



# HISTOIRE GENERALE

DEŚ

# AUTEURS SACRÉS

ET

# ECCLESIASTIQUES.

QUI CONTIENT LEUR VIE, LE CATALOGUE; la Critique, le Jugement, la Chronologie, l'Analyse, & le Dénombrement des différentes Editions de leurs Ouvrages; ce qu'ils renferment de plus interessant sur le Dogme, sur la Morale & sur la Discipline de l'Eglise; l'Histoire des Conciles tant généraux que particuliers, & les Actes choisis des Martyrs.

Par le R. P. Dom REMY CEILLIER, Bénédictin de la Congrégation de S. Vanne & de S. Hydulphe, Coadjuteur de Flavigny.

TOME QUATRIE'ME.







AD USUM FR.A. BENTIV. SUÆQ.COMMUN.

# A PARIS,

ChezPHILIPPE-NICOLAS LOTTIN, Imprimeur-Libraire, ruë S. Jacques; près Saint Yves, à la Vérité.

M. DCC. XXXIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

# TABLE

# DES CHAPITRES ET ARTICLES

contenus dans ce Volume.

| HAPITRE PREMIER. Suite de la persecution sous             | Empire   |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| de Galere, de Maximin & de Licinius.                      | Page #   |
| ARTICLE PREMIER. Les Aftes du martyre de faint A          | pollone. |
| Diacre, & de faint Philemon,                              |          |
| ART. II. Los Actes du mariyre de sainte Euphemie &        | de saint |
| Serene,                                                   | . ~      |
| ART. III. Les Attes du martyre de S. Phileas, Eveque de I | Chmuis 3 |
| & de faint Philorome, Trésorier d'Egypte.                 | 10       |
| ART. IV. Les Actes de faint Quirin, Eveque de Sifcie      | & Mar-   |
| 277,                                                      | *100     |
| ART. V. Saint Pierre, Patriarche d'Alexandrie & Mari      | 1.2      |
| ART. VI. Saint Methode, Eveque, Dolleur de l'Eg           | yr, 17   |
| Martyr,                                                   |          |
| ART. VII. Saint Lucien , Pretre d'Antioche & Martyr ,     | 26       |
| ART. VIII Let Affer de Coint Replace de Come              | 46       |
| ART. VIII. Les Atles de faint Barlaam & faint Gordius     | , Mar    |
|                                                           | 53       |
| ART. IX. Les Actes de fainte Julitte & de suinte P        | elagie,  |
| warryres,                                                 | 57       |
| ART. X. Les Actes du mariyre de faint Pierre Balfame,     | 60       |
| ART. XI. Les Attes des Quarante Martyrs,                  | 62       |
| ART. XII. Les Actes de plusieurs Martyrs, dont le tems    | nous of  |
| shionne,                                                  | "        |
| ART. XIII. Où l'on examine les Altes de plusieurs Marty   | ure ani  |
| ont souffert dans les persécutions de Diocletien, de Gal  | ere , &  |
| de Licinius,                                              | 7        |
| CHAP. II. Saint Alexandre, Archeveque d'Alexandrie,       | 92       |
| CHAP. III. Saint Retite, Eveque d'Autun,                  | 101      |
| CHAP. IV. Juvencus, l'octe Chrétien, Pretre Espagnol,     | . 149    |
| 10001                                                     | 12 I     |
| i ome 17.                                                 | j.       |

| *                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV TABLE DES CHAI                            | PITRES ET ARTICLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CHAP. V. Le Grand Conftantin                 | n, premier Empereur Chrétien, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ART. I. Histoire de fa vie,                  | ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ART. II. Des discours de piete               | que faisoit Constantin, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ART. III. Des Lettres de Con                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ART. IV. Des Edits de Con                    | stantin en faveur de la Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chrétienne, com                              | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CHAP. VI. Commodien, & M.                    | lacarius Magnès, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | vèque d'Antioche, Confesseur du nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| & de la divinité de Jesus-C                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHAP. VIII. Eusebe, Eveque                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ART. I. Histoire de fa vie,                  | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ART. II. Livre d'Eusebe contre               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ART. III. De la Chronique d'                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | reparation & de la Démonstration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Evangélique,                                 | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. I. Livres de la Préparation               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. II. Livres de la Démonstrati              | ion Evangelique, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ART. V. Difcours d'Enfebe à la               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ART. VI. Histoire Ecclesiastig               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ce que contient l'Histoire d'Eu              | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Des Therapeutes, ART. VII. Livre des Martyrs | The state of the s |
| Lettre d'Eusebe à son Eglise,                | 18 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Livre des Topiques,                          | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panegyrique de Constantin,                   | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. VIII, Les cinq livres de                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ART, IX. Des quatre livres de                | e la vie de Conffantin, 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ART. X. Commentaires d'Euse                  | be sur les Pseaumes, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apr. XI Commentaires d'Eul                   | ebe sur Isaie. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ART. XII. Des austorze Opu                   | scules d'Eusebe, donnez par le Pere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sirmond,                                     | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. XIII. Ce qu'il y a de ren               | narquable dans les quatorze Opuscu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| les donnez par le Pere Sirm                  | ond, 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ART. XIV. Les Canons Evan                    | geliques d'Eusebe, son Ouvrage sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| les endroits des Evangiles qu                | i paroissent se contredire, ses Livres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ou Réponses à Marin, ses                     | Eclogues prophétiques, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ART. XV. De pluseurs Ouvra                   | ges d'Eusebe qui sont peraus, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ART. XVI. Lettre d'Eusebe à                  | Constantia, & de quelques autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| écrits avant le Concile de I                 | Ticée, 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ART. XVII. De divers Discou                  | rs d'Eusebe; son livre de la descrip-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tion de l'Eglise du saint Sép                | ulchre & de la Résurrection, 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G * *                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| TABLE DES CHAPITRES ET ARTICLES                                                                     | S. '     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ART. XVIII. Des Ouvrages d'Eusebe qui sont perdus, ou                                               | que l'or |
| n'a pas donnez au Public,                                                                           | 352      |
| ART. XIX. Doctrine d'Eusebe,                                                                        | 356      |
| ART. XX. Jugement des Ecrits d'Eusebe, de son Arianis                                               | me . do  |
| de quelques autres erreurs qu'on lui attribue,                                                      | 421      |
| ART. XXI. Des diverses éditions des Ouvrages d'Eusebe,                                              | 436      |
| CHAP. IX. Les Actes du martyre de saint Symeon, Arch                                                | henéan   |
| de Seloucie, & de beaucoup d'autres Saints, sous Sapor                                              |          |
| Per/e,                                                                                              |          |
| CHAP. X. Saint Pacome, premier Abbe de Tabenne, &.                                                  | Traditus |
|                                                                                                     | -        |
| teur des Cénobites,                                                                                 | 456      |
| ART. I. Histoire de sa vie,                                                                         | ibid.    |
| ART. II. La Regle de saint Pacome;                                                                  | 463      |
| ART. III. Des Lettres & de quelques autres Ecrits de                                                |          |
| Pacome,                                                                                             | 474      |
| CHAP. XI. Saint Jacques, Evêque de Nisibe,                                                          | 478      |
| CHAP. XII. Saint Jule Pape,                                                                         | 484      |
| CHAP. XIII. Saint Antoine, premier Pere des Solitaire                                               |          |
| gypte,                                                                                              | 501      |
| ART. I. Histoire de sa vie,                                                                         | ibid.    |
| ART. II. Des Ecrits de saint Antoine,                                                               | 515      |
| CHAP. XIV. Osius, Evêque de Cordoue & Confesseur,                                                   | 52 I     |
| CHAP. XV. Les Actes de plusieurs Martyrs, dans la pers                                              | ecution  |
| de Julien l'Apostat,                                                                                | 530      |
| ART. I. Les Actes du martyre des saints Cyrille, Eusebe,                                            | Mace-    |
| donius, Theodule, Tatien, & quelques autres,                                                        | 536      |
| ART. II. Les Actes du martyre de saint Basile, Prêtre d'                                            | Ancyre,  |
| de saint Eupsyque, de saint Theodore, & de Publie,                                                  | 540      |
| ART. III. Les Actes du martyre de saint Theodoret,                                                  | 547      |
| ART. IV. Les Actes du martyre des saints Bonose 👉 M                                                 | aximi-   |
| nien, soldats Romains de la Légion Herculienne,                                                     | 55 E     |
| ART. V. Les Actes du martyre de saint Juventin & saint                                              | Maxi-    |
| min, & de quelques autres,                                                                          | 555      |
| ART. VI. Les Altes de Saint Jean & Saint Paul, & qu                                                 | uelques  |
| autres qui paroissent supposez,                                                                     | 558      |
| CHAP. XVI. Concile d'Alexandrie & de Bithynie,                                                      | 559      |
|                                                                                                     | 112      |
| CHAP. XVII. Concile acumenique de Nicée,<br>CHAP. XVIII. Conciliabules d'Antioche, contre S. Eustat | he ; de  |
| Césarée, de Tyr, de Jerusalem, contre S. Athanase; de Con                                           | fantis   |
| nople, contre Marcel d'Ancyre; autre de Constantinople,                                             |          |
| Paul Evèque de cette ville; d'Antioche, contre S, Athanase                                          |          |
| - mar 2 veges us verse visse ; a ansivene ; contre o , athanaje                                     | , 010    |

| vi TABLE DES CHAPITRES ET ARTICLES.                       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| CHAP. XIX. Conciles d'Alexandrie & de Rome, pour saint    | tthas |
| nase,                                                     | 638   |
| CHAP. XX. Conciles d'Antioche, dit de la Dédicace,        | 646   |
| CHAP. XXI. Conciles d'Antioche, de Milan & de Cologne,    | 66-1  |
| CHAP. XXII. Conciles de Sardique, en l'an 347.            | 665   |
| CHAP. XXIII. Faux Concile de Sardique, ou Conciliabule de | s En- |
| sebiens à Philippopole,                                   | 699   |
| CHAP. XXIV. Concile de Milan en 347. & les autres ju      | qu'en |
| 351.                                                      | 704   |
| CHAP. XXV. Concile de Laodicée,                           | 724   |
| CHAP. XXVI. Conciles de Gangres,                          | 734   |
| CHAP. XXVII. Conciles de Rome, d'Arles, de Milan & de     |       |
| Beziers,                                                  | 743   |

Fin de la Table des Chapitres & Articles,

# PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel. Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillis, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé PIRRE-AUGUSTIN LE MERCIER Pere, Imprimeur-Libraire à Paris, Syndic de sa Communauté; Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en mains un Ouvrage qui a pour titre : Histoire Generale des Auteurs Sacrés & Ecclefiassiques, qu'il souhaiteroit imprimer ou faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires; offrant pour cet esset de l'imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contre-scel des Présentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant, & reconnoître en sa personne les services qu'il nous a rendus, & ceux qu'il nous rend encore actuellement, en lui donnant les moyens de nous les continuer; Nous lui avons permis & permettons par cesdites Présentes, d'imprimer ou faire imprimer ladite Histoire Generale des Auteurs Sacrés & Ecclesiastiques, tant de l'ancien que du nouveau Testament, avec des notes, par le Reverend Pere Dom REME CEILLIER, Religieux Benedictin de la Congrégation de saint Vanne, en un ou plusieurs Volumes, conjointement ou separément & autant de fois que bon lui semblera; & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trente années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obeissance; comme aussi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus specisié, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction en langue latine, ou quelqu'autre sorte de langue que ce puisse être ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confiscation desdits Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle. Que l'impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Août 1725; & qu'avant que de l'exposer en vente, le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie 🌡 l'impression dudit Livre, seront remis dans le même état où l'Approbation

y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses ayans cause, pleinement & paisiblement. sans souffrir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro. Charte Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. DONNE' à Paris le vingt-unième jour du mois de Mars, l'an de grace mil sept cens trente-deux, & de notre Regne le dix-septième. Par le Roi en son Conseil. Signé, SAINSON.

Registré sur le Registre VIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nº. 327. fol. 315. conformément aux anciens Reglemens consirmez par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris, le 24 Mars 1732. Signé, P. A. LE MERCIER, Syndic.

Et ledit Sieur P. A. Le Mercier a fait part du présent Privilege aux Sieurs P. A. Paulus - du - Mesnil & Philippes - Nicolas Lottin, Libraires à Paris, pour en jouir conjointement avec lui suivant l'accord fait entr'eux. A Paris, ce 17 Octobre 1727. P. A. LE MERCIER.



# HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS

SACRES ET ECCLESIASTIQUES

# CHAPITRE PREMIER.

Suite de la persécution sous l'Empire de Galere, de Maximin, & de Licinius.



'A N 305. de Jesus-Christ, le premier jout du mois de Mai, Diocletien ayant (a) cedé l'Em- tion contimen-cée par Diopire à Galere, & quitté la pourpre pour en cletien, est revêtir Maximin Daia, il sortit de Nicomedie continuée par Galere, en dans l'équipage d'un particulier, & se retira 305. dans la ville de Salone (b) en Dalmatie, qui

étoit son pays natal, pour y passer le reste de ses jours dans le repos & la retraite. Le même jour Maximien Hercule (c) quitta aussi la pourpre à Milan en faveur de Severe, que Galere lui avoit envoyé à cet effet, & s'en alla faire sa demeure dans le voisinage de Rome; c'est-à-dire, dans les endroits les plus délicieux de la Lucanie (d). Mais ces deux Princes, en cessant de

La perfécui

<sup>(</sup> a ) Lactant. de mortib, persecutor, u. 19.

<sup>(</sup>b) Eutropius, lib. 9. pag. 660. (c) Lactant. ibid. num. 26.

Tome IV.

<sup>(</sup>d) Eutrop. whi fupra : @ Zozimus, lib. 2. pag. 673. Aurelius Victor. pag. 633. epin tom. Histor. Augusta.

regner, ne firent point cesser la persécution qu'ils avoient commencée contre l'Eglise. Galere, qui en avoit été le principal moteur, & qui par la cession de Diocletien, étoit devenu le maître de l'Orient, de l'Asie, de l'Illyrie, de la Thrace & de l'Egypte, la continua dans ces Provinces avec plus de cruauté qu'il ne l'avoit commencée. Le César Maximin son neveu, à qui il avoit donné le gouvernement des Provinces (e) que Diocletien avoit gouvernées, le seconda dans sa haine contre les Chrétiens, & renouvella la perfécution dans la Syrie & dans l'Egypte, où elle s'étoit rallentie: & tous deux (f) publierent de nouveaux Edits, qui condamnoient tous les Chrétiens à mort, & n'accordoient la vie qu'à ceux qui se souilleroient en mangeant des viandes offertes aux idoles. Ces Edits publiez en l'an 305. eurent vigueur jusqu'en 311.

Galere fait fécution, en 311,

II. En cette année, qui étoit la neuvième de la persécution; cesser la per- Maximien Galere frappé (g) d'une plaie incurable & horrible dans les parties les plus sensibles & les plus secrettes, dont la puanteur infectoit non seulement tout le palais, mais encore toute la ville de Sardique, où il paroît qu'il étoit pour lors, fut contraint de reconnoître le vrai Dieu, dont la main s'appesantissoit sur lui. Se souvenant qu'il étoit homme & qu'il avoit offensé son Créateur, il fit dresser un Edit (h) en faveur des Chrétiens, leur permettant de reprendre l'exercice de leur Religion, de rebâtir leurs Eglises, & Jeur ordonnant en reconnoissance de cette grace, de prier Dieu pour lui & pour tout l'Etat. Cet Edit fut publié aussitôt dans toutes les villes de l'Asie Mineure, & dans les Provinces voisines. Mais Maximin mécontent de ce que Galere avoit fait, retint l'Edit (i) secrettement sans le publier dans aucune des Provinces, qui étoient de son ressort. Il se contenta d'ordonner de bouche (k) à ceux, qui étoient auprès de lui, de faire cesser la persécution, & eux l'écrivirent aux autres, nommément Sabin, Préfet du Prétoire, dont nous (1) avons encore la lettre adressée à tous les Gouverneurs des Provinces. Ceux-ci communiquerent ces ordres aux Magistrats

<sup>(</sup>e) Gregor. Nyssenus, in gratione de S. Theodoro Martyr, Act. Sinc, Martyr, pag. 483. O Chrysostomus , in oratione de SS. Dommina , Berenice & Profdece , ibid. pag. 473.

<sup>(</sup>f) Euseb. lib. y, hift. cap, 9. (2) Idem, lib. 8. cap. 16. Lactant. de mortib, perfecutor, num. 31.

<sup>(</sup> h ) Lactant. de mortib, persecut. num. 342 (i) Euseb lib. 9. cap. 1. 0 Lactant. de mortib. perfecutor, num. 36,

<sup>(</sup> k) Euleb. lib, 9. cap. 1, Lactant, lib, de mortib, perfecutor, num. 36.

<sup>(1)</sup> Eusch, lib, 9, cap. 1;

# MAXIMIN ET LICINIUS. CHAP. I.

inferieurs; ainsi les Chrétiens délivrez des prisons & des fers. rendirent à Dieu le culte ordinaire avec liberté.

III. Cette paix ne fut pas de longue durée; & Maximin, en avant fait une la même année avec Licinius, par laquelle il renouvelle la demeuroit le maître de tous les pays que Galere avoit posse- persecution, en la meme dez (m), se mocqua de l'Edit solemnel, qui accordoit aux année 311. Chrétiens le libre exercice de leur Religion. Il usa néanmoins d'artifice pour les persécuter de nouveau, en se faisant demander par les villes de ses Etats (n) qu'il leur sût permis de défendre aux Chrétiens de bâtir des lieux d'assemblées, & des Eglises dans l'enceinte de leurs murailles, & même d'y demeurer: ce qu'il accorda à toutes sans distinction; en sorte que l'on vit paroître de tous côtez des Decrets des Villes pour chasser les Chrétiens; & Maximin confirma ces Decrets par des rescrits particuliers. Ainsi le seu de la persécution se ralluma, & ce Prince ne l'éteignit que l'année suivante 312, qu'il donna (0) un Edit portant ordre de laisser les Chrétiens en liberté, sans les inquiéter en aucune maniere au sujet de la Religion.

IV. Cet Edit fut moins l'effet de sa bonne volonté que de sa politique; car Constantin, aussitôt après sa victoire sur Maxence, de la faire cesdont il se reconnoissoit redevable au vrai Dieu, en ayant fait conjointement avec Licinius un très-favorable, ils l'envoyerent à Maximin: celui-ci qui vouloit paroître allié, n'osa contredire. Ne voulant pas non plus qu'il parût ceder à leur autorité, il fut contraint de faire comme de lui-même l'Edit dont nous venons de parler, & qu'Eusebe (p) & Lactance nous ent conservé.

V. Plusieurs années auparavant que Constantin publia cet Edit, Constance Chlore son pere, s'étoit déclaré le protecteur protecteur des Chrétiens, des Chrétiens. Tandis que dans toutes les autres Provinces on en 304. leur faisoit souffrir toutes sortes de supplices, ils (q) jouissoient dans les Etats de Constance d'une paix profonde, & exerçoient leur Religion dans une entiere liberté. On raconte qu'au commencement de la persécution, c'est-à-dire, vers l'an 304, que

Il est obligé

C'étoient les Gouverneurs qui les faisoient mourir. Il n'est pas surprenant qu'ils ayent exercé cette tyrannie dans leur Province, parce que Constance n'étant encore que César, n'avoit que le second rang d'autorite, & ainsi n'étoit pas en pouvoir de les en empecher, quoiqu'il fit pour cela tous les efforts.

<sup>(</sup>m) Lactant. num. 36.

<sup>(</sup>n) Ibid. & Euseb. lib. 9. cap. 7. & 9.

<sup>(</sup> o ) Euleb. lib 9, cap. 9.

<sup>(</sup>p) Idem, ibid. (q) Idem, lib. de vita Constantini, cap. 3. 14. 15. 16. 0º 17. On ne laisse pas de trouver quelques Martyrs dans les Gaules, qui étoient du ressort de Constance; mais ce Prince n'y avoit aucune part.

# PERSECUTION SOUS GALERE; &c.

ce Prince n'étant encore que César, il déclara à tous ceux de fa maison & aux Magistrats Chrétiens, qu'il leur laissoit le choix. ou de conserver leurs charges en sacrifiant, ou de les perdre s'ils refusoient de sacrifier; que, lorsqu'ils se furent déclarez, en prenant les uns un parti, les autres un autre, il conserva dans leurs emplois ceux qui préfererent leur religion à leurs dignitez, & chassa les autres comme incapables de lui garder la foi, puisqu'ils la violoient à Dieu même. Ainsi il remplit son palais de serviteurs de Dieu, tandis que les autres Princes ne pouvoient pas seulement souffrir le nom de Chrétiens, & qu'ils perfécutoient leurs propres domestiques avant tous les autres. Le changement que la cession de Diocletien & de Maximien Hercule apporta à l'Etat, ne fit rien perdre à Constance de l'inclination qu'il avoit pour les Chrétiens, & il leur fut également favorable, lorsqu'il fut devenu le maître de toutes les Provinces d'Occident, qu'il l'étoit n'ayant dans son ressort que les Gaules & l'Espagne en qualité de César.

Maxence Fait cesser la perfécution, pour lesChréziens. Persecution de Licinius, en 310.

VI. Maxence qui le 28. d'Octobre de l'an 306. prit à Rome le titre d'Empereur, commanda (r) dès l'entrée de son regne à en 306. Bonté tous ses sujets, de cesser la persécution qu'on faisoit aux Chréde Constantin tiens; & on ne voit point qu'il les ait persécutez dans la suite, Licinius n'eut pas pour eux le même égard, & il y a tout lieu de croire qu'ayant été fait ( / ) Auguste l'onzième de Novembre de l'an 307, par Galere, pour gouverner la Rhetie & les parties les plus occidentales de l'Illyrie, il y persécuta les Chrétiens. Il seroit au moins difficile de mettre en un autre tems le martyre (t) de faint Hermyle & de S. Stratonique, que l'on dit avoir fouffert fous fon regne à Singidon dans la haute Mesie. Ce Prince changea dans la fuite, & nous avons déja remarqué qu'après la défaite de Maxence en 312, il fit à Rome avec Constantin un Edit favorable aux Chrétiens. L'année suivante 3 13. se trouvant en .. semble à Milan, ils en firent un second (n) à cause de quelques difficultez dont le premier se trouvoit un peu embarassé, & de quelques fautes qui s'y étoient glissées. Mais Licinius ayant été vaincu par Constantin dans la guerre de Cibales (x), se réfroidit peu à peu à l'égard des Chrétiens, croyant par là faire dépit à ce Prince qui les protegeoit, & vint enfin jusqu'à les persécuter ouvertement,

(x) Sozomen. lib. 1, cap. 7;

<sup>(</sup>r) Euseb. lib. 8. cap. 14. (f) Lactant. de mortib. perfecutor. n. 29. (1) Bolland. ad diem 13. Januarii, pag.

<sup>(</sup> w ) Euseb. lib. 10. cap, 5. @ Lactant. mortib. perfecutor. num. 48.

### S. APOLLONE ET S. PHILEMON CHAP. I. ART. I. 5

On met le commencement de cette perfécution en 320. Licinius la commença en chassant tous les Chrétiens de son palais. Ensuite il attaqua les Ministres des Autels, non à force ouverte, mais par finesse (y), & en leur tendant des piéges, afin de les pouvoir perfécuter avec quelque apparence de Justice. Il en sit mourir plusieurs par le ministere de ses Gouverneurs, & publia diverses loix, dont les unes défendoient (z) aux Fidéles leurs assemblées en la manière ordinaire : les autres les (a) privoient de leurs biens, de leurs emplois, & de la liberté même, les réduisant à des fonctions basses & honteuses. Il y en avoit qui obligeoient (b) les soldats à factifier aux idoles, & cassoient ceux qui refusoient. La persécution qu'il avoit excitée ne finit qu'avec lui : ce qui arriva en 323, peu de tems après sa (c) défaite à Chrysople, par les armes de Constantin. Alors ce Prince devenu maître de l'Orient, ne songea plus qu'à faire adorer le seul (d) vrai Dieu par tous ses sujets: il ordonna que tous ceux qui avoient été condamnez pour la foi à l'éxil, aux mines ou à quelqu'autre peine que ce fût, seroient rétablis en leur premier état. Il bâtit des Eglises, défendit les sacrifices prophanes, fit démolir les temples, & exhorta tous les peuples à se convertir;

#### ARTICLE PREMIER.

Les Actes du Martyre de saint Apollone, Diacre ? & de saint Philemon.

I. TOus avons déja rapporté les Actes de saint Theodore Les Actes du d'Amasée, & de saint Domnine, qu'on croit avoir souf- martyre de S. fert dans la persécution que Galere & son neveu Maximin, re- de S. Philenouvellerent dans les Provinces d'Orient sur la fin de l'an 305. mon, sont sing On peut rapporter au même tems le martyre de saint Apollone ceres, Diacre, & de saint Philemon, dont Ruffin (e) nous a conservé l'histoire dans son recueil des vies des Peres. Pallade la rapporte aussi & presque en mêmes termes dans l'histoire (f) Lausiaque;

A iii

<sup>(</sup>y) Euseb, lib. 1, de vita Constantini, (e) Euseb. lib. 2. de pita Constantini , cap? (2) Idem, ibid. & cap. 53. & Socrat. (d) Idem, ibid, lib, 2. cap. 19. 20, 23. lib. 1. cap. 3. 30. 32. 34. 44. 45. 0 lib. 3. cap. 55. ( a ) Euseb. lib. 2. de vita Conflantini , (e) Ruffin. lib. de pitis Patrum , cap. 18. sap. 20. 30. 32. 33. 34. (b) Sulp. Seyer, lib, 2. cap. 47. (f) Pallad. hift, Lanflaca, cap. 65. 0 66;

#### 6 S. APOLLONE ET S. PHILEMON. CHAP. I. ART. T.

& elle se trouve encore dans (g) Métaphraste, mais mêlée de tant d'évenemens extraordinaires, qu'il faudroit une autorité plus respectable que la sienne pour les rendre croyables. Ruffin & Pallade donnent à Apollone le nom de Moine: & il n'est pas surprenant que menant la vie ascetique, qui l'éloignoit de tout commerce des hommes, il ait été enveloppé dans la perfécution. Car on voit par la vie de saint Hilarion que sous Julien l'Apostat, les habitans de Gaza qui étoient Payens, envoyerent à son désert pour le faire mourir : & Sozomene (b) dit du Moine Anuph, qui vivoit en même-tems qu'Apollone, qu'il avoit confessé la foi durant la persécution. D'ailleurs, leur charité & leur zele pour la Religion les exposoient assez, comme on le voit par faint Antoine fous Maximin, faint Aphrat fous Valence, & par faint Apollone même. Sozomene au même endroit où il fait mention d'Anuph, parle d'un Apollone, qu'il dit avoir acquis une grande réputation dans l'exercice de la vie monastique, & qu'on croit être celui-ci.

Analyse de ces Actes.

Act. finc. Martyr. pag. Patrum, c. 19.

II. Le Moine Apollone, qui pour sa vertu avoit été ordonné Diacre, alloit pendant la persécution visiter les freres & les exhortoit au martyre. Ayant été pris lui-même & mis en prison 487. & Ruthn. dans la ville d'Antinous en Egypte, plusieurs Payens y venoient lib. de vicis lui insulter & lui dire des injures : entr'autres un nommé Philo lui insulter & lui dire des injures; entr'autres un nommé Philemon, joueur de flûte, fameux & cheri de tout le peuple : il traitoit Apollone de scelerat, d'impie & de séducteur, digne de la haine publique. A toutes ces injures Apollone ne répondoit autre chose sinon: Mon fils, Dieu veuille avoir pitié de vous, & ne vous impute point ces discours à peché. Philemon sut touché de ces paroles, & en sentit un effet si merveilleux en son cœur, que dans le moment même il se confessa Chrétien. Il courut aussitôt au tribunal du suge nommé Anien, dans Métaphraste, & s'écria en presence de tout le peuple : Vous êtes injuste de punir les amis de Dieu; les Chrétiens ne font & n'enseignent rien de mauvais. Le Juge qui connoissoit Philemon pour un plaisant, crût d'abord que c'étoit un jeu; mais quand il s'apperçut qu'il parloit sérieusement, & qu'il soutenoit avec constance ce qu'il avoit avancé, il lui dit: Tu es fou, Philemon, tu as perdu l'esprit tout d'un coup. Je n'ai nullement l'esprit troublé, répondit Philemon, mais vous êtes vous - même un Juge injuste & déraisonnable, puisque vous faites périr tant d'hommes justes sans sujet.

<sup>(</sup>g) Surius , ad 14. Decembris,

<sup>(</sup>b) Sozomen, lib. 3. hift, cap. 14.

STE EUPHEMIE ET S. SERENE. CHAP. I. ART. II. 7

Pour moi je suis Chrétien, & les Chrétiens sont les meilleurs de tous les hommes. Le Juge essaya de le ramener par la douceur à sa premiere croyance; mais le voyant instéxible, il le sit tourmenter en toutes sortes de manieres.

III. Comme il apprit que le changement de Philemon étoit arrivé par les discours que lui avoit tenus Apollone, il lui sit aussi soussir de cruels tourmens, l'accusant d'être un sédusteur. Apollone dit: Plût à Dieu que vous, mon Juge, & tous les assistans qui m'entendent, puissiez tous suivre l'erreur dont vous m'accusez. Le Juge l'ayant oüi parler de la sorte, le condamna à être brûlé avec Philemon. Lorsqu'ils surent au milieu du seu, Apollone dit à haute voix: Seigneur, ne livrez pas aux bêtes ceux qui vous consessent: mais faites voir évidemment votre puissance. Alors un nuage plein de rosée les environna & éteignit le seu. Le Juge & le peuple étonnez, s'écrierent tout d'une voix: Le Dieu (i) des Chrétiens est grand & unique, c'est le seul im-mortel.

Pag. 488.

Pfalmus LXXIII. 194

IV. La nouvelle de cet évenement ayant été portée à Alexandrie, le Préfet en sut extraordinairement irrité. Il choisit les plus cruels de ses Officiers, & les envoya à Antinous, avec ordre de lui emmener liez & enchaînez le Juge Anien, & ceux dont Dieu s'étoit servi pour le convertir. Pendant le voyage, Apollone instruisit dans la foi ceux que le Préset avoit envoyez, & il les persuada tellement, qu'à leur retour à Alexandrie ils se consesserent Chrétiens. Le Préset voyant qu'ils étoient inébran-lables dans leur toi, les sit jetter tous dans la mer, & les batisa sans y penser. Leurs corps surent trouvez entiers sur le rivage, & on les mit dans un même tombeau, où il se sit (k) un grand nombre de miracles par leur intercession.

### ARTICLE II.

Les Actes du Martyre de sainte Euphemie, & de S. Serene.

I. A main de Metaphraste se fait encore remarquer dans Divers Actes que nous (1) avons du martyre de sainte Euphemie. Ceux phemie. Il faut avouer néanmoins qu'il n'est point auteur de que nous an auteur de que nous auteur de qu

Divers Actes de fainte Euphemie, Ceux que nous avons par faint Aftere d'Amasce, sont sinceres,

(k) Sub uno sepulchri domicilio collegate

sunt, à quibus usque ad present tempus virtutes malce, sons multe, o signa miranda omnibus consummant sincerce, tur. Ibid.

(1) Suzius, ad diem 11. Juliiz

<sup>(</sup>i) Magnus & unus oft Deus Christianorum, solus immortalis oft. Act, sinc. Martyr, pag. 488.

#### 8 STE EUPHEMIE ET S. SERENE. CHAP. I. ART. II.

tout le merveilleux qui s'y trouve, & que la plûpart des faits qu'il rapporte étoient reçûs dans l'Eglise long-tems avant lui, comme on le voit par l'Hymne qu'Ennode (m), Evêque de Pavie, composa au commencement du sixième siècle en l'honneur de la Sainte, & par ce qu'en ont dit Bede, Usuard & Adon dans leurs Martyrologes. Mais on ne peut disconvenir qu'il n'y ait eu dès-lors beaucoup de fausses histoires reçûes comme bonnes; & ce qui prouve que celle de fainte Euphemie, rapportée par les auteurs que nous venons de citer, peut être de ce nombre, c'est qu'outre quantité de circonstances fabuleuses qu'elle renferme, il est difficile de l'accorder avec le discours dans lequel faint Astere d'Amasée décrit le martyre de cette Sainte. Cet Evêque pouvoit en être d'autant mieux informé, qu'il vivoit dans le même siécle que sainte Euphemie, qu'il en avoit appris les circonstances sur les lieux mêmes où elle avoit souffert ; c'est-à-dire, à Calcedoine, & qu'il les avoir vûes toutes reprefentées dans un tableau que l'on avoit placé près du tombeau de la Sainte, & où le (n) figne que nous avons accoûtumé d'adorer & de former sur nous, c'est-à-dire, la Croix, paroissoit audessus de sa tête, pour marquer apparemment le martyre qu'elle étoit prête de souffrir. Le discours de saint Astere sut lû avec l'approbation generale des Pères du second (0) Concile de Nicée, & inseré tout entier dans la quatriéme & dans la sixiéme action.

'Analyse de ces Actes. Act. finc. Martyr. pag.

II. Euphemie avoit consacré à Dieu sa virginité; & pour marquer la profession qu'elle faisoit de renoncer à toutes les esperances & à tous les ornemens du siècle, elle postoit un habit brun, semblable à celui des Philosophes. Dans le tems que la persécution étoit le plus allumée, elle sur prise & amenée devant le Juge, nommé Prisque, par deux soldats, dont l'un la traînoit pardevant & l'autre la poussoit par derrière. Le Juge, après les interrogations ordinaires, lui sit casser les dents avec un marteau, & le sang qui avoit découlé sur ses sévres étoit, dit saint Astère, si naïvement representé dans le tableau, qu'il étoit capable de tirer les larmes des yeux de tous les spectateurs. Après ce tourment on la mit en prison, & élevant ses mains vers le ciel, elle demandoit à Dieu le secours dont elle avoit

Digitized by Google

<sup>(</sup>m) Ennod. Carm. 17.
(n) Porrò oranii illi apparet super caput essus signom ilir d quod Constiani adorare ac appingene solume habem, putoque appetensis

passionis Imbolum. Act. sinc. Martyr. pazi 451. ex sterio.
(o) Tom. 7. Conciliorum, pag. 739. On appingene solume habem, putoque appetensis

855.

# STE EUPHEMIE ET S. SERENE. CHAP. I. ART. II. O

besoin dans ses souffrances. Dieu l'exauça, & permit qu'elle en fût tirée pour subir un nouvel interrogatoire devant le Juge, qui la condamna au feu. Elle y consomma son martyre, les mains & les yeux tournez vers le Ciel, sans avoir fait paroître aucune douleur à l'approche de ce supplice. & y étant allée au contraire avec un visage plein de joie. Elle souffrit à Calcedoine vers l'an 307. & ceux de ses concitoyens qui faisoient profession du Christianisme, lui éleverent un tombeau près de la Ville, sur une petite éminence fort agréable, à deux stades seulement du Bosphore, & à la vûe de Constantinople. Saint Paulin qui parle du martyre de cette Sainte, dit (p) qu'il y avoit de ses Reliques dans l'Autel de saint Felix de Nole.

III. Les Actes du martyre de saint Serene, tels que nous les Les Actes du a donnez Dom Ruinart, sont écrits d'un style fort simple & fort martyre de S. Serene sont naturel, & ne contiennent rien qui ne soit digne de foi. L'in- finceres. serrogatoire paroît original, & tiré des registres publics du gresse. C'est une histoire très-courte, mais très-édifiante. Saint Serene étoit originaire de Grece, habitué à Sirmich dans la basse Pan-Martyr. page nonie, où il gagnoit sa vie à cultiver un jardin. La persécution 492. de Maximien Galere s'étant fait sentir dans cette Province, Serene se tint caché pendant quelques mois, & revint ensuite à son travail ordinaire. Un jour, comme il y étoit occupé, il appercut une Dame qui s'y promenoit avec deux servantes. C'étoit à l'heure de midi, où, comme il étoit ordinaire aux Romains, tout le monde dînoit ou dormoit, & il étoit indécent à une femme de se promener à pareille heure. Serene jugeant qu'elle avoit quelque mauvais dessein, la pria de se retirer, en lui disant librement qu'il ne convenoit pas à une semme d'honneur d'être hors de chez elle à heure indue. Cette femme s'en alla moins irritée de l'affront qu'on lui faisoit, que de n'avoir pû executer son mauvais dessein, & écrivit à son mari, qui étoit dans les Gardes de l'Empereur, le mauvais traitement qu'elle avoit reçû de Serene. L'Officier s'en plaignit à l'Empereur, qui donna ordre au Gouverneur de la Province de connoître de l'affaire. Serene obligé de comparoître, rapporta la chose comme elle s'étoit passée. Le mari qui étoit present, rougit de la mauvaise conduite de sa semme, & ne sit plus aucune poursuite

Analyse de

Et que Chalcidicis Euphemia Martyr, in oris Signat virgineo sacratum sanguine littus. Paulin. Carm. 24. in natali S. Felicis 9. pag. 152, 153.

Tome 1 V.

<sup>(</sup>b) Namque & Apostolici cineres sub cœlite mensa Depositi , placitum Christo Spirantis odorem Pulveris inter sancla facri libamina reddunt. Bie paser Andreas . . . . .

to SS. PHILEAS ET PHILOROME. CHAP. I. ART. III.

contre le Saint. Mais le Gouverneur faisant réflexion sur la conduite que Serene avoit tenue envers cette femme, jugea qu'il étoit Chrétien, & lui demanda: De quelle Nation es tu? Serene répondit : Je suis Chrétien. Le Gouverneur ajoûta : Où t'es-tu caché jusqu'à present, & comment as-tu évité de sacrifier aux Dieux? Serene répondit: Dieu m'a laissé envie comme il lui a plû; j'étois comme une pietre rejettée du bâtiment, maintenant puisqu'il a voulu que je sois découvert, je suis prêt de souffrir pour son nom, afin d'avoir part à son royaume avec ses Saints, Le Gouverneur en colere, le condamna à perdre la tête. Ce qui fut executé aussitôt. C'étoit le vingt-troisiéme de Feyfier de l'an 307.

#### ARTICLE III.

Les Acles du Martyre de saint Phileas, Evêque de Thmuis ; & de saint Philorome, Trésorier d'Egypte.

Phileas . Evêque de Thmuis, vers écrits.

I. DHILEAs que saint Jerôme (9) met au nombre des Ecrivains Ecclesiastiques, étoit originaire de la ville de Tan 307, Ses Thmuis, dans la basse Egypte sur le bord du Nil, né de parens nobles & riches. Il acquit de grandes connoissances dans la philosophie & dans toute la litterature du siècle, & exerça plusieurs emplois honorables dans sa patrie. Il sut marié & eut des enfans. Ses vertus le firent élever à la dignité épiscopale de la Ville (r) même où il étoit né. Ce fut pendant son épiscopat, & apparemment lorsqu'il étoit en prison pour la foi, & peu avant sa mort, qu'il écrivit une lettre à la louange des Martyrs qui étoient prisonniers. Saint Jerôme l'appelle (f) un fort beau livre touchant les Martyrs; & Eusebe qui nous en a conservé une partie, dit que (t) cette lettre étoit vraiment digne de la sagesse de son auteur & de l'amour qu'il avoit pour Dieu, qu'elle faisoit voir aussi sa capacité dans les belles lettres; qu'en un mot elle étoit un vif portrait de son ame & de son esprit. Il l'avoit adressée

(f) Elegantiffmum librum de Martyrum

laude composuit. Hieronym, ubi sup. (1) Hec funt vere philosophi , nec minus Dei quam sapientia amatoris Martyris perba que ante extremam judicis sententiam adhue im custodia constitutus ad fratres Ecclesia fue seripfit ; partim quo in flats versaretur exponens , partim cos adhortans at pictatem in Chriftum retinereut. Euleb, lib. 8. cap. 19.

<sup>(</sup>q) Hieronym. in catal, cap. 78. (r) Hujufmodi futt Phileas Ecclefia Thmuitarum Episcopus, vir cunclis in patria honoribus ac numeribus summa cum lande persuncius o in philosophia studiis admodum clarus . . . . er in Grecorum disciplinis apprime versatus. Euseb. lib. 8 cap. 9.

# SS. PHILEAS ET PHILOROME. CHAP. I. ART. III. 17

à son Eglise de Thmuis, tant pour lui donner des nouvelles de l'état où il se trouvoit, que pour animer les Fidéles par les paroles de l'écriture & par l'exemple de leurs freres, à demeurer inébranlables dans la foi; c'est pourquoi il y parloit fort en détail des souffrances de ceux - ci. » Qui pourroit faire, dit-il, le » dénombrement des exemples de vertus que ces Martyrs ont » donnez? Car, comme il étoit permis à tous ceux qui vouloient » de les maltraiter, on se servoit de tout pour les frapper : de » gros bâtons, de baguettes, de fouets, de lanieres & de cordes. » On lioit à quelques-uns les mains derrière le dos, puis on les » attachoit au poteau, & on les étendoit avec des machines: » ensuite on leur déchiroit avec des ongles de fer, non seule-» ment les côtez comme aux meurtriers, mais le ventre, les » jambes & les joues. D'autres étoient pendus par une main dans » la galerie, souffrant une douleur excessive par l'extension des » jointures. D'autres étoient liez à des colonnes contre le vi-30 sage, sans que leurs pieds portassent à terre : afin que le poids » de leurs corps tirât leurs liens. Ils demeuroient en cet état non » seulement tandis que le Gouverneur leur parloit, mais pres-» que tout le jour. Car quand il passoit à d'autres, il laissoit des .» Officiers pour observer les premiers, & pour voir s'il n'y en » auroit point quelqu'un qui cedât à la force des tourmens. Il » ordonnoit de serrer les liens sans misericorde; & quand ils se-» roient prêts à rendre l'ame, de les détacher & de les traîner » par terre. Sa maxime étoit qu'il falloit compter les Chrétiens » pour rien, & les traiter comme s'ils n'étoient pas des hommes. » Il y en avoit qu'après les tourmens on mettoit aux entraves. » étendus au quatriéme trou : en sorte qu'ils étoient contraints » à demeurer couchez sur le dos, ne pouvant plus se soûtenir. D'autres jettez sur le pavé faisoient plus de pitié à voir, que » dans l'action de la torture, à cause de la multitude des playes » dont ils étoient couverts. Les uns sont morts constamment » dans les tourmens: d'autres étant mis en prison demi-morts, » ont fini peu de jours après par les douleurs : les autres ayant » été pansez, sont encore devenus plus courageux par le tems » & le séjour de la prison; de sorte que quand on leur a donné » le choix de demeurer libres en s'approchant des facrifices » prophanes, ou d'être condamnez à mort, ils ont choisi la mort » sans hesiter: car ils sçavoient ce qui est marqué dans les divimaes Ecritures: Celui qui sacrifie à des dieux étrangers sera exter- Exod. XXII; miné; & encore; Tu n'auras point d'autres dieux que moi,

XX. 34

#### 12 SS. PHILEAS ET PHILOROME, CHAP, I. ART. III.

Les Actes Ion martyre font finceres. II. Outre cette lettre, saint Jerôme témoigne qu'on avoit encore les réponses que Phileas sit au Juge qui vouloit l'obliger à sacrisser : ce qui pourroit bien marquer les actes de son martyre, dont nous n'avons plus que la derniere partie, consistant presque entierement dans des interrogations & des réponses sort courtes : mais écrites avec tant de simplicité, qu'il n'y a aucun lieu de douter qu'elles ne soient originales. Le Pere Combesis nous a donné en grec & en latin d'autres actes du martyre de saint Phileas, mais ils n'ont rien de la beauté des premiers. Le style en est dur, embarrassé & presque inintelligible; les réponses moins précises, & les faits contraires à ce qu'Eusebe, saint Jerôme & Russin nous racontent de ce Saint.

Analyse de Ses Actes. Act. sinc. Martyr. pag.

III. On ne scait rien de la maniere dont il fut pris. Ayant été conduit sur l'échafaut, qui étoit apparemment un lieu élevé où l'on faisoit monter les criminels pour être interrogez, Culcien Gouverneur d'Egypte, le pressa de sacrifier du moins au seul Dieu qu'il reconnoissoit. Phileas répondit: Je ne sacrifie point parce qu'il ne desire pas de tels sacrifices. Il cita sur cela un pasfage des Ecritures divines & facrées, comme il les (u) appelle, à la fin duquel il est parlé de farine; sur quoi l'un des Avocats present au jugement, dit: Il est bien question de farine; il s'agit de votre vie. Culcien reprenant la parole, dit : Quels sont donc les sacrifices agréables à votre Dieu? Phileas répondit : Dieu se plaît à la pureté de cœur, à une foi sincere, à des paroles veritables. Culcien dit: Paul n'a-t'il pas facrifié? Phileas répondit: (x) Non, sans doute: & Moise, ajoûta Culcien? Cela étoit permis aux Juifs, répliqua Phileas, mais seulement dans Jerusalem. Ils pechent (y) maintenant, en celebrant ailleurs leurs folemnitez. Culcien dit: Laisse ces paroles inutiles & sacrifie. Phileas refufa, ne voulant point souiller son ame. Perdons-nous l'ame, dit Culcien? Phileas répondit : L'ame & le corps. Culcien dit: Ce même corps, cette chair ressuscitera-t'elle (z)? Oui, dit Phileas. Culcien lui fit plusieurs questions touchant l'Apôtre saint Paul, & lui ordonna ensuite de sacrifier. Je n'en ferai rien, dit Phileas. Com-

Pag. 495.

(u) Saera enim & divina scriptura dicunt: Ut quid mini multitudinem sacrificiorum vestrorum, &c. Exod. XXII. 20, A&. fing. Mar-

(y) Nunc autem peccant Judei in locis aliis folemnia sua celebranțes. Act. sinc. Mariye,

(2) Culciauns dixit: Caro bec resurges ? Phileas respondit: Isa, Act. finc. Martyr; pag. 494.

<sup>97. 948. 494.
(</sup>x) Phileas croyoit apparemment que le Juge lui demandoit si S. Paul n'avoit pas sacrisse aux idoles.

### SS. PHILEAS ET PHILOROME. CHAP. I. ART. III. 13

me il refusa, disant que sa conscience ne le lui permettoit pas. Culcien dit: Pourquoi ne fais-tu pas conscience d'abandonner ta femme & tes enfans? Parce, dit Phileas, que je dois à Dieu un plus grand amour. A quel Dieu, dit Culcien? Phileas étendit les mains au Ciel & dit : Au Dieu qui a fait le Ciel & la Terre, la mer & tout ce qu'ils contiennent. Culcien ajoûta: Jesus-Christ (a) étoit-il Dieu? Oui, répondit Phileas. Culcien dit: Comment es-tu persuadé qu'il étoit Dieu? Phileas répondit: Il a fait voir des aveugles & ouir des sourds : il a purifié des lépreux, ressuscité des morts, rendu la parole à des muets, gueri grand nombre de maladies, & fait plusieurs autres miracles. Culcien dir: Un crucifié est-il (b) Dieu? Phileas répondit : Il a été crucifié pour notre salut: il scavoit qu'il le devoit être, & qu'il devoit souffrir des affronts, & il s'est livré à toutes ces souffrances pour nous. Car tout cela avoit été prédit de lui par les saintes Ecritures, dont les Juifs croyent avoir l'intelligence, & ne l'ont pas. Si quelqu'un doute de la verité de ce que je dis, qu'il vienne & je la lui ferai voir.

IV. Culcien essaya de le gagner par douceur, & lui representa qu'il ne lui convenoit pas de mourir sans sujet. Ce ne sera pas sans sujet, dit Phileas, mais pour Dieu & pour la verité. Culcien changeant de discours, lui demanda si Paul étoit Dieu: Non, dit Phileas, il étoit un homme semblable à nous; mais le Saint-Esprit (c) étoit en lui, & par la vertu du Saint-Esprit il faisoit des miracles. Culcien témoigna qu'il étoit disposé à lui pardonner, s'il se soumettoit à sacrifier, à cause qu'ayant de grands biens, il pouvoit nourrir presque toute la Province : ce qui fait voir quelles étoient les aumônes des Chrétiens riches. Phileas dit : Je ne sacrifie point, & en cela je regarde mes interêts & je me fais grace à moi-même. Les Avocats dirent au Gouverneur : Il a déja facrifié dans le Phrontistere, qui étoit un lieu destiné aux lettres & aux exercices de l'esprit. Phileas dit : Il n'en est rien. Culcien dit: Ta pauvre femme te regarde. Phileas répondit: Jesus-Christ mon Seigneur est le Sauveur de tous nos esprits; îl m'a appellé à l'heritage de sa gloire, il peut aussi l'y appeller. Les Avocats firent entendre au Juge, que Phileas demandoit

Pag. 496;

pradixerant quas Indai putant se tenere, sed non tenent. Ibid.

<sup>(</sup>a) Culcianus dixit: Deus erat Chrisius? Phileas respondis: Ita. Act. sinc. Mart. pag.

<sup>(</sup>b) Culcianus dixis : Est Deus crucifixus? Phileas respondis : Propser nostram sainsem : sracifixus est,,..., sacra scriptura hac de eq

<sup>(</sup>c) Quis ergo erat Paulus? Phileas respondit: Homo similis nobis, sed Spiritus divinus erat in eo, & in Spiritu virtutes, & signa, & prodigia faciebat, Ibid.

### 14 SS. PHILEAS ET PHILOROME. CHAP. I. ART. III.

un délai : le Juge l'accorda; mais Phileas ayant répondu que son parti étoit pris de soussir pour Jesus-Christ, ces Avocats se jetterent à ses pieds, avec tous les Officiers, le Curateur & tous ses parens, le priant d'avoir égard à sa semme & de prendre soin de ses enfans. Phileas ne se laissa pas ébranler par toutes ces supplications, disant qu'il devoit tenir pour ses parens les saints Martyrs & les Apôtres.

Confession de saint Philorome.

V. Philorome, qui exerçoit la charge d'Intendant & de Receveur general des deniers Imperiaux dans Alexandrie, & qui en cette qualité rendoit tous les jours la justice entouré de gardes, suivant l'usage des Magistrats Romains, se trouva present ; & voyant la fermeté de Phileas, il s'écria: Pourquoi faites-vous de vains efforts contre la constance de cet homme? pourquoi le voulez-vous rendre infidele à Dieu? ne voyez-vous pas que ses yeux sont fermez à vos larmes, & que ses oreilles sont sourdes à vos paroles, & qu'il n'est occupé que de la gloire celeste? Ce discours de Philorome tourna la colere de tous les assistans contre lui; & ils demanderent qu'il fût condamné comme Phileas, par le même jugement. Le Juge y consentit, & les condamna l'un & l'autre à avoir la tête tranchée. Comme on les conduisoit au lieu de l'execution, se frere de Phileas, qui étoit un des Avocats, s'écria que Phileas demandoit à appeller. Culcien le fit donc revenit, & lui demanda à qui il avoit appellé. Phileas répondit : Je n'ai point appellé, Dieu m'en garde : ne faires point d'attention à ce que vous dit ce malheureux; pour moi je rends de grandes actions de graces aux Empereurs & à vous, d'être devenu coheritier de Jesus-Christ. Quand ils furent arrivez au lieu du supplice, Phileas étendant les mains vers l'Orient, dit à haute voix: " Mes chers enfans, vous qui cher-» chez Dieu, veillez sur vos cœurs; car l'ennemi comme un » lion rugissant, cherche à vous dévorer : nous n'avons pas enm core souffert, nous commencons à souffrir & à être disciples » de Jesus - Christ. Attachez - vous à ses préceptes. Invoquons » celui qui est sans tache, incompréhensible, assis sur les Che-» rubins, auteur de tout, le commencement & la fin., à lui soit » gloire dans les siécles des siécles : amen. » Après cette priere, les éxecuteurs lui couperent la tête & à Philorome, séparant ainsi de leurs corps ces ames qui avoient servi Dieu avec une ardeur infatigable (d), par la grace de notre Seigneur Jesus-

<sup>(</sup>d) Hec cum dixisset, carnifices justa judicis exequentes, infatigabiles amborum spiriem ferre

SAINT QUIRIN, EVESQUE. CHAP. I. ART. IV. 15 Christ, qui vit & regne avec le Pere & le Saint-Esprit, dans les siécles des siécles.

## ARTICLE IV.

Les Actes de saint Quirin, Evêque de Siscie & Martyr.

I. T A ville de Siscie, aujourd'hui Sisseg dans la haute Pan-Les Actes de nonie, c'est-à-dire, dans la Croatie imperiale, est appel- faint Quirin lée par Fortunat (e) une Ville illustre; & elle étoit si considerable des le tems du Concile de Sardique, qu'elle donnoit le nom à tout le pays. C'est ce qui paroît par saint Athanase (f), qui nomme la Siscle entre les Provinces dont ce Concile étoit composé. Cette ville avoit en 309, pour Evêque saint Quirin, que Prudence appelle (g) un homme d'un insigne mérite. Le printipal Officier de la ville se nommoit Maxime. Comme il n'avoit pas droit de condamner à mort, il fut obligé d'envoyer le faint Evêque à Amance, qui avoit ce droit, en qualité de Gouverneur de la Province, & qui le condamna à être jetté dans l'eau, avec une meule attachée au cou. Amance est nommé Galere par Prudence, & il avoit apparemment les deux noms ensemble. Nous avons les actes de la procédure, qui peuvent passer pour originaux, si l'on en excepte l'histoire de la translation du Saint, qu'on y a ajoûtée après coup. Eusebe décrit en peu de mots le martyre de saint Quirin, dans sa Chronique sur l'an 310. Prudence en parle plus au long, & d'une maniere assez conforme aux actes.

II. On y lit, que l'Eglise étant agitée par la persécution, ensuite des Edits de Dioclerien, de Maximien & de Galere, le ccs Actes. Juge Maxime ordonna de prendre Quirin, qui, comme nous Manyr. pag, avons dit, étoit Evêque de Siscie. Quirin en ayant eu avis, sortit 497. 498. de la ville: mais il fut pris & amené au Juge, qui lui demanda où il fuyoit. Je ne fuyois pas, répondit-il, mais j'executois l'ordre de mon maître; car il est écrit : Si on vous persécute en une Matth. X. 26. Ville, fuyez en une autre. Maxime dit: Qui a ordonné cela? Quirin répondit (h): Jesus-Christ qui est le vrai Dieu. Me sçais tu pas,

Analyle de

casis cervicibus effugarunt, prastante Domino nostro Jesu Christo , qui cum Patre & Spiritu fanelo vivit & regnat Dens , in facula faculoyum , Amen.

<sup>(</sup> e) Fortungt, lib. B. cap. 4.

<sup>(</sup>f) Athanas. Apolog, cont. Arian, tom. 1.

pag. 123. (g) Infignem meriti virum. Prudent. lib.. de Coronis , hymno. 7.

<sup>(</sup>h) Quirinus Episcopus respondit : Christus

# 16 SAINT QUIRIN EVESQUE. CHAP. I. ART. IV.

lui dit Maxime, que les ordres des Empereurs te peuvent trouver par tout, & que celui que tu nommes se vrai Dieu, ne peut te secourir quand tu seras pris, comme tu vois maintenant. Quirin répondit : le Dieu (i) que nous adorons est toûjours avec nous & peut nous secourir, quelque part que nous soyons. Il est ici qui me fortifie & qui vous répond par ma bouche. Maxime lui montrant les ordres des Empereurs, le pressa d'y obéir, & lui offrit pour l'y engager de le faire sacrificateur de Jupiter. Sur le refus que Quirin en sit, Maxime ordonna qu'on le mit en prison & qu'on le chargeat de chaînes. Quirin rendit graces à Dieu, & le pria de faire connoître à tous ceux qui étoient avec lui en prison, qu'il est le seul vrai Dieu, & qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. A minuit il parut une grande lumiere dans la prison. Le Geolier, nommé Marcel, l'ayant vûe, vint se jetter aux pieds du Saint, & lui dit avec larmes: Priez le Seigneur pour moi, car je croi qu'il n'y a point d'autre Dieu que celui que vous adorez. Le faint Evêque, après l'avoir exhorté à perseverer, le marqua (k) au nom de notre Seigneur Jesus-Christ, ce qui signifie qu'il le fit au moins Catecumene. Ceci se passa dans la ville de Siscie.

III. Trois jours après Quirin fut mené chargé de chaînes par toutes les villes qui étoient fur le Danube. A Scarab, aujour-d'hui Ædimbourg, des femmes Chrétiennes vinrent lui présenter à boire & à manger; & il arriva que comme il voulut benir le pain & le vin qu'on lui offroit, les chaînes tomberent de ses mains & de ses pieds. Après qu'il eut mangé, on le conduisit à Sabarie par ordre d'Amance, Gouverneur de la Pannonie (1). Il se le sit presenter en plein theâtre, & lui demanda si tout ce qui étoit porté dans l'interrogatoire qu'il avoit prété devant Maxime, étoit vrai? Quirin répondit: J'ai confessé le vrai Dieu à Siscie; je n'ai jamais adoré que lui, je le porte dans mon cœur, & nul homme sur la terre ne pourra me séparer de lui. Il est le seul & veritable Dieu ( m ). Amance ayant employé envain

qui verus est Deus. Act sinc. Marsyr. pag. 498. Il confesta encore la Divinité de Jesus-Christ devant Amance: Nes vestris legisus acquiesco, quia Christi Dei mei legisima qua sidelibus pradicavi, custodio. Ibid. pag. 500.

· ( k ) Configuavit ener in nomine Domini no-

firi Jefu Christi. Ibid. pag. 499.

(1) Prudence le fait Gouverneur de l'Illyrie, où la Pannonie est comprise.

divers

<sup>(</sup>i) Semper nobifeum est, & ubicumque sucrimus, Dominus quem colimus subpenire potest. Ibid. pag. 498.

<sup>(</sup>m) Apud Sisciam verum Deum confessius sum. Ipsum semper colne, ipsum corde teneo: nec me ab codem, qui unus Deus & verus est ... homo poterit separare. Act. sinc. Murtyr. pag. 499.

S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CHAP. I. ART. V. 17 divers moyens pour tenter sa constance; le condamna à être jetté dans l'eau avec une meule attachée au cou. Mais au lieu d'aller au fonds, il demeura long-tems fur l'eau au grand étonnement du peuple, assemblé en foule sur les bords du fleuve. Le Saint les exhortoit à demeurer formes dans la foi, & à ne craindre ni les tourmens, ni la mort. Enfin craignant de perdre la couronne du martyre, il obtint (n) de Dieu, après beaucoup de prieres, de couler à fonds & de mourir. Son corps fut trouvé un peu audessous de l'endroit où il avoit été noyé, & on y bâtit depuis un lieu de prieres. Il mourut le quatriéme de Juin de l'an 310.

### ARTICLE

# Saint Pierre, Patriarche d'Alexandrie & Martyr.

I. C AINT PIERRE, qu'Eusebe appelle (0) un excellent maî- Histoire de Tre de la pieté Chrétienne, & un Evêque tout-à-fait admi-la vie de saint Pierre d'Alerable (p), soit pour ses vertus, soit pour la prosonde connois-xandrie. Il est sance qu'il avoit des saintes Ecritures, succeda à Theonas dans sait Eveque le siège Episcopal d'Alexandrie l'an 300. de Jesus-Christ. Il gouverna cette Eglise pendant douze (q) ans; trois ans avant la perfécution & neuf ans depuis ; augmentant (r) les exercices de sa pieté & les rigueurs de son abstinence, à mesure qu'il voyoit augmenter les maux de l'Eglise. Il étendit (f) ses soins sur les autres Eglises, que la persécution mettoit dans le trouble; particulierement sur celles de l'Egypte, de la Thebaïde & de la Libye, sur lesquelles il avoit autorité en qualité d'Evêque d'Alexandrie.

II. Ce fut de son tems qu'arriva le schisme de Melece, Evêque de Lycopte en Thebaïde. Saint Pierre l'avoit déposé dans Melece, & un (\*) Concile, où on l'avoit convaincu de plusieurs crimes, excommunios ses parcitans. & entr'autres d'avoir sacrissé aux idoles. Melece, sans avoir re- Son martyre,

Tome IV.

falt, vere pracipuum ae divinum Epifcoporum decus, cum ob totius vita fanelimonium, tum ob fludium ac peritiam sacrarum scripturarum 🕻 nullum ob crimen comprehenfus, prater omnium expectationem , subità & absque ul'a probabilà caula, utpote Maximino jubente, capite truncatur Idem lib. 9. cap. 6.

<sup>(</sup> m ) Vin orans at mergeretur obtinuit. Act. fine. Mart. pag. 500. Hoc jam qued superest, cedo que nihil eft pretiosius , pro te, Christe Deus, mori. Prudent. Hymno 7. lib, de Coronis.

<sup>(</sup> o ) Ex iis qui Alexandria nobili martyrio perfuncti funt , primus amnium nominandus est Petrus Alexandrine Ecclefie Episcopus, Chrifliana religionis doctor eximius. Euleb. lib. 8.

<sup>(</sup>p) Per idem tempus Petrus queque qui Alexandrina Ecclesia summa cum laude pra-

<sup>( 9 )</sup> Euseb. lib 7. cap. 32.

<sup>(</sup>r) Ibidem.

<sup>(</sup>t) Theodoret, lib. 1. sap. 8.

#### 18 S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CH. I. ART. V.

cours à un autre Concile, se sépara de la Communion de Pierre, prétendant qu'il lui avoit fait injustice. Arius suivit le parti de Melece; mais l'ayant quitté ensuite, saint Pierre, qui lui croyoit de la vertu & du zele pour la Religion, l'ordonna (\*\*) Diacre. Quelque tems après, Pierre voyant les progrès du schisme de Melece, excommunia ceux qui en prenoient le parti. Arius y trouva à redire: ce qui obligea son Evêque (\*\*x\*) de le chasser de l'Eglise, où il ne rentra que sous Achillas, successeur de saint Pierre dans la chaire d'Alexandrie. Ce saint Evêque consomma son épiscopat & sa vie par le martyre (\*\*y\*), qu'il soussirit le vingt-cinquième de Novembre de l'an 3 1 1. le neuvième de la persécution. Maximin qui venoit de la renouveller dans Alexandrie, le sit arrêter (\*\*z\*) sans aucun sujet & lorsqu'on s'y attendoit le moins, & décapiter aussitôt.

Les Actes de fon martyre font imppoiez,

III. Nous avons deux fortes d'actes de son martyre : les uns de la traduction d'Anastase le Bibliothecaire, ont été donnez par Surius (a); les autres qui sont de Metaphraste, se trouvent parmi les actes choisis du Pere (b) Combesis. Mais ni les uns, ni les autres n'ont aucune autorité. On lit dans ceux de Surius, que saint Pierre excommunia Arius à cause de son heresie, par laquelle il faisoit le Fils inferieur au Pere. Tourefois il est certain (c) qu'Arius ne tomba dans cette heresie, & ne commença à la prêcher que sous l'Episcopat de saint Alexandre, qui ne succeda à faint Pierre dans le siège d'Alexandrie qu'après la mort d'Achillas. Il y a une faute à peu près semblable dans les actes du Pere Combesis. Il y est dit que (d) saint Pierre accusa Arius d'avoir séparé le Fils de la gloire & de la consubstantialité du Pere. Il y (e) est dit encore, & c'est une autre preuve de la supposition de ces actes, que Diocletien envoya cinq Tribuns à Alexandric pour emmener le Saint à Nicomedie; & qu'il fur mis à mort par ordre de ce Prince. Ce qui est démenti par Eusebe, qui dit en (f) termes exprès que ce fut Maximin qui six arrêter & décapiter faint Pierre, non à Nicomedie, mais à Alexandrie. Ces actes disent (g) aussi qu'Arius étoit Prêtre, lorsqu'il fut excommunié par faint Pierre; en quoi ils sont contraires à

<sup>( &</sup>quot; ) Sozomen, l.b., 1. eap. 15,

<sup>(</sup>x) Ibid.

<sup>(7)</sup> Euseb lib. 9. cap. 6. (7) Idem. iil. 9. cap 9.

<sup>(</sup>a) Surjus, ad diem 27. Novembris.

<sup>(</sup>b) Combefis, Euflach, & Petri, All,

<sup>(</sup>c) Baron. ad ann. 110, num. 4. Tiller mont, pag. 755. tom. 5. hift, Eccl.

<sup>(</sup>d) Acta Combesis, pag. 195.

<sup>(</sup>e) Ibid, pag 189. (f) Euleb, lib, y. cap, g. ubi suprà, (g) Acta Combess, pag. 193.

## S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CH. I. ART. V. 10

Sozomene (b), qui marque nettement qu'il n'étoit alors que Diacre, & qu'il fut fait Prêtre par Achillas après la mort de saint Pierre. Ils font Evêque d'Alexandrie un certain Milius, qui ne l'a jamais été. Ils mettent Heraclas après Denys & Maxime ses successeurs. Ils font mention de l'Eglise de saint Theonas, comme étant déja bâtie dès le tems de saint Pierre, quoiqu'elle ne

l'ait été que depuis sous saint Alexandre.

IV. C'est dans les actes (i) donnez par le Pere Combess, que se trouve la vision celebre dans laquelle on dit, que Jesus-qu'on lui at-Christ fit défense à saint Pierre d'Alexandrie de recevoir jamais chant Arius; Arius dans l'Eglife. Cette histoire porte en substance, qu'Arius est suppose, avant été excommunié par ce saint Evêque, obtint d'Achillas & d'Alexandre, Prêtres de cette Eglise, qu'ils iroient interceder pour lui auprès de ce Saint, prêt de répandre son sang pour Jesus-Christ. Ils y allerent en effet; & saint Pierre après leur avoir témoigné, & en general à tous les assistans, l'horreur qu'il avoit d'Arius à cause de son impieté envers Jesus-Christ, tirant à part Achillas & Alexandre, il leur dit: Oui, c'est Jesus-Christ, qui, m'ayant fait voir en esprit durant cette nuit sa robe déchirée de haut en bas, m'a dit que c'étoit Arius qui l'avoit mis en cet état; que je me gardasse bien de me laisser séchir aux prieres qu'on me feroit le lendemain en faveur de son ennemi ; & que je vous ordonnasse, comme je le fais de sa part, par l'autorité qu'il m'en a donnée, de ne recevoir jamais dans l'Eglise ce traître que j'en ai mis dehors & qui ne tâche d'y rentrer que pour la ruiner. Achillas & Alexandre communiquerent aux plus considerables du Clergé les derniers ordres de leur Evêque, & Arius en ayant eu connoissance, ne se donna alors aucun mouvement pour rentrer; mais il ne laissa pas d'esperer en l'affection qu'Achillas & Alexandre lui avoient témoignée. Les actes disent que ses esperances surent vaines & sans effet. Ce qui est une nouvelle preuve de leur supposition, puisqu'il est certain par le témoignage de Theodoret (k) & de Sozomene, qu'Arius fut en grand crédit sous le pontificat de l'un & de l'autre. Achillas l'éleva à la Prêtrife, & lui donna la charge d'une des principales Eglises d'Alexandrie: & Alexandre lui confia le soin d'expliquer au peuple les divines Ecritures. Le témoignage de ces deux historiens prouve en même-tems la faussèré de la vision

<sup>(</sup>h) Sozomen. lih. 1. cap. 15. (i) Ada Combefis, pag. 193.0 feq.

<sup>(</sup>k) Theodoret. lib. 1. cap. 1. Sozomen; lib. 1. cap. 15.

### 20 S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CHAP. I. ART. V.

qu'on suppose être arrivée à saint Pierre d'Alexandrie la veille de son martyre. Comment, en effet, se persuadera-t'on qu'Achillas & Alexandre, deux hommes également irréprochables dans leurs mœurs & dans leur doctrine, qui succederent l'un après l'autre à saint Pierre dans le siège Episcopal d'Alexandrie, eussent mis en honneur & dans les emplois les plus considerables, Arius, après une recommandation si expresse de leur saint prédecesseur, & des ordres formels de la part de Jesus-Christ, de lui refuser l'entrée même de l'Eglise? Il faut bien que cette vision ait été inconnue à saint Athanase & même à saint Alexandre, puisqu'ils ne l'ont jamais alleguée contre cet heresiarque: & qu'on ne voit pas que les autres défenseurs de la consubstantialité s'en soient servi pour le combattre & le couvrir de honte.

Ecrits de S. Pierre d'Alexandrie. Ses Pénitence.

Tom. I. Conc. Labb. pag. 955.

Can. I.

Can, a,

V. Les seuls écrits qui nous restent de saint Pierre d'Alexandrie, sont divers Reglemens qu'il se crut obligé de faire aux Canons sur la approches (1) de la fête de Pâque de l'année 306, qui étoit la quatriéme de la perfécution, pour établir une manière uniforme de réconcilier les tombez. C'est une espece de traité de la Pénitence, dans lequel ce saint Evêque distinguant les disserens degrez de chûte, prescrit à un chaçun des remedes proportionnez. Dans le premier Canon, il accorde la communion à ceux qui, ayant été pris & amenez devant les Juges, avoient cedé à la violence & à la longueur des tourmens, en sorte qu'ils n'étoient tombez que par la foiblesse de la chair, sur laquelle ils portoient encore les stigmates de Jesus-Christ. Seulement (m) il leur ordonne quarante jours de jeunes & de veilles, croyant que cela leur suffisoit pour esfacer leur faute, avec les trois années que quelques-uns d'entr'eux avoient passées dans le deuil & la pénitence depuis leur chûte. Quant à ceux qui n'ont souffert que les incommoditez de la prison & ont été vaincus sans combat, il leur (n) impose un an de pénitence, au-delà de celle qu'ils

> (1) Quoniam autem quartum Pasche perfecutionem jam apprehendu , Oc. Tom. 1. Conc. pag. 955.

<sup>(</sup>m) Tamen quia multum decertarunt & diu refliterunt , non enim sponte ad ea devenerunt sed à carnis imbecillisate proditi ; nam 🕫 sligmata Jefo in fuis corporibus offentant, & anno jam tersio deflent, eis ab adventu per revocationem in memoriam , alii quadraginta dies in-Jungantur, in quibus & ipfl cum valde exercitati fuerint , & conflantins jejunaperint , pigilabunt in orationibus. Ibid.

<sup>(</sup>n) lis autem qui possquam in custodiam traditi .... afflictiones gravesque setores passi suns, posteà autem sine bello tormentorum captivi fath funt nimia virium inopia, & quadam cecitate confracti , placet annum ad alied tempus adjungi : nam ipsi quoque se omnino pro lege Christi affisgendos dedere, sicque etiam & fratribus in carcere multam confolationem affav cuti funt : que quidem multiplicata reddent pro iis nimirum quibus in cuftodia obleclati fune, Ibidem.

#### S. PIERRE, PATRIARC, D'ALEX, CHAP, I. ART. V. 21

ont déja faite, voulant qu'ils payent plus qu'au double par leurs austeritez le bon traitement qu'ils ont reçû dans la prison par la charité des freres. Il ordonne dans le troisième que ceux qui, sans avoir souffert aucuns tourmens, pas même la prison, se sont livrez comme des transfuges, feront pendant trois ou quatre ans de dignes fruits de pénitence avant que d'être secourus. Le suivant est une continuation du précedent, & le Saint y déplore le malheur de ceux qui ne font point de pénitence. Dans le cinquiéme il condamne l'hypocrisse de ceux qui ont donné des billets comme ils renonçoient à Jesus-Christ, ou qui, ont envoyé des Payens ou leurs esclaves Chrétiens pour sacrifier, & il veut qu'ils fassent trois ans de pénitence; sans avoir égard au pardon que les Confesseurs avoient accordé à quelques - uns d'entr'eux. Il n'impose qu'un an de pénitence à ces serviteurs trop obéissans, afin qu'ils apprennent comme esclaves de Jesus-Christ, à faire sa volonté & à ne craindre que lui.

VI. Mais il reçoit à la ( 0 ) communion des prieres & du Corps & du Sang de Jesus - Christ, ceux qui après leur chûte sont retournez au combat, & ont enduré la prison & les tourmens, persuadé de leur parfaite conversion. Il veut aussi que l'on communique avec ceux qui s'étant engagez d'eux-mêmes témerairement dans le combat, en sont (p) sortis victorieux. Il fait voir néanmoins que leur action n'est pas louable, & il ne les excuse que parce qu'ils ont agi au nom de Jesus-Christ. Quant aux Clercs qui se sont sivrez eux-mêmes & sont tombez, puis ont combattu de nouveau, il leur interdit les fonctions de leurs ordres, se contentant de leur laisser la communion, pour ne pas les décourager dans les tourmens qu'ils avoient encore à souffrir. Ce qui marque que ces Clercs étoient encore dans les prisons. Il appelle (q) vanité ce zele indiscret qu'ils avoient fait paroître, & les blâme de ce qu'ils ont quitté dans le tems où ils pouvoient être utiles à leurs freres. Il y en avoit d'autres qui, dans le commencement & le premier feu de la persécution, se trouvant devant les tribunaux des persécuteurs, & y voyant le zele des saints Martyrs, s'étoient déclarez Chrétiens par une louaCan. 32

Can. 4.

Can. y.

Can. 6.

Can. 7.

Can. 8.

Can. 9.

Can. 100

Can III

(p) Tillemont, 10m. 3. pag. 451.

C iij



<sup>( • )</sup> lis autem qui proditi sunt & exciderunt, qui & ipsi ad certamen accesserunt, se esse Christianos consistentes & in sustadiam cum tormento conjecti sunt, aquum est in exultatione cordit pires simul addere, & ejs in omnibus communistare, & in orationibus, & in participatione

Corporis & Sanguinis, & sermonis exhortatione. Tom. 1. Conc. pag. 959,

<sup>(</sup>q) Ideo magis curam gerant quomodo in humilitate confessionem peragent, à vana gloria cessantes. Ibid. pag. 962.

### 22 S. PIERRE, PARTRIARC. D'ALEX. CH. I. ART. V.

ble émulation, & étoient ensuite tombez après avoir souffert la prison, la faim, la sois ou les tourmens. Saint Pierre approuve que leurs parens & leurs amis prient pour eux, & que l'Eglise joigne ses prieres aux leurs, dans la persuasion (r) que Dieu fait quelquesois des graces aux uns à cause de la soi des autres. Il témoigne la même indulgence pour ceux qui ne s'étoient déclarez en ces occasions que dans la douleur de voir leurs freres emportez par la violence des tourmens.

Can. 12.

Can. 13.

VII. Le douzième (f) de ces reglemens exempte de reproche ceux, qui préferant la perte de leurs biens à celle de leur ame, ont donné de l'argent pour se délivrer de la vexation des persécuteurs. Dans le treizième on justifie aussi par divers exemples tirez de l'Ecriture, ceux qui (s) après avoir tout quitté, se sont sauvez par la suite, quoique d'autres ayent été pris pour eux. Le quatorzième permet d'honorer comme Confesseurs & d'élever au sacré ministère, ceux à qui l'on a fait avaler du vin des sacrifices en leur mettant un baillon à la bouche, ou à qui l'on a fait offrir de l'encens en leur mettant la main dans le seu, principalement si leurs freres rendent témoignage de ces vio-

Can. 14.

VIII. A ces quatorze Reglemens touchant la pénitence, Zonare en ajoûte un quinzième, qui n'est qu'un passage tiré d'un traité de saint Pierre d'Alexandrie sur la fête de Pâque; il est conçu en ces termes (\*\*): Personne ne doit nous reprendre de ce que nous jeunons la quatrième & la sixième ferie, comme il nous est ordonné suivant la tradition. La quatrième, à cause du conseil que tinrent les Juiss de trahir le Seigneur : la sixième, à cause de sa Passion. Pour le Dimanche, nous le passons en joie, à cause de sa Resurrection, & nous avons appris à ne pas même séchir le genou en ce saint jour.

<sup>(</sup>r) Scients enim etiam propter aliorum fidem quosdam esse bonitatem Dei assecutos, & in peccatorum remissione & corporis sanitate, & mortuorum resurrectione. Ibid, pag. 963.

<sup>(1)</sup> lis qui peruniam dederunt, at ab omni improblitatis molestia omni ex parte remoti effent , crimen intendi non posest. Damnum enim & jakinram pecuniarum suffinierunt, ne ipsi anima detrimento afficerentur. Ibid.

<sup>(</sup>t) Unde noc ess, qui omnia reliquerunt propier salutem anima & secessivant licet accufare, tanquam alus propier scipsos detentis. Ibid. pag. 966.

<sup>(</sup>m) Non reprehendet nos quisquam quartam & sextum seriam observantes in quihus nos jejunare, secundum traditionem pracepium est; quartam quidem propter initum à Indais consilium de proditione Domini: sextam autem quod ipse pro motis passas stt. Diem verò Dominicum latitia diem agimus, qued in co resurrexit, in quo nec genua quidem steclere accepimus Tom. 2. Conc pag 967. A la tête de ce Canon, dans l'édition de Paris de l'an 1622, parmi les œuvres de S. Gregoire Thaumaturge, on lit; ejustem ex sermone de Paschate.

## S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CH. I. ART. V. 23

IX. Ces réglemens de saint Pierre d'Alexandrie se trouvent imprimez en grec & en latin dans toutes les collections des ces Regle-Canons; dans l'édition des Conciles du pere Labbe, & parmi mens. les œuvres de saint Gregoire Thaumaturge, à Paris en 1622. avec les Commentaires de Zonare. Balfamon les a aussi commentez. On (x) en cite une version syriaque, qui passe pour très-ancienne & la plus éxacte de toutes, dans laquelle il y a entre le treizième & le quatorzième Canon, un fragment d'une exhortation à la pénitence. Tous ces Canons furent approuvez (y) dans le Concile dit in Trullo.

X. Saint Pierre d'Alexandrie composa encore un livre, qui Autres écrite avoit pour titre de la Divinité, cité par saint ( &) Cyrille d'Ale- de S. Pierre xandrie, & dans les actes du (a) Concile d'Ephese; une Homelie sur l'avénement du Sauveur, alleguée par Léonce (b) de Bysance, contre les erreurs de Nestorius & d'Eutyche; un discours (c) sur la Pâque, d'où est tiré le quinzième Canon, que nous avons rapporté plus haut. Justinien rapporte un passage tiré d'un premier (d) discours de saint Gregoire, pour montrer contre Origene, que l'ame n'est point avant le corps, & qu'elle n'est point mise dans le corps pour avoir peché auparavant; & un d'un (e) discours que le Saint avoit fait dans l'assemblée des Fideles, lorsqu'il étoit prêt de souffrir le martyre. Tous ces écrits sont perdus, & il ne nous en reste que quelques fragmens peu considerables.

XI. On attribue à ce Saint un discours sur la Pâque, fait en forme de dialogue, imprimé à la tête de la chronique Paschale Páque, inpou d'Alexandrie, donnée par M. du Cange, & avant lui par le pierre d'Alepere Petau. Mais on ne peut douter qu'il ne soit d'un écrivain xandrie. beaucoup plus récent. Saint Athanase y est cité (f) avec éloge, & qualifié la grande lumiere de l'Eglise d'Alexandrie, lui qui

(2) Cyrill. in apolog. tom. 3. Conc. pag.

<sup>(</sup>x) Renaudot, bift. Patriarch. Alexand.

<sup>(</sup>y) Quin etiam Canones Petri qui fuit Ale-Randria Archiepiscopus & Martyr . . . O nulli liceas prins declarates Canones adulterare vel non recipere. Tom. 6. Conc. p. 1141, Can. 2.

<sup>(</sup> a ) Petri fantliffimi Episcopi & Martyris , ex libro de Deitate. Ibid. pag. 508. Ex Cone. Ephof. & tom. 4. pag. 286. ex Concil. Chal-

<sup>(</sup> b ) S. Petri , Episcopi Alexandrini 🖝 Martyris , homilia de adpensa Salpaseris nestri. I

Leontius , contra Nefferium & Entych. lib. 1. pag. 682. Tom. 9. biblioth. Patr.

<sup>(</sup> c ) Ejufdem Petri Alexandrini , ex fermone de Pafchate. Inter opera Gregor. Thanmaturgi, pag. 28. Can. 15.

<sup>[</sup>d] 8.Petri Alexandrini , Episcopi & Martyris, ex primo sermone, quod nec praextitit anima nec cum peccasset, proptereà in corpus miffa. Tom, 5. Conc. pag. 651.

<sup>(</sup>e) Ejufdem ex myftagogia quam fecit ad Eccleftam, cum martyris coronam fuscepturus effet.

<sup>(</sup>f) Chronic. Paschal. edit. Paris. 1688,

### 24 S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CH. I. ART. V.

avoit à peine quinze ans, lorsque saint Pierre souffrit le martyre? Il y est parlé du (g) Concile de Nicée i de la sête de la (h) naisfance de faint Jean; de celles de l'Annonciation & de la Purification de la fainte Vierge: ce qui donne lieu de croire qu'il n'a vécu qu'après les Conciles d'Ephese & de Chalcedoine. Peutêtre n'a-t'on mis le nom de saint Pierre d'Alexandrie à la tête de ce discours, que parce qu'on sçavoit qu'il en avoit fait un sur la Pâque.

Doctrine de divinité & les deux natures en J. C.

XII. On peut mettre avec raison saint Pierre d'Alexandrie S.Pierre fur la au nombre des Peres qui, avant le Concile de Nicée, ont rendu témoignage par leur sang & par leurs écrits à la Divinité de Jesus-Christ. Il dit (i) nettement, que le Verbe s'est fait homme sans cesser d'être Dieu; qu'il s'est fait chair dans le sein de la Vierge par l'opération du S. Esprit; & que lorsque l'Ange la salua pleine de grace, en lui disant : Le Seigneur est avec vous ; c'étoit la même chose que s'il lui eût dit: Dieu le Verbe est avec vous. Il fait voir (k) par les miracles de Jesus - Christ, & par les circonstances de sa Passion, qu'il étoit tout ensemble Dieu & homme par natures.

Histoire d'ubarila les enfans dans la mer.

XIII. Nous trouvons dans la (1) Chronique Orientale une ne femme qui histoire assez singuliere, qu'on dit être arrivée sous l'Episcopat de S. Pierre d'Alexandrie. Une femme Chrétienne d'Antioche ayant deux fils, voulut les faire batiser: mais ne l'ayant pû à Antioche à cause de la persécution de Diocletien, dans laquelle son mari avoit renié la foi, elle s'embarqua pour aller à Alexandrie les faire batiser par saint Pierre. Pendant le voyage il s'éleva une rempête, qui lui ayant fait apprehender de périr avec ses enfans, qui n'étoient pas encore batilez, elle se picqua d'un couteau à la mammelle droite, & du fang qui en sortit, elle fit le

(3) Ibid pag. 8.

figne

<sup>(</sup>h) Ibid. pag. 11. ( 1 ) Dei poluntate verbum factum est caro , Babituque inventum ut homo , non receffit à Deisate . . . . & verbum caro factum est, & habitavit in nobis. Tum videlites cum Angelus Virginem falutapit dicens : Ave gratta plena, Dominus tecum , hoc eft , Dei verbum tecum eft . . . Deus autem verbum citra viri commereium, Dei . qui quidvit efficere potest , voluntate, in virginis atero incarnatum eft, viri operatione ad hor minime requifita. Dei namque virtus Virginem per Spiritius fancti adventum obum-Brans viro efficacius operata eft. Petrus Mex. bb. de Deitate , pag. 508. Tem. 3. Cour,

<sup>(</sup> k ) Et Juda dixit , osculo filium Dei tradis? Hac & bis fimilia & figna omnia qua fecit, & virtutes demonstrant effe eum Deum fuclum bominem , utraque itaque demonstrantur , & quòd erat Deus nasu-a ; & qued fuit homo nasura. Idem , homilia de advento Salvatoris. Apud Leontium , lib. 1. contra Nellor. pag. 682. Tom. 9. biblioth. Patr.

<sup>(1)</sup> Chron. Orient.p 116. Cette histoire est plus detaillée dans la vie de notre Saint par Severe, Eveque d'Aschmonin, qui eu rapporte encore d'autres qui ne sont pas mieux autorifées. Renaudot, to. 5. Perpétuite de la Foi, pag. 116. & histor. Patriarcha Alexand, pag. 56. 59.

# S. PIERRE, PATRIARC. D'ALEX. CH. I. ART. V. 25

signe de la Croix sur eux, puis les batisa dans la mer en disant: Je vous batise, mes enfans, au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Esprit. Etant arrivée le Vendredi-Saint à Alexandrie, elle conduisit ses enfans à l'Archidiacre, qui les presenta au Batême que Pierre donnoit ce jour-là dans son Eglise. D'autres avoient déja été batisez; mais lorsque ceux-ci approcherent des Fonts baptismaux, l'eau, qui y étoit, s'endurcit, de sorte que l'Evêque ne pût les batiser; ce qui arriva par trois sois. Surpris de cet évenement extraordinaire, il demanda à la mere quel peché elle avoit commis, puisque Dieu ne vouloit pas admettre ses enfans au Batême? Alors cette femme lui ayant raconté tout ce qu'elle avoit fait ; l'Evêque lui dit qu'elle se consolat, que Dieu avoit batisé lui-même ses enfans, & qu'après qu'il avoit confirmé leur batême par un tel miracle, il ne falloit pas le résterer.

XIV. Le Pré spirituel (m) en rapporte une autre sur le témoignage de saint Athanase, sçavoir : que la terreur d'une grande toire sur le peste qui arriva à Alexandrie du tems du saint Evêque Pierre, ayant obligé beaucoup de Payens à recourir au Batême, quelqu'un lui apparut sous la forme d'un ange, & lui dit ces paroles: Nous envoierez - vous donc toûjours ces sacs scellez & cachetez, mais tout-à-fait vuides? D'où saint Athanase concluoit, au rapport de cet auteur, que ces sortes de personnes qui recevoient le Batême, sans avoir la foi Chrétienne, étoient néanmoins batisez, & recevoient le sceau du Batême, mais qu'ils

n'en recevoient point la grace.

XV. L'autorité de la chronique d'Alexandrie n'est pas d'un assez grand poids, pour nous obliger à recevoir la premiere de de ces histoices histoires, dont il n'est rien dit dans les anciens. Les historiens Arabes n'en font non plus aucune mention: & si les Egyptiens, qui ont autant de veneration pour les Canons pénitentiaux de saint Pierre d'Alexandrie, que pour les Epîtres canoniques, en avoient eu connoissance, ils n'auroient pas manqué de s'en autoriser, pour soutenir contre les autres Orientaux la validité du Batême conferé par une femme, dans le cas de necessité. La seconde histoire n'est pas mieux appuyée: Jean Mosck (n) qui la rapporte, écrivoit près de 350, ans après S. Pierre d'Alexandrie: il ne marque pas de quel endroit des écrits de S. Athanase il l'a tirée, & elle ne s'y trouve pas aujourd'hui.

Autre hif-Baptême.

Jugement

<sup>(</sup> m ) Pratum spirituale , tom. 2. biblioth. ( n ) Pratum fpirituale , cap. 198. Tom. 1. Pair. an. 1576. Parif. cap. 198. pag. 630. biblioth. Patr. pag. 630. edit. Parif. an. 1576. Tome IV.

#### ARTICLE

Saint Methode, Evêque, Docteur de l'Eglife, & Martyr.

Evéque de Tyr, marryrifé en 311. OU 312.

S. Methode, I. C AINT METHODE, surnommé Cubule (0), sut premierement Evêque d'Olympe (p), ville maritime de Lycie, puis de Tyr en Phenicie. Leonce de Byfance (q) le fait encore Evêque de Patare, autre ville celebre de Lycie. Mais il n'est pas impossible que ces deux Eglises ayent été unies alors, & gouvernées par un même Pasteur. On croit qu'il succeda dans l'Evêché de Tyr à faint Tyrannion, l'un des plus illustres (r) Martyrs de la persécution de Diocletien : & ce fut apparemment pour les pressans besoins de cette Eglise, que saint Methode quitta le siège de celle d'Olympe : ces sortes de translations étant très rares dans les premiers siécles, & défendues comme contraires (/) au Canon de l'Eglise & à la Tradition apostolique. Il souffrit le martyre (t) à Calcide dans la Grece, sur la fin de la derniere persécution, c'est-à-dire, en 311. ou 312. Il y en a qui mettent sa mort sous Valerien; mais cette opinion ne paroît pas soutenable, paisque Porphyre, contre lequel saint Methode a écrit, n'avoit pas encore atteint l'âge de trente ans, lorsque la persécution de Valerien finit, & qu'Eusebe de Cesarée dans le sixième livre de son apologie (n) pour Origene, fait en 309. au plutôt, parloit de saint Methode comme d'un homme actuellement en vie, ou qui tout récemment venoit d'écrire contre Origene.

Ses écrits. Son banquet des Vierges.

II. Saint Methode avoit donc composé divers ouvrages sur la Religion; mais il ne nous reste que celui qui a pour titre: Le Banquet des Vierges, connu de (x) faint Gregoire de Nysse,

free at alis affirmant , sub Decio & Faleriano de Chalcide gracia martyrio cerenatus eft, Hieron. lib. de vir. illustr. cap. 83. pag. 170.

<sup>( 0 )</sup> Epiphan. heref. 64. pag. 590.

<sup>(</sup>p) Hieronym. de viris illustribus, cap. 83. pag. 169.

<sup>(9)</sup> Leontius, lib. de Sellis, all. 3. pag. 664. Tom 9. biblioth. Pate.

<sup>(</sup>r) Eutob. lib. 8. hift. Ecelef. cap. 13. pag.

<sup>(1)</sup> Canon. Apoltolorum 14. p. 443. 10. 3. Patrum Apostolicorum. & Eusch, lib. 3. de pita Conftant. cap. 61. pag. 518.

<sup>(1)</sup> Ad extremum novissime persecutionis,

<sup>(</sup> w ) Eusebius Cafarienfis in fexto libro apolegie dicit : Quomodo unfus est Methodius nune contra Origenem scribere, qui hac & hac do Origenis lorusus est dogmatibus. Idem, in apol. advers. Ruffin. lib. 1. pag 359. tom. 4.

<sup>(</sup>x) Gregor. Nyss. erat. de ee quid sis ed imaginem Dei , erc. pag. 858. tom. 1.

de faint (y) Jerôme, d'André (z) & d'Aretas (a), tous deux Evêques de Césarée en Cappadoce; de Photius (b), de saint Jean de Damas (c), & de plusieurs autres (d), qui le sui attribuent d'un consentement unanime. Je ne sçai que Rivet, entre les Ecrivains du dernier siècle, qui le lui ait disputé à & cela parce que dans un passage de ce banquet rapporté par Photius (e), on cite le Théologies, c'est-à-dire, saint Gregoire de Nazianze, plus récent que faint Methode. Mais il est à remarquer que cette citation ne se trouve point dans les éditions que nous avons du banquet de faint Methode; & qu'à l'égard de l'endroit de la Bibliotheque de Photius où elle le trouve, ce n'est point saint Methode, mais Photius lui-même qui rapporte l'autorité de saint Gregoire, pour montrer en quel sens il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu; & il faut bien qu'il soit entré dans cette discussion à l'occasion de quelqu'autre écrit que de celui du banquet des Vierges, puisque cette question n'y est point agitée.

... III. Ce traité est un dialogue où dix Vierges s'entretiennent sur la chasteté, & sont chacune un discours soit pour en relever ce traité. les avantages on en prescrire les devoirs; mais elles ne parlent Combess. p point en personne, & c'est une femme, nommée Gregorium, 66. & leq. qu'on suppose avoir été presente à leur entretien, qui raconte à Cubulium ce que ces Vierges avoient dit. Marcella, la plus âgée d'entr'elles, avoit commencé. Elle avoit fait voir que si la virginité est excellente, les peines qu'il y a de la conserver font grandes; que cette vertu n'étoit presque point connue dans la Loi ancienne, particulierement avant Abraham, auquel tems il étoit permis non soulement d'épouser plusieurs femmes, mais même ses sœurs; qu'aucun des Justes ni des Prophétes n'étoit demeuré vierge, cet état étant reservé aux disciples de Jesus-Christ, qui devoit être le Prince des Vierges, comme il est le Prince des Prêtres, des Prophétes & des Anges; qu'un moyen de se conserver dans la pureté est de méditer assidûment les faintes Ecritures; que quoique les vierges soient en plus petit nombre que les autres justes, elles sont néanmoins dans un plus

<sup>(</sup>y) Hieron. lib. de wir. illustr. cap. 83. PAZ- 170.

<sup>(</sup>Z) Andreas, comment, in Apocalyp. ferm. II. pag. 609. tom. 5. biblioth. Patr.

<sup>(</sup>a) Areras, comment. in cap. 33. Apacal. Pog. 769. tom. 9. biblioth, Patr.

<sup>(6)</sup> Photias, red, 237. peg. 950,

<sup>(</sup>c) Joan. Damascen, in facris parallelis pag. 643. 10m. 2.

<sup>(</sup>d) Honorius Augustodunensis, lib. de feript. Ecclef. cap. 84. pag. 78. co Trithem. lib. de feript. Ecclef. cap. 60. par 19.

<sup>(</sup>e) Photius, cod. 237. pag. 966.

Apocalyp. XIV. 4.

Ibid. pag. 71. & leq.

haut degré de gloire devant Dieu, ce qu'elle prouve par un passage de l'Apocalypse.

IV. Après que Marcelle s'étoit ainsi expliquée sur la virginité. Theophile avoit pris la parole, & montré par diverses autoritez de l'Ecriture, que Jesus-Christ, en engageant les hommes à faire profession de la virginité, n'a pas aboli le mariage. Elle avoit dit que le sommeil ou l'extase que Dieu envoya à Adam pendant laquelle il tira une de ses côtes pour en former une femme, signifioit la passion du mariage; que Dieu est l'auteur de la generation & de la formation des enfans, même de ceux qui naissent d'un adultere; qu'on ne peut pas dire pour cela qu'il soit auteur du crime, qui consiste dans la mauvaise volonté de celui qui use du mariage contre les loix, & non dans la matiere dont Dieu forme les enfans qui naissent d'un mauvais commerce; qu'il leur donne comme aux enfans légitimes, des Anges tutelaires; que l'ame n'est point engendrée avec le corps, qu'elle est immortelle & tient son être de Dieu seul qui l'inspire.

Gen. XI. 7. selon qu'il est écrit ; Le Seigneur Dieu répandit sur son visage un soufle de vie, & l'homme recut l'ame & la vie,

Thid. pag.

V. Thalie avoit parlé la troisième, & soutenu contre Theophile, qu'on devoit appliquer à Jesus-Christ & à son Eglise ces Gen, XI. 22. paroles d'Adam à sa femme : Voilà maintenant l'os de mes os & la chair de ma chair; qu'il n'est venu au monde que pour s'unir à l'Eglise comme à son épouse, qui par cette union est devenue sa chair & ses os, s'est augmentée en grandeur & en beauté, felon ces paroles, dont les impudiques abusoient pour combattre la virginité: Croissez & multipliez. Le reste de son discours est une explication du septiéme chapitre de la premiere Epître aux Corinthiens, où saint Paul releve les avantages de la virginité, & donne divers avis aux personnes mariées & aux veuves.

leq.

VI. Dans le suivant, Theopâtre entreprend de montrer qu'il n'y a point de moyen plus efficace que la virginité, pour reconçilier l'homme avec Dieu, pour le faire entrer dans le chemin de la vertu, pour lui rendre l'immortalité, & pour le faire rentrer dans le Paradis, d'où il avoit été chassé pour son peché, Elle applique aux Vierges l'estime singuliere que Dieu témoigne avoir de Jerusalem dans le Pseaume cent trente-sixiéme.

Pag. 91. & leq.

VII. Thalluse fait dans le cinquiéme discours un détail des choses qu'il étoit permis de vouer à Dieu selon la Loi de Moise, & dit que de tous les vœux, le plus grand est celui de la chasteté. Elle se fonde sur un passage du livre des Nombres, que nous

lisons differemment dans la Vulgate, mais qui est conforme à la version des Septante, que saint Methode suivoit. Elle en rend encore une autre raison, sçavoir que le vœu de chasteté nous consacre tout entier à Dieu, & sanctifie également l'ame & le corps. Elle veut que l'on se donne à Dieu de bonne heure, & prescrit aux Vierges ce qu'elles doivent faire & éviter pour se conserver pures.

VIII. Une autre Vierge nommée Agathe, parle ensuite, & Pag. 97. & fait voir par l'explication de la parabole des dix Vierges, rap- seq. portée au chapitre vingt-cinquiéme de saint Matthieu, que la virginité doit être accompagnée de la fagesse, de la justice, de la prudence & des bonnes œuvres, signifiées par l'huile que les dix Vierges sages avoient prises dans leurs vases avec leurs

lampes.

la fource du bien.

IX. Procille prend, pour relever la virginité, divers endroits du Cantique des Cantiques. Elle la compare à un lys entre les seq. épines, & dit qu'elle avoit la prérogative de donner la qualité d'épouse de Jesus-Christ; que quoiqu'il y air plusieurs filles dans l'Eglise, les Vierges seules sont les épouses de Jesus-Christ, selon qu'il est écrit : Il y a soixante Reines & quatre-vingts femmes du second rang, & les jeunes filles sont sans nombre; mais une seule 7.8. est ma colombo.

X. Theele commence fon discours par l'explication du terme

grec qui signifie la virginité, & dit qu'en supprimant une seule seqlettre, ce même terme marque l'union avec Dieu & la participation des choses celestes. Elle ajoûte que la virginité nous éleve vers le Ciel, & nous rend si insensibles aux choses de la terre, qu'elle nous fait surmonter même les plus cruels tourmens, Elle applique à l'Eglise ce qui est dit au douziéme chapitre de l'Apocalyple, de la femme revêtue du soleil qui enfante un fils : ce file ce sont les Chrétiens que l'Eglise enfante par le Batême, & qu'elle rend par-là participants de Jesus-Christ, qui, par le Batême naît d'une maniere spirituelle dans chacun des batisez. La fuite de son discours est une explication de ce qui est dit au même endroit, du dragon qui fait tomber la troisième partie des étoiles. Ensuite elle combat l'opinion du destin, montre que les hommes sont libres, sans être en aucune maniere necessitez par l'influence des astres; & dit que c'est la concupiscence de la chair

qui est en nous la source du mal, & la concupiscence de l'esprit

Pag. 123. & XI. Le neuvième discours, qui est sous le nom de Tysiane, seq.

Di

Cant. VI.

Pag. 107. &

contient une explication allégorique de ce qui est dit dans le Levitique touchant la fête des Tabernacles, dont la conclusion est, que notre corps pouvant être appellé le tabernacle de la foi; de la charité & des autres vertus, sur-tout de la chasteté, nous devons nous appliquer à l'orner; que le plus bel ornement qu'on puisse lui donner est la virginité; que ceux qui en font profession, jouiront après la résurrection d'un repos de mille ans sur la terre avec Jesus-Christ, après quoi ils le suivront dans le Ciel, qui est la maison de Dieu.

leq.

Pag. 129. & 1 XII. Domnine parla enfuite, & pour faire comprendre l'excellence de la virginité, elle se servit d'une similitude rapportée Judic. IX. 8. au livre des Juges, où il est dit que les arbres allerent un jout pour se donner un Roi. Elle donne à cette espece d'énigme un

Pag. 135. & sens allegorique très-difficile à entendre. Tous ces discours finis, Areté, à la priere duquel ces Vierges avoient entrepris l'éloge de la chasteté, dit que, quoique plusieurs en fissent profession, peu néanmoins la gardoient, parce que pour être veritablement vierge, il ne suffit pas de garder la continence du corps, mais qu'il est encore necessaire de se purisser de toutes sortes de voluptez, même des déreglemens de l'esprit, par exemple de la

vaine gloire & de l'ambition.

Pag. 139.

XIII.Il survient à la fin une dispute entre Gregorium & Cubulium : sçavoir si la condition des Vierges, qui ne sentent point les mouvemens de la cupidité, est plus parfaite & préferable à celle des Vierges qui en sont tourmentées & y resistent. Gregorium estime plus la condition des premieres; mais Cubulium lui fait voir par divers exemples, qu'il y a plus de merite à résister aux mouvemens de la chair, qu'à ne les point sentir.

Jugement porté du Banquet des Vierges.

XIV. Photius dit (f) que cet ouvrage de saint Methode a été que Photius a corrompu par les Heretiques, & qu'on y trouve des endroits qui semblent favoriser l'Arianisme & quelques autres erreurs; mais il n'est pas difficile de leur donner un bon sens, ainsi que nous le ferons voir dans la suite; & je ne vois pas pourquoi Phorius a dit que cet écrit avoit été corrompu, si les exemplaires qu'il en avoit étoient semblables aux nôtres.

Ecrit de S. Methode contte Porphyre. XV. Saint Jerôme cite plusieurs fois (g) un ouvrage de

= = 171 DM:

<sup>(</sup>f) Observandum dialogum hunc qui Sympofium inscribitur, sive de castitate magnam pariem adulteratum effe : offendes enim in illo adjectas O arianas vanzique opinationes, aliafger male fensientinn fabulat. Photius. end.

<sup>237.</sup> pag. 963. (g) Hicron. lib. ile piris illufte. acp. 821 pag. 170. Idem, prefat. in Daniel. Proph. pagi 1071. O' Apolog. pro libris adversiis Jevinianam, pag. 236.

SAINT METHODE, EVESQUE. CHAP. I. ART. VI. 31 faint Methode contre Porphyre, & dit qu'il étoit composé de dix mille (h) lignes, quoiqu'il n'y refutat qu'une partie des quinze livres que ce Philosophe Platonicion avoit écrits contre la Religion Chrétienne. Philostorge (i), & Freculphe (k) Evêque de Lisieux, parlent aussi de cet écrit de saint Methode. Trithéme (1) dit qu'il étoit divisé en deux livres. Il ne nous en reste que quelques fragmens, qui se trouvent parmi les ouvrages de saint Jean Damascene. Porphyre, contre lequel saint Methode écrivit, étoit né en 233. Il vit Origene à Cesarée en Palestine, & vers l'an 250, il vint à Rome, où il demeura peu. De Rome il passa à Athenes, & y étudia la philosophie de Platon sous Longin, qui la professoit alors. En 263, il retourna à Rome, où Plotin tenoit son école, & s'attacha à lui. Socrate (m) dit qu'il embrassa la religion Chrétienne; mais qu'ayant été battu à Cesarée en Palestine par quelques Chrétiens, il abandonna le Christianisme, & le combattit même par ses écrits. Il sût exprès (n) toute l'Ecriture avec grande application; & croyant y avoir trouvé grand nombre de contradictions, il s'en servit pour la décrier. Son douzième livre ( o ) étoit contre Daniel, dont les Prophéties lui parurent si claires & si conformes aux évenemens, qu'il se vit réduit à soûtenir que le livre qui portoit le nom de ce Prophéte, iui étoit supposé, & qu'il avoit été écrit après l'évenement des choses dont il y est fait mention,

XVI. Nous avons d'affez longs fragmens (p) d'un autre livre de saint Methode touchant la résurrection des corps. Il étoit di- de la resurvisé en deux parties, & écrit en la forme d'un dialogue, où le Saint, qui y est quelquefois nommé Cubule, soutenoit la verité de la Religion avec Auxence, contre Procle & Aglaophon, partisans d'Origene. Car saint Methode, après avoir été favorable à Origene (q), devint un de ses plus grands adversaires, &

Son traité

sed à quodam qui temporibus Antiochi qui appellatus est Epiphanes, fuerit in Judea : & non sam Danielem ventura dixisse, quàm illum narrasse preterita. Denique quidquid usque ad Au-tiochum dixerit , veram historiam contivere : s quid autem ultra opinatus sit , quia sutura ne-scient, esse mensium. Hieron. prasat, in Das nielem, pag. 1071. tem 3. (p) Apud Epiphan. bares. 64. pag. 534.

or seq. or apad Phot. cod. 234. pag. 907.

(q) Eulch, apud Hieron, in apoleg, adv. Ruffin, pag. 359. 10m. 4.

<sup>(</sup>h) Hieron, Epift 81, ad Magnum, (i) Philostorg, lib. 8, histor, cap. 14, pag,

<sup>( )</sup> Freculphus , lib. 3. ehron, pag. 1172. tom. 14. biblioth. Patr.

<sup>(1)</sup> Trithem, lib. de feript, Ecclef, cap. 60.

<sup>(</sup>m) Socrat. lib. 3. hist cap. 23. pag. 200. (n) Theodoret, sermone de sacrificiis,

pag. 588, ( ) Cantra Prophetam Danielem duodecimum librum scripsis Parphyrius, nolens enm ab ipso, sujus inscriptus est nomine, esse compositum;

écrivit contre lui le livre dont nous parlons. Il y accuse Otigene d'avoir enseigné que les hommes ne resusciteront pas avec leur chair; mais il ne marque pas en quel endroit de ses écrits Origene enseignoit cette erreur. Nous sçavons au contraire, par le témoignage de saint Augustin (r), que plusieurs l'ont justifié fur ce point; & il est encore aisé aujourd'hui de montrer qu'il a eu une doctrine orthodoxe sur l'article de la résurrection de la chair. Il dit nettement dans ses livres contre Celse, que dans la (/) résurrection que nous attendons, nos corps doivent changer de qualitez: & il cite pour le prouver, ces paroles de saint I. Cor. xv. Paul aux Corinthiens: Le corps maintenant comme une semence est 40. 41. & lec. mis en terre plein de corruption, & il ressuscitera incorruptible; il est mis en terre tout difforme, & il ressuscitera tout glorieux; il est mis en terre prive de tout mouvement, & il ressuscitera plein de viqueur; il est mis en terro-comme un corps tout animal, & il resuscitera comme un corps tout spirituel. Il établit la possibilité de ce changement sur la puissance de Dieu, qui est le maître de donner (t) à la matiere de plus nobles qualitez, qu'il ne lui en avoit donné dans le moment de sa création: Origene dit (#) encore qu'il n'est pas du nombre de ceux qui, quoiqu'ils portent le nom de Chrétiens, nient le dogme de la résurrection établi dans les Ecritures: & il soutient que ces sortes de gens-là, se tenant à leurs principes, ne sçauroient faire l'application de ce qui est dit dans l'Evangile, de l'épi qui fort du grain de blé, par une espece de résurrection. Mais pour nous, ajoûte t'il, qui croyons que ce que l'on seme ne reprend point de vie s'il ne meurt auparavant, & qui sçavons que ce que l'on seme n'est pas le corps

(r) Qui enm (Origenem) defendunt.... dicant.... neque resurrectionem reputifs mortuorum: quampus & in issi cum convincere studeant; qui ejut plura legerant. August. lib. de bares. cap. 43. pag. 13. tom. 8.

tenus Christianorum numero qui fidem resurrectioni & fripturis cam aftruentibus abrogant : nam in illorum placitis unfquam è grano, putà tritici spica resurgens, aut arbor ex alio semine; nos autem credentes scripturis non vivificari qued fatum eft, nifi moriasur prius, & non id corpus seri quod aliquando futurum est. ( Deus entm dat el corpus , fient pult , feminatum in corruptione , suscitans incorruptibile . & seminatum in ignominia fufcitans in gloria, & seminatum in informitate , fu/citans in virtute , & feminatum animale suscitans spirituale; ) retinemus tum Ecclefia Christi fentantiam , tum promissionis Det amplitudinem. Idque ita ficri poffe non affeveramus tantum , fed etiam confirmamus rationis bus. Idem , lib. 5. pag. 246.

( u ) Nemo suspicetur nos esse ex illo nomine

même

<sup>(1)</sup> Quapropter credentes resurrectionem mortum, dicimus mutari qualitates corporum: quia seminata in corruptione surgunt in sucorruptione. Co seminata in ignominia surgunt in potentia. Co seminata in infirmitate surgunt in potentia, seminata corpora animalia, surgunt spiritualia. Quod verò subjecta materia recipiat qualitates quascun que vult opifex, omnes credimus quotquot satemur providentiam. Co quòd pro arbitratu suo modo in sila materia sit una qualitat, paulò post melior co prastantior succissiva. Origen, pag. 202 co 203.

même qui doit renaître, puisque Dieu forme ce corps tel qu'il lui plaît, faisant que ce qui est mis en terre avec les qualitez d'un corps animal, refluscite avec celles d'un corps spirituel; nous retenons la doctrine de l'Eglise de Jesus-Christ, nous conservons à la promesse de Dieu toute sa grandeur, & nous faisons voir, non par de simples paroles, mais par de solides raisons la possibilité de la chose. Origene ne nioit donc pas la resurrection des corps; mais seulement que nous dussions ressusciter avec notre même chair & notre même fang : c'est-à-dire, que le (x) corps animal, qui, lorsqu'on le met en terre, est dans un état de corruption, dût ressusciter dans le même état; il explique clairement sa pensée par cette comparaison (y): Nous ne disons pas que le corps qui s'est corrompu reprenne sa premiere nature, comme nous ne disons pas non plus que le grain de blé s'étant corrompu, devienne encore grain de blé; mais nous disons que comme du grain de blé il sort un épi, il faut aussi que dans le corps il y ait un certain germe qui ne se corrompant point, fasse que le corps ressuscite incorruptible. C'est dans son traité de la résurrection, que S. Methode demandoit à Dieu de pouvoir dire au jour du Jugement (z), ces paroles du Pleaume soixante - cinquiéme qu'il dit devoir s'entendre des Martyrs : Vous nous avez épronvez par le feu, ainsi qu'on éprouve l'argent: nous avons passé par le feu & par l'eau, & vous nous avez conduits dans un lieu de rafraichissement.

Il rapportoit dans le même ouvrage une merveille dont il avoit été lui-même témoin (a), & par laquelle il pense que Dieu vouloit faire voir qu'au Jugement dernier, les corps des Justes passeront par le seu sans en ressentir les essets. C'étoit un ozier ou un arbrisseau semblable, qui vient ordinairement au milieu des eaux, & seche par les ardeurs du soleil. Celui-ci au contraire

Tome IV.

(4) Idem, lib. de resurrect. apud Photicod. 234. pag. 923.

E

<sup>(</sup>x) Eum (Deum) non pradicamus mortuos ressintaturum una cum ipsa carne & sanguine, ut jam supra diclum est: non euim hoc quod seminatur in corruptione, & in ignominia & infirmitate, animale corpus dicimus resurgere quale seminatum est. Lib. 6. pag. 295.

<sup>(</sup>y) Nos igitur non aimus corruptum corpus rediturum in naturam pristinam, sicut neque corruptum granum tritici : nam sicut e grano tritici exoriri spicam dicimus, ita in corpore instium quiddam intelligitur, quod ut ipsum nau corrumpitur, sic ex eo corpus resurgit incorruptibile. Idem, sib. 5. pag. 246.

<sup>(2)</sup> Probasti not, Deus: igne not examinasti, sieut examinatur argentum. Transivimus per ignem & aquam, & eduxisti not in resrigerium. Quod utinam & mihi Methodio usurpare aliquando liceat, omnipotens eterne Deus, pater Christi, cum in die tua per ignem sine ullo dolore transsero, & aquarum, qua in urendi naturam mutata sint, impetum essugero. Method. libi de resurrest apud Epiphan. harest 64. pag. 574.

étoit placé au haut du mont Olympe en Lycie sur le bord d'un trou, d'où il fortoit des flâmes comme du mont Etna. Toutefois cet arbriffeau, au lieu d'être consumé par ces feux, conservoir une telle verdeur, & étoit si chargé de feuilles, qu'on eût dit que ses branches couvroient une source d'eau plutôt qu'une sournaise de flâmes.

Traite de S. Methode für la Pythonifle.

XVII. Ce fut encore pour combattre Origene, que faint Methode fit un traité sur la Pythonisse (b). Nous ne l'avons plus; mais on ne peut douter qu'il n'y établit le sentiment de ceux qui prétendent que la Pythonisse n'évoqua pas essectivement l'ame de Samuel par ses enchantemens, puisqu'Origene étoit d'une opinion contraire.

Son traité du libre arbitre.

XVIII. Il nous reste trois fragmens du traité de S. Methode fur le libre arbitre, donnez par le Pere Combesis (c). Ce traité que faint Jerôme (d) semble dire avoir aussi été composé contre Origene, étoit en forme de dialogue entre un Orthodoxe & deux Valentiniens. Saint Methode y faisoit voir que le mal ne vient point d'une substance coëternelle à Dieu, mais qu'il n'est autre chose que la desobéissance de l'homme créé de Dieu, avec une volonté libre & indifferente.

Son traité

XIX. Photius (e) nous a conservé plusieurs fragmens d'un lides créatures. vre de S. Methode, intitulé des Créatures. S. Jerôme (f) n'en parle point, mais il remarque qu'outre les traitez de ce Pere, dont il fait mention, il y en avoit encore plusieurs autres qui étoient entre les mains de tout le monde. On voit par ce qui nous reste de ce livre, que saint Methode y enseignoit que l'univers n'est point coëternel à Dieu; que deux puissances ont concouru à la création du monde : le Pere, qui, par sa volonté, l'a créé de rien ; & le Fils, qui, étant la main toutepuissante & invincible de Dieu, a achevé & poli la matiere qui avoit été tirée du néant ; que Moife est l'auteur du livre de Job; que les premieres paroles du livre de la Genese s'entendent de la sagesse de Dieu; que cette sagesse ou le Verbe a été engendré de Dieu le Pere avant la création, & est devenu le principe de toutes choses, étant lui-même sans commencement. Il y rapportoit un passage qu'il disoit être d'Origene, & où l'on essayoit de montrer par la combinaison des nombres, que le monde avoit éxisté long-tems avant les six jours qui ont précedé la création d'Adam.

<sup>(</sup>b) Hieron. de viris illustr. cap. 83. pag. 170.

<sup>(</sup>c) Methodii excerpta, pag. 347. 462.

<sup>(</sup>d) Hieron. loco citato. Phot. cod. 235. pag. 931. (f) Hieron. loco citato.

XX. Saint Methode avoit fait encore un traité intitulé des Martyrs, dont Theodoret nous a conservé un fragment, qui des Martyrs, fait voir que saint Methode pensoit (g) sainement sur l'union & son dialodes deux natures en Jesus-Christ, & la haute idée qu'il avoit du xenen. martyre. Il avoit fait aussi un dialogue, intitulé Xenon (h), dans lequel, au rapport de Socrate, il parloit d'Origene comme d'un homme admirable, & retractoit en quelque façon tout ce qu'il avoit dit contre lui dans ses autres écrits. Eusebe s'explique (i) fur ce point d'une maniere differente, & se plaint de ce que saint Methode parloit contre Origene, après avoir parlé pour lui. Apparemment que Socrate ignoroit l'ordre des écrits de saint Methode.

XXI. Saint Jerôme (k) lui attribue des Commentaires sur la Genese & sur le Cantique des Cantiques, dont nous n'avons de S. Methode sur l'Ecripoint d'autres connoissances : on croit néanmoins qu'on peut ture. rapporter au premier de ces ouvrages, quelques passages qui se trouvent dans les écrits du Prêtre Leonce (1), & qui y sont citez sous le titre : Des difficultez de saint Methode sur la Genese. Il y a dans les chaînes manuscrites sur la Genese, sur Job, sur les Pseaumes, sur Habacuc, & sur d'autres livres de l'ancien & du nouveau Testament, divers passages (m) sous le nom de Methode Evêque de Sidas, ou de Methode de Patare; & sous (n) ce même nom Possevin cite un traité manuscrit sur les Evangiles; d'autres en citent un sur l'Apocalypse, qu'ils disent être manuscrit dans les Bibliotheques de Vienne & d'Ausbourg; mais l'auteur y est qualifié de Moine, ce qui ne peut s'entendre de notre Saint.

XXII. On ne doit pas non plus lui attribuer l'oraison sur la sete de la Purification, imprimée sous son nom à Anvers en posez à saint Methode. 1598. in 8°. On sçait que cette fête, que les Grecs appellent la

Ecrits Sup-

<sup>(2)</sup> Adas enim admirandum & magnopere expetendum oft Martyrium , ut Dominus ipfe Jefus Christus Pilius Dei , ipsum honoraus passus ft, non rapinam arbitratus /c effe aqualem Dee, nt hoc dono etiam hominem ad quem descende-rat, coronaret, Method. serm, de Martyribus, apud Theodoret. in dialogo 1. pag. 37. t. 4.

<sup>(</sup>h) Methodius quidem cum in libris suis Origenem din multumque inseclatus fuiffet, posted tamen quafi palinodiam canens in dialogo quem Xenonem inscripsit, summa cum admirasione profequitur. Socrat. lib. 6. hift. cap. 13.

<sup>(</sup>i) Enfebius Cesarensis Episcopus in sexto libro apologia . . . . dicit : Quomodo ausus est nunc consta Origenem scribere, qui hac & hac de Origenis locutus est dogmatibus? Hictonym. in apolog, adverf. Ruffin, lib. A pag. 359.

<sup>(</sup> A) Idem Hib. do viris illustribus, cap. 82: p4g. 170.

<sup>(1)</sup> Apud Allatium in diateiba de Methodiorum feriptis , pag. 85. tom. 2. operum S. Hyppolyit.

<sup>(</sup>m) Ibid. pug. 89. ( " ) Ibid. pag. 88.

Rencontre, à cause du concours de divers Justes qui sembloient venir au-devant de Jesus-Christ, sçavoir de Simeon & d'Anne, ne fut instituée qu'en l'an 527 (0), après le tremblement de terre qui avoit renversé la ville d'Antioche. L'auteur y emploie le terme (p) d'Homme-Dien, pour marquer les deux natures en Jesus-Christ, terme inusité du tems de saint Methode. Il appelle saint Simeon, Docteur (q) de la Loi & Gouverneur (r) du Temple; qualitez qu'aucun des anciens ne lui ont données. Son style est encore different de celui du banquet des Vierges, empoullé & chargé d'épithetes. L'homelie sur la fête des Rameaux, imprimée à Paris en 1644, par les soins du Pere Combesis, est encore supposée à saint Methode, & d'un auteur qui vivoit depuis la naissance des heresses qui ont attaqué la Divinité de Jesus-Christ. Il faut porter le même jugement de la chronique (1) qui lui est attribuée par l'Abbé Trithéme, mais inconnue à toute l'antiquité; & de certaines prétendues révélations, que Leo Allatius dit (t) être une addition à la chronique dont nous venons de parler. Ces ouvrages peuvent être de quelque Methode, different du Martyr, comme aussi l'histoire de la translation de la Sainte-Face, qu'on dit avoir été apportée à Rome fous l'empire de Tibere. Elle (u) porte que ce Prince ayant oui parler des miracles de Jesus-Christ en Judée, y envoya des Ambassadeurs pour le prier de venir le guerir de la lepre; que lorsqu'ils y arriverent Jesus-Christ étoit mort; mais qu'ayant eu d'une femme nommée Berenice, sa face empreinte sur un mouchoir, ils l'apporterent à Tibere, qui, en la touchant, fut guerie aussitőt.

Doctrine de S. Methode, für l'Ecriture-Sainte. XXIII. Il en est des écrits de saint Methode, comme de plusieurs autres des premiers siécles de l'Eglise. On y trouve certaines expressions moins mesurées, que dans ceux qui ont été composez dans les siécles suivans. Mais s'il y a faute dans ces expressions, c'est au tems qu'on doit l'attribuer, plutôt qu'à ce saint Evêque; & il est de l'équité de croire, que s'il avoit vécu après la naissance des heresies, il se seroit exprimé sur les matieres contestées avec plus de netteté & de précision qu'il n'a fait,

<sup>(</sup>o) Cedrenus, pag. 366, (p) Conspexerant (Judzi) matrem scilicot supra naturam, & partum supra rationem, matrem terrestrem, & filium calessem: Dei viri novitatem. Sermo de Symeone & Anna, pag. 722. col 2. tom. 3 Biblioth. Patr, (q) Ibid. pag. 723. col, 1,

<sup>(</sup>r) Ibid. pag. 720. col. 2. (f) Trithem. de scriptor. Eccles. cap. 602

pag. 19.
(1) Leo Allatius, in diatriba de Methediorum scriptis, pag. 88.

<sup>(&</sup>quot;) Marian. Scotus, in chron, ad an. 39\$

Il explique presque toûjours l'Ecriture en un sens mystique, & en parle par tout, comme d'un livre écrit par des personnes inspirées (x) de Dieu, & qui ne parloient pas de leur propre mouvement (y). Il attribue à Moyse (z) le livre de Job; celui de Baruch à Jeremie (a); à Salomon la Sagesse (b), qu'il appelle l'oracle (c) du Saint-Esprit. Il ne reconnoît que quatre (d) Evangiles. Il cite l'Epître (e) aux Hebreux sous le nom de l'Apôtre; & l'Apocalypse sous celui de Jean (f), sans s'expliquer dayantage.

XXIV. Il trouve une figure de la Trinité (g) des personnes en Dieu, dans le passage de la Genese, où il est dit que le Seigneur nité. ordonna à Abraham de prendre une vache de trois ans, un belier de trois ans 3 & se sert de la combinaison de divers nombres (h), pour marquer la foi de l'Eglise sur la Trinité. En parlant des Heretiques qui ont erré sur ce Mystere, il marque clairement qu'il ne doutoit point que les trois Personnes divines ne fussent distinguées l'une de l'autre. Quelques-uns (i), dit-il, ont erré touchant le Pere, comme Sabellius, qui soutenoit qu'il avoit soussert; d'autres touchant le Fils, comme Artemas, qui

(y) Tertia pars stellarum vocati sunt (Hxretici) veluti circa nuum ex Trinitatis numeris deerrantes . , . . . . quandoque circa Spiritiis fancli, qui Prophetas moto proprio locutos effe contendunt. Ibid. pag. 113.

( 2 ) Affirmat etiam sanclus librum Job effe

Mofis. Phot. cod. 235. pag. 938.

( a ) Jeremias ais . . . discite ubi est prudentia , ubs fis pirtus ... , . Barnch, CXI. 14. Method. convio pag 109.

(b) Idem vero per Salomonem in eo libro qui Sapientia inscribitur , ostendit (Dominus) ubi , justorum , inquit , anima in manu Dei sunt. Idem. lib. de resurrech apud Epiphan. pag. 559. tom. 1.

(c) Filii autem adulterorum maturitatem non consequentur. (Sapientie III. 16.) Non est putandum de conceptibus aut partubus, propheticum illud Spiritus fancli oraculum effe inselligendum, Conviv. pag. 73.

d)Ideires etiam quatuor tradita funt evangelia , quod Deus quaser humano generi faustas illas annuntiationes, ac quaternis promulgatis legibus ipfum instituerit. Ibid. pag. 1314

( e ) Cun lex , juxta Apostolum spiritalis sit , imagines continens futurorum bonorum, (Hebra. X. 1.) Ibid. pag. 96.

(f) Signum magnum apparuit in cele, ait Joannes in Apocalypsim enarrans. Ibid. pag,

(g) Mentio ternarii inspergitur ad insinuandam fantla ac bene ominate Trinitatis necessariam notionem. Conviv. pag. 686, tom. 3. maxima biblioth. Patr. pag. 686.

(h) Mille porrò ducenti s'exaginta dies , per ques hic fumus in peregrinatione , Patris , & Filii , & faneli Spiritus , fecundum reclam fidem exacta & optima cognitio , quà gaudet mater nostra (Ecclesia) ex eaque alitur & crescit. Ibid. pag. 693.

(i) Unde & tertia part fiellarum vocati funt (Haterodoxi) veluti circa unum ex Trinitatis numeris deerrantes . . . . laliquando quidem circa Patris, ut Sabellius qui ipfum omnipotentem pafsum asseruit. Aliquando circa Filii ut Artemas. o qui nudo spectro seu apparentia eum natum effe dixerunt. Quandoque circa Spiritus fancli ut Ebbionai, qui Prophetas motu proprio locutos effe contendant. Conviv. pag. 113. edit. Gembef.

<sup>(</sup>x) Ipse nobis Christi numine afflatus Joannes in libro Apocalypsis oftendis. Method. Con-Div. pag. 70. Restat ut quid in consequentibus pfalmi , post commemoratum hominem à verbo assumptum, ad omnipotentis dexteram collocasum tradat Spiritus sancius consideremus. Idem.

disoit qu'il ne s'étoit fait homme qu'en apparence; d'autres touchant le Saint-Esprit, comme les Ebionites, qui enseignoient qu'il n'avoit pas inspiré les Prophétes. Ce qui pourroit faire quelque peine, c'est qu'il dit (k) que deux puissances, scavoir le Pere & le Fils, ont concouru à la création de l'Univers. Mais ce sont là des expressions qu'il faut, comme nous avons dit, attribuer au tems auquel ce Saint écrivoit. Pierius, qui lui étoit contemporain, a dit, ce qui est plus fort de beaucoup, que le Pere & le Fils sont deux substances & deux natures; prenant ces termes, dit Photius (1), severe d'ailleurs jusqu'au scrupule sur les sentimens des anciens, pour celui de personne ... Il est juste d'expliquer aussi favorablement l'endroit de saint Methode, d'autant plus que ce critique, qui le rapporte aussi, n'a pas même crû qu'il eût besoin de justification. Quant à ce que saint Methode (m) ajoûte, que des deux Puissances, la premiere, c'està-dire, le Pere, donne l'être aux choses par sa seule volonté; & que la seconde, qui est le Fils, les polit & les acheve : cette pensée n'a rien que de conforme à ce que nous lisons dans saint Jean (n): Le Fils ne peut agir par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Pere; car tout ce que le Pere fait, le Fils le fait. Et S. Gregoire de Nazianze expliquant ce passage, a parlé de même que saint Methode. N'est il pas clair, dit ce saint (0) Docteur, que les mêmes formes des choses qui sont comme ébauchées par le Pere, sont achevées par le Fils, non que le Fils agisse servilement, ni d'une maniere qui sente l'ignorance, mais il agit en maître, ou, pour mieux dire, en Pere. Il n'est donc question que d'exclure du Fils l'assujettissement & l'ignorance. Or c'est ce qu'a fait saint Methode, l'appellant aussitôt la main forte & toutepuissante du Pere, par laquelle il achevo

(l) De Patre tamen & Filio ple credit (Pictius) nifi qued substantias duas totidemque naturas esse dicis : Substantia & natura nomine quantum en iis que hunt locum ausecodunt & consequentur, pro hypostasi usus, non ita verò us qui Ario adbarent. Phot. cod. 214, pag. 299.

(m) Method. loco mor citato.

<sup>(</sup>k) Duas in supradictis assirmabamus esse effectivices sacultates ; unamque ex rebus non existentibus sola voluntate ; sine partium distinatione ; simul asque vuls esseries que en exornat, secundim prioris potentia ideam ; quod jam anté sachum est. Et dic est Filius ; omnipotent nempe en invicta manus Patris ; qua materiam en nibilo prius creatam postea perficit seu exornat. Method, lib. de creatis ; apud Phot. cod. 235. pag 938.

<sup>(</sup>n) Non potest Filins à se sacere quidquam, nisi qued viderit Patrem facientem : quecumque enim ille secrit, hac ea Pilius similiser facita Joan, V. 19.

<sup>(</sup>a) Nonne perspicaum est, earumdem rerum formas à Patre quidem welnt designavi, à Pilio autem peragi non serviliter atque indosté, sed perité & heriliter, atque ut aptius loquar paterné. Gregor, Mazian, erat. 36. pag. 584. tom, 1.

& polit ce qu'il a créé de rien. Ailleurs même, ce Pere prononce absolument, que toutes choses ont été créées par la Sagesse éternelle, c'est-à-dire, par le Fils. Il n'est pas plus difficile de donner un bon sens à un autre endroit de saint Methode, où (p) il dit, que le Fils, qui est au-dessus des créatures, s'est servi du témoignage du Pere, qui seul est plus grand que lui. Si quelqu'un dit que le Pere est plus grand, en tant qu'il est principe du Fils, nous ne contredisons pas, dit (q) saint Chrysostome. Au reste, le sentiment de saint Methode est clair sur la Divinité de Jesus Christ: il l'appelle (r) nettement le Fils de Dieu, il dit qu'il est avant tous les siècles, & remarque que le Prophète, en parlant de la generation du Fils, dit: Vous (f) ètes mon Fils, je veus at engendré aujourd'hui; & non pas, vous avez été mon Fils pour nous faire connoître qu'il n'est pas Fils par adoption, qu'il a eu de tout tems la qualité de Fils, & ne cessera jamais de l'avoir; que quoique né avant tous les siècles, il est encore né dans le tems, en prenant la nature humaine : ce qui fait que Jesus-Christ est (1) vrai Dieu & vrai Homme tout ensemble. Saint Methode l'appelle le plus ancien des Eones (u), & le premier des Archanges, & dit qu'il étoit impossible (x) que le peché

(q) Si quis dixerit majorem effe Patrem, qua causa est Filit, neque in eo contradicimus. Chrysostom. hom. 72. in Joan.

(r) Etenim qui de Filio Dei jam tum ante Jacula existente, pleniùs ac disertiùs Propheta apostolique disputarunt, ac pra reliquis mortalibus ejus assertores atque pracones deitatis extite-

runt. Idem, ibid.

(f) Filius meus es tu ego hodie genui te, obfervandum enim est. Filium quidem soum esse indefinité pronuntiasse, & sine ulla temporis determinatione. Es enim, ais, non autem suisti, aut faclus es : signiscant, nec com recans esset, in adoptionem eum Filis venisse: neque vursus com anté extitisset, postmodum sinem accepisse: sed qui anté genitus sit, eundem & fore & esse. Quod verò addit: Ego hodie genui te, hoc sibit vult, qui ante sacula, illisque antiquior in calis eras, volui & mundo gignere: hoc est, qui anté ignotus eras, in hominum cognitionem adducere, teque illis manifestare. Conviv. pag. 112.

(t) Es quippe confilis placus humanam carnem, Deuscum effet, induere, ut velut in tabula divinum vita exemplar proposium ternenies nos quoque auclorem imitari possemus.... quid igitur Dominus, ipse veritas & lumen molitus est in mundum veniens? Nempe homo sacsus incorruptam carnem in virginitate servavit. Et nos itaque si ad Christi Dei nostri similitudinem enitimur, virginitatem colere magnisice studeamus. Conviv. pag. 70. Verbum quod est ante sacula, in illum (Adamum) venit seque illi conjunxit. Decebat enim primogenitum Dei, ac unigenitum germen, id est sapientiam, primum formato primoque ac primogenito hominum generis homini admixtum, hominem sicri. Id enim Christum esse, hominem purà persessague deitate plenum, & Demon qui in homine capiatur. Ibid. pag. 79.

(w) Congruentissimum quippe erat antiquissimum Aonum & primum Archangelorum cum bominibus persaturum, in antiquissimo primoque hominum habitare. Ibid.

(x) Eo namque confilio susceptus à Verba bomo est, ut devicto serpente suo munere atque opera hominis exitio latam condemnationem dilueret. Consentaneum quippe fuit, non ab alio vinci diabolum, quam ab illo 1950 quem à se seduclum, sua se tyrannidi subjects gloriabatur. Nam neque aliter solvi peccatum & damnationem aboleri possibile erat, nisi rursus ille 1950 homo ob quem dictum erat: terra es & in ter-

<sup>(</sup>p) Decebat enim, ut aliis omnibus, secundum Patrem major, co teste uteretur, qui solus ipso major esset, Patre. Method, in convinio, par. 101.

de l'homme ne fût effacé que par le Verbe; que c'est pour cela qu'il s'est fait chair, & que Dieu avoit (y) revelé aux Prophetes l'incarnation de son Fils.

Sur les Ande l'homme.

XXV. Il enseigne (z) que les Anges sont immortels ; qu'ils ges, & l'Ame (a) ont été créez de Dieu, pour avoir soin des choses d'icibas, chacun selon son emploi particulier; que le diable est un pur esprit; que le peché d'envie a été la cause de sa chûte, comme l'amour déreglé des femmes a été celle de la chûte des mauvais Anges; que Dieu leur avoit donné de même qu'à l'homme le libre arbitre; que tous les hommes (b), ceux mêmes qui sont nez d'adultere, ont un Ange tutelaire. Il croyoit aussi l'ame de l'homme (c immortelle, qu'elle n'étoit point engendré avec le corps, mais que Dieu, qui est le Créateur des choses visibles & invisibles, l'unissoit au corps; & que l'on devoit mettre au rang des fables (d) l'opinion de ceux qui disoient que les ames étoient précipitées du Ciel dans les corps, en passant par les tourbillons du feu élementaire & par les eaux du firmament.

Sur le peché. originel, & le libre arbitre.

XXVI. C'est du peché qu'Adam a transmis à toute sa posterité que parle saint Methode, lorsqu'il dit qu'il étoit (e) impossible que le peché de l'homme ne fût effacé que par le Verbe fait chair. Il dit qu'il est au pouvoir (f) de l'homme de croire ou de ne

ram reverteris reformatus, qua ejus reatu in omnes pervaferat . fententiam antiquaffet : ut ficut prius in Adam omnes moricbantur , fic & in Christo rursus , qui Adamum assumpsisset , omnes pivificarentur. Ibid. 742. 80.

(y) Deus itaque ne bonorum oblivione humanum genus prorfus everteretur , filium fuum mandavit , suum per carnem futurum in mundum interiore auditu prophetis loqui adventum, Ibid. pag. 105.

(2) At neque Angeli neque anima occidunt, fant euim immortales, nec à quoquam edomari possant, quemadmodum ellorum conditori. Lib. de resurreil. apud Epiphan. pag. 553. tom. 1.

(a) Diabolus est spiritus circa materiam à Des facius , us & Athenagora placuit ; (quemadmodum & reliqui Angels ab codem Deo facti funt) cui materia & que ad materia formas pertinent, administratio commissa est. Ad hoc enim Angeli creati à Des , ut rebus ab ipso effeclis preessent : ut Deus quidem communem 😊 generalem omnium providentiam gerens , quâ rerum omnium potestas & imperium ab ipso pendet. Reliqui verò Angeli in ils officiis ad que Deus illos fecis , & prafecit , manfêre : diabolus verò arroganția clasus; O in pebus fua fidei commissis, invidia adversus nos concepta, perfidus faclus est. Quemadmodum & ii , qui posten corporum amore capti, cum filiabus hominum per amorem suns congressi. Nam & ipsis Deus, uti & hominibus, liberum dedit ( ad bounm eligendum aut malum) arbitrium, Excerpta Method. de resurrell. apad Phot. cod. 234. pag. 907. Cr apad Epiph. pag. 544.

(b) Unde & tutelaribus Angelis etiam ex adulterio susceptas proles commendari ex divinis

litteris accepimus. Conviv. pag. 75.
(c) Immortalem animi substantiam cummortali ac frugili corpore feminari qui doceat. fidem non merchitur. Quod enim martis fenisque expers off, solus utique nobis inspirat omnipotens , folusque invisibilium incorruptibiliumque creator off. Ibid.

(d) Canore ifte nuge funt or ad pompans speciemque tragicè conficta : demitti è cœlo animas afferere asque in hunc inferiorem orbem delaplas igneos fontes, O aquas que supra firmamentum funt transcurrere. Lib. de resurrell. apud Epiphan. beref. 64. pag. 573.

e ) Conviv. pag 80.

(f) Credere, aut non credere in nostra est veluntate positum, Ubi autem nirumque juris ac.

bas croire, de faire le bien & le mal; qu'il ne peut (g) néanmoins arracher entierement les racines du mal qui sont en lui, mais seulement les empêcher de croître & de se fortisier, & que ceux-là seront punis, qui n'auront pas fait tous leurs efforts

pour les rendre steriles.

XXVII. Il définit l'Eglise l'assemblée (h) des Fidéles, & l'ap- Sur l'Eglise; pelle l'épouse (i) du Fils de Dieu, qui s'est uni à elle en se fai- & le Bateme, fant homme, & s'est livré volontairement à la mort pour elle, afin de la rendre pleine de gloire & sans tache, après l'avoir purifiée par l'eau du Batême. Cette eau purifie les batisez de la corruption (k) du peché, & les transforme (l) en Jesus-Christ, en imprimant (m) sur leurs ames une espece de sceau. Les Catécumenes demeurent comme des enfans (n) dans le sein de leur mere, jusqu'à ce que le Batême leur donnant la naissance spiriquelle, les mette en état de devenir des hommes parfaits. Quelque efficace qu'ait le Batême pour effacer les pechez, il reste toûjours en nous, tandis que nous sommes en cette vie, o) une

poluntatis est nostra, consequens est, ut recle ware vel peccare, boni aliquid facere vel mali le integrum. Lib. de refurrecl. apud Epiphan.

heref. 64. pag. 575.

(2) Est enim hoc in nostra potestate positum, ion, ut improbitatis radices penitus evellamus, fed ut ne amplius illam exerefeere ac fruelus odere patiamur. Si quidem absoluta radicum apsarum extinctio ac profligatio , tùm cùm , ut dixi, dissolvatur corpus, a Deo perficitur. Qua autem ex parte fit, ut à pullulando coerceatur, opera nostra prassari debet, ex quo fit ut qui malam illam stirpem ad amplitudinem & ma-gnitudinem educando perdunerit, neque, quoad potuit , sterilem illam effecerit , atque compresserit panas illum persoivere oporteat, quod cum facere istud posses ac facultatem haberes, certo animi confilio utilitati damnum pratulerit. Lib. de resurrell. apud Epiphan. pag. 551.

( h ) Multis locis facre littere , congregatiowem catumque fidelsum , fic Ecclefiam nomimant : dum nimirum perfectiores ob virtutis profellum in unum personam ac corpus Ecclesia re-

feruntur. Compiv. pag. 82.

(i) Unde Apostolus recla ad Christum direseit , que de Adamo dicha erant. Sic entre mamime en offibus & en carne ejus Ecclesiam extitisse convenit : cujus scilicet gratia , relicho Patre qui eft in calis , descendit Verbum ut adhareret uxori & dormivit ellasim paffionis, Sponte pro illa moriens, ut ipfe sibi exhiberes Ecclefiam gloriofam & immaculatam , mundans eam lapacro. Ibid, pag. 81.

( k ) Jam luna mulier insistere dicitur : luna Symbolo illorum ni fallor, designata fide, qui per lavacrum à corruptione mundantur. Ibid. pag. 111.

(1) Ego enim hac de caufa diclum exiftimo gigni marem ab Ecclesia , quod nempe ii qui illuminantur, Christi lineamenta, efficiemque ac virilem vere animum afpechunque affumunt.

Ibid. pag. 112. (m) Necesse est in regeneratorum animis. veluti sigilis rum verbum veritatis exprimi O

efformari. Ibid. ead. pag.

(n) Qui autem imperfecti adhuc & tyrones disciplinis incipiunt imbui , hi , à persectioribus, ut a matribus, parturiuntur atque furmantur, donec & illi maturo partu editi, in virtutis magnitudinem ac decus regenerensur. 1bidem .

pag. 82.

( o ) Quandiu corpus vivit, nec adhuc mortuum eft , cum co vivere peccatum neceffe eft , O occulsas in nobis radices agere, quantumvis velut caftigationum reprehenfio umque putationibus coerceatur. Alioqui post baptismum nullum jam scelus perpetraremus; posteaquem peca catum à nobis funditus effet omne fublatum. Atqui etiam post susceptam fidem sanciifima illa aqua lotione perfusi peccatis sapius obstringimur. Neque enim adeò se immunem ab omni esse peccato gloriari quispiam potest, ut ne cogitatione quidem ullum scelus admittat. Ex quo confequens eft , reprimi quidem ac consopiri modo fide

Tome IV.

racine de peché, qui produit des rejettons, qu'il est necessaire

de couper souvent avec le glaive de la parole de Dieu.

Sur la Virginité, & le Mariage,

XXVIII. Nous avons déja remarqué que saint Methode regardoit la virginité comme le plus grand (p) don que l'on puisse faire à Dieu, & le plus excellent de tous les (q) vœux; mais très-difficile (r) à garder, à cause des dangers ausquels la virginité est exposée; cette vertu ne consistant pas moins dans la pureté (f) de l'ame que dans celle du corps. Il parle honorablement du mariage, & dit que (t) le commandement que Dieu sit au premier homme de croître & de multiplier, subsistera jusqu'à ce que le (u) nombre des hommes qui doivent naître soit accompli; que Dieu est l'auteur (x) de la generation des ensans qui en naissent; qu'il est absurde de condamner le mariage, sans lequel l'Eglise n'auroit ni (y) Saints, ni Martyrs; qu'il étoit souvent arrivé d'admettre dans l'Eglise, ou même d'élever aux dignitez Ecclesiastiques des ensans nez de mauvais commerce.

Sur divers points de difcipline & d'histoire. XXIX. Sur d'autres articles il avance qu'au jour (z) du Vendredi-Saint, qu'il appelle *Pàque*, c'étoit la coûtume de ne point manger du tout, & de recevoir l'Eucharistie, qu'il ne désigne qu'en termes obscurs, selon l'usage que l'on avoit alors de ca-

peccatum, ne perniciosos frussus emittat: non omnino tamen ac radicitus extingui. Quo circa nunc illius quidem germina pravas nimirum contationes, inhibemus, ne qua radix amaritudinis erumpens molestiam nobis afferat: nec apertas ad puliulandum vias, ac spiramenta debifere ac pateseri sinimus; proindeque divino verbo velus securi quadam, frustissitantes identidem ab radice stirpes excidinus, at in suturo illo statu mali omnis vel cogitatio tolletur. Lib. de resurres. apud. Epiphan. pag. 548.

(p) Sacris videlices instituta libris ac literis plane mihi persuasi maximum & speciabilissimum quod divinis appendi tholis possis, pulcherimum, inquam, quod ab homine unquam. Deo osserri possis, donum esse virginitatis. Mc-

thod. conviv. pag. 91.

(q) Magnum votum inter omnia vota casti-

moniam effe statue. Ibid. pag. 93.

(r) Rara quippe admodum arduaque hominibus castitas, ac quantò principalior magnisicentiorque, tantò etiam majoribus obsepta peri-

culis eft. Ibid. pag. 66.

(f) Non solum incorrupta servanda sunt corpora, uti neque templorum quam statuarum major habenda est ratio: sed animabus, qua sint corporum statua, justitia perornandis, omnis però adhibenda diligentin. Ibid. pag. 67.

(t) Profecto Dei sententia or praceptum illud propagandi generis etiam bodie viget or servatur: Deo etiamnum sormandi hominis opisice. Ibid. pag. 71.

(u) Verum ubi flumina cursum suum absolverint, seque vasto maris alveo reddiderint... Vexpletus erit prasinitus hominum numerus : tunc sane à generando abstinendum erit. Ibid.

ead. pag.

(x) Quamobrem Deo etiamnum quotidio per unptialem ejufmodi congressum hominems formanse, quomodo non temerarium suerit abominari liberorum creationem, cui suas immaculatus immiscere manus omnipotens creatoe haud indecorum putat? Ibid. pag. 72.

(y) Quomodo verò non absurdum suerit prohibere congressus nuptiales cum expellenturetiam post nos suturi Martyres, & qui nequissimo restituri sunt?... quod si malum, ut aichas, ex hoc tempore Deo visum est liberis operam dare, quo pasto illi, quos suturos predixit. Martyres & Santli contra Dei placitum & voluntatem nati usque adeo chari & acceptà esse poterunt. Ibid.

(2) Multi ex iniquo sati semine, nihilo secius, non solum gregi sidelium, verum etiam us illis praessent hand raro sortiti sunt. Ibidem ...

pag. 73.

cher les Mysteres; que l'Eglise (a) ne relâchoit la severité du jeune qu'en faveur des malades; que l'on buvoit du vin dès avant le déluge, & que l'excès (b) que les hommes en firent fut cause de leur perte; que Cain en étoit surpris lorsqu'il tua son frere Abel; que le monde ne durera que (c) sept mille ans, & que pour être renouvellé (d) il passera par le seu; que S. Paul (e) avoit été marié, qu'il fut deux fois (f) transporté dans le Ciel, une fois dans le troisième Ciel, & (g) une autre dans le Paradis même; que, selon Jeremie, le Paradis terrestre (b) étoit situé en un lieu fort éloigné de la terre; ce qui ne s'accorde pas avec ce que le même faint Methode dit ailleurs, que ce lieu de délices est quelque part sur terre, destiné à servir d'habitation à cer-

(a) Si quis in die Pasche & jejunii graviter agrotanti empiam cibum offirat, inbeatque, quà laborat agritudine, gustare que apponunsur , dicens : Bonum quidem erat , ô amice , ac perè decebat, se quoque usi & nos fortiter persoverantem eadem percipere. Interdicium enim hodie est cibi ulius vel prorsus meminisse. Quod samen morbo correptus es ac infirmaris, nec ferre inediam potes : ideireo secundum indu gentiam confulimus ut cibis vescaris : ne forte non valens ob egritudinem adversus cibi cupiditasem resistere, moriaris. Ibid. pag. 73.

(b) Ex hac vise collecta vindemia Sodomorum cives in sterilem masculorum concupiscentiam aftro furiofe libidinis contra naturam versi funt. Indidem qui Noë temporibus crapula indulgebant, in infidelisatem prolapsi sunt , & Submersi diluvio perierunt, Inde bausto Cain poculo parricidales manus fraterno fanguine cruentavit, & terram cognato cruore polluit.

Ibid. pag. 94. 6 95.

(c) Quando jam consummati, colleciique funt fruclus terra , ferias agere jubemur Domino, hoc est, cum mundus iste sepsumo annorum millenario confummatus fuerit; quando Deus abso-Luto perè mundi opere in nobis letabitur. Ibid. pag. 124.

(d) Sed nec illud magnopere probo : si 👁 funditus hoc universum periturum esse dicamus, O terram atque aerem & calum quandoque desiturum. Si quiden totus hie mundus ut purgari instaurarique possit, exundantibus flammis incendio conflagrabit, non tamen interibit ac corrumpetur omnino. Lib. de resurrect. apud Epiphan. pag. 553.

( e ) Melius est nubere quam uri. Hic quoque constanter priores partes continentia assignat, scipsum enim exemplum maximum adhibens, ad gjus conatus amulaționem 3 quantumpis arduam

auditores provocavis; prastare docens, eum que unius uxoris conjux extiterit, apud se deinceps manere , sienti & ipse faciebat, Convin. pag.

(f) S. Paulo binas revelationes contigiffe dicit : Neque enim Apostolus, inquit, paradifum in tertio calo collocat, ubi norunt qui subsilia ejus verba animadvertunt, quando dicit : Scio hominem hujufmodi raptum ufque ad tertium calum: & scio hujusmodi hominem sipe in corpore, five extra corpus Deus scit : quoniam raptus est in paradisum. Duas illustres revelationes se vidisse significat : bis manifeste raptus, semel quidem ufque ad tertium calum, semel autem in puradifum. Iliud enim: Scio raptum bujufmodi usque ad tertium colum, proprie significat illi apparisionem facilam in tertio coclo. Illud verò : Scio ruysum raptum hujusmodi hominem sine in corpore, five extra corpus, Deus scit, quoniam raptus est in paradisum : alteram rursum apparitionem sibi fatlam in paradiso oftendit. Liba de resurrect. apud Phot. cod. 234. pag. 910.

(g) lile, cujus omnes fumus soboles, ante lapfum ac excata lumina, in paradifo frucluum usura gaudebat ... atque hec Jeremias quodam loco scorsum, procul ab orbe nostro fensie

existere. Convid., pag. 122.

(h) Paradisus ille de quo in primo parento dejecti fuimus eximius quidam hand dubie hac in terra locus est. & ad exstium quamdam piorum requiem, habitationemque secretus. Indidem porrò Tygris & Euphrates cateraque flumina proficiscuntur in continentem noffrum derivationes ac decursus exundant .... nam O Adamus neusiquam è calo dejellus eft , sed ex co paradiso, que in Eden sucrat ad orientem. conficus Leb. de resurrect. apud Epiphan. pag. 572. 0 573.

tains Justes, que de-là viennent le Tygre, l'Euphrate, & les autres fleuves qui arrosent notre continent, & qu'originairement il étoit situé en Eden à l'Orient; qu'après la résurrection (i) les Justes regneront sur la terre pendant mille ans avec Jesus-Christ.

Jugement des écrits de S. Methode.

XXX. C'est tout ce qui nous a paru de remarquable dans S. Methode, qui a été regardé dans l'antiquité comme un homme très-disert (k), très-éloquent (l), très-sage (m), très-docte (n), & un zelé défenseur de la verité. On (0) a loué la beauté, l'élegance & la politesse de ses écrits; on s'en est servi pour combattre les herefics (p) d'Eutychés & de Nestorius (q); & on la compte (r)parmi les Peres de l'Eglise les plus illustres par la pureté de leur doctrine & par l'éclar de leur pieté. Socrate l'a néanmoins traité avec beaucoup de mépris (/), parce qu'il lui paroissoit ennemi déclaré d'Origene; & il y a quelque lieu de croire qu'un femblable motif a détourné Eusebe de Césarée, de parler de lui dans fon histoire de l'Eglise,

(i) Nam & ego iter habens exque mundi hujus Ægypto egressa, venio primum ad resurreclionem que vera scenopigia est: O ibi fructibus virtutis extruélo specioseque ornato tabernaculo meo prima festi resurrectionis die, que dies est judicis, simul cum Christo millenarium annorum requiei celebro, que septem dicuntur dies , vera nimirum fabbata. Inde rurfus Jajus comes, qui penetravit calos ( ut & illi post scenopegia requiem in terram promissionis) in calos venio, non remanens in tabernaculis; Hoc est, non remanente meo corpore, quale prius erat; fed post mille annorum spatium mutato, ex humani forma corporis & corruptione in angelicam molem & pulchritudinem. Convip. pag. 128. Cum enim post seculi presentis exisum adhuc terra perseveratura sit , habitaiores in ea quosdum inesse necesse est; qui nec morisuri sunt amplius neque copulandi nuptiis, aut procreande soboli operam daturi, sed Angelorum more sine ulla mutatione, & immortaliratis flatu optima sint queque facluri. Lib. de resurrect. apud Epiphan. pag. 555.

( k ) Calumnia (Porphyru) plenius responderunt Eufebius Cefariensis, & Apollonius Laodicensis, 🗢 ex parte disertissimus vir martyr Methodius. Hieronym. in cap. 12. Danielis,

pag. 1134. tom. 3.

Ruffin, lib. 1. pag. 359. tom. 4.

(m) Cujus (Origenis) prodigiosam infaniam epertens sapientissimus Methodius, Anastaf. Sinaita. lib. 11. in Hexameron, pag. 929. tom. 9. biblioth. Patr.

( n ) Methodius ille vir apprime dollus acerrimufque veritatis patronus. Epiphan. heref.

64. pag. 591.

( o ) Mathadius Olympi Lycie, & posted Tyri Episcopus nitidi compositique sermonis adversus Porphyrium confecis libros. Hieronym. lib. de vir. illustr, cap. 83. pag. 170.

(p) Eusebius Episcopus Thessalonicensis, in libris contra Andream Eusychianum, apud

Phot. cod 161. pag. 347.

(q) Basilius Diaconus, & reliqui monachà in Supplicatione oblata Theodosio & Valentiniane Imperatoribus. Tom. 3. Concil. pag.

( r ) Joannes Antiochenus in Epistola ad Proclum , apud Lupum , tom. Epift. variorum

Pair. pag. 392.

(f) Sed quoniam qui obtreclandi findio, dueuntur, plurimos seduxerunt, ab Origenis lectione volut impui eos avertentes : non incommomodum fore arbitror panca de illis dissere; Vili homines & obsenri, qui per se soss inclarescere non possunt , ex potiorum vituperationa famam aucupari conantur. Laboravit hoe morbo primum Methodius , Olympi Lycia Epifg

<sup>(1)</sup> Non est hujus loci pro martyre (Methodio) loqui . . . nunc tetigiffe sufficiat hoc ab Ariano homine (Eusebio) objici clarissimo O elequentissimo martyri. Idem, in apolog. adv.

XXXI. En 1644, le Pere Combefis fit imprimer à Paris plusieurs fragmens des œuvres de saint Methode, avec celles de œuvres de S. faint Amphiloque & d'André de Crete, sans marquer de quels écrits de ce Pere ils étoient tirez. Mais il n'y insera pas ceux que nous avons du livre de la Resurrection, dans saint Epiphane; ni celui du livre intitulé, des Martyrs, rapporté par Theodoret; ni ceux que Gretzer & Allatius ont tirez de la Bibliotheque d'Aufbourg, & qui ont été imprimez dans la Bibliotheque des Peres à Paris en 1654. Il n'y fit point entrer non plus le Banquet des Vierges, qui parut pour la premiere fois tout entier par les soins de Leo Allatius, à Rome en 1656. in 8°. Le Pere Pierre Poussines, Jesuite, le traduisit de nouveau, & le sit imprimer à Paris au Louvre en 1657, in fol. après l'avoir revû & corrigé sur un manuscrit de la Bibliotheque Mazarine. Le Pere Combesis en entreprit une troisième édition en 1672, qu'il enrichit de diverses notes sur les endroits difficiles, & y joignit les autres fragmens des œuvres de ce Pere, qu'il àvoit publiez en 1644. Il se trouve aussi dans la Bibliotheque des Peres, à Lyon en 1677. in fol. On a recueilli à la fin du second volume des écrits de saint Hippolyte, par M. Fabricius à Hambourg 1718. in fol. les notes & les differtations de Leo Allatius sur les ouvrages de saint Methode, celles du Pere Poussines, & celles de M. de Valois. Quant aux revelations attribuées à saint Methode, elles ont été imprimées plusieurs fois; scavoir, à Ausbourg en 1496. in 4°. à Basse en 1498. & 1516. à Vienne en Autriche en 1547. in 4°. & parmi les Orthodoxographes en 1555. & 1569. Dans les Bibliotheques des Peres à Paris en 1576. & 1654. à Cologne en 1618. à Lyon en 1677. Le Banquet des Vierges a été traduit en françois par M. Tronchai, maintenant Chanoine de Laval, & autrefois Secretaire de M. Tillemont, de qui il a écrit la vie, qui a été imprimée. La traduction du Banquet des Vierges ne l'est point encore.

Edirions des Methode.



#### ARTICLE VII.

## Saint Lucien, Prêtre d'Antioche & Martyr.

études de Lucien. Il est fair Pretre d'Antioche.

Naissance & I. T L paroît par (t) Ruffin, que Lucien étoit né de parens idolâtres; mais depuis qu'il eut embrassé la religion Chrétienne, il mena une vie très-sainte (u) & très-austere. Après avoir fait de grands progrès dans les lettres humaines, il s'appliqua (x) avec une ardeur infatigable à l'étude de l'Ecriture fainte. Ses vertus lui firent donner place dans le Clergé d'Antioche, & il y fut même honoré du Sacerdoce (y).

Il va à Nidemeure juiqu'en 303.

II. Il étoit à Nicomedie l'an 303, au commencement de la comedie, & y persécution de Diocletien, lorsque saint Anthime & plusieurs autres y souffrirent le martyre; comme il le témoigne lui-même dans une lettre qu'il écrivit aux Fidéles d'Antioche, dont il nous reste un fragment conçû en ces termes : (z) Toute la troupe facrée vous falue: Je vous donne encore avis, que le Pape Anthime a achevé sa course par le martyre. C'étoit l'Evêque de Nicomedie.

Il retourne Antioche; est pris pour la Fdi ; foufcn 312.

III. Ensuite il retourna à Antioche, où il sut pris pour la foi fur la fin de l'an 311. & conduit (a) à Nicomedie. L'Empereur Maximin y demeuroit alors. Lucien fut interrogé par le Goufre le martyre verneur de la Province, devant qui il prononça une apologie de la doctrine Chrétienne: ce qui ne servit qu'à le faire mettre en prison. Il y souffrit divers tourmens, sans que sa constance en fût ébranlée. Le Gouverneur voulant néanmoins lai faire perdre le mérite du martyre, inventa un nouveau supplice, dont la longueur & l'aprêté étoient capable de l'abbattre. Il laissa ce (b) faint Prêtre très-long-tems sans lui apporter à manger, & lorsqu'on vit qu'en une si grande extrêmité il ne se relâchoit point, on dressa devant lui une table chargée de viandes offertes aux idoles, pour irriter l'appetit par la presence de l'objet. Mais il sortit encore victorieux d'un danger si pressant. La vûe de ces viandes ne le toucha point: au contraire elles lui donne-

<sup>(</sup> t ) Ruffin. lib. 9. cap. 6.

<sup>(</sup> u ) Lucianus vir in omni vita fanclissimus. Euleb. lih. 8. cap. 13. O' Athanas. in synopsi som. 3. pag. 203.

<sup>(</sup>x) Hieronym. in eatal. cap. 77. () Ibidem.

<sup>(2)</sup> Salutem plurimam dicit pobis univer-

sus simul Martyrum chorus. Nuntio dumtaxat vobis Anthimum papam, curfum martyrii peregiffe. Lucian spift. ad Antiochen. in chronice Pafehali , ad an. 303.

<sup>(</sup>a) Euseb lib. 8. cap. 13.

<sup>(</sup>b) Chryfostom. homil, in S. Lucian, tom? 2. pag. 524.

S. LUCIEN, PRESTRE ET MART. CH. I. ART. VII. 47

rent plus d'aversion pour les idoles & l'idolâtrie: & n'écoutant que la voix de Dieu qui lui défendoit d'y toucher, il oublioit sa foiblesse & ne sentoit plus la faim. Le Gouverneur le fit amener une seconde (c) fois devant son tribunal, & durant qu'on le tourmentoit, lui demanda d'où il étoit, de quelle condition, quels étoient ses parens. A quoi Lucien ne répondit (d) autre chose, sinon: Je suis Chrétien. C'étoit-là les seules armes dont il se servoit pour se défendre contre le démon, pour l'attaquer & pour le vaincre : sçachant (e) bien que dans un pareil combat ce n'est pas l'éloquence qui remporte la victoire, & que le moyen le plus sûr n'est pas de sçavoir-bien parler, mais de sçavoir bien aimer. Il ne cessa de répeter ces paroles qu'en cessant de vivre, ce qui arriva l'an 312, le septiéme (f) de Janvier. Il fut égorgé secrettement dans la prison par l'ordre de Maximin, qui n'osa (g) à cause du peuple, le faire mourir publiquement. Les circonstances de son martyre sont racontées differemment dans les actes que nous en avons, & qu'on attribue à un Jean, Prêtre de Nicomedie; mais ils ne méritent point de croyance; & il est beaucoup plus sûr de s'en rapporter à ce qu'en ont écrit Eusebe de Cesarée, & sur-tout saint Chrysostome, qui, étant Prêtre de la même Eglise que saint Lucien & du même siécle, devoit être très instruit des particularitez de sa vie & de sa mort.

IV. La connoissance (h) qu'il avoit des saintes Ecritures lui Les écrip de fit entreprendre la correction du texte sacré, tant de l'ancien que saint Lucien du nouveau Testament, suivant l'édition des Septante. Car il s'étoit glissé quantité de fautes dans cette édition, soit par la succession des tems, & par les diverses copies qu'on en avoit faites, soit par la malice de quelques impies. Pour faire cette cor-

font perdus.

(c) Idem, ibid.

(d) Ille verò ad unamquamque interroga-Bionem tantum respondebat : Christianus sum ... hoc uno ac simplico verbo diaboli caput percutiens, & illi continua fibique succedentia culnera infligens. Chrysostom. ibid.

( e ) Quamquam ille externis quidem imbuqui fuerat disciplinis : ac probe noverat in viusmodi certaminibus non esse opus eloquentia, sed fide ; non dicendi facultate, fed anima amore Dei succensa. Chrysostom. ibid.

(f) Ibidem.

(2) Ruffin. lib. 9. cap. 6, pag. 149.

ronym. in catal. cap. 77. Septima Co postrema interpretatio fanéli Luciani, magni afceta ac martyris est qui & ipse cum in predictas versiones & hebraicos libros incidisses , & diligenter que vel veritati decrant, vel superflua erant inspexisset ac suis quibusque screpturarum locis correxisset versionem hanc fratribus edidit. Athanal. in synopsi. tom. 3. pag. 203. @ 204. Cum animadversiffet sacros libros multa adulterina recepisse, quod ipsum tempus in ipsis multa depravasset, & propter continuam ab aliis ad alia translationem ; quin etiam cum improbifimi quidam homines multa adulterina in eos introduxissent, ipse omnes assumptos ex hebraica lingua reflituit in integrum. Suidas, in Luciano,

<sup>(</sup> h ) Lucianus vir difertiffimus Antiochena Ecclefia Prebyter , tantum in scripturarum findio laboravit, ut usque nunc quedam exempla. ria Scripturarum Lucianea nuncupantur. Hie.

#### 48 S. LUCIEN, PRESTRE ET MART. CH. I. ART. VII.

rection, saint Lucien eut recours à l'hebreu. Mais ni lui, ni aucuns de ceux qui avoient entrepris le même travail, ne crurent pas devoir ôter des Septante, ce qui n'étoit point dans le texte hebreu, selon la remarque de saint Augustin (i). Il paroît néanmoins par saint (k) Jerôme, que saint Lucien & Hesychius avoient changé quelques endroits de la version des Septante, & & il s'en plaint comme d'une liberté qu'ils ne se devoient pas donner. Il dit encore que les éditions de ces auteurs n'avoient eu cours que par l'entêtement & la prévention de quelques perfonnes. Ailleurs (1), il donne le nom de vulgate à l'édition de Lucien, parce qu'en effet c'étoit la vulgate ou l'édition vulgaire corrigée, & dit (m) qu'elle étoit reçûe à Constantinople & dans la plûpart des Eglises de la Grece. On dit (n) qu'elle se trouve encore aujourd'hui manuscrite dans la Bibliotheque du Vatican, & dans celle de la Reine Christine. Outre cette édition de la Bible, faint Lucien ( 0) composa divers petits ouvrages touchant la foi, & quelques lettres fort courtes, dont il ne nous reste que peu de choses. Nous avons rapporté plus haut un extrait de sa lettre aux Fidéles d'Antioche. Ruffin (p), en parlant de l'Apologie qu'il presenta au Gouverneur qui l'interrogea à Nicomedie, lui fait une assez longue harangue, mais en des termes qu'il paroît lui prêter lui-même. Eusebe qui fait (q) mention de cette apologie, n'en dit autre chose sinon qu'il la prononça devant ce Magistrat, avant que de rendre témoignage par ses souffrances à la royauté celefte de Jesus-Christ.

(i) Nonnulli autem codices gracos interpretationis Septuaginta ex hebrais codscibus emendandos putarunt : nec tamen aufi funt detrahere quod Hebrai non habebant, & Septuaginta pofuerunt : sed tantummodò addiderunt qua in hebrais inventa, apud Septuaginta non erant, August, sib. 18. de Givit, cap. 43. pag. 525. tom. 7.

(h) Pretermitto eos codices quos à Luciano et Hefychio nuncupatos, paucorum hominum afferit perversa contentio: quibus utique nec in veteri instrumento post Septuaginta interpretes amendare quid licuit, nec in novo profuit emendasse quum multarum gentium linguis scriptura antè translata, doceas falsa esse que addita sunt. Hieronym, prasat, in Evangelia, 10m. 1. pag. 3426.

(1) Illud breviter admoneo us sciatis alsam esse editionem quam omne gracia traclatores communem appellant atque Vulgatam, & à plerisque nune Lucianos dicitur. Hieronym, Epistad Sunniam & Fretellam. tom. 2. pag. 627.

(m) Alexandria & Agyptus in Septuaginto fuis Hefychium laudat authorem, Conflantsnopolis ufque Antiochiam Luciani martyris exemplaria probat. Idem, prefat. Paralipomen, tom. 1. pag. 1023.

( n ) Apud Fabricium , tom. 5. biblioth.

Grace, pag. 278.

(o) Feruntur ejus de fide libelli & breves ad monnullos epiflola. Hictonym. in casalogo. cap 77.

( p ) Ruffin, lib. 9, cap. 6.

(q) Ex Antiochenis verò martyribus Lucianus esussem Ecclesia Presbyter, vir in omni vita sanctissimus: qui caleste Christi regnum primum verbis & oratione apologeticà, Nicomedia prasente ipso imperatore, posteà verò etiam rebui ipsis assenti. Euleb. lib. 9, cap. 13.

## 5. LUCIEN, PRESTRE ET MART. CH. I. ART. VII. 49

V. L'an 341. quatre-vingt-dix-sept Evêques assemblez à Antioche, proposerent & approuverent une formule de foi, qu'ils soi de saint disoient avoir trouvée écrite de la propre main de saint Lucien Lucien, d'Antioche martyr; elle étoit conçûe en ces termes: » Suivant » la tradition de l'Evangile & des Apôtres, nous croyons en un » seul Dieu Pere toutpuissant, créateur de toutes choses: & en » un seul Seigneur Jesus-Christ, le Fils unique de Dieu, par qui » tout a été fait, qui a été engendré du Pere avant tous les sié-» cles. Dieu de Dieu, tout de tout, seul d'un seul, parfait de » parfait, Roi de Roi, Seigneur de Seigneur. Verbe vivant, » sagesse, vie, lumiere veritable, voie, verité, résurrection, » pasteur, porte, immuable & inalterable. Image invariable » de la divinité, de l'essence, de la puissance, de la volonté & » de la gloire du Pere : le premier né de toute créature : qui étoit » au commencement en Dieu, Verbe-Dieu, comme il est dit » dans l'Evangile: & le Verbe étoit Dieu. Par qui toutes choses » ont été faites, & en qui toutes choses subsistent. Qui dans les » derniers jours est descendu d'en haut, est né d'une Vierge. » suivant les Ecritures & a été fait homme: Mediateur de Dieu » & des hommes: Apôtre de notre foi: auteur de la vie, com-» me il dit lui - même : Je suis descendu non pour faire ma volonte. mais la volonte de celui qui m'a envoyé. Qui a soussert pour nous, » est ressuscité, est monté au Ciel, est assis à la droite du Pere, » & qui viendra une seconde fois avec gloire & avec puissance » pour juger les vivans & les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit, qui est donné aux Fidéles pour leur consolation, leur » fanctification & leur perfection. Comme notre Seigneur Jesus-2) Christ a ordonné à ses Disciples, en disant : Allez, instruisez » toutes les Nations, & batisez au nom du Pere, & du Fils, & du » Saint-Esprit. Il est clair que c'est d'un Pere qui est vraiment » Pere, d'un Fils qui est vraiment Fils, d'un Saint-Esprit qui est » vraiment Saint-Esprit. Ce ne sont pas de simples noms don-» nez en vain, mais ils fignifient éxactement la subsistance, l'or-» dre & la gloire propre à chacun de ceux que l'on nomme : » en sorte que ce sont trois choses quant à la subsistance, une » quant à la concorde. Tenant cette foi en presence de Dieu & » de Jesus-Christ, nous condamnons l'impieté des dogmes he-» retiques. Si quelqu'un enseigne qu'il y ait eu un tems ou un » siécle avant que le fils de Dieu fût engendré, qu'il soit anathê-» me: & si quelqu'un dit que le Fils soit créature comme une des » créatures, ou production comme une autre production, & ne Tome IV.

## 50 S. LUCIEN, PRESTRE ET MART. CH. I. ART. VII:

» se conforme pas à la tradition des Ecritures, qu'il soit anathême. Saint (r) Athanase, saint Hilaire, & Socrate, rapportent cette confession de foi tout au long, mais sans en marquer l'auteur; & Sozomene, qui n'en fait qu'un précis, ne veut (f) point décider si elle est de saint Lucien, ou si les Evêques d'Antioche ne l'ont attribuée à cet illustre Martyr, que pour donner plus d'autorité à leurs productions. Mais comment se persuadera-t'on que dans un Concile aussi nombreux & aussi respectable, puisque faint Hilaire l'appelle une assemblée de Saints, on ait eu recours au mensonge pour appuver la verité? Il n'auroit pas même été expédient aux Eusebiens, qui eurent quelque part à ce Concile, d'emprunter à faux le nom de saint Lucien. Ce Martyr, comme nous l'avons dit, étoit Prêtre d'Antioche, où ce Concile étoit assemblé; sa réputation étoit grande & ses écrits entre les mains de tout le monde. Il n'y avoit pas plus de trente ans qu'il avoit répandu son sang pour la foi. Avec quel front eût-on ofé produire une confession de foi comme écrite de sa main, si elle ne l'eût pas été en effet? Et n'auroit-on pas eu à craindre de voir la fraude découverte par autant de personnes qu'il y en avoit, qui connoissoient les écrits & la doctrine du Saint ? Les Evêques d'Asie assemblez à Antioche dans la Carie, au nombre de trentequatre l'an 367, déclarerent (t) qu'ils s'en tenoient à la formule de foi dressée à Antioche, & confirmée à Seleucie, puisque cette formule venoit du martyr Lucien, & qu'elle avoit été établie par leurs prédecesseurs avec tant de fatigues & tant de sueurs. On ne voit par aucun endroit de l'histoire, que l'on ait contellé cette confession de foi à saint Lucien. L'auteur des ( ") cinq dialogues sur la Trinité, ayant à répondre à l'autorité de saint Lucien, que le Macedonien lui objectoit, ne nie pas que la formule dont nous parlons fût de ce Saint; mais il s'offre de montrer que les Heretiques l'avoient corrompue, en y ajoûtant des

<sup>(</sup>r) Athanas. de Synodis pag. 735. Hilar. de Synodis, pag. 1168. Socrat. lib. 2. cap. 10.

<sup>(</sup>f) Aichant autem reperisse se hanc sidem scriptam mann opsies luciani ejus qui Nicomedie mariyrum perpessus est : viri tum in aliis rebus prastantissimi, tum in sacris listeris admodum exercitati. Urum verò issud dixerint, an conscriptionem suam authoritate martyris commendare voluerint, equidens nequeo dicere, So-zomen, l. 3, histocap. 5.

<sup>(1)</sup> Porro cum synodus jam congreganda esset in urbe Tarso quatuer streiter ac triginta

Asiani Episcopi in Caria Asia provincia collecti, studium quidem in restituenda Ecclesiarum concordia positum magnopere laudarunt, Consubstantialis antem vocabulum admittere recusabant, assirmantes sidem qua Antiochia & Seleucia premulgata sucrat, ratam esse oportere, quippe qua & Luciani martyris sides esset, & non sine multis periculis ac laboribus ah ipsorum antecessoribus susset comprobata. Sozomeni, lib. 6. cap. 12.

## S. LUCIEN, PRESTRE ET MART. CH. I. ART VII. 51

choses qui y étoient contraires. Si S. Hilaire eût cru qu'elle avoit été composée par les Ariens, se fût-il mis en peine de l'expliquer, & de montrer qu'elle étoit entierement Catholique ?  $\Pi(x)$ remarque à la verité que ce symbole n'est pas tout-à-fait exprès pour la divinité du Fils; mais il excuse ce défaut, en disant qu'il n'a pas été fait contre l'heresse d'Arius, mais contre celle de Sabellius, qui continuoit à troubler l'Eglise du vivant de saint Lucien. On ne peut en effet marquer plus clairement la distination des trois Personnes en Dieu, qu'on le fait dans ce Symbole: & si la Divinité du Fils y est exprimée en des termes moins précis, l'auteur s'y explique néanmoins sur cet article de façon, qu'on ne peut l'accuser d'avoir favorisé les Ariens. On prétend (y) même que les termes dont il s'est servi en parlant de la Divinité du Fils, sont plus forts que ceux qu'on a employez dans le Symbole de Nicée; & qu'il n'y manque rien que celui de consubstantiel, que l'Eglise n'avoit pas encore adopté du tems de faint Lucien.

VI. Constantin (z) avoit sa mémoire en si grande veneration, qu'à son honneur il fir une ville du bourg de Drepane, où il étoit Lucien. Il est différent de enterré. Eusebe en parle comme d'un homme excellent dans Lucien, discitoute sa vie. Saint Jerôme (a) releve également ses écrits sur ple de Paul de la foi, son érudition & son éloquence; & il le qualifie de Prêtre de l'Eglise Catholique, & de Martyr de Jesus-Christ. Nous avons encore un discours de saint Chrysostome à sa louange, où il lui donne les titres de Saint & de (b) Martyr. Sozomene (c) parle de Ini avec de grands éloges; & l'auteur de la Synopse (d), qui porte le nom de faint Athanase, outre la qualité de Martyr, lui donne celle de grand Ascete, & de grand Philosophe Chrétien.

VII. Saint Alexandre, Evêque d'Alexandrie, dans la lettre contre Arius (e), parle d'un Lucien, qu'il compte entre les pe-

Eloge de S.

hift. cap. 3.

<sup>( \* )</sup> Hilar. lib. de Synod. pug. 1170. (y) Immo pene ausim affirmare absolutam Filii divinitatem aliquatenus in Luciango symbolo efficaciùs & significantius exprimi quam in ipso Niceno; quippe verba illa: Deum in Deo, totum ex toto, persectum ex persecto, que confessionis Lucianee sunt perfectam Filis devinitatem 💝 aqualem paterna naturam difertius enuntiant quam ifla Niceni symboli : Deum ex Des , lumen de lumine , perum Deum ex pero Dee. Bullus , defenf. fid. Nicana , feel. 2. pag.

<sup>(2)</sup> Drepanam Bithynia civitatem in heno-🕈 em martyris Luciani ibi conditi , Constantinus

inshaurans ex vocabulo matris sua Helenopolim appellavit. Euseb. in chron. ad an. 21. Confantini.

<sup>(</sup>A) Lucianus vir difertifimus, &c. Hieronym. ubi supra in catal. cap. 77.

<sup>(</sup>b) Chryfost. bom. in S. Lucian. martyr.

tom. 2. pag. 524. nov. edit.\*

(c) Sozomen. ubi suprà lib. 3. cap. 5.

(d) Septima & postroma interpretatio sancit

Luciani , magni afceta @ marsyris eft. Athan. in Synopsi, pag. 204. tom. 3.
(\*) Alexander apad Theodoret. lib. 14

## 52 S. LUCIEN, PRESTRE ET MART. CH. I. ART. VII.

res de l'heresie Ariéne, & qu'il fait successeur des impietez de Paul de Samosate. Mais il ne lui donne point la qualité de Prêtre ni de Martyr: ce qui montre que ce Lucien étoit different de celui dont nous venons de parler; & ce qui le prouve encore, c'est ce qu'ajoûte (f) saint Alexandre, que ce Lucien successeur de l'impieté de Paul de Samosate, demeura séparé de l'Eglise durant l'administration de trois Evêques, qui succederent à cet heresiarque dans le siège d'Antioche; sçavoir Domnus, Timée & Cyrille. Ni Eusebe, ni saint Chrysostome, ni saint Jerôme, qui sont descendus dans un plus grand détail qu'aucun autre de la vie de saint Lucien, ne disent point qu'il ait jamais été séparé de la Communion de l'Eglise, ni qu'il soit tombé dans les erreurs de Paul de Samosate, ou d'Arius. C'étoient des circonstances de sa vie qu'ils ne devoient point taire, quand bien même ils les eussent crû suffisamment corrigées par la suite. Eusebe qui rapporte (g) le martyre d'un Chrétien nommé Natalis; n'a pas oublié de remarquer que ce Chrétien, avant que de recevoir la couronne due à ses souffrances & à sa foi, étoit tombé dans la persécution; qu'il avoit pris parti dans la secte des Théodotiens, & s'y étoit laissé ordonner Evêque; & qu'il n'avoit obtenu qu'avec beaucoup de peines & de larmes, de rentrer dans la Communion de l'Eglise. Il faut donc convenir que Lucien, dont parle saint Alexandre, est different du martyr saint Lucien; & que ce dernier ne doit pas être non plus confondu avec un autre Lucien, dont il est parlé dans saint Epiphane, & auquel ce Pere (h) attribue l'heresse qu'Appollinaire enseigna depuis, & qui consistoit à dire que le Fils de Dien n'avoit point pris l'ame, mais seulement le corps humain. Saint Epiphane nous met lui-même dans la necessité de les distinguer, lorsqu'il dit (i) que ce Lucien étoit attaché à l'heresie Ariéne, & que c'est lui que les Ariens vouloient faire passer pour martyr. Or saint Lucien d'Antioche est mort incontestablement pour la foi dans la Communion de l'Eglise Catholique, & cela plusieurs années avant (k) la naissance de l'heresie Ariéne.

in catal. cap. 77. Or la persécution de Mai ximin finit en 312. aussitot après l'Edit que Constantin & Licinius publierent en faveur des Chrétiens, vers le mois de Novembre de la même année; & on ne peut mettre la naissance de l'heresse Arjeng avant l'an 320, ou 311,

<sup>(</sup>f) Ibidem. .

<sup>(2)</sup> Euseb. lib. 5, hist, cap. 2B. (h) Epiphan, in Anchorato, cap. 33,

<sup>(</sup>i) Idem , heref 43. num. 1. (k) S. Lucien souffrit le martyre dans la perfécution de Maximin, selon saint Jerôme. Passus est Nicomedia ob confessionem Christifub perfecutione Maximini, Higronym.

#### ARTICLE VIII.

# Les Actes de saint Barlaam, & saint Gordius, Martyrs.

I. N TOUS avons deux (1) Homelies en l'honneur de faint Barlaam, dont l'une porte le nom de saint Chrysostome, martyre de S. l'autre celui de faint Basile. La seconde paroît n'être qu'un abregé Barlaam, tirez de la premiere. Ce sont les mêmes faits, rapportez quelquesois melies de S. dans les mêmes termes, mais avec moins d'étendue dans l'une Chrytostome. que dans l'autre. Elles sont toutes les deux d'un même style, & semblent avoir été faites au tombeau (m) du saint Martyr: ensorte que si la premiere est de saint Chrysostome, il faut aussi, qu'il soit auteur de la seconde. Celle-ci est néanmoins citée sous le nom de saint Basile, dans le septiéme Concile general, par faint Jean de Damas, & par Metaphraste. Mais ces sortes de témoignages, trop éloignez du tems de faint Basile pour lui assurer une pièce contestée, n'ont pas empêché les (n) nouveaux éditeurs de ses ouvrages d'attribuer cette seconde homelie à faint Chrysostome, à qui personne ne conteste la premiere; & ils en ont donné des preuves qui paroissent solides : elles sont sondées premierement sur la conformité du style & du génie de cette homelie, avec beaucoup d'autres de saint Chrysostome: en second lieu, sur ce qu'ayant été prononcée au tombeau du Saint qui étoit à Antioche, elle ne peut être de saint Basile, qu'on ne trouve point avoir été jamais en état de prêcher en cette ville. On ne peut répondre à cette derniere difficulté, qu'en mettant le martyre de saint Barlaam à Césarée, dont saint Basile étoit Evêque, & non à Antioche. Mais cette solution est insoutenable. L'homelie qui porte le nom de saint Chrysostome, & qu'on ne lui conteste pas, met le tombeau de saint Barlaam à Antioche. D'ailleurs Eusebe, en parlant des Martyrs de Cappadoce, ne dit rien de saint Barlaam, ni des circonstances de son martyre ; au lieu que dans l'histoire qu'il fait de ceux qui

Les Actes du

mînem à demone correptum juxta Martyris fepulchrum videris, erc. Chryfostom, ubi fupra pag. 686. Populum frequentssimum è sepulchris congregant, hoc ipsum sane in forti ac strenuo Barlaam hodie faclum eft. Bafil, ubi supra pag. 139.

( 1) Prafat, in 2. tom. Bafil. pag. 4. 4 feq.

<sup>· (1)</sup> Tom. 2. oper. Chryfostom. pag. 681. nop. edit. D' tom. 2. oper. Bafil. pag. 138.

<sup>(</sup>m) Idetree vos ad ipfos sanctorum Martynum loculos adduximus, ut ipfe was confpellus 4d virtutem quodammodo excitet . . . idcirco etiam vos hic convenimus : tentorium enim est spilitars Martyrum tumulus . . . com enim ho-

## CA. SS. BARLAAM ET GORDIE, M. CH. I. ART. VIII.

ont souffert à Antioche : il marque en termes (o) assez clairs le supplice qu'on sit souffrir à notre Saint, en lui mettant sur la main de l'encens avec des charbons allumez, afin que la douleur du feu l'obligeant de la remuer & tourner avec précipitation, il laissât tomber de l'encens sur l'autel, où on avoit allumé du feu pour un facrifice.

Analyse de fes Actes. Tom. 2. op. Basil pag. 138. Chryfost pag. 681.

Act. finc. Martyr, pag. 507.

II. Saint Barlaam étoit de basse condition, & ne scavoit point d'autre langage que celui qu'il avoit appris dans le village où il étoit né. Mais son ame ne se sentoit point de la bassesse de son-Tom. 2. op. origine, ni de la barbarie de ses expressions. Après avoir demeuré long - tems en prison, où Dieu lui sit connoître tous les moyens de combattre les démons, il en fut tiré pour être conduit devant le Juge, qui se mocquant de son langage rustique, essaya de vaincre sa constance par divers tourmens. On le déchira à coups de fouet & avec des ongles de fer jusqu'à lui ouvrir les côtez: & au lieu de succomber, il se plaignoit que les mains des bourreaux n'avoient pas plus de force que si elles eussent été de cire. Le Juge le menaça de la mort, & lui sit voir les épées, les haches, les coutelas encore teints du fang des Martyrs; mais il n'en fut pas ébranlé. On le remit en prison, & pendant qu'il y étoit, le Juge inventa un supplice tout nouveau, pour obliger le Saint à sacrifier : car l'ayant fait mener devant un autel profane où on avoit allumé du feu pour un facrifice. les ministres lui prirent la main, la remplirent d'encens tout brûlant, & la lui tinrent immédiatement au-dessus du feu, esperant que n'en pouvant supporter l'ardeur, il retireroit sa main avec précipitation, & laisseroit tomber l'encens sur l'autel. Mais le Martyr eut le courage d'attendre que les charbons lui ayant brûlé & percé la main, tombassent d'eux-mêmes par l'ouverture qu'ils s'étoient faite. Ce tourment fut le dernier que soussrit saint Barlaam. Il paroît par ce que nous avons cité d'Eusebe, qu'il mourut dans la persécution de Diocletien; mais on n'en sçait pas l'année.

martyre de S. Gordie, tirez de S. Bafile.

Les Actes du III. Celle du margyre de faint Gordie est également incertaine; & on ne sçait s'il souffrit dans les dernieres années de la persécution de Diocletien, ou au commencement de celle de Licinius. Mais on ne peut former aucun doute sur les autres circon-

<sup>(</sup> o ) Jam verò es que apud Antiochiam gesta funt quid opus est in memoriam revocare? Ubł alii craticulis impofisi , non ad mortom nfque fed ad dinturnitatem Inpplicii torrebantur. Alti dex-

tras fuas in ignem immittere maluerunt quamimpia libamenta contingere. Eusebius , lib. 84 cap. 12.

## SS. BARLAAM ET GORDIE, M. CH. I. ART. VIII. 55

frances de son martyre, puisque c'est de saint Basile (p) que nous les apprenons, & qu'il les avoit apprises lui même d'une tradition

qui lui paroissoit assurée.

IV. Il étoit de Césarée, capitale de la Cappadoce, & avoit adoré Jesus - Christ dès son enfance. Cela ne l'empêcha pas de ces Actes. prendre le parti des armes, & d'exercer des emplois considera- Basilii, pag. bles dans le service, où sa valeur soutenue par une force de 141. Hom. 18. corps peu commune, lui acquit une grande réputation. Il se Martyr. pag. trouvoit à la tête d'une compagnie de cent hommes en qualité 510. de Centenier, lorsqu'on publia dans Césarée l'Edit de la persécution contre les Chrétiens. Prévoyant qu'il seroit bientôt obligé de se déclarer, il quitta de lui - même les marques de la milice; & renonçant à tout ce qu'il possedoit, il se retira dans les deserts les plus reculez, aimant mieux vivre avec les bêtes fauvages, que parmi les Idolâtres. S'étant ainsi dérobé au tumulte des villes, il s'appliqua à purifier fon ame des souillures que les images restées de tous les objets mondains pouvoient y avoir laissées. Il employa à cet effet les jeûnes, les veilles, les prieres, & la méditation continuelle des oracles du Saint-Esprit. Aussi Dieu se découvrit à lui, & l'Esprit de verité lui sit connoître des mysteres que les hommes ne lui avoient point appris.

.V. Comme il pensoit jour & nuit au peu de fond qu'il y a à faire sur la vie presente, il se sentit enslamé de l'amour de cette autre vie qui ne doit jamais finir, & résolut de sortir du desert pour aller chercher le martyre. Lorsqu'il s'y fut bien préparé, il prit le jour d'une fête solemnelle en l'honneur de Mars, où toute la ville de Césarée étoit accourue au Cirque pour voir une course de chariots; & s'étant avancé jusqu'au milieu du Cirque, il dit tout haut ces paroles, d'un ton ferme & d'un visage assuré: l'ai été trouyé par ceux qui ne me cherchoient pas, & je me fuis fait voir à ceux qui ne me demandoient point : voulant montrer que c'étoit de lui-même qu'il venoit mourir pour Jesus-Christ, & non par aucune necessité. La voix de Gordie & sa sigure, que son séjour dans le desert avoit rendue à demie sauvage, attirerent les regards de tous les assistans, & on entendit par tout des cris confus, les Chretiens (q) témoignant leur joie

Analyse de Tom 2. op.

<sup>(</sup> p ) Nam tenuis quedam fama , quâ viri illins in certaminibus praclara facinora conferpantur, ad nos usque percenit .... dicamus quecumque novimus. Bafil, hom. 18, in S. Gordinm , pag, 141, tom, 3.

<sup>(</sup>q) Saint Bafile remarque qu'il y avoit des Chrétiens dans cette aflemblée. Imè però erat els admixta multitudo mugna Chris flianorum; mais il se plaint qu'en cela ils n'agilloient point conformement aux mas

#### 76 SS. BARLAAM ET GORDIE, M. CH. I. ART. VIII:

de la valeur de Gordie; les Payens au contraire demandant qu'of le sit mourir. Le Gouverneur qui étoit present ayant fait faire filence, se le fit amener devant lui, & lui demanda avec beaucoup de douceur qui il étoit, d'où il étoit & ce qui l'amenoit. Gordie lui répondit en peu de mots sur tous ces articles. Le Juge voyant qu'il ne desiroit autre chose que de mourir pour Jesus-Christ. lui fit souffrir divers tourmens, & le condamna à mort. Tout le peuple voulut être present à son martyre, & la ville de Césarée devint deserte en un moment. Ses amis & ses proches y vinrent, l'embrasserent & le mouillerent de leurs larmes, & le conjurerent en des termes les plus pressans de ne se perdre pas. D'autres (r) croyant qu'il étoit permis de feindre même en matiere de religion, pour sauver sa vie, lui disoient qu'il pouvoit renoncer Jesus-Christ de bouche & à l'exterieur, & le reconnoître toûjours dans le cœur & en secret; que Dieu regarde moins les paroles que la volonté; que c'étoit le seul moyen d'appaiser le Gouverneur sans irriter Dieu. Mais il demeura ferme & inébranlable; & s'adressant à ceux qui pleuroient au tour de lui. il leur dit ces paroles du Fils de Dieu aux femmes de Jerusalem: Ne me pleurez point, mais pleurez vous vous-mêmes. Puis il ajoûta: Pleurez les ennemis de Dieu, qui allument par tout des seux pour brûler ceux qui le servent. Je suis prêt à mourir pour le nom de monseigneur Jesus, non une fois, mais mille, si cela se pouvoit. Il dit (/) à ceux qui lui conseilloient de renoncer de bouche; qu'il ne pouvoit se servir de sa langue pour renier Jesus-Christ qui l'a créée; qu'il n'étoit pas extraordinaire de trouver des serviteurs de Dieu parmi ceux qui portent les armes; qu'à la mort du Sauveur, le Centurion témoin des miracles qui s'y étoient opérez, n'avoit pas craint de confesser la Divinité (t) de Jesus - Christ en presence des Juiss. Ensuite s'étant fortifié par le signe (u) de la Croix, il marcha à la mort d'un pas assuré;

zimes de l'Evangile, qui incauté viventes & ma cum concelio vanitatis sedentes, nec congressus male agentium declinantes celeritatem, equorum & aurigarem peritiam tunc ipsi quoque spessami. Basil. hom. 18. in S. Gordium.

pag. 144.

(7) Alii confiliis ad perfuadendum idoneis
aum decipere nisebansur. Neque verbo folo; in
animo verò ut voles, ferva fidem,utique non atsondis Deus linguam, fed loquensis mensem. Ita
anim sibi licebit, & judicem misigare & Deum
propisium reddere. Balil, sbid, pag. 147.

<sup>(</sup>f) Alis vero qui us lingua negaret suadebant, respondit, linguam que à Christo creata erat, quidquam in conditorem loqui non posse. Corde enim credimus ad justitiam, are verò confisemur ad falutem. Ibid.

<sup>(1)</sup> Recordor primim Centurionis ejus què Christi cruci adstans, ex miraculis cognità ejus potentià.... confessus est nec negavit eum verè esse tilium Dei. Ibid.

<sup>(</sup> n ) Hac cùm dexisset erucisque signo se circumscripsisset, ibat ad iclum nihil immutato colore, nihil alterată saciei alacrisate. Ibid.p. 148d d'un

SAINTE JULITTE, MART. CHAP. I. ART. IX. 57

d'un visage gai, sans changer de couleur, & sans marquer la moindre appréhension. On bâtit depuis une Eglise au lieu de fon supplice; & ce fut en cet endroit que saint Basile prononça fon éloge le jour de sa fête, devant un peuple très-nombreux (x)qui s'étoit assemblé là, malgré la rigueur de l'hiver.

### ARTICLE

Les Actes de sainte Julitte & de sainte Pelagie, Martyres?

I. E qui est dit dans les Actes du martyre de sainte Julitte; que celui qui l'avoit dépouillée injustement de ses biens du martyre de soutint en pleine audience, que par une loi des Empereurs elle sainte Julitte. ne pouvoit être reçûe en Justice à agir contre lui, se rapporte visiblement au premier Edit de Diocletien, par lequel les Chrétiens étoient déclarez infâmes, & incapables d'être écoutez en Justice, pour quelque cause que ce sut; & c'est une preuve que son martyre arriva posterieurement à cet (y) Edit, mais on ne scait en quelle année. On croit que Julitte étoit de Cappadoce, & qu'elle souffrit à Césarée, qui en étoit la capitale, & le lieu de la résidence ordinaire du Gouverneur. Cela paroît par un discours de saint Basile, que nous avons encore, & qui contient l'histoire du martyre de cette Sainte.

II. Elle avoit de grands biens, beaucoup de terres, de métairies, de bestiaux, de meubles & d'esclaves. Mais un des premiers de la ville s'en étoit emparé par violence; elle fut obli- Basil. pag. 334 gée de l'appeller en Justice. Il comparut, & quoiqu'il eût gagné plusieurs faux témoins, & les Juges mêmes par ses presens, 515. voyant toutefois qu'il ne pourroit se défendre, il prit le parti de dire que Julitte n'étoit pas recevable à paroître en Justice, puisqu'elle étoit Chrétienne. Le Préteur reçût ce moyen d'opposition, qui lui paroissoit fondé sur le droit; & laissant le principal de l'affaire, il fit apporter du feu & de l'encens, & dit aux (z) parties que pour jouir du benefice des Loix, il falloit auparavant qu'elles renonçassent Jesus - Christ. Julitte resusa de sacrifier & dit: Que toutes les richesses du monde périssent, que je perde la vie, que mon corps soit mis en piéces, plutôt que de

Analyse de ces Actes. Tom. 2. op. Act. finc. Martyr. pag.

(2) Propositum est litigantibus, negantes qui-Tome IV.

dem Christum legibus & legum prasidio fruituros : retinentes verò fidem , neque forum , neque leges , neque reliqua civitatis jura participatua res. Bafil. tom. 2. pag. 34.

<sup>(</sup>x) Ibid. pag. 141. (9) Cet Edit sut publié le 24. Fevrier

## 38 SAINTE PELAGIE, MART. CHAP. I. ART. IX.

dire une parole qui puisse offenser (a) Dieu, mon Créateur. Elle ajoûta: On m'ôte un peu de terre, & je gagne le Paradis: les hommes me déclarent infâmes, & Dieu me prépare une couronne. Le Préteur irrité de ses réponses & de sa constance. la pressa de nouveau de sacrifier, mais elle protesta qu'elle étoir servante de Jesus-Christ, & qu'elle avoit en horreur ceux qui vouloient l'obliger à renoncer sa foi. Le Préteur confirma l'usurpateur dans son injuste détention, & condamna Julitte à être brûlée. Elle, après avoir exhorté plusieurs femmes qui étoient presentes, à endurer constamment pour le soûtien & la défense de la foi, sans s'excuser sur la foiblesse de leur sexe, se jetta (b) gaiement sur le bûcher & y mourut. Les flâmes laisserent son corps en entier, qui fut ensuite enterré dans le vestibule de la principale Eglise de la ville. La terre qui reçut ce précieux dépôt, produisit ( $\epsilon$ ) une fontaine douce & agréable, au lieu que les eaux des environs étoient ameres & salées; & saint Basile remarque (d) que l'eau qui sortoit de cette fontaine miraculeuse, soulageoit les malades.

Les Actes du martyre de Sainte Pelapag. 585. Act. finc. Martyr, pag. 5.18

III. On met aussi le martyre de sainte Pelagie dans la persécution de Diocletien. Elle étoit d'Antioche, âgée seulement d'environ 17. ans. Se trouvant assiegée dans sa maison en l'absence de gie. tirez de Viron 15. ans. Se trouvaint amogée dans la mere personnes qui au-S. Chrytofto- sa mere, de ses sœurs, & de toutes les autres personnes qui auroient pû la secourir, elle ouvrit elle-même la porte aux soldats, & ayant sçû d'eux qu'ils venoient la citer à comparoître devant le Juge, ou l'y traîner malgré elle en cas de résistance, elle leur demanda permission de rentrer & de changer d'habit; ce qu'ils lui accorderent. Elle se para en effet de ses plus magnifiques habits. Mais comme elle ne doutoit pas qu'on n'en voulût à sa vie ou à son honneur, craignant de profaner sa beauté en la produifant au jour, & de donner innocemment un plaisir criminel, elle se précipita du toit de la maison, & échapa ainsi à tous les piéges de ses persécuteurs. Saint Chrysostome (e) dit qu'elle ne chercha ce genre de martyre que par le mouvement que Jesus-

<sup>(</sup> a ) Potius ne corpus mihi quidem supersit, quam impia m'la perba in Deum qui me condidit proferam. Ibid.

<sup>(</sup>b) His diclis perfilioit in rogum qui . . . venerandum corpus necessariis ac propinquis in-Segrum Or incolume fervavit : quod in pulcherrimo unius templi urbis peflihulo tumulatum, Fum spfi loco , tum iis qui ad hunc locum accegunt , fanisatem confert. Balil. 10m. z. p. 34.

<sup>(</sup>c) Terra autem beute hujus adventa profpera effecta aquam grasifimam e finu fuo emifit. Ibid pag. 35.

<sup>(</sup>d) Hec aqua & fanis tutela , & agris folatium eft Ibid.

<sup>(</sup> e ) Non fola intus erat , fed Jesum hahebat confiliarium, iple aderat, ipfe cor ejus tangebat, ipfe animum confirmabat , ipfe metum pellebat, Chrytostom. pag. 585. 10m. 25

Christ forma dans son cœur, & par le courage qu'il lui inspira, & pour preuve, ajoûte-t'il, (f) que Dieu agissoit en elle, c'est qu'elle alla genereusement à la mort; c'est que les soldats lui accorderent sans mésiance ce qu'elle leur demandoit pour l'accomplissement de son dessein; c'est qu'au lieu que ces sortes de chûtes ne sont pas toûjours mortelles, ou que souvent on en a seulement un bras rompu, ou quelqu'autre dérangement dans les membres, qui n'ôte la vie que long - tems après, ni l'un ni l'autre n'arriva en cette occasion; mais Dieu commanda à son ame de quitter aussitôt son corps, en sorte que sa mort sut plutôt l'effet de la volonté divine que de sa chûte. Il dit (g) encore que le corps de Pelagie, en tombant à terre, frappa les yeux du démon plus vivement qu'un éclair, & le terrassa comme par un coup de foudre.

IV. Saint Ambroise fait (b) mention du martyre de cette Sainte, & dit que les persécuteurs voyant qu'ils avoient laissé la mere & des échapper la proie, dont ils esperoient assouvir leur impudicité, scent le l'aincommencerent à chercher la mere & les sœurs de sainte Pela- Ex Ambros. gie. Mais elles s'étoient sauvées à la campagne; & se trouvant en-lib. 3. de. Virfermées entre les persécuteurs qui les avoient poursuivies, & le ginib. cap. 7. fleuve qui les empêchoit de fuir plus loin, elles releverent modéstement leurs robes pour marcher plus librement, & se tenant par les mains, elles entrérent dans le fleuve, cherchant les endroits où son lit étoit plus profond, & elles s'y noyerent ensemble. Le genre de mort de ces Saintes les a fait confondre avec saintes Berenice & Prosdoce, & sainte Domnine leur mere, qui se jetterent aussi d'elles-mêmes dans la riviere, pour éviter les mauvais traitemens des persécuteurs; mais les autres circonstances (i) de leur histoire sont differentes, & font voir qu'on doit les distinguer les unes des autres. Saint Chrysostome qui a fait (k) l'éloge de sainte Pelagie d'Antioche, ne dit nulle part qu'elle fut fille de sainte

Martyre de

pit. Non enim ex casûs natura , sed ex Dei justio mors confecusa off. Ibid. pag. 588.

<sup>(</sup>f) Ut però discas id non sine divino nutu factum fuisse, id maxime comperias, tum ex virginis alacritate, tum ex eo quod milites dolum non offecerint, quod petenti annuerint & quod res ad exitum deducta fit, neque minus id edifcere liceat ex ipfa mortis ratione. Multi enim è Jublimi teclo delapsi , nihil mali passi sunt , alii štem membris quibusdam corporis mutilati longė post lapsum tempore vixerunt. Beate autem Virgini nihıl hujulmedi contingere veluit Deut : fed suffit animam statim è corpore exire , & eam , # que satis certasses omniaque implesses exce-

<sup>(</sup>g) Non enim fulgur è calo demissim ita nobis terribile est, ut corpus martyris fulgure ipso gravius demonum phalangas perterrere faciebat.

<sup>(</sup> b ) Ambrof. lib. 3. de Virgin. cap. 7. pagi 188. tom. 2.

<sup>(</sup>i) Voyez l'article où nous en avons fait l'hiftoire.

<sup>(</sup> k) Chrysostom, tom. 2. pag. 634, nov;

#### SO S. PIERRE BALSAME, MART. CHAP. I. ART. X.

Domnine; & dans l'endroit où il parle de celle-ci, il ne lui donné que deux filles Berenice & Prosdoce. Auroit-il oublié de lui faire honneur du martyre de sainte Pelagie, s'il avoit crû qu'elle en fut aussi la mere?

#### ARTICLE X.

# Les Actes du Martyre de saint Pierre Balsame.

I. O Uelques-uns (1) ont crû que Pierre Apselam, dont Eusébe fait mention parmi les Martyrs de la Palestine, & Pierre Baltame, n'étoient qu'une même personne, soit à cause de la conformité des noms, soit parce qu'on les fait tous deux naître dans le territoire d'Eleutherople, & souffrir dans la même persécution, qui étoit celle de Diocletien. Mais ces raisons sont insuffisantes, & il y en a de beaucoup plus fortes, pour montrer qu'il faut les distinguer l'un de l'autre. Eusebe, en parlant de saint Pierre Apselam, dit (m) qu'il fut jugé à Césarée en Palestine par Firmilien, & condamné à être brûlé en la même ville l'onzième de Janvier de la septiéme année de la persécution, qui étoit l'an 309, de Jesus-Christ. Au contraire, saint Pierre Balsame sut (n) pris; selon ses actes, qu'on convient être authentiques, dans la ville d'Aulane, & aussitôt presenté à Severe, Gouverneur de la Province, qui le fit crucifier le troisséme de Janvier, dans la ville même d'Aulane, sous l'empire de Maximien. Ce qui fait, comme l'on voit, plusieurs différences essentielles dans l'histoire de leur martyre. D'ailleurs, leurs noms n'ont pas une entiere refsemblance; & quoiqu'ils soient nez tous deux dans le territoire d'Eleutherople, il ne s'ensuit nullement qu'ils ayent pris naissance dans le même lieu, & moins encore qu'ils soient une même personne.

Analyse de tes Actes. Act. sinc. Martyr. pag. II. Pierre Balsame ayant été arrêté dans la ville d'Aulane ou d'Aulon, sut presenté à Severe, Gouverneur de la Province, qui lui demanda son nom. Pierre répondit: Je me nomme Balsame, du nom de mon pere, & j'ai reçû (0) au Batême celui de Pierre. Severe ajoûta: De quel pays, de quelle famille? Pierre répondit;

<sup>(1)</sup> Bolland, ad diem 3. Januarii, p. 128.

<sup>(</sup>m) Euseb. lib. 8. cap 10
(n) Cum comprehensus suisset apud Aulamam, oblatus est Severo prasidi,...qui Petrum
sententiam subire crucis pracipit Mariyrisatus
est autem Petrus apud Aulanam civitatem 111.
yonas Januaris sub Muximiano imperatore Act

fine. Martyr pag. 501. 502 503.

(o) Nomine paterno Ballamus dicor afpirizina i verò nomine, quod in baptismo accept. Petrus dicor On voit pat S. Denys d'Alexanadrie, qu'on donnoit aux enfans nouvellement nez les noms des faints Pierre, Paul, Jean, &c.

### S. PIERRE BALSAME, MART. CHAP. I. ART. X. 61

Je suis Chrétien. Severe dit : Quel emploi avez yous? Pierre répondit : qu'il ne pouvoit en avoir de plus considerable que celui de Chrétien. Severe lui demanda s'il avoit encore son pere & sa mere; à quoi Pierre ayant répondu que non: Vous ne dites pas vrai, lui repartit le Gouverneur; car je sçai de bonne part que vous avez l'un & l'autre. Pierre dit : L'Evangile ordonne, que lorsque nous confessons le nom de Jesus-Christ, nous renoncions à toutes choses. Severe dit : Avez-vous connoissance de l'Edit des Empereurs? Pierre répondit: Je connois les ordonnances de mon Dieu, qui est le Roi veritable & éternel. Le Gouverneur lui dit que les Empereurs vouloient que les Chrétiens facrifiassent, ou qu'on les fit mourir, & le pressa d'obéir. Pierre répondit qu'il lui étoit défendu de facrifier au démon & à des dieux de bois & de pierre, faits de la main des hommes. Le Gouverneur insista, & lui dit par une fausse compassion d'avoir soin de lui-même, qu'il vouloit bien lui donner du tems pour penser à sauver sa vie. Pierre répondit : Je ne ferai pas ce que vous voulez me persuader de faire, & je prie Jesus - Christ mon Seigneur que j'adore, de ne le permettre pas.

III. Le Gouverneur le sit étendre sur le chevalet, & après l'avoir raillé sur la situation où ce supplice le mettoit, il lui demanda s'il refuseroit encore de sacrifier? Je vous l'ai déja dit souvent, répondit Pierre, je ne facrifie (p) qu'à mon Dieu feul, pour le nom duquel je soustre. Le Gouverneur sit redoubler les tourmens, mais ils ne purent tirer aucune plainte de la bouche du Saint; il ne se répandoit qu'en actions de graces au Seigneur, pour les faveurs qu'il en recevoit. Severe irrité de sa constance, sit venir de nouveaux bourreaux qui le tourmenterent avec tant de cruauté, que ceux qui étoient presens, voyant son sang couler sur le pavé, l'exhortoient d'avoir pitié de lui-même & de sacrisser, pour se délivrer de ces cruels tourmens. Pierre leur dit: Ces peines ne sont rien, & ne sont point sensibles: mais je sçai que si je manquois de sidelité à mon Dieu en renonçant son nom, j'en serois puni par de veritables supplices & par des (q) peines éternelles. Le Gouverneur lui dit encore une fois de sacrifier, & le voyant instéxible, il prononça cette sentence: Nous ordonnons (r) que Pierre

(q) Quod si negavero nomen Dei mel, in Peras panas & in majora tormenta, perpetud

Hij

<sup>(</sup>p) Non facrifice demonis, nifi foli Deomeo, pro cujus nomine hac patior. Act. finc. Mart, 242, 502.

ingressum me esse cognosco. Ibid. pag. 503.

(r) Petrum admodum contemuentem invictissimerum principum justa propter legem Dei sui crucifixi, sententiam crucis subire pracipio. Ibidem,

à cause du resus qu'il fait d'obést aux Edits des invincibles Princes, aimant mieux suivre la loi de son Dieu crucisié, subira le même supplice que lui. Ainsi ce venerable Athlete de Jesus-Christ eut le bonheur de participer aux sousstrances de son Seigneur.

## ARTICLE XI.

# Les Actes des Quarante Martyrs.

Les quarante I. Martyrs sous Licinius, en 320. Conno

Es plus celebres d'entre les Chrétiens qui souffrirent pour la foi dans la persécution de Licinius, sont ceux que nous connoissons sous le nom general des quarante Martyrs. On ne les trouve nommez en particulier dans aucun des discours que les anciens Peres de l'Eglise ont fait en leur honneur; & il n'étoit pas aifé dans des Panegyriques prononcez de vive voix, d'entrer dans ce détail. Mais leurs noms se lisent dans Adon, & dans les (/) Actes de leur martyre publiez par Bollandus, qui, quoique peu dignes de foi, puisqu'en beaucoup d'endroits ils sont contraires à ce que saint Basile (t), saint Ephrem, saint Gregoire de Nysse, faint Chrysostome & faint Gaudence ont dit de ces Saints, peuvent néanmoins passer pour authentiques à l'égard des noms propres qu'ils donnent à ces Martyrs; les falsifications de ce genre étant très-rares, sur-tout en un si grand nombre de noms. D'ailleurs S. Ephrem (u) remarque que ces Martyrs avoient differens noms; ce qui montre que la mémoire s'en étoit conseryée. Voici quels ils étoient, felon les Actes: Quirion, Candide, Domnus, Meliton, Domitien, Eunoïque, Sisinne, Heracle, Alexandre, Jean, Claude, Athanase, Valens, Helien, Ecdice, Acace, Vibien, Elie, Theodule, Cyrille, Flavius, Severien, Valere, Cudion, Sacerdon, Prisque, Eutyque, Eutyche, Smaragde, Philoctemon, Aëce, Nicolas, Lysimaque, Theophile, Xantheas, Angiace, Leonce, Hefyque, Caïus & Gorgone. Ils n'étoient pas tous d'une même famille, ni d'une même ville, ni d'une même Province: mais comme ils étoient tous dans la fleur

<sup>(</sup>f) Bolland. ad diem 10. Mart, pag. 18.

<sup>(1)</sup> Bafil. Act. Mart. Ruinart. pag. 523. S. Ephrem. Orat. 27. 10m. 3. pag. 727. Gregor. Nyil. 10m. 2. orat. 11. pag. 936. Gaudent. Jerm. 17. in dedication. Bafilica SS. XL.

Martyr. Chrysostom. apud Phot, cod. 274.

(u) Quadraginta numero erant persone & omnibus divina providentia diversi aspectius ae nominum appellationes, sed aqualis inter eos cognominationis pulchritudo, S. Ephrem, ubi sugprà pag. 729.

'de leur âge, d'une taille avantageuse, & d'une force de corps au-dessus de l'ordinaire, ils avoient été enrôlez dans la milice. Leur mérite & leur bravoure les avoient fait parvenir aux charges militaires, & ils étoient fort avant dans l'estime & les bonnes graces des Empereurs, lorsqu'on publia un Edit qui défendoit à qui que ce fut, & sous des peines très-severes, de confesser Jesus-Christ.

II. C'étoit l'an 320. Le Gouverneur de la Province étoit Agricolas, selon les Actes & les Martyrologes; & le Duc ou Gene-leurs Actes. sal des troupes s'appelloit Lysias. Le Gouverneur ayant fait con- apud Ruinart. noître à toute l'armée les ordres de Licinius, & sommé les sol- Act. Martyr. dats d'y obéir, quarante d'entr'eux s'avancerent hardiment, & pag. 523. d'une voix assurée confesserent qu'ils étoient Chrétiens. Agricolas essaya d'abord de les gagner par douceur & par des promesses: mais voyant que ce moyen ne lui réussission pas, il en vint aux menaces. Les Martyrs répondirent avec fermeté: Que voulez-vous nous donner qui égale ce que vous voulez nous ôter? votre pouvoir ne s'étend que sur nos corps; vous voulez dominer fur nos ames: & vous regardez comme une grande injure, si nous ne vous préferons pas à notre Dieu. Vous n'avez pas affaire à des lâches, ni à des gens qui aiment la vie. Nous sommes prêts à souffrir vos roues, vos chevalets, vos feux, & toutes sortes de supplices pour la foi & pour l'amour de Dieu. Ce discours piqua vivement le Gouverneur, qui s'avisa d'un nouveau supplice pour les faire périr, ou renoncer à la foi. On étoit alors en hiver, qui est très-rude dans l'Armenie, & un vent de bize qui souffloit en ce tems-là avec violence, augmentoit beaucoup la rigueur du froid. Le gouverneur ordonna donc que les Saints seroient exposez tout nuds une (x) nuit sur un étang qui étoit proche des murailles de la ville tellement glacé, que les gens de pied & les chevaux passoient dessus sûrement: & afin de les tenter plus vivement, & ébranler leur constance par la facilité du remede, il eut soin qu'on préparât un

III. Les Martyrs ôterent gaiement leurs habits, & s'encourageoient l'un l'autre, non à mourir, mais à vaincre, disant qu'une

bain chaud dans un lieu voisin, pour réchauffer ceux qui deman-

deroient grace.

Analyse de Ex Basilio .

<sup>(#)</sup> Igitur fantli Dei fub dio pernotlare in flagno quodam jufi funt , quod pro mænibus civitatis erat ac per brumam ita glacie concretum spparebat ut equis pervium & accolarum po-

dibus tritum effet. Act. Ruinart. pag. 526. Ces Martyrs n'étoient donc pas dans l'eau, comme plusieurs l'ont dir.

mauvaise nuit leur vaudroit l'éternité; que dans les divers compats où ils s'étoient trouvez, ils avoient vû beaucoup de leurs compagnons donner leur vie pour le service d'un homme; qu'eux au contraire sacrissoient la leur pour les interêts d'un Dieu. Ils faisoient tous la même priere: Seigneur, nous sommes entrez quarante au combat, qu'il n'en manque pas un. Cependant ils eurent la douleur de voir un d'entr'eux vaincu par la rigueur du tourment abandonner son poste, & sortir de dessus l'étang pour se jetter dans le bain chaud. Dieu leur accorda néanmoins ce qu'ils avoient demandé, mais d'une autre maniere

qu'ils n'avoient pensé.

III. Il y avoit là un foldat de la part du Gouverneur pour garder les Martyrs, & qui se chauffoit dans un Gymnase qui étoit proche, & d'où il observoit si quelqu'un des Martyrs changeroit de sentimens. Il vit un spectacle tout à fait extraordinaire. Des Anges qui descendoient du Ciel, & qui distribuoient des récompenses, comme de la part de leur Prince, à ces genereux soldats : excepté à un seul; & c'étoit celui qui cedant au froid, avoit quitté le parti de Jesus - Christ. Mais son apostasse lui sut pernicieuse en toutes manieres; car après avoir perdu la vie éternelle, il perdit encore la temporelle, étant mort dans le moment même qu'il entra dans le bain d'eau chaude. Le garde touché de la vision & de l'inconstance de ce malheureux, se dépouilla aussitôt de ses habits, & se joignit aux trente-neuf autres, disant avec eux: Je suis Chrétien. Un changement si subit remplit les Martyrs de joie & d'étonnement, & les consola de la perte qu'ils avoient faite.

V. Le jour étant venu, comme on leur trouva encore quelque reste de vie, on les mit sur des chariots & on les jetta sur un bucher pour y être consumez, & leurs cendres jettées dans le sleuve, en sorte que tous les élemens contribuerent à leur martyre. Il y en avoit un plus vigoureux que les autres, que les bourreaux avoient laissé, esperant qu'il pourroit changer de sentiment. Mais sa mere qui se trouva presente, le prit entre ses bras, & le mit de ses propres mains dans le chariot où étoient les corps des autres Martyrs, en lui disant: Va, (y) mon fils, achever cet heureux voyage avec tes camarades, asin que tu ne te presentes pas à Dieu le dernier. Après que leurs corps eurent

<sup>(</sup>y) Nate perfice cum tuis contubernalibus | reliquis ferius Domino prafenteris. Ibid. pagi iter beatum, nec unus defis illocum choro, ne | 5283

Eté brûlez, on en jetta les cendres dans le fleuve; & toutefois, au rapport de saint Basile, de qui nous apprenons toute cette histoire, leurs reliques ne furent pas toutes abandonnées au courant du sleuve; mais les Chrétiens (z) en ayant enlevé secrettement une partie, ou les ayant achetées à prix d'argent, elles se répandirent en divers lieux. Il y en avoit à Césarée (a) en Cappadoce, & elles y étoient regardées comme des tours & un resuge assuré contre les attaques des ennemis. Saint Gaudence en ayant reçû quelque portion des mains des deux nièces de saint Basile (b), leur sit bâtir une Eglise où il les mit, pour être reverées des peuples. Saint Gregoire de Nysse, qui en avoit aussi dans une des Eglises de son Diocèse (c), rapporte la guerison d'un soldat boiteux, faite en ce lieu par l'intercession des Martyrs, & dit qu'il avoit appris ce miracle du soldat même.

(z) Jam verò nec illud in postrema parte veticemus, quòd còm cineres exustorum corporum, mandato persecutoris in sluvium prosicerentur, non desucrunt religiosa manus qua parsem cineris, vel surto eriperent vel pretio compararent. Gaudent serm. 17.

(a) Hi sunt qui nostram obtinentes regiotoem, quasi quadam turres contra adversariorum incursum resugium exhibent. Nec in uno loco sese clauserunt, sed in multis locis hospitio recepti, multorum patrias ornaverunt, nec tamen separati, sed inter se commixti. Basil. Act.

Martyr. finc. pag. 528.

(b) Jam quid post istos decem de quadragin-La Martyribus dignum loquar, qui se itineri meo cum per urbes Cappadocia Jerusalem pergerem, fideles comites prabere dignati funt : in ipfa enim maxima Cappadocie civitate, que appellatur Cafarea, ubi habent sidem beatifimi ensigne martyrium, reperimus quasdam Dei famulas monasterii santlarum Virginum dignissimas matres Lan quibus ab avunculo suo Sacerdote ac Confesfore Basilio , olim tradita swerunt horum martyrum veneranda reliquia , quas defiderio nostro incunctanter ac fideliter tribuerunt , idoneos veneratores tanti nos esse muneris approbantes , simulque sub testificatione Domini confitentes se semper oraffe Deum nostrum ut hac tam pretiofa possessio in tales transfunderentur haredes .... exaudita est ecce fidelis orațio: venerabiles ip-Sas Martyrum quadraginta reliquias populis credentibus hodie proponimus perpendendas; licet eis ex illo jam tempore celebritas debita num quam defuisse nostri cognoscatur officii , pracla ris corum beneficiis falutariter mancipata. Gaugent, ferm. 17. de S. XL. Martyr, Nam in venerandas fanctorum reliquias haberemus, Deus noster tribuss : deinde ut hanc honori eorum sundare Bustiicam valeremus ipse largitus est. Ibid.

(c) Habeo & ego particulam hujus muneris & corpora parentum meorum juxta horum militum reliquias posui, ut tempore resurrectionis cum opitulatoribus spei O siducia plenis resurgant. Scio enim illos posse & qua libertate & fiducia apud Deum valeant dilucida argumenta vidi : ex quibus unum commemorare lubet , clarum videlicet teftimonium , quid efficere queam ? Est ad me perimens vicus in quo beatissimorum Martyrum reliquia requiescunt non procul abest parva civitas quam Iboram vocant. In hac cum ex recepta Romanorum consuetudine census militum institueretur, quidam ex militibus ad pradicium vicum venit . . . . errotabat autem altero pede & claudicabat, eratque affectio dinturna & immedicabilis. Porro postquam din martyrio or in loco requestionis fanctorum fuit precesque ad Deum sudit, sanctorum quoque intercoffionem imploravet : & ecce notiv apparet ei vir veneranda specie, & post alia que dixit. claudicas, ait , ô miles & curatione eges? Sed da ut tangam pedem, O apprehentum in somnis pedem fortiter attraxit , & cum noclurna vifio hoc faceret, vigilantibus talis excitatus est sonitus qualis existere solet osso ex naturali sua sede revulfo , deinde violenter restituto , ut & tili qui una dormiebant , & ipfe etiam miles confestim somno solveretur, sanusque more aliorum incederet. Hoc miraculum ego ipfe vidi , cam ipfo milite versatus, que ubique, or apud omnes hoc beneficium à Martyribus acceptum devulgabas Or pradicabat, Gregor. Nyss. orat. in S. XL. Martyr, tom, 3. pag. 211. 0 212.

## ARTICLE XII.

Les Actes de plusieurs Martyrs, dont le tems nous est inconnu.

Les Actes du martyre de S. Arcade. I. Les Actes (d) de saint Arcade sont écrits avec autant de pieté que d'élegance; & quoiqu'ils ne puissent passer pour originaux, ils sont néanmoins sideles & dignes de croyance. Le stile en est le même, que d'un sermon fait en son honneur, & qu'on attribue à Zenon de Veronne, & ces deux pieces se rencontrent aussi pour les faits; ce qui donne lieu de croire qu'elles sont prises l'une de l'autre.

Analyse de ces Actes. Act. sinc. Martyr, pag.

II. Il y est dit que la fureur des Tyrans se faisant sentir avec une extrême violence dans l'Achaïe, Arcade, pour l'éviter, abandonna sa ville, sa maison, ses biens, & se retira en un lieu écarté, où il se tint caché, servant Jesus-Christ dans les jeunes, les veilles & les prieres. Cependant comme on ne le voyoit plus aux facrifices avec les autres, on envoya des foldats à fon logis pour l'y surprendre; mais ils n'y trouverent qu'un de ses parens, qui y étoit venu ce jour-là par occasion. Les soldats s'en saisirent & l'emmenerent au Gouverneur, qui, étant homme cruel, le fit mettre dans une dure prison, jusqu'à ce qu'il eut déclaré le lieu où Arcade s'étoit retiré. Celui-ci sçachant ce qui se passoit, & brûlant du desir du martyre, revint à la ville & se présenta au Gouverneur, en lui disant : Si c'est à cause de moi que vous retenez mon parent dans les fers, faites le mettre en liberté, car il est innocent : je viens vous apprendre le lieu de ma retraite qu'il n'a jamais sçû, & répondre aux autres choses que vous voudrez sçavoir de moi. Le Gouverneur lui dit qu'il pardonneroit tout le passé, s'il vouloit sacrifier aux dieux. Arcade refusa, disant que la crainte de la mort n'étoit pas capable d'engager les Chrétiens à manquer à leur devoir. Le Gouverneur irrité de cette réponse, commanda qu'on coupât au Saint tous les membres l'un après l'autre, depuis les premieres jointures des pieds, jusqu'au haut des bras & des cuisses; ajoûtant que les bourreaux feroient ces opérations lentement, afin de faire durer la douleur plus longtems. Pendant l'execution de ce cruel Arrêt, comme on ordonna à Arcade de donner ses mains, & qu'on les coupoit en morceaux, il dit: Seigneur, vos mains m'ont formé, donnez-moi

<sup>(</sup>d) Apud Bolland. ad 12. Januarii. pag. 721. O Act. fine, Mart. Ruinatt. pag. 529.

# SAINT CASSIEN, MARTYR. CHAP. I. ART. XII. 67

l'intelligence; & tant que son suplice dura, il ne cessa point de louer Dieu: en sorte que sa constance tiroit les larmes des yeux de ses propres bourreaux. Enfin tous ses membres étant coupez, & ce qui restoit de son corps n'étant plus qu'un tronc qui baignoit dans son sang, il rendit son ame à Dieu le 12. de Janvier. Les (e) Chrétiens recueillirent ses reliques, & les réunissant toutes, ils les enterrerent avec honneur, louant dans ce Martyr notre Seigneur Jesus-Christ, qui donne à ceux qui combattent en son nom, la force & le courage pour surmonter les tourmens.

III. A Immola, ville de la Romagne, il y avoit un maître d'Ecole nommé Cassien, chargé d'instruire plusieurs enfans, & du martyre de de leur apprendre à lire & à écrire (f) en notes abregées, c'est-tirez de Fraà-dire, à exprimer par un très-petit nombre de caracteres un long dence, hymne discours, & rendre mot pour mot avec certains points, les paroles d'un orateur, quelque vîte qu'il prononçât. Sa severité, & Martyr. pag. les difficultez de cet art, avoient plus d'une fois jetté la terreur 532. & ensuite le dépit & la colere dans l'ame de ces enfans. La persécution s'étant élevée, ce maître d'Ecole, qui étoit Chrétien, fut pris & amené devant le Juge, qui lui proposa de sacrifier aux dieux. Cassien refusa. Le Juge, après avoir déliberé du genre de supplice qu'il lui feroit souffrir, crut n'en point trouver de plus propre, que de l'abandonner à ses écoliers, qui ne l'aimoient pas. On le dépouille à l'instant, on lui lie les mains derrière le dos, & en cet état on le livre à la fureur d'une troupe de jeunes gens, armez de poinçons, de stylets dont ils se servoient pour écrire, de porte-feuilles, de tablettes & de pierres. Le souvenir des coups de fouets réveillant en eux le desir de la vengeance. ils se jetterent sur lui avec sureur, le percerent de mille coups, & le firent mourir par un martyre d'autant plus long & plus senfible, que ces foibles bourreaux ne pouvoient lui porter de coups mortels. Il n'expira qu'après avoir perdu son sang goute à goute. Prudence, de qui nous apprenons cette histoire, l'avoit apprise au tombeau même de ce Saint, tant (g) d'un tableau où elle

faint Cassien . 9. de Coronis.

<sup>(</sup>e) Christiani sepelierunt corpus Martyris cum honore, & reliquias ejus dispersas colligentes , ei adjunzerunt, laudantes in Martyre Chriflum Dominum , qui dat pugilibus suis virtutem omnium superandorum tormenterum. Act. finc. Marsyr. pag. 531.

<sup>(</sup>f) Verba notis brevibus comprehendere cuncla peritus,

Raptimque punclis diela prapetibus fequi.

Prudent. All. fine. Martyr. Ruinart. p. 532. (2) Stratus humi tumulo advolvebar quem facer ornat

Martyr , dicato Cassianus corpore. Dum lacrymans mecum reputo mea vulnera Co omnes

Vite labores , ac dolorum acumina : Erexi ad calum faciem , stetit obvia contra Eucis colorum picla imago Martyris,

### 88 SS. FAUSTE, JANV. ET MARTIAL. CH. I. ART. XII.

étoit representée, que des actes de son martyre, qui éxistoiené encore, & du récit que lui en fit un Ecclessastique du lieu, à qui il s'étoit adressé pour en avoir connoissance. Il l'écrivit en vers, à son retour d'un voyage qu'il avoit fait à Rome, & dont il croyoir (h) devoir le succès à la protection de saint Cassien, qu'il avoir imploré en passant à Immola. On mit depuis les vers de Prudence en prose, & nous les avons de cette maniere dans (i) Surius.

Les Actes du martyre de S. Faulte, de de S. Marcial.

IV. Nous y avons (k) encore les actes de trois Martyrs de Cordoue, nommez Fauste, Janvier & Martial; mais un peu tron-S. Janvier, & quez. Dom Ruinart les a rétablis sur quatre anciens manuscrits; & leur a donné place dans son recueil, ne doutant pas qu'ils ne fussent sinceres. Ils peuvent même passer pour originaux, quoiqu'il y ait quelques endroits presque inintelligibles. Car cette obscurité peut venir de ce qu'il manque quelque chose dans ces actes & de la faute des copistes. Les injures que les Saints disent au Juge, pourroient faire plus de peine, si l'on ne sçavoit qu'il s'en trouve de semblables dans quelques (1) actes, que l'on ne peut se dispenser de recevoir comme bons.

Analyse de fes Actes. Acta finc. Martyr, pag. \$35.

V. Ce Juge, qui te nommoit Eugene, étant venu à Cordoue pour y obliger les Chrétiens à adorer les faux dieux, Fauste, Janvier & Martial l'allerent trouver, & lui reprocherent la cruauté qu'il exerçoit envers les serviteurs du vrai Dieu. Eugene les maltraita de paroles, & leur demanda qui ils étoient, & par quel desespoir ils se trouvoient ainsi associez ensemble? Fauste (m) répondit : Nous sommes Chrétiens, nous confessons Jesus-Christ, qui seul est le Seigneur & le Créateur de toutes choses. Ce n'est point le desespoir qui nous pousse, il n'est propre qu'à vous, qui voulez nous obliger à renoncer notre Dieu. Le Juge en colere dit: Qu'on l'étende fur le chevalet. Il y fit mettre aussi

Plagas milie gerens , 10105 lacerata per artus .... Ædrinus consultus ait : Quod prospicis, hospes, Non est inanis aut anilis fabula.

Historium pictura refert : que tradita libris, Veram vetusti temporis monstrat fidem. Prudent. Act fine Mart. pag. 532.

(h) Suppere, si quod habes justum vel ama-bile votum, Spes si qua tibi est, si quid intus astuas.

Audit crede, preces Martyr prospervimus omnes; Ratufigne reddit quas videt probabiles. Pareo: complector tumulum, lacrymas quoque

Altar tepefeit ore : faxum peclore,

Tunc arcana mei percenseo cuncla laboris: Tune quod perebam, quod timebam, murmuro: Et post terga domum dubia sub sorte reliciam,

Et spem futuri sorte nutantem boni, Audior , urbem adeo , dextris successibus utor ; Domum revertor, Caffianum predico.

Idem , ibid. pag. 534. (i) Surius, ad diem 13. Augusti.

(k) Surius, ad diem 13. Očlobris. (l) Vojez les Actes de faint Taraque: (m) Faustus respondit : Nos Christiani sumus , Christum fatentes , qui Dominus unus est , per quem omnia & nos per ipsum facti sumuta Act. finc. Martyr. pag. 535.

### SAINTE DROSIS, MARTYRE, CHAP. I. ART. XII. 60

Janvier & Martial, pour avoir suivi Fauste dans la confession de la divinité de Jesus - Christ: & comme ils ne se rendoient point aux tourmens, il commanda qu'on coupât à Fauste le nez, les oreilles, les fourcils, la levre d'en bas, & qu'on lui arrachât les dents d'en haut. Fauste en rendit graces à Dieu, & en parut plus gai. Le Juge prétendant intimider Janvier, lui dit : Vois-tu ce qu'il en coute à Fauste, pour n'avoir pas voulu obéir à mes ordres? Janvier répondit: Puissai-je être desobéissant comme lui, pourvû que le lien de la charité qui nous unit ne se rompe jamais! Cette réponse lui merita les mêmes traitemens qu'on venoit de faire fouffrir à Fauste. Le Juge s'adressant ensuite à Martial, essaia mais inutilement, de lui persuader de ne pas suivre les autres dans leurs sentimens. Martial répondit: Ma (n) consolation est Jesus-Christ, que mes freres confessent avec tant de joie & à haute voix; je confesse aussi, & je loue Dieu le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit. Eugene ordonna qu'ils seroient tous trois brûlez. En allant au supplice ils exhortoient les Fideles à benir, à adorer Dieu, & à perseverer dans la foi en Jesus-Christ, sans craindre le démon cet ennemi déclaré des hommes; on les fit entrer dans le seu, où ils rendirent avec joie leur esprit à Dieu.

VI. Ce fut aussi au milieu des flâmes que sainte Drosis rendit le sien. Elle étoit vierge, dans un âge encore fort tendre & très- sis. foible de corps. Mais la (0) grace survenant, sit disparoître ces Chrysostom. obstacles, ayant trouvé en elle une ame courageuse, ferme dans Droude, tom. la foi, & préparée contre la crainte des périls. Le tyran, pour 2. pag. 622. l'effrayer, fit allumer en sa presence un grand seu, ne voulant pas lui faire couper la tête, de peur qu'une mort trop prompte 536. ne finît trop tôt le combat. Drosis n'en ressentit que plus d'ardeur de mourir pour Jesus - Christ. Elle monta sur le bucher comme sur un theâtre d'honneur, où elle consomma son martyre. Saint Chrysostome, qui a fait l'éloge de cette Sainte, dit (p), en parlant de ses reliques, & de celles des autres Martyrs, que

Martyr, pag.

<sup>(</sup> n ) Consolatio mea Christus est, quem illi gandentes & exultantes voce precona testantur. Ideoque confitendus & landandus eft Deus Pater, Pilius, & Spiritus fanclus, Act. finc. Mart. pag. 536.

<sup>(</sup> o ) Fuit illi corpus imbecillum & obnoxius Jexus injuria O junior etas : Cerumtamen horum omnium imbecillitatem adveniens gratia occultavit, ubi generosam animi alacritatem offendit . Or conflantem fidem Or animam ad Subennda pericula praparatam. Acta fing.

Martyr. pag. 536.

<sup>(</sup>p) O mirabilem rogum ! qualem intus the saurum habebat, pulverem illum ac cinerem auro quovis pretiosiorem o quibusvis unquentis fragrantiorem, gemmis quibujvis cariorem. Quod enim nec divitie , nec aurum prestare queunt . hoc reliquie Martyrum prestant, Si quidem aurum neque morbos unquam depulit, neque mortem abegit. Offa vere Martyrum utrumque perfecerunt. Illud quidem nostrorum majorum atate, hos però noftra etjam contigit. Ibid. pag. 538: 1 111

## 70 SAINT GENE'S, MARTYR. CHAP. I. ART. XII.

tous les jours elles chassent les maladies des corps par leur seul attouchement, & qu'elles sont plus précieuses que l'or, d'une odeur plus agréable que les parsums les plus exquis, plus estimables que les rubis & les diamans. Il paroît qu'elle souffrit à Antioche, & qu'elle y étoit enterrée.

Les Aces du martyre de faint Genès, Greffier à Arles. Acta fine. Martyr, pag. 53%

VII. Saint Genès souffrit à Arles, dont il étoit originaire. Dès sa jeunesse il porta les armes. Ensuite il se mit dans les emplois qui regardent l'administration de la Justice, & exerça la charge de Greffier, après s'être instruit de la manière d'écrire en notes abregées les plaidoyers des Avocats. Or il arriva, que faisant en presence du Juge, les fonctions de Greffier, on vint à lire un Edit impie & sacrilege de la part des Empereurs, portant ordre de persécuter les Chrétiens. Genès ne put en soûtenir la lecture; il refusa de l'écrire sur ses registres; & les jettant aux pieds du Tuge, il renonca à son ministere & s'en alla. Quoiqu'il ne sût encore que Cathecumene, il sçavoit néanmoins qu'il étoit permis, & même ordonné de fuïr pendant la persécution, il se déroba quelque tems à la fureur du Juge, changeant diverses fois de retraite, & fuyant de ville en ville. Cependant le desir de se fortifier dans la foi par le Batême, qu'il n'avoit pas encore reçû, le lui fit demander (q) à l'Evêque de la religion Catholique, par quelques personnes affidées. Mais soit que l'Evêque n'en cût pas le loisir, soit qu'il se désiât de sa trop grande jeunesse, il disfera de le lui conferer; & l'assûra en même-tems, qu'en répandant son sang pour Jesus-Christ, il recevroit la persection de la grace du Batême. Toutefois Dieu qui ne vouloit pas differer plus long-tems de le couronner, permit que les gardes, envoyez de la part du Juge pour le chercher, le trouvassent. Genès se voyant découvert, & ne trouvant point de moyen pour s'échaper, se jetta dans le Rhône par l'inspiration du Saint-Esprit, & y reçut comme un batême secret, les eaux du Rhône étant devenues pour lui les eaux d'un nouveau Jourdain. Les bourreaux traverserent avec lui le Rhône à la nage, & l'ayant atteint sur le bord où il venoit de prendre terre, ils lui ôterent la vie d'un coup d'épée. Les Fideles d'Arles étant passez (r) pour recueillir

<sup>(</sup>q) De presumpta sidei consirmatione sollicitus, quoniam nondum erat ex aqua & Spiritu sancto renatus, per sidei internuntios à Catholica religionis antissite donum Baptismatis possulavit, sed ille sortasse temporis angustiis impeditus, vel juvenili etati dissideus ardensia vota

dissulit, buic sideliter indicavit quod plenam consummationem etiam bujus muneris darez prompta pro Christo cruoris essuso. Act. linc. Martyr. pag. 540.

<sup>(</sup>r) Providerunt fideles temporis illius fervê Dei in utramque fluminis ripam geminatis upbis

fon corps, le rapporterent à l'autre rive où leur ville étoit située. & l'enterrerent près des murailles. Ainsi par une providence particuliere il arriva que les deux rives de ce fleuve qui un jour devoient être également habitées, partagerent dès-lors ce précieux tréfor, l'une ayant conservé les vestiges du sang de saint Genès, & l'autre étant demeurée en possession de son corps. Depuis on bâtit dessus un oratoire, où les Chrétiens (f) alloient en foule faire leurs prieres, & y recevoient l'accomplissement de leurs vœux. On ne sçait point en quel tems saint Genès souffrit le martyre, ni de qui est l'histoire que nous en avons. Elle se trouve parmi les œuvres de saint Paulin de Nole, & rien n'empêche qu'on ne la lui attribue. Prudence (t), Fortunat, Eusebe d'Emese, Gregoire de Tours, & quelques autres, ont

parlé du martyre de saint Genès.

VIII. Saint Chrysostome a fait l'éloge de celui de saint Julien, dans son Homelie soixante-quinziéme au peuple d'Antioche. Il en est aussi fait mention dans Theodoret. Julien étoit originaire des Cilicie, & engagé dans le ministère de l'Eglise. La Homil. ad popersécution avant ouvert une ample carriere à la pieté des serviteurs de Jesus-Christ: celui-ci tomba entre les mains d'un Martyr. page Juge, dont la cruauté ressembloit à celle d'une bête farouche. 5414 Car appercevant que la constance de Julien étoit à l'épreuve de toutes sortes de tourmens, il entreprit de le vaincre par le tems. Il le faisoit comparoître tous les jours devant lui, & le renvoyoit ensuite en prison. Il l'interrogeoit, il le menaçoit de mille supplices, il le caressoit; en un mot, il employoit toutes sortes de machines pour l'ébranler. Il le promena durant un an entier par la Cilicie, le chargeant d'affronts & d'opprobres à la vûe de toute la Province. Mais en cela il augmentoit sans y penser la gloire de Julien, & le courage des Chrétiens à qui il montroit un si rate modele de patience, beaucoup plus puissant sur leurs esprits, que les exhortations que le Saint leur faisoit par ses paroles. Ses playes mêmes lui faisoient honneur, & jettoient un éclat plus grand que les étoiles du ciel. Saint Chrysostome, de qui sont ces paroles, ajoûte que de son tems les démons ( u ) n'en

Les Actes du martyre de S. Julien. Ex Chryfoft. pul. Antioch. Acta finc.

bus Ambiendam unius Martyris tutela muniret. Nam in ipso beata passionis loco, consecrati crnoris vestigia relinquentes in alterum sluvii latus honoratas reliquias translulerunt, ut utrobique prafens fanchus Genefius, illic sanguine haberesur, bie corpore. Ibid.

<sup>(</sup> f ) Qui , locus , nunc oratione affidua & votis numquam irritis frequentatur. Ibid.

<sup>(</sup> t ) Prudent. hymno 4. de cerenis. Fortunat. lib. 8. carmine 4. Euseb. hom. 50. Gregor. Turonens. de gloria Martyr. c. 68. 69. ( w) Ad hujus pulnera homines quidem ref-

# 72 SS. LEON ET PAREGOIRE. CHAP. I. ART. XII.

pouvoient encore souffrir la lumiere. Qu'on mene, dit-il, un Energumene devant le tombeau où sont enfermées les reliques du Saint, quelque furieux qu'il paroisse, it n'en approchera jamais; vous le verrez fuir à l'aspect du vestibule. La seule vûe du tombeau le mettra en fuite, comme s'il passoit par - dessus des charbons ardens. Le Juge reconnoissant le peu de succès de son entreprite contre Julien, & voyant que ni les fouets, ni le fer. ni le feu qu'il lui avoit fait appliquer, ne lui faisoit rien relâcher de sa fermeté dans la foi, le fit enfermer dans un sac avec des viperes, des scorpions, & d'autres especes de serpens très-venimeux, & jetter dans la mer. Cet élement le reçut, dit S. Chryfostome, pour le couronner, & pour nous le rendre tel que nous le possedons dans cette châsse.

Tes Afins d mar vre de S.L mic Acres Lines Marry r. 1 .5. 5+1.

IX. L'auteur des Actes du martyre de saint Leon & de saint Paregoire est inconnu. Il paroit seulement qu'ils ont été écrits 5.14 gore, peu de tems après le martyre de ces Saints, & dans un tems où leur histoire étoit fort connue. On n'y détaille pas même celle de faint Paregoire, & on n'y dit autre chose de lui, sinon qu'il venoit de répandre son sang pour la cause de Jesus-Christ à Patare dans la Lycie, lorsque l'Intendance de cette Province sut donnée au Proconful Lollien. Ce nouvel Officier à son arrivée. indiqua une fête folemnelle en l'honneur de Serapis, avec ordre à tous les habitans de Patare de s'y trouver. Plusieurs Chrétiens obéirent par crainte: mais Leon ne voulut pas même qu'on lui parlat de cette ceremonie facrilege; & après avoir pensé à ce qu'il avoit à faire en cette rencontre, il sortit de son logis pour aller prier au tombeau de saint Paregoire, avec qui il avoit eu le bonheur de vivre, & dont il repassoit souvent les grandes actions dans son esprit. Comme il passoit devant le temple de Serapis, dans le tems qu'on y offroit un facrifice, ceux qui y assistoient avant jetté les yeux sur lui, reconnurent à sa démarche, à son visage & à son habit qu'il étoit Chrétien. Car il étoit

> piciunt fideles, demones autem oculos contrà non audent attollere : quin etiam si speclare conentur , continuò luminibus orbantur , nec poffunt excisentem inde fuigorem sustinere. Hoc ego non ex its tantum que olim accideruns sed ex its essam que hodie fiunt, comprobabo. Sume enim quempiam à demone correptum ac furensem, o ad fanclum illud sepulchrum deduc quo reliquie Martyris continentur : tum resilientem plane atque fugientem videbis. Ut enim fi per prunas incesurus effet, sic ab ipfo vestibulo sta.

tim exilit. O ne oculos quidem adversus ipfam thecam ander attollere. Qued fi nune tanto peft timpore, cum pulais & civis eft fatlus, sufficere in monumentum non audent, nec in nuda sancis offa , minime dubium est , quin tum quoque , cum illum languine purpuratum videbant, vulneribus undique amplius , quam folem radiis fulgentem , perenifi fuerint & luminibus orbati recef-Serint. Act. finc. Marige. pag. 542. ex Chryfoltom.

d'un

## SS. LEON ET PAREGOIRE, MART. CH. I. ART. XII. 73

ues

12-

du

ies

on

ar,

ICE

es

11-

us

nt

il

d'un exterieur très-composé; & depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il s'étoit exercé dans les pratiques de la vie solitaire. vivant dans la continence & les autres vertus. Son habit étoit d'une étoffe groffiere, faite de poil de chameau, & il avoit pris pour modele de ses actions les Apôtres & saint Jean-Baptiste. Après avoir fait sa priere il revint chez lui, pria encore, prit un peu de pain, puis se mit à méditer les actions de saint Paregoire. Tout occupé de ces pensées il s'endormit, & eut une vision qui lui fit comprendre que Dieu lui accorderoit la grace du martyre, comme à saint Paregoire. Il continua donc à aller visiter son tombeau, passant par la place publique à la vûe de tout le monde. Un jour qu'il avoit pris son chemin pardevant le Tychée, il appercut ce temple illuminé de lampes & de cierges. Il eut pitié de ceux qui rendoient de pareils honneurs aux démons, & s'étant approchez des lampes & des cierges il les jetta à terre, marcha dessus, & continua son chemin. Cela excita un tumulte parmi la populace, dont le bruit ayant été porté jusqu'aux oreilles de l'Intendant, il ordonna qu'on se saissit de Leon à son retour. On le prit & on le mena à l'Intendant, qui le maltraita de paroles. Ses reproches donnerent lieu à Leon de montrer la vanité du culte des faux dieux, & l'unité du yrai Dieu. Seigneur, lui dit-il, vous venez de parler de plusieurs dieux, cependant il n'y en a (x) qu'un; c'est Jesus-Christ notre Seigneur, Fils de Dieu, & le Dieu du ciel & de la terre, qui n'a pas besoin que les hommes lui rendent un pareil culte. Un cœur contrit & une ame qui sçait s'humilier : voilà ce qui peut plaire à Dieu. Mais ces lampes & ces cierges que vous allumez devant vos idoles. font choses vaines & inutiles. Renoncez donc à ce culte & réservez vos louanges pour le Dieu de l'Univers, & pour son Fils unique notre Seigneur Jesus-Christ, le Sauveur du monde, & le Créateur de nos ames. Les Payens & les Juifs qui étoient presens, ne pouvant soûtenir cette réponse, & quelques autres que sit Leon pour la désense de la religion Chrétienne, demanderent à l'Intendant qu'il ne lui permît plus de parler. L'Intendant lui commanda d'adorer les dieux; & voyant qu'il le refusoit

laborare & lauda Deum universorum & ejus Filium unigenitum Dominum nostrum Jesum Christum servatorem mundi, & opisicem ansmarum nostrarum. Act. sinc. Martyr. pag. 546.

<sup>(</sup>x) Est enim unus Deus calestium & terrefrium Dominus noster Jesus Christus Estius Del, qui uon habet opus ut sic colatur ab hominibus, Spiritus enim contritus & anima que consuevit humiliter de se sentire, sunt apud Deum in magna existimacione... Cessa igitur in his frustra

## 74 SAINT JULE, MARTYR. CHAP. I. ART. XII.

absolument, le fit fouetter d'une maniere très-cruelle, sans que Leon jettât un seul soupir. Après ce supplice, l'Intendant touché, disoit-il, par le respect de son âge, lui promit de le délivrer. s'il disoit seulement que les dieux sont grands. Oui, je le dirai, répondit Leon, les dieux sont grands & puissans pour perdre ceux qui les adorent. Le Juge irrité, commanda qu'on le traînât à travers les pierres & les cailloux jusqu'au torrent, pour y être puni du dernier supplice. Quand il y fut arrivé, plein de joie de voir ses desirs accomplis, il en rendit graces à Dieu, particulieremeht de ce qu'il lui accordoit le martyre pour expier ses pechez. Il le pria de pardonner à ses executeurs, & de leur faire la grace de le reconnoître pour leur Dieu 3 & après avoir dit deux fois Amen, il expira. On précipita son corps du haut d'un rocher -dans un précipice qui étoit au-dessous, sans qu'il en souffrit d'autres dommages que quelques petites égratignures qu'il se fit en roulant sur les pointes du rocher. Les Chrétiens l'en tirerent aussitôt, le laverent (y) & l'ensevelirent avec grand soin, après avoir admiré l'éclat & la beauté de son visage, d'où sortoit un doux sourir. Le coloris naturel n'avoit pas abandonné son corps, qu'ils trouverent seulement couvert d'un peu de poussiere, comme celui d'un athlete qui sort du combat.

Les Actes du marryre de faint Jule. Acta finc. Martyr, pag.

X. A Dorostore dans la Mésie, saint Jule répandit son sang pour la foi. Les actes que nous avons de son martyre sont trèsbeaux, & méritent de tenir rang parmi les piéces originales. Dom Ruinart les a tirez d'un manuscrit de l'Abbaye de S. Remi de Reims. Ceux de Bollandus paroissent venir de la même source; mais ils sont trop abregez & en sorme d'éloge. Quelquesuns mettent le martyre de saint Jule vers le commencement de la persécution de Diocletien; d'autres sous Alexandre : le tout fans aucune preuve certaine. Il portoit les armes depuis vingtsix ou vingt sept ans, & s'étoit toûjours acquitté avec honneur des devoirs de sa profession, lorsqu'il fut arrêté comme Chrétien, & conduit à Maxime, Gouverneur de la Mésie, qui lui demanda, si ce qu'on disoit de lui étoit veritable? Jule répondit: Rien n'est plus vrai, je suis Chrétien, je ne puis me dire autre que ce que je suis. Maxime dit : Ignorez-vous les Edits des Empereurs, qui ordonnent de sacrifier aux dieux? Non, répondit Jule, mais je suis Chrétien, & je ne puis faire ce que vous ordonnez, & je ne dois pas renoncer le Dieu que j'adore, qui est

<sup>(</sup>y) Abluerunt igitur aqua & magna cura depofuerunt. Ibid. 548.

que

-110

ICI,

rai,

dre

nát

tre

de

ic-

ne-

la

ux

er

u-

nt

le Dieu vivant & le veritable. Maxime dit: Y a-t'il un si grand inconvénient à offrir de l'encens : Jule répondit : Je ne dois pas, au préjudice de la Loi de Dieu, déferer à celle d'un Prince infidéle. J'ai porté les armes vingt-sept ans; mais durant tout ce tems-là, on ne m'a vû commettre aucune mauvaise action qui m'ait obligé de comparoître devant les tribunaux. Le Prince ne m'a jamais trouvé en faute; manquerai-je maintenant à mon devoir envers le Dieu vivant que je sers? Maxime le pressa de facrifier, ditant qu'il prenoit sur lui-même tout le mal de cette action; & lui offrit l'argent que les Princes avoient coûtume de donner aux soldats la dixiéme année de leur regne. Jule répondit : Ni cet argent du démon, ni vos raisons captieuses ne me priveront point du Dieu éternel, que je ne puis renoncer. Vous n'avez qu'à me condamner comme Chrétien. Maxime le menaca de lui faire trancher la tête; & comme Jule témoignoit le fouhaiter, il lui dit que cela lui seroit honorable, si c'étoit pour la patrie & pour les loix; mais qu'il étoit bien fou de préferer aux Princes qui regnoient, un homme mort en croix. Jule répondit: Il est mort (z) pour nos pechez, afin de nous donner la vie éternelle. Mais il est Dieu & subsiste éternellement; quiconque le confessera vivra éternellement, & celui qui le renoncera en sera puni d'une peine éternelle. J'ai compassion de vous. ajoûta Maxime, je vous conseille de sacrifier; ne refusez pas de vivre avec nous. Jule répondit : Vivre avec vous, c'est mourir pour moi; mais si je meurs pour mon Sauveur, je vivrai. J'ai résolu de mourir dans le tems, pour vivre dans l'éternité. Maxime prononça la Sentence, portant que Jule perdroit la tête. comme ayant desobéi aux Princes. On le mena au lieu de l'éxecution, où tout le monde s'empressant de le baiser, il dit tout haut : Que (4) chacun voye de quelle maniere il me baise : voulant (b) peut être marquer qu'il n'agreoit point l'amitié de ceux qui n'avoient pas un vrai amour pour Jesus-Christ & pour leur falut. Un soldat Chrétien, nommé Esichyus, qui avoit aussi été arrêté pour la foi, s'étant approché de lui, l'anima à accomplir son sacrifice, & le pria (c) de se souvenir de lui, puisqu'il étois

tem negaverit habebit panam perpetuam. Acta finc. Martyr. pag. 550.

<sup>(2)</sup> Maximos dinit : Vide quam fluttus es qui plus mortuum facis, quam-reges qui vivunt.
Julius respondit : Ille mortuus est pro peccatis nostris, ut nobis vitam donaret aternam. Deus verò est permanens in aternum, quem si quis consessas suris maternam, qui un.

<sup>(</sup>a) Unusquisque videat qualiter ofculetura Ibidem.

<sup>(</sup>b) Tillemont, tom. 5, hift. Ecclapag. 234 (c) Efichyus 1 . . dicebat fantto Julio maps

### SS. NICANDRE ET MARCIEN, M. CH. I. ART. XII.

prêt de le suivre; & de saluer de sa part les martyrs Pasicrate & Valention, qui étoient déja devant le Seigneur. Jule embrassant Esichyus, lui dit: Mon frere, dépêchez-vous de venir; ceux que vous m'avez prié de saluer (d) ont déja reçû vos saluts. En même-tems il prit un mouchoir, s'en banda les yeux, tendit le cou & dit: Seigneur Jesus, pour qui je meurs, daignez recevoir mon ame, & lui donner place parmi vos Saints. Son martyre arriva le sixième des calendes de Juin, c'est-à-dire, le 27. Mai, deux jours après saint Pasicrate.

Les Actes du martyre de S. Nicandre, cien.

Ada finc. Martyr. pag.

Mabil-Ion. tom. I. Muízi Italici.

XI, Saint Nicandre & saint Marcien souffrirent aussi le martyre dans la Mesie, sous le même Juge Maxime, & apparem-& de S. Mar- ment dans la même ville & en la même année. Dom Mabillon & dom Ruinart nous en ont donné les Actes sur divers manuscrits d'Italie, & ils ne doutent point qu'ils ne soient sinceres. On en cite (d) d'autres, écrits par Salomon, Evêque d'Atino dans la terre de Labour; & par Pierre, Diacre du Mont-Cassin, que l'on croit ne différer des premiers, qu'en ce qu'ils ont été alterez en divers endroits. Nicandre & Marcien suivoient la profession des armes, & y avoient des emplois considerables. Ils étoient matiez l'un & l'autre, & avoient chacun un enfant. L'Edit de la perfécution ayant été rendu public, ils quitterent le service, & soutenus (f) de la grace de Jesus-Christ, ils devinrent ses soldats. On leur fit un crime de ce changement, & on les défera à Maxime, Gouverneur de la Province, qui leur dit de sacrifier aux dieux, suivant l'ordre qui en étoit venu de la part des Empereurs. Nicandre & Marcien répondirent qu'étant Chrétiens, ils étoient dispensez d'y obéir. Maxime leur dit : D'où vient que vous ne vous presentez plus pour recevoir ce qui est dû à votre dignité? C'est, répondit Nicandre, que l'argent des impies est une peste pour ceux qui desirent de servir Dieu. Maxime pressa Nicandre d'offrir au moins un peu d'encens aux dieux. Nicandre dit, qu'un Chrétien ne pouvoit abandonner le Dieu immortel, pour adorer du bois & des pierres. Daria, femme de Nicandre, qui étoit presente, lui dit : Gardez-vous (g)

syri, Obsecto te . . . . memor esto mei, nam 💝 ego subsequor te. Plurimum etiam saluto Pasiera-1em & Valentionem famulos Dei qui nos jam per bonam confessionem pracesferuns ad Domi-

<sup>(</sup>d) Mandata tua jam audierunt ques falusafi. Ibid.

<sup>(</sup>e) Ughellus, tom. 6. Italie facre .,,,,

in Episcopii Atinensibus. On les a encore en Grec, qui étoit apparemment la langue originale de ces Saints. Leo Allatius, in diatriba de Simeanibus , pag. 121.

<sup>(</sup>f) Ad coleftem militiam Chrifti gratia fe contulerant. Acta fine. Martyr. pag. 551.

<sup>(</sup>g) Cave Domine, ne Dominum nostrum Jes fom Christum neger, Ibid. pag. 552,

SS. NICANDRE ET MARCIEN, M. CH. I. ART. XII. 77

bien de renoncer Jesus-Christ notre Seigneur: levez les yeux au Ciel, vous l'y verrez; c'est lui à qui vous devez être sidele, il viendra à votse secours. Maxime l'interrompant: Méchante semme, lui dit-il, pourquoi veux-tu que ton mari meure? Je souhaite au contraire, répondit-elle, qu'il vive en Dieu & qu'il ne meure jamais. Et comme Maxime l'accusoit de ne souhaiter la mort de son mari que pour en avoir un autre, elle dit: Si vous me soupçonnez d'une pareille chose, faites-moi mourir la premiere pour (h) Jesus-Christ; si toutesois il vous est commandé de saire mourir aussi les semmes. Maxime dit qu'il n'en avoit point d'ordre, & l'envoya en prison.

XII. Revenant ensuite à Nicandre, il lui offrit du délai pour déliberer sur ce qu'il avoit à faire. Nicandre dit qu'il n'en avoit pas besoin, étant résolu de ne rien préserer à son salut. Le Gouverneur s'imaginant que Nicandre, pour conserver sa vie, alloit facrifier, en benit ses dieux, & s'en réjouit avec Leuconius un de ses Assesseurs. Mais dans le même tems Nicandre, rempli de la ferveur du Saint-Esprit, commença à rendre graces à Dieu, & à le prier de le délivrer des souillures & des tentations du siécle. Le Gouverneur étonné lui dit: Il n'y a qu'un moment que vous vouliez vivre, maintenant vous demandez de mourir? Nicandre répondit: Je desire une vie éternelle, & non celle-ci qui est passagere; c'est pour cela que je vous abandonne mon corps : Faites ce que vous voudrez, je suis Chrétien. Et vous, Marcien, dit le Gouverneur? Marcien déclara qu'il étoit dans les mêmes sentimens que Nicandre. Sur quoi ils furent tous deux envoyez en prison.

XIII. Au bout de vingt jours ils furent présentez une seconde fois au Gouverneur, qui seur demanda s'ils vousoient enfin obéir aux Edits des Empereurs? Marcien prenant la parole dit: Tous (i) vos discours ne nous feront jamais abandonner notre soi, ni renoncer notre Dieu; car nous le voyons present avec nous, & nous sçavons où il nous appelle: ne nous retenez plus. Notre soi s'accomplit aujourd'hui en Jesus-Christ, envoyez-nous promptement à la mort, asin que nous puissions voir le Crucisié que vous osez blasphémer avec une bouche impie, mais que nous

<sup>(</sup>h) Primum me propter Christum occidito. Ibidens.

<sup>(</sup>i) Multitudo verborum tuorum neque nos à fide faciet recedere, neque negare Deum. Prafantem enim enm videnns, O quò vocat cognof-

cimus. Noli ergo nos retinere, Hodie enim fides nostra in Christo completur. Sed mitte nos citò ne videamus crucifixum, quem vos ore nesario maledicere non dubitatis, quem nos veneramur co colimus. Acta suc. Martyr. par. 552.

### 78 SS. NICANDRE ET MARCIEN, M. CH. I. ART. XII.

reverons & adorons. Le Gouverneur leur accorda leur demande, s'excusant sur ce qu'il ne faisoit qu'éxecuter les ordres des Empereurs, & prononça la Sentence qui les condamnoit à perdre la tête. Les Martyrs lui en témoignerent leur reconnoisfance en ces termes: La paix soit avec vous, ô Juge plein d'humanité. Ils allerent au supplice avec joie, & en benissant Dieu! Nicandre étoit suivi de Daria sa femme, qui avoit été mise en liberté, & de son enfant, que Papinien, frere de saint Pasicrate, portoit entre ses bras. La femme de Marcien & ses autres parens, le suivoient aussi, fort désolez & en pleurant. Sa semme, surtout, faisoit ce qu'elle pouvoit pour l'attendrir & l'abattre, & lui montroit l'enfant qui étoit le fruit de leur mariage. Mais Marcien se retournant vers elle, lui dit avec un regard severe: Jusqu'à quand le démon aveuglera-t'il votre cœur? Retirez-vous. & laissez-moi achever le martyre que je dois à Dieu. Zotique au contraire, qui étoit Chrétien, & qui aidoit Marcien à marcher. tâchoit de le fortifier contre les larmes de sa femme. Cependant elle suivoit toûjours en pleurant & le tirant à elle; ce qui obligea Marcien de dire à Zotique, de l'arrêter & de la tenir. Zotique quitta le Martyr, & fit ce qu'il souhaitoit.

XIV. Lorsqu'ils furent arrivez au lieu de l'éxecution, Marcien jettant les yeux au tour de lui, appella Zotique qu'il appercut dans la foule, & le pria de faire avancer sa femme. Elle vint il l'embrassa, & lui dit: Retirez-vous, au nom du Seigneur: votre cœur étant possedé, comme il l'est, par l'esprit malin, vous ne pourrez me voir consommer mon martyre. Il embrassa aussi son fils, puis regardant le Ciel il dit: Seigneur, Dieu toutpuissant, prenez-en soin. Ensuite les deux Martyrs s'embrasserent l'un l'autre, puis se séparerent un peu pour se disposer à la mort. Marcien ayant apperçû près de lui la femme de Nicandre, qui ne pouvoit approcher de son mari à cause de la foule, lui donna la main pour la faire passer & la mena à Nicandre, qui lui dir feulement: Que le Seigneur soit avec vous. Elle demeura auprès de lui, l'encourageant à rendre par sa mort un témoignage à Dieu, afin, disoit-elle, (k) que vous me délivriez de cette mort qui n'a point de fin. Le bourreau leur ayant bandé les yeux avec leurs mouchoirs, leur trancha la tête le 12. des Calendes de Juillet; c'est-à-dire, le dix-septième jour de Juin.

<sup>(</sup>k) Bono animo effo, Domine, ac redde Mar- | beres. Acta finc. Mart. pag. 153.
tyrium Deo, ut me etiam de morte perpesua li-

## SAINT PATRICE, MARTYR. CHAP. I. ART. XII. 79

m-

-19

111-

110

XV. Les Actes du martyre de saint Patrice ont été donnez premierement par Bollandus (1), & ensuite par dom Ruinart, du martyre de qui les a jugez dignes de tenir rang parmi les plus beaux & les S. Pairice. plus authentiques. Les fréquentes citations de l'Ecriture, & la Martyr. pag. longueur des discours du Saint, donnent néanmoins quelque 554 lieu de croire, qu'ils ne sont pas tout-à-fait originaux, & qu'on les a retouchez après coup. On dit que saint Patrice étoit Evêque (m) de Pruse, dans la Bithynie. Jule, Proconsul de cette Province, & fort entêté du culte des idoles, étant venu en cette Ville, entra un jour dans les bains publics qui y étoient, & offrit un sacrifice à Esculape, & à la déesse de la Santé. Après que la -ceremonie fut finie & qu'il fut sorti du bain, il se trouva l'esprit extrêmement gai. Croyant être redevable de cette disposition aux dieux à qui il venoit de facrifier, il voulut leur en marquer · sa reconnoissance, en les saisant adorer à Patrice, Evêque de cette Ville, qui pouvoit avoir été arrêté pour la foi quelque tems apparavant. Il se le fit donc amener devant son tribunal, & tâcha de lui persuader que les hommes avoient de grandes obligations à Esculape, de leur avoir donné des eaux si salutaires. Patrice pria le Proconsul de lui permettre de parler, & de lui expliquer l'origine & la nature de ces eaux. Le Proconful lui demanda s'il prétendoit être plus habile que les Philosophes? Patrice dit: Je suis Chrétien, & quiconque connoît & adore le vrai & unique Dieu de l'Univers, reçoit de lui l'intelligence, non seulement des divins Mysteres, mais aussi des secrets de la nature: Le Proconsul lui ayant permis de parler, Patrice lui demanda encore de faire tirer les rideaux qui fermoient l'audience, afin que tout le peuple pût s'approcher & l'entendre. Le Proconsul l'ordonna ainsi; & Patrice ayant commencé à parler, fit voir par un assez long discours, que le Dieu toutpuissant, qui, par (n) son Fils unique a créé le ciel & la terre, a créé en même - tems l'eau & le feu ; que lorsque dans la création du monde il sépara le feu de l'eau, & la lumiere des tenebres, il leur assigna à chacun en particulier, le lieu qu'ils devoient occuper dans l'Univers. Qu'il y a des sources d'eau & de seu dans les entrailles de la terre; que c'est de ces réservoirs soûterrains que viennent les eaux qui remplissent les bains, & qui coulent par

<sup>(1)</sup> Bolland. ad diem 28. April. pag. 65. (m) Idem, ibid. pag 576.

<sup>( &</sup>quot; ) Ignein O aquam, idem qui humani go- | Acta finc. Mariyr. pag. 555

neris est author, ex nihilo per fuum unigenitum Filium omnipotens & aternus Deus condidità

#### 80 MART. DE XXXVII. EGYPTIENS. CH. I. ART. XII.

une infinité de canaux sur la surface de la terre; que les unes font chaudes, pour être voisines de ces feux souterrains; & les autres froides, pour en être éloignées; les autres tiédes, à mefure de leur proximité ou de leur éloignement de ces feux; que c'est ce seu qui est destiné à tourmenter les impies, & que ce que les Poëtes appellent le Tartare, n'est autre chose qu'un lac tout de glace, situé au centre de la terre, où les dieux, & ceux qui les adorent, sentiront éternellement la main du vrai Dieu fur eux. Le Proconsul l'interrompant, lui dit: Vous prétendez donc que c'est le Christ qui a fait ces eaux. Oui, répliqua Patrice; c'est lui encore qui a fait les Cieux. Le Proconsul voulant lui faire sentir qu'il y avoit du foible dans son raisonnement, le menaça de le faire jetter dans les eaux chaudes, disant qu'assurément elles ne le brûleroient pas, puisque c'étoit son Dieu qui les avoit faites. Patrice lui répondit qu'il étoit également au pouvoir de Jesus-Christ de lui conterver la vie au milieu de ces eaux bouillantes, & de la lui ôter; que tout ce qui doit arriver lui est. tellement present, qu'il ne tombe pas un cheveu de la tête de qui que ce foit sans son ordre; enfin, que ceux qui adorent des pierres, & leur donnent le nom de Dieu, n'ont point d'autre fort à attendre que les supplices de l'enfer. Le Proconsul irrité de ce discours, fit jetter le Saint où l'eau étoit la plus bouillante, & elle l'étoit dans un si grand degré, que les gouttes qui en rejaillirent sur les soldats qui se trouverent auprès, les brûlerent. Cette eau au contraire perdant sa chaleur naturelle, devint pour faint Patrice un bain temperé, en sorte qu'il y demeura longtems sans en ressentir aucun mal. Cette merveille ne sit qu'augmenter la colere du Proconsul. Il sit tirer le Saint de l'eau, & ordonna qu'on lui tranchât la tête. Les Chrétiens qui étoient préfens, enterrerent fon corps proche le grand chemin. Le martyre de faint Patrice arriva le dix-neuviéme de Mai.

Les Actes trente - fept Egyptiens. Acta fine Martyr. pag. 557.

XVI. On met celui des trente-sept Martyrs d'Egypte, au seidu martyre de ziéme ou au dix-huitième de Janvier. L'histoire que nous en avons est en forme de lettre, d'un stile dur & embarrassé, où l'on ne trouve que des paroles & peu de faits. Elle a néanmoins un air de verité, qui lui a fait donner place parmi les Actes sinceres des Martyrs. Ceux-ci étoient au nombre de trente-sept, tous des plus considerables d'entre les Fideles; & apparemment constituez dans le ministere Ecclesiastique. Le desir du salut des ames, les engagea à aller prêcher l'Evangile par toute leur Province, & ils se diviserent à cet esset en quatre bandes.

Paul

### SAINT PHOCAS, MARTYR, CHAP, I. ART. XII. 81

nes

jue

CC

ac

ur

ez

e;

ui

Paul, qui dans les actes est marqué comme le chef de tous, étoit à la tête de ceux qui prêchoient dans la partie orientale de l'Egypte, & dont voici les noms: Pansius, Denys, Thonius, Horprez, un autre Denys, deux Ammonius & Agathus. Le chef de la seconde bande dispersée du côté du septentrion, étoit Recombe, qui avoit pour adjoints Basthame, Sarmathe, Prothée, Orion, Collute, Didime, Plesius, Aratus. Theonas présidoit à la troisième troupe qui parcouroit le midi, & avoit avec lui Hippeas, Romain, Saturnin, Pinutius, Bastamon, Serapion, Papias & Panthere. Un fecond Papias avec Dioscore, Heron, Potamon, Petecius, Oecomene, Zotique, Ciriaque & Beslamon, s'étoient partagé la partie occidentale. Le Préfet d'Egypte, informé du progrès qu'ils faisoient dans l'étendue de sa Province, les fit tous arrêter, & les exhorta à se délivrer, en sacrifiant aux dieux, des tourmens & même de la mort, dont ils étoient menacez de la part des Empereurs. Mais Paul prenant la parole pour tous répondit: Nous sçavons qu'il nous est plus pernicieux de sacrifier que de mourir; ainsi ne nous épargnez pas. Sur cette déclaration le Préfet les condamna tous à la mort, ordonnant que ceux de la compagnie de Paul & de Theonas feroient brûlez; Recombe & les siens décapitez, & qu'on attacheroit à des croix Papias & ceux qui avoient travaillé avec lui.

XVII. La ville de Sinope dans le Pont eut aussi un Martyr Les Astes celebre en la personne de faint Phocas. Il étoit originaire de su martyre de S. Phocas. Sinope même, & n'avoit pour tout bien qu'un petit jardin situé à l'entrée de l'Istme, à une des portes de la ville. Il le cultivoit rio, tom. 1. lui-même, & en tiroit non seulement de quoi s'entretenir, mais bliot. Patr. ausselle quoi fournir aux besoins des pauvres & des étrangers Acta finc. qu'il logeoit avec une joie incroyable dans sa petite maison. Sa 559. charité ne fut pas long-tems sans récompense, & elle lui procura la couronne du martyre; car la lumiere de l'Evangile s'étant répandue dans toute la terre, le royaume du Fils de Dieu qui s'établissoit par-tout, excita de grands troubles parmi les peuples, qui aimoient mieux vivre dans leur ancienne erreur, que de recevoir la verité. On faisoit de tous côtez d'exactes recherches des Chrétiens, & quand on les avoit trouvez, on les punissoit comme des scelerats & des magiciens. La condition méprisable de Phocas ne put le dérober à la connoissance des délateurs: il fut dénoncé comme disciple de Jesus-Christ, & sans autre forme de procès, on envoya des gens pour le faire mourir. Ceux qui étoient chargez de cette commission voulant,

Tome IV.

#### 82 SAINT PHOCAS, MARTYR. CHAP. I. ART. XII.

avant que d'entrer dans la ville, sçavoir où il demeuroit & qui il étoit, demanderent par hazard à loger chez lui, sans le connoître, ni qu'ils sussent connus de lui. Ils y surent très-bien reçûs. Pendant le rèpas, il leur demanda qui ils étoient, & ce qu'ils venoient faire à Sinope? La liaison qui se forme d'ordinaire à table, àyant sait naître la consiance entre les étrangers & leur hôte, les porta à lui découvrir le sujet de leur voyage; & ils le prierent d'ajoûter une nouvelle saveur à celle qu'il leur avoit saite en les traitant si bien, qui étoit de les aider à trouver celus

qu'ils cherchoient.

XVIII. Le serviteur de Dieu, peu étonné d'une nouvelle qui le touchoit de fi près, leur répondit d'un vilage assuré: Je serai votre affaire, je connois le personnage, & je me charge de vous le trouver dès demain. Il employa ce délai à régaler de son mieux ses meurriers, & à préparer ses funerailles. Lors donc qu'il eut creusé une fosse, & qu'il eut mis ordre à tout ce qui étoit necessaire, il revint trouver ses hôtes & leur dit: J'ai cherché Phocas, il est entre vos mains, vous l'aurez quand vous voudrez. Eux ravis de joie dirent aussitôt: Où est-il? Il n'est pas loin, répondit le Saint, il est avec vous; c'est moi-même : executez vos ordres, & terminez l'affaire qui vous a fait entreprendre un si long voyage. Ces gens surpris d'étonnement, ne pouvoient se résoudre à tremper leurs mains dans le sang d'un homme qui les avoit si bien reçûs. Mais Phocas les encouragea en leur disant, que s'il y avoit du mal en cela, il ne retomberoit pas fur eux, mais sur ceux qui les avoient envoyez. Enfin il les perfuada si bien, qu'il obtint d'eux ce qu'il demandoit, & qu'ils lui couperent la rête.

XIX. On éleva une Eglise magnifique sur son tombeau, où l'on accouroit de toutes (o) parts à cause des prodiges qui s'y faisoient, soit en faveur des affligez & des malades, soit en saveur des indigens & des étrangers. Il paroît que ses Reliques furent dispersées en beaucoup d'endroits, qu'il y en avoit à Amasée dans l'Eglise, où saint Astere prononça l'éloge de ce Saint; à Rome & à Constantinople. Car nous croyons que saint Phocas, dont nous venons de décrire le martyre, est le même

tyris corpus, corum qui affliguntur relaxatio, corum qui morbis laborant officina medica ; corum qui efuriuns menfu. Acia cinc. Martyr. pag. 561.

<sup>(</sup>o) Is omnes conferto agmine ad fuum trahis Momicilium, funtque pleue vie publice; its 'qui ex unaqueque regione ud locum orationis contendune. Atque est quidem magnificum illud templum cui obtigit us săcro-sanctum b'aberes Mar-

que celui dont parle faint Chrysostome dans une de ses homelies faite (p) à Constantinople, dans l'Eglise où l'on avoit mis de ses Reliques. Ceux qui en font un Evêque, & qui le distinguent de Phocas, Jardinier & Martyr à Sinope, ne se fondent que sur ce que le Phocas dont parle saint Chrysostome, est qualifié de sacré Martyr, dans le titre (q) de l'homelie; ce qui, disent-ils, fignifie particulierement ceux qui ont joint le martyre avec la Prêtrise ou l'Episcopat. Mais cette raison est très - équivoque, puisqu'on trouve plusieurs Martyrs qualifiez de la sorte, qui n'étoient ni Evêques ni Prêtres; & que dans (r) un manuscrit de la Bibliotheque du Roi de France, on qualifie de même S. Phocas le Jardinier, à la tête de l'éloge que S. Astère en a fait. Il est d'ailleurs incroyable que ce saint Evêque d'Amasée, qui entre dans un si grand détail des actions de saint Phocas laïc, eut omis de parler de l'autre de même nom, qu'on suppose avoir été Evêque de Sinope & Martyr, s'il y en eût eu un connu à Sinope: car il n'auroit pû l'ignorer, étant Métropolitain de la Province.

XX. Il faut ajouter à ce que nous avons dit de saint Phocas, que selon saint Astere, il étoit particulierement honoré par les Matelots, tant de l'Archipelage & de la mer Adriatique, que de l'un & de l'autre Ocean. Qu'ils avoient (/) à tous momens son nom dans la bouche, & que pour lui marquer leurs reconnoissances des assistances & des faveurs qu'ils en recevoient chaque jour, ils s'étoient fait une loi dans leurs repas de mettre toujours de côté la portion du Saint, que quelqu'un de la compagnie achetoit pour soi, chacun à son tour, & en mettoit le

(f) Nante autem . . . confueta celenfmata !

quibus navigationis labores recreant, in novam martyris landationem verterunt, totufque eft in eis Phocas decantatus : quippo qui presentis aumilis perspicua argumenta prabeat. Nam sape visus est nunc quidem noclu , maris procettà inturgescente excitare gubernatorem ad clapum dormitantem : aliquando autem rursus tendens rudentes, ac veli curam gerens, eque prora brevia prospiciens. Quocirca nautis lege consistutum est, nt Phocam convivam habeant . . . . quotidie enim aquam unam , pro comedentium ratione , partem Martyri attribuunt, Eam autem unus aliquis è convivis emens, deponit pecuniam, idem alter sequenti die , ac tertia alius , sorsque illa emitonis universos obiens, partis emtorem quatidie suggerit. Postquam autem pertus eus exceperit, distribuitur famelicis collecta pecunia, idque pars Phoca est pauperum beneficensia. Acta fine. Martyr. pag. 562.

<sup>(</sup>p) Cela paroit par un endroit de cette homelie, où saint Chrysostome parle du palais imperial qui étoit dans la ville où il faisoit l'eloge de saint Phocas. Exhauriamus urbem & nos ad sipulchrum Martyris conferamus: nam & Imperatores una pobiscum choreas ducunt Quamnam igitur veniam mereur privatus, cum rezia palatia deserant Imperatores & Martyris sepulchro assideant. Chrytostom. hom. in S. Phecam. tom. 2. pag. 704.

<sup>(</sup>q) De sancto hieromartyre Phoca. Ibid. (r) Licet hieromartyr specialius competere dicatur Martyribus, Episcopis ant Presbyteris, tamen in codice regio Phocas, hic hortulanus & laïens dicitur hiero-martyr. Et sic alsi passim apud autores. Ruinart, in notis ad acla sancti Phoca, pag. 560.

#### 84 LES XX. MARTYRS D'AFRIQUE. Cn. I. ART. XII.

prix en dépôt, qui, à la fin du voyage étoit diffribué aux pauvres, en forte que la portion de faint Phocas fevroit au foulagement des miferables. Saint Altere ajoute, que (/ les Rois & les Grands de la terre aimoient à charger fon tombeau de riches prefiens ; que les Scythes mêmes, peuples barbares qui occupent les bords des Palais Mondetes & du Tanais, témoignoisent du religéé pour co Marry. & qu'on avoit vit un de leurs Rois quitter fa contronne toute brillante dor & de petêts, & fe dépouller de la courait, auff ingerbe à unif riche mes le petêts, s'en dépouller de la cuirait, auff ingerbe à unif riche mes le petêts, s'en dépouller de la coliraite, auff ingerbe à unif riche mes le petêts, s'en dépouller de la coliraite de

Les Actes
de vingt Marzyrs d'Afrique.
Ex August.
ferm. 316. to.
5. pag. 7281.
Acta sinc.
Marryr. pag.

\$64.

XXI. On celebroit à Hippone, du tems de faint Augustin, la fête de vingt Martyrs, que quelques - uns (#) ont cru, mais fans fondement, être les vingt Chrétiens qu'on martyrisoit à Tarfe, lorfque faint Boniface y arriva. Il y ayoit à Hippone (x) une Eglife en leur honneur; & ce fut-là apparemment que faint Augustin prononça les y) deux discours qu'il fit le jour de leur fète, & dans l'un desquels il rapporte une partie considerable de leurs actes. On les avoit tout entiers alors, & on les lifoit (z) publiquement dans les affemblées eccletiaftiques. Ces Martyrs avoient pour chef l'Evéque (a) Fidence, dont on ne scait pas le siège. Une d'entre eux se nommoit Valerienne (b), & une autre Victoire, qui étoit la derniere. Les noms des autres nous font inconnus. Après qu'ils eurent été arrêtez pour la foi , le perfécuteur n'oublia ni menaces, ni careffes pour les engager à facrifier aux idoles. Ils répondirent qu'ils n'en feroient rien. parce qu'ils facrificient (c) au Dieu éternel qui est dans le ciel. & non aux démons. Le Juge leur demanda pourquoi ils def-

( n ) Baron. ad ann. 305. num. 14.

(x) C'est dans cette Eglife que S. Augufin prononça le difenurs CXLVIII. für le chapière cinquieme des Actes des Apières, comme on le voir par le titre de ce discours. Die Daminie ellerarum Toffele dittus ad familia Marsyer vigniti, tam. 5, 1887, 703, (y) C'est le 324, 8 le 326. Ibid. 1882.

1280. C fiq.
(2) Sit etim nohii faullarun ciginti Marfram feriet recitata eft. Ibid. pag. 1281.
(4) Carpi ab Enfecto Fidentic, classic ad fidelem feminam faullam Villariam civitima d

(b) Impares fancte Valeriane? Ibid. (c) Non facinus, quia eternom Deum in calls habemes, qui femper facrificames: many demonits non immidames. Ibid. pog. 1282.

#### SAINT ATHENOGENE, MART, CH. I. ART, XII. 8¢

obéiffoient aux ordres des Empereurs. C'est, répondirent-ils, que notre maître celefte nous dit dans l'Evangile : Quiconque abandonnera pour moi son pere & la mere, sa femme & ses enfans er tout ce qu'il possede, il en recevra le centuple, er aura pour heritage la vie éternelle. Vous n'obérrez donc pas, repartit le Juge? Ils répondirent : Non. Et ils ajouterent que ne respectant que l'autorité du Roi éternel, ils faisoient peu de cas de celle d'un homme mortel. Le Juge les envoya en prison, où on les chargea de chaînes; & ils recurent enfin la couronne du martyre. Saint Augustin raconte un miracle arrivé à Hippone par l'intercession de ces faints Martyrs. Il y avoit en cette ville un vieillard nommé Florent, homme de pieté mais pauvre, qui vivoit de son métier de tailleur. Il arriva qu'il perdit sa casaque, & n'avant pas de quoi en acheter une autre, il courut (d) au 20mbeau des vingts Martyrs, & les pria tout haut de l'habiller. Quelques jeunes gens qui se trouverent là par hazard, & qui avoient envie de rire l'avant oui, le suivirent quand il sortit & fe mirent à le railler, comme s'il eût demandé cinquante oboles aux Martyrs pour avoir un habit. Mais lui continuant fon chemin fans rien dire, vit fur le bord du rivage un grand poilson qui se débattoit, le prit avec le secours de ces jeunes gens, & le vendit trois cens oboles à un certain cuifinier Chrétien nommé Catole, à qui il raconta tout ce qui s'étoit passé. Il se proposoit d'en acheter de la laine, afin que sa semme lui six un habit comme elle pourroit. Cependant le Cuifinier ayant ouvert le poisson (e) lui trouva dans le ventre une bague d'or, de forte que touché de compassion & surpris de cette merveille, il la porta à cet homme, en difant : Voilà comment les vingt Martyrs ont pris soin de vous vêtir.

XXII. Il faut encore rapporter parmi les Martyrs dont le tems nous est inconnu, faint Athenogene, que quelques uns (f) gene Marryr, fur la ressemblance des noms, conjecturent être le même qu'Achenagore, un des apologistes de la Religion. Saint Basile est le feul des anciens qui en ait fait mention. Il nous (g) apprend

S. Athenne Ses écrite.

<sup>(</sup>d) Unde fibi emeret non habebat ad piginti Mertyret querum memoria apud not off eleberrima , clara voce , ut pefliretur , epapit.

August. ib. 22. de Civit, cap. 8. . Sed coques concidens pifcem annulum aupeum in ventriculo cjus inpenit , marque mifepapione flexus & religione perterritus bomini | pulis fuir reliquit , festinans iam ad confumnsqu

reddidis dicens : Ecce quemedo pizinti Martyres te mellierant. Ibid.

<sup>(</sup>f) Baron, ad diem 18, 7an. Tillemont, tom. 2. lift. Ecclif. pag. 323. (g) Qued fi quis etiam novit Athenegenis bym-

num, quem tanquam aliqued amuletum difit-L 111

#### 86 S. CYPRIEN D'ANT. ET STE JUSTINE, CH.I. ART.XII.

qu'Athenogene avoir des diciples, & qu'éant près d'être confommé par le feu, il composi un hymne qu'il leur laifa comme un gage de son amité. Nous n'avons plus cet hymne: mais on voir par faint Ballie, qu'Athenogene y pensor laimement de la divinité du Saint-Espiri. Le Pere Goar (b ) lui attribue un autre hymne, donr faint Ballie parle au même endroir, & que le peuple avoir accoutuné de chamer le soir parmi les Prierre d'actions de la comme de la comme de la comme des prierres de la comme de la comme de la comme de la comme des des actes du marrye de la mit Athenogene, qu'on croir être de Metapharle, & qui soir entrement fabileux.

Les Aftes du martyre de S. Cyprien d'Antioche, & de fainte Juftine.

XXIII. Les feutimens sont aussi fort partagez sur le tems du marryre de faint Cyprien d'Antioche, & de fainte Justine, Il y en a qui le mettent sous Dece, d'autres sous Claude son succesfeur, & quelques-uns fous Diocletien & Maximien, Cette derniere opinion paroit préferable à toutes les autres, puisqu'elle est fondée sur l'autorité de l'Imperatrice Eudocie, qui , selon toutes les apparences, avoit vû les actes originaux du martyre de ces deux Saints, dont elle décrivit l'histoire dans trois poëmes, que nous n'avons plus, mais dont Photius a fait l'abregé. Il loue (k) beaucoup les ouvrages de cette Princesse, qui, en 421, époula Theodofe le feune, & (1) dit que les trois poêmes fur faint Cyprien, qui se trouvoient dans un volume où il y en avoit plutieurs autres fous le nom d'Eudocie, marquoient affez par leur caractere qu'ils n'étoient pas moins que les autres des productions de son esprit, puisqu'on y voyoit tous ses traits, comme on voit ceux d'une mere dans les enfans. Il ajoute, en parlant de ses Paraphrases sur l'Ecriture, qu'elle ne (m) s'y étoit donné aucune des libertez que les Poëtes ont coutume de s'accorder : d'où l'on doit naturellement conclure qu'elle a ufé de la même réserve dans l'histoire du martyre de saint Cyprien, dont

tionem per ignem. is novit & Martyrum fensensiam de Spiritu. Bafil lib de Spiritu fanclis. cap. 29. pag. 62-10m. 3.

cap. 29. pag. 61.10m. 3. (b) Goar, ad Euchologium, pag. 31. Cr Graci in h-rologie. (1) Surins, ad diem 17. Jul. pag. 109.

(A) Photius, cod. 183, pag. 414, 415.

The tife item volumine continuous fants verleum fermé conferient libri res in laudem beati (yperani marryris : offendebanqua vii tife carantan, au libres matrem felest, huse queque Angusta parsum sife legisimum, Did.

(a) it dem erit legibu alitat immergitus in hav men marin teanen ili de overn lambar ili de overn lambar qui projuin librat terembat cerfort a dere que partial blerate; veritatem ; in fabriat commando adriferamen ames domicire publica; naque responde deriferamen ames democres publica; na partia description de veritamen de verita

### S. CYPRIEN D'ANT. ET STE JUSTINE, CH.I. ART.XII. 87.

les circonstances sont néanmoins assez particulieres. Ce qui est encore un préjugé favorable pour ces poëmes, c'est qu'Eudocie n'y a point confondu faint Cyprien d'Antioche avec celui de Carthage, comme a fait saint Gregoire de Nazianze. Mais elle a, aussibien que ce Pere, tiré une partie de ce qu'elle dit, du premier, d'un écrit intitulé: la Confession de saint Cyprien, imprimé à la suite des œuvres de saint Cyprien de Carthage, dans les éditions d'Oxford & de Paris, & trouvé dans les manuscrits d'Angleterre. C'est saint Cyprien d'Antioche qui parle lui-même dans cet écrit, & rien n'empêche qu'on ne l'en croye auteur, puisqu'il est aussi ancien que lui, & qu'il est reconnu par saint Gregoire de Nazianze, qui le cite positivement dans l'oraison dixhuitième, où il dit: que saint Cyprien a fait un long détail des desordres de sa vie, & que cet aveu sincere de ses crimes est an des fruits qu'il a voulu offrir à Dieu. On a (n) encore imprimé deux autres écrits, dont l'un a pour titre : la Conversion de justime & de Cyprien, & l'autre leur Martyre, qui s'accordent si bien avec l'histoire qu'Eudocie en a faite, qu'on ne peut douter qu'elle ne les ait eûs en mains.

XXIV. Cyprien, selon saint Gregoire de Nazianze, étoit un jeune homme de beaucoup d'esprit, & de grands talens pour les sciences. L'Imperatrice Eudocie nous apprend qu'il étoit tioche. originaire d'Antioche, non de celle de Syrie sans doute, ou de Ex Gregor. la grande Antioche, mais de quelqu'autre située (0) vraisem- 18. Phot. cod. blablement dans la Phenicie. Comme il étoit né de parens idolâ-184. tres, ils l'offrirent eux-mêmes aux démons dès l'âge de sept ans, Cypriani, ad & le firent élever dans toutes les sciences des sacrifices, de l'a-Arologie judiciaire & de la magie. Etant à Athenes, il servit dans rifiens. 1726. les ceremonies de Cerés & de Pallas, quoiqu'il ne fût âgé que pag. 295. de dix ans. D'Athénes il passa dans la Macedoine, & s'arrêta pendant quarante jours sur le mont Olympe; d'où il se rendit à la magie. Argos, de-là en Phrygie, puis à Memphis en Egypte, ensuite dans la Chaldée, & jusques dans les Indes, fortifiant par-tout les connoissances qu'il avoit de la magie, & s'instruisant à fond de ce que cet art, & les autres sciences de cette nature ont de plus surprenant. Les Chaldéens, en l'initiant dans leurs mysteres,

Histoire de la vie de faint Cyprien d'An-

Ex Gregor.

Calcem. oper.

Ses études ; il s'applique à

donc de la Province. D'ailleurs, Cyprien en étoit Evêque : or jusqu'à Eusèbe, nous ne connoissons point d'Eveque de ce nom qui ait tenu le fiège de la grande Antioche.

<sup>(</sup>n) Martenne, tom, 3. Thefauri anecdo-

<sup>(\*)</sup> On verra par l'histoire de son martyre, qu'il fut mené d'Antioche an Gouverneur de Phenicie, seme Antioche étoit

#### 88 S. CYPRIEN D'ANT. ET STE JUSTINE. CH.I. ART. XII.

l'obligerent à s'abstenir des viandes, du vin & des semmes. Mais comme il ne s'étoit rendu habile dans la magie que pour fatisfaire plus aisément ses passions ou celles de ses amis, il se lassa bientôt de cette abstinence forcée. Les opérations magiques lui réuffissoient de telle sorte, que souvent il vovoit les démons sous divers fantômes, qui lui faisoient beaucoup d'honneurs & de caresses; qu'il prenoit lui - même diverses formes. paroissant aux uns d'une façon, aux autres d'une autre; qu'il changeoit aussi l'exterieur des autres personnes, & faisoit plusieurs autres prodiges pour surprendre les simples, & se faire passer pour un Dieu. Il égorgea des hommes, des femmes enceintes, des filles, & sur-tout un grand nombre d'enfans à la mamelle, dont il offroit le sang aux démons, & dont il fouilloit les entrailles pour connoître l'avenir. Il employoit particulierement son art pour attenter à la pudicité des vierges, & pour violer les foix du mariage, & quelquefois pour mettre la division entre les amis. Tout alloit à son gré, quand il s'agissoit de faire du mal. Mais le bien qu'il sembloit faire avec le secours des démons, n'étoit qu'illusion; en sorte que l'or qu'il donnoit à un ami disparoissoit au bout de trois jours. Sa haine contre les Chrétiens étoit grande. Il se moquoit des saintes Ecritures, tournoit en ridicule les Ministres des Autels, maudissoit les Sacremens, blasphémoit Jesus-Christ & l'Eglise; & pour la remplir de confusion, & obliger les Chrétiens à renoncer aux saints Evangiles & au Batême, il employa tout son crédit & toute la force de son éloquence à leur susciter des persécuteurs en diverses Provinces.

De fainte Justine. XXV. Eusebe, qui avoit étudié avec lui les lettres humaines, mais qui étoit Chrétien & même honoré du Sacerdoce, lui faisoit quelquesois des remontrances sur ses égaremens sans qu'il
en devint meilleur: il n'étoit pas même touché des restexions
qu'il faisoit lui-même sur l'inutilité de son art, qui ne tendoit
qu'au mal & à l'injustice; & il n'ouvrit les yeux que quand il
s'apperçut que son art lui manquoit dans le tems qu'il en vouloit faire un plus grand usage. Il y avoit à Antioche une jeune
sille de samille Patricienne, d'une rare beauté & douée de toutes les vertus nommée Justine, qui avoit passé du Paganisme à la
religion Chrétienne, & avoit engagé ses pere & mere à se convertir aussi. Quelque précaution qu'elle prit pour se cacher aux
yeux des hommes, elle ne put éviter qu'un jeune Payen nommé
Aglaïde, ne conçût pour elle un amour violent, qui lui sit tenter
divers

### 3. CYPRIEN D'ANT. ET STE JUSTINE. CH. I. ART. XII. 89

divers moyens pour fatisfaire sa passion. Aucuns ne lui ayant réussi, il s'adressa à Cyprien, esperant qu'avec les secrets de la magie il pourroit vaincre la chasteté de Justine. Cyprien qui étoit épris d'un amour également criminel pour cette vierge de Tesus Christ, n'oublia rien de tout ce que la magie put lui fournir, pour se satisfaire aussi-bien que son ami. Il mit en œuvre tous les artifices des démons pour tenter Justine, & continua ses attaques pendant soixante-dix jours. Elle s'apperçut bientôt des mauvais desseins qu'on avoit sur elle, & des piéges qu'on rendoit à sa pureté: mais elle rendit inutiles tous les efforts de l'enfer par le signe (p) de la Croix, & avec le secours de la Vierge (q) Marie, qu'elle implora dans le péril où elle se trouvoit. Elle joignit aux prieres le jeune, les larmes & les autres mortifications du corps, tant pour diminuer les attraits de sa beauté, qui étoit un piége dangereux, que pour se rendre Dieu

propice.

XXVI. Cyprien, convaincu de la foiblesse démons, commença à se dégouter d'un art, dont la puissance étoit contrainte sonde ceder à celle d'une fille, qui ne se désendoit qu'avec le signe de la Croix. Le démon se vengea sur le champ du reproche que Cyprien lui faisoit de son impuissance : il entra dans son corps, le renversa par terre, & s'efforçoit de l'étouffer & de le tuer. Cyprien dans cette extrémité eut recours au Dieu de Justine, dont il eut à peine proferé le nom, qu'il se trouva assez fort pour faire le signe de la Croix, & aussitôt le démon le laissa & disparut. Mais ce ne fut que pour un tems. Voyant qu'il avoit quitté ses erreurs, & que son amour profane, étoit changé en un amour plus légitime, il lui fit de grandes menaces, & fic tous ses efforts pour le jetter dans le desespoir. Mais il sut délivré de ces vaines frayeurs par deux serviteurs de Dieu, l'un nommé Timothée, l'autre Eusebe, dont nous avons déja parlé. Celui-ci que Dieu lui avoit donné pour pere & pour ange, qui étoit un excellent guide du chemin de la pieté & de la pénitence, employa si utilement les oracles divins qui annoncent la grandeur de la misericorde de Dieu, & les histoires sacrées

Tome IV.

demonum pellebat orationes, Cyptian. Confesso pag. 310.

(q). Hae atque his plura commemorans, virginemque Mariam supplex obserrans us periclitanti pirgini sappetias ferret , jejunii 🗢 chamaunia pharmaco sese communit. Gregor. Naz. erat. 18. pag. 279. tom. I.

<sup>(</sup>p) Addit Cyprianum omnes magica artis Pationes incasium tentantem , violentissimos quoque ac pernicios simos damones oppugnanda virginis castitati immissse : hes vero pudore sussu-ses , victosque sacro-sancta Crucis signo rejectos fuisse, ut ex illis ipsis cognovit. Photius, cod. 184- Ipsa verò signo Christi se munichat &

60 S. CYPRIEN D'ANT. ET STE JUSTINE. CH. I. ART. XII.

où nous voyons de grands pecheurs quitter leurs déreglemens, & retourner au Seigneur par une sincere pénitence, qu'il dissipa cette nuée dont son esprit étoit couvert, & éclaira son ame par les rayons de l'esperance qu'il lui sit concevoir du pardon de ses pechez. Il l'exhorta, non à secher ses larmes, mais à en moderer l'excès; & ajouta: Vous auriez sujet de ne point esperer de misericorde, si vous êtiez demeuré dans l'insidelité & l'aveuglement. Mais maintenant vous haïssez le démon, & vous connoissez Jesus-Christ: connoissez aussi la grandeur infinie de sa bonté, & jettez-vous entre ses bras. Vous lui avez, dites-vous, ensevé plusieurs ames: mais si vous étes une sois purisé par la consiance que vous aurez en lui, vous lui en ossirez plusieurs que vous amenerez à la lumiere de la soi.

Il reçoit le Batéme,

XXVII. Ensuite Eusebe le mena chez lui, le fit manger, car depuis trois jours il n'avoit pris aucune nourriture, & le conduisit à l'Eglise le lendemain avant le jour. C'étoit le (r) Dimanche. Cyprien fut ravi de voir sur la terre une assemblée toute celeste, & les peuples unis ensemble pour chanter les louanges de Dieu avec un accord parfait, ajourant à la fin de (f) chaque verset des Pseaumes alleluia. Les Chrétiens ne pouvoient voir sans étonnement que Cyprien sût converti ; & ce prodige parut si nouveau à l'Evêque d'Antioche, que quoiqu'il n'ignorât pas qu'il y eut parmi les Chrétiens des personnes de toutes sortes de caracteres, il ne pouvoit croire que Cyprien out embrassé la foi. Mais Cyprien lui en donna le lendemain une preuve évidente, lorsque par son ordre il brûla publique. ment tous les livres qu'il avoit sur la magie. Il distribua aussi tous ses biens aux pauvres 3 & après avoir reçû de l'Evêque les instructions necessaires, il sut uni au troupeau des Fideles par le Batême. Aglaide se convertit aussi. Quant à Justine, elle eut une si grande joie de la conversion de Cyprien, que pour en témoigner à Dieu sa reconnoissance, elle se coupa (t) les cheveux, yendit tous ses biens & les distribua aux pauvres.

Cyprien est fait Evêque d'Antioche.

XXVIII. Prudence (") décrit avec une grande beauté la vie

tionem fingulis verfibus adjicientes una voces lia ne non homines effe viderentur. Ibid.

- (\*) Prudent. hymno 23, de Martyr. 146,

<sup>(</sup>r) Simul eamus ad precem vespertinam, eras autem celebrasa ab omnibus Synaxi immanehimus, mos est enim primo ex septem die memoriam Resurressionis Christi celebrare. Confess. Cyptian, pag. 329.

<sup>(</sup>f) Deinde in Ecclefram ivinus, ac vidi phorum caleflium Dei hominum, vel Angeleram Pap canentium choro smilem. Hebraicam die-

<sup>(1)</sup> Hec antem possquem andits sancia Justina, crimes totondit, & thalamum cam doto venditum pauperibus distribuit, duplicem salutem existimans praitentiam recam. Ibid. pagi 330.

#### S. CYPRIEN D'ANT, ET STE JUSTINE, CH. I. ART. XII. OX

nouvelle que Cyprien mena depuis son batême, sa modestie, fa gravité : fon amour pour Dieu ; fon attention continuelle aux choses du Ciel, son mépris pour les richesses, sa pureté; à quoi faint Gregoire de Nazianze ajoute, que pour s'abaifler dayantage & étouffer son orgueil, il obtint avec beaucoup de prieres qu'on lui donnât le foin de balaver l'Eglife. Eudocie remarque ou'on lui confia l'office de portier , & ou'enfuire on l'éleva au comble du Sacerdoce , & qu'il gouverna l'Eglife d'Antioche après la mort d'Anthime ; mais elle ne nous apprend rien de ce on'il fir dans l'Episcopar

XXIX. La perfécution de Diocletien s'étant étendue fur cette somme Folife . comme fur tout le refte de l'Empire . Cyprien fut pris . & celui de & conduit devant le Gouverneur de Phenicie, d'où il paroît Ex Eudocio. que dépendoit la ville d'Antioche, d'où Cyprien fut fait Evê- apud Phot, que. Justine qui s'étoit retirée à Damas, & qui y prêchoit hautement la foi, fut auffi arrêtée & menée devant le même Juge; car Damas étoit de la province de Phenicie. Comme ils refuserent l'un & l'autre d'obeir aux ordres de cet homme impie, & qu'ils ne lui parurent pas ébranlez par ses menaces, il fit fouettes Justine avec des nerfs de bœuf . & déchirer les côtez à Cyprien avec des ongles de fer. Leur constance n'avant point paru affoiblie par ces supplices, il les fit plonger dans une chaudiere d'airain, où l'on faifoit bouillir à grand feu de la poix, de la graiffe & de la cire. Les Martyrs fouffrirent ce tourment avec fermeré. louant Dieu avec la même liberté que si le feu n'eût point agi fur eux , ou , selon que le dit Eudocie , comme s'ils n'eussent resfenti que la douceur d'une rofée. Athanase qui étoit Prêtre des démons & affeffeur du Juge, voyant ce prodige, crut que Cyprien, dont il avoit été autrefois le compagnon dans la magie, employoit ses charmes ordinaires pour empêcher l'impression du feu, & entreprit de marcher lui-même sur le feu, en invoquant ses démons ; mais il fut dans le moment même réduit en cendres, & fa folie ne fervit qu'à relever le miracle qu'il avoit prétendu étouffer. Le Juge en suspens de ce qu'il devoit faire \* des Martyrs, les envoya à Dioclétien, qui étoit alors à Nicomédie, & lui donna avis des tourmens qu'il leur avoit fait fouffrir . & de la manière dont ils les avoient furmontez. Sur cer avis Diocletien commanda fans autre procédure, qu'on les décapitât fur le bord de la riviere de Gallus, qui passe auprès de la ville. On fit mourir avec eux & à la même heure, un servireur de Dieu nommé Theoltifte. Leurs Reliques, après avoir été

### PLUSIEURS MARTYRS. CHAP. I. ART. XIII.

quelque tems cachées, furent portées à Rome, où une sainte Dame nommée Rufine, qui étoit de la race de Claude, leur fit élever une fort belle Eglise auprès de la place qui portoit le nom de ce Prince. Saint Gregoire de Nazianze parle (x) de divers miracles qui s'opéroient de son tems par celles de saint Cyprien. Il remarque entr'autres, qu'elles chassoient les démons, guérissoient les maladies, & donnoient la connoissance de l'avenir.

#### ARTICLE XIII.

Où l'on éxamine les Actes de plusieurs Martyrs, qui ont souffert dans les persécutions de Diocletien, de Galere, & de Licinius.

Divers Ac- I. tes qui ne peuvent passer

UTRE les Actes sinceres des Martyrs dont nous avons parlé, il y en a un grand nombre qui font, ou visiblepour anceres, ment supposez, ou tellement alterez, qu'ils ne peuvent faire aucune autorité. Tels sont les Actes de sainte Rusine, de sainte Eugenie, de saint Ponce; des saints Eusebe, Marcel & Hippolyte; de saint Maris, de sainte Colombe, de saint Coriton, de faint Mamas, de faint Savinien, des faints Timothée & Appollinaire, de faint Alban de Mayence, de fainte Susanne, de faint Hilaire d'Aquilée, de saint Thalelée, de saint André Colonel, de saint Sabin; de saint Cassien, Evêque de Todi; des saints Vincent, Oronce & Victor; de saint Narcisse, de saint Calliope, de saint Dulas, de saint Restitut, de saint Eutyque de Ferente, de saint Erasme, de saint Dalmace, des saints Canciens, de fainte Devote, de saint Moce, de saint Adrien, de sainte Ana+ stasse, de sainte Capitoline, de saint Serge, de saint Blaise, de saint Côme & de saint Damien, de saint Maurice d'Apamée, de sainte Febronie, de saint Dorothée, de saint Jude & de sainte Domné, de saint George des saints Pierre & Marcellin, de faint Romain, des saints Nabor & Felix, de sainte Eulalie, de saint Arrien, de saint Timothée & de sainte Maure, de saint

<sup>(</sup>x) Vestra jam partes sunt ea qua restant å vobismetipsis adjungere ut nonnullum ipsi quoque martyri munus efferatis, damonum nimirum oppressionem , morborum depulsionem , futurarum rerum prenotionem : que quidem ompis vel cinera Cypriani ipfi , mode fides adfis .

efficient quemadmodum norunt , qui hujus res periculum fecerunt, ae miraculum ad nos usque transmiserunt ejusdemque memoriam posteris quoque tradituri sunt. Gregor. Nazianz.orat, 18. pag. 185.

#### SC SERAST, PRIME, FELICIEN, &c. M. CH.I. ART.XIII. 92

Bafilée & de plufieurs autres, imprimez dans les recueils de Bollandus, de Surius & ailleurs.

II. Ceux de faint Sebastien méritent une attention particuliere. Ils font beaux, pleins d'esprit, bien circonstanciez, & pa- de f. int Sebazoissent avoir été écrits avant la fin du quatrieme siècle ; puif-tien. ou'il y est parlé des spectacles des Gladiateurs, comme de cho-

Ter AAre

fes qui fubliftoient encore ; & qui, comme on fçait , furent abolis à Rome vers l'an 403. Mais il faut que l'auteur ait eu de mauvais mémoires, ou qu'il ait lui-même ajouté aux originaux : car on trouve dans ces actes un grand nombre de faits qui font infoutenables. Le (y) manteau dont ce Saint fut revêtu par feot Anges : le confeil qu'il donne à Chromace de feindre d'être malade, pour avoir prétexte de demander à être déchargé de la préfecture ; l'affranchissement de quatorze cens esclaves de Chromace ; le titre d'Eveque des Eveques , que faint Tiburce donne au Pape; le grand nombre d'événemens surprenans dont ces actes font remplis, la longueur excessive des discours, & quantité d'autres circonftances semblables qui ne se trouvent point dans les actes sinceres, font voir que ceux-ci ne le sont pas. Selon faint (z) Ambroife, faint Sebastien étoit originaire de Milan. Il en fortir pour venir à Rome, dans le dessein de fouffrir pour la foi. La perfécution y étoit alors violente. Il fouffrit divers tourmens, & merita ainfi la couronne du martyre.

III. Il y a aussi dans les actes de saint Prime & de saint Felitill. Il y a auffi dans les actes de laint l'fille de de lain. etc. de S. Prime, cien diverfes chofes qui font peine, & qui, de l'aveu de Baro- de S. Prime, & de S. Feiinius (4) auroient besoin d'être corrigées. Ils ne sont pas néan-cien. moins des plus mauvais ; mais ils ne peuvent passer pour authentiques. Ces deux Saints, qu'on dit avoir été citovens Romains. futent pris (b) & amenez aux deux Empereurs Diocletien & Maximien, qui après les avoir fait tourmenter en diverses mapieres , leur firent trancher la tête le 0 de Juin , apparemment de l'année 286, en laquelle ces deux Empereurs se rencontre-

zent à Rome.

· IV. On voit par ce qui est dit dans les actes (c) de saint Sifinne & de faint Anthime, qu'on recevoir jufqu'alors plufieurs de S. Sifinne faveurs à leur tombeau, qu'ils n'ont pas été écrits aufli-tôt après & de S. An-· leur martyre. Ils font d'un style assez simple ; mais mêlez de

(7) Apad Bolland. ed diem 10. Januarii (3) Ambrol, in Pfalm. 118, pag. 1134. (a) Batonius, in Marryr, ad diem 9. Junis. ( b ) Surius , ad 9. Javis (c) Sprins to Bolland. ad diem 11. Mail. M iii

84 SAINT OUENTIN, MARTYR, CHAP, I. ART. XIII.

plusicurs faits peu soutenables. On ne voit pas, par exemple. à quel propos faint Anthime Prêtre, & faint Sifinne Diacre d'Afie . mittent leur Eglife pour fuivre le Proconful Pinien à Rome. non pour demeurer enfuire auprès de lui, ou pour fervir dans l'Eglife Romaine , mais pour aller mener à la campagne , une vie retirée. La guérison d'Artemie, fille de Diocletien; & de la fille de Sapor , Roi de Perfe , par faint Cyriaque ; l'hiftoire des Noirs envoyez par faint Sebastien à sainte Lucine & à sainte Beatrix; celle de l'Ange qui retira vif faint Anthime du milieu du Tybre, où il avoit été jetté avec une pierre au cou s Pardeur du neuple à défendre les Chrétiens contre les Magiftrats . & autres faits de cette nature, ne sont pas propres à donner du crédit à ces actes. Ils portent qu'Anthime, après avoir été miraculeusement délivré des eaux, fut condamné à être décapité : & que Prifque, Gouverneur de la Province, fit auffi mourir faint Maxime, ami de faint Anthime, & Fabius, Pour

Les Ades

faint Silinne, il avoit désa été lapidé avec Dioclece & Florent. V. Les actes (d) de faint Quentin font très-bien écrits, mais de S. Quencia, long - tems après le martyre de ce Saint , & selon toutes les apparences, avant la découverte de son corps par faint Eloi, puisqu'ils n'en disent rien. L'auteur de ces actes les composa fur l'histoire de la translation des Reliques de ce Saint, faite cinquante-cinq ans après son martyre, par un témoin oculaire. Mais on remarque que souvent il ajoute à son original, & qu'en quelques endroits il ne s'appuve que fur le bruit commun. Il eft vifible d'ailleurs, par la longueur & l'affectation des discours qu'il fairfaire au Saint, & par le prodigieux nombre de miracles qu'il lui attribue, qu'il a plus pente à la rendre merveilleufe, que crovable. Ce que l'on en peut tirer de plus affuré, c'est qu'il étoir Romain de naissance ; qu'il vint en France avec saint Lucien de Beauvais , & qu'ils y prêcherent la parole de Dieu. C'étoit sous le regne de Dioclétien, & sous le Preset Richius-Varus, vers l'an 287. Ce perfécuteur étant arrivé à Amiens, & voyant le progrès que l'Evangile y faifoit par le moyen de ce Saint, le fit auflitôt arrêter, & l'envoya en prifon chargé de chaînes. Le lendemain il se le fit présenter, & voyant qu'il ne pouvoit lui faire changer de fentiment, il ordonna qu'on le fouettât cruellement, & qu'ensuite on le renfermât dans un cacnot, avec défense d'y laisser entrer aucun Chrétien. Le Saint

<sup>(</sup>d) Surius , ad diem ; 1. Oclobris,

SS. DENYS DE PARIS, ET JANVIER, CH.I. ART. XIII. 95

comparut une seconde & troisième fois devant le Préset, qui lui fit souffrit d'horribles tourmens, & enfin trancher la tête le trente-unième d'Octobre, jour auquel sa fête est marquée dans

les Martyrologes.

VI. Les actes de (e) faint Denys de Paris ne sont pas de grande autorité, n'ayant été composez que sur des traditions populai- de S. Denye res . & plus de quatre cens ans après le martyre de ce Saint. Le style en est d'ailleurs fort mauvais, & quelquefois inintelligible. La conformité qu'ils ont avec la vie de faint Gaudence, Evêque de Novare, écrite du tems du Roi Pepin le Bref, vers l'an 760? donne quelque lieu de croire qu'ils sont de la même main, ou du même âge. On ne peut niet au moins qu'ils ne soient plus anciens que Hilduin, Abbé de saint Denys, sous le regne de Louis le Débonnaire, puisqu'il n'y est rien dit du prétendu Aréopagitifme de ce saint Martyr, ni de quantité d'autres fictions que l'on trouve dans la narration d'Hilduin. Selon ces actes, tels que M. du Bosquet les a donnez dans le cinquiéme livre de son histoire de l'Eglise Gallicane; & selon saint Gregoire de Tours, saint Denys sut envoyé de Rome dans les Gaules pour y prêcher l'Evangile. Après l'avoir prêché à Arles, & en divers autres endroits, il vint à Paris, où il convertit beaucoup de personnes par ses prédications & par ses miracles. Il y établit un Clergé, & y bâtit une Eglise. Mais une persécution s'étant élevée tout à coup dans l'Occident, il fut arrêté comme Chrétien, & avec lui saint Rustique & saint Eleuthere. Ils confesserent tous trois la foi qu'ils prêchoient, & après plusieurs tourmens ils eurent la tête tranchée. On (f) croit que cela arriva le neuviéme Octobre de l'an 273, sous la persécution d'Aurelien, & dans le tems qu'il se rendit maître des Gaules.

VII. Nous avons (g) une histoire de saint Janvier, Evêque de Benevent, de saint Sosie, Diacre de Misene, & de leurs com- de S. Janvier, pagnons Martyrs, écrite par Jean Diacre, à la priere de Jean pagnons. Abbé de saint Severin, & par l'ordre d'Etienne Evêque de Naples, vers l'an 895. Cet auteur qui étoit Diacre de l'Eglise qui porte le nom de saint Janvier à Naples, témoigne (b) qu'il s'étoit servi d'une histoire plus ancienne pour composer la sienne: mais qu'il en avoit ôté les choses impertinentes, supprimé

Les Actes

<sup>(</sup>e) Du Bosquet, Ecclesia Gallicana, lib. 441.710. (g) Surius , ad 19. diem Septembeis , pag. s. pag. 68. or seq. Gregor. Turonent. hist. Franc. lib. 1. cap. 30. 31. (f) Tillemont, tom. A. hift. Ecclef, pag.

#### 96 SAINT ACACE, MARTYR. CHAP. I. ART. XIII.

les superflues, & ajouté celles qui lui avoient paru necessaires? Il y en a (i) néanmoins encore beaucoup qui mériteroient d'être retranchées, si toutefois elles se trouvoient dans l'original que Jean Diacre avoit en main. La date de ces actes mettoit, selon (k) Baronius, le martyré de saint Janvier en la persécution de Diocletien, sous le cinquieme consulat de Constantius & de Maximien, Césars, c'est-à-dire, en 305. Timothée qui gouvernoit alors la Campanie, étant averti des services de charité que Janvier rendoit aux Confesseurs détenus dans les prisons, l'enyoya prendre, & après l'avoir tourmenté en diverses manieres. le fit mettre en prison. C'étoit dans la ville de Nole, où ce Gouverneur étoit venu depuis peu. Feste & Didier, l'un Diacre, l'autre Lecteur de l'Eglise de Benevent, ayant sçû que leur Evêque étoit arrêté à Nole, vinrent l'y trouver ; & ils y furent arrêtez eux-mêmes, & presentez à Timothée avec Janvier, qui les avoua pour Ministres de son Eglise. Sur quoi le Gouverneur les ayant fait enchaîner, les fit marcher devant son chariot jusqu'à Pouzoles, où ils furent exposez aux bêtes & ensuite décapitez, les bêtes ne leur ayant fait aucun mal. Le corps de saint Janvier fut porté à Naples.

Les Actes de S. Acace, foldat & martyr.

VIII. Les actes (1) de saint Acace ont meilleur air que les précedens. Le stile en est grave & simple, & les faits bien circonstanciez. Il seroit seulement à souhaiter que les discours fusient moins longs, moins étudiez & moins sçavans. Car ils paroissent au-dessus de la portée d'un soldat sans étude, & qui parloit sans préparation. Celui-là particulierement où il développe tout le mystère de la Trinité & de l'Unité d'un seul Dieu en trois Personnes. Il y est aussi fait mention de beaucoup de prodiges, d'apparitions & de voix du Ciel, qui fe trouvent quelquefois, mais rarement, dans les actes sinceres & originaux. Nous les avons en grec & en latin. On y voit que faint Acace étoit originaire d'Achaïe, d'une famille Chrétienne, & qui avoit donné plusieurs Ministres à l'Eglise. Il n'apprit des lettres humaines qu'autant qu'il étoit nécessaire pour lire l'Ecriture-sainte, & prit le parti des armes dans un corps dont Flavius-Firmus étoit Colonel. Le grand nombre de ses compagnons de milice, de ses voisins & de ceux de son âge qui remporterent la cou-

ronne

<sup>(</sup>i) Tillemont, som. 9, hift. Ecclef. pag. 19. Septembris. (1) Apud Bolland. ad. diem 8. Maii. (1) Apud Bolland. ad. diem 8. Maii.

#### SS. GURIE ET SAMONE, MART, CH. I. ART, XIII. 97

ronne du marryre, fut pour lui un pressant motif de les imiter, & il en tronva l'occation vers le commencement de l'an 206. lorsone la persécution se ralluma par de nouveaux ordres de Maximien-Galere, Le Colonel Firmus voulant obliger les foldore à s'y foumettre, en fit la revue. & commanda à ceux d'enr'eux qui étoient Chrétiens de facrifier : plufieurs obéfrent : mais Acace déclara hautement qu'il étoit Chrétien. Firmus l'avant tenté en diverles manieres, mais inutilement, l'envoya à Perinthe . à un Officier supérieur nommé Bibien , qui le trouvant ferme dans la foi, le fit attacher à quatre pieux, & battre fur le dos & fur le ventre avec des nerfs encore tout frais. Le Saint vir fans se plaindre , la terre baignée de son sang , & ne dir autre chose que ces paroles : Tesus - Christ , avez pitié de votre serviteur : Seigneur, ne m'abandonnez pas. Le Juge voyant qu'il refusoit de facrifier lui fit casser les machoires & l'envoya en prison, avec ordre de le mettre dans un cachot les pieds dans les ceps, le cou & tout le corps chargé de chaînes, avec bonne garde pour empêcher qu'aucun Chrétien ne lui parlât. Il en fut tiré au bout de fept jours pour être conduit à Bylance, où Flaccin, que les actes qualifient Proconful de la province d'Europe , lui fit trancher la tête le huitième jour de Mai de l'an 304, ou 306, après l'Edit qui condamnoit generalement tous les Chrétiens à mort.

IX. Il paroit que l'on peut mettre austi en 206, le martyre Les Adres de faint Gurie & de faint Samone , puifqu'Aretas , qui en a fait de S. Gurie , l'histoire (m), dit qu'ils furent martyrisez sous un Gouverneur ne, martyre, envoyé par le successeur de Diocletien; c'est-à-dire, par Maximien-Galere, qui, en 306, donna de nouveaux ordres contre les Chrétiens. Les (n) actes que nous avons de ces Saints . & qu'on croit être de Metaphraste ( e ), se rencontrent en plusieurs endroits avec l'histoire d'Aretas, qui étoit Evêque de Céfarée. vers le milieu du fixiéme fiécle; mais ils s'en éloignent en beaucoup d'autres , & marquent diverles particularitez dont cet auteur n'a point parlé, & qui toutefois ne paroissent pas avoir été inventées. Il v en a d'autres qui fentent la fable : par exemple. ce qui y est dit que Jesus-Christ avoit promis à Augare, qu'Edesse ne seroit jamais prise par les Barbares , & qu'il y avoit envoyé son image : car il est certain qu'Edesse est tombée entre les mains des Barbares, & on n'a aucune preuve que Jejus-Christ

( m ) Ared Surium , ad diem 15. Nepemb. | ( o ) Loo Allatius , de Simeon. pag. 119.

Tome IV.

#### '68 S. MAMMAIRE, &c. MART, CHAP, I. ART, XIII.

ait envoyé fon image à Edesse. Ces actes, quoiqu'assez bons d'ailleurs, ne penyent donc pas paffer pour authentiques, le vrai v étant mélé avec le faux & l'incertain. Gurie & Samone étoient nez à Edeffe en Mélopotamie. La réputation de leur verru s'érant rénandue dans les environs, engagea un jeune homme nommé Abibe, à se joindre à eux, & ils vivoient enfemble dans les exercices de pieté , lorfque la perfécution de Diocletien arriva, Cognat étoit Evêque d'Edefie : Augare, fils de Zoare, Magistrat de la Ville; & Antoine Gouverneur de la Province Gurie & Samone furent arrêtez comme Chrétiens. & présentez au Gouverneur qui les fit mettre en prison avec beaucoup d'aurres qu'on arrêta avec eux. Ils y resterent insqu'à ce que Maximin, devenu maître de l'Orient par la cession de Diocletien, envoya dans la Melopotamie un nouveau Gouverneur nommé Mufone, auffi animé contre les Chrétiens one colui qui l'avoit envoyé. Mufone se fit amener les deux prisonniers. & racha de les gagner par de fauffes careffes, puis de les intimider par des menaces. Leur conflance le réduifir à avoir recours aux bourreaux, qui, par fon ordre, fuspendirent les Saints en l'air par une main, avec de grosses pierres attachées aux pieds . & les laisserent en cet état depuis neuf heures du matin, jusqu'à deux heures après midi. Comme, après ec tourment, ils perfifterent à ne pas vouloir facrifier, on les envova dans un cachor, où on leur mit les pieds dans les ceps. Ils furent délivrez de ce supplice le lendemain, mais on mura la porte du cachot, & on les y laissa trois jours sans leur donner même une goute d'eau. Le 10, Novembre, le Juge les fit comparoitre de nouveau, & les trouvant toujours invincibles, il fit Juspendre Samone en l'air par un pied, & attacher l'autre à une grande quantité de fer , comme s'il eût voulu l'écarteler. Ce supplice lui démit la cuisse, & le mit hors d'état de pouvoir marcher. Il épargna Gurie, dans la crainte qu'il ne mourût dans la question, tant il se trouvoit affoibli; mais il les renvova tous deux en prison jusqu'au quinze du même mois, où, après les avoir encore tentez une fois, mais inutilement, il leur fit trancher la tête sur une montagne affez éloignée de la ville, nommée Bethelabicle. On leur joint ordinairement faint Abibe. martyrifé le même jour, mais quelques années après, dans la persécution de Licinius.

Les After X. On rapporte à celle de Maximien & de Galere, le martyre de S. Mam- de faint Mammaire & de fes compagnons, dont nous avons

### S. MAMMAIRE, &c. MART. CHAP. I. ART. XIII. 90

les Actes parmi les Analectes (p) de dom Mabillon; mais que maire & de dom Ruinart n'a pas jugez dignes de trouver place dans son ses comparecueil des Actes finceres des Martyrs. En effet, quoiqu'ils avent gnons. un air d'antiquité, & quelque chose des pièces originales, on y trouve néanmoins plusieurs marques de supposition. La premiere est dans la date même de ces actes, qui (q) met le martyre de saint Mammaire sous les Empereurs Maximien & Galien. Car quand au lieu de Galien, on liroit Galere, ce seroit toujours une grande difficulté de montrer qu'en Afrique, où ces actes paroiffent avoir été composez, on reconnoissoit Maximien, surnommé Hercule, pour Empereur avec Galere. Une autre preuve de supposition, c'est que (r) Mammaire, interrogé par le Comte Alexandre s'il avoit des compagnons de sa doctrine, répond qu'on trouveroit à Lambese des gens qui avoient été batifez avec lui. Alexandre les envoya chercher, & les trouva au nombre de six, sans qu'on lui eut donné aucun signe pour les connoître. Victorien, un des compagnons de Mammaire, declara (/) de même qu'il y avoit des Chrétiens à Tamugade, & en nomma cinq par leurs noms, qui furent effectivement arrêtez par les soldats qu'Alexandre y envoya. Etoit-ce la coûtume des Chrétiens traduits devant les tribunaux des perfécuteurs. de leur déclarer ceux qui faisoient profession du Christianisme? & n'v avoit il que six Chrétiens à Lambese, qui étoit une ville épiscopale dès le tems de saint Cyprien, & cinq à Tamugade? Cet endroit des actes de Mammaire a donné lieu (\*) de conjecturer qu'il étoit chef de quelque secte d'Heretiques, peut-être des Montanistes, qui étoient en petit nombre dans la Numidie, & qui faisoient profession de ne se point cacher durant la persécution; & cette conjecture est d'autant plus vraisemblable, que selon la remarque de dom Mabillon, il n'est parlé de ce Mammaire dans aucun monument ecclesiastique, quoique son martyre ait dû être fort illustre, si ses actes sont veritables, & s'il a fouffert dans l'Eglise Catholique. Il y a des Martyrologes qui font mention d'un saint Mammaire, Martyr en Afrique; mais ils mettent sa mort au quatorzième de Mars : au lieu que

felon les actes de Mammaire, il est mort le dixieme de Juin.

<sup>(</sup>p) Mabillon. analella , pag. 178. edit. 9) Ibidem

r ) Comes dixis babes secum alias? Santius Mamerius dinit : Sunt wiri Christiani qui me-

com baptifati funs in civitate Lambefe. Ibid. (f) Ibidem. (s) Tillemont , tom. 5. hift. Ecclef. pag-

#### YOO S. MAMMAIRE, &c. MART. CHAP. I. ART. XIII.

C'est aussi en ce jour que M. du Saussai, dans le supplément de fon Martyrologe, met en Lorraine faint Mammaire & fes compagnons Martyrs. Ce qu'il faut apparemment entendre de la translation des Reliques de quelque Martyr de ce nom . & peutêtre de celui qui souffrit en Afrique le quatorzième de Mars. Il v a même dans ces actes une contradiction manifeste. Mammaire dit, en parlant des Chrétiens de Lambele, qu'ils avoient (#) été batifez avec lui. Ceux - ci au contraire reconnoissent Mammaire pour leur superieur, & disent qu'ils ont (x) recû de lui le falut, par l'eau & le Saint-Efprit, Les actes ajoutent, qu'Alexandre leur demanda s'ils étoient Payens (y) ou Chrétiens ? ce qui est encore une preuve de la fausseté de cette pièce : le terme de pagani, dont ce Juge le sert, n'ayant pas été pris en ce fens avant l'an 265, lorique l'idolatrie presque bannie des villes, ne trouva plus de lieu que parmi les gens de la campagne. Il est encore incroyable que ce Juge payen, en menaçant de mort les Martyrs, s'ils ne facrificient aux dieux, se scient servi des mêmes termes (z) dont Dieu se servit en désendant sous peine de mort à Adam de manger du fruit de vie. La proposition que le Proconful Anulien fait à Mammaire & à ses compagnons, de reflusciter un homme qu'on alloit enterrer, n'a non plus aucune apparence de verité. Il en faut dire autant de l'aveu qu'on luifair faire de (a) l'impuissance de ses dieux sur les Chrétiens : de fa mort inopinée, arrivée dans le moment que le diable (b) crioit en l'air, que les Chrétiens le chassoient de la ville ; & de ce qu'on ajoute, que le corps (c) de ce Proconful fut à l'inftant mangé par les oifeaux. Cela arriva, felon les actes, dans la ville de Boseth , surnommée Amphoraria , où Mammaire & ses compagnons avoient été amenez de Vago, & de diverfes autres villes de Numidie. Voici les noms de ceux qui furent arrêtez avec Mammaire : Felix Diacre, Albin, Vif & Donat, pris à Lambefe, avec Victorien aussi Diacre, & Libase qualifié le premier de sa ville : Laurent , Faustinien , Ziddin , Critpin & Leuce , pris à

<sup>( » )</sup> Mabillon, analell, abi faprà. ( x ) Est qui tibi pro nobit reforméent Mammarini papa noster, qui nos redemit ex aqua gr Spiriu faulto. Ibid.

<sup>(</sup>y) Christiani estis aus pagani dess colentes ? Ibid.

<sup>. (2)</sup> Profes dixis: Si non facrificatoritis morte moriemis: Ibid. pag. 180. Popez le pregnier chapitre de la Genefe.

<sup>(</sup>a) Tunc Analinus dixit: O malerum articud la , qui voi desuit us tanta factasis i Dii neffri njbit yobis poffice necere. Ibid, pag. 129, (b) Het cum dicerent Saulti , liabelus in aire clamabas: O inquit , Saufti , per vos bing

ejicier de har cipitate. Ibid.

(c) Anulmus antem in ipfe momento turbationis diaboli expiracit & corpus ejus à coluçtiobus complum oft ... Ibid.

Tamugade, avec une nommée Faustine & Fauste son mari. Ils avoient déja souffert de très-cruels tourmens par ordre d'Anulin, lorsque (d) Maxime, fait Proconsul en sa place, étant venu à Boseth, fit battre Mammaire & les autres à coups de bâton & de nerfs de bœufs. Quelques jours après il leur fit arracher les doigts, & meurtrir le visage à coups de pierres, puis les renvoya en prison en leur faisant mettre des pointes de fer dans les pieds. Mais dès le lendemain, voyant qu'ils ne cédoient point aux tourmens, il les condamna à avoir la tête tranchée. Ce qui fut executé le dixiéme de Juin de l'an 304.

# CHAPITRE II.

Saint Alexandre, Archevêque d'Alexandrie.

I. T E grand (e) Achillas, qui avoit succedé à saint Pierre d'Alexandrie au mois de Novembre de l'an 311. n'ayant dre est fait rempli que très-peu de tems le siège épiscopal de cette ville. on mit en sa place, vers l'an 313. saint Alexandre, homme (f) l'an 313. d'une vie & d'une doctrine toute apostolique, plein (g) de foi, de sagesse, de zele & de serveur. Il étoit (h) éloquent, liberal. aimé & honoré du Clergé & du Peuple, doux, bienfaisant, affable & charitable envers les pauvres. On rapporte aux commencemens de son Episcopat l'histoire du baptême de saint Athanase, dont nous aurons lieu de parler dans la suite; mais nous ne pouvons nous dispenser de remarquer ici, que saint Alexandre ayant eu connoissance de ce Saint encore enfant, il recommanda (i) extrémement son éducation à ses parens; & qu'après qu'il eut été suffisamment instruit dans les lettres humaines, il le retira (k) auprès de lui, le faisant même manger à sa table, & s'en servant pour écrire sous lui.

Evêque d'A-

<sup>(</sup>d) Ibid. pag 180,

<sup>(</sup> e ) Athanaf. pag. 294.

<sup>(</sup>f) Theodoret lib. 1. hift cap. 1, (3) Alexander qui fuit divina fidei Episco-

pus in Alexandria, qui & plenus sapientià & Spiritu fancto ferwens eumdem Arium primus detexit, expulit & in perpetuum damnavit. Fauftin. & Marcell. tom. 5, biblioth. Patr. pag.

<sup>653;</sup> (b) Sufcepis Sacerdosii principasum ibidem

in Alexandrina ecclefia Alexander , vir in fummo honore ab omni Ecclefia clero & populo habisus, magnificus, liberalis, facundus, aquus , Dei amater, amans hominum, pauperum studiosus, bonus & mansuetus erga omnes , si quis alius, Gelas. Cyziq. lib. 2. hist, concil, Nicani. cap. 1. pag. 142. tom. 2.

<sup>(</sup>i) Ruffin. lib. 1. hift. cap. 14. ( k) Solomen. lib. 2. cap. 17.

#### YOU S ALEXANDRE ARCHEV D'ALEY CHAP II

Il fait bâtir FEglife de Theonas; il ell accufé par les Meleciens; fes difputes avec Cref-

II. Il fit bâtir (1) dans Alexandrie l'Eglife appellée de Thée nas, qui paffa de fon tems pour la plus grande de la ville; & il fut contraint d'y tenir l'affemblée avant même qu'elle fut achevée, la multitude du peuple fidéle rendant les autres Eglifes trop petites; mais quand elle fut entierement bâtie, il en fit (m) la dédicace. Cevendant les Méleciens, qui avoient déchiré par leurs calomnies Pierre & Achillas , predecesseurs d'Alexandre dans le fiége d'Alexandrie : le traiterent de la même manière Ils le chargerent (n) d'opprobres, & porterent leurs accusations contre lui jufqu'aux oreilles de l'Empereur ( e). Saint Athanafe . de qui nous apprenons ce fait, ne marque point le détail de cette affaire, ni le nom du Prince devant qui ils l'accuserent. Mais il en dit affez pour nous faire connoître que faint Epiphane étoit mal informé, lorfou'il a ( p ) écrit que Mélece vivoir en bonne intelligence avec faint Alexandre, qu'il lui étoit foumis, & que ce fut lui qui , avant reconnu le premier l'herefie d'Arius , en avoit donné avis à ce Saint. Il paroit par le même (a) faint Epiphane, qu'il y cut entre faint Alexandre & un nommé Crefcence. de grandes disputes touchant le tems de la célebration de la fête de Paques . & qu'ils écrivirent l'un contre l'autre. Mais nous n'avons point d'autre connoissance ni des écrits faits à cette occafion, ni du fuccès de ces contestations.

Oni étoit Arius III. Mais la grande affaire qu'i ett à fontenir fut celle qu'Atine lui fuicit, es a uou l'Egifie et homme étois non feutetine lui fuicit, es a uou l'Egifie et homme étois non feutetine au lui fuicit, es a uou l'Egifie et homme étois non feuteparantéer (2); voyant qu'Auxanda e avoit été devié 1 figna Ari3 in e pur teenir plus long-tenns l'envie dont il étoit embasif, étchercha des occasions de querteles ét de dicondex. Comme à
ne renovoit rien à reprendre dans une vie auffi pure que l'étoit
celle de fon Evéque, il s'arranqua à fa dotrine, ét louitin que
ce Prélat, en enfeignant que le Fils en étal en homneur à fon
Pere, ès a la même nature que celli qu'il a engendré, tomboit
dans l'hérefie de Sabellius. C'est ainst qu'Arius, en combatrant
ouvernement cette veriré Carlosique, deviun lui-mème hererique, ès qu'il commença à dire que le Fils n'est pas Dieu, mais
créature ; qu'il à ré fuit dan-darist a uvil à cét un tems où lui-

<sup>(1)</sup> Atizanal. Apolog. ad Conflant. pag. (c) Hidem. (p) Epipham (m) Conformato opera delicationem colefranta. Hid. pag. 206. (r) Theodog

<sup>(</sup>p) Epiphan. heref. 63. nam. 3. 5 4. (q) Idem, heref 70. nam. 9. (r) Theodoret, I. I. hift, cap. 1, Soctat;

<sup>(</sup>n) Idem, apolog. contra Arian. pag. 133. | lib. 1. cap. 5.

viftoit pas, & plufieurs autres femblables blafphomes, qu'il lui étoit d'autant plus aité de répandre parmi le peuple, qu'il avoit la ( f) commission d'expliquer les divines Ecritures. Néanmoins il ne répandit d'abord les erreurs que dans les entretiens particuliers, en forte que le mal demeura quelque tems caché; mais lorfqu'il se vit écouté & soutenu d'un grand nombre de sectateurs, il les prêcha ouvertement, & mit le trouble dans la ville d'Alexandrie, Car tandis qu'il préchoit d'un côté son impieté, d'autres Prêtres qui gouvernoient aussi des Eglifes particulieres de cette ville, prêchoient des doctrines différentes ; & les peuples prenant parti pour chacun d'eux, se donnoient, les uns le nom d'Ariens; les autres celui de Colluthiens, du nom de Colluthe, un des Curez d'Alexandrie. Cauponas & Sarmare, aufli Curez, de cette ville, après avoir dogmatifez quelque tems en particulier fe rangerent du côté d'Arius, qui groffit fon parti d'un grand nombre de vierges, de douze Diacres, de sept Prétres, & de quelques Evêques.

IV. Saint Alexandre, qui étoit un zelé (t) défenseur des dogmes apostoliques, mais un esprit ( # ) de lui-même doux & pai- conferences fible, & qui n'avoit que de la charité pour Arius, cffava d'abord cre Arius, de le ramener par ses exhortations & par ses avis , ne voulant pas encore porter cette affaire à (x) un jugement folemnel. Quelques-uns le ( y ) blâmerent de tolerer trop long-tems cette nouvelle hérefie; & Colluthe en prit prétente ( z ) de fe féparer, de tenir des assemblées à part, & même d'ordonner (a) des Prêtres, comme s'il eût été Evêque. Il ajouta l'herefie au schisme, enseignant (6) que Dieu n'est point l'auteur des maux qui affligent les hommes; mais la fecte de CoMuthe dura peu, & il se réunit à l'Eglife. Comme celle d'Arjus s'augmentoit de jour en jour . faint Alexandre, après s'être (c) affuré par lui-même fi ce qu'on lui avoit rapporté de les erreurs étoit véritable, assembla (d) fon Clergé, & donna à Arius la liberté de soutenir son opinion . & de le défendre contre ceux qui l'accusoient. Il y eut deux confé-

Il tient des pour convain-

<sup>(</sup>f) Theodores, lib. 1. Joff. cap. 1. (1) Post Achillan Alexander evengelice doctrine prosurnator accrrimes. Thendores, lib. 1, hift, cap. 1, Alexander apofloticorum viudex confiliis hominem de lententia deducere conatus eff : at ubi infanire cedie , & impiam deliripam manifefte profizeri,ex jacerdotali eum grain detects. Idem , ibid

<sup>(\*)</sup> Alexander Epifeopus natura lenis C\*

quierus. Ruffin, lib. 1. luft, cap. 1. ( ) Sofomen, lib. 1, eap. 15. ( ) Theodoret, lib. 1, hift, cap. 1. ( a ) Athanaf, apoley, centra deram, pay, (b) Augultin, heref 65, 66. (c) Epsphan, heref 69, nom. 3, (d) Solomen, hb, 1, cap. 15,

rences sur cette affaire, dans lesquelles chacun soutenant opiniâtrément son sentiment, on ne pût convenir de rien. On croit (eque ce sut en cette occasion qu'Arius, voulant tromper son Evê que, lui présenta une confession de soi des trois Personnes divines, qui, quoique très-bonne & très-catholique, n'excluoit pas toutes les mauvaises explications qu'on y eût voulu ajouter. Elle est rapportée par saint Basile (f), & c'est la même dont les Eunomiens se servirent depuis.

Il affemble un Concile à Alexandrie, vers l'an 321. où Arius est chatié de l'Eglise.

V. L'héresse se répandant de plus en plus, étant même passée d'Alexandrie dans les autres villes, le saint Evêque se résolut enfin d'en venir aux remedes extrêmes. Après avoir fait préceder, mais inutilement, une lettre (g) à Arius & à ses partisans, pour les exhorter à renoncer à leur impieté & à revenir à la foi Catholique, à laquelle souscrivirent les Prêtres & les Diacres d'Alexandrie & de la Mareote, il assembla (h) un Concile des Evêques d'Egypte, de Libye & de la Pentapole au nombre de cent, outre ses (i) Prêtres qui y assisterent auss. Là, Arius (k) interrogé sur sa foi, & sur l'héresse dont on l'accusoit : au lieu de la desavouer, la soutint impudemment après l'avoir déclarée telle qu'elle étoit, & proféra plusieurs blasphêmes contre le Fils de Dieu, que saint Athanase n'a osé rapporter qu'en se (1) plaignant d'être contraint d'écrire des choses si abominables. Les Peres du Concile les ayant ouis de sa propre bouche, l'anathématiserent (m) avec ses sectateurs, & les déclarerent séparez de l'Eglise & de la foi Catholique. C'étoit vers l'an 321.

Il écrit aux Evêques contre Arius,

VI. Arius ainsi chassé de l'Eglise par son Evêque, & par ceux d'Egypte & de Libye, quitta Alexandrie & se retira dans la Palessine, où quelques Evêques lui permirent de tenir des assemblées avec ses sectateurs. Il y en eut même dans les provinces éloignées qui écrivirent en sa faveur à saint Alexandre. Celui-ci averti des pratiques (n) d'Arius, écrivit diverses lettres aux Evêques de Palestine, de Phenicie & de la basse Syrie, pour se plaindre de ceux qui avoient reçû cet Héretique à leur communion. Il écrivit (o) en particulier à Eusebe de Césarée, à Macaire de

( • ) Epiphan, ubi supra: Jerusalem;

<sup>(</sup>a) Tillemont, som. 6. hift. Ecclef. pag. 219.
(f) Bafil, lib. 1, contra Eunom. pag. 212.
som. 1.
(g) Athanaf. som. 1. pag. 396.
(h) Epift. Alexand. apud Athanaf. som. 1.
pag. 396. & Socrat. lib. 1. cap. 6.
(i) Epiphan. barefi 69, num. 3.

<sup>(</sup>k) Idem, baref. 68. nam. 4.
(l) Athanaf, epific ad Epifeopos Ægyptå,
pag. 281-10m. 1.
(m) Socrat. lib. 1. cap. 12. Athanaf. de
finodis, som. 2. pag. 728.
(n) Epiphan. baref. 69. nam. 4. © Soc
somen. lib. 1. cap. 15.

S. ALEXANDRE, ARCHEV. D'ALEX. CHAP. II. 107 Jerusalem, à Asclepas de Gaze, à Longin d'Ascalon, à Macrin de Samnia, & à un ancien Zenon de Tyr, qui s'étoit demis de son Evêchéà cause de son grand âge, & avoit fait ordonner Paulin en sa place. Nous n'avons plus ces lettres, & il n'est pas certain si elles étoient différentes de la lettre circulaire que ce Saint écrivit à tous les Evêques de l'Eglise Catholique, & que nous avons (p) encore, ou si ce n'en étoient que des copies. Quoi qu'il en soit, avant que de l'envoyer, il fit (q) assembler tous les Ecclesiastiques tant de la ville d'Alexandrie que de la Mareotte. afin de leur lire ce qu'il écrivoit à ses confreres, & qu'ils témoignassent , en y souscrivant, qu'ils approuvoient la condamnation d'Arius, de Piste, & de leurs complices. On croit que ce Piste est celui que les Ariens ordonnerent Evêque d'Alexandrie, & qui fut un des chefs de cette secte lorsqu'elle commença à se

répandre.

VII. Les Evêques ayant reçû ces lettres (r), répondirent à Réponses de faint Alexandre pour s'excuser & se justifier, les uns avec since- ces Evéques à S Alexanrité, les autres avec déguisement, chacun selon les sentimens de Eusebe qu'ils avoient d'Arius & de sa doctrine. Quelques-uns déclare- de Nicomérent qu'ils ne l'avoient point admis à leur communion : d'autres die & Arius écrivene avouerent qu'ils l'avoient fait par ignorance : il y en eut qui s'ex- aussi; il chasses cuserent sur leur bonne intention, disant qu'ils ne l'avoient reçu Ammon de que dans l'esperance de le ramener à son devoir. Mais Eusebe de Nicomedie, qui étoit enrierement dans les interêts & dans les mêmes sentimens que cet héretique ( f), écrivit plusieurs fois en sa faveur à saint Alexandre, pour le prier d'assoupir cette dispute, de lever l'excommunication prononcée contre lui, & de le recevoir dans l'Eglise: & non content de s'être adressé à saint Alexandre, il le fit encore solliciter par divers Evêques; & écrivit de tous côtez pour la réconciliation d'Arius. Cer héresiarque même & ses disciples, lui écrivirent de chez Eusebe de Nicomedie où ils s'étoient retirez, voyant que personne ne vouloit plus les recevoir. Ils donnoient à saint Alexandre le titre (t) de bienheureux Pape, & le reconnoissoient pour leur Evêque: mais bien loin de se rétracter de leurs erreurs, ils soutenoient

<sup>(</sup>p) Tom. 1. oper. Athanaf. pag. 397.

<sup>(</sup>q) Ibid. pag: 396. .
(r) Vita Athanas. pag. 5.
(f) Athanas. epift. ad Episeop. Ægypti, pag. 288. & apolog. cont. Arian. pag. 128. & Alexander, epiff. encyclica. Ibid. pag. 397.

Tome IV.

Solomen, lib. 1. cap. 15. Socrat. lib. 1. c. 6. (1) Beato Papa & Episcopo nostro Alexandro Presbyteri & Diaconi , in Domino falutem. Nostra à majoribus fides quam & à te didicimus , beate Papa , hac eft , &c. Arii , epift. ad Alexand. Tom, 1, oper. Athanal. pag. 719.

qu'ils les avoient apprifes de lui. Cette lettre donna au (#) faint Evêque une nouvelle horreur de ces impies, & sa pieté même l'empêcha de les recevoir. Il ne dût pas être moins indigné de celles que George, autre Prêtre de son Eglise, qui étoit alors à Antioche, lui écrivit & à Arius, voulant auffi faire le médiateur dans cette affaire (x). Car d'un côté il ofoit dire au faint Evêque: Ne reprenez pas les Ariens, en ce qu'ils difent : Il étoit un rems que le Fils de Dicu n'étoit pas , vû qu'Isare étoit fils d'Amos, qui exifta en un tems qu'Isare n'existoit point. D'autre part il enseignoit aux Ariens à employer la ruse & l'équivoque pour tromper faint Alexandre, comme de dire que le Fils est de Dien , en l'entendant dans le même (ens que l'Apôtre l'a dit de toutes les choses créées. Saint Alexandre le déposa, tant pour fon impieté, que pour la corruption de (y) ses mœurs, connues même de fes domestiques. Il chassa austi de l'Eglise (z) Ammon, convaince des erreurs d'Arius, & de divers autres crimes.

Il compose un écrit pour la défense de la verité.

VIII. Son amour pour l'Eglise ne se borna point à s'opposer à ceux qui en corrompoient la doctrine : il fit encore tous ses efforts pour ramener à la foi ceux qu'ils en avoient écartez. Il composa (a) à cet effet un mémoire, qu'il appelle Tome, dont le deffein étoit de faire voir la verité autorifée par le confentement universel, & l'envoya dans les Provinces pour le faire signer aux Evêques. Il étoit déja figné par toute l'Egypte & la Thébaide, par la Libve & la Pentapole, par la Syrie, la Lycie, la Pamphilie . l'Afie . la Cappadoce & les autres Provinces voitines, lorfqu'il écrivit à faint Alexandre de Constantinople la lettre dont on parle plus bas ; & comme les Evêques de ces lieux-là, en lui envoyant leur fignature, lui écrivoient en même-tems des lettres pleines d'indignation contre ces nouveaux ennemis de la verité, il eut grand foin de recueillir toutes ces lettres, comme autant d'approbations de la justice de sa cause, en même-tems qu'Arius (b) ramaffoit toutes celles que les Evêques de fon parti écrivoient pour sa défense. Outre ce mémoire, saint Alexandre écrivit plufieurs lettres , à qui faint Epiphane (c) donne le titre de circulaires, & que l'on avoit encore de son tems jusqu'au nombre de soixante-dix. Il en envoya jusqu'en Occident : & le Pape

<sup>(\*)</sup> Athanaf. apolog. control Arlam, pag.

718.

(\*) Athanaf. lib. de Sywel. pag. 731.

(\*) Hondorer. lib. 1. cap. 3.

(b) Socrar. lib. 1. cap. 3.

<sup>(</sup>y) Idem, apolog. contra drium, p. 130. (b) Socrat. lib. 1. cap. 6.

P apolog. de figa fau. pag. 336. (c) Epiphan. heref. 69. num. 45

#### S. ALEXANDRE, ARCHEV, D'ALEX, CHAP, IL 107

Libere (d) dit que l'on gardoit à Rome celle qui étoit adressée à faint Sylveftre, où il lui mandoit qu'il avoit excommunic onze Prêrres ou Diacres, parce qu'ils suivoient l'héresie d'Arius. On en cite (e) une autre adressée à Eglon . Evêque de Cynople en Egypte ; d'autres à faint (f) Philogone d'Antioche , à faint Fufthare alors Evêque de Boerée, & à Alexandre de Conftantinople : elles étoient contre les Ariens.

IX. L'empereur Constantin qui avoit déia employé fon autoriré pour appaifer le schisme des Donatiftes, avant été informé Confantin à que l'Orient, dont il venoit de se rendre maître, étoit troublé S. Alexandre, par l'Arianisme, essaya d'y apporter remede. Il écrivit (q) pour ce fuiet à faint Alexandre : mais de maniere à faire connoître ou'il étoit dès-lors prévenu par les Ariens. Car la lettre étoit également pour Arius . & l'Empereur n'y parloit que de réconciliation , & de faire finir les disputes , dont il rejettoit l'odieux sur faint Alexandre, Ofius Evêque de Cordoue en Efpagne, homme d'une vertu finguliere, en fut le porteur; Constantin l'ayant choifi (b) pour être le médiateur de la paix de l'Eglife. C'étoit l'an 222, ou au commencement de 324, quelque tems après que Constantin fut entré à Nicomedie, après sa victoire sur Licinius. Ofius étant arrivé à Alexandrie, y affembla un Concile nombreux, où il appaifa le schisme de Colluthe; mais il ne put rien gagner fur l'esprit d'Arius. On voit (i) seulement qu'on traira dans le Concile des termes de substance & d'hypostase. pour exclure l'erreur de Sabellius ; & qu'on y reconnut l'unité de substance dans la Trinité. Il étoir naturel que faint Alexandre chargea Osius d'une lettre pour Constantin, en réponse à celle qu'il en avoit recûe ; & c'est apparemment celle dont il est fair mention dans faint (k) Epiphane. Ce Pere ajoute, après avoir parlé de cette lettre, que Constantin fit venir Arius . & l'interrogea fur la doctrine en presence de quelques Evéques. Arius nia d'abord les dogmes impies qu'il avoit inventez ; mais l'Empereur, par un mouvement de l'esprit de Dieu, lui dit ces paroles : J'ai cette confiance au Seigneur, que si vous nous trompez par vos rufes, & que vous avez dans le cœur la doc-

Tours de

<sup>(</sup> d ) Baron. ad an 318. nam. 10.

<sup>(</sup>r) Maximus, 10m. 1. pag. 152-(f) Theodores. 46. 1. cap. 3.

<sup>(2)</sup> Euleb. lib. 2. vita Conflant, cap. 68.

Socrat. lib. 1. cap. 7.

<sup>(</sup> b ) Socrat. lib, 1, cap. 7, 0 8, 6 lib. 3. cap. 7.

<sup>(</sup>i) Ibidem. ( k) Cum itaque rerum flatus his motibus

persuebaretur Alexander ad Constanzinum Imperatorem (cripfit , qui Arium cam nonnullis Epifespis epocatis interrogapit. Epiphan. hars .. 69. nam. 9.

trine à laquelle vous renoncez de bouche, le Seigneur de toutes choses, par lequel vous venez de jurer ne manquera point de découvrir bientôt votre malice. On vit en effet dans la suite qu'il persistoit dans ses erreurs, & il en sut convaincu en préfence même de l'Empereur dans le Concile assemblé à Nicée l'an 325, au mois de Juin.

S. Alexan-Consile de Nicée en 325,

X. Saint Alexandre, malgré son grand âge, vint y combattre dre affilte au les ennemis de Jesus-Christ, & y sur recû avec joie (1) par les Peres du Concile. Il amenoit avec lui faint Athanase (m), qu'il honoroit très-particulierement. L'excommunication prononcée. contre Arius & ses disciples dans le Concile d'Alexandrie fut (n) confirmée par celui de Nicée; l'autorité du siège d'Alexandrie fur toute (0) l'Egypte & la Libye y fut rétablie par un Canon exprès, & Melece obligé (p) de se soumettre à saint Alexandre avec tous ceux qu'il avoit engagez dans son schisme, Ainsi saint Alexandre retourna à son Eglise comblé de gloire & de joie, chargé d'une lettre du Concile à tous les Fidéles de l'Egypte, qu'on peut regarder comme l'éloge de sa pieté & de son courage. Melece (q) lui donna la liste de tous les Evêques de son parti répandus dans l'Egypte, des Prêtres & des Diacres qu'il avoit dans Alexandrie & aux environs, & les lui remit tous entre les mains en les lui presentant lui-même. Il lui rendit (r) encore les Eglises du diocèse d'Alexandrie dont il s'étoit emparé; & se regira à Lyrque, dont il étoit Evêque,

Mort de S. g 26. Il defigne S. Athanale pour son succeileur.

XI. Nous lisons dans saint (/) Epiphane, que saint Alexandre, Alexandre en quelque tems avant sa mort, envoya saint Athanase à la cour de l'Empereur; apparemment pour s'opposer aux desseins de trois des principaux d'entre les Meleciens, qui se voyant trop vivement pressez par saint Alexandre de se réunir à l'Eglise, étoient (t) allez demander à ce Prince permission de tenir leurs assemblées à part; mais ils ne purent pas même obtenir de le voir tant le nom de Melecien lui étoit devenu odieux. Saint Alexandre mourut environ (n) cinq mois après son retour du Concile de Nicée, le 26. Fevrier de l'an 326. ou, selon d'autres, le dix-septiéme d'Avril. Il témoigna avant que de mourir, qu'il

(1) Theodoret. lib. 1. eap. 8.

(p) Ibidem.

<sup>(</sup>m) Athanas. apolog. contra Arian. pag. 118. Socrat. lib. 1, cap. 8. Ruffin. l. 1, c. 5.

<sup>(</sup> n ) Theodoret. lib. 1. hift, cap. 6, co lib. 4. cup. 19.

<sup>( )</sup> Theodoret. lib. 1. cap. 3.

<sup>(</sup>q) Athanaf. apolog. cont. Arian. p. 187. (r) Socrat. lib, 2. cap. 21,

<sup>(</sup>f) Epiphan. heref. 68. num. 6. O harefg

<sup>(</sup> i ) Idem , heref. 68. nam. 5:

<sup>(</sup> w ) Athanas, apolog. cont. Arian. p. 1783

defiroit (x) Athanase pour son successeur, & recommanda à son Clergé & au peuple de n'en point établir d'autre. On crut ( r ) qu'il le faifoit par inspiration divine ; car étant prét de mourir, il l'appella par son nom. Saint Athanase s'étoit abienté & caché, pour éviter d'être Evêque. Un autre Athanase qui étoit present répondit; mais saint Alexandre ne lui dit mot, témoignant que ce n'étoit pas lui qu'il avoit appellé. Il appella encore Athanale, & répeta ce nom plusieurs fois, & comme personne ne répondoir, il ajoûta par un ciprir de prophétie : Athanase, vous pensez avoir échapé par la fuite ; mais vous n'échaperez pas. En effet, les Evêques de la Province s'étant affemblez pour donner un successeur à faint Alexandre, choisirent (2) unanimement faint Athanase.

XII. De toutes les lettres que faint Alexandre écrivit pour la défense de la divinité du Verbe, il n'en reste que deux, une la lettre de S. generale adreffée à tous les Evêques de l'Eglife Catholique, tous les Evêqui n'est fans doute autre chose que son tome, & celle à faint ques. Alexandre, Evêque de (a) Byfance. La premiere, qu'on trouve Athanaf, pag, dans Gelafe de Cyzique & dans Socrate, mais moins correcte 397. que ne l'a donnée dom Monfaucon, commence par le dérail des raisons qui avoient porté S. Alexandre à l'écrire. D'un côté la loi de l'union épiscopale qui oblige tous les Evêques à s'intéresser dans tout ce qui se passe en chaque Eglise, ne lui permettoit pas de leur cacher les maux que caufoient l'hérefie d'Azius : de l'autre , il étoit nécessaire de leur faire connoître non seulement ceux qui avoient été excommunicz avec cet héresiarque, mais auffi ceux qui prenoient son parti, nommément Eufebe de Nicomédie, qui écrivoit de tous côtez en fa faveur. Il marque ensuite en ces termes quelle éroit cette nouvelle héresie : « Ils difent contre l'autorité de l'Ecriture : Dieu n'a pas toû-» jours été Pere ; mais il a été un tems qu'il ne l'étoit point. Le » Verbe de Dieu n'a pas tonjours été, il a été fait de rien : ce Fils » est une créature & un ouvrage : il n'est point semblable au Perc » en substance, ni son Verbe veritable, ni sa vraie sagesse. On le . nomme improprement Verbe & Sagesse : avant été fait lui-

" même par le Verbe propre de Dieu, & par la fagesse qui est en » Dieu, par laquelle Dieu à tout fait. C'est pourquoi il est chan-

Pag. 198.

<sup>(</sup> x ) Epiphan, heref. 68, nam. 6, C Sofomen. lib. 2. cap. 17. (7) Solomen. ibid.

<sup>(2)</sup> Athanaf. apolog. cont. Arien. p. 119; ( a ) Gelaf, lib. 2, cap, 3, Socrat, lib. 4. 542. 6.

» meant & altérable de sa nature comme toutes les créatures rai-» fonnables. Il est étranger, différent & féparé de la substance de " Dieu. Le Pere est inessable pour le Fils, qui ne le connoît pas » parfaitement : car le Fils ne connoît pas même fa propre fub-» france telle ou'elle est. Il a été fait pour nous , afin d'être comme l'instrument par lequel Dieu nous a créez. & il n'auroit point » été, si Dieu n'avoir voulu nous faire. On leur a demandé si le » Verbe de Dieu peut changer, comme le diable a fait, & ils » n'ont pas eu horreur de dire : Oui , il le peut ; car il est d'une » nature changeante, puitou'il a pù être engendré & créé. Com-» me Arius & fes fectareurs foutenoient tout cela avec impu-» dence, nous les avons anathematifez avec les Evêques d'E-» gypte & de Libve, étant affemblez au nombre de cent ou » environ : & Eufebe & fes adherens les ont recus : s'efforcant » de mêler la verité avec le mensonge : mais ils ne réuffiront » pas ; la verité demeure victorieufe. Car qui a jamais oui rien » de femblable, ou qui le peut ouir maintenant fans en être fur-" pris, & fans boucher fes oreilles de peur qu'elles n'en foient Joan, I. I. v. fouillées? Oui peut entendre dire à faint Jean : Au commence-» ment étoit le Verbe, sans condamner ceux qui disent : Il a été Joan. I. 13. " un tems qu'il n'étoit point ? Qui peut ouir dans l'Evangile : Le » Fils unique, & tout a été fait par lui , sans détester ceux qui » disent que le Fils est une des créatures ? Comment peut-il être » l'une des chofes qui ont été faites par lui ; ou comment est-il » Fils unique, s'il est mis au nombre de tous les autres? Com-PGI. 44. 2: " ment est-il forti du neant? puisque le Pere dit: Mon caur a produit Pol 100. 3. " une bonne parole : Et je vous ai engendré de mon fein devant l'aurore. " Comment peut-il être dissemblable au Pere en substance dui qui Joan, XIV. » est l'image parfaite & la ressemblance du Pere : & qui dir : Celus " qui me voit, voit auffi mon Pere? S'il eft le Verbe, c'eft-à-dire, » la raifon & la fageffe du Pere , comment n'a-t'il pas touiours » été? Ils doivent donc dire que Dieu a été fans raison & fans » fagesse. Comment peut-il êrre suict au changement, lui qui

Joan. XIV. w dit : Je fuis dans le Pere & le Pere en moi? Et encore : Le Pere " & mos nous ne fommes qu'un. Et selon l'Apôtre : fesu -Christ est Hob. XIII. » le même aujourd'hui qu'hier, & dans sous les siècles. Quelle rai-» fon ont-ils de dire, qu'il a été fait pour nous, quand faint Paul

Heb. XI.10. " dit : que tout eft pour lui & par lui ? Quant à ce blaiphême : que » le Fils ne connoît pas parfaitement le Pere, il renverse cette Joan. X. 15. " parole du Seigneur : Comme le Pere me connois , je connois le

" Pere. Car fi le Pere connoît parfaitement le Fils , & qu'il ne

» foit pas permis de parler autrement, il est évident que le Fils a connoît auffi parfaitement le Perc. C'est ainsi que nous les » avons fouvent réfutez par les divines Ecritures; mais ils chan-» gent comme le cameleon : ce sont les pires de tous les héretin ques, puisque voulant détruire la divinité du Verbe, ils appro-» chent le plus de l'Antechrift, Avant donc oui nous-mêmes de nos oreilles leurs impietez, nous les avons anathematifez. » & déclarez étrangers de la Foi & de l'Eglife Catholique ; &c o nous en avons donné avis à votre pieté, nos chers & venera-» bles Confreres, afin que si quelqu'un d'eux a l'audace de se » préfenter à vous, vous ne le receviez point; & que vous n'a-» jouriez point de foi à ce qu'Eulebe ou quelqu'autre pourroit » yous écrire à leur sujet. Car il nous convient (b) à nous qui » fommes Chrétiens, d'éviter comme des ennemis de Dieu & » des corrupteurs des ames, ceux qui tiennent des discours & » ont des sentimens contraires à Jesus-Christ; & de ne pas même » les faluer, de peur de participer à leurs crimes. Ainfi que faint " Jean nous le commande. " On voit ici que faint Alexandre II. Jean rei recevoir la feconde Epitre de faint Jean, comme étant de cet Apôtre. Avant que d'envoyer cette lettre, il convoqua à Alcxandrie les Prêtres & les Diacres tant de cette ville que de la Mareotte, & leur parla ainfi : » Quoique vous avez déia fouferit » aux lettres que j'ai envoyées aux sectateurs d'Arjus, les exhor-» tant à renoncer à leur impieté, & à suivre la foi Catholique s » & que vous avez déclaré la droiture de vos fentimens confor-" mes à la doctrine de l'Eglife Catholique. Toutefois , puisone » i'ai écrit à tous nos Confreres touchant les Ariens, i'ai cru » nécessaire de vous assembler, vous Clercs de la ville, & de » de vous mander vous, Clercs de la Mareotte : principalement " parce que quelques-uns d'entre-vous ont suivi les Ariens, & » ont bien voulu être déposez avec eux, scavoir Charez & Piste, » Prêtres : Serapion , Parammon , Zofime & Irenée , Diacres, l'ai " donc voulu que vous connoissiez ce que j'écris maintenant, » que vous témoigniez y confentir, & que vous donniez votre » fuffrage pour la déposition d'Arius, de Piste & de leurs adhe-» rens. Car il est à propos que vous scachiez ce que nous écriwons, & que chacun de vous l'ait dans le cœur, comme s'il

in is not be

01 es.

CE

a

met qui contra Christum lequuntur eut fentions, ereint Dei haftes animarumque corruptores averfare , at ne quidem ave illis dicere : Nequando

<sup>(</sup> b ) Nos enim ut pote Christianos decet an- | feelerum inforum participes from , ut pracipit beates Jeannes, Alexand, and Athanai, tom, I. \$40. 401.

" l'avoit écrit lui-même. " M. Cotelier & dom Monfaucon ont donné ce monument au Public; mais le premier parmi les pièces détachées, au lieu que celui-ci le place immédiatement avant la lettre à tous les Evêques, fondé tant sur l'authorité d'un manuscrit de la Bibliotheque du Roi, que sur le rapport, que ces deux piéces ont ensemble. Trente-fix Prêtres & quarante-quatre Diacres souscrivirent à la lettre de saint Alexandre. Le premier des Prêtres est Colluthe, différent apparemment du Prêtre de même nom, chef des Colluthiens. Parmi les Diacres il y a deux Athanases, le quatriéme & le neuvième, dont l'un est sans doute celui qui succeda à saint Alexandre dans le siège Episcopal d'Alexandrie.

Analyse de la lettre de S. Alexandre à S. Alexandre de Constantinople.

Libitle C 3.

XIV. La lettre à saint Alexandre (c), Evêque de Bysance ou de Constantinople, comme porte le titre du chapitre où cette lettre se trouve, nous a été conservée par Theodoret. Le sujet en est à peu près le même que de la précedente. Saint Alexandre Theodorer, y prie l'Evêque de Bysance, & les autres Evêques de la Thrace, de ne recevoir ni les personnes, ni les lettres des Ariens; de signer le tome, ou la confession de soi qu'il leur envoyoit, & de joindre leur souscription à celle d'un grand nombre d'autres Evêques, dont il leur adressoit aussi les lettres avec la sienne, par un de ses Diacres nommé Appion. Il represente d'abord l'origine de l'héresie Ariéne, qui étoit l'ambition & l'avarice, & les avertit de la conspiration qu'Arius & Achillas avoient faite ensemble contre l'Eglise. » Ils tiennent, dit-il, continuellement » des assemblées, s'exercant jour & nuit à inventer des calom-» nies contre Jesus-Christ, & contre nous. Ils censurent la sainte-» doctrine Apostolique; & imitant les l'uifs, ils nient la divinité " de notre Sauveur, & prétendent qu'il n'est rien plus que tout » le reste des hommes. Ils excitent contre nous tous les jours des » féditions & des perfécutions: soit en nous traduisant devant les " Tribunaux, par le crédit de quelques femmes indociles qu'ils » ont séduites : soit en deshonorant le Christianisme, par l'inso-» lence des jeunes filles de leur parti que l'on voit courir dans les » rues. » Il ajoûte qu'il a été obligé de les retrancher de la Communion, par un consentement unanime, & de les chasser de

<sup>(</sup>c) Cet Alexandre étoit Evêque de Bylance des l'an 315. Il avoir luccede à Metrophane,& mourut vers l'an 338, après wingt-trois ans d'épiscopat. Byfance, dont

il étoit Evêque, ayant été augmentée & embellie par Constantin, prit le nom de cet Empereur vers l'an 330. & fut appel-Le Constantinople. Socrat. lib. 1. cap. 16.

l'Eglise qui fait profession publique (d) d'adorer la divinité de Jesus-Christ; que s'il a differé long-tems de les traiter de la sorte, c'est qu'il n'étoit pas encore suffisamment informé de leur entreprise criminelle 3 que néanmoins ils ont eu la témerité d'écrire à plusseurs Evêques, sous prétexte de leur demander la paix & l'union; mais en effet pour en tirer des lettres qu'ils pussent lire à leurs sectateurs, afin de les retenir dans l'erreur. Il vient ensuite à leur doctrine, & dit qu'ils enseignoient qu'il y avoit un tems où le Fils de Dieu n'étoit point; qu'il a été fait tel que sont naturellement tous les hommes, sujet au changement, & susceptible de vice & de vertu; que les autres hommes peuvent comme lui devenir enfans de Dieu, selon ce qui est dit dans Isaïe: F'ai engendre des enfans, & je les ai élevez; que s'il a été préferé aux autres, c'est que Dieu a prévû que ce Fils seqq. ne le mépriseroit point, sans qu'il y ait rien de sa nature qui le distingue des autres fils. Car, disoient ces impies, il n'y a personne qui soit naturellement fils de Dieu, ni qui lui appartienne proprement; mais celui-ci étant changeant de sa nature, a été choisi, parce qu'il s'est exercé à la vertu avec tant d'application, qu'il ne s'est point changé en pis. Ensorte que si Paul ou Pierre avoient fait le même effort, leur filiation ne différeroit point de la sienne: & ils détournoient à ce sens ces paroles du Pseaume quarante-quatriéme: Vous avez aimé la justice & hai l'iniquité, d'est pourquoi le Seigneur votre Dieu vous a oint de l'huile d'allegresse plus excellemment que les autres.

XV. Saint Alexandre explique ensuite la doctrine de l'Eglise sur la divinité du Verbe, & premierement il insiste sur cette parole de saint Jean: Le Fils unique qui est dans le sein du Pere; Constantinopour montrer qu'ils sont inséparables. Puis pour faire voir qu'il ple. n'est pas mis au nombre des choses tirées du néant, il éxamine ces autres paroles: Au commencement étoit le Verbe, & le Verbe étoit avec Dien, & le Verbe étoit Dien. Il étoit au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, & rien de ce qui a été fait, n'a été fait lans lui. " Si toutes choses, dit-il, ont été » faites par lui, comment celui qui a donné l'être aux créatures, » peut - il n'avoir pas toûjours été ? Car la raison ne peut com-» prendre que l'ouvrier soit de même nature que l'ouvrage: or » il est contraire & entierement éloigné d'être au commence-

Ifai. 1. 2. &

Suite de la lettre à faint Alexandre de

Joan. I. 18.

Joan. I. 1,

Tome IV.

<sup>(</sup>d) Communibus illos suffragiis ab Ecclesia | xand. epist. ad Alexand. Constantinop, lib. 1.
nua Christi divinitatem adorat ejecimus. Ale-

» ment, & d'avoir commencé d'être : au lieu qu'on ne voit au-» cune distance entre le Pere & le Fils, pas même concevable » par la pensée. Saint Jean considerant donc de loin que le » Verbe Dieu étoit, & qu'il étoit au-dessus de l'idée des créatu-» res, n'a point voulu parler de sa generation & de sa produc-» tion, n'osant pas employer les mêmes mots pour nommer le » Créateur & la créature. Non que le Verbe ne soit engendré; » il n'y a que le Pere seul qui ne le soit point : mais parce que » la production ineffable du Fils unique de Dieu surpasse la pen-» sée des Evangelistes, & peut-être même celle des Anges. Au » reste, c'est une imagination insensée que le Fils soit tiré du s néant, & que sa production soit temporelle. Car ce que l'on » dit qu'il n'étoit pas, doit se rapporter à quelque espace de tems » ou de siécle. Or, s'il est vrai que tout a été fait par lui, il est clair » que tout siécle, tout tems, tout espace est son ouvrage. Et com-» ment n'est-il pas absurde qu'il y ait eu un tems auquel ne sut » pas celui qui a fait tous les tems, c'est-à-dire, que la cause soit » posterieure à l'effet ?

Suite de la même lettre. Coloff. I. 15. Hebr. I. z. Coloff. I. 16.

XVI. Il applique ici ces paroles de faint Paul: Qu'il est né avant toute créature : Que Dieu l'a établi heritier de tout, & qu'il a fait par lui les siècles mêmes; que tout a été créé par lui dans le ciel & sur la terre, les choses visibles & invisibles, les Principautez, les Puissances, les Dominations, les Thrbnes; qu'il est avant toutes Prov. VIII, choses. Et ces autres du livre des Proverbes: Pétois avec lui, & je réglois toutes choses. " Le Pere est donc toûjours Pere, parce » que le Fils existe toujours avec lui. C'est une impieté de dire, » que la sagesse de Dieu ou sa puissance n'ait pas toûjours été; » que son Verbe ait été autrefois imparfait : ou de nier l'éternité » des autres notions qui caractérisent le Pere & le Fils. La filia-» tion du Sauveur n'a rien de commun avec la filiation des au-» tres : étant conforme à la nature divine du Pere, elle le met in-» finiment au - dessus de ceux qui sont devenus par lui enfans » adoptifs. Il est d'une nature immuable étant parfait, & sans » aucun besoin de rien. Les autres étant sujets au changement » en bien & en mal, ont besoin de son secours. Car quel pro-» grès pourroit faire la sagesse de Dieu ? Que pourroit apprendre » la verité même ? Comment pourroit se pertectionner la vie. » la vraie lumière? Mais combien est-il plus contre la nature, » que la fagesse devienne jamais susceptible de folie, ou la puis-» sance de Dieu de foiblesse; que la raison soit déraisonnable, » ou la vraie lumiere mêlée de ténebres? Ceux qui sont ses créa-

» tures, les hommes & les Anges, ont reçu des benedictions » nour croitre, en s'exercant aux vertus & aux préceptes de la » Loi afin de ne point pecher. C'est pourquoi notre Seigneur » Jefus-Chrift étant par (c) nature Fils du Pere, est adoré de rous. » Les autres quittant l'esprit de servitude, & recevant l'esprit » d'adoption par le progrès dans les bonnes œuvres, deviennent » par sa grace enfans adoptifs. Saint Paul déclare sa filiation ve-" ritable, propre, naturelle, excellente, en difant de Dieu : Ilh'a n pas éparque son propre Fils, mais il l'a livre à la mors pour nous » tous. Car il l'appelle son propre Fils à la difference de nous. oui ne le fommes ni proprement, ni par nature, " Il rapporte encore ce passage de l'Evangile : Celui-ci est mon Fils bien - aimé en aui je me plais. Et ces deux des Pfeaumes : Le Seigneur m'a dit : Vous èses mon Fils, & je vous ai engendre de mon fein avant l'aurore. Tout cela pour montrer qu'il est Fils veritablement & par 3. nature.

Matth, III,

Pfal. II. 7. Pial, CIX.

Suite de la

XVII. Il témoigne enfuite qu'il se trouvoit en état de produire beaucoup d'autres preuves de cette verité, mais qu'il s'abstenoir meme leure, de le faire, ayant à parler à des personnes, qui non seulement étoient de fon fentiment, mais instruites de Dieu même. Il ajoûte, qu'ils ne pouvoient pas ignorer que la doctrine d'Arius ne fut celle d'Ebion & d'Artemas, & qu'elle n'eut du rapport à celle de Paul de Samofate, chaffé de l'Eglife par un Concile. & par le jugement de tous les Evêques du monde. Il se plaint de trois Evêques de Syrie, qu'il ne nomme pas, mais qu'on croit être Eusebe de Cesarée en Palestine , Paulin de Tyr , & Parrophile de Scytople, qui, par l'approbation qu'ils donnoient à cette nouvelle doftrine, augmentoient l'embrasement qu'elle avoir caufé dans l'Eglife. Puis revenant à Arius & à fes fectateurs : » Ils scavent, dit-il, par coour les passages qui parlent de la Pas-» fion du Fils de Dieu, de fon humiliation, de sa pauvreté, de » fon anéantissement, & tous les autres termes semblables ou'it » a empruntez pour nous : ils les opposent à sa divinité. Mais ils

» oublient les passages qui marquent sa gloire naturelle, sa no-» bleffe, & fa demeure dans le fein du Pere, comme celui - ci: " Le Pere & moi nous sommes une même chose. Ce (f) que le Sei-

Joan. X. 300

<sup>( \*)</sup> Proptered Dominus nofter Telus Christus qui natura Filias eft Patris , ab omnibus adorasur. Alexand. sped Theodoret. lib. 1. r. 1. (f) Ego & Pater unum fumus. Qued Deminus diest non felpfum Patrem pradicans , nec daas fubfiftentid bypoftafes unam effe demon-

Brans , fed good Patris effiziem Filius exacle firvare folest, us qui omnimodam ejus fimilisudinem à natura impressam babeat , nibilque differens fit Patris imago & expressa figura prototypi. Ibid.

meneur dir, non pour montrer qu'il est le Pere, ou que les deux personnes n'en font qu'une ; mais que le Fils garde naturellement la ressemblance exacte du Pere . & qu'il est une image » parfaitement conforme à l'original. Son zele s'anime particulierement sur le mépris que les Ariens faisoient de la Tradition & du fentiment de l'Eglife . & fur ce qu'ils se faisoient gloire d'être eux-mêmes les auteurs de leur doctrine. » Ils ne croient » bas, dit-il, qu'on puisse leur comparer aucun des anciens, » ou de ceux qui ont été nos maîtres en notre jeuneffe : ni qu'au-» cun des Evêques qui font au monde foit parvenu à une science " médiocre. Ils font les sculs fages. A cux sculs a été revelé ce » qui n'est pas même venu en pensée à aucun autre sous le foleil. " Ils nous accusent d'enseigner qu'il y a deux êtres non engen-» drez . & foutiennent qu'il le faut dire , ou dire comme eux que » le Fils est tiré du néant. Ne voyant pas la distance qu'il va en-» tre le Pere non engendré, & les créatures qu'il a faites de rien ; » & qu'au milieu de ces deux extrémitez est le Fils unique, le " Dieu Verbe, par qui le Pere a tout fait de rien, que le Pere » a engendré de lui-même.

Suite de la meme lettre,

XVIII. Enfuire pour répondre aux calonnier que les Ariens publioient contre lui, il fair une profetifion de foi for ample en ces termes : » Nous croyons (g) avec l'Eglife Catholique en un vieul Pere non engendré, qui n'a aucun principe de 10n êtres » immusble & inaltérable, robijours le mème, incapable de progrès ou de diminution ; qui a donné la Loi, les Prophétes & les Evangilles; qui eft le Seigneur des Patriarches, des Apôrtes & de rous les Saints. Et en un feul Seigneur Jefus-Chrift » le Fils de Dieu, engendré non du néant, mais du Pere » non » à la maniere des corps par terrachement ou par écoulement, "

(g) Credimu wil Erclife Apphilic plaret is from inguiture Farren, que divisit for a servicio de la france del la france de la franc

somme veulent Sabellius & Valentin; mais d'une manière » ineffable & inenarrable , comme il est dit : Qui racontera fa Ita IIII. 8: so generation? Et comme il a dit lui-même : Personne ne connoit qui Luc. X. 22. . eft le Pere que le Fils; & personne ne connoit qui est le Fils que le Pere. Nous avons appris qu'il est immuable & inalterable comme le Pere, qu'il n'a besoin de rien, qu'il est parfait & sembla-» ble au Pere, & qu'il ne lui manque que de n'être pas engendré somme lui. C'est en ce sens qu'il a dit lui-même : Le Pere est in plus grand que moi. Nous croyons austi que le Fils procede n toûjours du Pere; mais qu'on ne nous soupconne pas pour cela o de nier qu'il foit engendré : car ces mots, Il étoit, & toujours " en avant les fiécles, ne signifient pas la même chose que non » engendré. Ils semblent signifier comme une extension de tems; » mais ils ne peuvent exprimer dignement la divinité, & pour » ainsi dire l'antiquité du Fils unique. Il faut donc conserver au » Pere cette dignité propre de n'être point engendré, en difant " qu'il n'a aucun principe de son être; mais il faut aussi rendre » au Fils l'honneur qui lui convient, lui attribuant d'être engen-" dré du Pere sans commencement, & reconnoissant comme la » feule proprieté du Pere de n'être point engendré. Nous cono fessions encore un seul Saint-Esprit, qui a également sanctifié » les Saints de l'ancien Testament, & les divins Docteurs du nou-" yeau. Une seule Eglise Catholique & Apostolique; toujours » invincible, quoique tout le monde conspire à lui faire la guerre, " & victorieuse de toutes les entreprises impies des heretiques : so par la confiance que nous donne le Pere de famille, en difant: " Prenez conrage, j'ai vaincu le monde. Après cela nous recon-» noissons la résurrection des morts, dont notre Seigneur Jesus-» Christ a été les prémices avant pris de Marie la Mere de Dicu, » un corps veritable, non en apparence. Sur la fin des siécles il » a habité avec le genre humain pour détruire le peché; il a été " crucifié; il est mort, sans aucun préjudice de sa divinité; il est » reffuscité; il est monté au Ciel, & il est assis à la droite de la Majesté. Voilà ce que nous enseignons, ce que nous prêchons; » voilà les dogmes Apostoliques de l'Eglise, pour lesquels nous » fommes prêts à fouffrir la mort, fans appréhender les menaces » de ceux qui usent de violence pour nous les faire abjurer; & » quand même ils emploiroient contre nous la crainte des plus » horribles tourmens, ils n'auroient pas la force de nous faire » perdre la confiance que nous avons en ces faintes veritez. n Arius, Achillas, & les autres qui combattent avec lui ces yeri-

» tez, ont été chassez de l'Eglise, suivant cette parole de S. Paul: Galat. I. 8. " Si quelqu'un vous annonce un autre Evangile que celui que vous » avez reçû, qu'il soit anathème. Qu'aucun de vous ne reçoive » donc ceux-ci, que nos freres ont excommuniez: que personne » n'écoute leurs discours, ni ne lise leurs écrits. Ce sont des im-» posteurs qui ne disent jamais la verité. Condamnez-les avec » nous, à l'exemple de nos confreres qui m'ont écrit, & qui ont » fouscrit au mémoire que je vous envoye avec leurs lettres par » mon fils le Diacre Apion. Il y en a de toute l'Egypte & de la " Thebaïde, de la Libye & de la Pentapole, de Syrie, de Lycie, de " Pamphilie, d'Asie, de Cappadoce, & des provinces circonvoi-» sines. Je m'attens à recevoir de vous des lettres semblables. » Car après plusieurs autres remedes, j'ai cru que ce consente-» ment des Evêques acheveroit de guerir ceux qu'ils ont trompez. Telle est la lettre de saint Alexandre à l'Evêque de Constantinople, que l'on peut regarder comme un excellent traité de Théologie. Ce qu'il y dit (h) que la nature du Verbe tient comme le milieu entre le Pere éternel & les créatures, peut servir à excufer de semblables expressions dans quelques autres anciens, puisqu'on ne peut douter que saint Alexandre n'ait eu des sentimens orthodoxes sur la divinité du Verbe. Il donne à Marie le titre de (i) Mere de Dieu; à l'Eglise celui (k) d'Apostolique & de Catholique, ajoûtant qu'elle (1) est une, & toujours victoricuse de l'impieté de tous ceux qui s'élevent contre elle. Il explique (m) ces paroles: Mon Pere est plus grand que moi; de Jesus-Christ comme Dieu, en tant qu'il est engendré du Pere, & qu'il procede de lui. Il reconnoît la necessité de (n) la grace pour la perseverance dans le bien, & dit (o) que sans ce secours l'homme peut décheoir de l'état de sainteté, & perdre la qualité d'enfant adoptif de Dieu. En combattant les Ariens, il emploie contre eux l'autorité des

28.

( h ) Nec intelligunt vudes & inexercitati quantum intersit inter Patrem ingenitum & ea que ab illo ex non extantibus creata funt, tum ratione predita , tum rationis expertia. Que duo inter medium tenens unigenita natura, per quam universa ex non extantibus condidis Pater Dei Verbi , ex ipso qui est Pater genita est. Alexand. epift. ad Alexand. apud Theodoret. lib. 1. cap. 3.

(i) Ibid. soi fupra.

( A) Ibid. ubi supra, (1) Ibid.

(m) Ibid.

(n) Filiatio ejus, qua est secundum naturam paterne divinitatis , ineffabili quadam preflantia antecellit iis qui per ipsum adoptantur in filios. Nam ipfe quidem immutablis eft natura . perfectus & nullius rei indigens. Hi verò cum in utramque partem verti possiut , illius indigent auxilio. Ibid.

( o ) Unde & firmam que excidere non pofsie filiationem habet unigenitus Patris Filius : adoptionem verò ratione praditorum qua ipsis non natura inest , sed ex morum probitate at done Dei , definere poffe nevit scriptura. Ibid.

### S. RETICE, EVESQUE D'AUTUN. CHAP. III. 119

divines Ecritures & de la Tradition; mais il remarque (p) qu'ils n'y avoient aucun égard, pas même aux endroits les plus clairs; ne s'attachant (q) qu'à ceux qu'ils croyoient favorables à leurs erreurs: ensorte que sans faire attention à ce qui est de la divinité de Jesus-Christ, ils ne relevoient que les endroits où il est parlé de son humanité, de sa passion, de sa pauvreté, de ses humiliations. Sur la fin de sa lettre saint Alexandre marque les noms de ceux qui avoient été excommuniez dans le Concile: sçavoir, le Prêtre Arius, les Diacres Achillas, Euzoïus, Aïthales, Lucius, Sarmate, Jule, Menas, un autre Arius, & Hellade.

### CHAPITRE III.

# Saint Retice, Evêque d'Autun.

E Saint étoit, au rapport de saint (r) Gregoire de Tours, d'une race très-noble. Après avoir passé les premieres gagé dans le années de sa jeunesse, il s'engagea dans le mariage avec une la continence. femme qui n'avoit pas moins de modestie & de sagesse que lui. Ils s'unirent ensemble d'une charité purement spirituelle : joignant à la continence, les aumônes abondantes, les fréquentes veilles & la pratique des autres bonnes œuvres. Ils avoient passé plusieurs années de cette sorte, lorsque la femme se trouvant prête de mourir, dit en pleurant à son mari: Je vous prie, mon très-cher frere, que quand vous aurez achevé votre course, on vous mette dans le sépulchre où l'on va renfermer mon corps, afin que comme nous avons tous deux conservé l'amour de la chasteté dans un même lit, nous puissions aussi nous réunir en un seul tombeau.

II. Quelque tems après la mort de sa femme, Retice sut choisi (f) Evêque d'Autun, par les suffrages du peuple de la ville. On

Il est chois Evêque d'Autun avant l'an

<sup>(</sup>p) Non illis divina veterum scripturarum plaritas pudorem incuffit, non confentiens collegarum de christo pia dactrina horum adversús illum audaciam repressis , quorum scelus nefarium , nec damones ipfi laturi funt , qui fedulò cavent ne quam in Filium Dei maledicam vosem mittant. Ibid. vide & epift. encyclicam , rom. L. oper. Athanaf. pag. 349.

<sup>(</sup>q) Qui salutaris passionis abjectionisque exinantionis, & nuncupata ipfins paupertatis , 60 quascumque lervator adscisitias poces

nostri causă suscepit , memoria retinentes , has ad suprema & aterna divinitatis ejus praseriprionem obsendunt ; verborum autem qua naturalem ejus gloriam nobilitatemque , & manfionem apud Patrem declarant penitus obliti, Ibid.

<sup>(</sup>r) Fuit autem Reticius nobilissimis parentitibus & litterarum acumine clarus. Gregor. Turon. lib. de gloria Confes. cap. 75.

<sup>(</sup>f) At Reticius Episcopatum Angustodunensis urbis populo eligente fortitur, Ibid.

## 120 S. RETICE, EVESQUE D'AUTUN. CHAP. III.

ne sait pas en quelle année. Mais on ne peut douter que ce ne sur avant 3 13. que l'Empereur Constantin le (t) nomma pour juge dans l'affaire des Donatistes, avec Materne Evêque de Cologne, & Marin d'Arles, comme des Prélats les (u) plus estimez & les plus capables de terminer ce differend selon la justice, leur vie étant toute pure, & leur conduite aussi sainte que leur caractere. L'année suivante il assista au Concile d'Arles, assemblé par l'Empereur à la priere des Donatistes; & son nom se trouve encore aujourd'hut dans les souscriptions de ce Concile. Il sit aussi le voyage de Rome par ordre de Constantin pour y juger l'assaire de Cecilien, conjointement avec le Pape Miltiade, & non avec Sylvestre, comme le dit saint Jerôme dans sa lettre à Marcelle.

Sa more; ses écrits.

III. C'est tout ce que nous sçavons des actions de son épiscopat, pendant lequel il sit paroître (x) une pieté égale à la grandeur de sa dignité. Il mourut plein de mérite & de vertus, &
sur enterré dans le tombeau de sa semme. Il laissa divers écrits,
dont il ne nous reste presque plus que les titres. Saint Jerôme
(y) lui trouvoit de l'éloquence, & dit que son discours étoit orné,
rapide, élevé; son style sublime & magnisque, comme étoit ordinairement celui des Gaulois. Il lui (z) attribue un Commentaire sur le Cantique des Cantiques, & un autre grand ouvrage
contre les Novatiens. Il eut par le moyen de Russin une copse de
ce Commentaire, sur laquelle il en sit plusieurs autres qu'il donna à diverses personnes; mais il en resusa une à sainte Marcelle, sui
alleguant pour raison, que ce n'étoit pas un livre propre pout une
personne savante comme elle étoit; que l'auteur y faisoit paroître plus d'éloquence que d'érudition; qu'il n'avoit (a) pas eu

(w) Baron, ad an, 314, num, 45. Gallia

Christiana , tom. 2. pag. 28.

Est quidem sermo compositus, & Gallicano conthurno stuents: sed quid ad interpretem, cujus prosessivo est non quò ipse disertus appareat, sed quò eum qui lecturus est sie faciat intelligero, quomodo ipse intellexit qui scripsit. Idem. epist. ad Marcellam, tom. 2. pag. 622.

(2) Leguntur Reticii commentarii in Canè tica Canticorum, & a'iud grande volumen adversiis Novatianum. Nec prater het quicquam ejus operum reperi, Hi. ronym, in catalogo,

сар. 82.

<sup>(1)</sup> Optat. Milevit. lib. 1. pag. 44. & Euseb. lib. 1. cap. 5.

<sup>(</sup>x) Qui talem se prabuit în religione ut morum bonitas pontificatus gratia aquaretur, & ad diem obitus per diversos gratiarum spiritualium gradus plenâ persectione consummationeque veniret. Gregor, Turon, ubi suprâ.

<sup>(2)</sup> Vehementer miratus sum virum eloquentem Tharsis urbem putasse Tarsum in qua Paulus natus sit. Hieronym, epist, ad Marcellam, pag. 622, tom. 2. Ob hac & ee obsecre, & tsu ut petas plurimum quasse, ut tibi beati Reticii Augustodunensis Episcopi, communitarios ad describendum (Russinus) largiatur in quibus Canticum Canticorum sublimi ore disseruit, Micson. epist, 4e ad Elorensium, pag. 6, som. 4.

<sup>(</sup>a) Rogo non habuerat decem Origenis volumina? Non interpretes cateros? Non certe aliquos necessarios Hebreorum, ut aut interrogaret, aut legeret, quid sibi vellent qua ignorabat? Sed tam male videtur existimasse de cateris ut nemo possis de ejus erroribus judicare. Frustra ergo à me ejus dem viri commentarios possulas asserta

TUVENCUS, POETE ET PRESTRE, CHAP, IV. 121

affez de foin de s'inftruire par la fréquentation des Juifs. & par la lecture d'Origene & des autres Interprétes ; enfin qu'il y trouvoir plus de choses qui lui déplaisoient, que d'autres qui le sarisfillent. Il marque (b) en particulier qu'il étoit tombé dans la même faute que Joseph. & avoit confondu comme lui la ville de Tharfis avec Tarfe en Cilicie, où faint Paul est né; & Ophaz qui est une espece d'or très-fin, avec Cephas, qui éroit le surnom de faint Pierre. Il nous reste un fragment de ce Commentaire dans l'Apologie (c) de Berenger, Saint Augustin en rapporte (d) un autre tiré d'un discours, où il parloit du Baptême & du peché originel; ce qu'il faut entendre de son traité contre les Novatiens. Il lui donne (e), auffi- bien que faint (f) Terôme, le titre de Saint, & dit (q) que les Actes du Concile de Rome, où étant Juge avec le Pape Meltiade, il avoit condamné Novat & abfous Cecilien , faifoient voir qu'il avoit en une grande autorité dans l'Eglife pendant son Episcopat,

### CHAPITRE

### Juvencus, Poëte Chrétien, Prêtre Espagnol.

I. TUVENCUS, le plus ancien des Poëtes Chrétiens, dont les ouvrages foient venus jufqu'à nous, étoit issu d'une très- Espagnol de noble famille d'Espagne (h); & s'appelloit, selon divers anciens étois Pretres manufcrits, un entr'autres de l'Abbave de Monstier-Ramey en Champagne, & un de la Bibliotheque de M. Valette à Naples. Cains ou Gains , Veftins ou Vettins, Aquilinus Inventus : d'autres

con mibi in illis diffliceant malte plura quam 1 qui criminis omne pondus exponimus , & placeant, Hieronym. spift. ad Marcellam , pag.

\$23. 624.

( b ) Ibid. 612.

( ) Tom. 1, Concil, pag. 1571. (d) Santha Reticies dieis : Veteris baminis . no per lapaceum regenerationis exuimar, non santum petera , fed invenita elle peccata. Aug. lib. 1. cons. Julian. Pelag. c. 7. Tom. 10. pag. 526. Resicion ab Anguledano Epifcopum magne fuffe in Beciefig auteritatis tempere Epifcoparin foi , gefta illa Ecclefiaftica nobis indicant quando in urbe Roma Molchiade Apoficica fodis Epifcopo prafidente tum aliis judex inserfult. Is cum de baptifus ageret ita locacus of : Hanc sgieur principalem effe in Ecelefia indulgentiam , neminem praterie , in qua anti-Tome IV.

ignorantiz noftra facinora prilca delemus. ubi & veterem hominem cum ingenitis feeleribus exuimus. Audis antiqui criminis pondas, audis prifea facinora, audis cum feele-ribus ingentitis haminem veterem, O' audes adperfus hac ruinofam confirmere novisutem.

Augustin. shid cap 3. pag. 500.

(\*) Augustin. shi fapra.

(f) Hieronyn. spift. ad Borenziam , shi

fapra. (g) Augustin. ubi fopri. ... (h) Jamensus nobilifimi generis Hiffamus

Presbyter , quatuer Evangelia hexametris verfibut price as verbum transferent quature libros composais. Hieronym. in catal. cap. 84.

122 JUVENCUS, POETE ET PRESTRE. CHAP. IV.

disent, Aquilinus Caius Vettins. Il étoit (i) Prêtre, & fleurit

principalement sous le regne du grand Constantin.

Son poëme de la Vie de Jeius-Christ.

II. Nous avons de lui un poème de la Vie de Jesus-Christ en vers hexametres, divisé en (k) quatre livres, où il ne sait que rendre presque mot pour mot le texte des Evangelistes. Il s'attache particulierement à l'Evangile de saint Matthieu, suppléant des trois autres ce que cet Apôtre peut avoir omis de l'histoire entiere de Jesus-Christ. Mais c'est sans se faire luimême une loi de tout mettre, comme il paroît en ce qu'il n'a pas rapporté diverses particularitez que nous lisons dans l'Evangile de saint Jean, ne les croyant pas necessaires à son sujet. Il commence à l'apparition de l'Ange à Zacharie, marquée dans le premier chapitre de saint Luc, & sinit à celle de Jesus-Christ aux onze Disciples sur la montagne de Galisée, où il leur promit d'être toûjours avec eux jusqu'à la consommation du siécle, ainsi qu'il est dit dans le dernier chapitre de S. Matthieu.

Eloge de cet Ouvrage,

III. Juvencus fait lui-même l'éloge de son ouvrage dans l'exorde qu'il a mis en tête, où il dit (1), que si les vers de ceux qui ont transmis à la posterité les actions des Anciens, en leur donnant de l'éclat par leurs sictions, leur ont acquis une réputation qui dure depuis tant de siécles; il doit se promettre une gloire immortelle, en prenant pour sujet des siens la Vie & les actions de Jesus-Christ. Il ajoute, qu'il n'a pas même sujet de craindre qu'ils soient enveloppez dans l'incendie general qui consumera le monde: au contraire, il espere que cet ouvrage le délivrera des slâmes, au jour que le Seigneus viendra sur une nuée de seu juger tous les hommes. On peut remarquer qu'en le commençant il invoque le secours du Saint-Esprit, pour traiter dignement sa matiere (m); & ce qu'il dit dans la description de la Céne, que Jesus-Christ y enseigna à ses Disciples (n) qu'il leur donnoit son propre Corps & son

<sup>(</sup>i) Hieronym. in eatal. eap. 84. (k) Ibid.

<sup>(1)</sup> Quod fi tam longam meruerunt carmina famam,

Que veterum gestis hominum mendacia nec-

Nobis certa fides aterna în facula laudis , Immortale decus tribues merisumque rependes .

Nam mihi carmen erunt Christi vitalia gesta, Divinum in populis salsi sine crimine donum. Non metus ut mundi rapiant insendia sesum.

Hoc opus. Hoc etenim forfan me fubtrahet igui. Tunc cum flammizoma defcendet nube corafcans.

Juden altitroni genitoris gloria Christus. Juvencus, pag. 451. edst. Basil. an. 1564. (m) Ergo age , sanchisem Spiritus adsit mihê carminis author,

Spiritus & penè menten riget amne canentit; Dukis Jordanis, in Christo digna loquamne, Idem, ibid.

<sup>(</sup>m) Hac whi diela dedit, palmis sibi fram-

IUVENCUS, POETE ET PRESTRE. CHAP IV. 123

Sang. Il finit en louant Constantin de la paix (0) qu'il avoit rendue à l'Eglise, & de ce qu'il étoit le seul des Rois qui n'avoit pas voulu souffrir qu'on lui donnât des titres qui ne convien-

nent qu'à Dieu.

IV. Les vers de Juvencus n'ont rien d'élevé : & il semble avoir négligé les ornemens de la poèsse par respect pour la vérité, qu'il n'a pas cru devoir dépouiller de sa simplicité naturelle. Il y a même des fautes de quantité, & des termes peu latins. Ce qui vient apparemment de son exactitude à rendre dans ses vers le texte de l'Evangile, en quoi il a réussi. Saint Jerôme (p), dans ses Commentaires sur saint Matthieu, cite l'endroit de ce poëme, où il est parlé des Mages qui vinrent adorer le Fils de Dieu à Bethléem, & lui offrir des presens. Le Concile de Rome, sous Gelase, témoigne qu'on lisoit l'ouvrage de Juvencus avec admiration.

Jugemene du poeme de

Tome 43 Conc. page 1264.

V. Il avoit fait d'autres ouvrages en vers, que nous n'avons plus. Saint Jerôme dit en general (q), qu'il avoit écrit sur les de Juvencus, Sacremens ou sur les Mysteres. On lui attribue aussi quelques qui sont per-Hymnes, dont ce Pere ne parle point.

Autres écrits

VI. Son poëme de la Vie de Jesus-Christ a été imprimé trèsfouvent. Il le fut à Paris en 1499, in-fol. avec Sedulius, & quelques autres ouvrages de pieté, par les soins de Jacques le Fevre. M. Fabricius dit en avoir une édition ancienne, où l'on ne voit ni le lieu, ni l'année de l'impression. Il y en eut une à Venise chez Alde en 1502. in-4°. avec Sedulius, Arator, Proba-Falconia, les vers de C. Sulpitius, & plusieurs Opuscules de differens Auteurs; une à Leipsic en 1505. in-fol. une à Paris en 1506. in-4°. une seconde à Leipsic en 1511. in-4°. avec l'épigramme de Herman Buschius sur Juvencus. Les éditions suivantes sont celles de Rouen en 1509. in-4°. de Vienne en 1519. in-4°. de Bâle en 1537. in-8°. 1541. in-8°. 1545. in-8°. 1562. & 1564.

Editions de fon poeme de la Vie de J.C.

(9) Nonnulla codem metro ad Sacramentorum ordinem pertinentia composuit. Idum, in catal. cap. 84,

Divisumque dehine tradit, sanclèque pre-

Discipulos docuit proprium se tradere corpus. Hine calicem sumit Dominus , vinoque reple-

Magnis fanclificat verbit, potumque minifrat,

Edocuitque suum se divisisse cruorem.

<sup>( 0 )</sup> Hac mihi pax tribuit Christi , pax hec mshi facli ,

Quam foret indulgens terra regnator operia, Conftantinut, adeft cui gratia digna merenti.

Qui solus Regum sacri sibi nominis horret

Imponi pondus. Ibid. pag. 5226 (p) Hieronym. in cap. 2. Matth. Il parle ausli de l'ouvrage de Juveneus dans l'épitre 83. à Magnus : Inveneus Presbyter sub Constantino historiam Domini Salvatoris versibus explicavit , nec pertimuit Evangelii majeflatem fub metri lege mittere.

124 CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. I.

Ces deux dernieres sont en beaux caracteres, & enrichies des sçavantes notes de George Fabricius. De Paris en 1545. in-12. de Lyon en 1553. & 1566. avec Sedulius & Arator, in-18. 1588. in-12. de Milan en 1569. in-8°. de Cagliari en 1573. in-8°. de Cologne en 1537. in-8°. 1616. in-4°. Juvencus se trouve aussi dans le second tome du Recueil des Poëtes Latins, à Lyon en 1603. in-4°. Au même lieu chez Jean de Tournes en 1566. in-18. avec Sedulius & Arator; à Genève en 1611. & 1627. in-4°. à Londres en 1713. in-sol. & dans la Bibliotheque des Peres de Paris en 1575. 1589. 1624. 1654. tome 8. de Cologne 1618. tome 4. & de Lyon 1677. tome 4. On l'a imprimé en dernier lieu à Francsort en 1710. in-8°. revû & corrigé sur plusieurs manuscrits, & enrichi d'un grand nombre de notes, en particulier de celles de Daniel Omeisius, & de Mathias Koënig.

## CHAPITRE V.

Le Grand Constantin, premier Empereur Chrétien.

# ARTICLE PREMIER.

Histoire de sa Vie,

Naissance de I. Constantin, yers l'an 274.

I. Eux qui dans les derniers siècles ont donné des catalogues des Auteurs Ecclesiastiques, comme Bellarmin, Aubert le Myre & plusieurs autres, ont cru devoir y donner place à l'Empereur Constantin, soit à cause de quelques discours de pieté qu'il a composez & récitez lui-même, soit à cause de plusieurs lettres qu'il a écrites touchant les affaires de l'Eglise, soit ensin à cause d'un grand nombre d'Edits qu'il a faits en saveur de la Religion. Il naquit à Naïsse (r), ville de la Dardanie, le 27. Fevrier, selon d'autres le 3. d'Avril, vers l'an 274. & y stut élevé (f) pendant quelque tems. Son pere se nommoit Constance, & avoit le surnom de (r) Chlore. Il est aussi appellé Jule par (u) Aurele Victor, pour le distinguer des autres Constances;

Amfielod. an. 1678. pag. 184.

furt. 1588,

<sup>(</sup>r) Anonymus Ammiano defunctus in ... (editione Valefit, Parif. 1636, pag. 471.
(f) Ibid. & Stephanus Byzantinus, edit.

<sup>(</sup>t) Graci Scaligeri collectanei. Bainag; tem. 2. pag. 457. (n) Aurel. Vict. pag. 524. edit. Frane.

#### CONSTANTIN, EMPEREUR, CHAP, V. ART. I. 120

& dans les (x) inscriptions . Flavius - Valerius - Constantius, Sa mere, que nous connoissons ordinairement sous le nom d'Helene, est nommée dans les ( v ) inscriptions, Flavia-Tulia-Helena. Elle étoit, selon quelques-uns, du bourg (z) de Drepane en Bithynie : d'autres veulent qu'elle fût de Naisse, d'une famille (a) qui n'avoir rien de confiderable. Celle de Confrance étoir très - noble, puisque Claudia sa mere étoit fille de (b) Crispe frere de l'Empereur Claude II.

II. Lorsque Constance sur fait César & envoyé dans les Gaules pour observer les Francs & les Allemands, il introduisit son tion. fils Confrantin à la cour de Dioclétien , qui avoit déja aggregé ce jeune Prince aux Tribuns; ainfi Conftantin fut, felon la remarque d'Enfebe (c), élevé auffi bien que Moife, au milieu des ennemis de la verité, qu'il devoit un jour exterminer, pour en délivrer le peuple de Dieu. La bonté de son naturel joutenue & dirigée par l'esprit de Dieu (d), ne se porta qu'à la pieté; & il ne prit aucune part à la corruption des mœurs qui regnoient dans la cour de Dioclétien. Il avoit un génie (e) vit & ardent. beaucoup de prudence : les Panégyriftes y joignent une adreffo fingulière pour ne se laisser jamais surprendre. Il étoit très-inftruit (f) des lettres humaines, & aimoit tous les arts liberaux. Il fcavoit le grec (q), mais le latin lui étoit beaucoup plus familier. comme étant la langue de l'Empire : c'est pour cela que ce qui nous reste de lui est en latin ; on lui traduisoir en cette langue ce qu'il vouloir (b) scavoir des discours ou des écrits des Grecs.

III. Il fe maria fort jeune, & on le loue de (i) n'avoir jamais Son mariage violé les regles du mariage unique, c'est-à-dire, qu'il n'eur ja- vec Miner-mais qu'une femme à la fois. De la premiere nommée Miner- avoil liorde vine (k), il eut un fils nommé Crifpe, dont on met la naissance Nicomédic, vers l'an 200. En 305. Dioclétien & Hercule ayant abdiqué près de Conl'Empire, le Céfar Constance entra avec Galere en partage de stance for

& fe rend au-Dere.

```
( # ) Sponii Mifcellan, pag. 193.
```

<sup>( )</sup> Goltzius , pag. 125. (3) Proconius , de edificiis Jufliniani , lib. 5. cap, 2.

<sup>(</sup> a) Ambrof, de obito Theodofi . p. 1100. (b) Byfantine familie , p. 43. Parif. 1680.

Grut. infeription pag. 183. edit. Commelian. Hesdelbgrg. 1616. (c) Eufeb. lib. 1. de pita Conflantini ,

CAP. 11. 0" 19. (d) Idem , ibid,

<sup>(</sup> e ) Paneryrica eratie 5. p. 127. Or eratie 7. p. 159, 160. edit. Antwerp an, 1599. (f) Eufeb. lib. 1. de vita Conftantini . c. 19. O Victorinus, in Conflantino , pag. 543. edit. Franceferti, an. 1588.

<sup>(</sup>g) Euleb. lib. 3. de pica Conftantini, cap. 13. pag. 490. (b) Eufeb. lib. 4. de wita Conflantini ,

<sup>(</sup>i) Panegyrica eratio , pag. 126. " erat, 6. pag. 137.

<sup>(</sup> A) Byfantine familie , por. 4. Q iii

### 126 CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. I.

l'autorité souveraine (1). Dès-là Constantin ne devoit plus servic d'ótage à Nicomédie où Galere résidoit; mais quoique Constance, qui étoit en Occident, eût prié plusieurs fois qu'on le lui renvoyat, Galere, qui redoutoit les grandes qualitez de ce jeune Prince, differa long-tems de le rendre: il essaya même de le faire périr adroitement en l'expotant à divers dangers, sous prétexte d'exercer sa valeur. Quand il vit néanmoins qu'il ne pouvoit plus le retenir sans rompre ouvertement avec Constance, il lui donna la permission de l'aller trouver (m avec le brevet nécessaire pour prendre les chariots de poste. C'étoit le soir, & il lui dit de partir le lendemain matin, après qu'il auroit reçû ses ordres. On dit que son dessein étoit (n de l'arrêter encore fous quelque prétexte, ou de dépêcher un courier à Severe, avec ordre de le retenir au patlage d'Italie; & qu'afin que le courier eût plus d'avance, Galere demeura exprès au lit jusqu'à midi. Mais aussi-tôt après le coucher de l'Empereur, Constantin étoit sorti de Nicomédie, & ayant pris les chevaux nécessaires à sa retraite, il fit tuer sur le chemin les autres qui auroient pû servir à le poursuivre. Galere averti de son départ, en sut inutilement irrité, & voulut en vain faire courir après lui.

Il est déclare Auguste en 306. par les pole.

IV. Constantin joignit son pere (0) à Boulogne, comme il levoit l'anchre pour passer en Angleterre. Il l'accompagna (p) foldats; Ga- dans son voyage, & vainquit avec lui les Pictes, qui habitoient kere s'y op- alors l'Ecosse. Constance ne survéquit pas long-tems à cette victoire: il mourut à York en Angleterre le 25. Juillet de l'an 306. après avoir été César treize ans & deux mois, & Auguste un an & près de trois mois. Avant que de mourir il ordonna que Constantin seul regneroit à la place (p., & le recommanda aux soldats. Tous ceux qui se trouverent présens le demanderent pour Empereur, principalement Eroc Roi des Allemands, & dès la premiere fois qu'il parut en public, ils le revêtirent de la pourpre, & le proclamerent Auguste & Empereur : c'étoit le jour même que son pere mourut. Constantin, selon la coûtume des nouveaux Empereurs, envoya son image (r) aux autres Princes ornée des marques de la dignité Impériale. Galere fut

<sup>(1)</sup> Lactantius, de mortibus perfecutorum,

<sup>(</sup>m) Idem, ibid. & Aminiani Anonymus. Pag. 471.

<sup>(</sup> n ) Lactantius , ibid.

<sup>( 0 )</sup> l'ani, yrica eratto 9. pag. 194.

<sup>(</sup>P) Libanius, orassone 3. pag. 105. Parif.

an. 1627 C Lactantius, de mort. perfecutor. num, 24.

<sup>(</sup>q) Lactant. de mort. persecut num. 25. Zozim. leb. 2. hiftor. August. pag. 672. editio Francosurti, an. 1590.

<sup>(</sup>r) Lactant. ubi supra.

#### CONSTANTIN, EMPEREUR, CHAP, V. ART. I. 127

for le point de la faire brûler avec celui qui la lui avoit apportée; mais il en fut détourné par ses amis, & par la crainte que les foldats ne se missent du côté de Constantin, s'il l'obligeoit à lui déclarer la guerre. Il reçût donc son image, & lui envoya la pourpre, afin qu'il parût tenir de lui fon autorité : mais il voulut qu'il se contentat du titre de César, & sit Severe (/) Auguste qu lieu de lui. Constantin céda au tems, & on trouve plulieurs médailles ( t ) qui ne lui donnent que la qualité de Céfar.

V. Le premier usage ( w ) que Constantin fit de son autorité Son attenfut de favoriser la religion Chrétienne, d'en permettre le libre tion pour le exercice, & de donner des Edits pour le rétabliffement des ment des Eglifes, Il vifita tous (x) les peuples foumis à fon obéiffance, Iglifes. & s'appliqua à vaincre tous les Barbares, qui faisoient quelques mouvemens sur le bord du Rhin & de l'Ocean. Les François avant profité du féjour de Conftance en Angleterre pour violer les traitez faits avec lui, Constantin les attaqua (y) dans les Gaules, les vainquit, & fit mourir deux de leurs Rois pris à la guerre, Ascarie, & Gaïse ou Regaite. Il traita de même des Rois des Allemands, avec qui il entra en guerre.

VI. Cependant Maxence, fils de Maximien Hercule, prit à Rome le titre d'Auguste; mais voyant (z) que Galere, dont il donne le titre avoit éponfé la fille, au lieu de confentir à son entreprise, étoit Faulte en madans la disposition de lui faire la guerre, il pria Maximien de risge en 307. reprendre la pourpre, & le déclara Auguste pour la seconde le trabir, & fois. Celui-ci , pour se maintenit sur le trone , dont il n'étoit lui ôter la vie. descendu que malgré lui, songea à s'appuyer du côté de Con-Conflantin découvre ses stantin, qui, depuis fa victoire sur les François, jouissoit d'une intrigues & paix entiere. Il le vint a) trouver dans les Gaules, lui donna 'en punit en Fauste sa fille en mariage, & le titre d'Auguste au lieu de César, dont ce Prince s'éroit contenté jusqu'alors. Constantin eut de Fauste, Princesse louée (b) pour ses vertus comme pour la nobleffe, Conftantin, Conftance & Conftant, Cette alliance n'empêcha pas Hercule d'attenter (c) dans la fuite à la dignité & à la vie de son gendre; mais ses intrigues avant été découvertes,

Hercule lui d'Auguste . &

<sup>(/)</sup> Golrzins , pag. 116. (1) Lactant, de mors, perferat, num Cr lib. t. Infit. cap. 1.

<sup>(</sup> a) Euleb, de pita Conflantini , cat. 14. (x) Paveryrica orat. 9. pag. 196, 6" 197. ( ) Lactant. de mort. perfecut, nam. 36. Panegyrica eratie 5. pag. 131.

<sup>(2)</sup> Ibidem, pag. 134. C Zozim. 66. 3.

par. 673. 674. C' Lactant. de mort. perfecut-BESS- 27. (a) Julianus , eratione 1. pag. 9. 16. edit.

Parif 1610, 1em. 1. (b) Laftant. de morte perfecut. num. 19. 0 10. Zozim. lib 2. pag. 674.

### 128 CONSTANTIN, EMPEREUR, CHAP. V. ART. I.

Constantin lui ôta à lui-même la pourpre, & ensuite la vie, ne lui ayant laissé que le choix de sa mort. C'étoit l'an 310. Galere mourut l'année suivante d'une horrible maladie. Ainsi l'Eglise

se trouva délivrée de deux persécuteurs.

Constantin se prépare à la guerre contre Maxence : a recours à Dieu. Jesus-Chrift lui fait & lui apparoit, en 311.

VII. Constantin étoit alors dans la sixième année de son regne. Cette année est remarquable par les largesses qu'il fit à la ville d'Autun, désolée par les impôts dont on l'avoit surchargée dans la derniere guerre. Ce Prince remit aux habitans ce qui étoit dû des cinq dernieres années; & pour les suivantes. voir la Croix il leur remit le quart des impositions ordinaires. Eumene lui en fit à Tréves un remercîment public au nom de toute la ville d'Autun, par un discours que nous avons encore. Ce fut aussi en cette année qu'il se disposa à la guerre contre Maxence, qui après avoir ruiné l'Afrique & Rome par sa tyrannie, vouloit le dépouiller de ses états. Pour dissiper les illusions de la magie, dans lesquelles Maxence mettoit (d) principalement sa confiance, il eut recours à la protection du Dieu, que Constance fon pere avoit adoré (e). Il lui adressa ses prieres, le (f) conjura de se faire connoître à lui, de lui apprendre qui il étoit, & de l'assister dans l'état present de ses affaires. Sa priere sut exaucée. & Dieu commença à se manifester à lui en cette maniere. Comme il marchoit par la campagne avec ses troupes après midi. le soleil commençant à baisser, il vit (g) au-dessus dans le Ciel une Croix de lumiere, avec cette inscription, Ce signe vons fera vaincre. Tous les soldats virent la même chose, & ils en furent étrangement surpris aussi bien que lui. Constantin sut occupé de cette vision le reste du jour, fort en peine de ce qu'elle pouvoit signifier. La nuit comme il dormoit (h) Jesus-Christ lui apparut avec le même signe qu'il avoit vû dans le Ciel, & lui commanda d'en faire un semblable, & de s'en servir dans les combats pour vaincre ses ennemis. Dès le lendemain matin il fit confidence de son secret à ses amis, & ayant fait venir des Orfévres & des Jouailliers, il leur expliqua la figure de l'enseigne qu'il vouloit faire, & leur commanda d'y employer

(f) Ibid. cap 28.

Ipfe viller Augustus nobis, qui hanc historium feribimus , longo poll tempore , cum videlices in ejus notitiam & familiaritatem pervenimus , id retulit & fermonem facramenti religione firmapit. Eufeb. lib. 1, de vița Conflant, cap. 28.

(b) Ibid. cap. 29.

<sup>(</sup>d) Euseb. de vit: Constant, lib. 1. c. 27. (e) Solum Deum genitoris sus esse colendum eenfuit. Ibid.

<sup>(2)</sup> L'Empereur lui - même racontoit cette merveille long-tems après, & affuroit avec serment l'avoir vue de ses yeux.

CONSTANTIN, EMPEREUR, CHAP, V. ART. I. 129 Por & les pierres précieuses. Voici quelle en étoit la forme

(i) Un long bois comme d'une pique revêtu d'or, avoir une traverse en forme de Croix ; au bout d'en haut étoir attachée une couronne d'or & de pierreries, qui enfermoit le symbole du nom de Christ, c'est-à-dire, les deux premieres

lettres Chi & Ro . le Ro posé au milieu de cette sorte : L à la traverse de la Croix pendoit un petit drapeau quarré d'une étoffe très-précieuse, de pourpre tiffue d'or & chargée de pierreries , au-dessus de ce drapeau , & au-desfous de la petite croix, c'est-à dire, du monogramme, étoit en or l'image de l'Empereur & de ses enfans. On donna à cet enseigne le nom de Labarum ou Laborum. L'Empereur en fit faire (k) plusieurs autres semblables, pour être portez à la tête de ses armées. Lui-même portoir fur fon casque la croix,& les soldats sur leurs écus. Il confia le Labarum (1) à cinquante de ses gardes les plus forts & les plus braves, qui eurent charge de le porter tour à tour. C'étoit le principal étendart, qui tenoit seul la place de toutes les idoles d'or, qu'on portoit auparavant dans les combats. Eusebe dit avoir appris de Constantin même, que ceux (m)qui portoient le Labarum n'étoient jamais blessez dans le combat. & que dans une occasion, où il y avoit beaucoup de danger, celui qui le tenoit s'étant effrayé, & l'ayant donné à un autre pour s'enfuir, fut dans le moment percé d'un dard qui le tua. & one l'autre ne recut aucun coup, quoique plufieurs traits don-

naffent dans le bois qui portoit la Croix & s'y attachaffent. VIII. Constantin résolu de n'adorer que le Dieu , qui s'étoit fait voir à lui, fit venir des Evêques pour apprendre d'eux embrasse la à le connoître, & recevoir une explication plus particuliere de religionChréla vision qu'il avoit eue ; ils lui dirent que (n) ce Dieu étoit six Maxence

(i) Eufeb. l. 1. de pila Conft. cap. 31. M. Eleuri a fait graver le Labarum , dans fon hittoire & celefisthique , tome 2. page 612. ( 4 ) Eufeb. lib. 1. de pira Conflant. cap. 31.

(1) Ibid. 46, z. cap 8. (m) Adject Imperatorem quendam memo-Patu dignifimam : Nam cum forte, inquit , inter pugnandum ingens trepitus exercitum consurbaffes i is qui hoc fignum humeris ferchas meta perculfus alteri goftandum tradidis ut ipfa periculum evaderes Vin alter ille fignum geftandum susceperat, cum ecce is qui se subripsens cufodiam fogni defernerat , solo in mentre percuffus occubust : & bie quidem ignavie atque infidellsatu fue panes perfelpens , ibidem jaçuis exa-

Tome IV.

nimis. At falatare Cracis tropheam ei qui ipfans sublime geftabat incolumitacem prafitit; in quem cum tela undique jucerentur . fignifir quidem aple falpus epalis , hafta verè falutares tron pai miffilia excepit : erat id fl. floculum omni minaeulo mains, cum cuntla hoflium sela in brepiffmum illum hafte am inum caderens. Que cum in haftam impaila defigerentur fignifer fernalistur incolumis i adro ut mello umpanto jaculo ferirentur quicanque los ministerium obibant. Nique porro bee niftra oratio eff , fed ipfins Imperatoris oni inter relique sel etiam nebis

commemorapit. Euleb: lib. 2. decita Conflans. ( w) Idem , lib. z. de vita Conftans, c. 11,

#### 130 CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ARY. I.

Rome en 311. Il y entre victorieux.

le Fils unique du seul Dieu veritable, & le signe qui lui avoir été montré, le symbole de l'immortalité & le trophée de la victoire, qu'étant fur terre il a remportée fur la mort. En même-tems ils lui expliquerent les caufes de fon avenement. & tout le mystère de son Incarnation. L'Empereur écoutoit tout avec avidité, & comparant les explications des Evêques avec ce qu'il avoit vû, ses embarras disparoissoient, & il lui fembloit entendre Dieu-même, lui fervir de maître & d'interpréte en cette occasion. Depuis ce tems là il s'appliqua à la leeture des divines écritures. & retint continuellement des Evêques auprès de lui, donnant toute son application à servir le Dieu, qui lui avoit apparu. L'expedition de Conftantin contre Maxence fut d'affés longue durée; elle commença avant la fin de 311. & ne finit qu'au mois d'Octobre de 312. Il avoit déja défait les armées de Maxence à Turia, à Bresse & à Veronne Jorfou'étant arrivé devant Rome . & à la veille du nouveau combat . il fur averti ( o ) en songe de faire mettre à ses soldats sur leurs boucliers le caractere du nom de Jefus-Chrift, & après cela de donner la bataille sans rien craindre ; ce qu'il fit. L'armée de Maxence plia . & prit la fuite. Lui-même pouffé par ceux qui fuioient après lui, fut précipité dans le Tybre & le noya. Rome ouvrit ses portes à Constantin, & il v entra victorieux le 20. Octobre de l'an 312. On dressa une statue à ( p.) Constantin dans une des places de la Ville, où il voulut paroître avec une longue Croix à la main au lieu de lance . & fit mettre à la base cette inscription : Par ce signe (alutaire , vraie marque du conrage, i'ai délivre votre Ville du joug du Tyran, es i'ai rétablis le senat & le Peuple en son ancienne splendeur. Pendant son séjour à Rome il donna un édit en faveur des Chrétiens . & son zele pour la Religion étoit dès lors si grand, que dans une (q lettre écrite peu après au Pape S. Meltiade, il le prend à témoin de l'extrême defir qu'il avoit de ne voir en aucun endroir de l'Eglife Catholique, ni schisme ni division. Il faisoit asseoir à fa table les Ministres de Dieu, ne regardant pas en eux leur exterieur, qui n'avoit rien (r) alors que de vil & de méprifa-

<sup>(</sup>e) Lactant, de mort perfecut anno, 44.
(f) Comque Roman in excherence white lees flauom es destroffers, gane decret manu fattante Crecis flyome geffebras, busifered inferipiasene latino fermone in help nells apparal; Hoc fallurari figno, quod verze virtutts infence de veffran urbens tyranicza domina-

tionis jugo libertatem fervavi; fenatul populoque Romano in libertatem afferto prifinam decus nobilitatis plendoremque refirmi. Apad Euteb, lib. 9, hiji. cap. 9.

<sup>(</sup>q) lidem, lib 10. cap. 5. (r) Externo quidem veftera defficabiles. Equi febius, lib. 1. de pira Confiant, cap. 42.

## CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. I. 131

ble, mais la grandeur de leur ministère & de leurs vertus. Il ( / ) augmentoit les Eglises, leur distribuoit de grands biens, & ornoit les autels par des offrandes magnifiques. On prétend qu'il donna aux Papes en cette année 312, le palais de Latran (t). Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils le possedoient dès le IV. (u) siècle, & qu'en 313, on tint un Concile dans ce palais (x)

en l'appartement de Fauste, semme de Constantin.

IX. Ce Prince sortit de Rome le 18. Janvier de l'an 313. & se rendit à Milan, où conjointement avec Licinius, il donna un édit qui permettoit aux Chrétiens le libre exercice de leur lan, & de là Religion. Cette année fut la premiere des (y) indictions, qui dans les Gaucommencerent le 24. Septembre de l'année précédente 312. fait les Fran-De Milan il se rendit sur les bords du Rhin, & delà dans les Gaules, où il vainquit les François (z, qui le menaçoient de faire une irruption dans ses états; on voit par plusieurs loix (a) son sejour à qu'il étoit à Treves dans les mois de Novembre & de Decembre. Il y passa encore (b) les premiers mois de l'année suivante va en Gréce. 314. en laquelle il convoqua à Arles un Concile general de Sa loi toul'Occident, pour tâcher de finir le schisme des Donatistes. Il eut à se défendre deux fois cette année contre Licinius, qui fans des pauaprès avoir rompu la paix, avoit encore fait abbatre ses statues dans Emone, Ville de la haute Pannonie. Constantin le défit, premierement (c) à Cibales, & ensuite dans la Campagne de Mardie (d) en Thrace. Enfuite de ses victoires il parcourut les Provinces de l'Illyrie & de la Gréce, dont le traité de paix fait avec Licinius l'avoit rendu maître; & il se trouva le 13. de Mai de l'an 315. à Naïsse sa patrie, où il fit une loi célebre, portant en substance (e), que lorsqu'un pere appor-

Conftantin fort de Rome, il palle à Miles . où il déçuis. Loi enfaveur des Chrétiens, Trèves en chant la nourrature des en-

Septembre, dont on s'est servi long-tems en France & en Allemagne : celle de Conitantinople, qui commence avec l'annee des Grees, le premier du même mois; & celle des Papes, qui depuis quelques siecles ne la comptent que du premier Janvier 313. Baron. ad an 312. n. 104. 110. M. Fleuri, tom. 3. hift. Ecclef. num. 2. pag.4. Tillemont, hift des Empereurs, to. 4. p. 143.

(2) Zozim. leb. 2 pag. 677.
(a) hronolog. Gothofred. tom. 1. Cod. Theodofiani pramifia pag. 7.

(6) lbid. 8.9.

<sup>(</sup>f) Ibidem.

<sup>(1)</sup> Baron. ad an. 312. num. 82.

<sup>(</sup> w ) Thidem , num. 83. 84.

<sup>(</sup>x) Optat. Milevit. lib 1. pag. 44.

<sup>( )</sup> On ne tçait pas bien l'origine des Indictions. Quelques-uns croient que le noin & la choie viennent de ce que Con-Rantin ayant reduit à quinze ans le tem? de la milice, qui, auparavant, étoit de scize ans, il falloit tous les quinze ans imposer & indiquer selon le terme latin, un tribut extraordinaire pour payer les soldats qu'on licentioit; & cette opinion paroit la plus vrai semblable. L'on se sert encore aujourd'hui d'indiction dans le stile Ecclesiastique. Il y en a de trois sortes: celle des Celars, qui commence le 24.

<sup>(</sup>c Zozim. lib. 2. pag. 678. (d) Idem.pag. 679. & Anonymus Ammiani, pag 474.
(e) Cod. Theodof. lib. 11. tit. 27. lege t.

### 132 CONSTANTIN, EMPEREUR, CHAP. V. ART. I.

teroit aux Officiers des finances un de ses enfans, qu'il seroit hors d'état de nourrir, ils prendroient indifferemment ou sur le trésor public, ou sur le domaine du Prince, ce qui seroit necessaire pour nourrir & habiller l'enfant, & cela sans aucun délai, la foiblesse d'un enfant ne souffrant pas de retardement.

Conftantin année de fon regne en 315. Il juge l'attaire des Donaciftes à Milan en 316. Ses les Aruipices en 319. en faveur de la Re-311.

X. De Naisse Constantin revint à Rome par Sirmich & par me la dixieme. Aquilée, pour y célebrer la folemnité de sa dixième année, qui commençoit le 25, jour de Juillet de l'an 315. Les peuples la solemniserent par diverses réjonissances, & lui (f) par les prieres & les actions de graces qu'il offrit à Dieu, comme autant de sacrifices. Il étoit à Arles le 13. Août de l'an 316. loix touchant où Fauste sa femme (g) accoucha du jeune Constantin. Des Gaules il passa à Milan, où vers le mois d'Octobre il jugea l'affaire des Donatistes contre Cecilien. Il se repentit (h) depuis ligion Chré d'avoir jugé des Evêques, & leur en demanda pardon. L'antienne en 320. née suivante 317. étant à Sardique le premier Mars, il sit de concert avec Licinius trois Cesars, Crispe & Constantin ses deux fils, & Licinien fils de Licinius. Il eut au mois d'Août suivant (i) un troisième fils, qu'il nomma Constance, & qu'il devint dans la suite le plus célebre de tous. On voit par plusieurs loix, qu'il fit en 319, que quelque zélé qu'il fût pour la Religion Chrétienne, il croyoit devoir encore tolerer les anciennes superstitions païennes, entre autres celles des (k) Aruspices qu'il permit (l) de consulter; mais avec cette restriction. qu'ils n'exerceroient leur art que dans les temples & les autres lieux publics, fans ofer entrer dans aucune maifon particuliere sous quelque prétexte que ce fût. Il ordonna même aux Payens de lui envoyer les réponses des Aruspices : ce qui étoit leur imposer un nouveau joug. Dans le cours des années suivantes il abrogea la loi Papia, contraire à la virginité, préscrivit la célebration du Dimanche, & sit diverses autres loix en faveur de la Religion Chrétienne, dont nous parlerons dans la suite.

Il defait Liginius à Andrinople, à

XI. L'union & le concert, qui avoient recommencé depuis quelque tems à regner entre Constantin & Licinius, furent de

<sup>(</sup>f Eufeb. lib. 1. de vita Conftant. c. 48. (g) Go: hofredi chronologia, pag. 13. 0 Byfantina familia , pag. 47.

<sup>(</sup>h) August. epist. 43. ad Gloriofum & Elenfinum , tom. 2. pag 98.

<sup>(</sup>i) Byfantina familia, pag. 474

<sup>( )</sup> Sous le nom d'Aruspices on entendoit ceux qui prétendoient trouver l'avenir dans les entrailles des bétes.

<sup>(1)</sup> Cod. Theodof. lib. 9. tis 16. leg. 1. 5. 1. 0 lib. 16, 1/1, 10, leg. 1. 0 lit. 3. 0 6,

nouveau rompus par la jalousie de celui-ci, & ils en vinrent Bysance & à aux mains le 3 de Juillet 323. La bataille se donna proche Chrysople d'Andrinople. Licinius avant que d'en donner le signal, s'en-Calcedoine fonça avec ses plus chers confidens dans un bois voisin, qui en 323. Ses victoires passoit pour sacré, & où étoient quantité d'idoles de pierre (m). Ses victoient le Là après avoir sacrifié solemnellement, il dit à ceux qui l'accom- fruit de ses pagnoient: Voici les dieux que nous adorons, & que nos peres prieres, ont adoré de tout tems: Notre ennemi y a renoncé pour embrasser une secte impie, & suivre un Dieu que nous ne connoissons point, par l'étendart duquel il deshonore les armes Romaines: aussi c'est moins contre nous qu'il fait la guerre que contre les dieux. On verra donc aujourd'hui qui se trompe de nous ou de lui, & la victoire fera connoître à qui nous devons nos adorations. Si nous sommes vaincus, il faudra sans difficulté abandonner ceux qui ne nous auront pas affisté, & adorer celui, dont nous nous mocquons présentement; mais si nos dieux, qui au moins sont plusieurs contre un, nous donnent la victoire, comme cela sera indubitablement, il faudra déclarer une guerre irréconciliable à ces impies leurs ennemis. Voilà ce qu'Eusebe dit avoir appris peu de tems après de ceux même qui avoient entendu ce discours. Quant à Constantin, si-tôt que Licinius eut donné le premier signal du combat (car il est toûjours représenté comme agresseur dans cette guerre) il invoqua le Dieu sauveur & supréme, & (n) le donna pour cri de guerre à ses soldats; aussi éprouva-t'il la force de son secours, & la victoire suivit la Croix partout où on la porta. Licinius vaincu se retira à Byzance; Constantin l'y suivit (0); & sa flotte conduite par Crispe son fils, gagna une victoire si entiere sur celle de Licinius, qu'Amand qui la commandoit eut peine à se sauver. Licinius se voyant près d'être assiegé de tous côtez dans Byzance, se hâta (p) d'en sortir avec ses amis & ses trésors, & se jetta dans Chalcedoine, où comme il se fut vû de nouveau poursuivi par Constantin, il sit un traité qu'il rompit bientôt, & fut presque entierement désait dans un dernier combat, qui se donna près de cette Ville. Il est à remarquer que pour cette fois, ce malheureux Prince, avant que d'en venir aux mains, avertit ses soldats de ne pas combattre du côté

Rij

<sup>(</sup>m) Euseb. lib. 2, de vita Constant, c. 5. Anonymus, pag 475. (P) Ammianus, ibid. Fuscb. ub. 2. de ( m ) Ibid. cap. 6. ( ) Zozim, lib, 2. pag. 681. Ammiani vita Conflant, cap. 2. Zozim. lib. 2. p. 683.

que seroit l'étendart (q) où la Croix étoit représentée, d'éviter même de la regarder, avouant que ce signe avoit une force, qui lui étoit contraire & farale. La bataille fut aussitôt suivie de la prise de Byzance & de Chalcedoine, qui ouvrirent leurs portes au victorieux, & Licinius s'enfuit à Nicomédie. Mais toûjours poursuivi & n'ayant plus de ressource, il fut réduit à faire prier pour sa vie, qu'il obtint à la consideration de sa femme sœur de Constantin, mais qu'il ne merita pas de conserver long tems, Constantin (r) l'avant fait étrangler la même année, on ne sçait pourquoi, à Thessalonique, qu'il lui avoit asfigné pour son séjour. Eusebe alors Evêque de Nicomedie, le protecteur d'Arius & de sa doctrine, fut (/) une des principales causes de ces guerres : il envoya des espions contre Constantin, & rendit contre lui à Licinius toute sorte de services, presque jusqu'à prendre les armes pour le désendre. Co stantin-obtint toutes ses victoires par ses prieres. Il avoit coûtume avant la bataille de faire (1) dresser fort loin hors du camp, une espece de tabernacle pour placer la Croix, & s'y. retiroit souvent pour adresser à Dieu ses prieres, en la compagnie d'un petit nombre de personnes, dont il connoissoit la foi, & dont il avoit éprouvé la pieté. C'étoit ordinairement des Evêques. Après avoir consulté Dieu, qui ne dédaignoit pas de ( u ) lui répondre très-sensiblement & de lui préscrire ce qu'il devoit faire, il sortoit du tabernacle comme rempli de l'esprit divin, commandoit de sonner la charge & de marcher contre l'ennemi : ses soldats fondoient à l'heure même, faisoient main basse sur tout ce qu'ils rencontroient, & remportoient en un moment une victoire complete. Pour lui il faisoit conscience (x) de répandre beaucoup de sang, & autant qu'il étoit possible, il épargnoit celui de ses ennemis aussi bien que celui des siens. Il exhortoit les vainqueurs à pardonner aux vaincus, & lorsqu'il reconnoissoit que les soldats n'étoient plus les maîtres de leur courage, il tâchoit de les moderer en leur promettant une certaine somme d'ar-

<sup>(</sup>q) Euseb. de vita Constant. lib. 2. c. 16. (r) Victor Epi. p. 543. Eutrop. p. 588. (f) Theodoret. lib. 1. histocap. 190

<sup>(1)</sup> Euseb. devita Constante lib 2. c. 12.

<sup>(</sup>u) Porrò cum sedulò asque impense Deo suo supplicaret, semper Deus ei presentiam suam enclubere dignatus est, exinde velut diviniore actus impulsu prositire ex tabernaculo solebat,

Es signo ad proficiscendum dato, statim milità bus imperabat ut absque mora gladios stringo-rint; qui confessim impetu in hostem satto obvios omnes sine ullo atatis discrimine obtuncabant, donce exiguo tempores momento partà victorià tropaa de victis hostebus erexissent. Euseb. ibid.

#### CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. I. 135 sent nour chaque homme qu'ils lui ameneroient en vie-

XII. Constantin devenu maître de l'Orient par la défaite de Constantin Licinius, s'appliqua d'un côté à v faire ( v ) revivre l'abondance fair revivre par ses largesses ; de l'autre à faire connoître à tout le monde dans les prole Dieu auteur de ses victoires. Il donna un édit portant le rappel de ceux (ζ) qui avoient été condamnés pour la foi à l'exil, rient, & yfait aux mines, ou à quelques autres peines, mis dans (a) les Pro- Sun I du 1991 vinces des Gouverneurs Chrétiens ; défendit à ceux qui ne l'é-le rappel des toient pas de faire aucune action d'idolàtrie; o donna (b) de il bira de F. rétablir les Eglifes négligées pendant la perfécution , fournif-glifes , raine fant de son domaine aux dépenses nécessaires pour ces bâtimens. S'il n'abbatit ( c pas les temples, à caufe que le Paganifine était trop enraciné, il les ferma néanmoins & défendit d'y entrer, & les dépouilla de toutes leurs richesses, pour en faire part (d) à ceux qui en avoient plus de befoin. & en ôta même (e) les dieny. Il v en (f) out dont il fit ôter les portes i d'autres

ou'il fit découvrir, afin ou'étant exposez à la pluie, & aux autres injures de l'air, ils tombassent en ruine; d'autres qu'il démolit entierement, comme ceux d'Aphague, d'Helioples & d'Eges, Il défendit (q) encore les spectacles des gladiateurs : mais son autorité ne fut pas suffisante pour les abolir, puisqu'on voit cette

défente renouvellée par ( h ) l'Empereur Honoré. XIII. Il apprit cependant que l'herefie Arienne caufoit de Il travaille grandes divisions dans les Provinces d'Orient qu'il venoit de actembre l'Aconquerir. La douleur qu'il en ressentir fut si grande, que prêt sau la aleurà partir pour aller visiter cette partie de l'Empire, il s'arreta (i) ble le Concile ne pouvant se rétoudre à voir de ses yeux des maux, dont le de Nicee, & feul rapport lui faifoit verfer des larmes. Il penía enfuite féricu- sy trouve en fement à les guérir, & envoya à cet effet Ozius à Alexandric, 321. avec une lettre commune pour l'Evéque de cette Ville & pour Arius, où il les exhortoit d'une maniere très-pressante à finir leurs différends ; car Eufebe de Nicomédie, où étoit encore l'Empereur, lui avoit d'abord fait prentire cette affaire du mauvais

côté, en lui persuadant que tout ce grand trouble des Eglises n'avoit d'autres caufes que certaines difoutes frivoles , dont il

( ) Eufeb. lib. 1. cap. 10. 10. 12. (2) Ibid. cap. 19. 10 13.

(b) Ibid. cap. 44.

(4) Thundorer. ich, 5, hift, cap, 20. ( ) Luich, lib. 3. de visa Conftans, c. 1. Julian, ergt. 7, bir. 414. (f) Euseb. 166 . de v sa conflan. c. 54. (h) Eureb. Hid. lib 4. car, 15.

(i) Gothofred, comm, in cod. Threshof. tom, 5. pag. 397. 398.

rejettoit tout l'odieux sur l'Evêque d'Alexandrie. Il sut bien détrompé quand Ozius de retour lui eut fait une peinture fidelle de la personne d'Arius & de ses erreurs. Il en eut horreur, & jugeant que le mal demandoit un remede puissant, il résolut par le confeil des Evêques d'assembler un Concile de toute l'étendue de l'Empire Romain. Le lieu en fut marqué à Nicée en Bithynie, ville confiderable & commode par le voifinage de Nicomedie, qui étoit alors la ville Imperiale. L'Empereur envova de tous côtez aux Evêques des lettres très-respectueuses, pour les inviter à s'y rendre en diligence, & leur fournit toutes les choses nécessaires pour le voyage. Ils s'y assemblerent au nombre de trois cens dix-huit, sans compter les Prêtres, les Diacres & les Acolythes. Constantin s'y trouva en personne, & cut beaucoup de part à tout ce qui s'y passa. C'étoit l'an 325. le vingtième du regne de ce Prince. Comme il étoit de coûtume chez les Romains de celebrer chaque dixiéme année du regne des Empereurs, Constantin celebra celle-ci avec beaucoup de magnificence, partie à Nicomedie, partie à Nicée. Il (k) prit cette occasion pour faire un festin dans son palais aux Evêques du Concile, & il voulut qu'ils y vinssent tous. Il les combla d'honneur & de presens, quand ils furent prêts à se séparer; il leur donna des lettres pour les Gouverneurs des Provinces. portant ordre (1) de distribuer annuellement dans toutes les Villes aux vierges, aux veuves & aux Clercs, certaine quantité de froment qu'il mesuroit sur sa liberalité plutôt que sur leurs besoins. Il sit aussi distribuer de grandes sommes d'argent à tous les peuples tant des villes que de la campagne, à l'occasion de la solemnité de la vingtième année.

XIV. Mais parmi tant de belles qualités, que nous avons jusqu'ici admirées dans ce Prince, on reconnut l'année suivante 326. qu'il n'étoit pas exempt des soiblesses communes au reste des hommes, & qu'il prêtoit trop aisément l'oreille à l'imposture, comme cela lui arriva encore plusieurs sois depuis, dans les accusations des Ariens contre saint Athanase. Crispe sils de Minervine sa premiere semme, Prince de grande esperance, qui s'étoit désa signalé dans les guerres contre les François & contre Licinius, qu'il avoit créé César, & qu'il destipost à l'Empire, sut (m) accusé d'inceste avec sa belle-mere.

<sup>(</sup> k ) nuteb, lib. 3 do vita Conflant, cap. 35, 16, 22. Sofomen, lib. 1. cap. 25,

<sup>(!)</sup> Theodoret, lib. cap. 10-(\*) Zozim, lib. 2- pag. 685,

On croit que (n) ce fut Fauste elle-même, qui l'accusa faussement de l'avoir voulu commettre, & que pour rendre odieux. Crispe, qu'elle ne pouvoit voir sans jalousse, au-dessus des enfans qu'elle avoit eus de Constantin, elle l'accusa encore de crime d'état & de rébellion. Constantin sans examiner, comme il devoit, une accusation de cette importance, sit mourir Crispe. Il reconnut, mais trop tard, l'imposture de sa semme : & pour la punir de sa calomnie, & de s'être abandonnée à un valet, il la fit enfermer dans un bain chaud, où elle étouffa. Eusebe a passé ces deux faits sous silence, & Evagre prétend qu'ils sont faux : mais ils sont trop attestés par un grand nombre d'autres auteurs Chrétiens & Payens pour les révoquer en doute. Saint Sidoine rapporte qu'Ablave, l'un des Préfets du prétoire, pour représenter tant de crimes en peu de mots, fit attacher secretement deux (o) vers à la porte du Palais, qui portoient que le siécle de Constantin étoit un siécle de perles à cause de la magnificence de ce Prince, mais un siécle de Neron.

XV. Constantin étoit alors à Rome, où il passa quelque partie de l'année 326. Il peut s'être rendu la suivante à Nicome- actions de die, s'il est vrai qu'en cette année il ait fait une Ville du bourg Dedicace de de Drepane en Bythinie, en l'honneur, dit-on (p), de saint Constantino. Lucien martyr, dont les reliques y reposoient: à quoi on ajoûte ple en 330, qu'il la nomma Helenople, à cause de sainte Heléne sa mere, qu'on croit aussi avoir découvert en cette année le saint Sépulcre du Sauveur & le bois sacré de la Croix. Les deux années suivantes ne sont remarquables que par le rappel de l'heresiarque Arius, suivi de celui d'Eusebe de Nicomedie, de Maris & de Theognis, une des grandes fautes que Constantin ait faite, & peutêtre aussi par la mort de sa mere sainte Heléne, qui certainement préceda ces rappels, mais que d'autres avancent jusqu'en 326. L'an 330. est très-célebre par la dédicace de C. P. (q) qu'il nomma aussi la nouvelle Rome, & où il établit le siège de l'Empire. Outre les mouvemens qu'il se donna pour l'embellir aux dépens même des autres Villes, il eut soin de la purifier de toutes les souillures de l'idolâtrie, de substituer

Suite des

Tome IV,

<sup>(</sup>u) Baron. ad an. 224. B 12. Gregor. Tucon. hift. Francer. lib. 1. c. 36. Philostorg. lib. 2. cap. 4. Eutrop. in vita Constant. pag. 588, edit. Francofurti an. 1590. Chrytoftom. hom. 15. in epift, ad Philipp. Sozomen. lib. 1. sap. 5. Sidon lib. 5. epift. 8.

<sup>(</sup> o ) Saturni aurea facta quis requirat? funt

hae gemmea sed Neroniana. Sidon. lib. 5epift. 8.

<sup>(</sup> p ) Hieronym. in chron, ad an. 328. So-Crat. lib. 1. cap- 18.

<sup>(9)</sup> Zozim. lib. 2. pag. 686. Sozom. l. 24 cap. 3. Hieronym. in chron. ad an. 331.

quantité d'Eglises très-grandes & très-magnifiques aux temples des idoles. On remarque celle de fainte Irene (r), qui fut sous ce régne la grande Eglise (f), & la Cathédrale de C. P. celle des douze (1) Apôtres, qu'il destina pour sa sépulture, & qui le fut toujours des Empereurs suivans (#), ainsi que des Évêques de la Ville, & celle de l'Archange (x) saint Michel à vingt-cinq stades de C. P. par la mer; car Sozomene témoigne assez que c'étoit encore l'un des monumens de la pieté de Constantin, & il dit que dès le tems de ce Prince elle étoit celebre par des miracles & des apparitions. Mais le plus grand nombre des Eglises bâties par Constantin, tant dedans que dehors la Ville, consistoit en (y) Oratoires de Martyrs. Son zele ne se borna point aux Eglises; il mit la figure de la croix dans divers endroits publics de (z) la Ville; & sur les fontaines qui étoient au milieu des places, on voyoit les images du bon Pasteur (a), & celle de Daniel entre les lions, d'un ouvrage de bronze couvert de lames d'or. Dans la falle principale de son palais au milieu du plafond, étoit (b) un grand tableau, contenant une croix de pierreries enchassées dans l'or. Au vestibule étoit un autre tableau, où l'Empereur étoit représenté (c) avec ses enfans, ayant la croix sur sa tête, & sous ses pieds un dragon percé d'un dard par le milieu du ventre, & précipité dans la mer.

Guerre de Constantin contre les Gots & les Gots embralfent la Religion Chrétienne en 331. Il écrit au Roi de Perse en faveur des Chrétiens en \$33.

XVI. L'an 332, les Sarmates pressez par la guerre que leur faisoient les Gots, ayant eu recours à Constantin, ce Prince leur envoya des tronpes qui défirent (d) les Gots, en firent périr Sarmates. Les près de cent mille de faim & de froid, & obligerent Araric leur Roi, de donner son propre fils en ôtage. Cette victoire parut si miraculeuse, que plusieurs d'entre les Gots reconnoissant qu'elle venoit du Dieu de Constantin, embrasserent la Religion Chrétienne, qui avoit commencé à s'établir parmi eux environ soixante-dix ans auparayant. Les Sarmates n'eurent pas toutefois

<sup>(</sup>r) Eufeb. lib. 3. de vita Conftant, c. 48. (1) Socrat. lib. 1. cap. 26. pag. 45.

<sup>(1)</sup> Cangius, in descript, urbis C. P. lib. 4. pag. 147.

<sup>(</sup>n) Eusch. lib. 4. de vita Conflant. cap.

<sup>(</sup>x) Ab ille (Constantino) verè velst ab initio. quodam propagata confactudine quorques postea Constantinopoli regnarant Imperatores Christi, ibitlem (in Ecclesia que Aposto-lorum dicitur) sepetiri soleni, indemque Episcopi , quippe cum Sacerdotalis dignitas meo

quidem judicio Imperatoria par , immò verò in Jacris loits eium superier sit. Sozomen. libi 2. hift. cap. 34.

<sup>(</sup>y) Idem , lib. 1. cap. 3.

<sup>(2)</sup> Euseb. lib. 3. de vita Conflant. c. 482 (2) Codin. orig. pag. 16. 17. 20. 99. 00 Cangius , lib. 4, defeript, arbit C. P. pagi

<sup>72. 73.</sup> ( b ) Eufeb. lib. 3, de pita Conflant. c. 49; (c) Ibid.

<sup>(</sup>d) Ibid. cap. 3. pag. 484. 485.

pour les Romains la reconnoissance qu'ils devoient 3 ils firent même des courses sur leurs terres. Constantin tourna ses armes contre eux, les défit & les contraignit de se soûmette. Il faut rapporter à l'année 333. l'ambassade de Sapor Roi de Perse, à Constantin, dans le dessein de renouveller avec lui les anciens traitez. Constantin qui pouvoit avoir appris de Jean Evêque dans la Perse, qu'il y (e) avoit en ce pays un grand nombre de Chrétiens, écrivit à Sapor une lettre en leur faveur, que (f) nous avons encore.

XVII. Il celebra l'an 335. la trentiéme année de son regne. ce qui n'étoit arrivé à aucun Empereur depuis Auguste. La assemble un même année il fit assembler deux Conciles, l'un à Tyr, l'autre Tyr, & un à à Jerusalem. Le premier déposa saint Athanase, le second recut Jerusalem en Arius & ses sectateurs à la Communion de l'Eglise. Saint Athanase en demanda justice à Constantin; mais au lieu de la lui rendre, il le bannit dans les Gaules. Il fit aussi en cette année le partage de l'Empire entre ses trois enfans, qu'il avoit fait Céfars, & ses deux neveux. Il donna à Constantin l'aîné de ses enfans, les Gaules, l'Espagne & l'Angleterre, & ce sut lui qui recut saint Athanase à Tréves; Constance eut l'Asie, la Syrie & l'Egypte; & Constant l'Illyrie, l'Italie & l'Afrique. Dalmace son neveu eut en partage la Thrace, la Macedoine & l'Achaïe; & Annibalin, frere de Dalmace, l'Armenie mineure, le Pont & la Cappadoce.

XVIII. L'année suivante 336. Constantin voulut obliger Il veut faire saint Alexandre de Constantinople à recevoir Arius dans la rius dans la communion de l'Eglise, & déja les Eusebiens le conduisoient Communion par la Ville comme en triomphe, lorsque frappé tout-à-coup de de l'Eglise. la main de Dieu, il périt misérablement. Sa mort aussi prompte heressarque que tragique, fit connoître à Constantin son hypocrisse, & il ne en 336. douta plus qu'Arius ne fût veritablement heretique; mais il n'en fut pas moins favorable au parti de ceux qui l'avoient soûtenu, & ne rappella point saint Athanase, quelques prieres qu'on lui en fît, le regardant comme un insolent, un superbe & un féditieux : car c'est ainsi qu'on lui avoit dépeint ce grand Evêque

dans le Concile de Tyr.

XIX. Cependant le Roi des Perses envoya des ambassadeurs Constantin se prépare à la à Constantin pour lui redemander les cinq provinces du Tygre, guerre contre

<sup>(\*)</sup> Hieronym. in chronic, ad an 332. [ lib. 1. cap. 18. (f) Euseb. lib. 4. de vita Constant. c. 8. Ammiani Anonymus, pag. 476. Socrat. I

les Perles. Il leur accorde la paix. Il reçoit le Baptéme en 337.

que Narse (g) Roi de Perse, avoit été obligé de ceder après sa défaite par Maximien & Galere en 297. Constantin regardant cette demande comme une déclaration de guerre en fit les préparatifs, & pria quelques Evêques de l'accompagner dans cette expédition pour l'assister de leurs prieres. Il fit aussi faire une tente en forme d'Eglise portative, qu'il orna magnifiquement. Les Perses effravez de l'armement de Constantin, lui demanderent la paix & l'obtinrent (h). Les Ambassadeurs que Sapor envoya à cet effet, arriverent à Constantinople un peu avant Pâques, qui en cette année 337. étoit le troisiéme d'Avril. Constantin celebra cette sête avec beaucoup de solemnité, & en passa la nuit en prieres avec les Fidéles selon sa coûtume. Pour rendre (i) cette sainte veille plus solemnelle & plus éclatante; il avoit soin de faire allumer par toute la ville, dans les Eglises & les rues, certaines colomnes de cire, dont l'éclat joint à celui de quantité de lampes, sembloit le disputer au plus beau jour. Dès le grand matin ses mains étoient ouvertes à toutes les nations, les Provinces & les Peuples, faisant à chacun de grandes largesses par imitation du Sauveur, qui en ce jour s'est communiqué si liberalement aux hommes. Quelque tems après la fête de Pâques il tomba malade, & eut recours aux bains chauds de Constantinople: puis il se fit (k) porter à Helenople, à cause des bains naturels d'eaux chaudes, qui étoient dans le voisinage de cette Ville. Il ne s'en servit pas néanmoins, parce que sa maladie augmenta; mais il paffa beaucoup de tems en prieres dans l'Eglise de saint Lucien. Ce sut là que se voyant proche de sa fin, il se résolut de demander le Batême (1). Il se jetta par terre dans cet Oratoire, confessa ses pechez, en demanda pardon à Dieu, puis reçut l'imposition des mains pour être mis au rang des Cathécumenes. De-là il se fit transporter au château d'Aguyron, qui n'étoit pas éloigné de Nicomedie, & ayant fait venir les Evêques, il leur parla ainsi : » Voici le moment que j'ai » tant souhaité, où j'espere d'obtenir de Dieu la grace du salut, » & ce signe si faint qui donne l'immortalité. J'avois eu le dessein » de recevoir le Batême dans le fleuve du (m) Jourdain, où le » Sauveur l'a reçû lui-même pour nous montrer l'exemple :

<sup>(</sup>g) Libanius, orat, 3 pag. 118, 120. (h) Eufeb. lib. 4. de vita Constant. c. 57.

<sup>(</sup> i ) Ibid. cap. 22. 57. 60.

<sup>(</sup>k) Socrat. lib. 1. cap. 39.

<sup>(1)</sup> Euseb. lib. 4. de vita Conft. c. 62, 63,

<sup>(</sup>m) C'ètoit une dévotion ordinaire en ces premiers tems de se faire batiser dans le Jourdain, ou du moins de s'y baigner à comme font encore les Pelerins. Fleuri, tem. 3. hift. Ecclef, num. 60. lib. 11.p. 210-

CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. I. 141 » mais Dieu qui connoît ce qui nous est le plus utile, veut me » faire ici cette faveur : ne faites donc point de difficulté de me » l'accorder. Sil permet que je passe encore quelque tems sur la » terre, je suis résolu de me mêler avec tous les Fidéles dans les » assemblées de l'Eglise, & de me prescrire pour la conduite de » ma vie des régles, qui soient dignes de la sainteté de Dieu. Après ce discours (n), Eusebe de Nicomedie avec les Evêques qui l'accompagnoient lui administra le Batême & les autres Sacremens, observant exactement toutes les cérémonies accoutumées. Ensuite ils lui firent quitter la pourpre, & on le revêtit d'habits blancs, dont la magnificence étoit proportionnée à sa dignité. Son lit fut aussi couvert de la même couleur, & il ne voulut plus depuis ce tems-là toucher seulement sa pourpre. Il passa quelque tems à prier & à louer Dieu de la grace qu'il lui avoit faite; après quoi il ajouta : " Maintenant je me trouve verii tablement heureux, je me puis croire digne de la vie immor-» telle, & participant de la lumiere divine. Quel malheur d'être » privé de tels biens!

Les principaux de ses Officiers étans entrez dans sa chambre, témoignerent par leurs larmes autant que par leurs paroles, combien ils s'affligeoient de sa perte, & prioient que Dieu prolongeat sa vie. Il seur répondit qu'il connoissoit mieux que perfonne, la grandeur des bienfaits qu'il venoit de recevoir, & qu'il ne vouloit plus differer d'aller jouir de la vie qui lui avoit été

accordée.

XX. Il employa le peu qui lui resta de tems depuis son Batême, à regler toutes choses selon qu'il le jugea plus à propos. Il de Constan-confirma le partage de l'Empire, tel que nous l'avons rapporté ne le rappel plus haut. Il souhaita que ses soldats jurassent, qu'ils ne feroient ja- de S. Athanamais rien ni contre ses ensans, ni contre l'Eglise. Ils le jurerent Ses sunerail-(0); & quelques-uns d'eux, comme S. Jovien & saint Hercolien les en 337.

il ne faisoit pas néanmoins une profession ouverte de l'herefie, fur-tout devant Constantin; & il n'étoir pas non plus séparé exterieurement de la communion de l'Eglife; ainsi comme c'étoit l'Evéque du lieu, c'eût été faire quelque violence aux loix de la discipline exterieure, si Constantin n'eût pas voulu recevoir de sa main ' les Sacremens. Hermant, Vie de S. Athanase, tome 1. page 383. Tillemont, tome 4. pag. 267. 168.

( o ) Ad hac Jovianus 👺 Hercolianus dixe- runt; Nes Christiani sumus sub patre nostro

<sup>(&</sup>quot;) Saint Jerôme, dans sa Chronique fur l'an 338, dit que Constantin, en rece-vant le Bateme d'Eusebe de Nicomedie, tomba dans l'herefie d'Arius: Ab Enfebio Nicomediensi Episcopo baptisatus in Arianum dogma declinat. Mais saint Athanase & tous les autres, à l'exception de Lucifer, reconnoillent que Constantin a toujours conserve la soi de Nicée, quoiqu'on se soit servi de sa facilité pour en persecuter les désenseurs. On ne peut aussi le blamer d'avoir reçu le Bateme de la main d'Eusebe; gar quelque heretique que fut cet Evéque,

alleguerent depuis ce ferment pour cause de leur résistance aux ordres de Julien l'Apostat, qui vouloit les obliger de renoncer à la foi. Il fit divers legs en faveur de la ville de Rome (p), & de celle de Constantinople (q). Il ordonna le rappel de saint Athanase, quoique Eusebe de Nicomedie s'efforçât de l'en détourner. Comme il n'avoit aucun de ses enfans auprès de lui, il confia son testament à un Prêtre, que sa sœur Constantia lui avoit recommandé en mourant, & pour qui il avoit une confiance particuliere, sans sçavoir qu'il fût Arien, avec ordre de ne le remettre qu'entre les mains de son fils Constantius. Il mourut le jour même de la Pentecôte \* (r), sur le midi, sous le Consulat de Felicien & de Titien, l'an 337. de Jesus-Christ, après trente-deux ans moins quelques mois de regne, & soixante-trois ans deux mois & vingt-cinq jours de vie. Son corps orné de la pourpre & du diadême, fut mis dans un cercueil d'or, aussi couvert de pourpre, & porté à Constantinople, où en attendant que quelqu'un de ses fils arrivât, il fut exposé dans la principale salle du palais, sur une estrade de plusieurs degrez, environnée de quantité de flambeaux dans des chandeliers d'or. Les gardes veilloient jour & nuit au tour du corps. Les grands Officiers & les Sénateurs venoient lui rendre leurs devoirs, comme s'il eût été en vie, & ceux qui avoient accoûtumé de servir auprès de sa personne, venoient aux heures ordinaires, comme s'il eût eu befoin d'eux. Constance, le second de ses fils étant arrivé, sit porter le corps avec beaucoup de pompe dans l'Eglise des Apôtres, & l'y accompagna lui - même; puis il se retira avec les soldats, parce qu'il n'étoit encore que Cathécumene. Les Ministres de l'Eglise & le peuple fidéle vinrent (/) faire les prieres ordinaires

\* 124 Mai.

Constantino accipiente testamentum in Aquiloni juxta Nicemediam quando & ad finem mortis sua jum properabat, ad juramentum nos constrinxit, omnibus mandatis suis, ne quid contra purpuram siliorum ipsius, vel contra Ecclesiam saceremus. Acta Mariyr, sincera, pag. 596.

(p) Socrat. lib. 1. cap. 39.

bus pergerunt; ac beatus quidem princeps alto in forgestu jacens tum laudibus celebrabatur. Innumerabilis autem populus und cum Sacerdotibus Dei , non fine gemun ac lacrymis pro Imperatoris anima preces offerebant Dee, gratifsimum pio Princips officium exhibentes : porro in hoc etiam Deus prolixam erga famulum fuum benevoleusiam declaravit ; quippe,quod maxime ambieras, locum juxta Apostolorum memeriam es concesserie, us scilices beatsssima illus anima tabernaculum Apostolici nominis asque honoris. confortio frueretur , & populo Dei in Ecclefia sociaretur , divinisque ceremoniis , ec myflico. facrificio & fanclarum precum communione potiri mereretur. Eusch, lib. 4. de pita Conflant, c. 71.

<sup>(</sup>q) Euleb lib. 4. de vita Conflant. c. 63. (r) Theodoret: lib. 1. cap. 32. Euleb. lib. 4. de vita Conflant. cap. 64. 65. 66. 67. 68069. 70

<sup>(</sup>f) Ubi verò ille (Constantius) enm militaribus numeris abscessit, Ministra Dei cum turbi. & tota sidelium plebe, in medium prodiese, & divini culsiù ceremonias precasions-

& offrir le Sacrifice pour leur Prince : il fut enterré dans un tombeau de porphyre que Constance lui fit faire; mais ce tombeau n'étoit placé que (s) dans le vestibule & à la porte de l'Eglise. On voit par Socrate (\*), qu'il y eut des personnes destinées pour demeurer en ce lieu, & pour y prier.

### ARTICLE II.

# Des discours de pieté que faisoit Constantin.

1. A Près que Constantin eut embrassé la Religion Chrétienne, son principal soin sut non-seulement de (x) s'in-compose fruire des verités qu'elle enseigne, de les méditer assidûment de discours, dans les livres (y) saints, mais aussi de les faire connoître aux & les récite autres, disant qu'il étoit (z) l'Evêque de ceux qui étoient en- en public. core hors de l'Eglise. Pour les convaincre de la verité par la sa méthode, raison, aux heures de son loisir il composoit des (a) discours, qu'il récitoit ensuite en présence de ceux qu'il avoit appellés pour l'entendre; & il y en avoit toûjours un grand nombre. Il prononçoit souvent de ces sortes de discours; & voici selon Eusebe (b) de quelle maniere il les composoit : il y refutoit d'abord l'erreur des Payens, qui adoroient plusieurs dieux, faisant voir par de solides raisons que leur religion étoit fausse, & en même-tems pleine d'impieté, puisqu'elle conduisoit à l'Atheisme. Ensuite il s'étendoit sur les preuves de l'unité de Dieu, d'où il passoit à la Providence, par laquelle il gouverne l'univers & tout ce qu'il renferme. Venant après cela au mystere de l'Incarnation, il expliquoit les motifs qui ont porté le Fils de Dieu à se faire homme, & montroit qu'il n'avoit rien fait en cela que de conforme à la sagesse & à la justice. Il faisoit en dernier lieu la description de ce qui se passera au jugement dernier, & épouvantoit ses auditeurs par ses vehementes invectives contre les avares, les injustes & les violens. Quelquefois les prin-

(t) Chrysostom. homil. 26, in epist. II. ad Cor. pag. 741. edit. Parif. an. 1636.

( x ) Euseb. lib. 1. de vita Conflant, c. 32. (7) Idem , lib. 4. de vita Constant. c, 17. (b) Euseb. lib. 4. c. 29. de vita Conflant.

<sup>(\*)</sup> Ædes in qua erat arca que Imperatoris Conftantini reliquias continebat , ruinam mimari videbatur : atque ideirco tum ii qui illic manebant & pracabantur, maximo in metu erant constituti. Socrat. lib. 2. cap. 38.

<sup>(2)</sup> Ibid. cap. 14.
(4) Per otium scribendis orationibus va-

cans, crebras habebas conciones; quippe qui officii sui esse existimaret populos sibi subjectes preceptis rationis regere . . . . quocirca ipfe quidem concionem advocabat. Caterum innumerabilis accurrebat multitudo. Ibid. cap. 29.

cipaux de sa Cour se sentant coupables, baissoient les yeux; & Constantin continuant à les presser avec force, leur déclaroit qu'ils rendroient un jour compte à Dieu de leurs actions, & de la maniere dont ils avoient gouverné les Villes & les Provinces, sur lesquelles il leur avoit donné pouvoir, après l'avoir lui-même reçû de Dieu avec l'Empire.

Avec quel

II. Quand il se trouvoit engagé à parler de (c) Dieu, il se respect il par- levoit, prenoit un visage recueilli, & un ton grave & modeste, ensorte qu'on l'eût pris pour un Pontife qui enseignoit avec respect les mysteres de notre divine doctrine. S'il arrivoit que les auditeurs lui applaudissent dans ses discours, il leur faisoit signe de lever les yeux au Ciel, & d'y adorer le veritable Roi, qui seul merite d'être admiré & d'être honoré par les hommes; car il avoit beaucoup de modestie, & il en donna des marques à la dédicace de l'Eglife de Jerusalem. Un Evêque (d) qui y assistoit voyant qu'il n'y avoit personne qui ne s'efforçat de relever par des éloges extraordinaires la vertu de l'Empereur, s'avança jusqu'à lui dire qu'il étoit le plus heureux de tous les hommes, puisqu'il regnoit en cette vie sur toute la terre, & qu'il regneroit encore avec le Fils de Dieu dans le Ciel; Constantin ne put souffrir cette parole, & il pria l'Evêque de ne lui point parler de la sorte, mais de demander à Dieu qu'il lui sît la grace de l'admettre dans ce monde & dans l'autre au nombre de ses serviteurs.

Ses dicours ne produifoient point de fruit.

III. Mais quelque peine qu'il se donnât de composer & de réciter des discours, pour porter à la pieté ceux qui venoient l'écouter, il ne gagnoit aucun de ses courtisans: ils applaudifsoient aux verités qu'il leur débitoit, sans suivre les (e) maximes qu'il leur préscrivoit: cela ne l'empêcha pas de continuer (f) ce saint exercice jusqu'à la fin de sa vie. Il composoit (g) ces discours en latin, & on les traduisoit en grec. Eusebe de qui nous apprenons toutes ces circonstances, craignant (b) qu'elles ne parussent incroïables à la posterité, nous a conservé un de ces discours addresse à l'assemblée des Saints, c'est-àdire, à l'Eglise.

Analyse du dicours addreilé à l'altemblée des Saints.

I V. Constantin le prononça le jour (i) de la Passion en présence de plusieurs Evêques, dont un paroît avoir été l'Evêque

<sup>(</sup> e ) Euleb. leb. 4. c. 19. de pita Conflant.

<sup>(</sup>d) Idem. lib. 4. de visa Constant. c. 48. ( \*) Ibidem , cap. 29. 6 30+

<sup>(</sup>f) Ibidem , cap. 55-

<sup>(</sup>g) Ibidem, cap. 32.

<sup>(</sup>i) Constant. oras. ad Santi. cap. 1. apud Euleb. ad calcem vita Conftant. pag. 567.

du lieu, & dont (k) il loue la pureté & la virginité. Ce qu'il Euseb. hit y dit, en s'adressant aux payens, qu'on leur (1) permet de sa- ser. edit. Par crifier aux idoles, en ne les punissant point pour l'avoir fait, ris. 1659, donne lieu de croire que ce discours fut prononcé avant l'an 324, que Constantin défendit les sacrifices. Il y parle néanmoins de divers événemens, qui semblent être arrivez plus tard. On ne scait en quel endroit il le récita, si ce sut à Constantinople ou à Nicomedie, il paroît (m) seulement que ce n'étoit pas à Rome. Ce discours est ordinairement divisé en chapitres, comme tout l'ouvrage de la vie de Constantin, à qui il tient lieu de cinquiéme livre dans les éditions: le tout du choix de quelque compilateur posterieur, ainsi qu'on le fera voir ailleurs. Dans les deux premiers chapitres, où est compris l'exorde, Constantin après avoir invectivé, comme en passant, contre la malice & l'ingratitude des hommes, particulierement des payens, s'excuse sur son peu de capacité dans la connoissance des mysteres, & prie le Pere & le Fils de l'animer de leur esprit, & de lui inspirer ce qu'il avoit à dire. Entrant ensuite en matiere, il prouve d'abord l'unité d'un Dieu, & d'un principe de toutes choses, disant que s'il y en avoit plusieurs, la mauvaise intelligence qui régneroit entre eux romproit l'harmonie, qui fait le principal ornement du monde, qu'on ne sçauroit auquel d'entre eux attribuer la création de l'univers, ni adresser des prieres; qu'en rendant graces à un de ses bienfaits, il seroit dangereux d'offenser celui qui nous auroit été contraire. Il montre que la religion des payens est pleine d'impureté & d'infamie, puisqu'ils adorent des hommes, dont ils ne peuvent desavouer les débauches & les adulteres, & dont on montre encore les cercueils & les tombeaux. Il passe legerement sur cet article, & traite plus au long ce qui regarde la création du monde, qu'il attribue à Jesus-Christ. Quelques-uns l'attribuoient au hazard, & faisoient dépendre tous les événemens de la vie d'une certaine destinée & de la nature : Mais ils ne prennent pas garde, dit-il, qu'ils avancent des choses, ausquelles on ne sçauroit donner aucun sens. Car si la nature produit toutes choses, que sera-ce que la destinée & le hazard? Si la destinée est une loi, elle dépend necessairement de la puissance de

Cap. si

Cap. 6.

Tome IV.

(m) Ibidem , cap. 22.

<sup>(</sup> k ) Audi ergo castitatis ac virginitatis compos nauclere. Ibid. cap. 2.

<sup>(1)</sup> Abite igitur impii, id enim vobis licet, quandoquidem seeleri veftro nulla nunc pana

irrogatur , abite , inquam , ad piclimarum cades, Ibid. cap. 11.

Dieu, puisque toute loi dépend d'un Legislateur. D'ailleurs en admettant le hazard comme principe de tout ce qui est, il n'y aura plus d'actions bonnes ni mauvaises; les récompenses ni les châtimens n'auront plus de lieu. Comment encore se perfuader que les parties de l'univers ayant été rangées dans l'ordre que nous les voyons aujourd'hui, par l'effet du hazard, que les élémens, la terre, l'air, le feu ayent été produits par un évenement fortuit? Que le retour si juste de l'hiver & de l'été, l'ordre des saisons par la succession continuelle des jours & des nuits, l'accroissement & la diminution de la lune, à mesure qu'elle s'éloigne du soleil, ou qu'elle s'en approche, ne se trouvent ainsi que par accident, & ne soient pas au contraire des preuves convaincantes de la providence de Dieu, dont la puissance éclate dans cette admirable vicissitude des choses né cessaires ou à la vie de l'homme, ou à la beauté de l'Univers.

Cap. 8.

Cap. 7.

Cap. 9,

Cap. 10,

Cap. 11.

V. Constantin examine ensuite ce que Platon a dit de la divinité, & il penche à croire que ce Philosophe, après avoir enseigné la pluralité des dieux à qui il attribuoit diverses formes, avoit enfin reconnu qu'il n'y en a qu'un. Il ajoûte qu'il enseignoit qu'aussirôt que les ames des personnes de vertu sont séparées de leurs corps, elles sont reçues dans une demeure fort agréable; & cette doctrine lui paroît admirable pour engager ceux qui en sont persuadez, à s'adonner à la vertu. Mais il ne trouve rien de comparable à l'avantage qu'ont les Chrétiens, de tenir de la bouche de Dieu même des loix, qui ne tendent qu'à leur inspirer de la vertu, & à leur procurer un bonheur éternel. Il établit que Jesus-Christ est veritablement (n) Fils de Dieu, qu'il est engendré du Pere de toute éternité, que c'est lui qui a produit le monde & qui le conserve, que son amour pour les hommes l'a porté à se faire homme lui-même, ayant

servator extiterit : adeò ut Christus ipse omnium rerum causa sit . O conservatio sit effectus : quemadmodum Pater quidem Flii cansa est » Eilins verd oft canfatum : O ipfum quidem Christum ante omnia extitisse jam abunde probavimus . . . . . Cum vere neceffitate fic exigente ad terrenum corpus accessurus effet , 🗢 inter homines aliquandiù moraturus, novam quamdam rationem nascendi commentus est sibl, nam absque nuptiis suit conceptio & casta virginitatis puerperium & puella Dei mater , 1934 Buo μέτης κόρη, Ofeterne nature temporale principium, Constant, erat ad Santt. cap. 11.

<sup>(</sup>n) Christum omnium bonorum autorem, qui & Deus est & Dei Filius calmuniantur . . . sed sorte dixerit aliquis , unde nam hac silii appellatio, ant que ratio gignendi, fi quidem unus ac folus Deus est, idemque ab omni commixtione prorsùs alienus. Sciendum verò est duplicem esse gignendi rationem : alteram ex partu qua emmibus nota est , alteram ex cansa sempiterna : porrò cum nihil sis quod causam non habeat ante omnia que existune, causa corum substiterit neceffe est; com igitur mundus & concla que in mundo funt existant , cumque corum exstet conferpatio , negeffo eft ut ante omnia que funt ,

CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. II. 147 pris naissance dans le tems, quoiqu'il soit éternel, d'une Vierge. qui pour cette raison est la Mere de Dieu. Il parle en ces termes de son Incarnation, de son Batême & de sa Mort: " La co-» lombe ( o ) est sortie de l'Arche de Noë, & est descendue dans » le sein de la Vierge: la sainteté de sa vie a répondu à celle de » sa naissance; le Jourdain, qui lavoit les taches des autres hom-" mes, l'a reçû avec respect; en recevant l'onction royale, il a " reçu la science & le pouvoir de faire des miracles, & de gue-» rir toutes sortes de maladies: le tems de ses souffrances & de » ses foiblesses n'a pas été exemt des miracles, qui ont été des » preuves fensibles de sa force & de sa majesté: les ténébres ont » envelopé le soleil; la frayeur a saisi les Nations, qui, sur-» prises de voir retomber l'Univers dans la premiere confusion " de son origine, étoient en peine de sçavoir par quel attentat » le Seigneur de la nature avoit été outragé. » Parlant de la constance que les Martyrs faisoient paroître dans la confession du nom de Jesus-Christ, il dit (p) qu'ils ne s'attribuoient pas la gloire de leur victoire, scachant qu'elle leur vient de la grace de Dieu: que pour honorer leurs triomphes on chantoit des Hymnes ou des Pseaumes; qu'on offroit à Dieu un sacrifice de louanges & d'actions de graces, sans répandre de sang, sans brûler d'encens, sans allumer de bucher, & sans chercher d'autre lumiere que celle qui est nécessaire pour éclairer ceux qui prient 3 que quelques - uns en ces occasions préparoient des repas fort sobres pour nourrir les pauvres, & pour soulager la misere de ceux qui ont été chassez de leur pays, & dépouillez de leurs biens; & que quiconque desapprouve ces exercices de charité, n'est pas sans doute instruit de la doctrine de Dieu, ni de la discipline de l'Eglise.

Cap. ra;

VI. De-là il passe à la vie que Jesus-Christa menée sur terre, Cap. à ses miracles, à sa doctrine, à ses préceptes, & dit que son avénement a été prédit non seulement par les Prophétes, mais aussi

Cap. 15. 164 18-194

( o ) Splendidifima columba ex arca Noë devolans, in finum Virginis descendis. Ibidem. peragitur, quod ab emni sanguine & violentia vacuum est: sed nec odor thuris requiritur, nec accensus rogus, sed purum dumtaxas lumem quantum satis sit ad eos qui Deum precantur illustrandos: sobria quoque convivia celebrantur à multis, tum ad mendicorum, tum ad eorum qui patrid & bonis exciderunt inopiam sublevandam; qua si quis importuna esse existimet, is contra divinam & sacro-santlam disciplinam sapere videtur, Ibid. cap. 12.

<sup>(</sup>p) Comque gravisimos terrores generose superaverit, corona donatur ab eo ipso cui testimonium constanter perhibuit, nec taman proptered gloriatur; novit enim Dei munus esse quod & tormenta sustinuerit, & divina pracepta alacviter impleverit;... proinde hymni psalmique & landes inspectori omnium Deo post hac canuntur, & ajusmodi quoddam gratia-yum actionis sacrificium in memoriam illorum

par la Sibylle, dont il rapporte les vers, & qu'il soutient avoir été connus de Cicéron & de Virgile; mais il avoue que (q) plusieurs personnes en révoquoient en doute l'autenticité. Ensuite il s'é-Can. 24.25. tend sur la pureté des mœurs des Chrétiens, sur les châtimens que la justice divine a exercez contre ceux qui les ont persécutez, & finit son discours par cette maxime: Que nous devons attribuer à Dieu le bien que nous faisons, & à nous ce qu'il y a de défectueux dans nos actions.

Discours de Constantin au Concile de Euseb. lib. 3. de vita Con-

Can. 23.

VII. Eusebe nous a encore conservé le petit discours que Constantin fit aux Evêques assemblez en Concile à Nicée en Nicée en 325. 325. On y voit qu'après que l'Evêque qui avoit adressé la parole à l'Empereur, eut fini de parler & se fut assis, ce Prince ayant stant. cap. 12, regardé tous les Evêques d'un visage serein, & s'étant un peu recueilli en lui-même, leur témoigna d'une voix douce & tranquile, qu'il étoit au comble de ses vœux de les voir assemblez en un même lieu, mais que sa joie ne seroit pas entiere, s'il ne les voyoit tous unis par un même esprit, & si la concorde & la paix ne regnoit dans les cœurs de ceux qui devoient la prêcher aux autres. Theodoret (r) ajoûte, qu'il leur représenta que les idolâtres se moqueroient d'eux, s'ils les voyoient disputer touchant les véritez divines; mais que puisqu'ils confessoient tous que la doctrine du Saint-Esprit étoit contenue dans les Ecritures, ils devoient en tirer des témoignages, & l'explication des points contestez. Ensuite il leur permit d'examiner (f) avec soin la question de la foi leur en laissant le jugement (t) libre.

### ARTICLE III.

# Des Lettres de Constantin,

Edit de Constantin & de Licinius en Euseb. lib.

to hift. c. 5. Lact. lib. de mort. perfec. pum. 45.

ONSTANTIN s'étant rendu de Rome à Milan dans le cours du mois de Janvier de l'an 313, après sa victoire fur Maxence, y fit avec Licinius, qui s'y rendit aussi, un Edit en faveur des Chrétiens en ces termes : » Nous étant heureusement

poteflatique permifit. Socsat. lib. 1. hift. cap. 8. ( t ) Si conferendum de fide Sacerdotum debet effe ifta collatio , ficut faclum eft sub Constantino Augusta memoria principe qui nullas leges ante pramisit , liberum dedit judicium Sacerdotibus. Ambrof. epift. 21. ad Valentig nian. Imperatorem , pag. 161. tom. 2.

<sup>(9)</sup> Multi tamen buic pradictioni fidem dovogant , quamvis Sibyllam reverà vatem fulffe fateantur. Suspicantur autem à quodam en nostra Religione poética artis non ignaro essa confictos. Constant. oraș. ad Sanci. cap. 19.

<sup>(</sup>r) Theodoret lib. 1. hift, cap. 6. (f) Deinceps ut de religionis nostra dogmagibus accuratius disquirerent , corum arbitrio

### CONSTANTIN, EMPEREUR. CHAP. V. ART. III. 149 " affemblez à Milan, moi Constantin Auguste & moi Licinius » Auguste, & traitant de tout ce qui regarde la sûreté & l'utilité » publique, nous avons crû qu'un de nos premiers soins devoit » être de régler ce qui regarde le culte de la Divinité. & de don-» ner aux Chrétiens & à tous les autres, la liberté de suivre telle » Religion que chacun voudroit; afin d'attirer la faveur du Ciel » sur nous & sur tous nos sujets: Nous avons donc résolu par un » conseil salutaire de ne dénier à qui que ce soit la liberté d'at-» tacher son cœur à l'observance des Chrétiens, & à telle reli-» gion qu'il croiroit lui être plus convenable; afin que la fouve-» raine Divinité, dont nous suivons la religion d'un cœur libre, » puisse nous favoriser en tout de ses graces ordinaires; c'est » pourquoi vous devez sçavoir (ils parlent aux Officiers à qui » l'Edit est adressé) que nonobstant toutes les clauses des lettres » qui vous ont été adressées touchant les Chrétiens, il nous a plu » maintenant d'ordonner purement & simplement, qu'un cha-» cun de ceux qui ont la volonté d'observer la religion Chré-» tienne, le fasse fans être inquieté ni molesté en façon quelcon-» que. Ce que nous avons cru devoir vous déclarer nettement, » afin que vous scachiez que nous avons donné aux Chrétiens » la faculté libre & absolue d'observer leur religion : bien en-» tendu que les autres auront la même liberté, pour maintenir » la tranquilité de notre regne. Nous avons de plus ordonné à » l'égard des Chrétiens, que si les lieux où ils avoient coûtume » de s'assembler ci-devant, & touchant lesquels vous aviez reçûs » certains ordres, par des lettres à vous adressées, ont été ache-» tez par quelqu'un, soit de notre fisc, soit de quelque personne » que ce soit, ils soient restituez aux Chrétiens sans argent ni » répetition de prix, & sans aucun délai ni difficulté. Que ceux » qui les auront reçus en don, les rendent pareillement au plu-» tôt, & que tant les acheteurs que les donataires, s'ils croyent » avoir quelque chose à esperer de notre bonté, s'adressent au » Vicaire de la Province, afin qu'il leur soit pourvû par nous: » Tous ces lieux seront incontinent délivrez à la communauté » des Chrétiens par vos soins; & (n) parce qu'il est notoire qu'ou-» tre les lieux où ils s'assembloient, ils avoient encore d'autres » biens appartenans à leur communauté, c'est-à-dire, aux Egli-

tinerent, hac omnia post legem à nobis memo-ratam absque ulla dubstatione iisdem Christiasalia possedisse noscantur, qua nec privatim ad nis, hoc est cuilibet corpori & compensiculo ip-sugnlos ipsorum, sed etiam ad jus corporis per-

<sup>(</sup> w ) Et quoniam iidem Christiani non solum ea loca in quibus convenire solebant, sed etiam

» ses & non aux particuliers, vous serez rendre à leurs corps ou communautez ces choses aux conditions ci-dessus exprimées, sans aucune difficulté ni contestation, à la charge que ceux qui ses auront restituées sans remboursement, pourront esperer de notre grace leur indemnité. En tout ceci vous employerez très-efficacement votre ministere pour la communauté des Chrétiens; asin d'executer nos ordres au plutôt, & procuret la tranquilité publique. Ainsi la faveur divine que nous avons déja éprouvée en de si grands événemens, continuera toûjours à nous attirer d'heureux succès, avec le bonheur des peuples le tasin que cette ordonnance puisse avoir la connoissance de tous, vous la ferez afficher par tout avec votre attache, en soforte qu'elle ne puisse être ignorée de personne.

Lettre de Constantin à Anulin, Proconsul d'Afrique, en 313. Euseb. lib. 10. cap. 5.

II. Constantin écrivit aussi vers le même-tems à Anulin Proconsul d'Afrique, pour la restitution des biens de l'Eglise, en ces termes : » Aussi-tôt que vous aurez reçû cette lettre, nous » voulons que vous fassiez restituer aux Eglises des Chrétiens » Catholiques, tout ce qui leur appartenoit dans chaque Ville, » ou dans les autres lieux, & qui est maintenant occupé par des » citoyens, ou par d'autres personnes; faites leur rendre incesn samment tout ce qu'elles avoient, soit jardins (x), soit mai-» sons, soit quelqu'autre chose où elles eussent droit, si vous vou-» lez nous donner des marques de votre obéissance. » Il adressa au même Anulin une lettre portant que dans sa Province, tous » les Ministres de l'Eglise Catholique, à laquelle, dit-il, Ceci-» lien préside, & que l'on a coûtume de nommer (y) Clercs; ss seront exemts de toutes les charges publiques, afin qu'on ne » les détourne point du service de la Religion. » Il y a apparence qu'il écrivit de même aux autres Gouverneurs ; car dans le commencement de cette lettre, il témoigne en general que son intention étoit de récompenser ceux, qui travailloient continuellement à faire fleurir le culte de Dieu par la sainteté de leur ministere.

A Cecilien Evéque de Carthage en 313.

313. Eufeb. lib. 10. cap. 6. III. Ce Prince ne se contenta pas de faire rendre les biens qui appartenoient aux Eglises, mais il leur sit encore de trèsgrandes largesses, comme on en peut juger par la lettre qu'il

(7) Que circa ces homines que intra provin-

ciam tibi creditam in Ecclesia Catholica cui Cacilianus praest, huic santisssima religioni mio nistrant, quos Clericos vocare consueverunt, abomnibus omnino functionibus publicis immunes polumus sonservari. Apud Eusch. ib., 10-6. 7.

<sup>(</sup>x) Operam dabis us live horti , live ades , few quodeunque aliud ad jus earumdem Eccle-finrum pertinuerit , cuncla illis quantociùs restinansur. Apud Eusch. lib. 1. cap. 5.

Ecrivit en particulier à Cecilien Evêque de Carthage, dont voici la teneur: » Ayant résolu de donner quelque chose pour l'entren tien des Ministres de la religion Catholique, par toutes les » provinces d'Afrique, de Numidie & de Mauritanie, j'ai écrit » à Ursus, Trésorier general d'Afrique, & lui ai donné ordre nde vous faire compter trois mille bourses (z). Quand donc » yous aurez reçû cette somme, faites la distribuer à tous ceux v que l'ai dit, suivant l'état qu'Ozius vous a envoïé: Que si vous p trouvez qu'il manque quelque chose pour accomplir mon in-» tention, vous ne devez point faire difficulté de le demander » à Heraclidas, Intendant de mon domaine; car je lui ai donné ordre de bouche, de vous faire compter sans délai tout l'arp gent que vous lui demanderiez. » Constantin ajoûte, en parlant des troubles que les Donatistes causoient en Afrique, qu'il avoit donné ordre à Anulin, Proconsul de cette Province, & à Patrice, Préfet du Prétoire, de s'informer de ceux qui troubloient la paix de l'Eglise Catholique, & qui s'efforçoient de corrompre le peuple par leurs erreurs. » Si donc vous remar-» quez, dit-il à Cecilien, que ces personnes perseverent dans » leur folie, vous vous adresserez à ces Juges, pour avoir justice » de ces insensez.

IV. Mais les Donatistes ayant demandé à ce Prince d'être jugez par des Evêques des Gaules, il accorda leur demande, & de, en 313. nomma à cet effet Materne de Cologne, Retice d'Autun, & Marin d'Arles, à (a) qui il écrivit de se transporter à Rome en diligence, pour y juger l'affaire de Cecilien conjointement avec le Pape saint Melchiade, & un nommé Marc, que l'on (b) croit être saint Mirocle de Milan. Nous n'avons plus les lettres de Constantin aux Evêques des Gaules, mais seulement celle qu'il adressa au Pape Melchiade, où après lui avoir témoigné sa douleur de la division qui regnoit entre les Evêques, il ajoûte : » J'ai » jugé à propos que Cecilien aille à Rome avec dix Evêques de » ceux qui l'accusent, & dix autres qu'il croira nécessaires pour

( a ) Porro ut totius negotij plenissimam ma-

leatis haurire notitiam exempla libellorum ab Anulino ad me mifforum , litteris mets subjecta ad collegas pestros supradictos Resicium , Man ternum ac Marinum, transmist. Apud Euseb. lib, t. cap. 5.

(b) Tillemont, som. 6. hift. pag. 30; M. Fleuri, liv. 10. de l'hist. de l'Eglise, num. 10. paroit croire que c'est ce Marc qui sut Pape après faint Sylvettre.

<sup>(2)</sup> On peut appeller bourses ce que les Romains nommoient alors follis; c'étoit une somme de deux cens cinquante de leurs deniers d'argent, qui revient à cent quatre livres trois sols quatre deniers de notre monnoie : ainsi les trois mille bourses sont plus de trois cens mille livres de notre monnoye. Fleuri, tom, Ecclef. lib. 10. num. 11. pag. 34

» sa cause, afin qu'en présence de vous, de Retice, de Materne? » & de Marin vos collegues, à qui j'ai donné ordre de se rendre » à Rome pour ce sujet, il puisse être entendu, comme vous » scavez qu'il convient à la très-sainte loi. » Ensuite il le prend à témoin de son respect pour l'Eglise Catholique, & de son desir de la voir entierement unie sans aucune division & sans aucune Schisme.

A Ablave . Vicaire d'Afrique; & à Chrest Eve-Cuic , en 314. Tom. 1. Conc. Labb. pag. 1422. 3423.

V. Cependant sur les plaintes des Donatistes que le Concile de Rome n'avoit pas été assez nombreux, Constantin résolut d'en faire assembler un plus grand dans les Gaules, comme ils que de Syra- le souhaitoient, & dans la ville d'Arles, afin de leur ôter tout prétexte de tumulte. Il écrivit donc à Ablavius (c) Vicaire d'Afrique, d'envoyer Cécilien avec quelques personnes de son choix, & des Evêques de toutes les provinces d'Afrique, d'envoyer aussi quelques-uns du parti contraire à Cecilien, de donner à chacun de ces Evêques des lettres pour faire le voyage aux dépens du public, & de les faire venir par mer autant qu'il se pourroit, c'est-à-dire, par la Mauritanie & l'Espagne. Cet Ablave étoit Chrétien, comme il paroît par la lettre même de l'Empereur. » Comme je sçais, lui dit-il, que vous servez & que » vous adorez aussibien que moi le Dieu suprême, je vous avoue » que je ne crois pas qu'il nous soit permis de tolerer ces divi-» sions & ces disputes, qui peuvent attirer la colere de Dieu non » seulement sur le commun des hommes, mais encore sur moi-» même, que sa divine bonté a chargé du soin & de la conduite de » toutes les choses de la terre : mais j'ai tout lieu de me tenir dans » une parfaite assurance, & d'attendre de sa bonté toutes sortes de » prospéritez, lorsque je verrai tout le monde honorer de la ma-» niere qu'on le doit la religion Catholique, & rendre à Dieu n leurs hommages dans une union fraternelle & une concorde » entiere. Constantin écrivit (d) en même-tems aux Evêques pour les inviter au Concile; & nous avons encore la lettre qu'il adressa à Chrest ou Crescent, Evêque de Syracuse en Sicile, où après avoir exposé l'état des contestations entre les Donatistes & Cécilien, & le refus que ceux-là avoient fait de se soumettre au Concile de Rome, il lui dit: » Comme nous avons ordonné » à plusieurs Evêques de divers lieux de s'assembler en la ville » d'Arles au premier d'Août, nous avons aussi jugé à propos de

<sup>(</sup>c) April Baron, ad any 314. num. 44. (d) Apad Euseb. ub. 1. bift. cap. 5. 45. 46.

» yous écrire, afin que vous preniez une voiture publique par " l'ordre de Latronien, Correcteur de Sicile, avec deux person-» nes du fecond ordre, c'est-à-dire, deux Prêtres à votre choix. » & trois valets pour vous fervir pendant le chemin, & que vous y vous trouviez au même lieu dans le jour marqué.

Aux Eves ques, ça 314

VI. Le Concile d'Arles déclara Cécilien innocent. & donna avis de fa décision à l'Empereur, qui répondit par une lettre (e) ques Catholiaux Evêques Catholiques, qui avoient composé l'assemblée. Ils étoient demeurez dans la Ville en attendant l'ordre pour s'en retourner. Constantin leur témoigna beaucoup de joie, de ce que Dien avoit fait connoître la verité au milieu des ténébres. dont on avoit voulu l'obscurcir, & rendit graces à Dieu de ce que par la providence victorieuse du Sauveur, le Concile avoit fait revenir plusieurs des Schismatiques à l'unité de l'Eglise Catholique. Mais il témoigna de l'indignation envers ceux qui demeuroient obstinez dans leur schisme : il appelle (f) folie & impiece, l'appel qu'ils avoient interietté du Concile à lui. " Ils veulent, . (a) dit-il, que je les juge, moi qui attend le jugement de » Jesus - Christ, dont les Evêques possedent l'autorité : quelle » penice peuvent avoir ces méchans, qui ne méritent pas d'auo tre nom que de serviteurs du diable? Ils recherchent les tribu-» naux de la terre, & ils abandonnent ceux du ciel. O audace fu-· rieuse & enragée! Ils ont interietté un appel comme des pavens ont accoutumé de faire dans leurs procès : mais les Payens ap-» pellent d'une moindre autorité à une plus grande ; & eux ap-» pellent du ciel à la terre, de Jesus-Christ à un homme. « Il prie néanmoins les Evêques Catholiques, qu'il nomme ses très-saints er ses très - chers freres, d'avoir encore un peu de patience, & d'offrir aux Schismatiques le choix, ou de rentrer dans l'Eglise avec leur dignité, ou d'être traitez suivant la grandeur de leur crime. » Si vous voyez, leur dit-il, qu'ils perseverent dans leur

( e ) Ad calcem operum Optat. Milevir. p.es. 1 323. edit. an. 1631. Parif. (f) Qua in ipfes tanta vefania perfeverat, rum incredibili arregantia perfuadeant fibi que mec dici nec auderi fas eft , defeifcenses à rello indicio dato , que calelli provisione neum indigium ess comperi pofislare. Ibid. pag. 184. (g) Meum judicism pofislant, qui ipfe judicium Chrifti expello. Dico enim ut fe veritas babet , Sacerdosum judicium ita debet haberi , at fi ipfe Dominus refidens judices .... Quid igitur fentiunt maligni homines , officia ut vere dixi ,

diaboli? perquirunt facularia , relinquentes calettie. O rabida fororis audacia! ficus in caufis gentium feer foles , appellationem interposuerunt. Equidem gentes minora interdum judicia refugientes , ubi jufittia deprebendi poseft , maois ad majora indicia autoritate interpolita ad appellationem fe conferre funt folite, Quid his deratteres legis, qui renuentes cutofte judicium, meum putaveruns possulandum, si: senire de Christo Salvatore? Ibid. O' som 1, Concil, P48- 1431,

» obstination, vous pourrez vous retirer dans vos Eglises, avec seux qui auront quitté le schisme. « La condescendance des Evêques sut inutile, & les Donatistes, pour la plus grande partie, persévererent dans leur endurcissement : c'est pourquoi Constantin ordonna qu'on les amenât d'Arles à sa cour, asin qu'ils y vécussent continuellement dans la vûe & dans la crainte d'une mort prochaine. Il écrivit en même-tems au Vicaire d'Afrique, de lui envoyer tous ceux qu'il sauroit être complices de cette folie.

A Probien, & à Verus ou Verin, en 314. Tom. 1. Concil. pag. 1439. Apud Aug. epift. 141. pag. 460. t. 2.

VII. Il envoya aussi une lettre à Probien, Proconsul d'Afrique, portant ordre de lui faire amener à la cour un Donatiste nommé Ingentius, Greffier public ou du Conseil de la ville de Zique: cet Ingentius, cité quelque tems auparavant pour comparoir devant (h) Elien, Proconsul d'Afrique, qui étoit chargé d'instruire l'affaire de Felix d'Aptonge, avoit été convaincu de faux. Ainsi l'Empereur étoit bien-aise de l'avoir auprès de de lui, pour fermer la bouche aux accusateurs de l'Evêque Cécilien.

A Cécilien, & aux Evêques Donatistes, en 315. Apud August. epist. 43. pag. 97. tom. 2. Tom. 1. Concil. pag.

VIII. Ce moyen n'ayant pas non plus réussi, & les Donatistes persistant dans leurs appels, Constantin résolut ensin, pour leur fermer la bouche à jamais, de juger par lui-même la cause de Cécilien, & lui écrivit à cet esset de se rendre avec ses parties à Rome pour un certain jour qu'il marqua. C'étoit l'an 315. & l'Empereur eut soin de s'y trouver dans le courant du mois d'Août. Ce sut de-là qu'il écrivit aux Evêques Donatistes la lettre que nous avons encore, dans laquelle il leur promet que s'ils pouvoient convaincre d'un seul crime Cécilien present, il le tiendroit pour convaincu de tout ce qu'ils lui reprochoient. Cécilien ne s'étant pas rendu à Rome au jour marqué, on ne sçait pour quelle raison, ses adversaires ne manquerent pas d'en tirer avantage, & ils presserent l'Empereur de le condamner par contumace; mais il donna un délai, & ordonna aux parties de se trouver à Milan.

A Celse, Vicaire d'Afrique, en

IX. Quelques-uns des Donatistes regardant l'Empereur comme prévenu en faveur de Cécilien, se déroberent à sa présence.

ful d'Afrique executa l'ordre, & interrogea tous ceux qui pouvoient avoir connoissance du fait, entre Ingentius, qui sut convaince d'avoir falssié une lettre d'Alsius Cécilien à Felix, dans laquelle il avançoit que Felix avoit livré les Ecritures,

<sup>(</sup>h) Constantin avoit écrit à Verus ou à Verin, Vicaire du Préfet du Prétoire en Afrique, pour prendre connoissance de l'affaire de Felix d'Aptonge, sçavoir si cet Evêque avoit livré les saintes Ecritures, comme les Donatistes l'en accusoient. Mais Verin étant malade, Elien Procon-

& se retirerent secrétement au lieu de le suivre à Milan, Ceux qui avoient pris la fuite exciterent de nouveaux troubles en Concil. pag. Afrique; ce qui obligea Domitius Celfus d'en donner avis à Constantin, qui lui fit réponse de dissimuler pour lors l'infolence de ces féditieux, & de mander à Cécilien & à ses adversaires, qu'il viendroit dans peu en Afrique, où il examineroit toutes choses à fond avec des Juges choisis, & puniroit séverement les coupables, même du dernier supplice, s'ils le méritoient. Il finisfoir par ces paroles remarquables (i.: » le ne crois pas pou-» voir, fans un très-grand crime, négliger les fautes que l'on » commet contre la justice, n'y avant rien à quoi je sois plus " indispensablement obligé, si je veux remplir les devoirs d'un » Prince, que de détruire toutes les erreurs que la témerité des » hommes a introduites, pour travailler à faire embrasser la vé-» ritable religion à tout le monde, à établir l'union & la con-» corde, & à faire rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Cécilien, fans attendre l'arrivée de l'Empereur en Afrique, se hâta de le venir trouver à Milans les Donatiftes s'y rendirent auffi ; & Conflantin les avant oui tous dans fon confiftoire . & examiné avec foin l'affaire, & les pièces produites de part & d'autre, donna sa sentence qui déclaroit Cécilien innocent, & les

Evêgues Donatiftes calomniateurs X. Il donna lui - même avis de ce jugement à Eumale . Vi- A Eumale . caire d'Afrique, par une lettre datée du 10 Novembre de l'an frique, en 216. 216. & il lui disoit entr'autres choses : - l'ai vu clairement que o Cécilien est absolument innocent , qu'il observe avec exactin tude tous les devoirs de la religion & de ton ministere, qu'il 71. pag. 476, o rend à l'Eglife tous les fervices qu'il doit , & qu'on ne peut lui tom, s.

reprocher aucune faute, quelque calomnie que ses adversai-" res avent pû inventer contre lui durant fon absence. Ce fut de (k) cette lettre, qui n'est pas venue entiere jusqu'à nous, qu'on tira dans la grande conference de Carthage le jugement que Constantin avoit prononcé, & les Donatistes n'eurent rien à y répondre. Ils chicanerent sur ce que dans la copie que les Catholiques présentoient, il n'y avoit point de Confuls; ce qui

Apad Aug. lib. 3. cont. Crefcon, cap.

(i) Nam reassanam me aliter maximum tratum effagere poffe credo , quem ut hac quad improbe fit , minimo existemen distinutandum , rum nibil petiti à me agi pro inflituto mes ipfeufque Principis munere oporteat , quam us difeufir moribus , omnibuque sementatibus amputatis , peram religionem concordemque fim-

plicitatem atque merciam emnitorenti Dee culturam prefenture perfetam. Conftant. epift, ad Celfam. tom. 1. Contil pag. 1440. (A) Augustin. in bretzento collar. diei 3. cap. 19, pay. 170. tem. 9. Tillemont. tem. 6. hiff. Eufeb, par. 61.



n'invalidoit point la piece, comme Marcellin le déclara, & aussitôt après on en trouva une copie, où les Consuls étoient marquez. Elle est quelquesois qualifiée du (1) titre de Rescrit, &

mise au rang des Constitutions Impériales.

Aux Evenues & au Peuple d'Afrique, en 316. Tom. 1. Coneil. pag. 1441.

XI. Les Donatistes ne défererent pas plus au jugement de l'Empereur qu'à ceux des Evêques, & n'ayant plus de Tribunal où ils pussent appeller, ils eurent recours à la calomnie; car dans la conférence de Carthage, quand on leur objecta le jugement de Constantin, qu'ils avoient eux-mêmes choisi pour Juge, ils répondirent, mais sans en donner des preuves, qu'il s'étoit laissé gagner par quelques personnes qui avoient du crédit fur son esprit, & qui favorisoient le parti de Cécilien. Ils vous loient marquer par-là Osius, Evêque de Cordoue, que Constantin honoroit extrêmement pour son merite. Ce Prince voyant donc leur opiniâtreté, bannit (m) les plus féditieux d'entre eux dans les pays étrangers. Mais en même-tems il écrivit aux Evêques & au peuple Catholique d'Afrique, que tous ses efforts pour procurer la paix à l'Eglise ayant été sans effet, ils devoient l'attendre de Dieu, & ne se défendre des mauvais traitemens des Donatistes que par la patience, assurez que ce qu'ils souffriroient de la part (n) de ces féditieux, leur tiendroit lieu de martyre. Cette lettre fut écrite l'an 3 t 6.

Aux Evêques de Numidie, en 329. wil. pag. 1441-

XII. Plusieurs années après Constantin ayant rétabli la ville de Cirthe, capitale de Numidie, la nomma Constantine de son Tom. 1. Con- nom, & y fit bâtir une Eglise pour les Catholiques. Lorsqu'ella fut achevée, les Donatistes s'en emparerent, & quelque ordre que leur donnât l'Empereur de la rendre à ceux à qui elle appartenoit. Ils ne voulurent pas obéir. Les Evêques de la Province imitant la patience avec laquelle Dieu souffroit ces crimes, abandonnerent ce bâtiment, & demanderent à Constantin un autre lieu de son domaine pour y bâtir une nouvelle Eglise. Nous avons la réponse de ce Prince à la lettre de ces Evêques qu'il loue de leur modération & de leur attachement aux préceptes de Dieu. Il leur accorde la place qu'ils lui avoient demandée, & leur donne avis qu'il avoit écrit au Trésorier de les mettre en possession d'une maison qui appartenoit à l'Empereur & de tous ses droits; & au Gouverneur de la Numidie, de faire bâtir cette Eglise aux dépens du Fisc. Constantin (0) confirma aussi dans cette lettre, tant pour

<sup>(1)</sup> August, ubi supra. (m) August ibid.

<sup>(</sup>n) August, collat, diei 3. cap. 22. ( o ) Lectores etiam Ecclefia Catholica 💁

le present que pour l'avenir, l'exemption des charges publiques qu'il avoit accordée à tous les Clercs Catholiques, Il la finit en témoignant fon desir pour le retour des Schismatiques , sonhaitant qu'on n'y travaillat que par les avertissemens & les exhortations continuelles, " Mais, ajoute - t'il, quoi qu'ils faffent, attae chons-nous, mes freres, à notre devoir, appliquons-nous à ce o que Dieu nous ordonne, gardons ses divins préceptes, mérin tons par nos bonnes œuvres de ne point tomber dans l'erreur. b & par le secours de la misericorde divine conduisons nos pas » dans la voie droite de l'Evangile. Les Evêques à qui cette lettre est adressée, éroient au nombre de douze, & avoient pour noms Zeuzius, Gallicus, Victorinus, Sperantius, Januarius, Felix, Crescentius, Pantius, Victor, Balbutius, Donat, Elle est sans date dans l'édition d'Optat de Mileve par M. de l'Aubespine. & dans les Conciles du pere Labbe; mais dans la nouvelle édition d'Optat par M. Dupin, elle (p) est datée de Sardique le cinquieme de Fevrier. Ainfi on peut la rapporter à l'an 320, dont Constantin passa une partie en cette ville.

XIII. La lettre de Constantin à Eusebe de Césarée, sut écrite A Fusebe de peu de tems après la mort de Licinius, c'est-à-dire, l'an 323. Cette lettre étoit circulaire pour tous les Evêques, & portoit en substance , on'ils s'appliqueroient incessamment à réparer les \* Eglises négligées durant la persécution, à aggrandir celles qui étoient trop petites, & à en bâtir de nouvelles s'il étoit néceffaire. » Demandez , leur dit ce Prince , au Gouverneur de la Pro-» vince & au Préfet du Prétoire, ce qui fera de besoin à cet effet, sils ont ordre de fatisfaire exactement à tout ce que vous leur

n demanderez.

XIV. Nous avons déja remarqué ailleurs, que Constantin avant eu avis des troubles que les erreurs d'Arius causoient en Arius, en 314. Orient, travailla à v apporter le remede, & écrivit à cet effet en 324. une lettre commune à faint Alexandre Evêque d'Alexandrie, & à Arius, pour les exhorter mutuellement à la paix. On 65. & feq. voit par cette lettre que ce Prince n'avoit que de bonnes intentions, mais qu'il étoit mal informé du fait, qu'il croyoit être la fource des divisions qui troubloient l'Eglise. Voici comment il s'en explique. " J'apprens que telle a été l'origine de votre dis-

A S. Alexandre & à Eufeb. l. s.

Hypodiacenes reliquofque qui inflinclu memora-terum quibufdam pro morebus ad munera vel ad (p) Data unu gebruarii Serdica. Optati, decurionatum vocati funt , juxta flatutum legis mea ad nullum munus flatui especandos, Con-

Pag. 296,

» pure, Vous, Alexandre, demandiez aux Prêtres ce que cha-» cun d'eux pensoit sur un certain passage de la Loi, ou plutôt o fur une vaine question : Vous . Arius , avancâtes inconsidérement . ce que vous deviez p'avoir jamais penfé . ou l'érouffer . par le filence. Il falloit ne point faire une telle question, ou n'y point répondre. Ces questions, qui ne sont point nécessaires & qui ne viennent que d'une oiliveté inurile, peuvent être n faires pour exercer l'efprit, mais elles ne doivent pas être por-» tées aux oreilles du peuple. Qui peut bien entendre des cho-» fes fi grandes & fi difficiles , ou les expliquer dignement? & à » qui d'entre le peuple pourra-t'il les perfuader? Il faut réprimer en ces matieres la demangeaiton de parler, de peur que le » peuple ne tombe dans le blatphême ou dans le schifme. Par-» donnez-nous donc réciproquement l'indiferétion de la de-" mande & l'inconfideration de la réponfe ; car il ne s'agit pas o du capital de la Loi, vous ne prétendez pas introduire une " nouvelle Religion ; vous ètes d'un même sentiment dans le n fonds, & your pouvez aitément your réunir. Etant divifez " pour un fi petit fujet , il n'est pas juste que vous gouverniez » felon vos pentées une fi grande multitude du peuple de Dieu; » cette conduite est basse & puérile , indigne de Prêtres & " » d'hommes fenfez. Purique vous avez une même foi . & que » la loi vous oblige à l'union des fentimens, ce qui a excité en-" tre vous cette petite dispute ne doit point vous diviser. Je ne " le dis pas pour vous contraindre à vous accorder entierement w fur cette question frivole (q) quelle qu'elle soit : vous pouvez » conferver l'unité avec un différend particulier : pourvû que ces o diverses opinions & ces subtilitez demeurent secrettes dans » le fonds de la pentée. Il veut néanmoins qu'ils n'avent qu'une même foi & qu'ils en confervent inviolablement le dépôt. Enfuite pour marquer jusqu'à quel excès il avoit été affligé de ce differend, il ajoute : " Dernierement étant venu à Nicomedie , " l'avois réfolu d'aller en Orient /c'eft - à - dire vers la Syrie & » l'Egypte ) mais cette nouvelle m'a fait changer d'avis., pour ne pas voir ce que je ne croirois pas même pouvoir entendre.

été idolàtres, en adorant une créature; ou s'ils avoient adoré deux dieux, supposé qu'étant Dien, il ne sur pas le même Dies que le Pere, Fleuri, some 3, bift. Eciles, sip, 10, map. 42, pag. 103.

<sup>(4)</sup> Cette question que Constantin traites et de frivole n'étoit rien moins que de spavoir s'letius-Christ étoit Dieu ou Creature; & par conséquent si tans de Marryrs & d'autres Saints qui l'avoient adoré depuis la publication de l'Evangile, avoient

» Ouvrez-moi donc par votre réunion le chemin de l'Orient. » que vous m'avez fermez par vos disputes. Ossus chargé de rendre cette lettre à ceux à qui elle étoit adressée , n'omit rien de ce qui pouvoit faire réuffir les desseins de l'Empereur pour la paix, mais il ne réuflit pas, l'execution s'étant trouvée trop difficile. On croit avec affez de vrai - femblance, que cette lettre fut composée par Eusebe de Nicomedie, le plus grand appui d'Arius & de fon erreur, ou au moins que ce fur lui qui donna à l'Empereur ces fausses idées de la contestation entre Gint Alexandre & Arins

XV. Ofius, qui avoit oui les parties, ayant fait connoître à Constantin le vrai état des choses, ce Prince les fit examiner Eglises, toudans le Concile qu'il assembla à Nicée; & donna lui-même avis de ce qui v fut décidé, à tous ceux qui n'y avoient point affifté. Concile de Nous avons deux de ses lettres sur ce suiet. La premiere, dont il envoya des copies dans toutes les Provinces, est adressée aux Eglifes en general, aufquelles il témoigne fa joie de ce que tous les points contestez avoient été si heureusement examinez dans

A toutes les chant les dés cisions du Nicée , en Fufeb. L a. de vita Conftant, cap, 172

le Concile, qu'il ne restoit plus aucune difficulté ni aucun sujet de division touchant les matieres de la foi. Il ajoute qu'on y avoit aussi proposé la question de la Pâque, & qu'il avoit été rétolu tout d'une voix, que conformément à l'usage établi à Rome. en Italie, en Afrique, en Egypte, en Efyagne, en Gaule, en Angleterre, en Achaje, dans le diocèfe d'Alie & du Pont, en Cilicie, en un mot par toutes les Eglifes du Midi, du Septentrion. de l'Occident.& en que laues-unes même de l'Orient la Pâque feroit celebrée le même jour, ne devant point y avoir de différentes pratiques dans une fi grande folemnités& que l'on n'avoit rien de commun avec les Juifs, qui font une nation ennemie. Il exhorte tout le monde à obéir à l'ordre du Concile, & il en rend cette raifon que tout (r) ce qui se fait dans les saints Conciles des Evéques. doit être rapporté à la volonté de Dieu, Dans la seconde, qui cst adressée à l'Eglise Catholique d'Alexandrie, Constantin fait voir que l'on n'avoit rien décidé dans le Concile de Nicée, qu'après un examen très-exact, » Pour parvenir à un auffi grand bien , qui " est l'union des esprits en une même foi, j'ai assemblé, dit-il, » par la volonté de Dieu, la plupart des Evêques à Nicée, avec

(\*) Que cum ita fint caleftem gratiem er geritur, id owne ad divinom referendum of fanti kivinum mandasum liberter faficipite.
geriture, id owne ad divinom referendum of geritur, id owne ad divinom referendum of fanti kivinom faficial faficipersum Genellii vita Confiant, cap. 10.

» lesquels moi-même, comme un d'entre vous; car je me fais » un plaisir de servir le même Maître, je me suis appliqué à l'é-» xamen de la verité. On a donc discuté très-exactement tout » ce qui sembloit donner prétexte à la division, & Dieu veuille » leur pardonner les horribles blasphêmes que quelques-uns ont » ofé avancer touchant notre Sauveur, notre esperance & notre » vie, professant une croyance contraire aux divines Ecritures » & à notre fainte foi. Plus de trois cens Evêques, très-vertueux » & très-éclairez, sont convenus de la même foi, qui est en effet » celle de la loi divine. Arius seul a été convaincu d'avoir par l'o-» pération du démon, semé cette doctrine impie, premierement » parmi vous & ensuite ailleurs. Recevez donc la foi que le Dieu » toutpuissant nous a enseignée; retournons à nos freres, dont » un ministre impudent du démon nous avoit séparez. Car ce » que trois cens Evêques ont (f) ordonné n'est autre chose que » la sentence du Fils unique de Dieu. Le Saint-Esprit a déclaré » la volonté de Dieu par ces grands hommes qu'il inspiroit. Donc » que personne ne differre: mais revenez tous de bon cœur » dans le chemin de la verité. C'est ainsi (t) que l'on proposoit la décission du Concile comme un oracle divin, après lequel il n'y avoit plus à examiner; car on ne doit pas douter que ces lettres de l'Empereur ne fussent dictées par les Evêques, ou du moins dressées suivant leurs instructions.

Deux lettres de Constantin contre Arius, en 325.
Socrat. L 2.
629.9. p. 32.
Gelas. Cysiq.
to. 2. Concil.
pag. 270.

XVI. Constantin joignit son autorité temporelle à celle de l'Eglise, pour mettre en execution le jugement du Concile touchant Arius & sa doctrine; ordonnant que les écrits qu'il avoit composez contre la Religion seroient jettez au seu, & menaçant de mort quiconque seroit convaincu d'en avoir caché quelques-uns, au lieu de les représenter & de les brûler. Il ordonna qu'Arius & ses sectateurs seroient nommez dans la suite Porphyriens, du nom de Porphyre, dont ils imitoient la doctrine; enseignant comme lui à adorer les créatures: car disant (\*\*) que le Fils qu'ils appellosent Dieu engendré étoit une créature, ils adoroient la créature outre le Créateur, & ne disseroient des Payens qu'en ce qu'ils n'en adoroient qu'une. Cette lettre, ou plutôt cet Edit de Constantin contre Arius & ses sectateurs, est

adressé

<sup>(1)</sup> Nam quod trecentis placuit Episcopis, wibit alind existimandum est quam Dei sententia prasertim cum in tantorum virorum mentibus insidens Spiritus sanclus divinam voluntatem aperueris. Constant, apud Socrat, lib. 1. cap.

<sup>9.</sup> pag. 37.
(i) Fleuri, hift. Eeclef. tom, 3. num. 24; pag. 153. lip. 11.
(w) Idem, ibid.

adressé aux Evêques & aux peuples. Arius indigné de se voir trairé de la forte, écrivit (x à Constantin une lettre pleine d'aigreur, où cachant son impieté sous une profession de soi trèsartificiente, il se vantoit d'avoir pour lui un grand nombre de personnes, & d'être appuyé par toute la Libye. Il se plaignoit en même tems de ce qu'on avoit défendu à tout le monde de le recevoir, & demandoit qu'au cas que l'Evêque d'Alexandrie perfiftat à lui refuser sa communion, il lui fût permis de célebrer lui même le divin office. Conftantin répondit par une lettre très-longue, écrite d'un fivle extrêmement figuré & véhement, où il se joue d'Arius en des termes très-piquants, tournant en ridicule son exterieur sévere, négligé, son humeur mélancolique, la maigreur de son corps, la pâleur de son visage. Quoiqu'elle foit adreffée à Arius & aux Ariens, elle étoit néanmoins générale pour tout l'Empire, comme le remarque faint Epiphane : & l'Empereur la fit afficher par tout dans les Villes Il y réfute l'impieté d'Arius par l'autorité des divines Ecritures ; & comme cet Herefiarque se vantoit que sa doctrine éroir suivie dans la Libye, il lui applique (y) une prétendue prophétie de la Sibylle d'Erythrée, où l'on voit que la foi & la pieté des Libyens devoient être un jour mifes à une dangéreuse éprenve Il prend Dieu à témoin qu'il a en main cette prophétic écrite en grec dans un ancien (g) exemplaire, & qu'il l'envoira à Alexandrie pour la perte d'Arius. Il l'exhorte à se reconnoître & à condamner sa folie, & dit que mal-à-propos il se plaignoir qu'on l'eût chaffé de l'Eglife ; puitqu'au lieu de donner des preuves de la pureté de sa foi, comme il y étoit obligé, il avoit toujours affecté des réponfes & des questions obscures & ambigues. Il menace ses sectateurs de les (a) soumettre aux charges & aux fonctions publiques, s'ils n'abandonnoient au plutôt fa compagnie & ses erreurs, & de les (b) condamner à payer outre leur capitation, celle de dix autres personnes. Cette lettre de

(x) Atius, in epift. Confunt. ad Arium, tom. s. Concil, pog. 174. Cr Gelaf. Cyziq. lib.

<sup>(</sup>y) Infaniam this apret demonstrates and termille away at Explorar profitoring acts termille away at Explorar profitoring the acts at a second stay profit on moritimis she levis: create cains tempera see a pract, dorant or manifold distille fabbre capter, or some or present profits profit or capter, or so wantes and so of pieta painting the capter, or so wantes and see the capter of the capt

<sup>(7)</sup> Deum testor me vesustissman Erythrea exemplar grace seripsum habere quod Alexandram missam, sa quom cisssme percas. Ibid. pag. 123.

<sup>(</sup>a) Atqui focies & fuffragatores sues qui fe jam obsencies curia focerant publicerum miniferiorum cura excipient ; nife quim citifimé fugientes congressium suum ; incerrapsam fidem amplexi furrint. Ibid.

<sup>(</sup> b ) Horum unufquifque decem capitum acceffione & horum fumptu oppressus continui X

Confiantin fut portée à Alexandrie par Synclece & Gaudence couriers publies, & lie dans le Palais de la Ville, Jorfque Parere étoit. Préfer d'Egypre. Nous Favons en Grec dans (e) Gelafe de Cysqine. Saint Epipane, qui l'avoit ibe, Tappelle pleine (d) de fageflé & de paroles de verité, & dit qu'elle étoit entre les mains des favans. Il parôti (e) que Socrate en avoit vi pluieurs contre Arius, & il remarque qu'elles étoite entre les mains des favans. Il aprôti (e) que Socrate en avoit vi pluieurs contre Arius, & il remarque qu'elles étoient écrit es en forme de hazaneuse, «du ville vienus de mouvement de la contre de la cont

Lettre à l'Eglife de Nicomédie , en 325. Gelaf.Cyziq. lib. 3. cap. 2. Theodorer. 1. t. hift. c. 18. Sozomen. lib. 1. c. 21.

XVII. Nous avons austi en grec dans Gelaie de Cyzique, la lettre que Constantin écrivit à l'Eglise de Nicomédie quelques mois après la tenue du Concile de Nicée. Theodoret en rapporte une partie, & Sozomene en fait l'abregé. Cette lettre eft composée de deux parties, dont la premiere n'est qu'un discours de théologie fort obscur sur la divinité du Verbe. L'Empereur y déplore en des termes pleins de religion les divisions qui s'augmentoient de jour en jour dans l'Eglise: & il est remarquable qu'il y appelle (f) les simples Fidéles les conserviteurs & les freres par le lien de la religion & de la charité. La feconde partie eff une peinture fatirique de la conduite d'Enfebe de Nicomédie Il lui reproche d'avoir été le complice de la cruauté de Licinius dans les maffacres des Evêques . & dans la perfécution des Chrétiens. " Il a, dit il, envoyé contre moi des espions pendant les . " troubles, & il ne lui manquoit que de prendre les armes pour , le tyran : j'en ai des preuves par les Prêtres & les Diacres de " fa fuite que l'ai pris. Et enfuite : pendant le Concile de Nicée. , avec onel empressement & quelle impudence a - r'il fontenn , contre le témoignage de fa conscience . l'erreur convaincue a de tous côtez ? tantôt en m'envoyant diverses personnes pour .. me parler en sa faveur : tantôt en implorant ma protection , de . peur qu'étant convaince d'un si grand crime, il ne sût privé ., de fa dignité. Il m'a circonvenu & furpris honteufement. & a , fait paffer toutes chofes comme il a voulu. Constantin ajoûte que c'est pour cela qu'il l'a banni, & avec lui Theognis, le com-

ganes dabit , nifi quòm celerrimè ad falutarem Beclefium recurrens , caritatis pacem amore ar Budio concordia fafcipiat. Ibid.

Scelefiam recurrens , caritaisi pacem amore ac budio concardia fufcipiat. Ibid. (c) Golafi. Iib. 3, cap. 1. (d) Imperator divina fidei ardore commotise

opifislam l'ene lingam tr' encyclicam ad omnes Romano Imperio fubditos adpressis Arium ofnique dogma feripfis omni fapientia ac veripate refertam: qua in hodiernum nique diem

eruditorum manibus seritur. Epiphan, herefe 69, num. 9, Alias etiam epifolas centra Arium fellasorefque cius in modum orasionum feriptas per fingulas uebes propofais perfeingens homiș

nem Gr facete jocando fagillans.

(e) Socrat. lib. 1. cap. 9. pag. 38.

(f) Sed you gaso us deinceps fraires appella lem, communio facei. Confiant, apad Gelal, Cystecnum l. 3. c. s. Tom. s. Cost. pag. 1774

plice de ses desordres. Il exhorte les Fidéles de Nicomédie à demeurer fermes dans la vraie foi, & à recevoir avec joie des Evêques dont la doctrine & les mœurs sont pures, c'est-à-dire, Amphicon & Clirestus, dont le premier sut établi Evêque de Nicomédie, en la place d'Eusebe; & le second Evêque de Nicée, en la place de Theognis. Il finit en menaçant de réprimer la témerité de ceux qui oferoient encore faire mention des féducteurs, & leur donner des louanges.

elle

toit

voit

écti-

e, z

ones

e eft

0000

reut

311-

ble

free eff

édie. 10355

hré

t jes :

nour

s de

cée,

nenu

ocue

out , de

nive

.84

0000

conte

Lod.

Arista Copies

XVIII. L'Empereur écrivit en même-tems à Théodote de Laodicce, pour lui donner avis du (g) banissement d'Eusebe Théodore de & de Théognis, & l'exhorter à profiter de cet exemple, pour se défaire des mauvailes impressions qu'ils pouvoient lui avoir in- Gelas Cyzique spirées. Cette lettre, que nous avons toute entiere dans Gelase de Cyzique, fut citée dans (h) le Concile de Constantinople de

l'an 553, par Benigne Evêque d'Heraclée en Macedoine. XIX. Il faut rapporter à la même année 325, la lettre de Constantin à Macaire, Evêque de Jerufalem, pour lui recom- en 315mander que l'Eglife qu'il avoit donné ordre de bâtir au faint de vita Conft. Sépulchre, furpaffat en beauté, non-seulement les autres Egli- cap. 31. & en

fes , mais tous les édifices des autres Villes. " J'ai donné or- 311. Eufeb. , dre , lui dit-il , à Dracilien , Vicaire des Préfets du Prétoire . & Gouverneur de la Province, d'employer suivant vos or-" dres les ouvriers necessaires, pour élever les murailles. Mana dez-moi quels marbres précieux & quelles colonnes vous ju-" gerez plus convenables, afin que je les y fasse conduire. " Je ferai bien aife de fçavoir si vous jugez à propos que la , voûte de l'Eglife foit ornée de lambris, ou de quelque autre ., forte d'ouvrage. Si c'est du lambris, on y pourra mettre de " l'or. Faites scavoir au plûtôt aux Officiers que je vous ai " nommez le nombre des ouvriers & les fommes d'argent qui " feront nécessaires, les marbres, les colonnes & les ornemens " les plus beaux & les plus riches , afin que j'en fois prompte-" ment informé, " Sainte Hélene se chargea elle-même de l'execution de ce superbe édifice, qui ne fut néanmoins achevé qu'après fa mort, fix ans depuis qu'on l'eût commencé. Eusebe en a fait la description dans la vie de Constantin. Il nous reste une seconde lettre de ce Prince au même Macaire,

Laodicée, en

<sup>(</sup>g) Philostorge, lab 1, eap, 10, met ce bantifement trois mois après le Concile de Nicée; c'est-à dire, vers le mois de qu'il l'a faivi de fort près-Novembre de l'an 315, Socrate (emble le )

(b) Tom. 5, Gossil, pag. 481.

dont voici l'occasion. A trente milles, ou dix lieues de Jerusa-Iem , auprès du Chêne de Mambré , célebre dans l'écriture par la demeure d'Abraham, & l'apparition des trois Anges qui lui promirent la naissance d'Isac, on vovoit une peinture qui représentoit ces trois Anges. Il y avoit au même lieu un Terebinte, au pied duquel on avoit dreffé un autel prophane & des idoles, & on v offroit des facrifices impies. Chaque année les peuples s'y rendoient en foule à cause de la sête (1) & de la foire que l'on faisoit, les uns pour trafiquer, les autres pour honorer Abraham & les Anges, chacun à sa maniere, mais tous avec beaucoup de superstitions ; jusques-là que les Payens qui y venoient aussi avec liberté, de même que les luifs, invoquoient ces Anges, ou plûtôt les idoles qu'ils avoient dressées, & leur offroient des libations de vin & de l'encens ; quelquesuns même leur facrificient des bêtes. L'Empereur averti de ces superstitions par les lettres d'Eutropie sa belle-mere, qui étoit venue en Palestine pour accomplir un vœu . & avoit été témoin de ce désordre, envoya ordre au Comte Acace & aux autres Officiers qui étoient fur les lieux, de brûler les idoles, d'abattre l'autel, d'empêcher à l'avenir ces fortes de profanations; & de bâtir une Eglife en cet endroit. En même-tems il écrivit à Macaire & aux autres Evêques de Palestine, pour leur donner avis de l'ordre qu'il avoit envoyé à Acace. Il leur reproche doucement d'avoir souffert une telle profanation, & il leur recommande qu'au cas qu'il se passat dans la suite quelque chose en ce lieu, de contraire à ses intentions, ils ne manquassent pas de l'en avertir aussi-tôt.

A coux d'Ande Cetaree. au Concile

d'Antioche. de vita Conft.

XX. La même année 331. Eusebe de Nicomedie, Theognis? Boche, en Eusebe de Césarée, Patrophile de Scytople, Aece de Lydde. Theodote de Laodicée & quelques autres, s'étant trouvés à Antioche v tinrent un Concile, où fur un faux exposé, inventé de leur part, ils déposerent saint Eusthate, Evêque de cette Euleb. 1 :- Ville; leur dessein étoit de mettre en sa place Eusebe de Cé-6. 60. 61, 61. farée ; & ils en écrivirent à l'Empereur, lui marquant en mêmetems, les raifons qu'ils avoient eues de déposer Eusthate, & que le peuple d'Antioche consentoit à avoir Eusebe pour Evêque en sa place. Cela n'étoit vrai que d'une partie du peuple, l'autre tenant ferme pour faint Eufthate, & voulant le conferver a julque là qu'on en vint à une fédition : pour l'appailer

<sup>( |</sup> Sozomen, lib. 1, hift, car. 4.

iture

s qui

e qui

Te-

ne &

nnés

& de

pout

mais

areas inco-

fices.

outs-

ni de QUE

it cte

ce &

ido

rota-

4005

post

lear

n. &

enel-

i ne

galifi

dde,

rés à

vent.

CÉTIO

e Cé-

nème-

k que

réque

ople,

efer.

pailet

Conftantin envoya en cette Ville un de ses Officiers , d'une fidelité éprouvée , qui avoit la qualité de Comre : & écrivir luimême plusieurs lettres au peuple d'Antioche, pour l'exhorter à la paix. Eusebe qui en a fait mention n'a pas cru devoir les transmettre à la posterité. Mais il a eu soin de conserver celle que l'Empereur écrivit à ceux de cette Ville , pour leur ordonner de le laiffer à Céfarée, & d'élire un autre Evêque que lui. Car Eufebe ne jugea pas à propos de quitter fon fiege pour celui d'Antioche : ce qui lui attira à lui-même une lettre de félicitation de la part de Conflantin, qu'il nous a encore confervée, avec une troisième sur le même sujet, addressée aux Evêques oui avoient déposé faint Eusthate. Il dit dans cette derniere: " Après avoir été instruit très - exactement, tant par , vos lettres que par celles des Comtes Acace & Stratege, de ., ce qui s'est passé dans l'assemblée . & v avoir fait une très-" férieufe réflexion, j'ai mandé au peuple d'Antioche ce qui m'a " paru plus conforme à la volonté de Dicu, & à la discipline " de l'Eglife. Et enfuite : les lettres d'Eufebe me paroiffent très-" conformes aux loix de l'Eglife : mais il faut auffi vous dire " mon avis. l'ai appris qu'Euphronius Prêtre, citoven de Cé-" farée en Cappadoce, & George d'Arethufe auffi Prêtre, or-" donné par Alexandre d'Alexandrie, font très-éprouvez pour .. la Foi: Vous pourrez les proposer avec les autres que vous " jugerez dignes de l'Epifcopat , pour en décider conformé-, ment à la tradition Apostolique, " Ce George avoit été déposé pour ses crimes & son impieté, par le même saint Alexandre. Mais les Ariens dont il étoit zélé partifan, obsedoient l'esprit de Constantin. Ils établirent Euphronius Eveque à Antioche, & George à Laodicée.

XXI. L'an 333. Conftantin avant recu des Ambassadeurs A Sapor, Roi de la part de Sapor, Roi de Perfe, se servit de cette occasion de Perfe, en pour recommander à ce Prince les Chrétiens qui étoient dans Eufeb. L. 4: ses états. Nous avons encore la lettre qu'il lui écrivit à ce sujet, de vita Const. Il y releve les avantages de la Religion Chrétienne : il y fait Theodores, voir qu'il est honteux à un homme d'adorer au lieu de Dieu , lib. 1. cap. 14. des créatures qu'il a faites pour notre usage; il y témoigne sa reconnoissance envers Dieu, de la victoire sur ses ennemis, & de la paix dont l'Empire jouissoit. Il dit que le même Dieu qui protege les Princes qui gouvernent avec justice, punit severement ceux qui persécutent sa Religion : Ce qu'il montre par la

mort déplorable de ces perfécuteurs, en particulier de Valerien, pris par les Perses.

A Eufebe de Césarée. Euseb. de 35.36.37.

XXII. Nous avons encore deux lettres de Constantin à Eusebe de Césarée. Il lui témoigne dans la premiere, qu'il avoit vita Constant. lû avec plaisir son traité de la Pâque, & qu'il l'avoit fait tralib. 4. cap. 34. duire en latin. Dans la seconde, il lui marque qu'un grand nombre de personnes s'étant converties à la Foi dans la Ville de Constantinople, il a jugé à propos d'y bâtir plusieurs Eglises. & le charge de faire écrire en beau parchemin, par les meilleurs écrivains, cinquante exemplaires des faintes Ecritures, lisibles & portatifs, d'une écriture belle & correcte. , J'ai , écrit, ajoûte-il, au Trésorier de la Province, de sournir toute " la dépense nécessaire : Vous aurez soin que ces exemplaires " soient écrits au plûtôt, & en vertu de cette lettre, vous pren-, drez deux voitures publiques pour me les envoyer par un , des Diacres de votre Eglise, que je recevrai favorablement. Eusebe executa cet ordre, & envoya à l'Empereur ces exemplaires en cahiers, de trois & de quatre feuilles, magnifiquement ornez. Ce Prince l'en remercia par une lettre que nous n'avons plus, & où il témoignoit sa joie de ce que la Ville de Maïume ou de Constancie, autrefois attachée au culte des ido-'A S. Antoi- les, y avoit renoncé. On peut mettre vers l'an 333, la lettre que Constantin écrivit avec ses deux fils, Constantius & Constant, à saint Antoine, dont la réputation étoit venue jusqu'à pag. 855, to.2. la Cour. Ils le traitoient de pere & lui demandoient réponse. Antoine sit quelque difficulté de recevoir ces lettres, disant qu'il ne sçavoit pas y répondre. Il le fit néanmoins à la priere de ses disciples, & donna aux Empereurs des avis salutaires, les exhorta au mépris des grandeurs humaines, & à avoir soin de la justice & des pauvres.

ne, vers 333. Athanaf. vit. Anton. n. 81.

A S. Atha-& fuivans. Athanaf.

XXIII. Nous n'avons plus la lettre de Constantin à faint nase, l'an 335. Antoine. Celle à saint Athanase pour l'obliger à se rendre au Concile assemblé à Tyr l'an 335, n'est pas venue non plus apolog.contr. jusqu'à nous; & il ne nous reste que quelques lignes de celle 178.179.184. qu'il lui écrivit, pour lui ordonner de recevoir Arius dans l'Eglise. Mais nous avons entieres celles qu'il écrivit à l'Eglise d'Alexandrie, où il reconnoît saint Athanase, innocent des crimes dont les Meletiens l'avoient noirci, & celle qu'il addressa à ce Saint même, dans laquelle il condamne avec indignation les calomnies des Meletiens. Il lui ordonne de faire lire

fouvent la lettre au peuple : & ajoûte que fi ces imposteure continuent leurs entreprifes, il ne les traitera plus felon les loix de l'Eglife, mais felon les loix publiques, & prendra connoil-Cance de l'affaire par lui-même.

End

voit

tra-

and

fille

Egli-

r les

rico-

, J'ai

ome

aires

oren-

r ua

ient

emone-

nons le de

ido-

lette

Con-

onle. difant.

ires ,

foin

faint

endre

plus

celle

ns l'E.

Eglife

nt des il ad-

re lise

XXIV. Jean, chef des Meletiens, s'étant aussi reconcilié avec faint Athanafe, en écrivit à l'Empereur, qui l'en félicita par une uens, en ser, lettre, où il lui marque de le venir trouver par les voitures publiques, pour recevoir des marques de sa bienveillance. On Arian p. 186. met encore parmi les lettres de Constantin l'ordre qu'il envoya à Arius, de venir à Constantinople pour rendre compte de sa conduite. Ce fut en cette occasion qu'il présenta à l'Empereur epit. ad Serapion. p. 140.

une confession, qu'il disoit être conforme à celle de Nicée. XXV. Ce fut auffi en vertu d'une lettre de l'Empereur, que 1.cap. 19. les Evêques s'affemblerent à Tyr en 335, sous le prétexte de rétablir l'union entre eux, mais en effet pour la condamnation de faint Athanafe. Car c'étoit les Eusebiens qui avoient porté ques du Con-Constantin à affembler un Concile. Comme ils étoient prêts de en 335. le finir, ils recurent une autre lettre de ce Prince, qui leur ordonnoit de se rendre en diligence à Jerusalem pour y dédier cap. 42.

l'Eglife du faint Sépulchre qu'il y avoit fait bâtir.

XXVI. Comme ils y étoient occupez à faire le procès à Mar-Aux Eufes cel . Evêque d'Ancyr , métropolitain de Galatie , qui n'avoit biens, à Dalmace, en 335. point voulu se trouver au Concile de Jerusalem, pour n'avoir aucune part à la réception d'Arius , ils recûrent une lettre de apolog. cont. Arian. p. 182, l'Empereur, qui leur ordonnoit d'aller à Constantinople rendre raison du jugement qu'ils avoient prononcé contre saint Athanase dans le Concile de Tyr. Ce sut vers le même tems qu'il écrivit à Dalmace son frere, qu'il qualifie de Censeur, pour eyaminer l'affaire d'Arfenne, que les Afiens prétendoient avoir été

tué par faint Athanase. XXVII. Il ne faut pas oublier la lettre de Constantin à Publius A Optation ; Porphyrius Optatien, dont voici l'occasion. Ce Prince avoit vers l'an 324 éxilé Optatien, pour une faute qui ne nous est pas connue. Celui-ci ne se sentant point (k) coupable, entreprit de se justifier, & adressa à cet effet à l'Empereur un poème, pour obtenir plus facilement son rappel. Ce moyen lui réussit. Le poëme plut à (1) Constantin, qui en remercia l'auteur par une lettre, & lui

A Jean, chef

des Mele-

Athanat.

A Arius,

Arbanaf

Suzont, his.

Socrat, lib.

Aux Lvc-

cile de Tyr.

Enich, I. 4.

de vita Conft.

1. cap. 25.

poleg, cent.

<sup>(</sup>k) Respice me falso de crimine maxime peller, exulis afficilum pana, Optat, dicationis tue munus. Conft. epift. ad Optati and Velferum. (1) Frater chariffme . . . grasum bec mibi

accorda la liberté. Il lui donne la qualité de son très-cher frere, & lui témoigne son inclination (m) à reconnoître le mérite de ceux qui sous son tegne cultivoient les belles lettres, & s'appliquoient à servir le public, soit de vive voix, soit par écrit. En quoi il se faisoit gloire de s'éloigner du génie de quelques-uns de ses prédecesseurs (m), qui n'avoient tenu aucun compte des sçavans qui avoient fleuri de leur tems. Saint Jerôme (o) met le rappel d'Optatien en la vingt-troisième année de Constantin, c'est-à-dire, en l'an 330. de Jesus - Christ: mais il saut mettre son poème avant l'an 326. puisque Crispe, dont il y est parlé (p) comme vivant encore, mourut vers le milieu de cette année.

Poëines L'Optation.

XXVIII. Le poëme d'Optatien est en vers acrostiches latins ; quelquefois l'acrostiche est en lettres grecques. Les vers sont exametres, les uns composez de mots à deux syllabes, les autres de trois; il y en a de quatre & de cinq. Ce qui avec les acrostiches qui y sont non seulement de travers à la marge, mais encore à rebours en remontant par la premiere lettre du dernier vers jusqu'au premier, doivent avoir beaucoup coûté à l'auteur. Ce genre d'écrire n'étoit pas (q) nouveau; mais peu de personnes l'avoient cultivé jusqu'alors, & on l'a regardé depuis avec quelque sorte de mépris, & abandonné aux esprits médiocres. L'acrostiche de l'onzième strophe marque les differens noms d'Optatien. Il paroit qu'il étoit Chrétien, & ce qui nous le persuade, c'est qu'il y reconnoît un Dieu en (r) trois personnes, le Pere, le Fils & le Saint-Esprit; qu'il y attribue (/) au secours de Dieu les victoires de Constantin, & la paix qu'il avoit rendue à l'Univers ; qu'il y reconnoît (t) que la gloire de ce Prince s'étoit accrue depuis sa foi en Jesus-Christ; qu'en s'adres-

<sup>(</sup>m) Saculo meo scribentes dicentesque non aliter benignus auditus quam levis aura prosequitur. Denique etiam studiis merisum à me sestimonium non negatur. Ihid.

<sup>(</sup>n) Ibidem.

<sup>(</sup>a) Porphyrius misso ad Constantimum insigni volumine exilie liberatur. Hieronym, ad an. 330.

<sup>(</sup>p) Crispe avis melior to earmine lata

Clio musa sonans tua fatur pulchra juventa. Optat, Carm. XX.

<sup>(</sup>q) Gratum mihi est studiorum tuerum saeilitatem in illud exisse ut in pangendis versibus

dum antiqua ferveret, etiam nova bra fibi conderet. Pix hoc custoditum fuit pluribut. Constant, epist, ad Opiat.

<sup>(+)</sup> Omnipotens geniter , tuque o divisto mixta ,

Filius atque Pater, & fanclus Spiritus unum fancas nosis. Optat. Carm. IX.

(/) Sunmi Dei auxilio nutuque perpetuo tutus, orbem totum pacanit trucidatis tyrananis, Constantinus. Optat. Carm. XVI.

<sup>(</sup>s) Annuflo & fidei Chriffi fub lege pro-

Gloria jam saclo processis, candida miss.
Optat, Carm. Pa

fant à Jesus - Christ, il l'appelle (n) seul né de Dieu, source fainte des biens, Dieu de justice, la récompense de ceux qui croyent en lui; que Constantin l'appelle (x) son très-cher frere. qualité qu'il aimoit de donner aux Chrétiens, comme nous l'avons remarqué ailleurs; qu'il y rapporte (y) plusieurs fois le monograme de J.C. & y dépeint (3) la croix en la même forme qu'elle avoit apparu à Constantin, & qu'elle est décrite dans Eusebe. Ce poëme d'Optatien fut tiré de la bibliotheque de MarcVelser,& împrimé pour la premiere fois à Ausbourg en 1595, par les soins de M. Pithou. On le trouve aussi à la suite des ouvrages de Velser, imprimez à Nuremberg en 1682. in-fol. Optatien avoit composé encore deux autres poemes, qu'il avoit aussi dédiez à Constantin, comme celui dont nous venons de parler, mais ils sont perdus. Il faut en excepter ce que cet auteur a écrit sur l'Autel d'Apollon, qui a été imprimé avec un commentaire de Fortunio Liceti à Padoue en 1630. in-4°. & une lettre de remerciement à Constantin que nous avons encore Optatien l'avoit écrite à l'occasion d'un premier poëme, que nous n'avons plus, qu'il avoit adressé à Constantin, & que ce Prince avoit fort bien reçû. On trouve (a) un Publius Optatien, Préset de Rome en 329. & en 333. & rien n'empêche qu'on ne croye que c'est le même Optatien dont nous venons de parler.

Page 67

XXVIII. C'est tout ce que nous sçavons des Lettres de Constantin, qu'Eusebe s'étoit proposé de recueillir en un volume séparé; mais on ne voit pas qu'il ait executé ce dessein.

Recueil des Lettres de

## ARTICLE

# Des Edits de Constantin en faveur de la Religion Chrétienne.

I. T E premier Edit de Constantin en faveur de la Religion Chrétienne, suivit de près la victoire qu'il remporta sur Maxence le 28. Octobre de l'an 312. Il le fit conjointement avec siberté de la

Edits de Constantin en 312. pour la

Scripta micat , resonans nominibus Domini. Nate Deo folus fancle bonorum , tu Deus 🖟 justi "grasia su sidei.

Optat. Carm. XVII. (x) Constant. epift. ad Opeat. ubi supra.

Tome IV.

(a) Apud Bucherium, romment in Villor, Cyclum, pag. 239.

LACTOR III

<sup>(</sup> w) Alme salutari nunc hac tibi pagina

<sup>( )</sup> Omnis piclura habet monogrammum Christi, & litteras scriptas Jesus. Christoph. Arnoldus, in Carm. XVII. Optatiani.

<sup>(2)</sup> Sed & Christiana pietatis argumenta permulta imprimis irrifa Juliano in misopogone chi littera & crux Conflantiniana omnino integra ea prorsus forma quam Eusebius descripsis, repetite funt toties ut impietatis profecto notam deprecari debuerint. Vellerus, in poema Opta-

Religion Chretienne. Eufeb. lib. 2. cap. 9. Licinius; & ces deux Princes l'envoyerent à Maximin, lui mandant en même - tems les merveilles que Dieu avoit faites en leur faveur, & la défaite de Maxence. Cet Edit, qui n'est pas venu jusqu'à nous, étoit adressé au Préset du Prétoire, & permettoit aux Chréviens de tenir leurs assemblées ordinaires, de faire tous les exercices de leur Religion, & de bâtir des Eglises.

Pour toutes fortes de Religions, en 313. Eufeb. lib. 30: cap. 5. II. Cependant il se rencontra des difficultez dans l'execution de cet Edit, & il s'y glissa même quelques sautes dans le texte, ce qui obligea Constantin & Licinius, qui se trouverent à Milan au mois de Janvier de l'an 313. d'en faire un second plus general que le premier, & qui donne liberté à un chacun de suivre quelle religion il trouvera bonne, & en la maniere qu'il lui plaira. Nous avons rapporté cet Edit plus haut. Il est adressé au Président de Nicomédie. Les Empereurs y résteroient l'ordre de rendre aux Eglises les lieux d'assemblées, & autres sonds qui leur avoient été ôtez pendant la persécution.

Pour la réfirution des biens de l'Eglife, & de l'immunité

l'immunité des Clercs, Emfeb.l. 10. hift. c. 5. & 7. Cod. Theod. tom. 2. lib. 1. pag. 20.lib. 2. pag. 22. lib. 7, pag. 31.

III. Il y a un rescrit de Constantin adressé cette même année à Anulin, Proconful d'Afrique, pour restituer conformément à cet article de l'Edit, ce que les Eglises Catholiques de cette province avoient possedé en jardins, maisons & autres biens. Un autre très-celebre adressé au même, qui décharge de toutes fonctions civiles les Clercs de la même Eglise Catholique, où Cécilien prélidoit. L'Empereur y fait remarquer combien avoit été préjudiciable à l'Empire, le mépris de la véritable Religion, dont le respect & l'exacte observance venoit de rétablir la puissance Romaine, & toutes les affaires en meilleur état. Il témoigne que c'est ce qui l'a excité à récompenser les travaux de ceux qui apportant la fainteté nécessaire & une attention continuelle à leur loi, se destinent particulierement au service de cette Religion. Venant à la raison d'exempter les Clercs des charges publiques, il dit que c'est afin que rien ne les détourne par erreur ou par quelque faute sacrilege du culte qu'ils doivent à la Divinité; mais qu'ils vaquent sans aucune inquiétude au ministere de leur loi. Il finit en représentant que leur application à de si saints devoirs, ne peut qu'apporter un grand avantage à la République. Les hérétiques qui se voyoient exclus de ce privilege, firent leur possible pour empêcher les Catholiques d'en jouir; mais l'Empereur les maintint par un nouyeau rescrit du 31. Octobre. Il le confirma par une loi du 21. Octobre 319. qu'il adressa à Octavien, Correcteur de la Lucanie & des Bruttiens, peuples de la Calabre. Enfin en 330 les Hérénques ayant

recommencé d'inquiéter les Catholiques dans la Numidie, au sujet de l'exemption des Clercs, il y eut encore une loi datée du

cinquieme de Fevrier pour la faire observer.

IV. La loi du 21. Mars de l'an 315. adressée à Eumele, est En 315. toudatée de Challon, ou peut être de Cibales dans la Pannonie, chant le sup-défend de marquer sur le front ceux qui étoient condamnez à croix, & les se battre en gladiateurs, ou à travailler aux mines, pour ne pas, enfans des dit Constantin, deshonorer le visage dans lequel il paroît quelque vestige de la beauté celeste. Elle défend aussi le supplice de tom. 3. pag. la croix. Celle du 13. Mai de la même année, datée de Naïsse 293. 295. & sa patrie, ordonne que des qu'un pere apportera aux Officiers leg. 1. p. 188. des finances un enfant qu'il sera hors d'état de nourrir, ils prendront indifferemment ou sur le trésor public, ou sur le domaine du Prince, ce qui sera nécessaire pour le nourrir & I habiller, & cela sans délai. Constantin sit publier cette loi dans toutes les villes d'Italie, voulant qu'elle y fût gravée sur le cuivre, ou sur d'autres matieres qui la rendissent comme éternelle.

V. La loi du 18. Octobre de la même année, défend aux Juges & aux Patriarches des Juiss d'inquiéter, comme ils faisoient, Juiss, en 315. ceux qui auroient abandonné leur secte pour embrasser la reli- lib. 16. tir. 8. gion Chrétienne. Cette défense est sous peine du feu. Il est leg. 1. p. 214.

défendu par la même loi d'embrasser le Judaïsme.

VI. L'année suivante 316. Constantin en adressa une autre à Protogene, qu'on croit avoir été l'Evêque de Sardique, portant des esclaves, permission à tout le monde d'affranchir ses esclaves dans l'Eglise en présence du peuple Chrétien, & des Evêques ou des tit 13. leg. 1. Prêtres; ce qui, selon le Droit Romain, ne se devoit faire que pag. 111. tit. devant les Préteurs & les Consuls. Constantin avoit déja fait sur 357. ce sujet une loi, qui est perdue; & il en sit une troisième adressée à Osius, Evêque de Cordouc, datée du 18. Avril de l'an lib. 1. tit. 1. 3 1 1. par laquelle il accorde à ceux qui auront été affranchis dans P. 354. 357. l'Eglise, les droits de citoyens Romains; & aux Clercs le pouvoir de donner une pleine liberté à leurs esclaves par leur testa-

VII. On met au 31. de Janvier de l'an 320. la loi qui casse celles qui étoient contraires à la virginité, particulierement la la Virginité, loi Papia, qui imposoit de grandes peines à ceux qui ne s'en- en 310. gageoient pas dans le mariage, ou qui n'y avoient point d'en-lib. 8. tit. 16. fans. Comme ces loix rendoient odieuses la virginité & la conti- Pag. 643. nence, dont néanmoins plusieurs Chrétiens faisoient profession, de vita Const, Constantin ôta toutes les peines portées par la loi Papia, & cap. 16.

En faveur

Cod. Theod.

lib. 9. tit. 24. leg. 1. p. 189. Cod. Justin. lib. 5. tit. 26. pag. 464.

Cod. Theod. autres de cette nature, & il se contenta de conserver l'article de ces loix qui portoit, que les maris & les femmes se pouvoient moins donner quand il n'y avoit point d'enfans, que quand il y en avoit. Il fit deux autres loix sur le même sujet . l'une datée de Sirmich le 9. Mars de l'an 320, portant des peines très-séveres contre le rapt, que jusqu'alors on n'avoir puni que légerement; l'autre du 14. Juin de la même année, datéen de Sardique, qui défend absolument les concubines aux personnes mariées.

Pour le Dimanche & les Feres, en 321. lib. 2. tit. 8. leg. 1. p. 118. Euleb. I. 4. cap. 18. Sozomen. lib. 1. cap. 8. Cod. Theod.

lib. 16. tit. 2.

deg. 4. p. 22.

VIII. Le septième Mars de l'an 321. étant à Sardique, il sit une loi, qui ordonnoit de cesser le Dimanche tous les actes de Cod. Justin. justice, tous les métiers, & toutes occupations ordinaires des lib. 3. tit. 12. Villes. Il en excepta les travaux de l'agriculture, à l'égard des-Cod. Theod. quels un jour est quelquesois de grande importance. Par une autre loi du 3. Juillet de la même année, publice en Sardaigne, il déclara qu'aux jours mêmes des Dimanches & des Fêtes, de vita Const. il seroit permis d'affranchir les esclaves, & d'y dresser les actes nécessaires à cet esset. On voit par Eusebe, qu'il donnoit tout le Dimanche aux foldats, pour aller à l'Eglise y offrir à Dien lettrs prieres. Il fit aussi une loi pour honorer particulierement le Samedi, à cause de diverses choses que Jesus-Christ a faites en ce jour, & une pour faire cesser le, Vendredi de même que le Dimanche, tous les actes de justice & tous les autres travaux. Il y en a une autre publiée à Rome le 3. Juillet de la même année, qui permet à un chacun de laisser en mourant ce qu'il voudra de son bien à l'Eglise Catholique, voulant que les testamens faits à cet égard avent leur entier effet.

Contre les ceremonies prophanes, en 311. Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. leg. 5. p. 27.

IX. Comme il arrivoit souvent que les Payens vouloient obliger les Chrétiens à prendre part à leurs lustrations, & à leurs autres cérémonies sacrileges, Constantin ordonna que ceux qui oseroient leur faire quelque violence au sujet de la religion. seroient battus à coups de bâtons; ou s'ils étoient d'une condition plus relevée, condamnez à de grosses amendes.

Pour les Confeileurs, én 313. Euseb. I. 2. cap. 19. & seqq. jusqu'au #15

X. L'an 323. Constantin devenu maître de l'Orient après la défaite de Licinius, donna plusieurs Edits en faveur de la Religion. Eusebe en marque deux, envoyez en tatin & en grec dans de vita Const. toutes les Provinces, & adressez l'un à l'Eglise de Dieu, l'autro aux peuples de chaque pays. Dans celui-ci, qui étoit signé de la propre main de Constantin, & que l'on conservoit à Césarée; ce Prince, après avoir témoigné sa reconnoissance à Dieu des bienfaits dont il l'avoit comblé, ordonnoit que ceux qui avoient

été condamnez pour la foi à l'éxil, aux mines, ou à quelqu'autre peine que ce soit, seroient rétablis en leur premier état; que l'on déchargeroit des fonctions publiques ceux que l'on y avoit assujettis, en les mettant exprès au tableau du conseil des Villes, où ils n'étoient point auparavant; qu'on rendroit les biens à ceux à qui on les avoit ôtez; que ceux qui avoient été dégradez de la milice comme Chrétiens, pourroient y rentrer, ou vivre avec honneur dans le repos; qu'à l'égard des Martyrs ou Confesseurs qui étoient morts, leurs biens leroient rendus à leurs heritiers naturels, & faute d'heritiers, à l'Eglife du lieu où ces biens seroient situez, à moins que les Martyrs n'en eussent disposé eux-mêmes; que tous ceux qui se trouveroient en possession de ces biens, soit les particuliers, soit même le Fisc, s'en désaisiroient au plûtôt, mais sans restitution de fruits. Il ordonna que le Fisc restitueroit aussi tout ce qui avoit appartenu aux Eglises en maisons, terres, jardins, ou autre chose de même nature, particulierement les lieux où les saints Martyrs étoient enterrez; que ceux qui auroient acheté du Fisc, ou reçû en don des Empereurs quelques biens de cette sorte, seroient obligez de les rendre, & il promettoit de les dédommager. Cette loi fut observée très-exactement à l'égard de tous ceux pour qui elle avoit été faite.

XI. On peut rapporter à ce tems-là le rescrit de Constantin en faveur du Comte Joseph. Il étoit Juif de naissance, & un Comte Jodes premiers de ceux de sa nation. Ayant été present lorsque l'Evêque de Tiberiade donna le Baptême à Hillel, Patriarche Epiphan. hades Juiss, & qu'il l'admit à la participation des saints Mysteres, rel. 30. n. 11. les céremonies qu'il y vit pratiquer troublerent son esprit par diverses pensées. Il tomba ensuite sur les livres saints, en particulier sur l'Evangile de saint Jean, & les Actes des Apôtres traduits en hebreu, avec l'Evangile de saint Matthieu en la même langue, dont la lecture augmenta l'agitation de son ame. Mais il fallut des miracles pour le convertir, & Dieu lui en accorda plusieurs. Ses affaires, ou plutôt les persécutions que les Juiss lui firent souffrir ensuite de son baptême, l'obligerent d'aller à la cour, où Constantin qui regnoit en Orient depuis 323. le reçut avec beaucoup d'honneur & de bonté. Il donna à Joseph la qualité de Comte, & l'assura qu'il ne lui resuseroit rien de ses de mandes. Joseph le supplia seulement de lui donner par écrit un pouvoir de faire bâtir des Eglises dans Capharnaiim, Tiberiade, Nazareth, Diocésarée, Sephoris, & quelques autres places

de la Galilée, où les Juiss ne souffroient personne qui ne sut de leur religion. Constantin lui accorda sa demande, avec ordre aux Gouverneurs du pays de fournir des deniers de son épargne les choses nécessaires à un ouvrage si saint. Joseph vint à bout de ses desseins; & dans le tems qu'il demeuroit à Scytople, il eut l'honneur de recevoir chez lui S. Eusebe de Verceil, que Constance y avoit relegué l'an 355.

Pour la conversion des Payens, en de vita Const. cap. 45. &c.

julqu'an 61. Tleodorer. 1. 5. hitt. c.20. Łuseb. 1. 3. de vita Coust. C. 1. 54. 55.

XII. Dans le même-tems Constantin sit publier deux autres loix : la premiere défendoit de confacrer de nouvelles idoles, de consulter les devins, & toutes sortes de sacrifices prophanes. Euseb. 1. 2. La seconde ordonnoit de rétablir les Eglises, de les agrandir, ou d'en bâtir de nouvelles selon le besoin des habitans; voulant qu'on prît sur son domaine les dépenses nécessaires pour ses bâtimens sans rien épargner. Il composa lui-même un Edit en latin, que nous avons dans Eusebe traduit en grec. Il est adressé à tous les peuples de l'Empire, pour les porter à embrasser la foi de Jesus - Christ. Il se sert à cet effet de divers motifs, de l'esperance des biens à venir, du pouvoir des Chrétiens sur les fausses divinitez, des mœurs dépravées des Princes qui les ont perfécutez, de la bonté que divers peuples étrangers ont témoignée aux Chrétiens chassez de leur pays, de la fin malheureuse de leurs persécuteurs, des victoires qu'il a remportées par la vertu de la Croix. Il laisse néanmoins aux Payens la liberté de suivre leurs anciennes erreurs & l'usage de leurs temples; mais en souhaitant qu'ils embrassassent la religion Chrétienne, aussi ancienne, dit-il, que le monde, & dont Dieu est auteur. Il dit qu'en quelques endroits on avoit abattu des temples, & aboli les su-- perstitions payennes; & qu'il l'auroit lui - même conseillé à tout le monde, s'il n'eût appréhendé que l'obstination de quelquesuns dans leurs erreurs ne caucât des troubles. Mais quoiqu'il n'osat point ordonner d'abattre les temples, il les ferma néanmoins dans la suite, & défendit d'y entrer. On voit même qu'il en fit démolir quelques-uns jusqu'aux fondemens, entre autres ceux d'Aphaque, & d'Heliople dans la Phenicie, & celui d'Egés dans la Cilicie.

Contre l'idolatrie, en 1. 15. tit. 12. leg. 1. p 395. Euleb. l. 4. cap. 25.

XIII. Nous avons une loi publiée à Beryte le premier Octobre 325. adressée à Maxime Vicaire d'Orient, qui ordonne que Cod. Theod. ceux qu'on avoit coutume de condamner pour leurs crimes aux combats des gladiateurs, seront condamnez aux mines afin de leur conserver la vie sans saisser seurs crimes impunis. On en de vita Conft. cite une autre qui abolit le culte infame de Serapis, & qui ordonne

que la toife dont on mesuroit les débordemens du Nil , seroit porrée dans l'Eglife, au lieu qu'auparavant on la mettoit dans le cap. 18. temple de cette divinité, à qui les Egyptiens se croyoient redevables de toutes leurs richesses. Il défendit aussi les sètes & les Colemnitez pavennes.

XIV. Il travailla aussi à diminuer l'usure permise par les loix Romaines : c'est ce qui paroit par une loi du 17. Avril de l'an sure, en 315. 225. où il borne l'usure de l'argent prêté au centième denier par lib. a cit. 33. mois. & celle de bled à la moitié par an : en forte qu'il étoit per- les 1. pagmis de tirer par an, un boiffeau d'interêt pour deux ou'on auroit 330. 231. prêtez, au lieu que de cent deniers on n'en tiroit que douze. Mais il ordonna que fi l'ufurier refufoir de recevoir fon principal, afin d'avoir droit d'en éxiger l'interêt, il perdroit l'un & l'autre. Cette loi fut adreflée à Dracilien . Vicaire des Préfets dans la Palestine, & assichée à Césarée métropole de cette province.

XV. La loi du premier de Juin adressée à Ablave . Préfet du Prétoire, ordonne que les Ecclefiaftiques feront tirez du nombre des pauvres ; qu'on n'en ordonnera qu'autant qu'il fera né- Cod Theodcessaire, de peur que l'exemption des charges & fonctions civi- les, 6, 8 tit. s. les qu'on leur avoit accordée , ne fut onéreuse aux autres. On leg. 1. p. 30. en publia une autre le premier de Septembre, par laquelle Con- & pag. 110. & ftantin reftreint aux feuls Catholiques les privileges accordez aux Clercs, ajoutant que les Héretiques & les Schilmatiques méritoient non d'être déchargez, mais d'être plus chargez que les autres. Néanmoins fur la fin du même mois étant à Spolette. il donna une loi, par laquelle il permettoit aux Novatiens de garder les Eglifes & les Cimetieres dont ils se trouvoient en possession depuis long-rems, pourvir que ces lieux n'appartinsfent pas aux Catholiques. Mais avant depuis mieux connu le caractere de ceux de cette (ecte, il donna vers l'an 221, une loi contre eux, contre les Valentiniens, les Marcionites, les Paulianistes, les Cataphryges, & quelques autres Héretiques, portant ordre que tous leurs édifices destinez à la priere, seront cedez fans délai à l'Eglise Catholique. Il leur interdit par la même loi toutes fortes d'affemblées, foit dans les Eglifes & les lieux pu-

Fufeb. I. t.

blics, foit dans les maifons particulieres. XVI. On trouve deux loix de Constantin contre les Juis , Juis en 115 datées du 22. Novembre de l'an 335. La premiere leur défend Cod Theod. de faire aucune peine à ceux de leur nation qui auront embrassé lib. 16. tit. 8. la religion Chrétienne. La seconde ordonne que si un Juif fait & it. 9 les 1, circoncire un esclave Chrétien ou de quelque autre religion que p. 147. 8 it.

8. leg. 11. p. 139. 240. Euleb. 1. 4. cap. 27. Chryfostom. oratione, 5. adversus Judxos, pag. 645. tom. 1.

ce soit, l'esclave sera mis en liberté. Ces deux loix qui, dans l'édition du P. Sirmond, n'en font qu'une, furent publiées à Carde vita Const. thage l'année suivante 336. Constantin en fit une autre, qui défendoit aux Juis, sous peine d'amende, d'avoir des esclaves Chrétiens; voulant que ces esclaves fussent mis en liberté, ou donnez à l'Eglise. Les Juiss ayant entrepris sous son regne de rétablir leur état, & de rebâtir leur temple, il fit couper les oreilles aux plus coupables, & les envoya en cet état se montrer par tout à ceux de leur nation, pour leur apprendre à ne rien tenter de semblable dans la suite.

Pout la jurisdiction des Eveques, vers 336. Enseb. l. 4. de vita Conft. Cod Theod. in append. à Sirmundo . edita Parif. an. 1631.

XVII. Eusebe, après avoir rapporté les loix de Constantin contre les Juifs, ajoûte que ce Prince en fit plusieurs pour autoriser les jugemens des Evêques. Il en cite une par laquelle il confirmoit les décrets que les Evêques avoient faits dans les Conciles, ne voulant pas qu'il fût permis aux Couverneurs des Provinces Sozomen. L. d'en empêcher l'execution, persuadé que les Ministres de Dieu font plus dignes d'honneur que ceux des Princes. Sozomene en cite une semblable, & une autre qui permettoit à ceux qui avoient des procès, de récuser s'ils vouloient les Juges civils, pour appeller au jugement des Evêques, ordonnoit que les sentences rendues dans le tribunal Ecclesiastique auroient la même force que si elles avoient été rendues par l'Empereur; & que les Gouverneurs des Provinces & leurs Officiers, seroient obligez de tenir la main à ce qu'elles fussent executées. En effet, il y a une loi (b) adressée à Ablave, Préfet du Prétoire, & datée de C. P. le 5. Mai, qui ordonne que les Sentences des Evêques feront inviolablement observées, même à l'égard des minours : que quoiqu'une affaire soit déja portée devant le Juge civil, & même prête à être jugée, l'une des parties nonobstant que l'autre s'oppose, pourra recourir à l'Evêque; que tous les Tuges. seront obligez de déferer au témoignage d'un seul Evêque, sans recevoir celui de qui que ce soit contre le sien; le tout selon la déclaration de Constantin, pour honorer la dignité Episcopale, abréger les affaires & retrancher les chicannes. Cette loi en cite & confirme une autre sur la même matiere du for Ecclesiastique; & nous en avons encore une datée du 23. Juin à C. P. sous le consulat de Licinius Auguste, & de Crispe César, où Constantin ordonne, que si quelqu'un appelle au jugement de

l'Evêque ;

<sup>(</sup>b) Voyez sur cette lei & sur la précé-4. des Empereurs, pag. 662. 663. dente, les notes de M. de Tillemont, tome

l'Evêque, le Juge civil sera obligé d'y renvoyer l'affaire, quoiqu'elle ait été commencée devant lui; & que tout ce qui aura été jugé par les Evêques, sera tenu pour saint & inviolable. Si c'est celle-là même qui est consirmée par la loi Ablave, comme il paroît en ce que cette loi en cite un endroit, il faut qu'elle ait souffert depuis de grandes altérations : car outre sa date qui est notoirement fausse, n'y ayant jamais eu de C. P. du vivant de Licinius & de Crispe, on ne voit pas à qui elle est adressée, & il y a dans le corps de l'embarras & des obscuritez beaucoup plus qu'on n'en doit supposer dans une loi, toutefois obscure ou douteuse, puisqu'elle aura eu besoin de confirmation. Au reste, le titre de cette loi porte qu'elle a été tirée du Code Théodossen. fub tit. XXVII. de Episcopali definitione; & une preuve qu'elle y étoit en effet, quoique ni la loi, ni le titre ne s'y trouvent plus, c'est qu'elle est indiquée dans les scintilles ou anciens abregez de ce Code.

XVIII. On peut ajoûter aux Edits que Constantin fit en faveur de l'Eglise, celui qui condamnoit la mémoire de Porphyre, cerits & la personne de ennemi déclaré des Chrétiens, & ses écrits à être brûlez. Il usa Porphyre, & de la même séverité envers Arius.

XIX. Il est inutile de rapporter ici l'Edit qu'on attribue à cet 1. cap. 9. Empereur, en faveur du Pape saint Sylvestre, qu'il rendit, dit-on, Prince & maître absolu dans Rome. C'est une piéce visiblement supposée à fabuleuse, & qui, de l'aveu de (c) Baronius, fait plus de tort à Constantin. l'Eglise Romaine, qu'elle ne lui peut être avantageuse. L'autre, cil. p. 1534. que l'on croit être le même que celui qui a fabriqué les fausses Décretales, laisse appercevoir à chaque phrase son imposture. A la tête de cet Edit ou de cette donation, il fait prendre à Constantin jusqu'à quinze (d) ou seize titres differens, ce que ce Prince n'a fait dans aucun des Edits qui sont incontestablement de lui. Il ne s'y qualifie ordinairement que d'Auguste, quelquefois de Vainqueur, & de très-grand Auguste. Il conte (e) cinq Eglises patriarchales, entre autres celle de Jerusalem, à qui l'on n'accorda cette qualité qu'après la mort de Constantin, & celle de Constantinople, qui n'étoit pas encore, lors de la date de cette donation, qu'il fixe (f) au troisième des Calendes d'Avril, Constantin étant Consul pour la quatriéme fois avec Gallicanus, c'est-à-dire, en 315. Cette date fournit une nouvelle

Contre les d'Arius.

<sup>(</sup>c) Baron, ad ann, 324, n. 118, 119. ( e) Ibidem. (d) Apud Labb. 1em. 1. Concil. p. 1534, (f) Ibidem, Tome IV.

preuve de la fausseté de cette pièce ; puisqu'en cette année Constantin avoit Licinius pour collegue, & non Gallicanus, L'auteur ne se soutient pas mieux dans le reste de sa pièce. Il dit (e) que Constantin rendit le Pape maître de Rome, de toutes les villes d'Italie. & de toutes les provinces d'Occident, c'est-à-dire. de la moitié de son Empire. Cependant nous voyons par le panégyrique (h) que Nazaire prononça en l'honneur de Constantin en 321, que ce Prince étoit encore le maître de Rome. Confrantius son fils en étoit aussi le maître, puisou'il y entra en triomphe, au rapport de (i) Marcellin; & qu'il en fit fortir | k) le Pape Libere, fous prétexte de desobéissance aux ordres des Empereurs. Enfin on voir par Evagre (1), que les Romains avant envoyé une ambaffade à l'Empereur Leon, il leur donna pour les gouverner, Antheme, gendre de l'Empereur Marcien. Et ce qui met la chofe hors de doute, c'est le partage que Constantin fit de l'Empire entre ses enfans, peu avant sa mort : car il donna (m) l'Italie & l'Illyrie à Constant le dernier de ses enfans. Il n'y a pas plus de vrai-femblance , dans ce ou ajoûte l'acte de certe prétendue donation, que Conflantin fit prétent au Pape de la couronne (n) d'or très-pure qu'il mettoit fur sa tête. Les Historiens ne difent point qu'il fe tervit de couronne (e) mais de diadême; & on lui a reproché de l'avoir eu continuellement fur la tête.

Jugement des écrits de Couffantin.

XX. On voit par les monumens qui nous reflent de ce Prince, qu'il ioginori à un génie vit de ardent, beaucoup de prudence de de pénération s qu'il aimoit tous les arts liberaux, particulierement les belles lettres s'à qu'il n'étoir pas même érranger dans les quetions de théologie les plus fiablimes, comme eft celle de la divinité du Verber mais on coti qu'il n'aps écrir feut ce que nous en trouvons dans fes lettres. Il avoit de l'étudition de de l'éloquence, avec cela peu de méthode de peu de úties. Son fille, dans quelques-unes de fes lettres, fient aufil le déclamateur. A savoit trous afféché mais on v voit de même que dans fes

(g) Unde ni Penificalii apec non viilifast fed amjūlu, eisam quam terreni imperii depaita Ce Griera Josinia decreties, eise tam pa-dainam mifram si preditimm (f), quamque non Reman Ce moue trisin ladic O Oricharda medicali medicali per penificant pende federalism negionum preteinisti jesto Victoria peda de la penificant de dissani. Bioden la penificant el dissani.

<sup>(</sup>h) Nazar, Panegye, 7.

<sup>(</sup>k) Idem, lib. 25, cap. 7-

<sup>(</sup>m) Eufeb, lib. 4, devisa Confl. cap. \$1,

<sup>(</sup>n) Tom. 1. Concil. pog. 1534.

(o) Habitum retium gemmis O caput exasnans perpetus diademate. Victor. epiteme, in
Conflant, pog. 141. Theodoret, ilb. 2.1. 30.

Edits, qu'il avoit un zele ardent pour l'unité de l'Eglise, & la pureté de sa foi, une tendre pieté envers Dieu, une horreur extrême des schismes & des héresies, un grand respect pour les Evêques, les Prêtres, & les autres Ministres de l'Eglise; comme aussi pour les saints Solitaires & les Vierges consacrées à Dieu. Théodoret l'appelle (p) le Zorobabel des Chrétiens, parce qu'il les avoit délivrez de la captivité, & rétabli leurs Eglises.

## CHAPITRE

# Commodien & Macarius Magnes.

I. OMMODIEN, dont les écrits se trouvent parmi les œuvres de faint Cyprien de l'édition de M. Rigaut, & dans embrasse la la bibliotheque des Peres, étoit né d'une famille (q) payenne, Religion Chrétienne. & avoit été lui-même pendant (r) long-tems attaché aux erreurs Il fleurissoit du Paganitme. Mais en lisant (/) les livres saints parmi ceux des sous le Pape lettres humaines ausquelles il s'appliquoit, il reconnut la verité 330. de la religion Chrétienne & l'embrassa.

Sylvestre, verg

II. Le desir qu'il eut d'offrir à Jesus-Christ l'auteur de son falut, quelques fruits (1) de ses études, pour lui marquer sa reconnoissance, & la douleur de voir ses concitoyens (#) plongez dans les ténebres de l'idolâtrie, dont Dieu l'avoit retiré, le porterent à composer en latin l'écrit que nous avons de lui, sous le titre d'Instructions. Elles sont au nombre de 80. écrites toutes en acrostiches, d'une espèce de vers hexametres, mais où l'auteur n'a eu aucun égard à la mesure des pieds. Dans le titre il prend le furnom de Gazée, soit qu'il fut né dans la ville de Gaza, ou qu'il eut ce surnom d'ailleurs. Dans la trente-troisiéme instruction, il invite (x) les Payens à entrer dans la bergerie du pasteur Sylvestre, qu'on croit être le saint Pape de ce nom, qui gouverna l'Eglise jusques vers l'an 335, ce qui donneroit lieu de croire que Commodien écrivoit alors, & peut-être à Rome même.

Il écrit contre les Paiens,

<sup>(</sup>p) Theodoret. in hist. religiosa, p. 768.

<sup>(</sup>q) Commodian. 10m. 17. biblioth. Patr. pag. 12. inflruct. 1. 26. 0 61.

<sup>(</sup>r) Ibid.

<sup>(</sup>f) Commodianus dum inter seculares listeras etiam nostras legit , occasionem accepit sidei. Gennad. de viris illuftr. cap. 150

<sup>(</sup> t ) Eaclus itaque Christianus & volens allquid studiorum suarum muneris offerre Christo fue falusis authorisferipfis mediocri fermone quasi versu librum adversum paganos. Ibid.

<sup>( )</sup> Commod. instruct. 1.

<sup>(</sup>x) Intrate stabiles Sylvestri ad prascept pai storis. Idem. instruct. 33.

Il paroît néanmoins par divers autres endroits, qu'il vivoit dans le tems des persécutions.

Ce que contient cet écrit. Jugement

qu'on en a porté. Tom. 17. biblioth. Patr. Lugd.

Pag. 11.

Pag. 15.

Pag. 16.

Pag. 17.

Pag. 18.

Pag. 18. 19. 40, 11, 11,

Pag. 21.

Pag. 12.

III. Il fait voir fort au long la vanité du culte des faux dieux; dont il marque la naissance, les mœurs dépravées & la mort. Il apprend aux riches à reconnoître qu'ils tiennent tout de Dieu, à ne pas mettre leur esperance dans leurs richesses, mais dans les biens à venir; à être humbles, doux, bienfaisans envers les pauvres: aux Juges à rendre la justice, sans se laisser gagner par des presens; sur quoi il leur allegue l'autorité de Salomon & de saint Paul: à ceux qui se confient en eux-mêmes, à adorer la (y) Croix du Seigneur, & à mettre en lui leur esperance : aux Juiss, que la loi de Moïse n'étoit que la figure de celle de l'Evangile; qu'ils doivent croire en celui qu'ils ont crucifié, puifqu'il est Dieu, & l'auteur de la vie. Il croit qu'après six mille ans nous recouvrerons l'immortalité, que nous avons perdue par le peché d'Adam; que Néron réfuscitera avant la venue d'He• lie, dans le tems de l'Antechrist, pour séduire les Fidéles; qu'ils feront tous deux livré aux feux, avec ceux qu'ils auront séduits; mais que ceux qui seront demeurez fermes dans la foi, régneront sur terre pendant mille ans, jouissans des plaisirs corporels; qu'après ce nombre d'années toute la nature sera consumée par le feu, qu'il y aura des cieux nouveaux & uné terre nouvelle, que Dieu ayant jugé tous les hommes, les méchans seront jettez dans l'étang de feu, qui est la seconde mort; & les bons placez dans les demeures qui leur sont destinées. La suite des ses instructions regarde les Cathécumenes, les simples Fidéles, les Pénitens, les Ministres de l'Eglise, & les Pauvres, & il y donne à chacun d'eux les avis convenables à leur condition, Il s'étend particulierement sur l'obligation de conserver la charité mutuelle, de fecourir les pauvres dans leurs besoins, d'éviter le luxe, & de prier avec modestie dans les lieux consacrez au

Seigneur. Il ne veut pas que les Chrétiens pleurent leurs morts,

parce qu'ils paroitroient douter de la résurrection qui nous est promife. Il enseigne que les Anges commis de Dieu pour par-

courir la terre qu'il venoit de créer, épris de la beauté des femmes, eurent avec elles de mauvais commerces, d'où sortirent les géants; & c'est apparemment pour cette erreur, & pour celle des Millenaires, que Gelase (z) a mis le livre de Commodien

<sup>(2)</sup> Opuscula Commodiani apocrypha. Ge-las. in Conc. Romano , tom. 4. Conc. p. 1263, (y) Cruciarium Domini si non adorașii, pepiifti. Idem, instruct. 31.

au rang des apocryphes. Au reste, quoique le style en soit fort simple, il y a néanmoins du choix dans les pensées, & de la force dans les raisonnemens. Mais ce qui rend cet ouvrage plus recommandable, c'est qu'il ne respire par tout que pieté, que zele pour le salut des pecheurs, qu'amour pour Jesus-Christ, qu'ardeur pour le martyre, que compassion pour les pauvres, au nombre desquels il se met par l'humble titre de mendiant de Jesus-Christ. C'est dans la dernière instruction, où il a aussi marqué son nom. Outre les éditions qu'on en a faites à Toul en 1650. in-4°. & à Paris en 1648. & 1666. in-fol. toutes les trois avec les notes de M. Rigaut, nous en avons une de 1709. à Wirtemberg, par les soins de Leonard Schurtzfleischius, in-4°, qui y a ajoûté un glossaire pour l'intelligence de quantité de termes difficiles & peu latins qui s'y rencontrent, & des notes sur cet auteur tirées de la bibliotheque d'Ezechiel Spanheim. En 1711, M. Davies le fit imprimer à Cambridge in-8°. avec Minuce Felix, enrichis l'un & l'autre de plusieurs notes de sa façon, & de celles de M. Rigaut.

IV. Il faut joindre à Commodien, un auteur que l'on croit avoir vécu à peu près dans le même tems que lui, & que l'on Magnès fleus nomme Macarius Magnès. On dit (4) qu'il étoit Evêque, & on IV. siècle. le prouve par un exemplaire de ses ouvrages, qui lui donnoit ce titre, & où on le voyoit représenté sur la couverture en habit d'Evêque; mais on ne dit point quel a été son siège. Saint Nicéphore de Constantinople, dans un écrit qu'il composa au commencement du neuvième siècle, remarque que les Iconoclastes citerent pour eux un passage tiré, disoient-ils, du quatriéme livre des réponses de saint Macaire. Les Orthodoxes, à qui cet ouvrage & son auteur étoient inconnus, en trouverent enfin un exemplaire, & apprirent que Macarius ou Maçaire avoit vécu plus de trois cens ans depuis les Apôtres. Ce qu'ils disent de cet ouvrage en prouve en effet l'antiquité. Car, selon eux, Macarius y combattoit les Payens, particulierement un philosophe Aristotelicien, qui reconnoissoit à la verité un seul Dieu souverain, mais chef de plusieurs autres dieux, & qui employoit tout le faste de son éloquence,

& toute la subtilité de sa dialectique contre la simplicité de la

Le Decret de Gelale rapporté dans Gratien, ne met pas les Opulcules de Commodien au rang des apocryphes. Gratian. dift. 15. part. 1. cap. 3,

<sup>(4)</sup> Nous suivous ici ce que M. de Tillemont a dit de Macarius Magnès, sur ce que M. Boivin lui en avoit communiqué, Tillemont, some 4, des Emper. pag 308.

Pag. 122

religion Chrétienne. Or nous ne voyons pas que depuis le regne de Constantin, sous lequel le Paganisme se vit à la veille de fa ruine, on ait beaucoup traité cette matiere. Arnobe & Lactance sont presque les derniers qui se soient appliquez à renverfer les fondemens de l'idolâtrie par leurs écrits. Macarius y disoit que les Chrétiens bâtissoient alors de grandes Eglises; ce qui convient mieux au regne de Constantin, qu'aux siécles postérieurs, où cette remarque auroit été fort inutile. Il adressoit son écrit à Théosthene (b) fon ami particulier, qu'il prioit d'en vouloir être le juge. C'est de cet ouvrage qu'est tiré le fameux passage touchant l'Eucharistie, où Macarius dit en termes exprès (c), qu'elle n'est point la figure, mais le Corps & le Sang de J. C. Le Ministre Aubertin n'a pû se tirer de ce passage, qu'en rejettant Macarius Magnès comme un auteur nouveau ou supposé, dont le nom n'a pas même été connu pendant neuf ou dix siécles. Mais puisque, selon saint Nicéphore, les Iconoclastes en citerent un passage dans le huitième siècle, & que les Orthodoxes trouverent qu'il avoit vécu dans le quatriéme, on ne peut nier qu'ils ne l'ayent les uns & les autres regardé comme ancien, & qu'on ne puisse alleguer son autorité contre les Sacramentaires. comme d'un écrivain qui vivoit au moins dans le septiéme siécle, & avant l'héresie des Iconoclastes. Il paroit que c'est encore du même ouvrage que sont tirez deux passages rapportez (d) par Turrien; mais au lieu que dans ce qui en est rapporté par saint Nicéphore de Constantinople, on voit que Macarius avoit dedié son écrit à Théosthene, Turrien marque au contraire (e) qu'il l'avoit composé contre Théosthene, Gentil de religion, qui objectoit aux Chrétiens les contrarietez qu'il croyoit avoir remarquées entre les Evangiles de saint Matthieu, & de saint Marc, de saint Luc & de saint Jean. On cite (f) quelques autres fragmens tirez des divers ouvrages de Macarius sur la Genese. dont l'un est intitulé son dix-septième discours. Mais comme il y a dans ces fragmens, & dans quelques autres qu'on cite de lui,

(e) Accedis esiam buc exemplum Evangeli-

starum, ques aliquando non ea ipsa rei veritate, sed ex volgi consuctudine & opinione nomem so missific, abor ch Magnetes nemplissimus scriptor Ecclisiasticus, leb. 2. & 5. ques contra Theosthenem gensilem discrepantiam Evangelistarum & alia nobis falsò in evangelio objicientem scripsit. Turrian, abi suprà.

(f) Tillemont, ubi supra, pag. 310.311;

<sup>(</sup>b) Tillemont, to, 4. des Emper. p. 310. (c) Eucharistia non ost signra corporis & Sanguinis, ut quidam slupida mente nugati sunt. Sed possus corpus & Sanguis. Macar. apud Albertin. de Eucharist. pag. 420. & Bulling. diatrib. 1. adv. Casaubon. pag. 164.

<sup>(</sup>d) Turrian. lib. s. de epistolis Pontificiis,

#### MACARIUS MAGNE'S, CHAP, VI.

det fentimens affez extraordinaires & même dangereux ; il vant mieny attendre que les Venitiens, qui ont les ouvrages manuferits dans leur Bibliotheque, les avent rendus publics, pour en juger plus fainement & en traiter plus au long. On trouve dans un manuferit du onziéme fiécle de la bibliotheque de Coiffin, une perire note for faint Inde , attribuée à Macarius Magnés, Ce qui Coiffana, est encore une preuve de l'antiquité de cet auteur.

Distinctors Monfaucon.

V. Il faut dire un mot de l'Itineraire (g) de Bourdeaux, dont Triseraire de l'auteur nous est inconnu. C'est une suite des lieux par où il Bourdeaux,en paffa depuis Bourdeaux jufqu'à Jerufalem, où il alloit vifiter les 333faints lieux . & depuis Heraclée jufqu'à Milan , en paffant par Aulone & par Rome. Il partit de Chalcedoine fous le confular de Dalmace & de Xenophile , le trentième jour de Mai de l'an 433. & revint à Constantinople le vingt-fix de Decembre de la même année. Il nous (b) apprend qu'il y avoit deflors quatre Eglifes bâries dans les faints lieux par ordre de Conffantin, l'une à Bethléem où Jesus-Christ étoit né ; l'autre à Mambré , auprès de Therebinthe, où Abraham avoit mangé & parlé avec les Anges; une troifiéme fur la montagne des Oliviers ; la quatriéme dans le lieu où étoit le fépulchre du Sauveur. Celle ci étoit d'une beauté extraordinaire. Qu'à Hebron on vovoit encore un monument quarré de trois belles pierres, où repoloient le corps d'Abraham , d'Itaac , de Jacob , de Sara , de Rebecca & de Liax qu'à l'endroit où avoit été la maiton de Pilate, on montroit la colomne à laquelle Jefus-Christ étoit attaché lorsqu'on le frappa de verges ; qu'en allant de Jerufalem à Bethleem , on paffoit auprès du rombeau de Rachel s qu'à Jerufalem il y avoit dans la place où avoit été le Temple de Salomon & devant l'autel, un marbre teint du fang du Prophéte Zacharie, qui paroifloit répandu du jour, & au même endroit deux statues d'Hadrien; que tour auprès étoit une pierre percée, sur laquelle les Juis venoient chaque année répandre de l'huile, en se lamentant & cn déchirant leurs vétemens. On lui avoit fait aussi remarquer la pierre auprès de laquelle Judas trahit le Seigneur ; l'arbre qui fournit des branches aux enfans qui alloient au-devant de Jefus-Christ.lorsou'il entra à Jerusalem ; le sycomore sur lequel Zachée monta pour le voir ; la piscine de Siloë , dont la fontaine couloit fix jours & fix nuits de la semaine, mais ne donnoit point d'eau

(c) lunerar Bordegal, cum itinerario Anton. (h) Ibid. psg. 13. 44.

Prolomico fulyuncium Lugd Batat, 1618. p. 39.

tout le jour du Sabbat; la fontaine du mont Syna, qui donnoit la fécondité à toutes les femmes qui s'y lavoient ; la fontaine d'Helisée, qui, par une vertu opposée, rendoit stériles les femmes qui en bûvoient; celle où le Diacre Philippe baptisa l'Eunuque de la Reine de Candace; la mer morte, qui ne souffre ni poisson, ni homme, ni vaisseau; les tombeaux d'Isaïe, d'Ezechias, de David, d'Ezechiel, d'Asaph, de Job, de Jessé, de Salomon, & quantité d'autres particularitez que l'auteur raconte avec beaucoup de simplicité & de consiance, ne doutant pas qu'elles ne fussent vraies. Il marque la distance des lieux où il avoit passé, quelques circonstances qu'il y avoit apprises, & qui pouvoient servir à l'histoire, comme la défaite & la mort de Carin près de Viminac; la naissance d'Apollonius à Tyane; la sépulture d'Annibal, Roi des Africains, à Libyssa dans la Bythinie maritime. Il compte depuis Bourdeaux jusqu'à Constantinople, mille (i) & quelques lieues, à quatre milles pour la lieue. Il ne dit point en quel tems il sortit de son pays, mais seulement (k) qu'il alla à Chalcedoine & à Constantinople, sous le consulat de Dalmace & de Xenophile, l'an 333. de Jesus-Christ. L'Itineraire de Bourdeaux fut imprimé à Cologne en 1600. in-8°. avec les Commentaires d'André Schott, & l'Itineraire d'Antonin; & à Leyde en 1618. in-folio, chez Isaac Elzevire, à la suite de la Géographie de Ptolémée. C'est de cette édition que nous nous sommes servi. Il y en a une autre faite à Amsterdam en 1619.

## CHAPITRE

Saint Eustathe Evêque d'Antioche, Confesseur du nom & de la divinité de Jesus-Christ.

the Eveque de Berce, vers 323.

Saint Eufle- I. C AINT EUSTATHE, natif de (1) Side, Ville de Pamphile; Détoit Evêque de Berée en Syrie, vers l'an 323. L'avantage qu'il avoit eu de confesser (m) le nom de Jesus-Christ, soit dans la persécution de Dioclétien, soit dans celle de Licinius,

joint

<sup>(</sup>i) Fit omnis summa à Eurdigala Constantinopolim vicces bis centena, viginti unum millia. pag. 41.

<sup>(</sup>k) Item ambulavimus Dalmatio, O Delmatici , Zenophilo conf. III, Kalend. Jun. a

Calcidonia , & reversi sumus Constantinopolim VII. Kalend. Jan. consule suprà scripto. Ibid.

<sup>(1)</sup> Hieronym. in catal. cap. 85. (m) Athanas, histor, Arian, ad Monaches, Pag. 346.

S. EUSTATHE, EVESQUE D'ANT. CHAP. VII. 185 joint à son sçavoir, à son zele pour la verité, & à beaucoup d'autres (n) grandes qualités, le rendoit dès-lors recommandable dans l'Eglise. C'est pourquoi saint Alexandre lui écrivit en particulier, vers ce tems-là, pour le prier de ne recevoir ni les lettres des Ariens, ni leurs personnes, & de signer le tome, ou écrit qu'il avoit composé, pour mettre la Foi de l'Eglise touchant la divinité du Verbe, dans tout son jour.

II. Après avoir gouverné quelque tems l'Eglise de Berée, il fut transferé (0) malgré lui à celle d'Antioche, par le com- feré à l'Egliso d'Antioche, mun (p) suffrage des Evêques, du Clergé & de tout le peuple avant l'angage. Chrétien. Theodoret dit que ce fut immédiatement (q) après la mort de saint Philogone. Mais il est necessaire de mettre entre eux deux nn (r) Paulin, qui ne remplit ce siege que fort (1) peu de tems, soit qu'il ait abdiqué ou qu'on l'en ait chassé, peut-être par quelque injustice. Car il vivoit encore dans le tems du Concile de Sardique. La chronique de saint Jerôme

Il eft trans-

( n ) Theodoret lib. 1. cap. 6. Phot. cod.

damnavit Conciliam propter . . . . . . . . . quod convixerit in Oriente cum sceleratis ac perditis. Turpiter namque Paulino quondam Episcopo Dacie individuns amiens funt . . . . fed & En-Shasio & Quimatio adherebat pessime; par où il n'est pas meine aise de voir s'ils veulent parler de s'aint Eustathe d'Antioche; mais il faut remarquer que nous n'avons plus ce Decret qu'en latin, & M. Valois est si pertuade qu'il y a faute dans le mot Dacie, qu'il l'a retranché, & a mis

Antiochie à la place.
(1) Saint Philogone s'étant fignalé dans la persecution de Licinius, (Theodoret. lib. 1. hift cap. 1.) on ne peut guere mettre sa more avant 323. ni Celection de saine Eusthate plus tard que 325, à cause du Concile de Nicee, où il assista en qualité d'Eveque d'Antioche. Les Eusebiens dans leur Decret, parlent de ce Paulin comme d'un malheureux, qui ayant été chaffe de l'Eglite pour ses malefices, avoit perseveré juiqu'an jour qu'ils écrivoient dans l'apostalie, vivant tout publiquement avec des femmes perdues. Ils ajoûtent que Macedonius Evêque de Mople, & l'un de leur parti, à qui ils donnent le titre de Confesseur, avoit brûlé ses livres de magie. Mais quelle apparence qu'un homme lie, comme ils le disent avec le grand Ozius, de l'amitié la plus étroite, ait été reconnu conpable de tant de crinres, d'autant plus qu'ils en disent presqu'autant de saint Lutathe? Apud Hilarium, fragm. cro.

<sup>(</sup>o) Hieronym, in edtal, cap. 85.
(p) Et mox ante alios (in Concilio Niczno) magnus Euflathius ad Ecclefia Antiochena cathedram nuper eveclus (quippe quem Philogonio ad meliorem vitam translato, Epifcopi , Sacerdotes , Christique amans populus uniwerfus us ejus loco Ecclefiam illam regeret com-munibus fuffragiis invitum coegerans ) Imperatorem summis landibus ornare capit preclarum ejus erga res sacras studium praconiorum vice remunerans. Theodoret. lib. 1. cap. 6.

<sup>(9)</sup> Theodoret. ibid. 191. (r) Antiochia post tyrannum vicessimus ordimatur Episcopus Vitalis, post quem vicesimus primus Philogonius; eni succedit vicesimus secundus Paulinus; post quem vicesimus tertins Eustathius. Hieronym. in chronic. ad annum 319. Nicetas , in thefauro orthodoxa fidei , lib. 5. cap. 5. Nicephor. in chron. pag. 146. Et Sozomene dit que les forsebiens assemblez à Philip-popole contre le Concile de Sardique, déposerent Ozius en particulier, parce qu'il avoit été ami de Paulin & d'Eustathe, qui avoient été Evéques d'Antioche: 🔐 pixes dyestro flaudien ny Edgadin rais kynometrais The A'straxion inaderies. Il y a une difficulté; c'est que dans le Decret du faux Concile de Philippopole, furquoi fans doute fe fonde Sozomene, ce Paulin ami d'Ozius, s'est point qualissé Evêque d'Antioche, mais de Dacie. Apud Hilarium, ex op. hift. frag. 3. p. 1321. 1322 edit. Bened. ubi. Ozium Tome IV.

& Sozomene mettent ce Paulin Evêque d'Antioche, avant saint Eustathe. Mais Sozomene s'est trompé en (t) attribuant la translation de saint Eustathe, aux Peres de Nicée, n'y ayant aucune apparence que ce Concile, qui dans son quinziéme canon, défend tous ces changemens d'Evêchez, ait en mêmetems authorisé le contraire par un exemple si remarquable.

Il affifte & fouterit au Concile de Nicée, en 325. Il tient un Concile à Antioche, tems,

III. Ce qu'il y a de certain, c'est que saint Eustathe assista & fouscrivit à ce Concile en qualité d'Evêque d'Antioche. Il y en a même qui ont cru qu'il y avoit présidé, & qu'étant assis le premier au côté droit, à cause de la dignité de son siege, il y avoit harangué Constantin au nom de l'assemblée. Quelque vers le même tems après la tenue de ce Concile, il en assembla un à ( # ) Antioche, où se trouverent saint Jacques de Nisibe, saint Paul de Neocésarce, & plusieurs autres Evêques, au nombre de vingthuit, des Provinces de l'Orient, soumises au Patriarchat d'Antioche. La réunion de l'Eglise de cette Ville, dont il est parlé dans la lettre (x) Synodale, donne lieu de croire que la cession ou déposition de Paulin y avoit laissé quelque semence de division, & que ce fut pour l'étousser qu'on assembla ce Concile.

Son zele contre les Ariens.

IV. L'exactitude de saint Eustathe à ne recevoir dans son Clergé que des Ministres dont la foi & les mœurs étoient pures, l'empêcha d'y admettre plusieurs personnes suspectes de l'Arianisme, dont la plûpart furent depuis faits Evêques par le crédit des Ariens (y), entre autres Etienne, Leonce l'eunuque, & Eudoxe, qui furent depuis tous trois Evêques d'Antioche même, l'un après l'autre; George de Laodicée, Theodose de Tripoli, & Eustathe de Sebaste. Son zele ne se bornoit pas au soin de son Eglise; il (z) envoyoit dans les autres des hommes capables d'instruire, d'encourager & de fortifier les fideles, & de fermer toute entrée aux ennemis de la verité. Il attaqua (a) en particulier Eusebe de Cesarée, & l'accusa ouvertement d'avoir alteré la foi de Nicée. Eusebe s'en défendit, & accusa le saint de Sabellianisme, qui étoit le reproche ordinaire de ceux à qui le terme de consubstantiel faisoit peine. Mais rien n'étoit moins fondé que cette accusation, puisqu'au rapport de Socrate (b)

<sup>(</sup>t) Sozomen. lib. I. cap. 1.

<sup>(</sup> w ) Tom 1. Conc. pag. 559. 562. (x) Ibid. pag. 500.

<sup>(</sup>y) Athanaf, biftoria Arianer, ad monashos , pag. 346. 347,

<sup>(2)</sup> Chrysostom, erat, in Enflath. toma

<sup>2.</sup> pag. 607. (a) Socrat, lib. 1. cap. 23. @ Sozomen, lib. 2. cap. 28.

<sup>(</sup> b ) Et cum utrique dicerent Filium Dei pro-

S. EUSTATHE, EVESQUE D'ANT. CHAP. VII. 187 saint Eustathe enseignoit dans ses écrits que le Fils subsissoit distinctement du Pere, & que Dieu étoit un en trois hypostases. Patrophile de Scytophle & Paulin de Tyr, pour qui saint Eustathe témoignoit publiquement de l'horreur, à cause de leur doctrine, se joignirent à Eusebe, & de concert avec Eusebe de Nicomédie, & Theognis de Nicée, que Constantin venoit de rappeller de leur exil, ils résolurent de chasser faint Eustathe de son siege.

V. Ils se trouverent à cet effet tous ensemble à Antioche, Il est accuse avec plusieurs autres Evêques de leur parti, & y tinrent (c) un & dépoté, Concile, où saint Eustathe assista avec divers Evêques Catho- cent, dans le liques, qui ne sçavoient rien du complot. Lorsque l'on eut fait Conciled'Ansortir les Laïcs de l'assemblée, les Eusebiens firent entrer une l'an 331. femme débauchée, qu'ils avoient gagnée par argent. Cette femme montrant un enfant à la mammelle qu'elle nourrissoit, cria tout haut qu'elle l'avoit eu d'Eustathe. Le Saint lui dit de produire quelque temoin: & comme elle répondit qu'elle n'en avoit point, les Eusebiens lui accorderent la voie du serment. Elle jura donc que cet enfant étoit d'Eustathe, qui aussitôt sut condamné comme adultere, à la pluralité des voix. Les Evêques Catholiques reclamerent contre un jugement de cette nature, représentant que selon les régles de la Loi & de saint Paul, il étoit défendu de recevoir une accusation contre un Prêtre, qu'elle ne fût fondée sur le témoignage de deuxou trois personnes. Mais ils ne furent point écoutez, & saint Eustathe demeura condamné & déposé. Dieu justifia dans la suite-l'innocence de son serviteur. Car cette semme après une longue maladie, confessa son crime, non devant deux ou trois personnes, mais en présence d'un grand nombre d'Ecclesiastiques; avouant que les Ariens l'avoient engagée à force d'argent, d'accuser le Saint de ce crime. Elle ajoûta que son serment n'étoit pas néanmoins absolument faux, ayant eu cet enfant d'un Ouvrier en cuivre qui se nommoit Eustathe. Un aveu si formel n'empêcha pas que les Eusebiens ne continuassent à le représenter (d) à toute la terre comme un homme, dont la vie avoit été infâme & scandaleuse.

priam personam atque existentiam habere Deumque in tribus personis unum effe confiterentur, samen nescio que paclo nullatenus inter se confentire potnerunt. Socrat. lib. 1. cap. 23. (c) Theod. lib. 1. c. 20. 21.

<sup>(</sup> d ) C'est dans leur Decret de Philippopole, faussement appelle de Sardique, ou ils adressent la parole à tous les Evéques du monde. Apud Hilar. ex oper. hift. fragmi-3. PAR. 1311, 1311.

Ti eft relegué en Thrace, & de là en Illyric, vers l'an 331.

VI. Les Evêques Catholiques exhorterent (e) faint Eustathe à ne point ceder à une sentence si injuste, le peuple s'émeut à la déposition de son Evêque, les Magistrats & les principaux Officiers prirent part à cette division, & la sédition s'échauffa de telle sorte qu'on fut prêt d'en venir aux armes. Eusebe de Nicomédie & Theognis voyant l'opposition qu'on leur faisoit à Antioche, se rendirent promptement auprès de Constantin. à qui ils persuaderent qu'Eustathe étoit coupable non-seulement du crime dont on l'accusoit, mais d'avoir (f) autrefois fait injure à sainte Helene mere de ce Prince. Ils firent aussi tomber sur lui la haine de la sédition, & par ces calomnies, trouverent moyen de le chasser de son siege. L'Empereur lui permit néanmoins de se défendre (g) en sa présence; mais sans avoir égard à les raisons, il l'envoya en exil en Thrace & delà en Illyrie. C'étoit (b) vers l'an 331.

Sa moft, yers i'an 337.

VII. Ce Saint supporta avec (i) beaucoup de moderation l'injustice de ses ennemis, & on ne voit point qu'il se soit donné aucun mouvement pour se faire rappeller de son exil. Mais avant que de quitter son Eglise, il sit (k) assembler son Clergé & son peuple, & les exhorta à ne point ceder aux loups, mais à demeurer toûjours dans la bergerie, pour leur résister, & pour affermir la Foi des simples, qui par leur absence se trouveroient exposés à la rage de ces bêtes feroces. On vit par l'évenement, dit saint Chrysostome (1), la sagesse & l'importance de ce conseil, qui sauva la plus grande partie de la Ville d'Antioche, en l'empêchant de devenir Arienne. On ne scair point l'année de sa mort; mais il y a tout lieu de croire qu'elle arriva vers l'an 337, ou même auparavant. Car on ne voit point qu'il soit revenu de son exil en 338, avec tous les autres Prélats exilez & déposez. Et il ne parut ni dans le Concile de Rome en 341, ni dans celui de Sardique en 347, où tous les autres Evêques vinrent se plaindre des violences qu'on leur avoit faites. Enfin dans la lettre du Concile de Philippopole en 347.

<sup>(</sup>e) Theodorer. lib. 1. cap. to. Socrat. lib. 1. cap. 24. Sozomen, lib. 2, cap. 19. Eufeb. lib, 3. de vita Constant. cap. 59.

<sup>(</sup>f) Athanaf. bift. Arian. ad monach. pag. 347. tom. 1.

<sup>(</sup>g) Euseb. ubi supra. (h) Sozomen. lib. 1. cap. 19.

<sup>(</sup>i) Theodoret, lib. 1. cap. 27. dit que faint Melece fut fait Eveque d'Antioch

trente ans après l'expulsion de saint Eustathe. Or it est certain que saint Melece fut établi en 360, ou plutôt au commencement de361, Tillemont; note 3. fur fains Eustathe , pag. 653.

<sup>( &</sup>amp; ) Chrysostom, erat, in Euflath, tom, 12 pag. 609.

<sup>(1)</sup> Ibidem.

il est remarqué (m) que Paulin son prédecesseur vivoit encore, & on ne le dit point de lui. Socrate (n) & Sozomene qui l'ont confondu avec Eustathe, Prêtre de Constantinople, disent qu'il sut rappellé sous Jovien, & le sont vivre jusqu'en l'an 370. sous l'empire de Valens. Le lieu de sa mort fut Philippes en Macedoine, comprise dans le Diocèse de l'Illyrie. Calaudion l'un de ses successeurs (0), en sit rapporter son corps à Antioche vers l'an 482.

VIII. Saint Jerôme appelle faint Eustathe une trompette trèsretentissante, & lui fait honneur d'avoir donné le premier si-contre les gnal du combat contre Arius. Il attaqua cet Heresiarque, nonfeulement de vive voix, mais aussi par un grand nombre d'écrits, que l'on voyoit encore dans le V. siecle, mais qui ne font pas venus jusqu'à nous. Saint Euloge d'Alexandrie lui attribue six discours contre la doctrine d'Arius, dont il rapporte (p) un passage. Facundus (q) cite de lui un sixième & un huitiéme livres contre les Ariens, dans lesquels il expliquoit divers endroits de l'Evangile & des Pseaumes, qui regardent l'incar- Marc. XIII. nation du Verbe: & il en allegue plusieurs passages pour dé- Matth. XIX, fendre ou pour excuser certaines expressions Nestoriennes que 28. l'on reprochoit à Theodore de Mopsueste. En effet, celles de Matth. XI faint Eustathe sont un peu dures, & il semble reconnoître (r) Pillm. IX. 7.

dans Jesus-Christ une autre personne que le Verbe; & dire que le Verbe habite dans l'humanité comme dans (f) son temple. Il dit encore que le sepulchre & le thrône que Dieu a préparez à son Fils, ne conviennent ni au Pere, ni au Verbe, mais (t) au Christ seul, qui à cause du mêlange avec le Verbe divin. est le Seigneur de toutes les créatures, Mais Facundus (") re-

Ses écrite

(m) Sozomen, lib. 3, cap. 11.

<sup>(</sup>n) Socrat. l. 4. c. 14. Sozom, l. 6. c. 13. (o) Theod. Lector. lib. 1. cap. 1.

<sup>(</sup>p) Apud Phot, cod. 225.
(q) Facund. Hermian, lib. 11. cap. 1.
(r) Beatus Enflathius fexto adversis Ariamas libro .... Dum sederit, ait, Filius hominis in sede majestatis sua , alia quidem viderur loqui persona , de altera antem facit manifeste sermonem. Apud Facund. ibid. Rursus autem in codem libro de verbis Christi disputans dicit : Omnia mihi tradita sunt à Patre meo. Maniseste ex persona hominis prophetare cognoscitur. Ibid.

<sup>(</sup>f) Qui ociano quoque libro sie ait ...... homo ex membris justilia templum decenter fac-

tus , ex sacratiffime habitans verbe , virtutie adeptus eft perpetuum folium, Ibid.

<sup>(</sup>t) Item in codem libro : Non enim ait qui alteram habet sedem , alteram sibi apparat fortem : sed cui non adest sedis potentia. Ergo hac ad hominem Christi manifeste rospiciunt; neque autem omnipotenti hac reponenda funt proprium habenti sceptrum : neque verbe cipfum reguum habenti quod etiam Pater habet 2 fed in Christo dicendum : Domlinus in corlo , paravit fedem fuam. Nam omnium fimul creaturarum dominator propter divini Verbi commixtionem. Ibid,

<sup>(</sup> n ) Nec pro his quoque, que nec dum exorto Nestorio secura simplicitas loquebatur, ejus est anathematisanda destrina. Ibid.

marque qu'il ne faut pas anathematiser la doctrine de ce Pere. à cause des expressions peu exactes dont il s'est servi en un tems où il parloit avec simplicité & sans précaution, parce que l'erreur de Nestorius n'avoit pas encore paru. Nous voyons d'ailleurs par plusieurs autres endroits de ses écrits rapportez par (x) Theodore, qu'il étoit très-éloigné de l'erreur de Nestorius: & il falloit bien que les Peres du Concile d'Ephese regardassent saint Eustathe, comme entierement opposé aux sentimens de cet Heresiarque, puisqu'ils citerent (y) contre ce dernier un passage des écrits de ce saint Evêque, qui est en effet très-formel. Saint Ephrem l'un de ses successeurs dans le siege d'Antioche, dit (z) aussi qu'il pensoit sur l'Incarnation comme faint Cyrille. Enfin on sçait que le mot de personne ne se prend pas toûjours à la rigueur dans les anciens, & que plusieurs se sont servi de ce terme pour signifier également l'une ou l'autre des natures en Jesus-Christ. Facundus le remarque (a) expressément de saint Athanase, & dit qu'il en pourroit citer beaucoup d'autres, qui se sont exprimez de la même maniere. Mais tout cela n'a pas empêché qu'un Auteur ancien (b) n'ait mis en question ce que saint Eustathe avoit cru du Mystere de l'Incarnation. Parmi les passages que Theodore (c. nous a conservé des écrits de saint Eustathe, contre les Ariens, celui-ci contient des circonstances remarquables, touchant ce qui fe passa dans le Concile de Nicée, au sujet d'Eusebe & des Ariens. » Lorsque l'on eut commencé, dit-il, à éxaminer la » Foi dans ce Concile, composé de deux cens soixante & dix » Evêques ou environ, (car il ne prend pas soin d'en remarquer » précisément le nombre ) on produisit le libelle d'Eusebe, qui » contenoit une preuve convainquante de ses blasphêmes. La » lecture que l'on en fit devant tout le monde, causa une dou-» leur très-vive à ceux qui l'entendirent, & une confusion ex-» trême à son Auteur. La malignité d'Eusebe & de ses parti-» sans ayant été découverte, & leurs écrits impies ayant été

(x) Nous en rapporterons quelquesuns plus bas.

Hie adinvenit omnem viam difeipline, O'c-Barneh, 111 34. Tom. 3. Conc. pag. 340:

( 2 ) Aprid Phot. cod. 219.
( a ) Facund. leb. 11. cap. 2. ex Athanas.

(B) Stephan. Gobarus apad Photium. cod. 232.

<sup>(</sup>y) Subscribit his beatus Euflathius Antiochene Ecclesia quendam Episcopus qui suit è sumero trecentorum decem & oclo Epifcopovum qui in magna illa fanéla fynodo convenerunt, Scribit is autem in hunc modum : Non folum home oft, fed Dous quoque quemadmedum propheta Jeremias teftatum facit : Hic Deus noflor off , not aftimabitur alius adversus cum-

in epift, ad Antiochenes, tom, 3. oper. Athan. pag. 1294. 1100. edit.

<sup>(</sup>c) Theodoret. lib. 1. lift. cap. 7.

## S. EUSTATHE, EVESQUE D'ANT. CHAP. VII. 191 » publiquement lacerés, quelques-uns sous prétexte de la paix " qu'ils proposoient, imposerent silence à ceux qui avoient ac-» coûtumé de traiter les matieres d'une maniere convenable. » Les Ariens craignant d'être chassez de l'Eglise par le juge-» ment d'une si grande assemblée, s'avancerent au milieu, con-» damnerent la doctrine d'Arius & souscrivirent à la formule » de foi qu'on y avoit dressée d'un commun consentement. Mais » aussitôt qu'ils se furent maintenus dans leurs Evêchez, ou " qu'ils y furent rentrez, en courant de toutes parts pour ob-» tenir cette grace, au lieu de se tenir dans l'état d'une humi-» liation profonde, comme ils y étoient obligez, & de faire " penitence, ils recommencerent tout de nouveau à foutenir » leurs opinions. Ils les défendent, ajoûte-t'il, tantôt en se-» cret & tantôt publiquement, employant plusieurs argumens » captieux & de vaines subtilitez pour les appuyer. Le desir » qu'ils ont de semer l'yvraye dans l'esprit des hommes & de " I'y faire prendre racine, leur fait apprehender la rencontre » des personnes éclairées, ils suyent les yeux & la lumiere de - » ceux qui sont capables de découvrir leurs erreurs, & font » la guerre aux prédicateurs de la verité. Mais nous ne croyons » point que des impies puissent vaincre Dieu: & s'ils paroissent " reprendre de nouvelles forces, ce n'est que pour être vain-» cus tout de nouveau, ainsi que l'a prédit le Prophéte Isaïe. Anastase Sinaîte (d) rapporte un autre passage tiré d'un discours de saint Eustathe contre les Ariens, & il soutient qu'il n'est pas permis de dire que Jesus-Christ est créé & engendré selon une même nature, parce que s'il est créé il n'est point engendré, & s'il est engendré il n'est point créé.

IX. Il nous reste aussi divers (e) fragmens du livre que saint Eustathe avoit composé sur (f) l'ame; de son discours sur ces l'ame; ses duiparoles des Proverbes: Le Seigneur m'a créé des le commencement de ses voies; de ses explications sur le Pseaume quinzième sur les Pseaux & quatre-vingt-douzième; de son écrit sur les inscriptions & les titres des Pseaumes. On y voit que saint Eustathe enseignoit clairement que Jesus-Christ est Dieu (g) par sa nature, & en-

Son livre de cours fur les Proverbes,

<sup>(</sup>d) Anastas, in eclog. O in notis Sirmundi ad Facundum, pag. 462. @ 10m 8. bibliosh. Grece Fabricii, pag. 170.

<sup>(</sup> e ) April Theodoret. lib. 1. hift. cap. 7. or in Dialogo 1. pag. 37. 38. 0 in Dialog. 2. pag. 90. 91. 0 in Dialog. 3. pag. 156. 159. (f) Extant ejus polumina de anima, de en-

gastrimytho, Oe. Hieronym. in catal, c. 83, (g) Palam est ergo, si ungens Deum defignat , cujus fedem aternam dixit , quod natura Deut fit , atque ex Doo genitus qui unxit. Eustat, in Pfalm, XCXII. apud Theodoret, dial. 1. pag. 38,

gendré de Dieu, qu'il a eu un corps (b) & une ame comme nous, que ce corps a été formé dans le sein de Marie (i) par l'operation du Saint-Esprit; que s'il a soussert c'est dans (k) sa nature humaine, que cette nature n'a point été changée en la nature divine, mais quelles ont eu l'une & l'autre (l) leurs operations propres & naturelles; ce qui fait voir que ce Saint étoit entierement éloigné de l'erreur d'Eutyches. Il enseigne encore (m) que les œuvres du Fils sont communes au Pere, & de la manière (n) dont il s'explique sur les deux natures en Jesus-

(h) Atqui anima Jesu ntrumque experta est. Buit enim & in loco humanarum animarum, & extra carnem constituta vivit & superstes est. Ratione igitur est pradita, & ejustem cum animabus huminum substantia, sient & caro consubstantialis carni hominum, que ex Maria prodiit. Idem, in Psalm. XV. ibid. pag. 37.

(i) Deus natura est, omnibus bonis abundans, infinitus, & qui mente comprehendi nequit: Ex muliere autem faclus est homo, qui in virginali utero Spiritu fanclo formatus est. Id. fermone in Prov. VIII. 22. ibid. p. 38.

(h) Si quis verò ad corporis generationem respicit, palam deprehendet, quod in Bethleem natus sasciis involutus est, co in Agypto propter immanissimas Herodis insidias, per aliquot annos educatus, co in Nazareth ad virilem etatem provečius. Idem, lib. de anima. ibid. pag 37. Quid autem dicent, qui ad infantis oducationum respectionem dicent, qui ad infantis oducationum respectiones, passionis symbola, stagellorum vestigia, plagarum cicatrices, latus perfossum vestigia, plagarum cicatrices, latus perfossum, clavorum notas, sanguinis essusionem, mortis signum. Ibid.

(1) Illud autem nondum ascendi ad Patrem , non dixis Verbum Co Deus qui è calo descenderat, & in sinu Patris versabatur, nec fapientia que res omnes creatas continet, sed ipse qui en diversis membris compullus erat, homo id protulit, qui ex mortuis resurrexerat, & ad Patrem nondum post mortem abierat , sibi antem perfectionis primitias refervabat. Entlath. in Prov. VIII 12. apud Theodoret. dialogo 3. pag. 116. Dominum vere glorie if sum hominem crucifixum diferte nominat , ferebens , quio & Dominum & Christum declaravit ip-jum, sicut Apostoli uno ore ad populum Ifrael dicuns: Certissimè sciat ergo omnis domus Ifraël, quod & Dominum eum & Christum fecit Deus, hunc Jesum quem vos crucifixistis. Act, XI. 36. Jesum igieur qui pullus oft Dominum fecis, & non sapientiam neque Verbum quod ab omni antiquitate jus habet dominii, sed eum qui in sublime aclus est, & manus expandit in cruce. Idem, ibid, pag.: \$7 Tandem igitur propheta Esaïas passionum ejus vestigia persequens, hoc quoque inter alia majori voce subjunxit. Et vidimus cuns & non est species ei neque decor, deinde aperte ostendent, quod ad hominem non ad Deuns reservada sunt decora sorma species & assectiones, mox addit, houto in plaga existens &c.... Ipse ergo is est qui post contumelias sinc specie & sorma vusus, iterum deinde mutatione salta decorem induit. Neque enim habitans in ipso Deus instar agui ad mortem duelus est, & tanquam ovis machatus, cùm sit natura invisibilis. Idem, in Isam. 92. ibidipag. 150.

(m) Nemo tollit animam meam à me, potestatem habeo ponendi animam meam, &c. Jean. X. 11. Quod si utrinsque potestatem habebat ut Deus, permist épsis templum solvere inconsiderate volentibus, quod resurgens illustrius instauravis. Demonstratum enim est certissimis testimoniii quod iese per se propriam domim renovatam excitaris. Adscribenda autems sunt etiam devinissimo Patri magnistea sitii opera. Neque enim filius sine Patre operatur, sei cundum invista sacrarum litterarum essata. Quò sit ut Estima aliquando suscitas e divinissimus gentor dicatur, aliàs silius proprium se tempum excitaturum politicatur. Eustath, lib. de anima, ibid pag. 157

(n) Neque verbum subjacebat legi ut sycou phanta opinaniur, cum ipse sit lex: neque Deut indigebat sacrificiis purgantibus, qui solo nutuo omnia purgat & saccissicat. Sed quia assumum ex Virgine humanum organum gestavit, sub lege sacsus est, co primogenitorum ritu purgatus, non quèd ipse indigeres hoc remedio: sed ut à servitute legis redimeres cos qui venumdati erant condemnationi maledicii. Idem, in tit. Psalma, pag. 914

Christ,

S. EUSTATHE, EVESQUE D'ANT. CHAP. VII. 193 Christ, ou qu'il ne doutoit point qu'elles ne fussent unies en lui dans une même personne. Dans le second Concile de Nicée on (0) cita un endroit de l'explication de saint Eustathe sur ces paroles des Proverbes: Mangez mon pain, & buvez le vin que je vous ai mélé, où il appelloit antitypes le pain & le vin avant la confécration. Saint Jerôme (p) cite son sentiment fur Melchisedech, & dit qu'il se rencontroit avec saint Irenée. Eusebe de Cesarée, Apollinaire & quelques autres, dans l'opinion qui veut que Melchisedech étoit Chananéen d'origine, Roi de la Ville de Jerusalem, qui fut nommée d'abord Salem, ensuite Jebis, puis Jerusalem. Il est aussi cité par Eustrace de Constantinople dans le chapitre dix-neuvième de son sivre, contre ceux qui disent que l'ame après sa séparation d'avec le corps n'agit plus, & parmi divers anciens, dans les (q) œuvres de saint Jean Damascene. Quoiqu'il eût écrit une (r) infinité de

X. Mais nous avons en entier son livre contre Origene, sur Son livre de la (/) Pythonisse consultée par Saül. C'est un des plus beaux mo- la Pythonisse. numens de l'antiquité sacrée, pour l'esprit & le raisonnement. Il le composa ce semble à la priere d'Eutrope, qu'il appelle un Prédicateur sacré de la Foi Orthodoxe, & dont il admire se zele & la pieté, & il le lui adressa. Cet Eutrope, ainsi que beaucoup d'autres, avoit témoigné de l'éloignement pour le sentiment d'Origene, qui enseignoit que la Pythonisse avoit essectivement évoqué l'ame de Samuël par la force de ses enchantemens. Ce fut donc pour lui en donner encore plus d'éloignement que saint Eustathe entreprit de traiter de nouveau cette

lettres, il n'en est venu aucune jusqu'à nous.

XI. Il rapporte d'abord l'histoire de cette apparition telle que nous la lisons dans le vingt-huitième chapitre du premier livre des ce livre. Rois, puis venant au fond de la question, il établit pour princi- biblioth. Patr. pe que le démon n'a aucun pouvoir sur les ames des justes, & p. 44. & seqq. ne peut les rappeller de l'autre monde, ce pouvoir étant réservé à Dieu seul qui a l'empire sur toutes choses. Il se moque d'Origene sur ce qu'il attribuoit au Saint-Esprit, les paroles de la Pythonisse, & soutient que l'écriture ne dit nulle part que cette femme ait évoqué Samuel. » Si elle l'évoqua, dir-il en

matiere, & de montrer que Samuël n'avoit point apparu à Saül-

<sup>(</sup> a ) Tom. 7. Conc. pag. 450. 817. (P) Hieronym. epiff. ad Evangelum Pref-

byterum , 10m. z. pag. 570.

<sup>(9)</sup> Tom. 2. pag. 314. 751. Tome IV.

<sup>(</sup>r) Exflant infinita epifiola quas enumerare longum eft. Hieronym, in catal, cap. 85.

<sup>(</sup>f) Exfrant eius volumina de anima , de engastrimythe. Hieronym. in catal, cap. 85,

» en s'adressant à Origene, il parut en corps ou en esprit ? S'il Fag. 46. » ne parut qu'en esprit : ce n'est donc pas Samuël qu'elle avoit » évoqué, puisque Samuël étoit composé de corps & d'ame. » S'il parut en corps, pourquoi Saül ne le vit-il point? « Il ajoûte qu'il ne vir pas même son ombre, mais qu'ayant été frappé par les paroles extraordinaires, & par les mouvemens violens de la Pythonisse, il se jetta par terre pour l'adorer, sans l'avoir vû en aucune maniere. Saint Eustathe montre ensuite qu'il ne faut pas toûjours prendre à la lettre toutes les circonstances marquées dans les faintes écritures; que les écrivains facrez parlent souvent des choses selon ce qu'elles paroissent, & non selon ce qu'elles sont en effet. Quand il est dit dans le livre de l'E-Pag. 47. xode que les Magiciens de Pharaon en firent autant que Moyse; qu'ils produisirent de même que lui des serpens, des grenouilles, du sang, des moucherons & autres prodiges; on ne doit pas en conclure que le démon ait fait veritablement toutes ces choses de la même maniere que Moyse; mais que ces grenouilles, ces serpens, n'étoient que des prestiges & n'avoient rien de réel, comme il est évident par la suite de l'histoire. Il fait à peu près le même raisonnement sur l'apparition de Samuël, qu'il prétend n'avoir été qu'un simple phantôme formé par l'operation du démon: & il soûtient que si l'écriture donne le nom de Samuël à ce spectre, si elle dit qu'il parut, qu'il parla, qu'il menaça Saül; il faut l'entendre en cette sorte que l'ombre, qui représentoit Samuel, faisoit toutes ces choses. Il tire même de toutes ces circonstances diverses preuves de la faus-Pag. 48. seté de cette histoire. Quelle apparence que Samuël ait été évoqué malgré lui, & par la force des enchantemens de la Pythonisse? Si ce Prophéte avoit effectivement apparu à Saul, ne l'auroit-il pas repris de ce qu'il confultoit les démons, lui qui ne pouvoit ignorer la severité des loix de Dieu contre les devins & les magiciens? Ne l'auroit-il pas exhorté à changer de vie, à retourner au Seigneur, & à le flechir par ses larmes & par ses aumônes? Au lieu de cela, on ne lui fait dire que des choses capables de jetter Saiil dans le desespoir: Pourquoi vous I. Reg. 28. 16. 17. adressez-vous à moi, puisque le Seigneur vous a abandonné & qu'il est passé à votre rival. Le Seigneur vous traitera comme je vous l'ai dit de sa part, Il déchirera votre royaume & l'arrachera de vos mains pour le donner à un autre, c'est-à-dire à David votre gendre; \$2.53.

> Demain vous serez avec moi, vous & Jonathas votre fils, & le Seigneur abandonnera aux Philistins le camp même d'I/raël. Il

S. EUSTATHE, EVESQUE D'ANT. CHAP. VII. 194 n'y a rien dans le commencement de cette prédiction qui oblige de recourir à Samuel, puisqu'il n'y est question que d'évenements déja prédits ou marqués par ce Prophéte, il y avoit long-tems. Pour ce qui est de la fin qui fixe au jour suivant l'accomplissement de tout ce qui avoit été prédit; quelle merveille, quand par hazard le démon auroit rencontré juste? Les circonstances dont il étoit informé l'y conduisoient. Il voyoit les machines de guerre déja dressées, & tout préparé pour un combat entre les Philistins & les Israëlites, le Chef du peuple saissi de peur, & abandonné du Seigneur. Cela seroit d'autant moins surprenant que le diable étant l'auteur de la guerre, selon l'écriture, & l'ouvrier des plus grands maux, il est clair qu'il prévoit ceux qui sont préparés aux impies. Cependant on ne voit pas clairement par la suite de l'histoire, que Saul soit effectivement mort le lendemain; & vraisemblablement la bataille ne s'est donnée que le troisième jour. Ce Prince n'y périt pas seulement avec Ionathas, ainsi que le prétendu Prophéte l'insinue, mais encore avec deux autres de ses fils. Enfin cette parole: Demain vous ferez avec moi, vous & Jonathas votre fils, est un vrai mensonge & une impieté; car y ayant selon l'Evangile un grand chaos en l'autre monde, entre les lieux où résident les justes & ceux des impies, comment se peut-il faire que Saul, coupable de tant de crimes, se soit trouvé après sa mort de même que Samuël, ou même Jonathas, le protecteur & l'ami de David, dans la vie duquel il n'y a rien eu que de bien? Si donc cette

prédiction est fausse & impie, quelle apparence d'en faire auteur Samuël? S. Eustathe fait un crime à Origene, de ce qu'ayant accoutumé d'expliquer toute l'Ecriture sainte allegoriquement, il s'est tellement attaché au sens litteral de l'histoire de l'évocation de Samuël, qu'il a fait passer jusqu'aux paroles de la Pythonisse, pour le langage du Saint-Esprit. Non seulement il nie qu'elle ait pû ténir sa promesse (\*) & évoquer l'ame de Samuël, mais même qu'on puisse dire que Dieu, dans cette occasion, auroit suppléé à son impuissance, pour punir Saül de l'avoir consultée; puisque c'eût été sournir à ce malheureux Prince une

pulicis: quippe in potestate demonum non suns sive spiritus, sive anime, sed in solius Dei manu qui omnium rector omnibus imperat. Quare animas ab inseris revocandi accercendique sacultas soli divine nature tribuenda est. Eustathy de engastr. pag. 45.

<sup>(</sup>t) Quem , ait, evocabo tibi? que qualifque erat bec furiit agitata anus, ut Samuelem à mortuis evocaturum promitteret? Or fane dignitatis infignibus omisses, fatendum est eam non potuisse propheticam animam evocare, sed nec alterius ullius omnino, nec sormice quidem nec

matiere d'erreur, & lui faire juger par l'effet, que veritablement le démon a le pouvoir d'évoquer les morts. Il dit que la Pythonisse connoissoit très-bien Saul, mais qu'elle feignit de le méconnoître; que les démons ne disent (#) jamais la verité de leur propre mouvement; qu'ils la disent lorsqu'ils y sont contraints par les exorcismes des Chrétiens, qui ont sur eux un tel empire, qu'ils peuvent les brûler (x), les tourmenter, les mettre en fuite, & les chasser des corps (y) par l'invocation du nom. du Seigneur; qu'il arrive quelquefois que les ames des morts apparoissent aux vivans (z) pendant le sommeil sous des formes humaines, revêtus d'habits differens, souvent même laissant appercevoir fur leurs membres les marques des playes & des bleffures qui y étoient lorsqu'ils vivoient en ce monde; que l'ame du Sauveur n'étant descendue aux enfers que pour en delivrer celles qui y étoient détenues, (a) elle monta au Ciel dès ce même jour pour y recevoir le bon Larron, selon la promesse qu'il lui en avoit faite; qu'en l'autre vie il reste même dans les impies (b) une pente par laquelle ils voudroient toujours s'échapper des lieux foûterrains & s'élever vers le ciel; que tout est d'accord dans les divines Ecritures (c), & qu'un endroit n'est

restitutione. Ibid. pag. 51.

<sup>(</sup>w) Quandoque enim demones ad veritatem dicendam vi compelluntur doloribus torti, verumtamen nihil ufquam voluntarie fine mendacio dixerint. Eustath, de engastrimytho, differtatio contra Origenem, pag. 45. tom. 17. biblioth. Patr.

<sup>(</sup>x) Neque enim dubium esse debet, damonem, qui piorum hominum imperio subest, ejicitur, igne crematur, stagris caditur. Or sugit habitatione neglecta, ullius animam evocare. Ibid. pag. 46.

<sup>(</sup>y) Modo ita nonnulli cacutiunt, ut intelligere nequeaut, omnes qui animo puro sinceroque ea qua Christi sunt prositentur in divino nomine demonia ejicere: at non ex contrario ab illis inpitos missos ascendere ab inseris ac si eis subjecti essent. Ibid, pag. 48.

<sup>(2)</sup> In somniis quandoque & spiritus & ensma omnibus suis membris absoluta, humanasque sormas pra se ferentes adveniunt in quibus non una sed varia indumenta conspicies, nec non cicatricum, typopum, vibicumque; quin plagarum & vulnerationum notas impressas. Ibid. pag. 46.

<sup>(</sup>a) Anima illius humana habitationis in infimas terra partes perveniens,...inde latronis animam codem die in paradifum introduxit...in ansiquissimam paradis stationem

<sup>(</sup>b) Nullus sive justus, sive injustus uspiame est, qui non continuo semper teneatur desiderio à subterraneis liberatus ad suprema loca affectanti. Itaque si omnes simul ad inseros devectis, licet vitam reclam ac integram minime secuti sint supernas semper appetunt stationes voluntate, quam ipse (Origenes) prophetici chori prarogativam agnoscit? Ibid, pag, 51.

<sup>(</sup>c) Sed quid dicemus? pugnantne inter fe sacra littera? an una sententia multis adversa-, tur? Si que tamen inter eas controversia est potiori corum parti palma danda est. Pag. 53. Sola etenim divina verba ad exquisitam comprehensionem & sidei munimentum sirmitatem habent. Pag. 46. Quem evocabo tibi? Ith eft. ait Origenes, at illa demon nullus effatus sed narrans scriptoris vox, sermonum verò scriptorem esse Spiritum sanclum & non hominem credimus. Reclius (ô Origenes) qui paulatim ad omnifaries fermones animum intendere noverunt , tradidiffe narrativam scriptoris locutionem , que videbatur facere , vel dicere oracula; petenti Saiili engastrimythus, de ea videlicet autor narras ejufque ad verbum fermones, inquit; Or dixit mulier, quem evocabo tibi ? Quis itaque vecors & folidus erit , ut simulet fe minime capere voces has scriptoris minime effe sed

S. EUSTATHE, EVESOUE, D'ANT, CHAP, VII. 107 iamais contraire à l'autre, mais qu'il n'y a que ce que Dieu y dir qui foit la pure verité & l'objet de la foi. Ce qu'il remarque par rapport à l'objection d'Origene fur cet endroit : La femme dit à Saül. qui voulez-vous que j'évoque ; aucun démon n'a dit cela, disoit Origene, mais c'est la voix de l'écrivain qui raconte. Or nous crovons que cet écrivain est le Saint-Esprit, & non pas un homme. Qui fans doute en ce qu'il raconte, répond faint Eustathe; mais il faudroit être infenfé pour ne pas voir que ces paroles, qui voulez-vous que févoque, ne font pas de celui qui raconte, mais d'une femme possedée du démon. Or il n'y a que ce que Dieu dir . &c. Il marque un profond refpect pour les moindres circonstances de l'histoire-sainte, (d) & reprend séverement Oritrene de s'être fervi du mot de fable, en parlant de la maniere dont il est écrit, que les arbres fruitiers produifirent au tems de la création. Il n'a pas horreur, dir il, d'appeller fables, des choses que Moise, le très-fidele serviteur de Dieu, a écrites. Mais cette accufation d'Euflathe tombe à faux ; & il est clair , par les paroles d'Origene que ce faint Evêque rapporte, que le premier n'avoit employé le mot de fable, qu'en tant qu'il équivaut à celui d'hiftoire ou de narration : mais on voit au moins par cet endroit combien faint Eustathe étoit délicat sur le respect dû à nos livres faints. On v voit aussi ou'il étoir bien éloigné de mettre en question si Moise est effectivement (e) auteur du livre de la Genese. Il attribue celui de la Sagesse (f) à Salomon.

& en tire des autoritez contre les Juifs. Il cite l'ouvrage de

(d) Quis imi de paradoló quem in Edem plantaverai « verba faciasi ( Origenes) nee non que raiseus liqua freditora germinamus quarrate intrans, inter alia fabilidate, cimo legeness a fobblis, inquis, ferirago qua feemdism litteram of, zgodo falis aftendamus i quarram illa ligua fin », un Doue colis », paesimus i dicmus in co lese ligua que fanfa accipi pafant non propertie. Hat c'um per senadesicom exposus?

(\*) Ibidem. (f) Si qui Judaică laborans cacitate, epangelicas paces non recipir, și fi Salomonis oracula adducemus, Cum quiesum filentium continerenț pmaia, c. Cr., Sap. XVIII. 14. Pag., 51.

faint Methode (g) contre Origene; se déclare par tout contre ses allégories, qu'il regarde presque comme la ruine de l'Ecriture; enfin on peut remarquer ce qu'il dit dans cet écrit, que de son tems beaucoup de Chrétiens (h) portoient les noms de Pierre & de Paul; ce point de morale qu'il établit contre toutes les espéces de divination, sçavoir qu'il n'est point d'autre regle (i) à suivre dans les extrêmitez, sinon d'implorer le secours du Ciel, au lieu de le mandier des créatures; en appliquant son esprit aux choses souterraines; mais sur-tout la maniere dont il y parle (k) de Jesus-Christ, aussi conforme à l'ancienne théologie, qu'elle est éxacte & propre à éclaircir ce

(g) Qua porrò resurressionis cansa male sensiens intrudit Origenes . . . . Meshodius fancle memoria in illud questium satis abunde scripsit. Ibid. pag. 52 (h) Ibidem.

i) Est firmissima legis custodia cœleste aumilium implorare, & non è rebus terrenis in apsis subterrancis animum figenses opem emendi-

sare. Ibid. pag 54.

( k) Moyses, in Desteronomio, ait: Tentat vos Dominus Deus ut palam fiar utrum diligatis Dominum Deum vestrum. Hic dualitatem Patris & ejus unigeniti Filis sui representans , alterum quidem Dominum tentanrem appellat , alterum effe Dominum item & Deum dilectum, ut hoc numero binario unam deitatem probaret veramque Dei generationem. Pag. 53. Rebus omnibus simul consideratis favile est intelligere , Saniis à damone vexats prinvipem anime partem cecutiffe : diabolum verò in varias formas mutatum dum à Rege adorari ambit nt quam plurimos falleret adorationem fibi adstrucre voluisse. Hoc sane minime mirum oft ..... nam etsi Christs persona conspecta . quem intus re & operatione Deum , naturaque Dei legisimum filium videbat, homine puro, incorrupto, nullis fordibus commaculato, circumdatum, extra verò, templum pulcherrimum confecratum, inviolatum, nibilominus ad illum accedens perperam tentabat, suo modo & more pugnam Deo intendens , Oc. Pag. 48. De quo (Christo) quasi de folo bomine loqueretur (Origenes) nulla illius divina nasura ratione habità in infima illum dixit devenisse , O si voluntate supra ascendisset , co ipso modo feilices, que & cateri homines... fic imperite pocem emifit non intelligens verbum effe & Deum qui non tam voluntate quam divinitate omnia simul penetrat. Et si ante omnia speciabile fuum templum aut diffolveretur permifit , post terriom diem nova quadam ratione statim

as excitavit, anima verò illim humana habitationis in infimas terra partes perveniens , portas qua ibi erant impetu facto aperuit , animasque ibi detentas extranit : sic autem divina corroborata fuit viriute, propter Dei & verbs communionem , at omnem in fe omnino poteffatem haberet . . . his confona Dei filius antequam hec effent pradicebat : nemo ascendit in culum nist qui de cœlo descendit Filius hominis qui in calis eft. Sancta enim Christi anima cum Dee-& verbo convivens omnia quidem simul lufirat , id ipfum supremum calum ascendit quo nemo hominum perpenit. Quippe ad hac elevata est or humana forma quam Deus or verbum fuftentavit , verum Dei Felium nbique @ repente adeffe ipfe etiam Joannes testatus est " qui Christum ipsum audivit , ingentique voce clamat ad verbum, Deum nemo vidit unquam, unigenitus Filius qui est in sinu Patris, ille exposuit Et tamen cum hie degeret corpore ambulabat, dum hos sermones Joannes efferebat, qui , illius verbis exceptis pradicabat , illum quidem in sinn Patris effe , qui super terra unà cum ipfo corpore convivebat : quomodo non inselligendum est , tunc etiam celos ascendere & dum in fina Patris degeret, in terra quemadmodum Deum decebat, ambulasse & omnibus simul veluti Denm adfuisse . . . . sic itaque unigenitus Bilius Dei comquale ipfius Verbum per quod Angeli fabti funt & cali. & terra, & mare, & profunditates & luminaria per calum errantia & uno verbo dicam rerum omnium creatarum conflitutio . . . . hic justo judicio culitus amnibus mentem dans meliorem thronum perpesui regni obtinet & celeri fententia. punit injustos. Quin opere & actione cum fig. omnipotens ut Deus & Dei Verbum, culum tangebat, codemque tempere ambulabat in terris divinitatis scilicet potentia omnia replens. Ihidem.

S. FUSTATHE, EVESOUE D'ANT, CHAP, VII. 100 on'on peut trouver d'ailleurs dans fes ouvrages de difficile fur cet article. Saint Euffarhe traite par tout Origene avec beaucoup de hauteur & de mépris; & il y a d'autant plus lieu de s'en étonner, qu'il ne s'agifloit entre eux que d'une question sur laquelle l'Eglife n'a pas prononcé, & qui partage encore aujourd'hui les scavans. Cet écrit de faint Eustathe fut imprimé pour la premiere fois à Lyon en 1629, in-4°, en grec & en latin de la version de Leon Allatius ; ensuite dans le huitième tome des cririques facrez en divers lieux . & dans le vingt-feprième de la Bibliotheque des Peres, mais en latin seulement. On y a joint le Commentaire d'Origene fur le chapitre vingt-huitième du premier livre des Rois, où il explique son sentiment sur l'évocation de l'ame de Samuël, ainfi que nous l'avons déia remarqué ailleurs. Nous aionterons ici qu'il y enseigne que les Prophétes envoyez de Dieu au peuple Juif, ne pouvoient guérir leurs maladies spirituelles, c'est-à-dire, les desirs de la concupiscence, mais que (4) Jefus-Christ les guérit; qu'avant son Incarparion, les Justes arrendoient dans le sein d'Abraham la venue de leur libérateur, fans qu'aucun d'eux pût entrer au Ciel. Avant (m) que Jesus-Christ le leur cut ouvert; que les Chrétiens ont au deffus des Parriarches & des Prophétes l'avantage d'être avec Jefus Chrift (n) auffi-tôt après leur mort, s'ils ont bien vêcu.

XII Leon Allarius nous a aufli donné fous le nom de faint Euflathe un Commentaire fur l'ouvrage des fix jours, ou fur la création : mais il ne le lui a attribué qu'en doutant s'il étoit vérita- Commentaire blement de lui , & on convient communément aujourd'hui ou'il far l'Examen'en est point auteur. C'est une compilation informe & mal digerée de divers passages de l'ancien Testament, d'Artapanus, de Joseph , de l'Evangile qui porte le nom de faint Jacques . d'Eusebe, de saint Basile, & de quelques autres, qui n'a rien de

Ecrits fopofez à faint uftiche, Un

(1) Illi melici quilem erant & fane multi. At Dominus mins Co Salpator princeps corum oft. Etenim internam defiderium , qued non po-Biff ab aliis curari , carat ipfe : quod à nemine potuit medicorum fanari , fanatur à Chrifto Jefu. Origon. de engaffrimysho , tom. 17. Bibl.

Patr. pag. 43. (m) Expellabant igitur Domini mei Jefu Christi advenium , & Patriarche & Prophete · omnes , ut fic viam aperiret . . . . permanebant fe preparantes , C' cum non poffent co accedere ubi erat lignum pite , paradifus Dei, Ibidem . P45- 44-

( n ) Nos porrò qui in faculorum confamma-

time advenimus . habenus anid eximism sitrà cateros, Quid illud eft ? Si ex hac was excellerimus boni er probi , non una nobilcum peccatorum farcinis conductis pertranfibimus flammeam gladiam, nec in locum illum in quo qui ante adventum ejus quieverant Chriftum expellantes depeniemus ... habemus item ultra Or aliud eximium , non poffumus fi relle vixerimus male discedere. Hec non dicebant antiqui , non Patriarche , non Prophete. Nonne id nos effari poffumus , fi bene vixerimus , melios or diffolyemer , erimufque cam Christe. Ibid. P-12- 44+

la beauté du style, ni de l'élevation des pensées de saint Eustathe, & qui ne peut lui faire que deshonneur par les minuties dont elle est remplie. Aucun des anciens ne lui a attribué cet ouvrage, ni faint Jerôme, ni Anastase Sinaïte, ni Gelase de Cyzique, ni Socrate, ni Sozomene, quoiqu'ils ayent eu lieu de le faire. On donne dans cet écrit à Eusebe de Césarée le titre de Saint (0). Est-ce ainsi que saint Eustathe l'auroit qualissé, lui qui l'accusoit d'avoir violé la foi de Nicée; & qu'Eusebe à son tour accusoit de Sabellianisme? Enfin, de l'aveu (p) de Leon Allatius, il y a dans ce Commentaire plusieurs endroits tout-à-fait conformes à l'exameron de faint Basile, soit pour le sens, soit pour les termes; & il est hors d'apparence qu'un homme aussi habile & aussi éloquent que saint Basile, ait emprunté de cet ouvrage, de quoi enrichir le sien. Ce qui pourroit faire quelque peine, c'est que l'auteur date (q) son ouvrage de la trentième année de Constantin, qu'il dit être la 269. de Jesus-Christ. Mais on peut tirer de cette époque même une preuve qu'il étoit un imposteur ignorant; car la trentième année de Constantin revient à la 335, de Jesus-Christ, & non à la 269. Ajoûtez qu'il témoigne vers la fin de son ouvrage, que l'autel profane bâti auprès du (r) Terebinthe d'Abraham, subsistoit encore dans le tems qu'il écrivoit, & qu'on y immoloit des holocaustes & des hecatombes; car il paroît certain par l'histoire de la vie de Constantin, que ce Prince sit abattre cet autel la vingt-sixiéme année de son regne, de Jesus-Christ 331. Or, s'il finissoit son ouvrage en la vingt-sixième année de Constantin, comment pouvoit-il l'avoir commencé en la trentième ? Il y a donc toute apparence qu'il a vécu depuis saint Basile, & que pour faire valoir son ouvrage, qui, en lui-même est très-peu de chose, il 2 emprunté le mérite de l'antiquité. Dans ses remarques sur l'ouvrage des six jours, il y en a un grand nombre sur la nature & les proprietez des animaux. Il fait ensuite l'abregé de l'histoire de la Bible jusqu'au tems des Juges; & il l'avoit conduit jusqu'au

(p) Leo Allat. admonit. in Enflath. hexameron. pag. 15.

(q) A Chrifto ad trigefimum annum Conflantini numerantur, ann. 269. Ibid. 8-34-

<sup>(0)</sup> Quidam etiam sanclitate illustris exquisitissima temporum ratione contracta sanctissimum Jacobum atate Inachi comperit. Eustathius, in hexameron, pag. 15, tom. 17. Bibl.
Patrum. Ce qui montre qu'il parle d'Eusebe, c'est que cet historien met estectivement dans sa Chronique, Inaque & le
Patriarche Jacob dans un meme tems.
Apud Hebreos Jacob silius Isaac qui pranotatur
asque ad Joseph ann. 121. Apud Assprios sextus

Xernes, qui & Balens ann. 30. Apud Arges qui primus regnavis Inachus, ann. 50. Euleb. in chron. pag. 63.

<sup>(</sup>r) Eo in loco Terebinthus inerat, quam ad bac tempora incola venerantur; ara etiam nunc em ejus slipite constructa cepnitur. Ibid. p. 38.

regne d'Alexandre le Grand, si l'on en croit le pere Labbe (f), qui dit l'avoir vû manuscrit. Il compte (t) trois mille ans depuis Adam, jusqu'à la mort de Phaleg; cinq mille cinq cens trente & un jusqu'à la Résurrection de Jesus-Christ; & depuis ce tems jusqu'à la trentième année de Constantin, deux cens soixante & neuf ans.

XIII. Gregoire, Prêtre de l'Eglise de Césarée, rapporte tout au long un discours qu'il dit avoir été prononcé dans le Con- Constantin, cile de Nicée par saint Eustathe. Mais de la maniere (#) dont suppose à S. il est conçû, on voit bien qu'il est plus récent que ce Concile, & posterieur même au premier de Constantinople, où la foi fur les trois Personnes de la sainte Trinité sut exprimée plus nettement que dans les précédens, quoique avec moins encore de précision qu'elle ne l'est dans ce discours. Gelase de Cyzique ne dit rien de cette piéce, qui méritoit plus, si elle étoit véritable, de trouver place dans son histoire, que les réponses qu'il fait faire (x) par saint Eustathe au Philosophe Phædon, qui contestoit sur le sens de ces paroles de la Genese: Faisons l'homme à notre image. Il faut ajoûter que ce Gregoire, qui n'a vécu que sur la fin du neuviéme siècle, ne peut être d'une grande autorité en ce qui regarde l'histoire du premier Concile de Nicée.

Discours à l'Empereur .

XIV. Le nom de saint Eustathe est celebre parmi les Jacobites, secte d'Orientaux, appellez autrement Monophytes, parce tribuée à saint qu'ils ne reconnoissent qu'une nature en Jesus - Christ; & ils ont sous son nom une Liturgie (y) imprimée dans le second tome de celles que M. Renaudot a données au public. On l'a aussi imprimée dans le Missel à l'usage des Maronites, qui, dans l'Office divin, suivent le Rit Syrien. Cette Liturgie est comme toutes les autres Orientales, posterieure aux héresses de Nestorius & d'Eutychés; & les Jacobites n'ont pas eu plus de raison de l'attribuer à saint Eustathe, qu'ils en ont eu de donner à saint Pierre & à faint Ignace, celles qui portent leur nom.

XV. Saint Eustathe se sit (x) admirer par la sainteté de sa vie,

Liturgic at Eustathe,

des écrits de S. Eutlathe,

Tome IV.

<sup>(</sup>f) Labb. in biblioth. manulc. pag. 77. ( t ) Eustath. in bexamer, tom, 29. biblioth. Patr. pag. 34 .

<sup>(</sup> w ) Pater glorificatur ; Filius fimul adoratur ; annuntiatur Spiritus fanclus. Trinitas confubstantialis, una divinitas in tribus personis & hypostasibus pradicatur. Eustat. apud Gregor. Cafar. 10m. 2. aucluer. Combelil. pag. 555.

<sup>(</sup>x) Gelaf. Cyziq. lib. 2. hift. Conc. Nic. cap. 14. 0 15. tom, 1. Conc. pag. 178.

<sup>(</sup>y) Tom. 1. Liturgiar, Orient, pag. 239. o pag. 140. nos in Liturg. Eustath. & differtat, de Lyurgiis Syrjucis , pag. 1. 1. @c. (2) Sed non multò post Epsscopi apud Ni-

ceam congregati , cum Enflathium ob vite fimul ac doctrina meritum admiratione proseque

202 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. I.

par son izele pour la veritable doctrine, par son éloquence, & par la grande (a) connoissance qu'il avoit des lettres divines & humaines. On a loué (b) dans ses écrits la pureté du style, l'é-levation des pensées, la beauté de l'expression, la délicatesse du discours; & on voit par le peu qui nous en reste, qu'il n'y a rien d'outré dans cet éloge. On peut ajoûter qu'il écrivoit avec beaucoup de seu, qu'il pressoit vivement ses adversaires, quelquesois en des termes qui marquoient trop de chaleur. Socrate en parle avec mépris, à cause de ce qu'il avoit écrit contre Origene. Il dit (c) de lui, que n'ayant rien que de bas & de méprisable, il s'est imaginé pouvoir s'élever en décriant un homme qui lui étoit superieur en métite.

# CHAPITRE VIII.

Eusebe, Evêque de Césarée dans la Palestine.

## ARTICLE PREMIER

Histoire de sa Vie.

Eulebe né dans la Paleftine, vers l'an 264. I. Un Lous celebre qu'Eusebe ait été dans l'Eglise, soit par l'Histoire qu'il en a saite, soit par la solidité & le grand nombre de ses autres écrits, il semble que les anciens se soient peu interessez à nous le saite connoître. Acace son disciple, est le seul que nous sçachions qui en ait écrit (d) la vie : encore n'est-elle pas venue jusqu'à nous; en sorte qu'on ne sçait

rentur, dignam eum judicarunt qui apossolica Cathedra prasideret. Sozomen. lib. 1. cap. 2. Er Chrysostom. orat, in Eustath. tom. 2. pag.

(a) Extant & Julii Africani libri & Eustathii Antiocheni, & Athanasii Alemandrini . . . . qui omnes in santum philosophorum doctrinis atque sententiis suos refarciunt libros, ut noscias quid in illis primum admirari debeas, eruditionem seculi an scientiam scripturarum. Hieron. epist. 83. ad Magnum, tom. 4. pag. 656.

(b) Euflathius.... vir tum in aliis rebus ogregius, tum eloquentiz caufa merito admipandus: quemadmodum ex libris ejus qui extant licet cognoficere, tum ob prifium genus elosutionis & ob gravitatem fententiarum, tum ob verborum elegansiam, & in rebus explicandis venustatem, magnoperè probantur. Sozomen. lib. 2. cap. 19. Theodoret. lib. 1. cap. 22. Chrysostom, hom in Eustath. tom. 2. pag. 206.

(c) Sed queniam qui obtreclandi studio ducuntur, plurimos seducerunt, ab Origenis lectione veluti impii cos avertentes; non incommodum sure arbitror panca de illis disserer viles bomines or observi qui per se ipsi inclarescere non possunt, ex potiorum vituperatione samam aucupari conantur. Laboravit hoc morbo primum Methodius.... deinde Eustathius qui extguo temporis spatio Antiochensom Ecclesiam rexit. Soccat. lib. 6. cap. 13.

(d) Socrat. hift. lib. 2. cap. 4. pag. \$3.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE E. CH. VIII. ART. I. 203 rien (e) de sa famille, ni du lieu de sa naissance. On croit néanmoins qu'il vint au monde à (f) Césarée, métropole de la Palestine; & il est certain qu'il passa la meilleure partie de sa vie dans cette Province, avant même (g) que d'y être Evêque. Il parle (h) de saint Denys d'Alexandrie, comme son contemporain; ainsi cet Evêque étant mort en 264. la douziéme année du regne de Gallien, on ne peut mettre plus tard la naissance d'Eusebe.

II. Etant venu à Antioche dans le tems (i) que Cyrille en étoit Evêque; c'est-à-dire (k), sur la fin du troisième siècle. Il y Antioche, & connut particulierement Dorothée, Prêtre de cette Eglise, hom-rothée, Prême très-sçavant dans les lettres humaines, & très-appliqué à l'é-tre de cene tude de l'Ecriture sainte: il l'ouit souvent discourir avec suffisance sur cette matiere, ce qui a pû donner lieu à Trithéme de dire (1), qu'Eusebe avoit en ce Dorothée pour maître dans l'étude des divines écritures.

Il vient à y connoit Do-

III. A son retour à Césarée, il sut admis dans le Clergé de cette Eglise (m) par l'Evêque Agape, qu'il loue pour sa grande ge, avant l'an

(\*) Nous ne croyons pas qu'on puisse se fonder sur le témoignage de Nicephore, qui le fait neveu de faint Pamphile par fa mere , lib. 6. hift. Ecclef. cap. 37. pag. 436. Cet auteur étant trop éloigné du tems d'Eusebe, pour être instruit d'une circonstance dont il ne paroit ancun veftige dans Eusche même, quoiqu'il parle souvent de faint Pamphile. Arius, dans fa lettre à Eusebe de Nicomédie, apad Theodoret. 116. 1. hist. cap. 4. pag. 537. appelle celui de Césarée frere de ce Prélat, ce qu'il ne dit pas d'autres Eveques, dont il parfe dans cette même lettre. Cela donne quelque lieu de croire qu'ils étoient unis par le sang, & il est certain qu'ils l'étoient beaucoup par l'amitié; mais il n'y a pas d'apparence qu'ils fussent en effet freres, puisqu'Eusebe de Nicomédie écrivant à Paulin de Tyr, apud Theodoret. lib. 1. hift cap. 5. pag. 538. nomme Eusebe de Césarée, son Seigneur.

(f) Vide Euleb. Cziarieni, in epift, ad popul. Cefariens. Apad Socrat, hist. lib. 1. cap.

(g) Il dit lui-même qu'il étoit dans la Palestine, lorsque Dioclétjen & Constantin y pallerent, vers l'an 296. lib. 1. de vita Constantini, cap. 19. Il die auffi dans sa lettre à son Eglise, apad Socrat. hist. tib. t. sap. 8. pag. 24. que la formule de foi qu'il leur envoyoit, après l'avoir fait approuver par le Concile de Nicée, étoit la même doctrine qu'il avoit apprise des Evéques (de Célarée) les prédecesseurs, lors, divil, que nous avons reçû les premiers élémens de la foi, & que nous avons été lavez dans le bain saluraire du Baptéme.

b) Lib. 3. hift cap. 28. pag. 100.

(i) Antiochene Ecclesia post Domnum Timuns prafuis eni successis Cyvillus. Sub hoc Do-rochaum virum dactiffmum Antiochena suns Ecclesia Presbyterum cognovimus ... hunc nos facras scripturus in Ecclesia non inscite exponentem audivimus. Euleb. hift. lib. 7. cap. 32. pag. 184.

(A) Fide cheenic. Eufeb. ad ann. 280. 6

(1) Enfebius Ecclefia Cafariensis Palestina Episcopus , cognomento Pamphili , Dereshei Ennuchi , viri doctiffimi quandum discipulus. Tri-

them. de feript. Ecelef. cap. 57. pag. 18. edit.

(m) Eufebe nous apprend dans la lettre qu'il écrivit à son Eglise après le Concile de Nicée, qu'il avoit été Prêtre de Côfarée, avant que d'en avoir été fait Evêque. Sicut ipfi tom in Preshyterio , tum in Epifcopali gradu conflituti, & credidimus & documus ita nunc etiam credenses fidem nostram vobis exponimus, Euleb, in ep. ad popul. Cafarienf, apad

## 204 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. I.

306. Sa liaifon avec faint Pamphile. Ses occupations.

(n) application aux besoins de son peuple, & pour son amour envers les pauvres. Cet engagement dans le Clergé lui fut une occasion de connoître saint Pamphile, Prêtre de la même Eglise, & de lier avec lui une amitié très - étroite. Ils demeuroient ensemble dans la même (o) maison, & avoient les mêmes (p) études & les mêmes occupations. Saint Apphien, qui fut martyrisé à Césarée en 306. demeuroit avec eux (q), & étudioit sous leur discipline la parole de Dieu; car il paroît qu'Eusebe enseignoit aussi les saintes lettres dans l'école que saint Pamphile avoit formée (r) à Césarée, & pour laquelle il avoit ramassé de tous côtez ce qu'il avoit pû trouver d'ouvrages des écrivains ecclesiastiques, particulierement d'Origene.

Il fait connoislance avec S. Mele-S. Pamphile, vers l'an 307,

IV. Eusebe eut encore l'avantage de faire connoissance (/) avec saint Melece, Evêque de Pont, homme d'un profond sçace; il est mis voir, que la persécution de Diocletien avoit obligé de se retirer en prisonavec dans la Palestine. Elle enveloppa ensuite cette Province comme les autres; saint Pamphile (1) sut pris & mis en prison sur la fin de l'an 307. & Eusebe y sut (#) ensermé avec lui. Ce sut durant ce tems-là qu'ils composerent ensemble les cinq premiers livres de l'apologie d'Origene, ausquels Eusebe ajouta seul le sixième après le martyre de saint Pamphile, arrivé le seizième de Fevrier de l'an 309. Il écrivit (x) aussi la vie de ce saint Martyr, & témoigna toûjours tant d'estime & d'affection pour lui, qu'on l'appella depuis Eusebe (y) de Pamphile, soit qu'il eût pris lui-même ce surnom, soit que d'autres le lui eussent donné, à cause de l'amitié qu'ils avoient eue l'un pour l'autre.

Ses voyages durant la persecution de Diocletien;

y. Eusebe sit plusieurs voyages durant la persécution; il sut témoin (z) à Tyr des combats de quelques Martyrs, entr'autres de saint Ulpien. Il vit couronner à (a) Gaza saint Timothée,

Socrat. l. 1. hift. cap. 8. pag. 24. Or il n'y a point de tems qui convienne mieux à l'ordination d'Eusebe, que celui de l'Episco-par d'Agape, dont il n'auroit peut-étre pas si bien connu les vertus, s'il n'eût été de fon Clergé. Son étroite liaison avec saint Pamphile, le toin qu'il paroit avoir pris de l'école de Césarée, sont encore des preuves de sa Cléricature.

( " ) Euseb. hift, lib. 7. cap. 32. pag. 188. ( o ) Ipfe Enfebius amater & prace & contubernalis Pamphili. Hicronym. lib. 1. in Ruffin.

PAR. 357. 10m. 4.

ronym, in catal, cap. \$1.

(9) Euseb, lib. de martyr. Paleft. cap. 43 pag. 323.

(r) Hieronym. epift. ad Marcell. tom. 2. pag 711.

(f) Euseb. lib. 7. hist. cap. 32.

( t ) Euleb. lib. de Mart. Peleft.c. 7. p. 329? ( +) Phot. cod. 118. pag. 295. 0 296.

(x) Euseb. lib. de Martyr. Paleft. cap. 112 pag. 336.

(7) Hieronym. promu. de lec. Hebraic; pag, 382. 10m. 2. Phot. Bibl. cap. 13. pag. 11. Socrat. hist. cap. 7. pag. 175. (2) Euseb. hist. lib. 8. cap. 6.

(a) Ibid. cap. 3.

<sup>(</sup>p) Ensebins bibliotheca divina cum Pamphilo martyre diligentissimus pervestigator. Hic-

saint Pelée & saint Sylvain; en divers endroits de la Palestine (b), on lui reprodans l'Egypte (c) & dans la (d) Thebaïde un nombre presque che d'avoir infini d'hommes, de femmes & d'enfans, dont quelques - uns se tirer de priétoient illustres par leurs dignitez, comme Philorome, Inten- son. dant des Finances; & Phileas, Evêque de Thmuite; à Antioche faint Romain; à Césarée saint Procope & saint Alphée, & plusieurs autres dont il rapporte l'histoire dans son livre des Martyrs de la Palestine. Il eut lui-même l'honneur de confesser Jesus-Christ, & de souffrir la prison avec saint Potamon, Evêque d'Heraclée. Ce faint y perdit un œil, & Eusebe en sortit sain & entier, ce qui occasionna le reproche (e) qu'on lui fit dans la suite, de s'êrre tiré des mains des persécuteurs en faisant quelque chose contre sa conscience, même d'avoir sacrifié aux idoles: comme s'il n'y avoit pas eu d'autres moyens de sortir de prison, & qu'il n'eût pû être délivré ou par artifice, ou par argent, ou par amis. Saint Potamon (f) est le seul qui ait soupconné Eusebe du crime d'idolâtrie, encore n'avance-t'il ce fait que d'une manière douteuse: Comment, lui dit-il, êtes-vous sorti sain & sauf de prison, sinon parce que vous avez promis de sacrifier, ou peutêtre même que vous avez sacrissé en esset. Saint Jerôme qui ne laisse échapper aucune occasion de reprocher à Eusebe la persidie Arienne, ne lui reproche jamais d'avoir apostasié; & une preuve de son innocence à cet égard, c'est que le siege de l'E. glise de Césarée étant venu à vaquer par la mort d'Agapius (g)

(f) C'est de lui qu'il faut entendre ce que dit saint Athanase, apologet. pag. 130, tom. 1. Nonne Eusebins Casarea Palestina Episcopus à Confessoribus, qui nobiscum arant acensatus est quod idolis sacrificasset.

(g) Dans les souscriptions du Concile d'Ancyre, en 314. ou 315. on trouve un Eveque de Celaree en Palestine nomme Agricolaus; ainsi Eusebe n'auroit pas été succetteur immediat d'Agape; mais ces souscriptions que nous n'avons qu'en latin, tom. 1. Conc. pag. 1475 de la main d'Isidore Mercator, ne sont pas de grande autorite. Celles qui se trouvent à la fin de ce meme Concile, donné par M. Justel, Biblioth, jur. Canon. tom. 1. pag. 180. fur un manuscrit très-ancien, nous paroissent plus antentiques. Agricolaus y est simplement qualifie Eveque de Cesaree; ce que le Synodique, apud Justell. Bibl. jur. Canon. 10m. 2. pag 1173. explique de Cefarce en Cappadoce. En effet, Eusebe ne compte nulle part cet Agricolaus entre ses predecelleurs,

Cc iii

<sup>(</sup>b) Ibid. cap. 13. (c) lbid. cap. 8.

<sup>(</sup>d) Ibid. cap. 9.

<sup>(</sup>e) Igitur Tyri in Phanicia catholica Agypti Ecclesia & Ashanasio subjects. Episcopi quidam advocati sunt, inter ques seisces memoria magnus ille Potamo suit , Heraclee Episcopus Co Confessor . . . . is Eusebium ledentem & judi-Cantem , flantem vero Ashanasium conspicatus : dolore confectius & illachrymans, magna voce adversus Eulebeum invectos est. Et te ne, inquit Eusehi, sedere C' innocentem Athanasium à te judscari? Quis ista sustance possit? Die sodes monne mecum persecutionis tempore in custodia fuisse ? Aique ego quidem oculum pro veritate perdidi ; tu nulla corporis parse muilatus es , veque martyrium subsells, sed vivus integerque confistis. Quanam ratione è custodia reolasti , nisi quod persecutoribus nostris nefarium te sacinus admissurum se esse recepisti, vel essam admififi. Epiphan, beref. 68. num. 7.

Eusebe fut choisi pour le remplir, sans que personne lui opposât une chûte si honteuse qui l'excluoit de droit, non seulement de l'Episcopat, mais de toutes les sonctions Ecclesiastiques.

Son Episcopat, vers l'an 315. VI. Il n'est pas aisé de sixer l'époque de son élection; mais on ne peut la mettre plus tard qu'en 315, qu'il se trouva avec plusieurs Evêques à la Dédicace de l'Eglise de Tyr, & y prononça en leur presence & devant un grand peuple (h), un panegyrique qu'il avoit composé pour cette céremonie.

Il prend la défente d'Arius, vers l'an 320. & est frappé d'anatheme par S. Alexandre d'Alexandrie.

VII. Quelques années après, c'est-à dire, vers l'an 320. Arius qui avoit commencé à saire paroître son héresie dès l'année précedente, se voyant déposé de la Prêtrise par saint Alexandre son Evêque, sollicita (1) de tous côtez les Evêques de prendre parti dans sa cause, leur saisant entendre qu'on l'avoit injustement condamné. Eusebe, soit qu'il se sût laissé tromper par Arius, soit qu'il entrât veritablement dans ses sentimens, ce que nous examinerons dans la suite, écrivit (k, plusieurs sois en sa saveur à saint Alexandre; mais h'ayant pû venir à bout de le saire rétablir, il se joignit à Paulin de Tyr & à Patrophile de Scythople, pour lui obtenir permission dans un Concile, & aux Prêtres qui l'avoient suivi, de (1) s'assembler à l'ordinaire dans leurs Paroisses avec le peuple qui en dépendoit, à condition

(b) Aprel Euseb. bift. lib. 10, cap. 4. pag. 371

(i) Epiphan. heref. 69. num. 4. pag. 730. Sozomene, lib. 1. cap. 15. die qu'Arius envoya des perfonnes folliciter pour lui.

(1) Com Alexandria his verum flatus effet,

qui cum Ario erant necessarium fibi effe arbitrati , ut enjufque civitatis Epifcoporum benevolentiam prariperent, legationem ad cos mittant . . . collecta igitur apud Bythinlam fynodo ad omnes ubique Episcopos scripsere ut cum Arii fautoribus tanquam recle fentientibus communicarent, darentque operam ut Alexander cum iifdem communicaret ; fed cum conatus ipforum , nequaquam ipfis ex voto faccederet, Alexandro nullatennis cedente : Arius legatos mittet ad Paulinum Episcopum Tyri, & ad Eusebium Pamphili, qui Cafarienfis in Palestina regebat reclefiam, co ad Patrophilum Scythopolitanum antiffitem ; petitque ut fibi una cum fociis concederetur piebem fibi adharemem in Ecclefia colligere, eundem quem prins obtinentibus gradum ; hunc enim morem effe Alexandria , qui etiamnum manet , ut fub une Epifcopo que omnibus praift, Preibyteri separatim Ecclesias obtineant & populum ad illas convenire folitum colligant. Illi verò una cum alics Episcopis in Palestina congregati , Arii petitioni subscripserunt ; horsantes ut plebem quidem colligerent ficuti anten facere confueverant , Alexandro tamen subjects essent. ac sine intermissione ei supplicarent nt ejus pace ac communione fruerensur, Sozomen. hift. lib, I. sap. 15. pag. 418,

<sup>(</sup> k ) \imiliter autem Enfebius in epiffulu ad fanclum Alexandrum praceptorem magni Athanasii directu, enjus initiom est: Cum quanta follicitudine, vel cum quantá curá ad has litteras venerim; expression blass homans, sic ait de Ario & de ejus Affeclis : calumnientur cos littera tua tanquam dicentes , quia Filius ex non existensibus factus est, sicut unus ex omnibus; at illi protulerunt epifiolam quam ad te fecerant; in qua fidem fuam exponentes, ipfis verbis hac confitebantur : legis videlicet & Prophetarum & novi Testamenti Deum genuisse Filium unigenitum ante tempora aterna, Cre Si ergo littera corum peritatem dicunt , utique apud te funt : in quibus confitentur Filium Dei ante tempera eterna . . . & hec quidem Eufebius ad memoratum Alexandrum ; fed 😊 alia ejus ad eundem virum facratum feruntur, in quibus inveniuntur varie blufphemie, illos que eirea Arium funt defendentes. Cone. Nic. 2. AC. 6, tom. 7. Conc. pag 495

EUSEBE, EVESO. DE CESARE'E, CH. VIII, ART. I. 207 néanmoins qu'ils demeurerojent foumis à leur Evêque, & qu'ils donne lieu de croire qu'Eusebe éroit un des trois Evéques, dont faint Alexandre se plaint dans sa lettre (m) à saint Alexandre de Constantinople: & ce sentiment paroît d'autant plus vrai , qu'Arius écrivant à Eufebe de Nicomédie, dit (n) que celui de Céfarée avoit été frappé d'anathême par Alexandre d'Alexandrie. parce qu'il disoit avec tous les Orientaux, que Dieu est avant fon Fils fans commencement. En effet, Eufebe ( o ) écrivoit en ce tems-là à un Evêque nommé Euphration, que le Christ n'est pas le veritable Dieu, ni coëternel à son Pere.

VIII. Pour terminer les difoutes qui augmentoient de jour en jour au fujet d'Arius & de fa doctrine . l'Empereur Con-fleau Concile frantin résolut par (p) le conseil des Evêgues, d'assembler un Concile œcumenique à Nicée, l'une des principales villes de la 11 écrit à fon Bithynie, voifine de Nicomédie où il réfidoit. Eufebe de Céfa- Eglite en quel rée y affifta. & figna (a) la condamnation d'Arius. Il approuva auffi le mot de (r) consubstantiel, qu'il avoit combattu le jour bole de la précedent, & proposa (/) une formule de foi, à laquelle les traise du fils-Peres du Concile ne trouverent presque rien à ajouter que ce terme. Enfuite il écrivit une grande lettre à son Fglise, pour lui expliquer en quel (t) fens il avoit figné la confubitantialité, &

Eufche affide Nicce, en 235. OU 236.

( m ) And Throdorer, bill, ecclef, lib. 1. .

cap. 3. pag. 131. ( n ) Et queniam Eulebius frater tuns to emmet Orientales , Deum afferunt fine principio ante Filium existere , anathemate dammati funt. Apad Theodores, lib. 1, hift, ecclef. cap. 4. Pag. 537.

( ) Antequem Nicana fenedus celebrarepur . . . Enfebius Paleffina ad Euphrationem feribens Epifcopum non timuit dicere Christum non effe perum Deum, Athanaf, lib, de Synod, tom. 1. pag. 750. Vide criam Cone, Nic. s. all. 6, Jeg. 498. 10m. 7. Nous n'avons plus cette Jettre; on croit qu'Euphration, à qui elle étoit adreffee , est celui oui étoit alors Eveque de Bagnias ou Balania, & qui fut chasse de son siège par les Ariens, ainsi que le dit faint Athanase, Apolog, de fogé, \$45. 311. tem. 1.

(p) Ruffin, lib. 1, hift. cap. 1. (q) Omnes Secundo & Thrond acceptis Arium abdicarunt. Theodoret, lib. 1, hiller,

( r ) Ipfo Eufebius Ceferea in Paleftina Esifespas qui pridie rofitterat , pofice fabferipfit ,

bancque Ecclifia fidem & l'atrum traditionem effe , mifis ad fuam Ecclefiem litteris fignificapit. Athanal, de Syned. detret. pay. 110.

tame 1 ( ( ) Hac à nobis expefită fide , milli eres contradicendi locus ; fed primus iffe piiffmus noller imperator, refillema effe que illa continebat , eft seftarus ; ficque fe quoque fentire confeffal eft , atque owner eft cobertatur ut bane ampletterentur fidem , hifque fabferiberens CP affentirent dormain , una tantim adjella voce canfubflautialis . . . . illi autem ab hajufce pacis confabiliantialis additamentum fequentem formulam composuere. Euseb. epift. ad Casariens. and Athanal, de decret, hie Syund pag. 140.

tow. I. (1) Re item examinată confernatum cfl Blium effe Patri confubfantialem , non corporum aus mortalism animantium more : nequa enim id fieri depifiane fabflantie aut pracifiane . neque aliqua conperfione aut mutatione fubflantie pr pirtutis Patris, ab his enim omnibus alienam effe non fallam Patris nesuram, perim bifer perbis , confubflantialem l'atri , indicari mullam Filio Dei cum facilis & crealis

lui envoya en même-tems le Symbole de Nicée, reconnoissant après l'avoir bien examiné, particulierement l'article où le Fils est dit consubstantiel au Pere, qu'il ne contenoit rien que de conforme à la bonne doctrine.

Si c'est de lui meme qu'il parle, quand il dit : que l'Eveque qui ctoit affis à la droite de l'Empereur, lui fit un discours à fon Concile.

IX. Eusebe rapporte, en parlant de ce qui se passa au Concile de Nicée, que ( \* ) l'Evêque qui étoit assis à la droite de l'Empereur, harangua ce Prince à son entrée dans le Concile, rendant graces & gloire à Dieu pour lui. Theodoret (x) croit que cet Evêque étoit saint Eustathe d'Antioche; & Théodore de Mopsueste (y) dit que ce sut saint Alexandre d'Alexandrie; mais (z) Sozomene & Nicetas (a) prétendent que cet honneur fut déentrée dans le feré à Eusebe de Pamphile; & cela est d'autant plus vraisemblable, qu'en un autre endroit Eusebe lui-même nous assure (b); qu'il avoit eu l'honneur, en la vingtième année du regne de Constantin, de relever la grandeur de ses victoires par un discours, qu'il prononça, dit-il, en présence des saints Evêques, au milieu desquels ce Prince se trouvoit. M. de Valois (c) paroît persuadé qu'en ces deux endroits Eusebe parle du même discours, & je ne vois pas qu'il y ait raison d'en faire deux. Le sujet, le tems & les autres circonstances n'ont rien de différent.

Ses liaisons avec les Ariens; il se trouve avec cux au Concilc d'Antioche, en 331. & ils y dépoient ensemble S. Euftathe, Eveque de cette ville.

X. La soumission d'Eusebe aux decrets du Concile, n'empêcha pas que dans la suite on ne le soupçonnât dans sa foi ; & il faut avouer qu'il en donnoit occasion par ses liaisons avec ceux qui favorisoient le parti d'Arius. Saint Eustathe d'Antioche l'attaqua en particulier, & l'accusa (d) d'avoir alteré la Consession de foi de Nicée. Eusebe (e) soutenoit qu'il ne s'en étoit point écarté, & accusoit Eustathe d'introduire le Sabellianisme. Eusebe de Nicomédie étant venu ensuite en Palestine, y confera avec

rebus effe similitudinem , sed soli Patri qui ipsum gennit, omni modo similem esse, neque ex alià quam ex Paivis hypostasi & substantià esse. Cui voci hoc modo explicata assentiri reclum nobis visum est, quandoquidem exploratum habemus , veteres quofdam eruditos & illuftres Epifcopos , ac scriptores , cum de Patre ac Filio differerent , poce consubstantialis usos effe. Eusch.

( 11) Tum ex Episcopis is qui in dextra parte primum locum obtinehat , confurgens , modica oratione Imperatorem allocutus est propter illum gratias & Laudes perhibens omnipotenti Des. Euseb. lib. 3. de vita Constant. cap. 11

(x) Theodoret. hift. Ecclef. lib. 1. cap. 1.

(2) Apud Nicetam Choniat, lib. 50 the-

Saur. Orthodox. fidei, cap. 7. Biblioth. Patrum , tom. 15. pag. 151.

(2) Sozomen, hift, lib. 1. c. 19. p. 433.
(a) Loco proxime citate.

(b) Nos quoque ipsi nuper eundem victorem ac triumphatorem catu famulorum Dei circum-Sprum , laudatione in ejus vicennalibus diela venerati sumus. Euleb. proam. de vita Const. pag. 405. Cette époque revient à celle du Concile de Nicée, qui, felon le même Auteur , lib. 4. de vita Conflant. 47. p. 550. se tint en la vingtième année du regne de

(c) In not. Euseb. pag. 200.

(d) Sozomen. bift. lib. 1. cap. 19. p. 469; (e) Ibidem.

celui

celui de Céfarée, & les autres de ces quartiers là, dit Théodoret (f), qui étoient infectez de l'hérelie Arienne. De-là ils furent enfemble à Antioche, où, dans (g) un Concile qu'ils y tinrent en 331. ils dépoferent faint Eustathe, sous le prétexte d'un crime honteux & de Sabellianisme, mais en effet parce qu'il étoit un des principaux appuis de la foi de Nicée, & parce qu'il s'étoit déclaré contre Eulebe, Paulin de Tyr, & Patrophile de Scythople, qu'il accufoit ouvertement d'être Ariens.

XI. Les Ariens avoient auffi fait chaffer (h) Asclepas de Gaze de son Eglise; & quoiqu'Eusebe, choisi par le Concile d'Antio- favorable à che pour examiner son affaire, l'eût (1) jugé innocent du crime Gaze, persedont on l'accufoit, il ne laissa pas de rester privé de son siège, curé par les Il fe préfenta au Concile de Sardique en 347 & y produifit les fuse l'areche procédures faites à Antioche en présence de ses accusateurs. d'Antioche. Son innocence y fut reconnue par l'avis de ceux qui l'avoient jugé, c'est-à-dire, (k) d'Eusebe, & des autres Evêques nommez pour informer touchant sa conduite, & ensuite de ce jugement . Conftantius le renvoya à fon Eglife. Saint Eustathe ayant été déposé, comme nous avons dit, par le Concile d'Antioche, on voulut (1) mettre Eusebe en sa place. Les Eusebiens en écrivirent, au nom du Concile, à l'Empereur, lui marquant qu'il desiroit cette translation, & que le peuple d'Antioche y confentoit. C'étoit une fausseté, au moins à l'égard d'un trèsgrand nombre qui refterent attachez à faint Euftathe. Eufebe ne jugea pas à propos de quitter son Eglise pour passer à une au-

tre, quoique beaucoup plus confiderable; & le refus qu'il en fit lui attira de grands éloges de la part de Conftantin. Ce Prince, dans la réponse (m) qu'il fit à la lettre qu'Eusebe lui avoit écrite Eufebe eft

(f) Hip. Ecelef. lib. 1. cap. 20. pag. 568. (g) Sozomen, bif. lib. 2. cap. 19. p. 469. Idem , refert. Socrat. hift, lib. 1. cap. 13. pag. 18. Hue refers. Theodores. hift. Ecclef. lib. 1 cap. 10. pag. 168.

( h ) Athan. in apol. de fug. p. 321. 10. 1. (i) Afelepas autem comminifler monumenta protulit , Antiochia, prajentibus accufatoribus O Bulebio Cafarea Epifcapo , edita , & en fententiis Episcoporum qui cam judicabent , se innocentem effe demonfirapit. Athan, spolog, contr. Arian. pup. 169, tam. 1.

( k) Conflantins inter , Ashanafio, Paulo atque Marcello ; Afelepa item ac Lucio , querum olter Gaza , alter Adrianopolis eras Epifcopus , feder fuar reflituit , nam er ifti à Sardicenfi comattio fufcepti fuerant ; Afelepas quidem cum alla

Tome IV.

protuliffet ex quibus confiabat Eufebium Pampluli , una cum pluribus allis de ipfins regocio cognoscentem , profitmon dignitaris gradum iofi reddidiffe. Sucrat. hift. lib. a. cap, 23. p. 111.

(1) Sozomen. hill. lib. 2. cap. 19. p. 46v. (m) Epiffolam tuam fapius legi & ecclefiaflica difiiplina regulam accuratifime à te observotam cognovi, Enimpero in ea fententia perflare que & Des accepta & apolisica traditioni congrua effe pideatur, famme pietatis eft. Tu quidem beatum to in hoc ipfo existemare dobes , qui tetius propemediem arbis restimania, dignus universe Ecclefie Episcopatu judicatus fir nam cum omnes te apud fe Episcopum effe ambiant , hanc twam felicitatem fine controperfia adangent, Apad Eufeb. de visa Conflant, lib.

3, cap. 61, pag. 518,

fur ce sujet, le loue de l'attachement qu'il avoit fait paroître en cette occasion à la discipline ecclesiastique, qui défendoit ces fortes de translations, & le félicite de ce que presque tout le monde le juge digne de gouverner non seulement l'Eglise d'Antioche, qui étoit la troisième du monde, mais encore guelque autre que ce fut. Constantin écrivit (n) en même-tems aux Evêques assemblez à Antioche, & en particulier (0) au peuple de cette Ville, pour les détourner du dessein d'élire Eusebe. Je connois, dit-il, depuis long tems sa doctrine & sa modestie, & j'approuve la bonne opinion que vous en avez; mais il ne faut pas pour cela renverser ce qui a été sagement établi, ni priver les autres de ce qui leur appartient.

Il est aimé de l'Empereur Constantin.

XII. Constantin donna en plusieurs autres occasions des témoignages de son estime pour Eusebe. Il lui écrivoit (p) souvent, le faisoit (q) manger à sa table, & s'entretenoit (r) familierement avec lui, ce qui donna lieu à Eusebe d'apprendre de la bouche même de ce Prince, les particularitez les plus importantes de sa vie. Cet Evêque de son côté, cultivoit les bonnes graces de son prince, soit par les éloges qu'il en faisoit, soit en lui dédiant une partie de fes ouvrages, entr'autres un traité sur (f) la Pâque, & un autre (t) où il faisoit la description de la Basilique du Sauveur, ou du saint Sépulchre de Jerusalem. Constantin remercia (w) Eusebe de son traité de la Pâque, rémoignant en faire beaucoup de cas; il l'exhorta à lui en envoyer souvent de semblables, & l'assura qu'il l'avoit communiqué à beaucoup d'autres personnes, comme il l'en avoit prié.

Il affifte au Concile de Tyr, en 335. Il contribue à opprimer S. Athanase.

XIII. Cependant les Ariens qui n'étoient pas moins animez contre saint Athanase que contre saint Eustathe, obtinrent de l'Empereur qu'on assembleroit un Concile, où l'on examineroit les accusations formées contre lui, & proposerent la ville de Cesarée (x), à cause qu'il y avoit là plusieurs personnes qui lui étoient contraires. Ce Saint refusa de s'y rendre, craignant, (y) dit Sozomene, la malice d'Eusebe Evêque de cette Ville. L'Empereur (z) comprit qu'en effet Cesarce pouvoit lui être suspecte.

<sup>(</sup>n) Ibid. cap. 62. pag. \$19.

<sup>(</sup>o) Ibid. cap. 60. pag. 516. (p Apud Euleb. de vita Constant. lib. 1. · cap. 45. 0 46. pag. 464. 0 465. Item, lib. 3. cap. 51. 0 52. fag. 508. 0 509. Item, lib. 4. cap. 36. pag. 543.

<sup>( 9 )</sup> Lib. 4. de vita Confiant. c. 46.p. 550. (r) Ibid. lib. 1, cap. 28. pag. 422. @ lib.

<sup>2.</sup> cap. 8. pag. 447.

<sup>(1)</sup> Ibid. lib. 4. pag. 542. cap. 34. (1) Ibid. cap. 46. pag. 149.

<sup>(</sup>w) Ibid. cap. 35. pag. 543. (x) Theodoret. hift: Ecclef. lib. 1. eap. 16. pag. 577.

<sup>(</sup>y) Sozomen. hift. lib. 2. c. 25. p. 479. (3) Theodor. hifl, Eccl. 1. 1. c. 16. p 377.

à cause de son Evêque, ce qui l'engagea à changer le lieu du Concile, & d'ordonner qu'on (a) l'affembleroit à Tyr. Il s'y tint l'année suivante, la trentième (b) du regne de Constantin, c'est-à-dire, de Jesus-Christ 335, sous le Consulat de Constantius & d'Albin. Saint Athanase y ( s ) fut injustement condamné, & Eusebe étoit un de les Juges. Ce fut en cette assemblée que celui ci recut de la bouche de faint Potamon le reproche d'idolâtrie (d), dont nous avons parlé plus haut, & que ce faint Confesseur le voyant assis en qualité de Juge, tandis que faint Athanase éroit debout comme accusé, s'écria (e) en lui disant avec larmes: Faut-il que vous foyez affis, Eufebe, & que vous jugiez Arhanase qui est innocent ; y a-t'il quelqu'un qui puisse sousfrir cette indignité? Eusebe irrité de ce discours de Potamon se leva & fortit de l'affemblée en difant : Si vous avez la hardiefle de nous traiter ainfi en ce lieu, peut-on douter que vos accufateurs ne difent vrai? & si vous exercez ici une telle tyrannie, que ne faires vous point chez yous? Le trouble (f) que ces fortes de disputes exciterent en differentes séances, alla enfin jusqu'à la fédition. On cria hautement qu'il falloit se défaire d'Athanase. comme d'un magicien, d'un homme violent & indigne du Sacerdoce. Les Gardes commis pour la sureté du Concile, furent obligez de l'enlever secrettement du lieu de l'assemblée, dans la crainte qu'on n'attentât à sa vie. Ce Saint voyant qu'il n'étoit pas súr pour lui de demeurer plus long-tems dans cette Ville, s'enfuit (e), & vint à Constantinople se plaindre à l'Empereur des violences de ses ennemis. Le Concile ne laissa pas de le condamner, & de le déposer, quoiqu'absent. Constantin (b) manda tous les Evêques, pour lui rendre compte de leur jugement, mais ils se contenterent de lui envoyer Eusebe avec cinq autres; & par (i) les nouvelles calomnies dont ils chargerent faint Athanase, ils engagerent ce Prince à le releguer dans les Gaules.

XIV. Cependant les Evêques du Concile de Tyr reçûrent Ses dernied une lettre de l'Empereur, qui leur (k) ordonnoit de terminer res actions. cette affemblée, & de se rendre en diligence à Jerusalem, pour

<sup>(4)</sup> Ibid. (b) Socrat, hift. lib. 1, cap. 28, p. 65, (c) Ibid. pag. 481. (d) Apad b piphan, berof. 68, num. 7. (e) Apad Epiphan, ibid.

<sup>(</sup>f) Sozomen. hift. lib, 2. cap. 15. p. 481. | pag. 148.

Theodoret, bill, Ecclef. lib, 1. c. 18. p. 180. (g) Sozomen. hip lib. 2. cap. 28. p. 486. (b) Athanai. in apolog. pag. 201. sem. 1. i) Ibid. pag. 103. k) Eufeb. de pita Conflant, lib. 4. e. 41;

Dd ii

v dédier l'Eglife de la Croix & de la Refurrection qu'il avoir fair bâtir. Ils s'y rendirent, & y trouverent d'autres Evêques que Confrantin avoit fait venir de tous côtez, pour donner plus d'éclar à cette auguste céremonie, dont nous aurons lieu de parler ailleurs. Eusebe v fit divers discours (1) pour orner cette sête : & releva par son éloquence , la magnificence de la nouvelle Eglife, Quelque tems après, & vers la fin de l'an 335, étant venu. comme nous avons dit, à Constantinople pour soutenir contre faint Athanafe le Ingement du Concile de Tyr, il prononca dans le palais de l'Empereur un long panegyrique de ce Prince . que nous avons (m) encore. En 336, il fe trouva (n) au Concile de Constantinople, où l'on déposa Marcel d'Ancyre, accusé par les Ariens, dont il étoit grand ennemi, d'avoir avancé des hérefies dans fon livre contre le fonhifte Afterius. Enfehe fut même chargé par les Peres de ce Concile, d'écrire contre Marcel, & il composa cinq livres pour le réfuter, & montrer qu'il étoit coupable des erreurs pour lesquelles on l'avoit condamné. Conflantin mourut l'année fuivante, c'est - à - dire, en 337. Eusebe écrivit son histoire en quatre livres, peu de tems après, & c'est le dernier de fee ouvrages qui nous reste. On ( e ) croit qu'il monrut lui - même vers le tems que faint Athanase, Asclepas de Gaze, & les autres Evêques bannis fous Conflantin, furent rétablis dans leurs fiéges, c'est-à-dire, vers l'an 220. Queloues Martyrologes (p) le mettent au nombre des Saints ; & dans un ancien Breviaire manuscrit de l'Eglise de Limoge, on trouve (a) trois Leçons avec une Collecte pour le jour de sa fête. marquée au 21. Juin.

(1) bli na geogre, guiba majera quam pro meritii safres banc conigerant, varini fermanibus politic babitis felemontatem decreacipus; sunce regulis fabrite decreas en magnificentium ferija in carpante, sunce prophetieram oraulterum feriju apte tr accumodate ad prafinite figuras acque imagines interpretantes, Eufeb, sidi, cap. 43, p. 195, 549.

(m) Apud Valef. pag. 603. (n) Poset l'article des livres d'Enfebe

(n) Poset l'article des livres d'Enfebe contre Marcel, plus bas. (o) Socrat, hift lib. 2. cap. 4. 57 5. p. 83.

(a) Socrat, ngr. 10-1-10p, 4. (b) Pr. 5. (c) Pr. 6. (c) Pr. 6.

( d ) vancti militati , Eliftolt C. confellent,

lellio I. Eufebius , Cafarea Paleftina Epifcopus ob Pamphili Marroris amicitiam , Pamphili nomen accepit, cre. Enfuite eft la Collecte ou l'Oraifon, concûe en ces termes : Omniretens fempiterne Dens , qui nos concedis fanelli Eufebii , Confessoris tui atque Pontificis , agera fofteritatem, deduc nes, que jumus, ejus precibus ad califling gandiorum focietatem. Per Dominum noffenn, erc. A la tôte d'un manuferit de l'Eglife de Paris, ancien de plus de huiz cens ans, contenant l'histoire d'Eusebe, de la traduction de Ruffin , on lit ces paroles : In nomine Dei fummi ; incipit historia fantia Enfebii , Cafarienfis Epifcepi. Voyez M. de Valois, dans fes Prolegomenes fur l'hiftoire Ecclefiastique d'Eusebe, où il rapporte plufieurs autres autoritez qui le quaifient , Saint , Enfant très-beureux , de faints memite, Oc.

XV. Il feroit à fouhaiter que l'on eût pris autant de foin de Caralogue de nous conserver les écrits d'Eusebe, que lui-même en a eu de ses Ouvrages. transmettre à la posterité ceux des Auteurs qui l'avoient devancé.

Quoiqu'il nous en reste encore un affez bon nombre, il est néanmoins certain que nous en avons perdu beaucoup davantage ; puifqu'outre que nous n'avons pas même tous ceux dont faint Jerôme (x) nous a laiffé le Caralogue, ce Pere nous affure ou Eusebe en avoir composé une infinité d'autres , dont il ne parle point. Voici ceux dont on a connoissance : un livre contre Hierocle; fix de l'apologie pour Origene; trois de la vie de faint Pamphile: l'Histoire de tous les tems, ou une Chronique, & l'abregé de cette même Chronique : un ouvrage fur le grand nombre d'enfans qu'avoient les Anciens, ou fur la multiplicité des femmes & des enfans des Patriarches ; un autre où il faifoit voir l'accomplissement de ce que Jesus-Christ a prédit ; un autre sur la Génealogie du Sauveur ; quinze livres de la Préparation , & vingt livres de la Démonstration Evangelique. Il paroît avoir fait tous ces ouvrages avant qu'il fut Evêque de Célarée, c'està-dire, avant 21c. Depuis ce tems infou'au Concile de Nicée : on a de lui un long discours qu'il prononca à la Dédicace de l'Eglife de Tyr; fa lettre à Confranția, touchant les Images; celle à Euphration; une à faint Alexandre d'Alexandrie, pour la défense d'Arius , & peut-être encore plutieurs autres sur le même fuier, qui paffoient fous fon nom du tems du fecond Concile de Nicée, Vers l'an 225, ou 326, il publia fon histoire Ecclesiastique, divisée en dix livres ; il avoit écrit auparavant les fouffrances de presque tous les Martyrs de la terre, & il fit enfuite un livre exprès touchant les Martyrs de la Paleftine, Dans le Concile de Nicée, il prononca un panegyrique à l'honneur de Constantin; & après la conclusion de ce Concile, il écrivit fa lettre à son Eglise de Cesarce, pour expliquer en quel sens il avoit recu le terme de confubliantiel. Depuis il composa son livre de Topiques, où il fait mention de deux autres traitez de même nature, dont l'un marquoit les noms que les Inifs avoient donné à diverses Nations . & comment on les avoit appellées depuis ; & l'autre étoit une Topographie de la Terre-Sainte & du Temple. Eusebe fit ces derniers ouvrages à la priere de Paulin de Tyr, mort au plûtard en 322. Il faut mettre plus tard fon traité de la Pâque; les divers Sermons qu'il prononça à la

<sup>(</sup>r) Hieronym, in catal, e.e. \$1.

214 EUSEBE, EVESO, DE CESARE E, CH. VIII. ART. I. Dedicace de l'Eglise de Jerusalem; son écrit pour relever la magnificence de Constantin dans la construction & l'ornement de cette Eglise, & un autre encore où il faisoit la description de la même Eglife; de la Caverne du faint Sépulchre, & des ornemens magnifiques dont Constantin avoit enrichi ces faints lieux. Il fit encore un long panegyrique de ce Prince en la trentiéme année de son regne, c'est-à-dire, en 335. & enfin il écrivit cinq livres contre Marcel; & quatre de la vie de Constantin. que l'on croit être fon dernier ouvrage. Nous en avons de lui plufieurs, dont on ne scait pas l'époque, comme des Commentaires fur le Prophéte Itaie . & fur tous les Pfeaumes : dix Canons évangeliques, avec une lettre à Carpien; deux Homélies fur l'histoire de la Returrection, qui ne sont apparemment que des fragments de l'ouvrage qu'il avoit fait sur les endroits de l'Evangile qui paroiflent se contredire. Il avoit composé de plus. cinq livres de la Théophanie; trente contre Porphyre; deux, intitulez : de la Réfutation es de l'Apologie ; deux de la préparation & de la démonstrarion Ecclesiastique , diviez chacun en plufieurs livres, & differens de ceux de la préparation & de la démonstration Evangelique, dont nous avons parlé plus haut, Un Commentaire fur la premiere Epitre aux Corinthiens ; des Eclogues fur toute l'Ecriture ; un écrit contre les Manichéens ; un adreffe à Marin, touchant les différentes manières de vie que l'Eglife propote à fes enfans . & un autre au même , où il s'appliquoit à réfoudre des questions sur la Passion & sur la Réfurrection du Sauveur. Le Pere Sirmond a fait imprimer sous le nom d'Eufebe, quatorze Opufcules latins, dont les deux premiers font intitulez : de la Foi, contre Sabellius ; le troitième, de la Resurrection; le quarrieme, de la Resurrection et de l'Ascension; les cinq & fixieme, de Dieu invisible et incorporel; le feptieme , de l'Ame incorporelle ; le huitieme , de la Penfee fpirituelle de l'homme; le neuvième & le dixieme auffi, fur ce que La nature de Dieu n'est pas corporelle : l'onzième sur ces paroles de Jesus-Christ: Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre; le douzième fur ces autres paroles : Préchez sur les toits, ce que je vou; ai dit à l'oreille; le treizieme, des bonnes & des manvaifes auvres ; le quatorziéme & dernier , des bonnes auvres. Enfin , on lui attribue un Commentaire fur les Cantiques ; une histoire des Vies de divers Prophétes; l'ancien Martyrologe, qui porte le nom de faint Jerôme ; les Acles du l'ape faint Sylvestre , & & quelques autres traitez que l'on prétend avoir en Orient.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. II. 215 Il faut maintenant donner une idée de chacun de ces ouvrages en particulier.

#### ARTICLE II.

## Livre d'Eusebe contre Hierocle.

I. I L paroît qu'un des premiers qu'Eusebe composa fut sa réponse aux deux livres de Hierocle, intitulez: Philatethes, d'Eulebe aux deux livres de ou amateurs de la verité; car il l'écrivit peu (/) après que Hiero-Hierocle, années de la persécution generale sous Diocletien, vers l'an 303. c'étoit que & nous ne connoissons aucun écrit d'Eusebe, d'une époque an- ces livres. terieure à celle-là. Hierocle (u) avoit adressé (x) son ouvrage aux Chrétiens, comme pour les conseiller; ne voulant pas paroître écrire contreux par aucun mouvement de haine. La connoissance qu'il y faisoit paroître des divines Ecritures, en relevant un grand nombre de contrarietez apparentes, a donné lieu à Lactance (y) de douter s'il n'avoit pas été Chrétien. Il y accusoit (z) les Apôtres, sur-tout saint Pierre & saint Paul, d'en avoir imposé, quoique d'ailleurs il les taxât de grossiereté & d'ignorance. Enfin, il y faisoit une indigne (a) comparaison d'Apollonius de Thyane avec Jesus-Christ, assurant qu'ils avoient fait l'un & l'autre de semblables prodiges, ou même qu'Apollonius en avoit fait de plus grands. Personne jusques-là ne s'étoit (b) avisé d'attaquer la religion Chrétienne avec de pareilles armes; & c'est ce qui engagea Eusebe à résuter d'abord cette derniere partie de l'ouvrage de Hierocle, se reservant de montrer ailleurs (c) la fausseté de ce qu'il avançoit dans tout

Réponse

(f) Euseb. lib. adv. Hierocl. pag. 511.
(1) Lactance nous apprend que Hierocle fit paroitre ses livres dans le mêmetems que l'on abbattit l'Eglife de Nicomédie, ce qui arriva la premiere année de la perfécution de Jesus-Christ, 303. & qu'il avoit même affisté à la lecture que Hierocle en fit. Lib. 1. Instit. divin. cap. 2. 0 4.

( \* ) Hierocle étoit un Magistrat Payen, qui, de Vicaire des Présets, sut sait Gouverneur de la Bythinie, & ensuite de l'Egypte. Il y a apparence qu'il y eut part aux violences qui s'y exercerent contre les Chretiens, dans la perfécution de Dioclétien. Il ne faut pas le confondre avec I

un autre Hierocle, Philosophe Platonicion natif d'Alexandrie, qui vivoit vers le milieu du cinquiéme siècle, dont Photius cite un ouvrage du Destin & de la Providence, divife en sept livres. Bibl. cap. 241. pag. 1038. Vide Fabric. Bibl. Grac. tom. 1. lib. 1. pag. 470. Lactant. Inflit. divin, lib. 5. cap. 2. er lib. de Mort. perfecut, cap. 16. Item, Epiphan. haref. 68. pag. 717.

(x) Lactant, Inflit, divin. lib. 5. cap. 2.

(y) Ibid. (₹) Ibid. (₫) Ibid.

(b) Euleb. adv. Hierocl. pag. 111. (c) Lib. 3. Demonstr. Evangel.

216 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. II.' le reste. Photius avoit  $l\hat{u}(d)$  cet écrit de la résutation des livres de Hierocle par Eusebe.

Analyse.
Preuves de
la divinité de
Jesus-Christ.
Tom. Demonst. Evang.
Pag. 511.
513. 514.
Pag. 513.

II. Il l'adresse à un de ses amis qu'il ne nomme point, & qui paroissoit frappé du parallele d'Apollonius avec Jesus-Christ. Comme Hierocle ne le fondoit que sur la vie de ce Philosophe par (e) Philostrate, Eusebe se propose uniquement de détruire la verité de cette histoire. » Mon dessein, dit-il, n'est pas d'éxaminer qui des deux, d'Apollonius ou de Jesus-Christ, a mé-" rité à plus juste titre d'être reconnu pour Dieu; ou lequel a » fait des miracles en plus grand nombre & plus éclatans. Je ne » parlerai point de l'avantage qu'a Jesus-Christ, d'avoir été seul » prédit par les Prophétes; ni de ce que par la force de sa doc-» trine celeste, il s'est attiré un plus grand nombre de sectateurs; » ni de ce qu'il a eu pour témoins de ses actions ses Disciples, » gens sinceres & incapables d'en imposer, tout prêts à souffrir » la mort pour la doctrine de leur Maître. Je ne m'arrêterai pas » à montrer qu'il est le seul qui ait appris aux hommes à vivre » dans la frugalité, & de maniere qui leur soit profitable pour

(d) Leela est Ensebis Pamphili consutatio brevis librorum Hieroclis de Apollonio. Phot.

Bibl. cap. 19. pag. 13.

tribuer à la magie les miracles d'Apollonius; aussi quoique Eusebe ait quelquesbis recours à cette solution, il paroit qu'il ne la tenoit point pour affurée, puisqu'il déclare expressement qu'il ne veut faire aucune difficulte de reconnoître Apollonius pour un Philosophe d'une vie irréprocha-ble. L'Auteur des questions attribuées à saint Justin, Quest. 24. semble avoir cru que ce qu'Apollonius a fait d'extraordinaire, il l'a fair par la connoitiance qu'il avoit des causes naturelles. Et Gabriel Naudé, dans son apologie pour les grands hommes fauilement soupçonnez de magie, pag. 219. a prétendu faire voir qu'il n'y a aucun des fairs attribuez à Apollonius, que l'on ne puille rapporter à l'adreile, au prestige ou au hazard. Mais cette opinion est sujette à de grands inconveniens; car si l'on peut expliquer ainsi les prétendus miracles d'Apollonius, cela va à détruire, ou au moins à faire révoquer en doute les mieux avérez; outre que cet auteur lui-même a été obligé de passer sur quelques-uns qu'il a bien vû ne pouvoir être expliquez de cette façon, comme loríqu'Apollonius disparur tout à coup de la présence de Domitien; & qu'il fut transporté de Rome à Pouzzole dans un très-petit espace de tems.

<sup>(</sup> e ) Philostrate étoit natif de Lemnos, isse de l'Archipel, aujourd'hui Stalimene. Il vint à Rome du tems de l'Empereur Severe, sur la fin du deuxième siècle, & il enseigna la Rhetorique dans cette Ville jusqu'au regne de Philippe, c'est-à dire, jusqu'en 244. après l'avoir professée à Athenes, d'où vient qu'Eusebe le nomme Athenien. Ce fut sous le regne de Severe, & à la priere de l'Imperatrice Julie, qu'il écrivit l'histoire d'Apollonius de Thyane, tirce, à ce qu'il dit, des Commentaires de Damis, qui, en qualité de disciple d'Apollonius, avoit éte temoin de la plupart de ses actions. Il dit aussi l'avoir puisce dans les Commentaires de Maxime d'Egce; mais il est à croire que c'est une pure fable controuvée, pour oter créance aux miracles faits par Jesus-Christ & par ses Apotres. C'est ce qu'Eusebe prétend montrer dans son livre contre Hierocle, en faisant voir grand nombre de contrarietez & de faits hors de vraitemblance qui le trouvent dans cette histoire; qui d'aisseurs n'a été écrite par Philottrate que plus de cent ans après la mort d'Apollonius. Ce sentiment nous paroit plus sur, que d'at-

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. II. 217 » la vie future ; que par la vertu de sa Divinité il s'est fait con-» noître à toute la terre pour le Sauveur des hommes, en sorte n qu'encore aujourd'hui plusieurs milliers s'empressent de tous » côtez à venir puiser dans la source de sa divine sagesse ; que » sa doctrine exposée depuis déja tant d'années aux contradic-» tions, & aux attaques des Princes & des peuples, est demeu-» rée victorieuse de tous leurs efforts. Je ne releverai point non » plus la preuve de sa divine puissance, si sensible encore de nos jours, qu'en prononçant seulement son saint Nom, nous » contraignons les démons impurs à sortir des corps & des » ames de ceux qu'ils possedent. Après cela, ajoûte Eusebe, " il v auroit de la folie, je ne dis pas à mettre en question si » Apollonius est comparable à Jesus-Christ, mais même de le » penfer.

Pag. 5145

III. Sans donc entrer dans le détail de toutes ces preuves de la Divinité de Jesus-Christ, Eusebe fait voir que s'il faut s'en n'a laissé après tenir à l'histoire de Philostrate, Apollonius, loin de pouvoir marque qu'il entrer en parallele avec notre Sauveur, ne mérite pas même ait été Dieus qu'on lui donne rang parmi les Philosophes, & les hommes qui se troud'une probité médiocre. Il demande à Hierocle de lui produire vent dans son quelque preuve encore subsistante de la divinité d'Apollonius, y ayant de l'absurdité à s'imaginer qu'un Dieu ait paru sur la terre, sans y laisser aucun vestige de sa divinité, tandis que de fimples Architectes & autres Ouvriers semblables, se procurent l'immortalité par leurs ouvrages. Puis il examine ce que Philostrate dit d'Apollonius, & fait voir par les contradictions où il est tombé sur son sujet, que ce qu'il en dit ne mérite aucune créance. Par exemple, Philostrate assure dans un endroit qu'A- Pag. 517.518; pollonius possedoit toutes sortes de langues, sans les avoir apprises; & ailleurs il dit que ce même Apollonius, âgé de quatorze ans, fut mis par son pere sous la discipline d'Euthydeme Phénicien, pour y être instruit de l'art de parler; il nomme aussi les Maîtres qu'il avoit eus pour la Philosophie, & rapporte qu'Apollonius étant allé dans les Indes, fut obligé de se servir d'Interpréte, pour pouvoir y conférer avec le Roi Phraotes.

Apollonius Contratietez histoire.

Pag. 516;

Pag. 521.

Suite. Pag. 5227

Pag. 517;

IV. Philostrate ajoûte que Phraotes ayant fait retirer l'Interpréte, & commençant à répondre en grec au discours d'Apollonius, ce Philosophe surpris d'entendre un Roi barbare parler cette langue, lui demanda avec étonnement qui pouvoit la lui avoir apprise parmi les Indiens. Ce qui ne s'accorde guere, dit Eusebe, avec la suite de son histoire, où il prétend faire passer

Tome IV.

Apollonius pour un homme qui pénetroit dans les plus secretes pensees, & doué d'une connoissance comme naturelle de toutes choses, même de l'avenir, Eusebe releve encore à ce su-Pag. 532. jet une autre particularité, rapportée par Philostrate dans la vie d'Apollonius. Vespasien étant venu le trouver pour lui demander l'Empire, le consulta en même-tems touchant les Philosophes qu'il devoit choisir pour son conseil. Ceux - ci, répondit Apollonius, montrant du doigt Dion & Euphrate, ce sont gens fages & de bonnes mœurs. Mais il se brouilla depuis avec Euphrate, & il n'y eut pas de crimes dont il ne le chargea, faisant voir ainsi qu'il s'étoit trompé dans le jugement favorable qu'il avoit porté de ce Philosophe. Eusebe ajoûte que ce n'est pas un des moindres préjugez contre Apollonius, que cet Euphrate son disciple, Philosophe très-célebre, & estimé encore de son tems par tous ceux qui avoient l'amour de la Philosophie, eut encouru la disgrace de son maître pour avoir condamné ses

actions. Enfin, Philostrate parlant de la fin d'Apollonius, reconnoît que les Auteurs, dont il avoit tiré son histoire, ne convenoient ni du lieu, ni des circonstances de sa mort. Les uns voulant qu'il fût mort à Ephese, d'autres à Lindo dans le temple de Minerve, d'autres dans l'isse de Créte; & toutesois il avance comme un fait constant, que ce Philosophe étoit monté vivant au Ciel, & rapporte même les circonstances de cette prétendue merveille.

Fausseté des miracles attri- l'histoire d'Apollonius, vient aux miracles que Philostrate lui lonius.

Pag. 527.

Pag. 530.

attribuoit. Il montre par cet auteur même, qu'il n'en avoit fait aucun avant son retour de l'Arabie & des Indes, où il étoit allé consulter les Brachmanes & les Magiciens de ces pays-là; ce qui faisoit croire que ceux qu'il fit depuis, n'étoient que l'effet de l'art qu'il avoit appris de ces célebres magiciens. Ce qui est certain, ajoute Eusebe, c'est qu'il fut accusé de l'être même par les Payens, entr'autres par Euphrate, dont nous avons parlé plus haut; c'étoit un des principaux chefs d'acculation que l'on intenta contre lui devant Domitien; & à Athenes, le Hierophante refusa de l'initier aux mysteres d'Eleusine, comme un magicien & un homme qui n'étoit pas pur du commerce avec les démons.

V. Eusebe, après avoir fait remarquer ces contradictions dans

Sur ce fondement Eusebe soutient, qu'en reconnoissant même pour vraies les prédictions d'Apollonius, comme celle qu'on lui attribuoit de la peste dont Ephese devoit être affligée, il y avoit tout lieu de croire que le démon en étoit l'auteur, soit

par lui - même, soit par le secours de l'art magique.

VI. Quant à la délivrance d'Ephele, ajoûte-il, il est visible que c'est une fable faite à plaisir, ou au moins un prestige du démon; car quelle apparence que la peste, qui n'est autre chose qu'une corruption de l'air, ait été appaisée par le meurtre d'un bon vieillard, que l'on trouva ensuite n'être qu'un chien? & comment Ephete seule pouvoit-elle être infectée de cet air corrompu, sans que les endroits circonvoisins s'en ressentissent. Si Apollonius chassoit les démons, continue Eusebe, c'étoit, comme l'on dit, par le secours d'un autre démon; & pour ce qui est du fait de la fille ressuscitée à Rome par le même Apollonius, Philostrate même n'ose se promettre qu'on doive y ajouter foi; aussi ne le propose-t'il qu'en doutant si cette fille n'avoit pas encore quelque reste de vie, qui, excité par une pluie douce qui tomba tandis qu'on la portoit en terre, l'ait fait revenir à soi. En effet, si ce fait eût été veritable, l'Empereur & les Grands de la cour l'eussent-ils ignoré? Euphrate se seroit-il séparé, comme il fit bientôt après, d'Apollonius son maître? & n'eût - on rien dit de ce prodige, dans le procès qu'on lui fit, où on n'oublia pas le prétendu miracle arrivé à Ephele.

VIII. Voilà les principales raisons dont Eusebe se sert contre l'histoire de Philostrate. Il finit son ouvrage par une courte bat la necessiréfutation de ce que cet Historien faisoit dire à Apollonius; que les décrets du Destin & des Parques sont tellement immuables, qu'un homme, par exemple, qui doit être Roi, le fera nécessairement, fut-il mort avant celui dont il doit occuper le trône : qu'un autre destiné à être Architecte le deviendra, quand même on lui auroit coupé les deux mains. Eusebe détruit absolument ce principe d'un côté, en convainquant Apollonius par sa propre conduite de la fausseté de son système : de l'autre, en montrant que si on le reçoit une fois, il ne faut plus reconnoître d'autre Dieu, d'autre providence que le destin; qu'il n'y aura plus de difference entre le sage & le sou, le juste & l'injuste; en un mot, aucune distinction du bien d'avec le mal, aucune action ne méritant le blâme ou la louange, si nous les faisons par necessité.

Pag. 544:

Eulebe com-

té du Destin.

Pag. 538.

P. 542. 543.

Suite. Pag. 528,

Pag. 530.



#### ARTICLE III.

## De la Chronique d'Eusebe.

Chronique d'Eusebe, composée avant l'an 313. Il y en a eu deux éditions, I. I L n'est pas aisé de fixer l'époque de cet ouvrage, & ce qu'on en peut dire de certain, c'est qu'Eusebe le composa avant l'an 313. puisqu'il y renvoie dans ses livres (f) de la Préparation évangelique, écrits en cette année. Cependant saint Jerôme assure (g) en plus d'un endroit, qu'Eusebe avoit conduit sa Chronique jusqu'à la vingtième année de Constantin, c'est-à-dire, jusqu'à l'an 325. de Jesus-Christ; ce qui nous oblige de dire qu'Eusebe a fait deux éditions de cet ouvrage, dont la seconde étoit plus ample que la premiere. Il faut dire encore qu'il ne travailla à cette seconde édition, qu'après avoir achevé son histoire Ecclesiastique, ce qui arriva en 325. car dans le dernier chapitre du dixiéme livre de cette histoire, il parle (h) de Crispe, sils de Constantin, comme plein de vie, au lieu qu'il marque sa mort dans (i) la chronique.

Elle étoit divifée en deux parties. Ce qu'elles contenoient.

II. Elle étoit divisée en deux parties; la premiere intitulée: Chronologie; la seconde: Canon, Chronique, ou Regle des temps; & le livre entier avoit (k) pour titre: l'Histoire des temps. Dans la premiere partie, Eusebe descendoit (l) dans le détail des Chronologies particulieres de toutes les Nations anciennes; dans celle des Chaldéens, des Assyriens, des Medes, des Perses, des Lydiens, des Hebreux, des Egyptiens, des Atheniens, des Grecs, des Sicyoniens, des Lacedemoniens, des Thessaliens; des Macedoniens & des Romains: il marquoit leurs origines; l'étendue de leurs Empires, les Rois qui les avoient gouvernées, leurs Républiques, leurs Villes, les années des Dictateurs (m)

(f) Verum hac omnia à nobis certis argumentis in chronologicis nostris canonibus confesta reperies. Eusch. lib. 9. Praparat. Evang.

( b ) Eusebe. hift, ub. 10. cap. 9.

(i) Euseb. in Chron. pag. 181. (k) Scalig. in animadvers. in chron. Es-

feb. pag. 4.

(1) Incipiunt tempora totius faculi , resqua gentium omnium ..., universa tempora , gesta sive apud Hebraos , vel apud Gracos , vel apud Romanos , sive apud barbaros caterasque gentes; qua gesserunt vel constituerunt per historias in libro hoc plenissime demonstrantur. Euleb. im

Chron. pag. 5.
(m) Tempora Diflatorum cum Confulibus ordinarija. Ibid.

sap. 9. pag. 484.

(z) Saint Jerôme, après ces paroles qui terminent le premier livre des Chroniques d'Eusebe, vicesimo anno vicennalia Constantini Nicomedia sacità, & sequenti anno Roma edita; ajoûte, huc usque historiam seribit Eusebius Pamphili cui Hieronymus Presbyter ista subjecit, & c. Chron. pag. 48. Il répete la même chose à la page 181.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. III. 221 avec les Consuls ordinaires, la durée du regne des Empereurs & des Césars, les génerations des Dieux, les commencemens & la suite des Olympiades; le tems de la venue & de la Passion de Jesus-Christ; les noms des Evêques de (n) Rome, d'Alexandrie & d'Antioche, & combien de tems chacun avoit gouverné ; les persécutions dont l'Eglise a été agitée, & les plus illustres de ses Martyrs; enfin tout ce qui est arrivé de remarquable chez toutes les Nations, depuis la création du monde jusqu'au regne de Constantin: ensorte que cette partie de sa Chronique pouvoit passer à juste titre, pour une histoire generale, comme l'appelle saint (0) Jerôme. La seconde partie n'étoit, à proprement parler, que comme une table de la premiere. Elle commençoit à la vocation d'Abraham, l'an du monde 2017. & finissoit à la vingtième année de Constantin, de même que la premiere. Eusebe n'y faisoit qu'une seule chronologie de toutes les chronologies particulieres de chaque Nation, en les joignant & les confrontant pour ainsi dire l'une avec l'autre, afin que l'on vît de suite tout ce qui s'étoit passé en même-tems dans chaque Empire, ou au moins dans une même dixaine d'années; car cette partie est divisée par dixaines d'années. C'est apparemment ce que faint (p) Jerôme appelle l'abregé de la Chronique d'Eusebe fait par cet auteur même.

III. Le principal dessein d'Eusebe dans cet ouvrage étoit (q), Dessein d'Euse de fixer le tems auquel Moise a vécu. Joseph & Juste de Tibe- sebe dans cer riade, historiens Juiss; & après eux saint Justin Martyr, Athé-ouvrage. nagore, Théophile, faint Clement d'Alexandrie, Tatien & Jules l'Africain, le mettoient 150, ans avant Inach, c'est-à-dire, 850, ans avant la guerre de Troïes. Eusebe rejettoit cette opinion, & faisoit (r) voir, que quoique Moise n'eût vécu que du tems de Cecrops, il devoit néanmoins passer pour plus ancien qu'Homere, Hesiode, Castor & Pollux, Esculape, Bacchus, Mercure, Apollon, Jupiter, & que tous les autres dieux & hé-

ros tant vantez pour leur antiquité par les auteurs Grecs.

IV. Dans un ouvrage de cette importance, Eusebe eut be- Auteurs dont soin du secours de ceux qui avoient travaillé avant lui sur la Eusebe s'est. même matiere. Il se (/) servit entrautres des écrits de Castor, Chronique.

<sup>( )</sup> Ibid. (o) Chronicorum canonum omnimoda historia. Hieronym, in Catalog. cap. 81. (p) Hieronym. in Catalog. cap. \$1.

<sup>(</sup>q) Euich in praf. Chron, pag. 54.

<sup>(</sup>r) 1bid. (f) Eusèbe cite ces Auteurs en divers endroits de sa Chronique, pag. 11. 12. 13. 25. 30. 63. 65. 79. 96. 114. 129. 158. 160.

de Manethon, d'Apollodore, de Phlegon, de Platon, de Josseph, de saint Clement d'Alexandrie, sur-tout de Jules Africain, dont la chronologie divisée en cinq livres, comprenoit l'histoire de ce qui s'étoit passé depuis le commencement du monde, jusqu'à la troisième année du regne d'Heliogabale, de Jesus-Christ 221. Il mit en tête ces (1) paroles, que saint (2) Irenée avoit mises à la fin de son traité de l'Ogdoade, c'est-à-dire des huit premiers Eons: Toi qui transcriras ce livre, je te conjure par notre Seigneur Jesus, & par son glorieux avénement où il jugera les vivans & les morts, de le collationner après que tu l'auras copié, & de le corriger exactement sur l'original, de transcrire aussi cette conjuration, & de la mettre dans la secopie.

Estime que les Anciens out fait de la Chronique d'Eusebe. V. Les Anciens en ont parlé avec éloge, & l'ont regardé comme un ouvrage digne (x) d'admiration, où l'auteur n'oublioit presque rien de ce qui meritoit d'être remarqué dans un si vaste dessein. Ils en ont trouvé (y) le calcul sûr & éxact, meilleur de beaucoup que celui des autres Chronologistes, & fondé (z) sur la verité. Saint Augustin (a) souhaitoit qu'il se trouvât des hommes aussi portez pour l'utilité commune des freres que l'étoit Eusebe, qui fissent pour l'intelligence de plusieurs choses marquées dans l'Ecriture, par exemple des lieux, des animaux, des plantes, des arbres, des pierres, des métaux, ce que cet auteur a fait pour l'éclaircissement de la Ci ronologie sacrée dans son histoire des tems.

(w) Iren. apud Euseb. lib. 5. hift. Ecelef.

cap. 10.

Chron. Euseb. part. 1.

(y) Est & alind Ensebii volumen, in quo temporum certam accuratamque rationem digesti, chronicorum. Niceph. Callitt. lib. 6. bist. cap. 37.

(2) Proinde illa nimirum computatio quano fecutus est Eusebius in historia sua chronica, perspicus verstate subuixa est. August. quast. in Exod. lib. 2. quast. pag. 435. 10m. 3.

(a) Quod Eusebius fecit de temporum historia propter divinorum librorum quastiones, quausum eius flagitant ... sic video posse fier se
quem corum qui possunt benignam fanè operam
fraterna utilitati delectet impendere, ut quoscumque terrarum locos, quave animalia, vel
herbas, aique arbores, sive lapides metalla incognita, si ecicsque quas liber scriptura commemorat; ea generatim digerens sola exposita litteris mandet, August. lib. 1. de Doctr. Christic
cap. 39. pag. 41. 10m. 3.

<sup>(</sup>t) Adjuro to quicumque hos descripseris libros per Deminum nostrum Jesum Christum, Ce ejus gleriosum adventum in quo venict judicare vivos & mortuos, ut conseras quod scripferis & emendes ad enemplaria oa, de quibus scripseris deligenter, O hoc adjurationis genus transcribas & transferas in codicem quem descripseris. Chron. pag. 3.

<sup>(</sup>x) Post mirandum opus quod à mundi sabrică usque in Constantinum principem Euschius Casariensis hujus saculi originem, tempora, annos, regna, virsutesque mortalium & variarum artium repertores omniumque penè provinciarum monumenta commemorans, graco edidis splo, nosterque Hieronymus traussultust in latinum; or usque in Valentem Casarem, Romano adjecis eloquio. Igitur uterque hujue operis author 5,88. annorum hunc mundum sore miro computavit ingenio. Com. Marcellin. pag. 22.

VI. Le texte grec en est perdu, excepté quelques fragmens dispersez ça & là dans les écrits de George le Syncelle & de Ce- Grec en est drene, sans aucune suite ni liaison. Joseph Scaliger est le premier qui les ait recueillis, & pour faire valoir davantage son tra-pour le retavail, il a lié ces fragmens par un grand nombre de passages tirez tant de ces deux auteurs, que de la Chronique d'Alexandrie, prétendant que quoiqu'ils n'y soient pas citez sous le nom d'Eusebe, ils sont néanmoins de lui. C'est de tous ces disserents morceaux qu'est composé le premier livre des Chroniques qu'il nous a donné en grec fous le nom d'Eusebe. Mais on n'y a pas été trompé, & les sçavans y ont remarqué plusieurs endroits qui ne peuvent être d'Eusebe, comme sont les années des Evêques de Jerusalem, que cet historien (b) avoue n'avoir pû trouver; & celles de Jesus-Christ, dont il n'est pas dit un mot dans la traduction de la Chronologie d'Eusebe par saint Jerôme. On ne croit pas non plus que ce soit Eusebe, qui ait tiré des paroles d'un Chronologiste nommé Timothée (c), qu'Orphée a reconnu il y a plusieurs siécles, que toutes choses ont été faites par la Trinité consubstantiel. Eusebe, comme l'on sçait, n'étoit pas assez savorable au terme de consubstantiel, pour remarquer avec tant d'exactitude que les Payens mêmes s'en étoient servis parlant de la Trinité. D'ailleurs, comment Scaliger pouvoit-il s'alfûrer que les endroits qu'il tiroit des écrits de Cedrene, du Syncelle, & de la Chronique d'Alexandrie étoient effectivement d'Eusebe, lui qui n'avoit en main qu'une copie sort désectueuse de leurs ouvrages, & faite si fort à la hâte, que les années y étoient confondues, & les noms propres changez selon la (d) remarque d'Isaac Vossius & de Jacques Goar?

VII. Scaliger nous a encore donné en grec la seconde partie de l'ouvrage d'Eusebe sur les tems, c'est-à-dire, sa Chronique, partie de la dans laquelle il dit (e) qu'il n'a rien fait entrer qu'il n'ait trouvé d'Eusebe en dans les livres. De cette façon, nous aurions reçouvré par son grecmoyen la perte que l'on avoit faite long-tems avant lui du texte

Le texte perdu; travail de Scaliger

<sup>(</sup>b) Errum autem Episcoporum tempora qui Hierofolymis prafuceunt nufquam reperire potni ; omnes quippe brevi admodum tempore sedisse perhibentur. Euseb. lib. 4. hift cap. 5.

<sup>(</sup>c) Taume Tipibles surveiture xeoreγεάφες λίγου του Ο εφία προ τοσέται χρειαν र्शमांत्रमा प्रसंबंधिय है।।धंताः विद्यास्त्रुप्रेत्या परे संबद्धाः

in Chron. Grac. Euleb. pag. 4. & 5.
(d) Apographum Syncelli quod Scaligero.

transmissum fuit , raptim & vitiose admodum descripsoras Casaubanus, nescio an alius, ideo plarimi paffim in hoc opera tam in annis quam in nominibus errores fuere commissi. Isaac. Voll. in Auchar. Caltigar. Georgii Hornii, 370. & Jacob. Goarins, not. ad Syncell. pag. 504.

<sup>(</sup>e) Scalig, in not, ad Gree, Enfeb. hift, pag, 263.

grec d'Eusebe; mais il auroit pû marquer quels sont les livres ausquels il a eu recours. Ce qui est de vrai, c'est qu'il n'a presque rien mis dans cette Chronique, qui ne soit dans la traduction latine qu'en a fait saint Jerôme, si ce n'est qu'il suit ordinairement Onuphre pour les noms des Consuls, qu'il place (f) au surplus comme il a crû qu'ils devoient être.

Traduction de tout l'ouvrage par S. Jerome.

VIII. Saint Jerôme traduisit en latin les deux livres entiers d'Eusebe sur l'histoire des tems, mais en se donnant la liberté d'y (g) ajouter ce qu'il crût necessaire; en sorte qu'il en fit pour ainsi dire un nouvel ouvrage. Depuis Ninus & Abraham jusqu'à la guerre de Troye, il s'en tint au texte d'Eusebe & le traduisit de suite; mais depuis la prise de Troye jusqu'à la vingtième année de Constantin, il y mêla plusieurs choses tirées de Suetone & de divers autres Historiens, particulierement pour l'histoire Romaine, qu'Eusebe avoit touchée fort légerement, comme étant moins utile à ceux de sa nation. Il y a même apparence qu'il y ajoûta diverses choses qui regardoient l'histoire de l'Eglise. Au moins on ne peut attribuer à Eusebe la remarque que nous lisons (b) sur la quinzième année de Constantin; où il est dit qu'Alexandre, dix-huitième Evêque d'Alexandrie, ayant chassé de l'Eglise Arius, cet héresiarque s'associa de plusieurs personnes, à qui il avoit inspiré ses erreurs; mais qu'un Concile de trois cens dix-huit Evêques assemblez à Nicée en Bythinie, rompit tous les ressorts dont ces heretiques se servoient pour maintenir leur impieté, en leur opposant le terme de consubstantiel. Car outre qu'Eusebe, en faisant la vie de Constantin, dit (i) expressément qu'il n'y eut dans ce Concile qu'un peu plus de deux cens cinquante Evêques; il n'étoit pas homme à inserer dans sa Chronique un trait d'histoire qu'il a eu soin de supprimer, toutes les fois que l'occasion s'est presentée d'en parler. Saint Jerôme reprit (k) l'histoire des temps où Eusebe l'avoit finie, & la continua depuis la vingtiéme année de Constantin,

(A) Chren. Eufeb. pag. 48. @ 181.

jusqu'à

<sup>(</sup>f) Accesserunt Consules quot putidum seribarum sassidium hine exponente. Quod enim Eusebius Consules adhibucis, sta à nobis probasum est, at nemini dubium esse possis. Unum excipimus: quod non damus Consules co ordine, quo Eusehius posucrat s, sed quomodo digerendi sunt. Ibid.

<sup>(</sup>g) Sciendum etenim me esse & interpreti-& scriptoris ex parte officio usum : quia & graca sideliss me express & nonnulla que mihi

intermissa esse videbantur adjeci, in Romana maxime historia, quam Eusebius hujus conditor libri, non tam ignorasse, ut pote cruditissimus, quam, grace scribens param suis necessariam perstrinxisse mini videtur. Hictonym. in Prologo, ad 1. part. Chron. Euseb.

<sup>(</sup>h) Chron. Euleb. pag. 48. 5 181. (i) Euleb. lib. 3. de vita Conft. cap. 8.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. III. 225 jusqu'à la mort de Valens en 378. d'où elle sut poussée (1) par le Comte Marcellin jusqu'en 534.

IX. Tous les Latins qui vinrent ensuite, se servirent du travail de saint Jerôme; mais ne s'attachant qu'à la seconde partie, ont fait les que nous appellons la Chronique, & que Marianus Scotus (m) insera toute entiere dans la sienne, ils négligerent tellement la liger en a premiere, qu'elle ne se trouve plus que très-imparsaite. Il y a porté, même beaucoup de fautes dans la seconde, soit qu'elles viennent de l'auteur même, soit de la part des copistes ou du traducteur. La premiere n'en étoit pas exempte, & il s'est trouvé de tems en tems des Censeurs qui les ont relevées; entr'autres (n) Diodore de Tarse, qui fleurissoit sous Julien & sous Valens; Anien & Panodore Moines d'Egypte, qui vivoient environ cent ans après Eusebe; George le Syncelle, écrivain du huitiéme siécle, & dans le seizième Joseph Scaliger (0), usant envers Eusebe de la liberté qu'il s'est donnée lui-même à l'égard de Jules Africain, & des autres anciens Chronologistes qui lui ont servi à composer son ouvrage. Mais ceux-là même qui l'ont censuré avec plus d'aigreur, ont été obligez de reconnoître que son histoire des tems est digne de beaucoup d'estime. Ils ont dit (p) que c'est un ouvrage hérosque & très-excellent, au-dessus de toutes les louanges; que c'est un travail (q) d'Hercule, qui a été entierement estimé de tout le monde, suivi par tous les anciens qui ont traité de la chronologie, & si excellent, que nous n'avons rien dans l'antiquité, sur cette matiere, qu'on lui puisse comparer.

Usage qu'en Latins. Jugement que Scat

Africani viri eruditiffimi vefligiis harens Eusebius , opus heroicum o omni lande majus instituens , ut reliquem corum dispositionem , ita o partitionem secutus est, Scalig. Animado.

<sup>(1)</sup> Ibid. pag. 22. part. II. Marcellinus etiam quatuer libros de temporum qualitatibus O positionibus locorum pulcherrima proprietate consiciens, itineris sui tramitem laudabiliter percurrit, quem vobis pariter dereliqui. Chro. nica verò que funt imagines bistoriarum, bre-Diffimaque temporum commemorationes , scripsis grace Enfebius , quem translulit Hieronymus in latinum & usque ad tempora sua deduxit eximie. Hunc subsecutus est suprà scriptus Marceltinus Illyricianus .... & usque ad fores impevii triumphalis Augusti Justiniani opus suom Domino jupante perduxit. Calliod. lib. de div. Lectionib. cap. 17.

<sup>(</sup>m) Scalig. animado. in Euseb. pag. 11. (n) Apud Suidam, pag. 593. 594. (o) Scaliger. in not. ad Graca Euseb. pag.

<sup>(</sup>p) Priscorum igitur Grecorum at maxime Tome IV,

<sup>(</sup>q) Iste verò Ensebii laber, ut ita lequar, berculeus, tanti fuit apud veteres, tantaque ojus dignitas , ut chronologi qui post Eusebium scripscrunt , omno scriptum de temporibus aridum effe consucrint, quod non hujus fontibus irrigatum effet. Quare multi Eufebianis rationibus demonstrationes suas instruxerunt, ut doctissimi suorum temporum Anianus & Panedorus Ægyptii ; & quod ampline est, quidam totum opus Eusebis totidem verbis in sua chronica transfuderunt : în quibus duo Georgii Monachi , alter Syncellus Tharafii Patriarcha , alter cognomento Cedrenus. Scalig. in not. pag.

Chronolocelle des Hebreux.

X. Il seroit en effet de la derniere injustice de ne pas estimer gie d'Eusebe, un ouvrage de cette importance, aussi épineux & d'une aussi longue haleine, pour quelques fautes qui s'y trouvent, & qui seroient sans doute en moindre nombre, si nous l'avions dans sa pureté originale. Eusebe comptoit depuis Adam jusqu'au Déluge, 2242. ans; depuis le Déluge jusqu'à la naissance d'Abraham, 942, ans; depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Egypte, 505. ans; de là jusqu'à la construction du Temple par Salomon, 479. ans; depuis la conftruction du Temple jusqu'à son rétablissement sous le regne de Darius Roi des Perses, 612. ans; & de là jusqu'à la quinzième année de Tibere, en laquelle Jesus-Christ commença à prêcher, 548. ans. Il remarque (r) lui-même que fon calcul étoit different de celui des Hebreux. Car au lieu qu'il compte 2242. ans depuis Adam jusqu'au Déluge, & 942. ans depuis le Déluge jusqu'à la naissance d'Abraham; les Hebreux comptoient depuis Adam jusqu'au Déluge 1656. ans, & 294. depuis le Déluge jusqu'à Abraham : ensorte que la supputation d'Eusebe surpassoit celle des Hebreux, à ne compter que depuis Adam jusqu'à Abraham, de 1237, ans.

#### ARTICLE IV.

# Des livres de la Préparation & de la Démonstration Evangelique.

Eusebe compose ics livres de la Prepa-Démonstration evangelique ; il les pu-313.

E fut, comme l'on croit, vers l'an 313. & dans les commencemens de paix dont l'Eglise jouissoit, à la faveur de ration & de la l'Edit publié en 3 12. par Constantin & Licinius, ensuite de leux victoire sur Maxence, qu'Eusebe sit paroître son grand ouvrage de la préparation & de la démonstration évangelique. Il semble blie vers l'an · lui-même marquer cet Edit dans le sixième livre de la démonstration, lorsqu'il dit (f) que l'autorité des Empereurs Romains étoit comme un frein qui retenoit les Egyptiens & les autres peuples, & les empêchoit non seulement de rien entreprendre contre l'Eglise, mais même d'abboyer contre elle. Mais dans les

<sup>(</sup>r) Euseb. lib. 1. Chron. pag. 8. Voyez auffi la Préface sur la Chronique, pag. 55. 36. & sur la septième année d'Abraham,

<sup>(</sup>f) Sir autem ipse regnum Romanorum arbitror effe pocasum, que sanquam frane ac pin-

culo impediți , non folum Apptii superflitiofifimi , fed veligni quoque univerfi bamines , mbil possunt jam , audent-ve contra Salvateris nofiri Ecclefiam oblateare, Eufeb. lib. 6. Demenft, cap. 20. pag. 299.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. IV. 227 livres précedens il témoigne (t) que les Princes & les Nations ne cessoient de conjurer contre Jesus-Christ & contre sa doctrine 3 & (#) qu'encore alors on traînoit les Chrétiens devant les tribunaux des Magistrats, où il suffisoit de confesser le nom de Jesus-Christ, pour être puni du dernier supplice, quelque innocent que l'on fût d'ailleurs. Ce qui nous fait croire qu'il composa cet ouvrage partie pendant la persécution, partie après qu'elle sut cessée. Il est adressé (x) à un Evêque nommé Theodote, que l'on croit être celui de Laodicée, dont Eusebe parle (γ) ailleurs avec éloge, & (ζ) qu'Arius compte parmi ceux de son parti, dans sa lettre à Eusebe de Nicomédie.

### S I.

## Livres de la Préparation Evangelique.

A premiere partie intitulée de la Préparation Evangelique, contient quinze livres, dont saint (a) Jerôme & vres de la (b) Photius font mention. C'est un ouvrage d'une érudition profonde, où Eusebe nous a conservé des fragmens précieux & Dessein d'Euconsiderables de plusieurs auteurs très-anciens, dont les noms même ne seroient pas connus sans lui. Il y rapporte aussi des extraits de beaucoup d'autres, dont à la verité nous avons les ouvrages; mais que son témoignage assure à ceux dont ils portent le nom. On ne peut voir sans étonnement cette foule prodigieuse de Théologiens, de Philosophes & d'Historiens payens, dont il y entasse les opinions les unes sur les autres, pour les faire ensuite toutes tomber en ruine par une espece de guerre domestique qu'il excite entre elles: & on est obligé de convenir avec Scaliger (c), que c'est un travail divin, pour lequel il avoit été

Idée des li-Préparation évangelique. febe dans ces ouvrage.

<sup>( 1 )</sup> Needim gentes & populi , & reges & principes desistant , tum adversus illum (Chriflum ) tum adversus dollrinam ejufdem convemire. Ibid. lib. 4. cap. 16. pag. 181.

<sup>(</sup> v ) Talia item erant que propter nomen fuum passuros illos pradicabat, significans quod ad prafides ducendi effent , quod ante reges fiflendi : quod omnis generis panas subituri , non ab ullam probabilem caufam, fed id totum propter nomen fuum. Qued interim cum reipså ad hunc usque diem compleri cernamus, cur non hujusce eventi pradictionem obstupescimus? Una enim confessio nominis Jesu animos confueris accendere principum, nam eifi nibil repre-

hensione dignum admiserit qui Christum confeffus oft , cum tamen puniunt pletlentes nominit illius causa omnibus scelectis asperius. Quod si quis cam appellationem abjuraverit s negavoritque se Christi esse discipulum , dimittitur ellico ac liberatur, etiamfe innumerabilibus peccatis obnoxius teneatur, Demonfir. lib. 3. c. 7. p. 119.

<sup>(</sup>x) Boang, preparat, lib, 1. cap. 1. p. 1. (y) Euleb. hift. lib. 7. cap. 32. pag. 188.

<sup>(2)</sup> Theodoret. hift. Ecclef. lib. 1. cap. 4. pag. 138.

<sup>( 4 )</sup> Hieronym. in Catal. pag. 81.

<sup>(</sup>b) Phot. Biblioth. cap. 9. pag. 10. (c) Scalig. in not. ad Enfeb. Chron.

Ff ij

nécessaire de fouiller dans toutes les Bibliotheques de l'Egypte, de la Phenicie & de la Grece, afin de convaincre d'erreur leurs plus celebres écrivains par l'autorité de la loi de Dieu, & montrer que ce qu'ils avoient dit de bon, ils l'avoient puisé dans les livres des Hebreux. Le but de l'auteur est de faire voir que les Chrétiens ont été bien fondez à rejetter la doctrine des Grecs, pour suivre celle des Hebreux; se réservant de montrer ensuite dans sa démonstration évangelique, pourquoi ayant embrassé cette derniere, ils ne se sont point soumis à la loi de Moise. C'est ainsi qu'il prépare son lecteur à recevoir les preuves de l'Evangile, & c'est pourquoi il donne à son ouvrage le titre de Préparation Evangelique.

Analyle.
Preuves de
la religion
Chrécienne
par les prophéties de
Jefus-Christ.
Lib. 1. cap. 1.

Cap. 2.

II. Il commence par y donner la définition de l'Evangile? tirée de l'étymologie même du nom, qui veut dire en grec, bonne nouvelle. Avant que de mettre au jour l'impieté & la folie du Paganisme, qui est ce qu'il se propose dans les six premiers livres, il rapporte les principales prenves sur lesquelles notte Religion est fondée. Une des plus évidentes est l'accomplissement des Prophéties. Jesus-Christ avoit prédit que sa Doctrine devoit se répandre par toute la terre; & que son Eglise, qui n'avoit alors que de foibles commencemens, se fortifieroit de telle sorte qu'elle deviendroit inébranlable aux plus violentes attaques de ses ennemis. Qui osera nier, dit Eusebe, que ces prédictions ne fussent vraies, puisque l'événement en est une preuve si convainquante? Déja la voix de l'Evangile s'est fait entendre par toute la terre; déja il s'est ouvert un chemin de tous côtez chez les peuples & les nations; & le nombre de ceux qui le reçoivent, s'augmente de jour en jour; déja l'Eglise a poussé de profondes racines, & soutenue des prieres & des vœux des hommes justes & agréables à Dieu, elle éleve sa tête jusqu'au plus haut des cieux, prenant à chaque jour de nouveaux accroissemens qui l'affermissent, en sorte que ni les menaces de ses ennemis, ni la mort même ne peuvent l'ébranler.

Preuves de la religion Chrétienne par les prophétics des Juifs.

III. Les Prophéties des Hebreux ne sont pas de moindres preuves de la verité de notre Religion. Leurs Prophétes ont prédit la venue d'un Messie; ils ont dit qu'il devoit paroître une doctrine nouvelle & inconnue auparavant, qui s'étenderoit par tout le monde; ils ont prévû l'incredulité des Juiss, leur opiniâtreté & leur endurcissement dans l'erreur; tout ce qu'ils ont fait contre Jesus-Christ, & les malheurs qui devoient leur arriver en conséquence: sçavoir la ruine de Jerusalem & de tout le païs,

fuivie de leur dispersion chez les Nations étrangeres, pour y souffrir une dure servitude sous la puissance de leurs ennemis. Tout le monde a vû & voit encore aujourd'hui l'accomplissement de ces prédictions, tant pour ce qui regarde les malheurs & la réprobation de la nation Juive, que pour la vocation des Gentils à la foi.

IV. Ce sont là des preuves capables de convaincre toute personne, que notre Religion n'est pas d'une invention humaine, la religion puisqu'elle a été prédite si long-tems auparavant par des hom- Chrétienne. mes inspirez de Dieu. Mais sans s'arrêter à ces preuves, peut-on voir la doctrine Chrétienne en but depuis tant d'années aux attaques secrettes des démons, & aux persécutions ouvertes des Princes, se soutenir néanmoins & même se fortifier de plus en plus, sans être obligé d'avouer que cette force admirable qui la rend superieure aux efforts de ses ennemis, ne peut lui venir que de Dieu modérateur de toutes choses? Ce qui montre encore qu'elle est veritable, c'est le progrès si rapide de l'Evangile ; le monde entier pacifié par une providence speciale de Dieu, pour faciliter ce progrès; un changement total dans les mœurs des nations les plus barbares; la connoissance d'un seul Dieu substituée au culte déraisonnable des idoles, des démons, des astres, des hommes, des animaux mêmes; la vie pure & innocente de ceux qui ont reçû cette Doctrine; l'excellence de sa morale, la grandeur de ses dogmes, en particulier de celui de l'immortalité de l'ame, que de simples filles & de foibles enfants, soûtenus du secours de Jesus-Christ, établissent plus solidement par leur mépris pour la vie présente, que n'ont fait les plus habiles Philosophes par leurs raisonnemens. Ainsi Eusebe fait voir que la foi des Chrétiens n'est ni déraisonnable, ni témeraire ; les uns croyant après un mur examen de la folidité de ces motifs; les autres qui sont incapables d'en juger, s'appuyant sur la foi & l'autorité des premiers; en quoi ils ne font rien qui ne soit generalement recû dans la maniere d'agir des hommes; car un malade, par exemple, qui ignore pourquoi son Medecin lui ordonne tels ou tels remedes, ne laisse pas do se soumettre entierement à sa conduite; parce qu'il suppose qu'étant bien instruit de la qualité de son mal, & des remedes qu'il y faut apporter, il ne lui prescrira rien que d'utile à sa santé.

V. Après avoir ainsi disposé ses lecteurs en faveur de la religion Chrétienne, il travaille à les convaincre de la vanité de Payens. celle des Payens. Pour cet effet il propose d'abord la théologie

Cap. 54

fabuleuse des nations les plus celebres, sur le témoignage de leurs propres auteurs, & il en emprunte même les paroles, afin qu'on ne l'accuse pas d'en imposer. Le premier qu'il fait parler

Cap. 6. & 7. est Diodore de Sicile, très-connu chez les Grecs pour avoir ramassé en un seul corps de bibliothèque les histoires particu-

lieres de chaque pays. Suivent Plutarque, rapportant les diffe-Cap. 8. rentes opinions des Philosophes sur l'origine & le principe de

toutes choses; Socrate, qui se mocque de ces Philosophes; Por-Cap. 9.

phyre, sur l'ancienne maniere de sacrifier aux dieux; Sanchoniathon, sur la théologie des Phéniciens; Manethon, sur celle

des Egyptiens; Diodore de Sicile déja cité, sur celle des Grecs; faint Clement d'Alexandrie réfutant, dans son exhortation aux Grecs, les fables & les mysteres du Paganisme; Platon, conseillant d'ensevelir ces fables dans le silence, ou du moins de n'en parler qu'avec précaution, comme n'étant propres qu'à gâter

l'esprit des jeunes gens. Enfin, la théologie des Romains rapportée par Denys d'Halicarnasse, & entierement contraire à

celle des Grecs.

Eufebe réfute la Théologie allegorique ou morafe des Payens. Lib. 3. pag.

Cap. 10.

1. & 2.

Lib. 2. cap.

Cap. 3. & 6.

Cap. 7.

Cap. 8.

82. & legg.

VI. Le troisième livre est (d) employé à réfuter la théologie allégorique de quelques Philosophes, qui dans les derniers tems, s'étoient avisez de donner des sens mystiques aux fables les plus grossieres, & de les expliquer par la physique. Eusebe montre au contraire que la vraie théologie des Payens n'étoit que ces fables prifes au pied de la lettre, comme les Poëtes les avoient proposées; & que suivant même les allégories des Physiciens, c'étoit toûjours une idolâtrie grossière, puisque sous les noms de dieux & de déesses on n'auroit adoré que les astres & les élémens, en un mot des corps & de la matiere.

Il combat la Theologie civile des oracles des faux dieux. Lib. 4. cap. 1.

VII. Dans les trois livres suivans il résute la théologie civile des Payens, c'est à-dire, le culte des idoles, fondé sur les ora-Payens, & les cles qu'ils rendoient. Eusebe soutient que sans en aller chercher une cause surnaturelle, soit Dieu, soit le démon, il étoit facile de faire voir que tout ce que les oracles avoient de merveilleux en apparence, n'étoit partie qu'illusion, partie que des effets naturels, que l'on n'admiroit que parce que l'on n'en connoissoit point les causes. Il suppose donc qu'au lieu des idoles qui paroisfoient répondre à ceux qui venoient les consulter, c'étoient des hommes cachez dans le creux de ces mêmes idoles, qui ayant une connoissance au-dessus du commun, de la vertu des plantes

<sup>(</sup>d) Fleuri , hift. Ecclef. tem. 3. pag. 90

& des herbes, des causes naturelles & de leurs effets; & après s'être bien instruit par leurs espions, des raisons qui amenoient un chacun à l'oracle, rendoient à tous des réponses conformes à ce qu'ils desiroient; prescrivant aux uns les remedes convenables à leurs maladies, & annoncant aux autres l'avenir par une longue suite de vers magnifiques que l'on ignoroit avoir été composé à loisir, & dont le sens équivoque les sauvoit du reproche de s'être trompé, quoi qu'il pût arriver. Il prouve ce qu'il avance par l'aveu même de ceux qui étoient les auteurs de ces fourberies; car quelques-uns d'eux, du nombre de ces gens qui se faisoient gloire de porter le manteau de Philosophes, & d'autres qui étoient des premiers Magistrats d'Antioche, étant traînez aux tribunaux des Romains & mis à la question, avoient découvert toute la tromperie, & leurs dépositions avoient été enregistrées dans les Actes publics. Eusebe assure ce fait comme arrivé de son tems. A cette preuve il en ajoute une autre, qu'il tire de ce qu'un très-grand nombre de Philosophes & des sectes entieres, comme les Péripateticiens, les Epicuriens, les Cyniques, non seulement ne convenoient point de la verité des oracles, mais prétendoient même qu'ils étoient inutiles, & souvent nuisibles à l'état.

VIII. Il montre ensuite que quand il seroit vrai que les idoles rendissent des oracles, c'étoient les mauvais génies ou démons mauvais géqui en étoient les auteurs; car Porphyre, qui en rapportoit un des oracles, d'Apollon touchant les différentes céremonies qui devoient ac- de l'idolatrie, compagner les sacrifices d'animaux, assuroit ailleurs qu'il n'y de la magie, avoit que les mauvais démons qui demandassent de ces sortes divers noms de sacrifices. Il disoit de plus que c'étoient eux qui avoient in- de Dieux. venté les oracles, les divinations & la magie; qu'il falloit renoncer à leur culte, pour servir le Dieu souverain; & que ce Dieu étoit si grand, que tout culte exterieur même de paroles, étoit indigne de lui. Il condamnoit sur-tout la coûtume barbare d'immoler des hommes aux idoles, comme étant de l'invention des mauvais démons: or, Eusebe fait voir par Porphyre même & par plusieurs autres, que l'on avoit offert de ces sacrifices abominables à ceux qui passoient pour les plus grands dieux du Paganisme, à Junon, à Minerve, à Saturne, à Mars, à Apollon, à Jupiter même : d'où il conclut qu'ils étoient donc de mauvais démons, ou au moins qu'ils approuvoient qu'on les appaisat par ces victimes, n'étant pas affez puissans pour s'empêcher d'euxmêmes de faire du mal aux hommes.

Cap. 1.

Démons on

Puissance de J. C. fur les démons : témoignage refuict. Lib. 5, cap. 1.

Cap. rei

legg.

4. & 1.

IX. C'est pour nous délivrer de la tyrannie de ces malins esprits que Jesus-Christ est venu sur la terre; & en effet, depuis que sa doctrine a paru, les hommes ramenez à des sentimens marquable de plus humains, n'ont plus cherché à se détruire les uns les autres Porphyreàce comme ils faisoient auparavant par des guerres presque continuelles. Ils sont revenus de la peur que leur causoit la méchanceté des démons, & ont cessé d'égorger sur leurs autels ce qu'ils avoient de plus proche & de plus cher. Les oracles sont devenus muets; enfin toute la puissance des démons a été abbatue, ce que Porphyre même avoit été obligé d'avouer: Faut-il s'étonner, disoit (e) ce Philosophe, si cette ville est affligée de maladies depuis tant d'années, puisqu'Esculape & les autres dieux se sont revirez de la compagnie des hommes; car depuis que Jesus a commence d'esre adoré, personne n'a ressenti les effets de leur protec-

Cap. 1. & 3. tion. Eusebe remarque ensuite les differentes sources de l'idolatrie, & les artifices dont les démons s'étoient servis pour atti-

Cap. 4. & seg. rer les hommes à leur culte; puis il continue à montrer que les dieux adorez par les Payens étoient de mauvais démons. Il

Cap. 8. le prouve par Plutarque; par les maux qu'ils faisoient aux hommes, parce qu'à force d'enchantemens & de malefices on leur

faisoit faire ce que l'on vouloit, comme ils l'avouoient euxmêmes: surquoi il rapporte un passage de Porphyre, où ce Phi-

losophe témoigne ne pas concevoir comment les dieux étant supérieurs aux hommes, se trouvoient néanmoins obligez de

Cap. 19. & leur obéir par la force de l'art magique. Il vient en particulier à l'examen des plus celebres oracles, & pour en montrer l'illusion, il emprunte les paroles d'un certain Oenomaiis, qui, ayant été trompé par un oracle d'Apollon, avoit composé exprès un long discours, où il faisoit voir par énumération qu'il n'y avoit aucun de ces oracles, que l'on ne pût convaincre de

Lib. 6. cap. cruauté, d'ignorance, de fausseté ou d'inutilité. Que s'il arrivoit qu'ils annonçassent vrai, c'étoit, selon Porphyre, dans des choses qui s'apprennent en étudiant le mouvement des astres; en quoi il n'y a rien que les hommes ne puissent faire. Quelquefois lorsqu'ils s'étoient trompez dans leurs prédictions, ils s'excusoient sur la force invincible du destin; car c'étoit l'opinion de la plûpart des Payens, que tout se faisoit par necessité. C'est une

<sup>( )</sup> Et nunc miram ulli videatur , civitatem boc morto sot jam annos conflictari cum Efeulapius, caterique dei homenum fese consuesudini confortioque subduxerint? Ex que enim Jesus

coli capsus est, communem as publicam deorum opem nemo sensit. Porphyr. apnd Euseb. lib. 5. Praparat. cap, 1. pag, 179.

occasion à Eusebe de réfuter cette erreur, premierement par Cap. 6. & seq. ses propres raisons, peu différentes de celles qu'il emploie dans son traité contre Hierocle; ensuite par celles des Philosophes

payens qui l'avoient combattue.

Tome IV.

X. Venant à la doctrine des Hebreux il en fait voir l'excellence Doctrine des par comparaison, avec toutes ces vaines théologies des autres Hebreux; éry-Nations. Celles-ci proposoient pour unique & souverain bien, moiogie de leur nom, en les voluptez du corps; & c'étoit à quoi se rapportoit tout le culte quoi ils sont qu'elles ordonnoient de rendre aux dieux. L'autre au contraire Juis. enseignant le mépris des plaisirs, met la fin de l'homme dans l'union avec Dieu; elle apprend à penser juste sur l'immortalité 1. & seq. de l'ame, & le culte d'un seul Dieu; elle seule a scû jetter les fondemens de la vraie pieté, ainsi que l'ont prouvé par l'innocence de leur vie ceux qui ont tenu cette doctrine, Enos, Enoch. Noé, Melchisedech, Abraham, & les autres qui ont vécu avant la loi de Moïse, ou même depuis, mais sans y être assujettis, comme Job. Ces Saints ont été nommez Hebreux, soit qu'ils tirassent ce nom d'Heber, oncle d'Abraham; soit qu'on le leur ait donné pour marquer, par la signification qui veut dire passans, qu'ils ne regardoient la terre que comme un passage, & qu'ils en méprisoient les biens, pour s'attacher à la contemplation du Dieu toutpuissant. Eusebe les distingue des Juiss, en ce que les Juifs sont un peuple particulier soumis à la loi de Moise, & à toutes ses céremonies; au lieu que les Hebreux ne suivoient que la loi de nature, & la lumiere de la raison commune à toutes les Nations. Il rapporte en abregé la vie de chacun de ces Saints, suivant ce qui en est dit dans les livres de Moise; puis expliquant quelle étoit leur doctrine, il dit qu'ils reconnoissoient Cap. 9. & sequn seul Dieu créateur & conservateur de toutes choses, gouvernant tout par sa providence; après lui sa parole ou sa sagesse engendrée de lui avant toutes créatures, par laquelle il a fait toutes choses; & en troisième lieu le Saint-Esprit. Ils croyoient aussi que le soleil, la lune, les étoiles & les astres, sont l'ouvrage de Dieu; qu'il a créé des substances purement spirituelles, c'est-àdire, des Anges, dont le nombre infini n'est connu qu'à lui seul, & dont les uns sont demeurez bons, les autres sont devenus méchans par leur faute; qu'il a précipité ces derniers dans les enfers, pour y souffrir la peine de leur révolte; mais qu'il en a laissé une partie répandus au tour de la terre, afin que les hommes exposez sans cesse à leurs attaques, eussent toûjours des occasions présentes de mériter en leur résistant; que ce sont

mologie de

Cap. 6.

Cap. 8.

ces démons qui ont inventé l'idolâtrie, & qui en haine de Dieuse sont fait adorer à sa place, abusant de la simplicité des hommes par les divinations, les oracles & autres prestiges; que l'homme est composé de deux parties, d'un corps terrestre & d'une ame immortelle, & que c'est dans celle-ci que Dieu a

gravé son image.

Excellence de la Loi de Moile : matoient l'Ecriture-Sainte.

1. & feq.

Cap. 6. & feq.

Cap. 9.

Cap. 10.

Cap. 11.

Cap. 12.

XI. Il passe à la loi de Moise faite pour les Juiss, & rapporte de suite l'histoire de la traduction des Septante, telle qu'Aristée niere dont les l'avoit écrite; remarquant comme une providence particuliere Juis interpre- que Dien eût inspiré à Ptolémée le dessein de faire traduire cette loi, comme pour préparer les nations étrangeres à rece-Lib. 8. cap. voir le Messie qui devoit bientôt paroître. Il montre ensuite l'excellence de cette même loi par les témoignages de Philon & de Joseph; & pour faire voir que la distinction des viandes qui y est prescrite, n'a rien de contraire à la sagesse du Législateur, il rapporte le discours d'Eléazar, expliquant aux envoyez du Roi Ptolémée les raisons mysterieuses de cette distinction. De tous les animaux à quatre piés, les Juifs ne pouvoient manger que ceux dont la corne du pié est fendue & qui ruminent, pour marquer tout à la fois le discernement qu'ils devoient faire du bien & du mal, & la méditation continuelle de la loi de Dieu. Il leur étoit défendu de toucher la chair des bêtes carnacieres & voraces, pour leur enseigner qu'ils ne devoient faire injure à personne, de fait ni de paroles. De même on leur avoit ordonné de choisir pour le sacrifice les animaux les plus doux, & ils ne devoient sacrifier aucune bête sauvage, afin qu'ils apprissent à avoir de la douceur & de l'humanité. Le Juif Aristobule, qu'Aristée prétend être celui dont il est parlé au commencement du second livre des Machabées, avoit adressé un écrit à Ptolémée, où il expliquoit d'une maniere allégorique les endroits de l'Ecriture, qui attribuent à Dieu des membres humains. Selon lui, la main de Dieu signifie sa puissance; son repos, la durée de ses ouvrages; son changement d'un lieu à un autre, ses opérations. Eusebe justifie de même par les explications des Juifs, quelques autres endroits de l'Ecriture, dont le sens litte-

ral femble avoir quelque chose de choquant. Il rapporte aussi les

témoignages de plusieurs auteurs Grecs sur le Déluge, sur la construction de la tour de Babel, sur la confusion des langues, sur l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Jeremie, de la captivité de Babylone, & sur divers autres points de l'histoire des Juiss; mais il prouve sur-tout l'excellence de leur religion, par la sainteré

de plusieurs d'entre eux, particulierement des Esséens, dont il fait la vie sur le récit de Philon Juif, de Théophraste & de Porphyre Payens; prenant soin d'appuyer ce qu'il avance, de té-

moins definteressez & non suspects.

XII. Il répond au reproche que les Grecs faisoient aux Chrétiens d'avoir reçû leur religion des Barbares, en leur montrant reprochent à eux-mêmes qu'ils avoient emprunté tous les arts, les lettres & d'avoir pris les sciences de ceux qu'ils nommoient Barbares, & en particu- leur Religion lier des Hebreux. C'est ce qu'il prouve 1°. par le propre aveu réfutation de de leurs auteurs. 2°. Par la conformité des sentimens de Platon cette objeca avec ceux de Moise & d'autres Hebreux, démontrez plus anciens que ni ce Philosophe ni aucun auteur Grec. Elle est telle, que souvent il n'a fait que rendre en sa langue les pensées de ces écrivains sacrez. Eusebe traite fort au long cette matiere, rapportant les passages de ce Philosophe sur l'inestabilité & l'unité de Dieu; sur un premier, un second & un troisième principe; sur ce que Dieu seul est le souverain bien; qu'il y a des vertus incorporelles, dont les unes sont bonnes, les autres mauvaises; que l'ame est immortelle; que le monde a été créé; que la lune & les étoiles sont l'ouvrage du Verbe; que le monde finira; touchant la résurrection des morts, le jugement dernier & plusieurs autres points, soit dogmatiques, soit moraux, sur lesquels son sentiment est conforme à ce que les Ecritures nous enseignent.

XIII. Mais, disoient les Grecs, s'il est vrai que la doctrine de Platon & celle des Hebreux soient si conformes, ne valoit-il les Chretiens pas mieux suivre ce Philosophe, que des étrangers & des bar- reçû la docbares? Eusebe répond que malgré le respect que les Chrétiens ont pour Platon, à cause de cette conformité, ils ne laissent pas de remarquer une grande difference entre ses loix & celles de conforme en Moile; que les unes sont purement humaines, au lieu que celles-ci sont émanées de Dieu même; que Platon a toûjours hésité celle des Hésur ce qu'il falloit croire de la nature de Dieu; qu'il a crû que le ciel méritoit un culte particulier; que sa morale n'est pas pure en tout, comme guand il dit que les femmes peuvent s'exercer nues à la lutte, & qu'elles doivent être communes dans une République bien réglée. Il passe aux autres Philosophes, & après avoir remarqué que la doctrine des Chrétiens avoit été tenue constamment depuis le commencement du monde, premierement par les Hebreux qui avoient vécu avant Moise; ensuite par Moise même, & par les Prophétes qui lui ont succedé, sans qu'aucun ait osé y rien changer: il montre au contraire par les

Les Payens aux Chrétiens des Barbares :

Lib. 11.

Pourquoi n'ont point trine de Platon, quoiqu'elle foit pluficurs points avec

Lib. 247

Gg ij

disputes de ceux-ci, qu'il y a toûjours eu une extrême opposition de sentimens, non seulement entre ceux qui adheroient à differentes sectes, mais encore entre plusieurs qui faisoient profession de suivre un même maître. Il attaque en particulier Aristote, & fait voir l'inutilité de sa physique; mais il déclare qu'il ne veut point toucher à ses mœurs, & blâme ceux qui avoient attaqué sa réputation de ce côté-là.

Lib. 15:

## II.

# Livres de la Démonstration Evangelique.

Analyse de la Démon-Aration Evangelique; ce qu'Ewiche s'y propole; incompatibilité de la Loi Mo faique avec l'Evangile.

PRE's qu'Eusebe a ainsi préparé l'esprit de l'homme à recevoir l'Evangile, & justifié contre les Payens, le choix que les Chrétiens ont fait de la doctrine des Hebreux préferablement à celle des Grecs, il répond dans sa démonstration évangelique aux plaintes des Juifs, fondées sur ce que les Chrétiens s'appropriant leurs écritures, refusoient de s'assujettir à leur loi. La premiere raison est l'incompatibilité qu'il y a en-Lib. 1. cap. 3. tre cette loi & la nouvelle alliance de Dieu avec toutes les Nations du monde, prédite si souvent dans les Ecritures. Moise ordonnoit d'aller trois fois l'an à Jerusalem aux trois grandes solemnitez de Pâque, de Pentecôte & des Tabernacles. & les Tuifs devoient s'y trouver en ces jours avec toute leur famille. Ils étoient aussi obligez de s'y rendre pour plusieurs autres sujets; les femmes, pour se purifier après leurs couches; ceux qui étoient tombez dans quelque faute, ne fut-ce que d'ignorance, pour expier leur peché par des victimes : car il n'étoit pas permis de sacrifier ailleurs que dans le Temple de Jerusalem. Ajoûtez à cela les malédictions que Moise prononce contre quiconque manqueroit à un seul point de la loi; si ces ordonnances ne sont pas pour la feule nation Juive, comment les accorder avec les promesses de Dieu, de se choisir un peuple de toutes les Nations, puisqu'il y en a une infinité que l'éloignement où ils sont de Jerusalem, met dans l'impossibilité de satisfaire au précepte d'y aller au moins trois fois l'an ?

Nouvelle alliance de Dieu avec dans les fain-

II. C'est pour cette raison que Jesus-Christ envoyant ses Disciples annoncer l'Evangile aux Gentils, leur enjoint d'enseigner, toutes les Na- non ce qui est prescrit dans la loi, mais ce qu'ils avoient appris tions, prédite de sa bouche. Car la loi de Mosse ne pouvoit convenir qu'aux ses Ecritures; Juiss, au lieu que celle de Jesus-Christ doit être commune à

#### EUSEBE, EVESO. DE CESARE'E, Cr. VIII, Art. IV. 237

toutes les Nations , suivant ce qui est écrit : Le sceptre ne sera point en quel sens bté de Juda , ni le Prince de sa posterité , jusqu'à ce que celui qui elle est appeldoit être envoyé foit venu , & c'eft lui qui fera l'attente des Na- Gen. XIIX. gions. Ainfi David invite toute la terre à chanter au Seigneur v. 10. non l'ancien Cantique de Moife, mais un Cantique nouveau : Chantez, dit. il , au Scigneur un Cantique nouveau, chantez au Sei- Pfal. XCXV. queur dans toute la terre. Et ailleurs : Venez à Nations differentes . apportez vos presens au Seigneur; venez offrir au Seigneur Chonneur er la cloire . venez offrir au Scieneur la gloire due a fon nom. Et encore : Le Seigneur a fait connoître le salve qu'il nous reservoit . Pl. XCXVII. il a manifesté la justice aux yeux des hommes, toute l'étendue de la terre a vu le salut que notre Dieu nous a procuré. C'est ce Cantique nouveau, appelle dans Teremie, la nouvelle Alliance, en l'op-Jerem.XXXI. pofant à celle que Dieu fit avec les Ifraëlites à leur fortie d'Fgypte. Eusebe remarque que ce n'est qu'en ce sens qu'elle est Cap. s. & 6. appellée nouvelle, & prétend qu'en effet elle est aussi ancienne que les premiers Patriarches; ce qu'il prouve par la conformité de leur foi & de leur morale avec celle que lesus-Christ nous a enseignée, 'Ils crovoient comme nous un seul Dien créateur de toutes choses; & un Verbe de Dieu, qui leur a apparu en diverfes occasions sous différentes formes : ils n'observoient ni la circoncision, ni la distinction des viandes, ni le Sabbat, ni aucune autre céremonie de la Loi. Job a pratiqué par avance les préceptes évangeliques, pleurant avec ceux qui pleuroient, refusant les présens, aidant les veuves & les pupilles, revêtant les nuds, ne mettant point sa félicité dans la jouissance des grands biens qu'il possedoit, ni sa joie dans la perte de ses enne-

nous ; car c'est d'eux dont il est écrit : Gardez-vous bien de tou- Pfil. CIV.

III. Au refte, une preuve fensible de la subrogation du nou- La nouvelle veau Testament à l'ancien, c'est qu'aujourd'hui les Juifs sont hors Loi subrogée d'état de satisfaire à leur Loi, n'ayant plus ni Temple, ni autel, accomplifedepuis la destruction de Jerusalem, arrivée quelques années ment de la après que Jesus-Christ eut paru sur la terre. Au contraire depuis Prophetie de Malschie. ce tems , la connoissance du vrai Dieu s'est étendue parmi les pourquoi J.C. Nations; par tout le monde on a élevé au Seigneur l'Aurel des à voulu acvictimes non fanglantes & raifonnables , ainsi que l'éxigent les Loi. nouveaux Mysteres du nouveau Testament, en sorte que l'on voit à la lettre l'accomplissement de cette prophétie de Malachie : Mon affection n'est point en vous , dit le Seigneur des armées , Malsch I.

mis. Il n'v a pas jusqu'au nom , qui ne leur ait été commun avec

cher à mes oints , & ne maltraitez point mes Prophètes.

Gg iii

& je ne recevrai point de présens de votre main; car depuis le levant du soleil jusqu'au couchant, mon Nom est grand parmi les Nations; & l'on me sacrifie en tout lieu, & l'on offre à mon Nom une oblation toute pure. Ce qui est admirable, c'est que Jesus-Christ auteur de cette nouvelle alliance, en substituant sa Loi à celle de Moise, non seulement n'a point condamné cette derniere, mais a voulu l'accomplir en tout, soit en pratiquant ce qu'elle ordonne, soit en vérifiant ses prophéties en sa personne. Aussi n'auroit-on pas crû qu'il fut le Messie prédit par Mosse & par les Prophètes, s'il les eût condamnez; mais en montrant qu'il les approuvoit, il est venu appuyé de leur témoignage, & par conséquent ayant authorité d'établir de nouvelles loix; car c'est de lui dont Moise avoit dit aux suifs: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera XVIII. v. 15. un Prophète comme Roi, de votre nation & d'entre vos freres, c'est lui que vous écouterez. Ils n'ont pas voulu l'écouter, & c'est la source de tous leurs malheurs; quant à nous qui avons reçû sa doctrine, qu'avons nous fait que d'obéir à Moise.

Cap. 7.

Deuteron.

Jesus-Christ a grave la loi dans le cœur de ses Disciples; fage @conomie des Apotres; perfection plus grande de certains Chrétiens.

Jer. XXXI. V. 31. Cap. 8.

IV. Eusebe parle en passant de la maniere dont Jesus-Christ a établi sa loi, la gravant non sur des tables de pierres ou sur le papier, mais dans le cœur des siens, comme Jeremie l'avoir prédit. Il dit que les Apôtres, à l'imitation de leur Maître, se sont contentez de la parole, pour confier les préceptes les plus sublimes, à ceux qui étoient capables de les comprendre; mais que pour s'accommoder à la foiblesse des autres, ils leur ont prescrit des regles plus communes qu'ils leur ont laissées, partie par tradition, partie par écrit. Il parle à cette occasion de deux sortes de Chrétiens, dont les uns plus parfaits, renonçoient au mariage, aux enfans, à la possession des biens temporels, à la compagnie des hommes, pour se consacrer entierement à Dieu, & lui offrir continuellement pour le reste des hommes, les sacrifices de leurs prieres & de toute sorte de vertus. Les autres demeuroient dans la vie commune, dans le mariage, le soin des enfans & d'une famille; portant les armes, labourant, trafiquant, faisant toutes les fonctions de la vie civile; mais sans négliger la pieté, ayant des tems réglez pour s'y exercer & pour s'en instruire.

Raisons du Célibat reçû chez les Chrétiens; pourquoi ils ne tacrifioient point d'animaux.

V. Le célibat de ces Chrétiens parfaits, joint à ce que les Chrétiens n'offroient point de sacrifices d'animaux, fait une difference entr'eux & les Patriarches, qui est le fondement d'une objection contre ce qu'Eusebe a avancé plus haut, que leur religion étoit la même que la nôtre. Il la resout en cette maniere :

Les Patriarches avoient des femmes, parce qu'alors il étoit nécessaire d'en avoir pour peupler le monde encore commencant. Ils pouvoient, détachez comme ils étoient de tout autre soin que de celui de leur famille, vacquer avec elle aux exercices de pieté; & la race des impies qui s'augmentoit tous les jours, demandoit qu'ils fissent croître autant qu'il étoit en eux le nombre des justes, afin de laisser sur la terre quelque semence de la vraie pieté. Les Chrétiens au contraire, qui sont persuadez que la fin du monde approche, ne se soucient pas beaucoup de l'augmenter, & préserent le conseil de l'Apôtre : Que ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avoient point. Ils craignent d'ajoûter les embarras du mariage à une infinité d'obstacles qu'ils ont à surmonter au dehors, & qui ne les détournent que trop du soin de plaire à Dieu. Enfin, les enfans ne leur sont point nécessaires pour l'aggrandissement du peuple de Dieu, puisque les Gentils viennent en foule à l'Eglise, s'empressant à l'envie à se faire instruire des préceptes de l'Evangile : en sorte qu'il ne s'agit guére que de leur trouver des Docteurs, qui, libres de tout autre soin, s'occupent uniquement de celui de les enseigner. D'ailleurs, l'Evangile n'interdit point le mariage; mais seulement saint Paul veut que celui que l'on choisit pour Evê. moth. III. v. que, n'ait été marié qu'une fois, à l'exemple de Noë, d'Isac, de Joseph, & de quelques autres que l'on ne voit pas avoir eu plus d'une femme. Il est convenable toutefois, que quand ils sont élevez au Sacerdoce, ils s'abstiennent du commerce avec leurs femmes: mais les autres Chrétiens peuvent en user dans les regles prescrites par l'Apôtre : Que le mariage soit traité de Hebr. XIII, tous avec honnéteté, & que le lit nuptial soit sans taches. A l'égard Cap. 10. des sacrifices, si les Chrétiens n'en offrent point de sanglants, c'est qu'ils ont dans la verité celui dont les autres n'étoient que la figure, c'est-à-dire, le sacrifice du Corps & du Sang de Jesus-Christ, dont ils renouvellent la mémoire par des signes instituez à cet effet. Ils sacrifient aussi à Dieu l'encens de leurs prieres, s'offrant à lui avec un corps chaste & sans tache, & un esprit épuré de toute souillure & de toute affection au peché; ce qui lui est plus agréable que l'odeur du sang ou de la graisse des animaux.

VI. Le second livre n'est presque qu'un tissu de passages tirez qui regardent des Prophétes & des Pseaumes, pour prouver la vocation des complies en Gentils à la foi & la réprobation des Juiss, à la réserve d'un pe- Jesus-Christ. tit nombre d'entr'eux. Le troisséme est plus raisonné, & c'est

Cap. g.

**Prophéties** Lib. 1.

proprement dans ce livre, dont il dit lui-même que les deux Proæm, L.3. précedens ne sont que les préliminaires, qu'il commence à faire voir par des raisons solides, que Jesus-Christ est le vrai Messie, & que son Evangile est une loi que tout le monde est obligé de Cap. 1. & 2. fuivre. Il commence donc à prouver aux Juiss, que toutes les

XVIII. v. 15.

Prophéties qui regardent le Messie, se sont accomplies à la lettre en la personne de Jesus-Christ. Il rapporte d'abord la promesse que Dieu avoit faite aux Juifs, de leur susciter du milieu de leurs freres un Prophéte semblable à Moïse; & par un long parallele qu'il fait de cet ancien Législateur avec Jesus-Christ, il montre clairement que celui-ci est le nouveau Prophéte que Dieu devoit leur envoyer. Il vient aux autres prophéties, & montre que suivant celle de Moise, Jesus-Christ regne sur toutes les Nations, qui se font gloire de le reconnoître pour leur Seigneur, ce qui n'est arrivé à aucun Roi des Juiss; que suivant celle de Jacob, il est venu dans le tems que le sceptre a été ôté de la maison de Juda; que suivant Michée, il est né à Bethléem; que fuivant Isaie, il est sorti de la maison de David, est né d'une Vierge, a soussert la mort; que suivant le Pseaume CXVI. il est ressuscité; enfin, que les malheurs prédits aux Juiss en conséquence de la mort qu'ils devoient faire souffrir au Messie, leur font arrivez presque aussitôt après qu'ils se sont rendus coupables de celle de Jesus-Christ.

Preuves de que les Apôtres ont écrit de J. C. findees fur l'imposibilité ayent voulu nous tromper. Cap. 3. & leq.

> Cap. 4. Cap. 5.

VII. Ces preuves n'étant que pour ceux qui déferent à l'aula verité de ce torité de l'Ecriture, Eusebe a recours à un autre genre de démonstration, pour prouver aux Payens la Divinité de Jesus-Christ. Il demande à ceux qui le traitoient d'imposteur, s'il en parut jamais un dont la vie fût aussi admirable, la morale aussi qu'il y a qu'ils pure, & la doctrine aussi sublime que la sienne. Puis venant à ses miracles, dont il rapporte une partie des plus éclatans, il fait voir qu'ils ne sont ni fictions de la part des Disciples qui les ont écrits, ni prestiges de la part du Maître. 1°. On ne peut dire que les Disciples ayent été portez par aucune vûe humaine à nous débiter de faux miracles, eux qui avoient appris de Jesus-Christ à mépriser tout interêt temporel. 2°. Il est contre toute apparence que soixante & dix hommes soient convenus d'un commun accord, d'en aller imposer à toute la terre; qu'ils ayent quitté pour cela leurs maisons, leurs femmes, leurs enfans, ce qu'ils avoient de plus cher; bien plus, qu'ils se soient accordez jusqu'au point de ne rien avancer de contraire les uns aux autres, même après leur dispersion dans tant de differens endroits

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. IV. 241 endroits où ils ont prêché leur doctrine. Connoissant leur Maître pour un séducteur, auroient-ils eu pour lui la véneration qu'ils lui ont portée, sur-tout depuis sa mort? se seroient-ils exposez pour lui à une mort certaine, tandis qu'ils pouvoient vivre en sûreté dans leurs maisons? eussent-ils osé entreprendre de soumettre toute la terre à ses loix, n'ayant à opposer à tant de préjugez des Payens, qu'un homme crucifié qu'ils leur proposoient à adorer à la place des dieux, dont le culte étoit autorisé par une contume aussi ancienne que la plûpart des peuples? que pouvoient ils esperer d'une entreprise si hardie, sinon les cachots, les chaînes, les tourmens, la mort même qu'ils ont en effet soufferte? On dira peut-être, qu'ils n'avoient point prévu ces dangers; mais ils ne pouvoient les ignorer, sçachant les loix établies chez les Romains, les Grecs & les Barbares, contre quiconque voudroit introduire une nouvelle religion au préjudice de l'ancienne; & l'exemple tout récent d'Etienne, de Jacques, & de quelques autres martyrilez sous leurs yeux, les avertissoit assez de ce qu'ils avoient eux-mêmes à attendre. 3°. Judas ne seroit point tombé dans le desespoir, qui le rendit son propre homicide, s'il eut connu pour un séducteur celui qu'il avoit trahi.

VIII. 4°. Enfin, si le témoignage de soixante & dix hommes, ne suffit pas pour averer les miracles de Jesus-Christ, il n'y a plus de verité dans les Evangiles; aucun fait que l'on ne puisser évoquer en doute; d'autant plus que bonne foi de la bonne foi qui paroît dans les écrits des Apôtres, ne permet ceux qui les pas même de penier qu'ils ayent voulu en imposer. On y voit tant d'amour pour la verité, qu'ils n'ont pas même omis ce qui est à leur desavantage. Ainsi saint Matthieu dit sans aucun détour, qu'il étoit Publicain lorsque Jesus-Christ l'appella à soi; & faint Pierre, que l'on peut regarder comme auteur de l'Evangile de saint Marc, puisque celui-ci n'a fait que mettre par écrit ce qu'il avoit appris de lui parlant par la bouche de cet Evangeliste, passe sous silence le témoignage glorieux qu'il rendit à la divinité de Jesus-Christ, & les prérogatives qu'il en reçût après cette confession; mais quand il s'agit de rapporter l'histoire de son reniement, bien loin d'en diminuer aucune circonstance, il encherit sur ce qu'en ont écrit les autres Evangelistes. Tous ont rapporté avec la même sincerité, la trahison d'un des Disciciples, les calomnies, les opprobres, les souffrances, la mort ignominieuse de Jesus - Christ. Si leur dessein eût été de nous tromper, ils n'auroient écrit de lui que des choses merveilleuses: par exemple, que Judas, après sa perfidie, fut changé en

Tome IV.

Hh

pierre; que la main de celui qui frappa Jesus sur la joue sécha à l'instant; que Caïphe perdit la vûe en punition du jugement injuste qu'il rendit contre lui; que s'étant laissé conduire devant ses Juges, il s'étoit retiré de leur présence, leur laissant à sa place un phantôme sur lequel ils avoient exercé toutes leurs cruautez. Ou plûtôt ils auroient passé sous silence l'histoire de sa passion & de sa mort, & l'auroient fait remonter au Ciel sans être mort, après l'établissement de sa doctrine. Eusebe conclut que l'on doit recevoir pour vrai tout ce que les Apôtres ont écrit de Jesus-Christ, & autorise leur témoignage par celui de Joseph historien Juif, & contemporain des Apôtres, dans son fameux passage au livre dixiéme des antiquitez de Judée.

Verité des miracles de Jeius-Christ; la magie. Cap. 6.

IX. Il répond ensuite à ceux qui traitoient de pressiges les miracles de Jesus-Christ. Il fait voir l'injustice de ce préjugé par qu'on ne peut l'extrême disproportion de ses mœurs & de sa doctrine avec les attribuer à celle des Magiciens, toujours passionnez pour la gloire, avides du gain, abandonnez aux voluptez les plus infàmes. Mais il insiste principalement sur ce qu'on n'a jamais pû convaincre de magie aucun de ses Disciples, ni même aucun Chrétien, quelques tourmens qu'on leur ait fait fouffrir pour les obliger à s'en avouer coupables. Au contraire, il fait remarquer que les Apôtres, dans le cours de leur prédication, ayant sans doute parlé contre la magie, plusieurs de ceux qu'ils avoient convertis leur apporterent grand nombre de livres qui traitoient de cette science, & ils les firent brûler dans la place publique. Il montre encore que si les plus célebres Philosophes n'ont pû étendre leur secte jusqu'au point où Jesus-Christ a étendu la sienne, bien moins celle d'un Magicien auroit eu un semblable succès; qu'aucun de ceux qui ont excellé dans l'art magique, n'a rien fait qui approchât des merveilles operées par Jesus-Christ; qu'il ne les a point faites par le secours des démons, puisqu'il n'y a employé ni facrifices, ni libations, ni invocations de ces malins esprits, & que les Chrétiens suivant ce qu'ils ont appris de lui, aiment mieux mourir que de leur sacrisser, exerçant même un tel pouvoir sur eux, que par le nom de Jesus-Christ & par des prieres très-pures, ils les obligent à sortir des corps de ceux qu'ils possedent. D'ailleurs, la terreur que sa présence seule imprimoit aux démons, la vie innocente & la priere envers Dieu qu'il nous a enseignée, le monde entier converti par de pauvres pêcheurs, la soumission de ses Disciples quand il leur ordonne d'aller entreprendre ce grand ouvrage, l'heureux succès de leur entre-

prise malgré leur ignorance, les persécuteurs vaincus par la constance des Chrétiens, tout cela prouve invinciblement que lesus Christ n'a agi ni par les seules forces de l'homme, ni par le secours des démons, mais par une vertu divine. Enfin, Eusebe remarque que la fainteté du Sauveur & l'innocence de fa vie ont été fi éclatantes, que Porphyre, le plus grand-ennemi de norre Religion, avoit été obligé d'avouer, & d'appuver même du témoignage de ses dieux, que Jesus-Christ étoit un homme d'une grande probité, & que son ame avoit été recûe dans les champs élifées.

X. Dans le quatriéme livre Eusebe traite théologiquement de De la nature la nature du Verbe. Il dit que Dieu ayant résolu de toute éter- du Verbe. nité de créer le monde, produifit avant toutes choses son propre Fils, pour en être le Seigneur, l'administrateur & le confervareur ; qu'il le produifit de lui-même, seul Dieu parfait engendré de Dieu, comme le folcil produit fa lumiere, & la fleur fon odeur savec cette différence néanmoins que la lumiere ne peut être féparée du foleil , qu'elle en est l'effet nécessaire , qu'elle fublifte en même tems avec lui, & qu'elle lui donne en quelque forte fon complement; au lieu que le Fils subsiste par lui-même féparément du Pere, qu'il n'a pas son essence de lui même mais du Pere, qui éxistoit avant lui comme seul non engendré; que le Pere ne recoit rien du Fils quant à fa nature, & que le Fils au contraire tient du Pere comme de sa cause, & son être & sa maniere d'être : engendré avant tous les tems, toujours coëxiflant au Pere , Verbe , Dieu , non par séparation ou division de la substance du Pere, mais par sa volonté & par sa puissance, d'une maniere que nous ne pouvons concevoir ; car comme personne ne connoît le Pere sinon le Fils , ainsi personne ne connoît le Fils sinon le Pere qui l'a engendré. Il prouve que ce Fils est unique; qu'il est au dessus de tous les êtres créés, dont il est lui - même le créateur & le conservateur ; qu'il est en tout femblable au Pere; mais il infinue toujours quelque dépendance de la part du Fils, qu'il dit avoir été produit par le Pere pour être l'executeur & l'instrument de ses volontez. On examinera ailleurs fon fentiment für ce point,

XI. Il traite ensuite des motifs de l'Incarnation, & dit que Etat de la les hommes abusant de leur liberté pour se livrer entierement nature humaiau mal, Dieu pour ne pas les laisser à eux-mêmes sans chef ni carnation ; pasteur, les mit comme en tutelle fous la conduite des Anges, pourquoi le aufquels il distribua chaque Nation, mais qu'il foumit eux-mê- s'est fait hom-

me; distinction des deux natures en Jesus-Christ. Deuteron. XXXII.v. 8.

mes à son Fils unique, avec Jacob & Israël, c'est-à-dire, la partie des hommes qui avoient conservé le culte du vrai Dieu. Cette division est marquée, selon lui, dans Moise en ces termes: Cap. 6.& seq. Quand le Très-Haut a fait la division des peuples, quand il a séparé les enfans d'Adam, il a marqué les limites des peuples selon le nombre des Anges de Dieu, & il a choist Israël pour être la portion du Seigneur, & Jacob pour être son partage. Le Fils non seulement conserva parmi les siens le culte du Très-Haut, mais il les amena insensiblement jusqu'au point de ne plus adorer que lui seul. Les Anges commis à la garde des autres peuples ne pouvant leur faire concevoir l'Etre suprême autrement que par ses ouvrages, les porterent à la consideration des astres; du soleil, de la lune & des étoiles, qui étant ce qu'il y a de plus brillant dans la nature étoient plus propres à leur faire juger de la grandeur du Créateur. Mais eux s'accoutumerent à regarder ces créatures comme des dieux, poussez par les mauvais démons qui introduisrent aussi parmi ces nations une infinité d'autres divinitez de toute espece, firent autoriser chez elle les crimes les plus abominables sous prétexte de religion, & les engagerent dans les voluptez infâmes, par le moyen des fables qu'ils inventerent au sujet des dieux. Ils entreprirent même de séduire le peuple du Seigneur; & malgré les avertissemens qu'il recevoit des Prophétes, il se laissa souvent entraîner dans les mêmes desordres que les autres nations. De cette sorte les mauvais démons s'étoient soumis toute la terre, & la corruption étoit devenue entiere, telle que l'a décrit saint Paul dans son Epître aux Romains! N'y ayant donc plus d'autre moyen de délivrer les hommes de la servitude des démons, le Fils de Dieu s'est fait homme luimême, mais sans cesser d'être Dieu comme auparavant. Comme homme il souffroit, comme Dieu il faisoit des miracles; comme homme il est mort, comme Dieu il a commandé à la mort même, en arrachant des enfers ceux qu'elle y tenoit dans ses chaînes. Son dessein en mourant a été d'étendre sa domination sur les morts de même que sur les vivans, de nous délivrer du peché, de s'offrir en victime pour le monde entier, d'abbatre la puissance des démons, d'apprendre à ses Disciples par son propre exemple à mépriser la mort dans l'attente d'une meilleure vie. Quant à la Divinité, elle n'a rien souffert de son union avec la nature humaine. Lorsque Jesus-Christ, comme homme, conversoit avec les hommes étant present dans un certain lieu, le Verbe remplissoit en même-tems tous les lieux; il étoit avec le

. Pere & dans le Pere, gouvernant toutes choses au Ciel & sur la terre. Elle n'a rien souffert de la mort de l'homme, non plus que le soleil en pénétrant de ses rayons un corps mort; au contraire de même que le soleil vivisie les corps par sa lumiere, ainsi le corps mort du Verbe revint à la vie aussitôt qu'il reçût en soi la vertu du Verbe. Alors ce qu'il y avoit de mortel dans Jesus-Christ fut revêtu de l'immortalité; l'homme entier absorbé par la nature de Dieu, ce fut de nouveau le Dieu Verbe, comme avant l'Incarnation, l'homme fut déifié, & entra en communauté de la vie éternelle & des privileges de la Divinité du Verbe. Ce sont-là les prémices de notre esperance, le bonheur de cet Homme-Dieu, nous étant à tous le gage de l'immortalité & du regne

qui nous est promis dans lui & avec lui.

XII. C'est ainsi qu'Eusebe explique l'œconomie de l'Incarna- En quel sens tion. Il traite ensuite du nom de Christ, & fait voir que l'Ecri-le nom de ture l'attribue non seulement à ceux qui avoient reçû l'onction d'Oint conmaterielle, comme les Prêtres & les Rois chez les Juiss, mais vient à Jesusencore à ceux que Dieu oignoit d'une maniere insensible par Christ. l'effusion de son esprit, comme Abraham, Isaac & Jacob, dont seq. il est dit dans le Pseaume : Gardez-veus bien de toucher à mes oints, Psal. CIV. & ne maltraitez point mes Prophètes. C'est, selon lui, en ce der- v. 15. nier sens, que le nom de Christ convient à Jesus, lequel comme Verbe de Dieu est Prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedech, c'est-à-dire, qu'il ne reçoit pas l'onction de la main des hommes, mais de Dieu son Pere qui l'a engendré de lui-même, l'oignant ainsi d'une maniere plus excellente que tous les autres, suivant ce qui est écrit dans le Pseaume : Vous avez aime la justice & Psal XLIVI hai l'iniquité; c'est à cause de cela, à Dien, que votre Dien vous a oint d'une huile de joie d'une maniere plus excellente que tous ceux qui y ont part avec vous. Le même Sauveur dit par la bouche d'Isaïe : L'esprit du Seigneur s'est reposé sur moi, c'est pourquoi il m'a consacré par son onction; il m'a envoyé precher l'Evangile aux pauvres. Sur cet endroit Eusebe fait remarquer le style ordinaire aux Prophétes, de parler des choses à venir comme si elles étoient déja passées; puis il continue à marquer les autres endroits de l'Ecriture où il est fait mention du nom de Christ ou de Jesus, & fait l'application de tous ces passages à Jesus-Christ.

XIII. Dans le cinquiéme livre & les suivans, Eusebe traite de Témoigna: nouveau toute cette doctrine du Verbe, qu'il étend & prouve ges des Propar les paroles des Prophétes; & premierement il allegue pour chaut la gene sa génération éternelle le fameux passage des Proverbes : Le ration & la

divinité du Fils. 1 ib. 5. cap. 1.

¥. 8.

Seigneur m'a créé au commencement de ses voies, il m'a engendré avant les collines. C'est ainsi que les Septante, qu'il suit ordinai-Prov. VIII. rement, rendent ce passage. Il dit que ce seroit une chose impie de vouloir expliquer cette generation par des exemples tirez de la generation ordinaire des corps, & que d'un autre côté il y auroit du danger à avancer que le Fils a été tiré du néant comme toutes les autres créatures; qu'il vaut donc mieux s'en tenir à ce que les saintes Ecritures nous enseignent là dessus, sans prétendre approfondir la maniere dont se fait la géneration du Verbe, nous qui ignorons tant d'autres choses purement naturelles. Sur Ifa. LIII. quoi il apporte à diverses fois cet endroit d'Isaïe: Qui racontera sa génération? Il passe aux paroles du Pseaume: Le Seigneur a dit Pial. CIV. à mon Seigneur ... je vous ai engendré de mon sein avant l'étoile du jour. Et encore: Le Seigneur a juré, & son serment demeurera immobile, que vous êtes Pretre éternel selon l'ordre de Melchisedech. Enfin, Il boira de l'eau du torrent dans le chemin, & c'est pour cela qu'il élèvera sa tète. Les premieres paroles prouvent la Divinité du Fils, & qu'il a été engendré du Pere ; les suivantes prouvent fon Sacerdoce éternel; celles-ci prédisent sa Passion. Dans Isaie il est dit que les justes l'adoreront, & qu'ils lui adresseront leurs prieres, parce que Dieu est en lui, & qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui : c'est-à-dire, selon Eusebe, qu'il faut adorer le Fils à cause du Pere qui habite en lui; de même qu'on respecte l'image d'un Roi à cause de celui qu'elle represente. Il y a toutesois cette difference, selon Eusebe même, que le Fils est l'image naturelle du Pere, étant Dieu par sa nature & Fils unique de Dieu, non par adoption comme ceux qui sont élevez à cette dignité. Dans le Pleaume XXXII. il est appellé la parole du Seigneur, par laquelle les cieux ont été affermis; & lui-même se rend ce témoignage

¥. 14.

Cap. 4. Ifai. XLV.

Cap. 6.

1'a. XLVIII, par la bouche d'Isaïe: C'est moi, c'est moi-meme qui suis le premier G qui suis le dernier; c'est ma main qui a fonde la terre; c'est ma main droite qui a affermi les cieux .... & maintenant j'ai été envoyé par le Seigneur mon Seigneur, & par son esprit. Eusebe fait remarquer le mot de Seigneur répeté, pour marquer le Dieu souverain ; soutenant que ce n'est pas lui qui est appellé le premier, puisqu'il est sans principe & avant le premier, c'est-à-dire, avant le Fils à qui il a donné l'éxistence.

Distinction du l'ere & du Fils; c'est le

XIV. Pour prouver que le Fils a sa subsistance propre autre des personnes que celle du Pere, il apporte les passages de l'Ecriture, où Dieu semble tenir conseil avec un autre, & lui adresser la parole & Fils qui a ap- ceux où soit le Pere, soit le Fils parlent d'un autre Dieu & d'un

autre Seigneur. Il soûtient que les endroits où il est dit que Dieu paru aux Paapparoissoit aux anciens, doivent s'entendre du Fils & non pas triarches. du Pere; ce qu'il fonde sur cette raison, qu'il n'est pas pieux de croire que Dieu se montre aux hommes sous une figure corporelle; & fur le passage de saint Jean: que nul homme n'a jamais Joan I. v. 8. và Dien. Il croit néanmoins que ce fut le Pere qui parla à Moise du milieu du buisson ardent; non pas à la verité par lui-même mais par un Ange, de même que par Isaie, Jeremie & les autres Prophétes; c'est tantôt lui qui parle, tantôt la personne du Verbe, tantôt celle du Saint-Esprit. Comme cependant il est écrit que celui qui parloit à Moise étoit le même qui avoit apparu à Abraham, à Isaac & à Jacob. Eusebe a recours à une traduction d'Aquila, selon laquelle il prétend qu'on doit lire: que Dieu avoit apparu à ces Patriarches, non par lui-même, mais par son Fils. Or dans tous ces endroits où il prétend qu'il est fait mention des apparitions du Verbe, il a grand soin de faire remarquer qu'il y est toujours reconnu pour Dieu & Scigneur, soit expressément, soit en termes équivalents.

XV. Il vient aux Prophéties qui regardent l'avénement d'un Dieu sur la terre ; les deux grands signes de cet avénement, qui venue du font la vocation de toutes les Nations à la foi, & la ruine du Messie. peuple Juif en conséquence de son incrédulité; suivent celles qui déterminent la manière de cet avénement, qu'il viendroit dans la chair & la nature de l'homme, naîtroit d'une Vierge, d'entre le peuple Juif, de la tribu de Juda, du sang de David & de Salomon, & que Bethléem seroit le lieu de sa naissance. Ensebe prouve que toutes ces Prophéties ont été accomplies en Jesus-Christ; & c'est ce qui fait la matiere des six & septiéme livres.

XVI. Pour ce qui est du tems de l'avénement du Fils de Dieu, dont Eusebe traite dans son huitiéme livre, il le détermine d'abord par la Prophétie de Jacob, où il est dit que le sceptre ne touchant le seroit point ôté de la maison de Juda, ni le Prince de sa poste- tems de la verité, jusqu'à ce que Dieu eût accompli ses promesses, c'est-à-dire felon la Vulgate, jusqu'à ce que celui qui devoit être envoyé fût venu. Il montre par la suite & par ce qui précede, que cette Prophétie ne peut se rapporter qu'à Jesus Christ, qui est venu précisément dans le tems que les Juiss ont cessé d'avoir des Princes de la tribu de Juda. Il soutient donc que cette tribu a fourni des chefs à sa nation depuis David jusqu'à Herode, le premier Roi étranger qu'ayent eu les Juiss; & qu'avant David,

Prophéries

Lib. 6.

Lib. 7.

Explication de la Prophetie de Jacob nue du Messie. Lib. 8.

Cap. 1.

quoique ceux qui avoient l'autorité souveraine ne fussent point tirez de la tribu de Juda, elle ne laissoit pas de dominer sur toutes les autres, comme l'on voit par cet endroit des Nombres: Le Seigneur dit à Moise: Que chacun des chefs offre chaque jour ses présens pour la dédicace de l'Autel; & le premier jour Nahasson fils d'Aminadab, Prince de la Tribu de Juda, offrit son oblation. Et ailleurs il est dit qu'après la mort de Josué, les enfans d'Israël ayant consulté le Seigneur, pour sçavoir qui devoit être leur chef dans la guerre qu'ils alloient entreprendre contre les Chananéens, le Seigneur répondit : Juda marchera devant vous ; je lui ai livré le pays. Eusebe ajoûte que toutes les autres parties de cette Prophétie de Jacob se sont accomplies à la lettre en Jesus-Christ; que ses freres l'ont loué quand ses Disciples l'ont reconnu pour le Messie, & qu'ils l'ont même adoré depuis qu'ils eurent connu sa Divinité; qu'il a poursuivi ses ennemis lorsqu'il a triomphé de la mort & de routes les puissances des ténebres; qu'il a joint l'ânon avec l'anesse, lorsqu'il est entré en cet équipage à Jerusalem; qu'il a lavé ses habits dans le vin, quand il a répandu son sang sur la Croix; que ses dents ont paru blanches comme le lait, & ses yeux agréables comme la couleur du vin, quand il a institué l'Eucharistie.

Explication des toixantedix femaines de Daniel. Dan. IX. V. 24.

Cap. 2.

XVII. Venant à la célebre Prophétie de Daniel, qui regarde aussi le tems de la venue du Messie; après quelques réflexions fur ce qui y est dit de la consommation du peché, de l'avénement de la justice éternelle, de l'onction du Saint des Saints; il rapporte l'explication que Jules Africain donnoit aux soixante & dix semaines dont il y est parlé, & qui font en tout 490. ans. Cet auteur fixoit leur commencement à la vingtième année du regne d'Artaxerce, lorsque Nehemie sur envoyé pour rebâtir le Temple de Jerusalem. Cette année étoit la quatriéme de la LXXXIII. Olympiade. Depuis ce tems jusqu'à la CII. qui revient à la seizième année de Tibere, il se trouve 475, ans qui en font 490. selon la manière de compter des Hebreux, dont les années sont lunaires, & composées seulement de 354, jours, ce qui fait que tant les Juiss que ceux d'entre les Grecs qui suivent le même calcul, ont accoutumé à chaque huitiéme année d'ajouter trois mois. Après avoir rapporté ce sentiment, Eusebe donne sa propre explication. Il remarque que l'Ange parlant à Daniel, distingue premierement sept semaines, puis soixantedeux, puis une Les sept premieres qui font quarante-neuf ans, marquent, selon lui, le tems qui sut employé au rétablissement

du

FUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. Cr. VIII. ART. IV. 240 du Temple de Jerufalem après le retour de la caprivité de Babylone. Car depuis la premiere année de Cyrus l'Ancien, qui permit aux Juifs de retourner dans leur pays & de rebâtir le Temple, jusqu'à la fixième année de Darius en laquelle il fut achevé . il v a quarante-fix ans ; d'où vient que les luifs difoient à Jesus-Christ: On a mis augrante-six ans à batir ce Temple, et Joan IL vous le rétablirez en trois jours? Or en ajoutant encore trois an- v. 10. nées que l'on employa, au rapport de Josephe, pour les ornemens extérieurs du Temple, cela fait au juste les quarante-neuf années. Les foixante deux autres femaines jointes aux fept premieres, défiguent tout le tems que les Grands - Prêtres eurent la souveraine autorité chez les Juifs après le retour de Babylone, depuis la premiere année de Cyrus, où le Grand-Prêtre Tofedec commenca à regner, jufqu'au pontificat d'Hircan qu'-Herode fit mourie, & qu'Eufebe compte pour le dernier oint du Seigneur, c'est-à-dire, pour le dernier veritable Grand-Prêtre des Juifs. En effet, après sa mort Herode s'étant emparé du royaume des Juifs, fit remplir la fouveraine Sacrificature par des gens de la lie du peuple, qui n'étoient point de la race Sacerdotale , qu'il changeoit même à son gré contre la loi expresse de Dieu, qui vouloit qu'ils sussent perpétuels. Que si l'on veut commencer les septante semaines par le regne de Darius. en commencant par la seconde année de la LXVI. Olympiade. les soixante - neuf se termineront au tems d'Auguste & d'Herode, sous lesquels le Sauveur est né. Quant à la soixantième & derniere temaine, Eufebe croit qu'elle n'est séparée des autres dans la Prophétie, que pour marquer un tems qui devoit s'écouler entr'elle & les foixante-neuf premieres ; de forte qu'il la transporte jusqu'au tems où Jesus Christ commença à prêcher . & il l'explique ainsi : » Dans cette dernière semaine Jesus-" Christ a confirmé son alliance avec plusieurs, soit en établiso fant fa doctrine par lui-même ou par ses Apôtres, soit en in-» stituant le Sacrement de son Corps & de son Sang. Au milieu « de la femaine les hofties cefferent, lorfou'à la mort de Jefus-» Christ le voile du Temple se déchira du haur en bas, pour marque de la réprobation de la Synagogue & de ses sacrifices. · Or quoique depuis ce tems les cérémonies judaïques avent » encore subsisté, elles cesserent dès-lors d'être agréables à » Dieu, comme se faisant sans son esprit & contre ses loix. Ainsi » l'abomination de la défolation étoit dans le Temple, & elle

» y continua jusqu'à ce qu'enfin elle devint entiere par la ruine

Tome IV.

» du Temple & de toute la nation Juive, qui arriva sous

" Vespalien.

Accomplifsement des la personne de Jelus-Christ.

Lib. 9.

XVIII. Eusebe éxamine de plus les autres signes marquez Propheties en dans les Prophétes pour le tems de l'arrivée du Messie, scavoir une paix generale dans tout le monde, la destruction de Jeru-Cap. 3. & seq. salem, l'abolition de la Synagogue, la vocation des Gentils à la foi; & montre que toutes ces choses sont arrivées ou dans le

tems que Jesus-Christ a paru sur la terre, ou peu d'années après. Les passages sont tirez de Michée, de Zacharie, d'Isaïe. Il continue de confronter les Prophétes avec les Evangelistes, & tâ-

che de faire voir que ce que ceux-ci ont écrit de Jesus-Christ, ceux-là l'avoient prédit du Messie long-tems auparavant. Il ex-

plique de l'étoile qui apparut aux Mages au tems de la naissance du Sauveur cette Prophétie de Balaam: Une étoile sortira de Jacob; de sa fuite en Egypte, celle-ci d'Isaïe: Le Seigneur mon-

tera sur un nuage léger, & il entrera en Egypte; de son retour du même pays, cet endroit des Nombres : Dieu l'a fait sortir d'Egypte 3 & cet autre tiré d'Osée : f'ai rappellé mon Fils de l'Egypte.

Il cite de même plusieurs autres Prophéties de l'ancien Testament, sur la Prédication de saint Jean dans le désert; sur le Baptême de Jesus-Christ, sur sa tentation après son jeune de qua-

rante jours, sur ses miracles & en particulier sur le premier de tous qu'il fit aux nôces de Cana en Galilée, & sur celui qu'il fit en marchant sur la mer; sur ce qu'il devoit prêcher l'Evangile

aux pauvres & être l'auteur d'une nouvelle loi, sur l'obstination des Juiss à ne pas le reconnoître, sur son entrée solemnelle à

Jerusalem. Enfin, il fait voir qu'ils ont prédit sa Passion, la trahison de Judas, la fin malheureuse de ce traître, & l'élection de saint Mathias en sa place; l'éclipse du soleil arrivée à la mort de Jesus-Christ, la priere qu'il fit à son Pere sur la Croix, les

insultes qu'il souffrit de la part des Juiss, le coup de lance qu'il reçut dans le côté, les cloux dont ses piés furent percez, le

sort que l'on jetta sur ses vêtemens, sa descente aux enfers.

XIX. Tels font les livres de la Préparation & de la Démonla Demonstra- stration Evangélique d'Eusebe, le plus grand corps de controtion Evange- verse, & l'un des plus achevez que nous ayons dans l'antiquité. Nous n'avons plus les dix derniers de la Démonstration; mais il y a apparence (f) qu'Eusebe y expliquoit le reste; c'est-à-dire, les Prophéties touchant la sépulture de Jesus-Christ, sa Résur-

Lib. 10.

Les dix detniers livres de lique sont perdus; ce qu'ils contenoient.

<sup>(</sup>f) Flouri , hift. Ecclef. lip. 10. nom. 5.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. V. 251 rection, son Ascension, l'établissement de son Eglise, & son dernier avénement. Scaliger assure qu'ils sont dans la Bibliotheque du Vatican; mais on croit qu'il s'est trompé, & que ce sont les mêmes que ceux que nous avons dans nos imprimez. Saint Jerôme nous apprend que dans le dix-huitième livre, Eusebe expliquoit quelques endroits du Prophéte Ofée.

#### ARTICLE V.

# Discours d'Eusebe à la Dédicace de l'Eglise de Tyr.

I. ONSTANTIN & Licinius ayant (g) purgé le monde des tyrans impies, les Chrétiens autorisez par les Edits d'Eusche sur l'heureux etat des Empereurs, commencerent (b) à rebâtir les Eglises beau- de l'Eglise, coup plus magnifiques qu'elles n'avoient jamais été. Nous vî- prononce à la mes après cela (i), dit Eusebe, la solemnité des dédicaces & l'Eglise de des confécrations de nos Oratoires, les assemblées d'Evêques, Tyr, vers l'an le concours des peuples, les témoignages réciproques de la charité des Fidéles. Les Chrétiens de tout sexe & de tout âge, joignoient leurs cœurs & leurs voix pour faire à Dieu leurs prieres, & les Evêques relevoient par des discours la magnificence de ces céremonies. Il faut rapporter à ce tems, c'est-à-dire, vers l'an 315. lorsque Licinius (k) étoit encore favorable aux Chrétiens, celui qu'Eusebe fit (1) à la Dédicace de l'Eglise de Tyr, & qu'il a eu soin de nous conserver dans son histoire Ecclefiastique. Il le prononça (m) devant un grand peuple, & en présence de plusieurs Evêques à qui il adresse la parole, & particulierement à Paulin (n) Evêque de la Ville, son ami particulier, dont nous avons eu quelque occasion de parler dans la vie d'Eusebe (0).

II. Il le commence en ces termes : » O amis de Dien & Pon-» tifes, qui portez la sainte tunique & la couronne celeste de cite ses audi-» gloire, qui avez l'onction divine & la robe sacerdotale du teurs à rendre » Saint-Esprit. Ce (p) qui semble montrer que dès-lors les Evê- des mervellques portoient quelques ornemens au moins dans les Eglises; les qu'il opé-

Dédicace de

Analyse.

<sup>(</sup>g) Fabric. Bibl. Gree. som. 6. lib. 5. cup.

<sup>(</sup> h )Et Eusebius Cesariensis in octavo decimo libro ivayyexenis anodeiteus, quedam de Ofes Propheta, disputat, Hieronym. Prafat in Ofee Prophet. pag. 4235, tom. 3.

<sup>(</sup>i) Euseb. hift. lib. 9, cap. 11.

<sup>(</sup> k) Ibid. lib. 10. cap. 2.

<sup>(1)</sup> Ibid. cap. 3.

<sup>(</sup>m) Ibid. cap. 4. pag. 374. 5 375.

<sup>(</sup>n) Ibid. pag. 371.

<sup>(</sup> p ) Fleuri , hist. Eccles. liv. 10. nom. 3.

Euteb. hift. lib. 10. cap.4. pag. 371.

> Pag. 372. Pag. 373.

roit en faveur d'autant plus qu'il est souvent parlé de leur couronne. Il s'étend de son Eglise ensuite sur les merveilles de Dieu qui leur étoient connues, non plus par le rapport de leurs peres, mais par le témoignage de leurs propres yeux; & excite tous les Fidéles à chanter à Dieu des Cantiques de louanges & d'actions de graces. » Ne cessons » jamais, dit-il, de louer le Pere Eternel, & de rendre nos ac-» tions de graces à celui qui est après lui l'auteur de tous nos » biens, c'est-à-dire, à Jesus qui nous l'a fait connoître, qui » nous a enseigné la vérité de la Religion, qui a exterminé les » impies & les tyrans, qui a réformé nos mœurs, & qui nous a » fauvez lorsque nous étions perdus. Ce Fils unique de Dieu qui p'a une bonté & une puissance égale à celle de son Pere, s'est » revêtu volontairement par obéissance, de la foiblesse de notre » nature pour guérir notre corruption ; il a confideré nos ma-" ladies comme un sage & charitable Medecin, il a manié nos » ulceres & nos playes, il s'est chargé de nos miseres & de nos » douleurs, & nous a retirez du sein de la mort. Il n'y avoit que » lui entre toutes les Vertus celestes, qui eût une puissance assez » étendue pour procurer le falut d'un si grand nombre de per-» fonnes. Il nous conserve par une grace que nous n'avions » point esperée, & nous fait jouir de la félicité éternelle. Il est » l'Auteur de la vie & de la lumière, notre grand Medecin, no-» tre Roi, notre Maître, & l'Oint de Dieu.

Puissance de Jesus-Christ; Il est l'Ange seil, le Genéral de l'armée de Dieu, Fils naturel de Dieu, & Dieu lui-meme.

Pag. 374.

Pag. 375.

III. Après avoir décrit les efforts du démon pour ruiner l'édifice spirituel de l'Eglise, il releve la puissance de Jesus-Christ, du grand con- qui malgré ces attaques, & malgré la guerre que tous les hommes lui ont faite pendant des siécles entiers, l'a rendue plus florissante de jour en jour. Il dit qu'il est l'Ange du Grand-Conseil, le General de l'armée de Dieu, qui ayant éprouvé la constance de ses soldats par les plus pénibles travaux, a enfin paru tout d'un coup, a tellement détruit ses ennemis qu'il n'en reste aucun souvenir, & a élevé ses amis non seulement au-dessus du ciel & des astres, du soleil & de la lune, & des autres créatures insensibles, mais au-dessus des hommes & des Anges. Que l'on voyoit alors ce qui n'étoit jamais arrivé; les Empereurs pleins de reconnoissance envers Dieu pour les honneurs qu'ils tenoient de sa bonté, mépriser les idoles, fouler aux piés le culte des démons, se mocquer des vieilles erreurs qu'ils avoient reçûes comme par tradition de leurs peres, ne reconnoître qu'un seul Dieu, publier que Jesus-Christ Fils unique de Dieu, est Roi de tout le monde. Enfin, déclarer par leurs Edits qu'il est le Sauveur,

& consacrer à la posterité par des monumens publics, ses glorieuses actions & ses célebres victoires. » Ainsi, ajoute-t'il, notre » Seigneur Jesus - Christ n'est pas seulement reconnu par les Princes, comme un Roi ordinaire & mortel, mais il en est » adoré comme le Fils naturel de Dieu . & comme étant Dieu » par lui-même.

IV. Il passe à ce qui faisoit le sujet de la céremonie presente? c'est-à-dire, la construction de la nouvelle Eglise de Tyr. Il releve l'ardeur de ceux qui avoient travaillé à cet ouvrage, & le qui font bâtir mérite qu'ils avoient acquis par-là devant Dieu. Mais il leur des Eglites. fournit à penser, qu'il y en avoit peut-être, qui, quoiqu'atten- des Evéques. tifs à élever à l'extérieur ce Temple matériel, avoient rejetté la pierre angulaire de l'édifice spirituel de nos ames, qui est J. C. " Mais, dit-il, qui a droit d'en juger, si ce n'est le souverain Ponv tife, qui pénetre le secret des cœurs. Ce droit, ajoûte-t'il parlant au peuple de Tyr, appartient encore à celui qui tient le » premier lieu parmi vous après Jesus-Christ, au General de » votre armée que le souverain Pontise a honoré après lui de "l'honneur du Sacerdoce, qu'il a établi Pasteur de votre trou-» peau, qu'il a élevé au-dessus du peuple par l'ordre du Pere. » comme l'interpréte de ses volontez & de ses intentions, com-" me un autre Aaron & un autre Melchisedech, qui est l'image du » Fils de Dieu: c'est à lui à qui il appartient après ce souverain » Pontife, de pénetrer les replis les plus cachez de vos conscien-» ces, qu'il connoît par un long usage, & de vous donner les » véritables préceptes de la pieté, dont depuis long-tems il s'est » fait un continuel exercice.

V. Ce qu'il y a de plus curieux dans ce discours, c'est la déscription qu'Eusebe y fait de l'Eglise de Tyr. Elle (q) avoit été de l'Eglise de ruinée comme les autres, & les Infidéles avoient pris à tâche d'en défigurer même la place, en y amassant toutes sortes d'immondices. Quoiqu'il fût facile de trouver une autre place, l'Evêque Paulin aima mieux faire nettoyer celle-ci, pour rendre plus sensible la victoire de l'Eglise. Tout son peuple y contribua liberalement avec une sainte émulation ; ils mirent tous la main à l'œuvre, l'Evêque tout le premier; & ce nouveau bâtiment fut beaucoup plus grand & plus magnifique que l'ancien qui avoit été ruiné. Une enceinte de murailles enfermoit tout le lieu Saint, dont l'entrée étoit un grand portail tourné à l'Orient, si

Reflexion d'Eusebe teuchant ceux Pag. 376.

Description. Pag. 377.

Pag. 3806

<sup>(</sup>q) Fleuri , hift. Beelef. liv. 10. nom, 3.

\*élevé qu'il paroissoit de fort loin, attirant les regards des Infideles, comme pour les appeller à l'Eglise. On entroit d'abord dans une grande cour quarrée, environnée de quatre galeries foutenues de colonnes, c'est-à-dire, un peristyle; & entre les colonnes étoit un treillis de bois, en sorte que les galeries étoient fermées, mais à jour.. L'à s'arrêtoient ceux qui avoient encore besoin des premieres instructions. Au milieu de la cour & visà-vis l'entrée de l'Eglise, étoient des fontaines qui donnoient de l'eau en abondance, afin que l'on se pût laver avant que d'entrer, & pour être des symboles de la purification spirituelle. Ayant passé la cour on trouvoit le portail de l'Eglise, ouvert aussi vers l'orient par trois portes, celle du milieu étoit beaucoup plus haute & plus large que les deux autres; ses battans étoient de cuivre avec des liaisons de fer, ornez de sculptures agréables. Par cette principale porte on entroit dans la nef ou le corps de la Basilique, & par les autres, dans les bas côtez ou galeries qui l'accompagnoient de part & d'autre, & au dessus desquelles étoient des senêtres, sermées seulement de treillis de bois d'un ouvrage délicat avec divers ornemens; car dans les pays chauds, les vîtres ne sont pas d'usage. La Basilique étoit grande & élevée, foutenue de colonnes beaucoup plus hautes que celles du peristyle. Le dedans étoit bien éclairé, & brilloit de tous côtez, orné des matieres les plus précieuses & des ouvrages les plus exquis. Elle étoit pavée de marbre en très-beaux compartimens; couverte de cédre que le voisinage du Liban fournissoit en abondance. Au fond on voyoit des trônes, c'està-dire, des siéges fort élevez, pour les Prêtres & pour l'Evêque au milieu d'eux. Ces sièges étoient disposez en demi cercle, qui enfermoit l'Autel par derriere; car il n'y en avoit qu'un seul: en sorte que l'Evêque dans les prieres regardoit le peuple en

Pag. 382.

Pag. 381.

rempli de bancs rangez avec un grand ordre. Des deux côtez en dehors étoient de grandes salles, & d'autres piéces destinées pour les Cathécumens, comme le Baptistaire, & les lieux où on les instruisoit. On peut aussi compter entre ces piéces la Diaconie, la Sacristie, la salle d'audience, & d'autres semblables nommées en d'autres Eglises. Ces pièces avoient des portes de communication, pour entrer dans la Basilique par les bas côtez. L'Eglise ainsi accompagnée, étoit enfermée d'une muraille,

face, & étoit tourné à l'orient. Le Sanctuaire étoit fermé au peuple par une balustrade ou treillis de bois, orné de sculpture d'une délicatesse admirable; & tout le reste de la Basilique étoit

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. VI. 255 pour la séparer des lieux profanes. Cette (r) Eglise est la premiere dont nous trouvions la description; mais celles que nous voyons incontinent après dans les autres pays y sont si conformes, qu'elles paroissent avoir été bâties à peu près sur le même modele; qui par consequent venoit d'une tradition plus an-

VI. Eusebe releve ensuite le triomphe de l'Eglise de Jesus-Christ, dont celui de la nouvelle Eglise de Tyr n'étoit que la figure. Il loue la sage & prudente œconomie de l'Evêque Pau- peuple étoit lin, qui ne brilloit pas moins dans la conduite de son troupeau, que son zele s'étoit fait admirer dans la construction d'un Temple si magnifique; & finit par ces paroles qui marquent qu'on & seq. étoit assis à son discours: » Levons-nous pour prier Dieu avec » toute l'ardeur dont nous sommes capables, qu'il nous con-" serve dans sa bergerie, & qu'il nous fasse jouir de la paix par » Jesus - Christ notre Seigneur, par qui gloire lui soit rendue » dans toute l'éternité. Amen.

Conclusion de ce Dis-Sermons. Pag. 382.

#### ARTICLE VI

# Histoire Ecclesiastique d'Eusebe.

I. T 'HISTOIRE Ecclesiastique d'Eusebe est celui de tous ses ouvrages qui l'a rendu plus celebre. Il l'écrivit après ( f ) pote l'histoire sa Chronique, & après ses livres de la Démonstration Evange- de l'Iglise, vers l'an 325. lique, qu'il y cite assez visiblement lorsqu'il dit qu'il (t) avoit recueilli dans un ouvrage particulier, c'est-à-dire, dans ses Eclogues prophétiques, les Prophéties qui regardent Jesus-Christ, & qu'il avoit fait voir dans un autre, c'est-à-dire, dans sa Démonstration, qu'elles ne se peuvent entendre que de lui. Il l'acheva au plûtôt en 324. puisque non seulement il y (#) rapporte la défaite & la mort de Licinius arrivée en 323. mais encore diverses loix que Constantin sit ensuite de sa victoire sur ce Prince. On peut assûrer aussi que ce ne fut pas plûtard qu'en 326. car il y parle (x) avec éloge de Crispe, fils aîné de Constantin, que son pere sit mourir cette année - là; & il n'y a pas (y) d'apparence qu'il eût voulu le louer après sa mort. La raison

cienne.

<sup>( + )</sup> Fleuri , ibid.

<sup>(1)</sup> Euleb. hift. lib, 1. cap. 1. pag.

<sup>(1)</sup> Ibid, cape 2. pag. 10.

<sup>( # )</sup> Ibid. lib. 10. cap. 9. pag. 399.

x) Ibid.

<sup>(</sup>y) Tillemont. Mem. Etelef. 10. 7- p. \$5.

d'en juger ainsi est qu'écrivant la vie de Constantin, il a gardé par tout un profond silence sur ce jeune Prince, lots même qu'il copie les endroits de l'histoire Ecclessastique où il avoit fait son éloge.

Il est le premier qui ait entrepris ce travail.

II. Eusebe avoit déja donné (z) une histoire de l'Eglise dans sa Chronique, mais elle y étoit trop succincte, & consondue avec quantité de faits qui n'y avoient que peu ou point de rapport. Il se chargea donc d'un nouveau travail pour en faire une qui fût plus ample & plus correcte. Se reconnoissant toutefois au-dessous d'une si grande entreprise (a), & priant Dieu de l'y conduire, comme dans un chemin désert, qui jusques-là n'avoit été battu de personne. En esset, quoiqu'avant lui Hegesippe, Jules Africain, saint Irenée, & quelques autres eussent écrit de l'histoire de l'Eglise, aucun ne l'avoit embrassée dans toute son étendue, ni de suite. Hegesippe (b) qui en avoit composé cinq livres, que nous n'avons plus, ne la commençoit qu'à la Passion de Jesus-Christ, & elle ne comprenoit au plus que ce qui s'étoit passé depuis jusqu'en 170. ou 180. Quelques-uns s'étoient contentez d'en traiter quelque point particulier, comme saint Irenée, l'histoire des héresses qui l'avoient précedé; & Jules Africain, l'histoire ou l'ordre des tems; d'autres enfin n'avoient fait qu'inserer dans leurs ouvrages quelques événemens remarquables arrivez de leur tems. Mais Eusebe (c), en rassemblant en un seul corps toutes ces relations particulieres, nous a laissé une histoire entiere de ce qui s'étoit passé de plus considerable dans l'Eglise pendant près de 325. ans, c'est-à-dire, depuis la Naissance de Jesus-Christ, jusqu'au tems où il écrivoit ; & c'est ce qui lui a fait donner (d) le titre de Pere de l'Histoire Ecclesiaflique.

Utilité de eet ouvrage. Eloge qu'on en a fair-

III. Ruffin (e) la traduisit au commencement du cinquiéme siécle; & il (f) paroît que saint Jerôme avoit eu le même (g) dessein, mais qu'il ne l'éxecuta (h) pas. Ce qui est certain, c'est

<sup>(2)</sup> Euseb. hift. lib. 1. cap. 1. pag. 4.

<sup>(4)</sup> ibid.
(b) Veyez fon article.

<sup>(</sup>c) Euseb. lib 1. hift, cap. pag. 4. (d) Valet. in Prolegom. hift. Eufeb. Til-

lemont. Mem. Eccles. som. 7. pag. 55.
(e) Valel. in Prolegem ad Euseb. hift.
(f) Fabric. som. 6. Bibl. Grac. pag. 59.

<sup>(2)</sup> Scribere disposus (si tamen vitam Domir us dederit , & fi vituperatores mei faltem fog entem me O inclusum persegui defierint )

ab advento Salvatoris usque ad nostram atatem , id est ab Apostolis usque ad nostri temporis facem, quomodo er per ques Christi Ecclesia nata fit , & adulta perfecutionibus creverit & Martyriis coronata fit, & postquam ad Christianos Principes veneris , potentia quidem & divitiis major, fed virtutibus miner facla fit. Hieronym. in vita S. Malchi , tom. 4. p. 90.

<sup>(</sup> b ) Le Moine Brideierr, in Gloff. ad Bed. de Temporum ratione, attribue à S. Jerôme une version de l'histoire d'Eusebe ; & saint

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. VI. 257 qu'elle lui a beaucoup (i) servi pour son Catalogue des Hommes illustres, où il ne sait (k) souvent que traduire Eusebe, à la vérité avec trop de liberté, & quelquefois même peu fidelement. Socrate, Sozomene & Theodoret, qui ont écrit après Eusebe l'histoire de l'Eglise, persuadez qu'il n'y avoit rien à ajoûter à son travail, se sont contentez de la commencer où il l'avoit finie: & Nicephore Calliste qui a voulu faire dans le quatorzième siècle une nouvelle histoire des trois premiers siècles. l'a prise presque toute entiere de lui, à la réserve de plusieurs narrations, ou incertaines ou fabuleuses, qui n'ont servi qu'à décrediter son ouvrage. Ceux qui ont eu à parler de l'histoire d'Eusebe, comme (1) saint Jerôme, Gelase m) de Cyzique, l'auteur (n) de la Chronique d'Alexandrie, le Pape (o) Pelage II. & d'autres encore, n'ont pû s'empêcher de le faire avec éloge; quoique plusieurs lui paroissent d'ailleurs peu favorables. Le Pape (p) Gelase dit expressément qu'il ne veut pas la rejetter, non plus que sa Chronique, à cause des choses singulieres & utiles qu'elles nous apprennent. Ainsi, si on la trouve au rang des apocryphes dans le Decret de ce Pape, c'est (q) sans doute une addition qu'on y a faite depuis, comme on y a ajoûté dans quelques exemplaires les ouvrages de saint Cyprien.

IV. Il faut avouer néanmoins que quelque estime que mérite s'y trouvent.

Fautes qui

Jerôme lui-même semble dire qu'il en avoit fait une, lib. 1. in Ruff. pag. 359. 10. 4. où il parle ains: Landavi Eufebium in Ecclefiaftica historia , in temporum digestione , in descriptione sancla terra : & hac ipsa opuscula in latinum pertens , mea lingua hominibus dedi. Mais ces dernieres paroles ne tombent que fur la Chronique d'Eusèbe, & sur son livre des Topiques, que nous avons encore de la traduction latine de saint Jerôme; car pour l'histoire Ecclesiastique, on ne trouve nulle part qu'il l'ait traduite; & celle que Bridefert lui attribue n'est pas de lui, mais de Ruffin.

(i) Quamquam Eusebins Pamphili in decem Ecclesiastica historia libris maximo nobis adjumento fuit. Hieronym. in Prolog. lib. de Script. Ecclef. pag. 98. tom. 4.

( k ) Fabric. tom. 6. Bibl. Grac. pag. 59. (1) Ecclesiasticam pulchre Eusebius historiam texuit. Hieronym. Epist. ad Pammach. tom. 4. pag 341.

(m) Hallenus veterum Ecclefiaflicorum Scriptorum fide dignissimus Eusebius Pamphili , qui famma contentione enitens , tum exquirens singula, & ex his que simpliciter le habebant, congruam partium mensuram efficiens, decem integris libris historiam nobis Ecclesiusticam perfeclam reliquit, incipient ab adventu Domini . definens autem in hee tempora, non fine mague labore, Gelas. Cyzic. in hist. Conc. Nic. lib. 1. cap. 1. tom. 1. Conc. pag. 139.

( 1) Author. Chron. Alexand. pag. 582. ( ) Quid namque in harefiarchis Origene deterius, & quid in Historiographis inveniri Eusebio honorabilius potest ? & quis nostrum nesciat in libris suis , quantis Origenem Euse-bius praconiis attollat? Pelag. in Epist. ad Eliam Aquileiensem , & alios Episcopos Istria,

tom, 5. Conc. pag. 639. (p) Item Chronica Eufebii Cafarienfis , & ejustlem Ecclesiastica historia libros s'quamvis in primo narrationis sue libro tepuerit, & posteà in landibus atque excufatione Origenis schiffmatici unum conscripscrit librum, propter rerum tamen notitiam singularem que ad instructionem pertinent usquequaque non dicimus renuendos. Gelaf. in Decret. tom. 4. Conc. pag: 1263.

(q) Tillemont. Mem. Ecclef. 10. 7. p. 56.

Tome IV.

cette histoire, on ne doit pas la lire sans discernement, ni sans précaution. Eusebe y avance, sur l'autorité de Jules Africain. qu'Herode fils d'Antipater (r), étoit de basse naissance; ce qui est contredit par Joseph (/), auteur plus ancien qu'Africain, & mieux informé. Il fait (t) dire mal-à-propos à Joseph, que Lysanias Tetrarque d'Abilene, étoit fils du grand Herode; & il dit (\*) que le jeune Herode fut éxilé à Vienne, contre le témoignage exprès de ce même auteur, qui (x) assure que ce fut à Lyon. Il explique (y) du tems auquel Jesus-Christ commença à prêcher, ce qui est dit dans saint Luc, du commencent de la prédication de faint Jean - Baptiste. Il met (z) sous le regne de Tibere le voyage de faint Paul & de faint Barnabé à Jerusalem. que faint Luc rapporte au tems de la mort d'Herode Agrippa. (a) arrivée la quatriéme année du regne de l'Empereur Claude.

Aa. XII. V. 25.

Suite.

V. Quand il (b) raconte suivant le rapport de Joseph, de quelle maniere Pilate fit porter durant la nuit dans Jerusalem, des drapeaux ou étendarts qui représentoient l'image de Tibere, il se trompe en deux circonstances importantes: l'une en ce qu'il dit que cela n'arriva qu'après la mort de notre Seigneur, au lieu que ce fut plus de trois ans auparavant, en la (c) premiere année du gouvernement de Pilate, la douzième de l'Empire de Tibere. L'autre circonstance est, qu'il assûre que Philon a parlé du même fait, ce qui n'est pas véritable; car il ne parle (d) quo des boucliers qui furent portez à Jerusalem plusieurs années après, & non pas des drapeaux. Il dit (e) qu'Adrien ne bâtir Elie qu'après la défaite des Juifs sous Barchochebas; quoiqu'il soit certain que ce qui donna occasion à leur révolte, sut (f) qu'Adrien en rebâtissant Jerusalem, avoit changé le nom de cette ville en celui d'Elia Capitolina, & avoit bâti un temple de Jupiter à la place du temple de Dieu. Il impose à Joseph, & défigure toute la fuite de son discours, en lui (g) faisant dire qu'Herode vit un Ange au-dessus de sa tête, au lieu qu'il (h) dit que ce sur un hibou. Il (i) impute faussement à saint Cyprien d'avoir soûtenu le premier qu'il faut rebatiser les Héretiques. Enfin, on

<sup>(</sup> r ) Euseb, hift. lib. 1. c. 7. p. 18. @ 22. (f) Joseph. lib. 1. de Belle Indaice, c. 5.

<sup>(1)</sup> Euseb, hift. lib. 1. cap. 9.

<sup>(</sup> w ) Ibid cap. 11.

<sup>(</sup>x) Joseph. Antiquit. Indair, lib. 18. c. 9

<sup>(</sup>y) Euleb. hift. lib. 1. cap. 10. (2) Ibid. lib. 2. cap. 3.

<sup>(</sup>a) Joseph. Antiquit. lib. 19. cap. 7.

<sup>(</sup> b ) Euseb. hift, lib. 2. cap. 6.

<sup>(</sup> e ) Joseph. libez. de Bello Judaico , cap. 8.

<sup>(</sup>d) Philo, de Legat. ad Caium, p. 1033,

<sup>(</sup>e) Euleb. lib. 4. hift. cap. 6.

<sup>(</sup>f) Dio, in Adrian. pag. 162.

<sup>(</sup>g) Euleb. lib. 2. hift, cap. 10. (h) Joseph. Antiquis. lib. 19.cap, 7;

<sup>(</sup>i) Enfeb, 46.7, hift. cap. 3.

trouve (k) qu'il est peu éxact dans ce qu'il a marqué des années des premiers Evêques de Rome, & il se trompe particulierement dans le dénombrement qu'il fait de celles du Pontificat de Sixte & d'Eutichien; car il écrit que Sixte gouverna onze (1) ans l'Eglise de Rome, & qu'Eutichien, ne la gouverna que huit (m) mois; & néanmoins il est constant (n) que le premier ne tint le siège de cette ville que deux ans onze mois, & qu'Euti-

chien y fut assis pendant huit ans onze mois.

VI. Ne peut-on pas dire qu'Eusebe a (0) crû trop légerement à ce que Hegesippe raconte de la vie & du martyre de saint Jac- de S. Jacques, ques premier Evêque de Jerusalem? Il y a dan 9 (p) ce récit diverses circonstances qui paroissent peu soutenables; par exemple, lem, rapporque saint Jacques avoit seul permission d'entrer dans le Sanctuaire du Temple. On sçait qu'il (q) n'y avoit que le Grand-Prêtre des Juiss qui eût ce privilege, sculement une fois l'an; & faint Jacques, bien loin d'être Grand-Prêtre, n'étoit pas même de la tribu de Levi. La raison que Hegesippe rend de cette prérogative accordée à saint Jacques, n'est pas d'un grand poids; parce, dit-il, qu'il ne se vêtoit pas de laine, mais de lin. Rien • n'est moins vraisemblable que ce qu'il écrit du martyre de ce Saint. Il raconte que les Juis esperant de désabuser par son moyen le peuple qui suivoit Jesus, le firent monter sur le haux du Temple; qu'ensuite les Scribes & les Pharissens s'éctierent en lui demandant ce qu'il falloit croire de Jesus, & que le témoignage avantageux qu'il en rendit, fut caule qu'ils monterent, le précipiterent, & le lapiderent au même endroit. Car il n'est pas à présumer que les Juiss qui connoissoient saint sacques pour le chef des Chrétiens, & qui sçavoient qu'il venoit de convertir tout nouvellement plusieurs des leurs à la foi Chrétienne, comme Hegesippe le raconte, se sussent hazardez à se rapporter à son jugement pour ce qui regardoit Jesus - Christ, dans une confiance déraisonnable, qu'il démentiroit ce qu'il avoit prêché s constamment jusqu'alors. Il faut ajoûter que le récit d'Hegesippe est entierement contraire à celui de Joseph', qui écrit (r) que

De l'histoire premier Eveque de Jerula-

( \*) Euseb. lib. 2. hift. cap. 23.

(r) Junior antem Ananus, is quem nuns

<sup>(</sup> k ) Corfin. Prefat. ad bift. Eufeb. Vide Pearlon. Differtat. privr. de successione prior. Roman, Episcoporum , cap. 14. pag. 141. @ Dodvell. Differtat. fingul, de Roman. Pontif. primana successione, cap. 14. pag. 101.

<sup>(1)</sup> Leb. 7. hift. cap. 27. (m) Lib. 7. cap. 31.

<sup>- ( &</sup>quot; ) Vide Lib. de Pontificib, Rom. à Cuffi-

niano primim edit. in catal. corumdem Pontif.

<sup>(</sup>p) April Euleb. ibid.

<sup>(</sup>q) Solus (Pontifex) atque semel in anno adyta intrabat, quo die cunclos jejunare Den mos trat. Joseph. de Bello Judaic. lib. 6. cape 6. pag. 919.

faint lacques fut condamné à mort avec quelques autres dans le Sanhedrin des Juifs, accusez comme lui d'avoir transgressé la Loi.

Eusebe a eu peu de connoissance de ce qui regardoit l'Occident.

VII. Nous avons montré ailleurs la fausseté de la lettre de Jesus-Christ à Abgare, & nous dirons plus bas ce que nous pensons des Therapeutes de Philon, qu'Eusebe croit avoir été des Chrétiens. A l'égard des fautes qui lui sont échappées au sujet des premiers Evêques de Rome, on ne doit pas en être surpris; il paroît avoir été peu instruit de ce qui regardoit l'Occident, & n'avoir presque connu de nos auteurs que ceux qui avoient écrit, ou que l'on avoit traduits en grec. Il parle fort au long des ouvrages de saint Clement Romain, d'Hermas, de saint Irenée, écrits en cette langue; mais il ne dit rien de ceux de Tertullien, à la réserve de son Apologie, dont il y avoit (/) dès-lors une traduction grecque. Il ne cite de saint Cyprien que ses lettres touchant le baptême des Heretiques, adressées à Firmilien ou à d'autres Grecs. Il ne fait aucune mention des livres composez en latin pour la défense de la religion Chrétienne, par Minucius Felix, par Arnobe, par Lactance, quoique ces deux derniers eussent écrit de son tems, & qu'il ait eu soin d'indiquer les apologies grecques de Quadrat, d'Aristide, de Meltiade, de Meliton. Aussi l'on remarque que dans les endroits du Catalogue de faint Jerôme, où ce Pere ajoûte à ce qu'Eusebe nous a laissé des écrivains Ecclesiastiques, il s'agit presque toûjours de ceux qui ont fleuri en Occident. On peut attribuer ces omissions d'Eusebe au peu d'usage qu'il avoit de la langue latine; car encore qu'il ne l'ignorât pas, puisqu'il dit (t) lui-même qu'il avoit traduit selon son possible le rescrit d'Adrien à Minucius Fundanus; on voit néanmoins que quand il s'agissoit de mettre en latin quelque ouvrage de sa composition, il avoit recours à un (a) Interpréte.

fummum Pontificatum accepisse diximus, audax erat & ferox ingenio, fetha Sadducans quod hominum genus apud Judeos in judicando est feverissimum. Talis igitur cum effet , tempus opportunum fe naclum ratus , mortuo Festo , Albino adhuc agente in itinere, confilium judicum convocat, statutumque coram eo frairem Jefus qui dicitur Christus, Jacobum nomine . & o una quosdam alios logis transgressores , lapidandes tradidit. Joleph. Antiq. lib. 20. c. 8. (f) Hec Tertuilianus vir Romanarum le-

gum peritiffimus, & inter Latinos feriptores cele-

berrimus, in apologia ab ipfo quidem latine comscripta, posted vero in gracum sermonem translata prodit his verbis , erc. Luteb. lib. 2. bift.

cap. 11. pag. 41.
(1) Postbac idem Justinus ipsum exemplar epistole, latino sermone scriptum subjungit : quod nos prout potnimus grace interpretati jumus hoc mode , &c. Ibidem , lib. 4. cap. 8. pag. 113. Similia vide : lib. 8. cap. 17. pag. 316. 6 lib.

2. de vita Constant. cap. 47. pag. 466. ( w ) Te verò currentem, quod aiunt, ad consueta studia incitamus. Quippe cum non indi-

VIII. Il reste encore une remarque à faire sur l'histoire d'Eusebe, c'est qu'encore qu'il la conduise jusqu'en 325. comme pas eu proprenous avons marqué; on peut dire néanmoins qu'elle finit en de faire l'hi-313. avec le livre neuvième, par la punition de Maximin. Le dixiéme n'est qu'une addition sur la paix de l'Eglise, & plutôt persecution. un éloge de Constantin, qu'une vraie histoire. La suite des Evêques n'y est plus marquée; l'auteur n'y parle point de Vital d'Antioche, ni des Papes qui ont succedé à Marcellin; & il ne parle d'Achillas d'Alexandrie que par occasion & hors de son lieu, fans faire mention de saint Alexandre, qui lui succeda dès l'an 312. ou 313. Il ne dit rien des Conciles, pas même de celui de Nicée, ni de l'héresse d'Arius, quelque bruit qu'elle fit alors. Ainsi il paroît qu'il n'a point proprement eu dessein de faire l'histoire du tems qui a suivi la persécution; & c'est pourquoi aussi Russin (x) dans sa traduction, a réduit tout ce dixième livre à cinq ou six pages, & a ajoûté de lui-même deux autres livres, pour suppléer à ce qu'Eusebe avoit omis.

Eusebe n'a ment dessein

# Ce que contient l'Histoire d'Eusebe.

I. E T ouvrage est divisé en dix livres, dont le dernier seulement est (y) dedié à Paulin Evêque de Tyr. L'auteur y remarque exactement les successions des Evêques, dans les siéges des grandes villes du monde : il y parle des écrivains Ecclesiastiques & de leurs livres : il y fait l'histoire des heresies, & qu'il y a iuiy remarque même ce qui concerne les Juifs. Il y décrit les persécutions des Martyrs, les querelles & les disputes touchant la discipline Ecclesiastique. En un mot, tout ce qui concerne les affaires de l'Eglise. Il n'écrit (z) point les choses comme de luimême & en historien; mais il cite presque par-tout les anciens auteurs, ou les monumens dont il les a tirées, & en fait de longs extraits qu'il insere dans sa narration, comme on a coutume de

Division de l'histoire d'Eusebe, ce qu'il y traite, la methode

gnum operum tuorum interpretem , qui ea iu latinum sermonem transferat naclum te esse, tanta hac fiducia satis offendat. Quamquam ejufmodi interpretatio tam praclarorum operum dignitatem confequi nullo modo poteft. Ibid. lib. 4. cap. 35. pag. 543.

(x) Sciendum est quad decimus liber hujus operis in graco, queniam perparum habes in rebus gestis , per reliqua omnia in Episcoporum panegyricis traffatibus, nibil ad scientiam rerum , occupatus , omiffis que videbantur superflua , historia si quid habuit , novo conjunccimus libro, 🗢 in ipjo Eufebii narrationis dedimus finem. Decimum verd & undecimum librum nos conscripsimus. Ruffin. in epist. ad Chromat.

(y) Porrò quando quidem suis precibus adjuti hunc decimum historia Ecclesiastica librum . prioribus jam decursis, opportune tandem adjecimus; eum tibi nuncupantes, Sacratissime Pauline, te velut signaculum totius operis nostri pradicabimm. Euseb. lib. 10. hift. cap. 1. p. 369.

(3) Dupin , Biblioth. Ecclef. tem. 2. p. 7.

faire, quand on écrit des annales ou des mémoires. Quoique notre dessein ne soit pas d'analyser les ouvrages historiques, nous ne laisserons pas de donner un précis des trois premiers livres de cette histoire, tant parce qu'il y a des choses qui regardent le dogme, qu'à cause de diverses particularitez qu'elle nous apprend touchant les Apôtres ou les Disciples du Sauveur, & dont nous n'avons pas eu occasion de parler ailleurs. .

Livre I. Cap. 2.

Cap. 3. Cap. 4.

II. Les premiers chapitres sont purement dogmatiques. L'auteur y traite de la divinité du Verbe, & de son éxistence éternelle. Il y fait voir que les noms de Christ & de Jesus, ont été connus & honorez par les Prophétes, & que la religion Chrétienne, toute nouvelle qu'elle sembloit, n'est pas moins ancienne qu'Adam, & que ceux qui l'ont imité dans la modestie, dans la justice, dans la patience, dans la pieté & le culte d'un seul Dieu, comme Noë, Abraham & les autres Patriarches. l'ai été obligé, dit il, de remarquer ces choses par avance, de peur que quelques uns ne considerant que le tems auquel le Sauveur a paru sur la terre dans un corps mortel, ne le prissent pour un homme des derniers siécles, & la religion Chrétienne pour une religion nouvelle & étrangere. Il donne aussi des raisons pourquoi le Verbe ne s'est pas manifesté plûtôt aux hommes : enfuite entrant en matiere, il parle de sa naissance temporelle. Il la met en la quarante-deuxième année du regne de l'Empereur Augusto au tems du dénombrement qui fut fait sous Quirin, Gouverneur de Syrie, & qu'il croit être le même que (a) celui dont Joseph fait mention. Herode qui étoit parvenu en ce tems-là au royaume de Judée, est, selon lui, le premier Roi étranger qu'ayent eu les Juiss; ce qu'il regarde comme l'accomplissement de la prophétie de Jacob; que les Juiss ne cesseroient point d'être gouvernez par des Rois de leur Nation, jusqu'à ce que celui qui doit venir fût venu. Il ajoûte sur le témoignage

Cap. 5.

Cap. 6,

pag. 44. & comme M. de Valois l'a trèsbien prouvé contre Scaliger & quelques autres, in not, ad hift, Eufeb. pag. 10. & feq. il s'en est tenu avec raison à l'autorité de faint Luc, & a mieux aimé croire que Joseph s'étoit trompé pour l'époque de cet evenement. On peut dire aussi que le meme dénombrement qui fut commencé au tems de la naissance de Jesus-Christ, nefut achevé que dix ans après; ce qui suffit pour exculer Eulebe, & accorder faint Luc avec Joseph , Ansiquit. Jud. lib. 18. cap. 1-

a state of

<sup>(</sup>a) Quoique Joseph ne place le dénombrement de la Judée fait par Quirin, qu'après l'exil d'Archelaus à Vienne, c'està-dire, près de dix ans après la naissance de Jesus-Christ, ce n'est pas à dire pour cela qu'Eusebe se soit trompé en le confondant avec celui dont parle faint Luc. On ne peut gueres douter qu'il n'ait apperçu la difference qui se trouve en ce point entre l'Evangeliste & Joseph; mais persuade qu'il n'y avoit eu qu'un denom-brement sait par Quirin, comme Origene Emble auss l'avoir crù, sib. 1, cours Cels.

de Joseph, que ce même Herode ne donna plus la souveraine sacrificature à ceux à qui elle appartenoit selon l'ancien droit des familles; mais à des hommes obscurs & méprisables. Ainsi, dit-il, une autre prophétie sut encore accomplie; car l'Ecriture sainte ayant compté dans Daniel un certain nombre de semaines qui devoient préceder la venue du Sauveur; elle prédit qu'a-

près ce tems-là, l'onction seroit abolie chez les Juiss.

III. Pour concilier ce qui paroît de contraire dans la maniere dont les Evangelistes saint Matthieu & saint Luc, ont décrit la genealogie de Jesus-Christ; il rapporte ce qu'en avoit dit Jules Africam dans sa lettre à Aristide, ajoûtant ce que ce même auteur disoit avoir appris par tradition, touchant la naissance du Roi Herode, & comment il avoit fait brûler tous les titres que les Juifs gardoient dans leurs archives publiques; afin que n'y en avant plus pour justifier qu'ils descendoient des Patriarches, il pût lui-même cacher la bassesse de son extraction. Il décrit ensuite le massacre des enfans de Bethléem commis par Herode. & sa fin malheureuse, qu'il regarde comme une punition de son crime; la fuite de Jesus-Christ en Egypte, & son retour du même pays après la mort d'Herode. Ce Prince étant mort, Archelaüs son fils lui succeda au Royaume de Judée, en vertu du testament de son pere, confirmé par le jugement d'Auguste; mais en ayant été déposé dix ans après, Philippes, le jeune Herode, & Lysanias ses freres, partagerent le Royaume, & gouvernerent chacun leur tétrarchie. En la douzième année du regne de Tibere successeur d'Auguste, Ponce Pilate sut fait gouverneur de la Judée, & il y demeura dix ans, presque jusqu'à la mort de Tibere; ce qui découvre clairement, dit Eusebe, la fausseté des (b) actes, composés depuis peu contre le Sauveur, où sa Passion est rapportée au quatriéme Consulat de Tibere, c'est-à-dire, à la septiéme année de son regne. Ce sut en la quinzième du regne de cet Empereur, la quarrième du gouvernement de Pilate, & pendant qu'Herode le jeune, Lysanias & Philippe, étoient tetrarques en Judée, que Jesus-Christ

Cap. 7.

Cap. &

Cap.g.

Cap. 10,

<sup>(</sup>b) Eusebe parle de ces mêmes Actes, lib. 9. bist. cap. 5. où il dit qu'ils furent composez dans la persecution de Maximin; snais il faut entendre qu'ils furent alors rendus publics par l'ordre que donna l'Empereur de les envoyer dans les Proyinces, pour y être affichez & lus publiquement, comme Eusebe dit au même

endroit; car il en est fait mention dans les Actes des saints martyrs, Taraque, Probe & Andronic, qui soussirent sous Diocletien. Maximus dixit: Iniquissime non seis quem invocas Christum hominem quemdam suctum sub custodia Pontis Pilati punisum, cuius Co acta reposita suns, Acta sinc, Mars. Ruinare, Pas. 4482

264 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. Сн. VIII. Art. VI.; âgé d'environ trente ans, reçut le baptême de saint Jean, & commença à publier son Evangile. Il employa à cette divine fonction un peu moins que quatre ans, durant lesquels quatre grands Prêtres exercerent successivement la souveraine Sacrissicature. Au commencement de sa prédication il appella à lui douze Apôtres, ausquels il donna ce titre d'honneur, pour les distinguer des autres Disciples, qu'il choisit bientôt après au nombre de soixante & dix, & les envoya devant lui deux à deux dans toutes les Villes & dans tous les lieux où lui-même devoit aller.

Cap. 11.

IV. Eusebe rapporte à peu près à ce tems la mort de saint Tean-Baptiste. Il parle à cette occasion des disgraces d'Herode, de la perte qu'il fit de toute son armée en combattant contre. Aretas, Roi d'Arabie, & de son emil à Vienne avec Herodiade, qui furent regardées comme des punitions du double crime qu'il avoit commis, en épousant Herodiade, & en faisant mourir faint Jean-Baptiste. Il décrit les témoignages avantageux que Joseph Juif avoit rendus à ce Saint & à Jesus-Christ; puis il. revient aux Disciples du Seigneur. Il dit que leurs noms ne se trouvoient nulle part, mais qu'on ne laissoit pas de croire que Barnabé dont il est souvent parlé dans les actes des Apôtres & dans l'Epître de faint Paul aux Galates, en étoit un; que Sosthene qui écrivit avec Paul aux Galates en étoit aussi. Au moins, dit-il, c'est le sentiment de Clement dans le cinquiéme livre de ses institutions, où il prétend encore que Cephas, auquel saint Paul dit qu'il résista en face à Antioche, étoit un des soixante & dix Disciples, qui avoit le même nom que saint Pierre Apôtre. Eusebe dit que l'on mettoit aussi de ce nombre Thadée, Mathias qui fut choisi à la place de Judas, & celui qui tira au sort avec lui pour remplir cette place. Quiconque, ajoûte-t'il, voudra faire attention à un passage de saint Paul, reconnoîtra clairement qu'il y a eu plus de soixante & dix Disciples. Cet Apôtre assure que Jesus-Christ après sa Resurrection, se sit voir à Cephas, puis aux douze Apôtres; & qu'après il fut vû en une seule fois à plus de cinq cens freres, dont plusieurs étoient morts, & plusieurs vivoient encore, lorsqu'il rendoit će témoignage. Le même Apôtre ajoûte, qu'enfuite il apparut à Jacques, qu'on croit avoir été Disciple & frere du Seigneur. Enfin parce qu'outre les douze Apôtres, il y en avoit plusieurs autres qu'on nommoit ainsi, comme saint Paul lui-même, il ajoûte: Ensuite il

apparut à tous les Apôtres.

Cap. 12.

V. Cependant la divinité de Jesus-Christ s'étant fait connoître à tous les hommes, par les effets miraculeux de sa puissance; elle attira, dit Eusebe, une infinité de personnes des pays étrangers, & fort éloignés de la Judée, par l'esperance d'être gueries de leurs maladies. De ce nombre fut Abgare, Roi d'Edesse, lequel consumé par une maladie incurable, écrivit à Jesus-Christ pour le supplier d'avoir la bonté de le soulager. Jesus-Christ n'alla point le trouver, mais par une lettre qu'il lui récrivit, il lui promit d'envoyer un de ses Disciples pour le guérir & procurer son salut & celui des siens. L'Auteur joint à ce récit la copie des deux lettres, & raconte comment après l'Ascension de Jesus-Christ, Thomas Apôtre, envoya Thadée, l'un des foixante & dix Disciples, prêcher l'Evangile à Edesse, & accomplir la promesse du Sauveur. Il témoigne qu'il avoit tiré toute cette histoire des registres publics de la Ville d'Edesse, & l'avoit traduite du Syriaque en Grec. On peut voir ce que nous en avons dit dans l'article des écrits supposés à Jesus-Christ.

VI. Dans le second livre Eusebe décrit ce qui se passa après l'Ascension de Jesus-Christ: l'élection de Mathias; l'institution des Diacres; le martyre d'Etienne; l'installation de Jacques, frere du Seigneur & surnommé le Juste, dans le siège de Jerusalem; la prédication de Thadée à Edesse; la persécution des Juiss contre l'Eglise de Jerusalem, durant laquelle tous les Disciples, à la réserve des Apôtres, ayant été dispersés dans la v. 19. Judée, quelques-uns avancerent jusques en Phenicie, en Chypre & à Antioche, où n'ofant encore prêcher la foi au Gentils, ils se contenterent de la prêcher aux Juiss. Et Philippe Diacre étant entré le premier à Samarie, sut tellement soutenu de la grace, qu'il attira à la foi un grand nombre de personnes. Simon le Magicien, surpris de la grandeur des miracles que Philippe operoit par la puissance divine, seignit de croire, & eut l'adresse d'obtenir le Baptême : Ce que nous voyons encore aujourd'hui avec étonnement, dit Eusebe, être pratiqué par ceux qui suivent son infame heresie. Ils s'insinuent dans l'Eglise comme une maladie contagieuse, à l'imitation de leur maître & corrompent ceux à qui ils peuvent inspirer le poison dangereux qu'ils cachent. Plusieurs ayant été découverts ont été chassés, de même que Simon fut autrefois puni par Pierre.

VII. Il ajoûte que c'étoit une opinion commune que l'Eunuque de la Reine d'Ethiopie, baptisé par Philippe, & le premier d'entre les payens qui ait été converti à la foi, étant retourné

Tome IV.

Cap. 13;

Livre II. Cap. 1.

A&. XI4

en son pays, y publia la connoissance du vrai Dieu, & l'évenement du Sauveur. Il parle ensuite de la conversion de saint Paul, Cap. 2. raconte comment l'Empereur Tibere, sur les avis que Pilate lui avoit donnez de la résurrection de Jesus-Christ, de ses miracles, & de l'opinion où plusieurs étoient de sa divinité, alla jusqu'à proposer au Sénat de le recevoir au nombre des dieux. Il décrit

Cap. 3. & seq. les progrès merveilleux que l'Evangile sit en peu de tems par la prédication des Apôtres; l'histoire de Philon qui vivoit de leur tems; les malheurs arrivés aux Juiss; la mort de Pilate qui se tua de ses propres mains, ne pouvant survivre à ses disgraces; la famine presque generale arrivée sous le regne de Claude &

prédite par le Prophète Agabe; le martyre de faint Jacques Apô-Ad. XI. tre; la mort d'Herode Agrippa, qu'il regarde comme la peine des persécutions qu'il avoit fait souffrir aux Apôtres; l'histoire

Ad. V. de l'imposteur Theudas; la charité d'Helene reine des Osdroëniens ou Adiabeniens, envers les Juifs, dans la grande famine qui affligea la Judée, & durant laquelle les Disciples qui étoient à Antioche, envoyerent des aumônes par Paul & Barnabé aux

freres de la Judée. VIII. Le démon ennemi du salut des hommes, avoit suscité Cap. 13.

l'imposteur Simon, pour l'opposer aux Saints Apôtres. Il avoit été découvert par Pierre en Judée, & frappé de l'éclat extraordinaire de cette lumiere divine, il passa la mer, & vint à Rome, où le démon qui regnoit imperieusement dans cette Ville, favorisa de telle sorte ses entreprises, que bientôt après on lui érigea une statuë comme à un dieu. Mais la Providence divine sçût y pourvoir, en opposant à cette peste du genre humain, Pierre le plus grand d'entre les Apôtres, qui avoit merité par

sa vertu d'être mis à leur tête. Il vint à Rome en ce tems-là, sous le regne de l'Empereur Claude; il y fit bientôt connoître les impostures de Simon, & sut le premier qui apporta en Occident la lumiere de la foi. De cette Ville qu'il désigne sous le

Cap. 15. & nom de Babylone, il écrivit sa premiere Epître; & cependant Marc Disciple de Pierre, écrivit son Evangile à la priere des nouveaux Fideles de Rome. On dit qu'ayant été envoyé en Egypte, il y prêcha le premier l'Evangile, & y fonda l'Eglise

d'Alexandrie. Eusebe croit que c'est des premiers Chrétiens de Cap. 17. cette. Ville dont Philon a voulu faire l'éloge dans son livre de la vie Contemplative, sous le nom de Terapeutes. Quoi qu'il en soit, Il dit que c'étoit l'opinion de plusieurs, que Philon étant venu à Rome sous le regne de Claude, lorsque saint Pierre y prè-

Cap. 14.

choit l'Evangile, y avoit eu des conferences avec lui, par où il avoit appris la maniere de vivre des Chrétiens. Il donne ensuite un catalogue des ouvrages de cet Auteur Juif, dans lequel

Cap. 18.

il en marque que nous n'avons plus aujourd'hui.

Cap. 21;

IX. Tandis que Felix gouvernoit la Judée, il parut à Jerusalem un imposteur venu d'Egypte, qui persuada à un grand peuple de le suivre sur la montagne des Oliviers, & de faire irruption sur la Ville pour s'en emparer. Felix dissipa cette troupe, dont quelques-uns furent tués & quelques autres pris; mais le chef se sauva. D'où vient que dans la sédition que les Juiss exciterent à Jerusalem contre saint Paul, un des Tribuns lui demanda s'il n'étoit point cet Egyptien, qui quelques jours auparavant s'étoit soulevé & avoit conduit au desert avec lui quatre mille brigands. Sous Festus envoyé par Neron pour succeder au gouvernement de Felix, saint Paul prisonnier, sut mené à Rome; il y resta deux ans entiers prêchant l'Evangile avec toute liberté; mais s'étant justifié, on dit qu'il en partit pour aller prêcher ailleurs. Ce ne fut donc que la seconde fois qu'il revint dans cette Ville, qu'il y souffrit le martyre, & il faut rapporter à ce temps sa seconde lettre à Timothée, où il prédit sa fin comme prochaine. Saint Pierre fut martyrisé en même-temps sous le même Empereur, c'est-à-dire, sous Neron. Saint Paul eut la tête coupée, & saint Pierre sut crucifié la tête en bas, ayant demandé par grace de mourir dans cette posture. Eusebe dit que l'on voyoit de son tems les monuments de leur martyre dans les cimetieres de Rome.

Ad. XXI.

Cap. 227

Cap. 25. & lib. 3. cap. 1.

X. Dans le troisième livre l'Auteur continue de rapporter ce qu'il avoit appris touchant les Apôtres, soit par tradition, soit par les écrits de ceux qui l'avoient précédé. Il dit que Thomas eut en partage le pays des Parthes pour y prêcher l'Evangile: André celui des Scythes, & Jean l'Asie; que Pierre prêcha aux Juiss dispersés dans le Pont, la Galatie, la Bythinie, la Cappadoce, l'Asie, & Paul depuis Jerusalem jusqu'en Illyrie: que Jean mourut à Ephese, & Philippe à Jeraple avec ses deux filles qui demeurerent Vierges jusqu'à la vieillesse. Il écrit qu'on attribuoit à saint Mathias ces paroles : Qu'il faut déclarer la guerre au corps, & abuser de lui, en ne lui accordant aucun plaisir; & •qu'il faut au contraire fortifier l'esprit par la foi & par la science. Il parle des écrits des Apôtres, & fait le catalogue de ceux qui étoient generalement reçûs, & de ceux dont l'authorité étoit 24. 35. encorocontestée. Il met au premier rang les quatre Evangiles à

Lib. III.

Cap. 1.

Cap. 31.

Cap. 29:

la fin desquels sont les actes des Apôtres: ensuite les Epîtres de saint Paul, puis la premiere de saint Jean, & la premiere de saint Pierre. Voilà, dit-il, les livres qui sont reçûs d'un commun consentement. L'Epître de Jacque, celle de Jude, la seconde de Pierre, la seconde & la troisième de Jean, soit qu'elles ayent été écrites par l'Evangeliste ou par un autre de même nom, ne sont pas reçûes de tout le monde. Mais il saut tenir pour appocryphes les actes de Paul, le livre du Pasteur, la révelation de Pierre, l'Epître de Barnabé, les institutions des Apôtres, & si l'on veut encore l'Apocalypse de Jean, que quelques-uns essacent du nombre des livres saints, & que d'autres croient devoir y laisser. Il y en a qui mettent au même rang l'Evangile selon les Hebreux, lequel plaît extrêmement aux Juiss qui ont reçu la foi.

Cap. 16.

Cap. 19.

XI. Eusebe parle dans ce livre des premiers heretiques; de Menandre; de Cerinthe; des Ebionites; des Nicolaïtes qui se glorifioient d'avoir pour chef Nicolas, l'un des sept Diacres. On disoit qu'ayant une belle semme dont les Apôtres lui reprocherent d'être jaloux, il l'amena devant eux, & consentit de la ceder à qui la voudroit épouser. On lui attribuoit aussi d'avoir dit; Qu'il faut abuser de son corps, d'où les Nicolaites prenoient occasion de se livrer impudemment à toute sorte d'impuretez. Mais j'ai appris, dit Eusebe, que Nicolas n'a jamais-connu d'autre femme que la sienne; que ses filles ont gardé leur virginité toute leur vie, & que son fils a vêcu dans un entier éloignement de tous les plaisirs charnels. Ainsi le discours qu'il tint aux Apôtres en leur présentant sa femme, n'étoit que pour marquer l'empire qu'il avoit pris sur soi-même; & ces paroles que l'on doit abuser de son corps, ne significient autre chose; finon qu'il faut dompter la chair par le retranchement des plaisirs. Eusebe parle ensuite des premiers Disciples des Apôtres; & de leurs écrits: des lettres de saint Ignace, de celle de saint Clement, des livres de Papias; il décrit le martyre de saint Ignace, & celui de faint Simeon, second Evêque de Jerusalem. C'est ce que nous avions à dire des trois premiers liyres de l'histoire d'Eusebe.

Cap. 36.

本本

## Des Therapeutes.

I. Ny a remarqué qu'Eusebe comptoit pour Chrétiens vie des Theles Therapeutes dont Philon nous a décrit la vie dans rapeutes tirce son livre de la vie contemplative, ou de ceux qui s'appliquent à vant la trala priere, en cette sorte: C'étoient une espece de Philosophes, duction du P. qui emportés par l'amour des choses célestes; saiss & comme de Monteauenyvrés d'un saint enthousiasme, ne cherchoient qu'à jouir de Paris 1709, la contemplation d'un objet qui faisoit toutes les délices de leur Pag. 3. 8. & cœur. Poussés du desir d'une vie immortelle & bienheureuse, & se regardant comme morts au monde, ils abandonnoient leurs biens à leurs enfans, ou à leurs parens, ou s'ils n'avoient point de parens, à leurs amis : ne se laissant plus après cela gagner par l'affection d'aucune chose créée. Ils quittoient aussi sans aucun retour leurs freres, leurs enfans, leurs peres & meres, tous leurs parens, leurs amis, leur patrie, les lieux de leur naifsance & de leur éducation, pour se détacher plus facilement des anciennes habitudes qu'ils auroient eu peine de rompre sur les lieux mêmes. Choisissant ensuite leur demeure hors de l'enceinte des Villes, dans des jardins & des lieux folitaires, ils v cherchoient la retraite, non par une prétendue misanthropie; mais par précaution contre le commerce incommode & pernicieux des personnes d'un genie opposé au leur. Ils étoient répandus en plusieurs endroits de la terre, sur-tout dans l'Egypte & autour d'Alexandrie : & comme il y en avoit parmi eux d'une vertu plus éminente que les autres, ils les envoyoient en un lieu très-propre à la vie solitaire, situé sur une petite colline audelà du lac Maria. Leurs maisons étoient fort simples à une distance suffisante les unes des autres, pour qu'ils évitassent le tumulte & se rassemblassent néanmoins aisément, soit pour se visiter, soit pour se désendre contre les voleurs. Ils avoient chacun leur cellule, ou seuls & à part; ils vacquoient aux exercices de la vie mystique, n'y apportant jamais ni pain ni vin, ni aucunes des choses necessaires à la vie, mais seulement la loi, les oracles des Prophétes, des hymnes & autres choses semblables, qui pouvoient les instruire & contribuer à leur avancement spirituel. Toûjours occupés de Dieu, même pendant le fommeil, ils faisoient leurs prieres deux sois le jour, le matin au lever du soleil, le soir quand le soleil se couche : employant le reste du temps à de saints exercices, à la lecture des saintes

Pag. 144

Pag. 15.

Pag. 16,

Pag. 17.

écritures, qu'ils expliquoient toutes en un sens allegorique, parce qu'ils étoient persuadés que les paroles outre le sens simple & naturel, en renferment un plus caché & plus mysterieux. Ils avoient aussi les écrits de leurs anciens, qui en qualité de ches de la secte, s'étoient appliqués à composer plusieurs livres touchant ces allegories. Six jours de la semaine ils demeuroient dans leur cellule qu'ils appelloient semnée ou monastere, sans jamais sortir, ni même jetter les yeux sur la campagne. Le sep-Pag. 19. & tiéme jour ils s'assembloient en commun dans un lieu nommé

Pag. 18.

aussi semnée. Ce lieu avoit une double enceinte qui séparoient les hommes d'avec les femmes : car les femmes assistoient à leurs conferences, & n'avoient pas moins de zele, ni moins d'ardeur que les hommes pour cette sainte doctrine. Le mur de séparation n'étoit élevé que de trois ou quatre coudées en forme d'épaulement, & le haut étoit tout couvert jusqu'au toit; ensorte qu'au même temps qu'elles étoient assises hors de la vûe des hommes, elles ne laissoient pas d'entendre ce que l'ancien disoit. Chacun s'étant assis selon son rang, les mains cachées sous leurs habits, la droite entre le menton & la poitrine, & la gauche sur le côté, le plus ancien d'entre eux & le plus sçavant dans leurs dogmes, faisoit un discours simple, mais net & solide, que tous écoutoient dans un profond silence; faisant seulement connoître par des signes des yeux, & des mouvemens de têtes,

Pag. 21.

qu'ils acquiesçoient à ce qu'on leur disoit. Ce septiéme jour étoit pour eux comme un jour sacré & comme une grande sête. Ils solemnisoient particuliérement le septième samedi d'après Pâques (c), c'est-à-dire, la veille de la Pentecôte. Car ils avoient de la veneration, non-seulement pour le septenaire simplement consideré, mais aussi pour la vertu de ce nombre, de même que pour celui de cinquante, qu'ils regardoient comme le plus faint de tous. Ceux qui en avoient la charge, donnoient le signal pour l'assemblée, & tous assistoient vetus de blanc avec une gravité temperée de gaieté, pour prier & manger ensemble. Etant debouts rangés modestement, ils levoient les mains & les yeux au ciel, & prioient Dien que leur festin lui fût agréable.

feq.

Après cette priere ils se mettoient à table selon l'ordre de leur réception. Les femmes avoient part dans ce festin, la plûpart âgées & Vierges. Elles se mettoient à gauche & les hommes à droite, tous couchés sur des nattes de jonc un peu élevées de

<sup>(</sup>c) Voyez la lettre de M. Bouhier au Pere de Montfaucon, pag. 36. 0 41.

terre, vers l'endroit des coudes pour les y appuyer. On choifissoit dans la communauté les jeunes gens les plus civils, les mieux nés & les plus vertueux, pour servir à table, & lorsqu'ils s'acquittoient de leur ministère, ils ne portoient point de ceinture fur leurs robes, mais leurs tuniques étoient abbatues, afin qu'il ne parût dans ce service aucune marque de servitude. Ce jourlà on ne présentoit de vin à personne: mais seulement de l'eau très-claire, fraîche pour le commun, & chaude pour ceux d'entre les vieillards, à qui leur caducité permettoit cette délicatesse. Jamais de viande, & les tables n'étoient chargées que de pain & de sel, à quoi l'on ajoûtoit quelquefois de l'hytlope. Le silence étoit tel, que nul des convives n'osoit parler, ni même respirer plus fortement qu'à l'ordinaire. Seulement quelqu'un d'entre eux proposoit une question de l'écriture sainte, & l'expliquoit simplement mais à loisir, répetant plus d'une sois les mêmes chotes, afin de les mieux inculquer. Les auditeurs étoient attentifs: s'ils comprenoient, ils le témoignoient par un mouvement de tête, ou par un clin d'œil; s'ils approuvoient ils le marquoient par la joie qui paroissoit sur leur visage, & par une espece de roulement de téte; s'ils ne concevoient pas bien, ils la secouoient doucement, & haussoient un doigt de la main droite. L'explication étoit allegorique; car les Therapeutes regardoient ce sens comme l'ame de l'écriture, & la lettre comme le corps. Le discours fini tous y applaudissoient; alors celui qui avoit parlé se levoit de table, & chantoit le premier un hymne à la louange de Dieu, composé ou nouvellement par lui-même, ou autrefois par quelques - uns des anciens poëtes. Après lui d'autres chantoient avec décence & par ordre, & chacun avant achevé son hymne, ceux qui étoient chargés de servir, apportoient une table où étoit le plus saint & le plus sacré de tous les alimens s c'est-à-dire du pain levé, & du sel mélé avec de l'hyssope, par une distinction respectueuse pour la table sainte posée au vestibule du temple, sur laquelle on ne mettoit que du pain & du sel, sans autre assaisonnement. Après le repas ils se levoient tous à la fois, & au milieu de la salle du festin, ils faisoient deux chœurs, un d'hommes & un de semmes, dont chacun étoit conduit par la personne la plus honorable & qui chantoit le mieux. Ensuite ils entonnoient à la louange de Dieu des hymnes de diverses sortes de mesures & d'airs, partie ensemble, partie alternativement, gesticulant des mains, dansant, & paroissant comme transportés, selon ce que demandoit les chants

[

1

Pag. 40.

Pag. 41.

Pag. 42.

Pag: 434

Pag 44;

Pag. 45.

Pag. 46,

Pag. 47.

Pag. 48.

Pag. 50.

ou les parties du cantique. Puis ils s'unissoient en un seul chœur, à l'imitation de ce que firent les Juiss après le passage de la mer Rouge. C'est ainsi qu'ils passoient la nuit, mais aussi-tôt qu'ils voyoient lever le soleil, ils se tournoient le visage & tout le corps à l'Orient, & les mains étendues vers le Ciel, ils demandoient à Dieu une heureuse journée. Après quoi chacun s'en retournoit à son semnée pour y vacquer à l'exercice de leur philosophie accoutumée.

La conformiles des premiers Chrétiens, n'est pas une preuve qu'ils futsent de notre religion,

II. Telle étoit la vie des Therapeutes où l'on voit en effet des Therapeu. une assez grande conformité avec les mœurs des premiers tes avec cel- Chrétiens. Un renoncement universel aux choses de ce monde, l'amour de la retraite & de la contemplation du souverain bien, l'étude des divines écritures, le chant des hymnes & des cantiques en l'honneur du toutpuissant, une abstinence des plus rigoureuses, un mépris pour les plaisirs même permis, des vierges, des ministres, une table sacrée. Mais il faut avouer que quelque rapport qu'ayent ces pratiques avec la religion Chrétienne, elles ne lui sont pas tellement propres, qu'elles ne conviennent encore à d'autres sectes particulieres. Nous avons vû dans (d) l'article de Bardasane, que les Brachmanes, secte de Gymnosophistes ou Philosophes Indiens, renonçoient generalement à tous leurs biens, quittoient leur patrie, leurs parens, leurs terres, leurs femmes, leurs enfans, pour vivre seuls dans la solitude; passoient la plus grande partie du jour & de la nuit. à chanter des hymnes en l'honneur de la Divinité; ne vivoient. que d'herbes, de legumes, de fruits & de ris; qu'ils s'assembloient au son d'une clochette pour prier ; qu'après la priere deux d'entre eux leur servoit à manger, après quoi chaçun s'en retournoit vacquer à ses exercices ordinaires; qu'ils ne souhaitoient rien tant que la mort, regardant cette vie comme onereuse, & attendant avec impatience que leur ame se separât de leur corps.

Genre de vie des Effrens, fore approchaus de celle des Thorapeutes.

III. Les Esséens, qui, selon toute apparence, avoient emprunté (e) leur philosophie des Indiens, vivoient comme eux dans une grande pureté de mœurs. On n'étoit reçû dans leur societé qui étoit composée d'environ (f) quatre mille person-

rum Indorum, vocanturque philosophi, apud Judaos Calani, apud Syros autem Judai, nomen accipientes à loco : locus enim ubi habitant appellatur Judaa. Aristoteles, apud Joseph. lib. 1. contra Appion. pag 107.

(f) Philo, in lib. Quod omnis probus fie liber. pag. 876.

<sup>(</sup>d) Tom. 2. pag. 88. (e) Genere ignur Judaus erat, è CœleGria: qui sunt de propagine Philosopho-

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. VI. 273 nes, qu'après avoir donné son bien à ses parens ou aux pauvres. & fait preuve (g) de son amour pour la continence & pour les autres vertus. Car les Esseniens observoient le (h) célibat, croyant (i) la compagnie des femmes plus nuisible à la tranquillité de la vie, que propre à la conserver. Ils (k) n'avoient point non plus de domestiques, persuadez que cette distinction entre les hommes étoit contraire aux loix de la nature, & ils se rendoient mutuellement les services dont ils avoient besoin, usant tellement des biens de la communauté, que le riche en jouisfoit comme le pauvre. Leur vie étoit sobre, ne mangeant la plûpart du tems que des herbes. Ils fuyoient (1) les Villes, dont ils craignoient également les vices, & l'air pernicieux qu'on v respire. Ils faisoient (m) consister le culte de Dieu dans la pratique de la vertu & dans l'éloignement des vices, particulierement\_du mensonge & des juremens. A certains tems ils s'appliquoient à l'étude de la loi, surtout (n) le jour du Sabbat, qu'ils regardoient comme un jour sacré, auquel débarassés de toute affaire, ils s'affembloient dans certaines maisons qu'ils nommoient Synagogues. Là placés selon l'ordre de leur âge, les jeunes aux pieds des anciens, un de l'assemblée prenoit : 0) un livre, dont il lisoit quelque chose; puis un autre plus habile, expliquoit ce qu'il y avoit d'obscur dans ce qu'on venoit de lire, tournant en un sens figuré les passages de l'écriture, selon la methode des anciens. Ce jour-là chacun se lavoit dans l'eau froide, & tous (p) portoient des habits blancs, pour marquer la pureté de leur ame. Etant ainsi purifiés, ils venoient dans le réfectoire, où dans un profond silence on servoit à chacun du pain & un potage; jamais de (q) vin, ni de chair. Le Prêtre, ou l'ancien, benissoit les viandes au commencement du repas, & après avoir rendu graces à Dieu, tous se séparoient jusqu'au foir. C'est ainsi que vivoient les Esseniens, & saint Jerôme trouvoit tant de conformité entre leur maniere de vivre, & celle

(g) Joseph. lib. 2. de Bello Jud. p. 786. (h) Philo, lib. cit. pag. 877.

(m) Ibid. pag. 877.

(n) Ibid.

Tome IV.

<sup>(</sup>i) Joseph. lib. 18. Ansiquit. c. 2. pag. 618. & Philo, in Apolog. apud Euleb. Praparat. Evang. lib. 8. cap. 11.

<sup>(</sup> h ) 1bid. ( l ) Philo, lib. cit. pag. 876.

<sup>(</sup> o ) Ibid. pag. 877. (p ) Joseph. lib. 2. de bello Judaico, pag.

<sup>787. &</sup>amp; seq. (q) Josephus in secunda Judaica captivitatis historia, & in octavo decimo Antiqui-tatum libro, & contra Appionem duobus voluminibus tria describit dogmata Judærum: Pharifaos, Sadducaos, Effenos: quorum novissimos miris effert laudibus, quod O ab uxoribus , O vino O carnibus femper abstinuerint. Hieronym. lib. 2. adverf. Jovinian, pag. 106.

des moines Cœnobites, qu'il n'a pas feint de dire que les mœurs des uns & des autres étoient les (r) mêmes. Cependant personne ne s'est jamais avisé de conclure de cette ressemblance, que les Esseniens étoient Chrétiens. Philon, & Joseph disent (f) trop clairement que c'étoient des Juiss, pour laisser aucun lieu d'en douter. Ainsi la conformité de vie dans les Therapeutes avec certaines pratiques ou maximes du Christianisme, n'est pas un préjugé suffisant pour faire croire qu'ils étoient Chrétiens. Ils n'en avoient aucune qui ne leur fût commune avec des Juifs, ou qui fût une marque distinctive & essentielle des Chrétiens.

Usages des Therapeutes Contraires à pratiques du Christianismc.

IV. On voit même qu'ils en avoient de contraires aux mœurs & à l'esprit du Christianisme. Telles étoient dans leurs soleml'esprit & aux nitez ces danses d'hommes & de semmes enthousiasmez, à quoi ils passoient la nuit, sans que personne y craignit pour son innocence. Saint Augustin fait honte aux Juiss de leurs danses aux jours de Sabbat, & va jusqu'à dire (t) qu'ils feroient mieux de travailler tout le jour à fouir la terre. D'autre côté, nous voyons par Astere Urbain, Auteur Chrétien du second siécle, qu'une des grandes raisons qui porta les Fideles d'Asie à rejetter Montan & ses prétendues prophétesses, sut qu'ils trouvoient qu'il avoit commencé par un enthousiasme affecté, d'où il étoit tombé dans une folie involontaire & dans un transport qui lui ôtoit toute crainte, & qu'on ne trouvoit pas qu'aucun Prophéte de l'ancien ni du nouveau Testament, eût été ainsi emporté par l'esprit: ni Agape, ni Judas, ni Silas, ni les filles de faint Philippe, ni la Prophétesse Ammia de Philadelphie, ni Quadrat, ni les autres Prophétes qu'ils avoient connus. Pour venir aux autres pratiques des Therapeutes, que veut dire leur veneration extrême pour le nombre septenaire (\*), qu'ils appelloient un nombre chaste, toûjours vierge; & pour le cinquantiéme (x) qu'ils disoient être le plus saint de tous & le plus physique, comme renfermant en soi la vertu du triangle rectangle, principe de la generation de toutes choses. Ne sont-ce pas-là des observations

(f) Joseph, lib. 2. de bello Judaic. pag.

785. & Philo, pag. 876.

(x) Ibid,

<sup>(</sup>r) Veniamus ad eos qui plures suns & in commune habitant, id est quos vocari Canobitas diximus. Prima apud eos confuderatio est obedire majoribus . . . tales Philo, sales Josephus in secunda Judaica captivitazis historia Essenos refert. Hieronym. epist. 18. ad Euftochium , pag. 45. 0 46.

<sup>(1)</sup> Melius utique totà die foderent,quans tota die saltarent. August. Enarrat. in Psal. XXXII. num. 6.

<sup>(11)</sup> Philo, pag. 36. dans la traduction, françoise de D. Montfaucon.

EUSEBE, EVESQ. DE GESARE'E. CH. VIII. ART. VI. 275 plus dignes de Cabalistes que de Chrétiens? Qu'est-ce encore que cette table où ils mettoient leur aliment le plus saint & le plus sacré de tous, consistant en pain levé, du sel & de l'hyssope; par imitation de la table sainte posée au vestibule du Temple? L'Eglise Chrétienne reconnoît-elle là ses mysteres, & ce qui en est l'objet? La même réflexion nait de leurs danses instituées en memoire de ce que firent les Juifs après le passage de la mer Rouge. Il n'est pas possible que des Chrétiens n'eussent eu rien à penser de plus grand, & de plus solide, si proches du bienfait de la rédemption, & de tout ce que le Sauveur venoit d'operer fous leurs yeux pour le leur meriter. Enfin c'est qu'il est visible par Philon qu'ils observoient le Sabbat, à l'exclusion du Dimanche, toûjours facré chez les Chrétiens même Judaïques, comme on le voit par les actes des Apôtres. Il est bien vrai que l'usage d'observer le Sabbat (y), c'est-à-dire, de faire des assemblées en ce jour-là, & de l'avoir en veneration, a duré dans la plûpart des Eglises d'Orient, jusqu'après le cinquiéme siécle, & s'y est maintenu jusqu'à notre tems. Mais on ne trouvera nulle part (z) qu'elles ayent jamais observé le Sabbat comme la principale fête de la semaine, encore moins comme la seule. L'autorité de Sozomene qu'on allégue pour montrer qu'en plusieurs Villes & Villages d'Egypte, on s'assembloit sur le soir du samedi ne prouve rien. Sozomene parle de la célebration du Dimanche qu'on commençoit dès le soir du samedi, au lieu que dans Philon il n'est question que de la solemnité du Sabbat.

V. Il ne faut que suivre cet Auteur pour se convaincre, qu'en décrivant la vie des Therapeutes, il n'eut jamais intention de dont Philon parler des Chrétiens. Il étoit (a) Juif, & un des plus zelés pour Therapeutes, sa Religion, comme on le voit en ce qu'il fut député (b) par prouve qu'ils tous ses confreres pour aller sacrifier en leur nom au Temple & non pas de Jerusalem. Il eut à la verité connoissance de la Doctrine Chrétiens. Evangelique, mais il la condamna (c) hautement, comme ten-

La maniere

<sup>(</sup>y) Montfaucon, observations sur le livre de Philon , de la Vie contemplative , page 132.

<sup>( \* )</sup> Idem , lettres fur les Therapeutes , page 170.

<sup>(</sup>a) Saint Augustin assure que Philon ne croyoit pas en Jelus - Christ. Vidit hoc Philo quidem vir liberaliter eruditissimus, unus illorum, cujus eloquium Graci, Plazoni aquare non dubitant, 👉 conatus est aliqua interpretari, non ad Christum intel- !

ligendum, in quem non crediderat. August. lib. 12. cont. Fauft. cap. 39.

<sup>(</sup>b) Philo, apud Euseb. lib. 8. Prapa-

vat. Evangel. pag. 398. (c) Sunt quidam qui dum putant scriptae leges esse figuras intelligibilium, his diligenter dant operam , illas facile negligunt , quorum mihi non placer facilitas, debuerane enim utrasque curare, ut & obscura quarerent accurate, & manifesta servarent diligenter . . . . quamvis enim septimus dies

dante à introduire des nouveautés dans la religion des Juiss, & à abolir l'observation du Sabbat, de la Circoncision & des autres pratiques prescrites par la Loi de Moise, dont il prend la défense dans tous ses ouvrages. Comment se persuadera-t'on qu'un homme de ce caractere ait pû se resoudre à faire un discours exprès à la louange des Chrétiens, & qu'il les ait loués jusqu'au point de préferer leur religion à la sienne? Quels peuples, dit-il(d), en parlant des Therapeutes, parmi ceux qui professent quelque Religion, leur peut-on comparer avec justice? Cheris (e) du Pere & du Créateur de l'univers, en considération de leur vertu, ils s'attirent son amitié, récompense la plus naturelle de la probité, préferable à quelque fortune que ce soit, & le comble même de la félicité. Mais c'est que les Therapeutes étoient de vrais Juiss, & Philon le donne assez clairement à entendre dans un autre de ses ouvrages, où parlant des Juiss d'Alexandrie, il se plaint de ce que quelques-uns, fous prétexte de mépris pour les plaisirs & les vanités du monde. quittoient la societé civile & le gouvernement de leurs biens, sans s'être auparavant éprouvez dans la vie ordinaire. Vous méprisez l'argent, leur dit-il, mais quand vous en avez manié, a-ce été avec une droiture entiere? Vous vous picquez de temperance & de chasteté, mais quand vous avez été dans les occasions, y avez-vous résisté? C'est (f) seulement en s'exerçant dans la vie active, qu'on se rend capable de la contemplative. Pour bien faire, la premiere, quoique moins parfaite, doit être comme le prélude de l'autre. Il appelle même les maisons où se retiroient ces Juiss, pour vacquer à la comtemplation, des maisons de (g) Therapie; ce qui est une preuve qu'il ne les distinguoit point de ceux à qui il donne le nom de Therapeutes dans son traité de la vie comtemplative.

Le filence des premiers Peres de l'E-, VI. Mais ce qui acheve de nous en convaincre, c'est que les premiers Apologistes de la Religion Chrétienne, qui avoient

potentiam illius ingeniti, creaturarum autem otium signisicet, non tamen leges de eo prascripta solvenda sunt... ut saciamus qua festis diebus non licet agere. Nec ideo quia sestum hilaritatem anima; o erga Deum gratitudinem signisicat, ideò resicienda sunt s lempes celebritates: nec quia circumcisso docet voluptatum assectuumque omnium excisionem, ideo debet antiquarilex data de circumcisione. Philo, de migratione ebrahami, pag. 402,

(e) Ibid. pag. 51.

(f) Deces in vita activa periculum facere eum qui in contemplativa exercera vult. Philo, de profugis, pag. 455.

<sup>(</sup>d) Philo, de vira contemplat, pag. 4, traduct. de D. Montfaucon.

<sup>(</sup>g) Quapropier si quando nondum satis purificati & contenti vita fordes utcumque abluisse, ad religiosas aulas, ini abdas rie Sigunulas, venimus, &c. Ibid. pag. 456.

tant d'interêt à mettre en évidence la pureté & l'excellence des plife sur le sumœurs des Chrétiens, n'ont jamais apporté en preuve la sain- jet des Therateté de vie des Therapeutes. On voit au contraire qu'ils les pentes, prouont toûjours regardés comme étrangers à la Religion Chré-toient pas tienne. Saint Justin qui avoit (h) vû les principales colonies des Chrétiens. Apôtres, & qui avoit été en Egypte, avance (i) hardiment que les Chrétiens ne différoient des autres hommes, ni par les lieux de leur demeure, ni par leur langue, ni même par leurs mœurs; qu'en quelque pays qu'ils habitassent, ils se conformoient aux habillemens, à la nourriture, & à toutes les autres manieres du pays; enfin qu'il n'y avoit parmi eux aucune secte qui fit profession de se distinguer au dehors par une austerité de vie particuliere. Ce saint Docteur auroit-il parlé ainsi, s'il eût reconnu les Therapeutes pour Chrétiens ? Tertullien répondant aux reproches que les Payens faisoient aux Fideles, de ce qu'ils s'éloignoient du commerce du monde; avoue (k) qu'en effet, ils ne se trouvoient ni aux spectacles publics, ni aux temples des faux dieux, ni à aucunes céremonies prophanes; mais il soûtient que pour tout le reste, ils suivoient exterieurement le même train de vie que les autres. Nous ne sommes point, ajoûte-t'il, comme ces Philosophes des Indes, qui habirent les bois & les deserts, & qui se s'éxilent volontairement de la vie commune. Pouvoit-(1)-il mieux marquer combien le genre de vie des Chrétiens étoit éloigné de celui des Therapeutes, qui à l'imitation des Brachmanes des Indes, s'éxiloient volontairement des Villes pour vivre dans des lieux écartés? On sçait quel mouvement cet Auteur se donna depuis sa chute, pour défen-

(h) Bouhier, lett. fur les Therapeutes, 1

( k) Sed also quoque injuriarum titulo po-Atlamur, & infructuofi in negories dicimur. Quo patto? homines vobifcum degentes, ejufdem vietus , habitus , instructus , ejufaem ad vitam necessitatis. Neque enim Brachmanæ, aut Indarum Gymnofophiskæ sumus, Sylvicola & exules vita. Non fine foro, non fine macello, non fine balneis, tabernis, officinis , stabulis , nundinis vestris , caterisque commerciis cohabitamus hoc saculum. Na-vigamus & nos vobiscum, & vobiscum mi-litamus, rusticamur & mercamur. Proinde miscemus artes, operas nostras publicamus ufui vestro. Quomodo infruttuosi videamur negotiis vestris, cum quibus & de quibus vivimus, non scio. Tertull. in Apolog.

(1) Bouhier , lett. fur los Therapeutes,

pag. 248.

<sup>(</sup> i ) Christiani neque regione , neque sermone, neque politicis vita institutis à catevis hominibus funt distincti, nam neque proprias civitates incoluns, neque sermone utuntur qui ab aliorum sermone differat, neque vita genus habent quod re aliqua spi peculiari sit notabile ... sed incolentes partim Gracas, partim Barbaras civitates, prous cujusque sors tulit & indigenarum instituta sequenter , in vestitu victuque & cateris qua ad vitam pertinent, mirabilem & haud dubie incredibilem sua politia stasum oculis nostris proponunt. Jult. epist. ad Diognet. pag. 496. 497.

dre les jeûnes des Montanistes, particulierement leurs jeûnes outrez; qu'il n'oublie en son livre des jeûnes aucun des exemples facrez & prophanes, qu'il pouvoit alleguer ailleurs. Quoi de plus naturel & de plus fort en même tems pour sa cause, que de citer les jeunes des prétendus disciples de saint Marc? Quel triomphe pour lui de trouver parmi les premiers Chrétiens des gens qui passoient dans une abstinence extrême, non pas seulement deux ou trois Carêmes, comme Montan, mais presque toute leur vie. Cependant il ne parle en aucune maniere des Therapeutes, & son silence dans une occasion aussi essentielle, est une preuve convaincante contre le Christianisme de ces Solitaires.

Le témoignage d'Eusebe & des autres Peres qui l'ont suivi ne suffic pas pour établir le Christianifme des Therapentes.

VII. On oppose à cette preuve le témoignage d'Eusebe (m) de Cesarée, de saint (n) Jerôme, de saint (o) Ephiphane, de (p) Cassien, de (q) Sozomene, qui ont crû que les Therapeutes étoient Chrétiens; mais pour rendre croyable un fait de la nature de celui-ci, il est besoin au défaut de raisons convainquantes, du témoignage des Auteurs contemporains ou presque contemporains. Or Eusebe, le plus ancien de tous, écrivoit plus de deux cens ans après les Therapeutes, & il n'apporte aucun garant de ce qu'il ayance sur leur prétendu Christianisme. La seule raison qu'il en donne, est la conformité qu'il a apperçue entre leur manière de vivre & celle des premiers Chrétiens; ce qui ne conclut pas davantage en faveur de ces derniers, que pour les Esséens, ou même pour les Brachmanes des Indes, comme nous l'avons montré.

Les Theraune espece d'Efficens.

VIII. Si l'on demande maintenant quelle espece de Juifs peutes étoient étoient ces Therapeutes. Voici l'idée que Philon nous en donne : après avoir parlé (r), dit-il, des Esséens, dont la vie est occupée à des exercices corporels, l'ordre du discours demande que nous parlions de ceux qui passent leur vie dans la contemplation. Pour que la division que Philon fait ici ait quelque justesse, il faut convenir que dans le second comme dans le premier membre, il s'agit des Esséens, qu'il y distingue en actifs & comtemplatifs; & cela est d'autant plus incontestable, que Joseph

tout homme de bien est libre. ) qui vitam activam exercent, omnibus, aut quod minus invidiosum dictu est plerisque felicius, ordo postulat ut deinceps dicamus que dicenda sunt de contemplationi deditis. Philo, de vita Contemplat. pag. 889.

<sup>(</sup>m) Euleb. lib. 2. hift, cap. 17.

<sup>(</sup>n) Hieronym. in Catal. cap. 11. ( o ) Epiphan. Haref. 29. num. 4. 0 5.

<sup>(</sup>p) Cassian. lib. 2. Institut. cap. 5. (q) Sozomen. lib. 2. hist. cap. 18. (r) Postquam de Essais disserumus (dans le traité précédent, qui a pour titre: Que

dans le discours qu'il fait des premiers, assure (/) qu'il y en avoit encore une autre espece, ayant les mêmes loix & les mêmes coûtumes, mais différents en opinion sur le mariage, dont ils usoient, le regardant comme necessaire pour la conservation du genre humain. En effet, nous voyons que parmi les Therapeutes il y avoit des femmes mariées (t), quoique la plûpart fussent vierges. Il est vrai que Philon parle (u) des Esséens, comme d'une secte qui n'existoit que dans la Syrie & dans la Palestine, au lieu que les Therapeutes étoient (x) répandus dans presque tous les endroits du monde; mais il faut observer que quand il en parle ainsi, il ne s'agit que des Esséens actifs, qui renonçoient au mariage, & non pas de ceux qui avoient des femmes. Joseph les distingue bien dans l'endroit que nous en venons de citer; & ailleurs ( y ) il détermine à ceux qui vivoient dans le célibat, ce que dit Philon, que les Esséens répandus dans la Syrie & dans la Palestine, étoient au nombre d'environ quatre mille.

#### ARTICLE VII.

Livre des Martyrs de la Palestine. Lettre d'Eusebe à son Eglise de Césarée. Son livre des Topiques. Son panegyrique de Constantin.

Usebe dans son histoire de l'Eglise promet (z) d'en faire Lelivre des une particuliere des Martyrs, dont il avoit vû lui-même les Martyrs de la souffrances. C'est apparemment le petit ouvrage que nous avons écrit après (a) de lui sous le titre ; des Martyrs de la Palestine; car on ne l'histoire Ec-

clefiaftique

<sup>(</sup>f) Est autem alud etiam Essenorum collegium , cibos quidem & mores , legesque similes cum prioribus habens, distans verò opinione de conjugio. Maximam si quidem vita hominum partem, successionem scilicet, amputare cos qui abstineant nuptiis arbitranture Quippe si in eamdem velint omnes ire sententiam, desecturum consestim genus humanum. Joseph. de bello Judaic. lib. 2. pag. 788,

<sup>(!)</sup> Luntstartus 5 mg yunnikes an artises yreaini naedmi. Philo, de vita contemplat. pag. 899. Voyez Bouhier, lett. fur les The-

<sup>(#)</sup> Nec Palestina, Syrizque deest hoc

genus hominum virtutem sectantium, cujus regionis non parvam partem populosa Jud.zorum gens incolit. In his quidem nominantur Effai , circiter quatuor millia. Philo , in lib. Quod omnis probus sit liber. pag. 876.

<sup>(</sup>x) Philo, de vita contemplat. pag. 892, (y) Hoc instituto vivunt virorum supra quatuor millia, nec uxores habentium nec servos, quod alterum ad injuriam communis natura pertinere censeans, alterum tranquillitati vitæ parum commodum. Joseph, Antiquit. Judaic. lib. 18. pag. 618.

<sup>(</sup>z) Lib. 8. cap. 13. pag. 308. (a) In edie. Vales. ad Calcem. lib. 8, hifloria Eufeb.

d'Eusebe, ne de cet ou-Yrage.

peut douter qu'il ne soit d'Eusebe, qui y renvoie (b) en un enfait pas partie droit aux livres qu'il avoit composés long-tems auparavant de la vie de faint Pamphile: & il n'y dit presque rien qu'il n'ait pû voir de ses propres yeux, soit à Césarée même, où il faisoit sa résidence ordinaire durant la persécution de Diocletien, soit dans divers endroits de la Palestine, de la Phenicie & de l'Egypte, où il fit divers voyages pendant ce tems. Cet Ouvrage qui est un des mieux écrits d'Eusebe, contient l'histoire des Martyrs qui soussirient dans la Palestine, depuis l'an de Jesus-Christ 303. jusques en 311. On l'a confondu assez long-tems avec son histoire Ecclesiastique, mais une preuve qu'il n'en fait pas partie, c'est que ni Russin ni Musculus ne l'ont point inseré dans les traductions qu'ils ont faites de cette histoire; qu'Eusebe l'y promet comme un Ouvrage (c) séparé, & qu'on ne peut faire entrer comme a fait Christophorson, & après lui les Editeurs de Geneve, dans le huitième Livre de cette Histoire, sans le déplacer visiblement. D'ailleurs, il est certain qu'Eusebe y avoit inseré (d) ce qu'il appelle la Palinodie des Empereurs, c'est-àdire, l'Edit que Galere publia en 311, pour faire cesser la perfécution. Or, il n'est pas vrai semblable qu'il eût voulu rapporter deux fois la même piece, dans une même Histoire & dans le même Livre, néanmoins il le faut dire, si l'écrit des Martyrs de Palestine fait partie de l'Histoire Ecclesiastique. Car cet Edit se trouve en entier à la fin du huitième Livre de cette Histoire. Au reste, quoique le but d'Eusebe dans son Ouvrage des Marport avec les tyrs de la Palestine, soit de ne parler que de ceux qui avoient Marryrs de la souffert en cette Province, il décrit (e) le martyre de saint Romain à Antioche, parce qu'il étoit originaire de la Palestine (f). Celui de saint Ulpien en Phenicie, parce qu'il avoit souffert en même-tems, & le même genre de supplice que saint Apphien; & (g) celui de saint Edese à Alexandrie, parce qu'il étoit frere de saint Apphien. Il ne faut pas prendre non plus absolument à la lettre ce qu'il dit : qu'il étoit présent au martyre de ceux

Cela n'empéche pas que par occasion il ne s'étende auffi fur ceux des autres pays, quand leurs personnes, ou le genre de leur martyre a quelque rap-Palettine.

> (b) Hujus viri (Pamphili) reliquas virtutes, resque præclare gestas jam pridem nos in peculiars opere quod de ejus vita conscripsimus , tribus libris complexi sumus. Lib. de Martyrib. Palest. cap. 11. pag. 336.

posiius qui res gestas oculis contemplati sunt. Nos verò ea quibus ipsi interfuimus, also in opere posterorum notitia commendabimus. Lib. 8. hist. cap. 13. pag. 308.

(d) Vide lib. de Martyr. Palestin, cap. ultim. sub fine; & Valet. in not. pag. 182.

(f) Ibid. cap. 5. pag. 325. (g) Ibid.

dont

<sup>(</sup>c) Quorum omnium pro vero Dei cultu 2010 orbe confecta certamina, & qua fingulis corum acciderunt, omnia accurate commemorare non est officii nostri; sed corum

<sup>(</sup> e ) Lib. de Martyr. Palest. c. 2, p. 320.

dont il y rapporte l'histoire; puisqu'il ne peut avoir vû en un même (h) jour celui de saint Alphée à Cesarée, & celui de saint Romain à Antioche. M. de Valois prétend (i) que nous n'avons plus ce livre dans son entier, & il se fonde particulierement, sur ce que plusieurs circonstances considerables de la vie & du martyre de saint Procope, qui y sont omises, se trouvent dans les actes latins de ce Saint, qui paroissent avoir été traduits du grec d'Eusebe. Cela paroît encore par quelques endroits de ce même livre, où Eusebe (k) témoigne qu'il a déja dit ou qu'il va dire, certaines choses que nous n'y trouvons pas.

# Lettre d'Eusebe à son Eglise.

A Près la conclusion du Concile de Nicée, Eusebe (1) craignant qu'on n'interprétât mal la conduite qu'il y avoit te- sebe à son nue en rejettant d'abord, puis recevant le terme de consubstantiel, l'an 326. écrivit à son Eglise de Césarée les raisons qu'il avoit eues d'en user de la sorte, & lui marqua en même-tems ce qui avoit été résolu par les Peres. Nous avons encore la lettre que saint Athanase, qui la regardoit comme un monument de la soumission d'Eusebe aux décisions de ce Concile, & un témoignage de la part de cet Evêque, que la Foi qui y avoit été déclarée étoit la vraie Foi, a eu soin de nous conserver dans un (m) de ses ouvrages. Elle se trouve aussi toute entiere dans Socrate (n), dans (0) Theodoret & dans (p) Gelase de Cyzique. En voici la substance. » Il est à croire que vous êtes déja informé par la voix Apud Athas » publique, de ce qui s'est passé touchant la Foi dans le grand nas. lib. de Decret. Nic. " Concile de Nicée; mais de crainte qu'on ne vous ait rapporté Synod. pag-» les choses autrement qu'elles ne se sont passées, nous avons 238. » crû qu'il étoit necessaire de vous envoyer nous-même, la » formule de Foi, comme nous l'avons proposée dans le Con-» cile, & ensuite les additions avec lesquelles les Evêques ont

\*\* 2. pag. 319. \*\*\* 320.

(i) Vales. in not. pag. 172.

(k) Lib. de Martyr. Paless. cap. 12. pag. 341. O cap. 13. pag. 341.

Tome IV.

(m) Achanas, lib. de Decret. Nic. Synode

pag. 241. ( n ) Lib. r. hift. cap. 8.

<sup>(</sup>h) Vide lib. de Martyr. Palest. cap. 1.

<sup>(1)</sup> Tunc verò Eufebius is qui cognomentum Pamphili sortitus est, Cafarea in Palestina sacerdotum gerens, cum in Synodo paululum hasttasser, secumque expendisser urum admittenda esser sidei formula, tandem & ipfe una cum reliquis affensus est &

subscripsit; & Casariensibus suis conscrip-tam sidei formulam mist , vocem consubstantialis interpretatus; ne quis sinistrum quidpiam de ipso suspicareiur, eo quod aliquantulum substitusset. Socrat. lib. 1. hift. cap. 8. pag. 23.

<sup>( 0 )</sup> Lib. 1. hist. Ecclef. cap. 12. (p) Lib, 2, hist. Synod. Nic. cap. 34.

» jugé à propos de la publier. Voici donc la nôtre telle qu'elle. » a été lûe en présence de l'Empereur, & approuvée genera-» lement de tous; telle que nous l'avons reçue des Evêques nos prédecesseurs; telle que nous l'avons apprise dans notre » jeunesse, lorsque nous avons reçû le Baptême; telle qu'elle » est contenue dans l'Ecriture sainte; telle enfin que nous l'a-» vons enseignée, tant dans l'ordre de Prêtrise que dans la di-» gnité Episcopale, & que nous la tenons encore aujourd'hui, » Nous croyons en un seul Dieu, Pere toutpuissant, qui a créé » toutes choses, visibles & invisibles: & en un seul Seigneur Je-» sus-Christ, Verbe de Dieu; Dieu de Dieu; Lumiere de Lu-» miere; Vie de Vie; Fils unique; premier né de toutes créa-» tures, engendré du Pere avant tous les siécles, par qui toutes » choses ont été faites; qui s'est incarné pour notre salut; qui a » vêcu parmi les hommes, qui a souffert, qui est ressuscité le » troisième jour, qui est monté à son Pere, & qui viendra de » nouveau dans sa gloire, juger les vivans & les morts. Nous » croyons aussi en un seul Saint-Esprit. Nous croyons l'exis-» tence & la subsistance de chacun d'eux, que le Pere est vrai-» ment Pere; que le Fils est vraiment Fils, & que le Saint-» Esprit est vraiment Saint-Esprit. Comme Notre-Seigneur le » déclara lorsqu'il envoya ses Apôtres prêcher l'Evangile, en » leur disant : Allez, instruisez tous les peuples, les baptisant au " Nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Esprit. Nous protestons va que nous tenons cette Foi; que nous l'avons toûjours tenuë

Pag. 240.

II. Eusebe dit ensuite que le Concile ayant jugé à propos de dresser un autre Symbole, à l'occasion du terme de Consub-stantiel, qu'on y vouloit inserer, il avoit resusé de s'y soumettre, jusqu'à ce qu'après bien des questions & des réponses, on sût convenu, qu'en disant que le Fils est de la substance du Pere, on n'entendoit pas qu'il sût une partie du Pere, mais seulement qu'il est du Pere, & quand on dit que le Fils est consubstantiel au Pere, on ne veut dire autre chose, sinon que le Fils de Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, mais qu'il est parfaitement semblable au Pere, par qui il a été engendré. » Cette » doctrine ainsi expliquée, ajoûte-t'il, nous avons crû la devoir » approuver, & nous n'avons pas même rejetté le terme de » Consubstantiel, tant pour le bien de la paix, que pour ne pas

» nous mettre dans le danger de nous éloigner de la verité, & » parce que nous trouvons que d'anciens Eyêques & de sages

» & que nous la tiendrons jusqu'à la mort.

Pag. 241.

Pag. 240.

De Ecrivains se sont servis de ce terme pour expliquer la Divinité n du Pere & du Fils. Nous avons approuvé de même ces autres » termes : engendré & non pas fait. Car ils disoient que le terme » de fait est un terme commun à toutes les créatures qui ont été » faites par le Fils, & ausquelles il n'est point semblable, étant n d'une nature plus relevée; puisqu'il tire sa substance du Pere, » selon que les saintes Ecritures nous l'enseignent. Quant à l'a-» nathême qu'ils ont prononcé après la formule de Foi, & qui » défend de se servir de termes étrangers, qui ne se trouvent » pas dans l'Ecriture, nous y avons consenti sans peine, & » d'autant plus volontiers, que nous n'avions pas accoutumé » d'user de ces termes. Nous avons anathématisé en particulier » cette facon de parler: le Fils n'étoit pas avant qu'il fût engen-» dré (q). Car il n'y a personne qui ne convienne qu'il éxistoit » avant qu'il fût engendré selon la chair. Je vous écris ceci, mes » très-chers Freres, afin de vous montrer combien mûrement » nous avons examiné toutes choses, & que nous avons eu » raison de ne pas nous soumettre à la formule de Foi du Con-» cile, jusqu'à ce que nous avons vû clairement qu'elle ne con-» tenoit rien que de conforme à celle que nous avions d'abord » proposée.

Pag. 141;

# Livre des Topiques.

CAINT JERÔME attribue (r) à Eusebe un sivre des Topi-Ques, que nous avons (f) encore, sous le titre de: Noms Topiques, des lieux marquez dans la Sainte Ecriture. C'est un Dictionaire l'an 330. Geographique, disposé selon l'ordre des lettres de l'Alphabeth; qui contient presque tous les noms de Villes, de Montagnes, de Rivieres, qui sont dans l'Ecriture, ceux-mêmes des Villages & des autres lieux; & où l'Auteur a eu soin de marquer ceux de ces endroits qui conservoient encore les mêmes noms, & ceux qui ne les avoient plus que corrompus, ou qui en avoient

compose vers

<sup>(</sup>q) Cet endroit ne se trouve point dans Socrate, & on le soupçonne de l'avoir supprime exprès, de peur qu'il ne portat prè-judice à Eusebe, auquel il est par-tout trèsfavorable; mais faint Athanase l'explique favorablement, & dit qu'Eusebe y reprend les Ariens, de ce qu'en disant que le Fils n'étoit pas avant qu'il fût engendré, ils pretendoient meme qu'il n'existoit pas

avant Marie. Etenim licet arbitrio suo se se per ep:stolam excusarit, verba tamen non negavit, immò reprehendit Arianos quòd cum dicerent, Filius non erat antequam gigneretur , ne ante Mariam quidem eum effe vellent. Athanas. lib. de Synod. pag. 727.

<sup>(</sup>r) Hieronym in Catalog. cap. 81. (f) Inter opera Hieron. som. 2. p. 383.

entierement changé. Il le composa après (t) son Histoire de l'Eglise, & avant l'an 332 puisque Paulin de Tyr à qui il (t) l'adresse, est mort au plûtart en cette année. Il y en avoit (x) une traduction latine dès le tems de saint Jerôme, mais si mauvaise, que ce Pere crut devoir en travailler une nouvelle. Il y ajoûta beaucoup au texte d'Eusebe, comme il est aisé de voir en confrontant sa traduction avec l'original grec; aussi avoue-t'il, qu'on peut également le regarder en cette occasion, ou comme traducteur, ou comme auteur d'un nouvel Ouvrage.

Jugement de cet ouvrage.

On ne peut nier que cet Ouvrage d'Eusebe ne soit très-utile pour l'intelligence de l'Ecriture Sainte, & d'une grande authorité, puisque l'Auteur ayant passé presque toute sa vie dans la Palestine, a dû être bien informé de ce qui regardoit ce pays. Il faut avouer néanmoins qu'il n'est pas sans désauts, & qu'on y trouve beaucoup de choses à desirer, 1°. Il paroît qu'Eusebe auroit dû marquer au juste la situation des Villes principales, qui sont comme des points dont il se sert pour nous faire connoître celle des endroits dont il parle; par exemple, il fixe la situation de plus de vingt Villes, par leur distance d'Eleutheropolis, sans dire où cette Ville même étoit située. 2°. Qu'il auroit dù être plus exact à déterminer la situation des lieux par rapport aux differentes plages, ou parties du monde, & ne pas se contenter d'indiquer en general, qu'une telle Ville est sise à l'orient, au midi, au septentrion ou à l'occident, mais indiquer encore les parties intermediantes, ou les vents collateraux. 3°. Que quand il place plusieurs Villes dans le chemin d'une Ville à une autre; par exemple, d'Eleutheropolis à Nicopolis, puisqu'il les met dans la même distance d'Eleutheropolis, il semble qu'il étoit nécessaire de dire laquelle de ces Villes où l'on devoit passer, étoit ou sur la droite ou sur la gauche, & combien elles étoient éloignées l'une de l'autre. Car il dit que Sarda, Esthaol & Bethsa-

(u) In Proam. pag. 383. tom. 2. oper.

Hieronym.

<sup>(</sup>t) Eusebius qui à beats Pamphilo martyre cognomentum sortitus est, post decem historiæ Ecclesiasticæ libros . . . ad extremum in hoc opusculo laboravit, ut congregares nobis de sancta scriptura, omnium penè urbium, montium, stuminum, viculorum diversorum locoram vocabula: quæ vel eadem manent, vel immutata sunt posteà vel aliqua ex parte corrupta. Hictorym. in Præsat. lib. de sit. & nominib. loc. Hebr. som. 2. pag. 382.

<sup>(</sup>x) Unde & nos admirabilis viri (Eulesbii) fequentes studium, secundum ordinem litterarum ut sunt in graco posita transsulimus: relinquentes ea qua digna memoria non videntur, & pleraque mutantes, semel enim & in temporum libro prasatus sum, me vel interpretem esse, vel novi operis conditorem: maxime cum quidam vix primit imbutus litteris hunc eundem librum ausus sit in latinam linguam non latine vertere, Hicton. in Prasat. lib. de loc. Hebr. p. 383,

mes, étoient dans le même éloignement d'Eleutheropolis & sur le chemin de Nicopolis, sans s'expliquer davantage. Le quatriéme désaut, c'est qu'il n'a pas toûjours marqué précisément la distance des lieux; mais qu'il se contente quelquesois de dire, qu'une certaine Ville étoit voisine d'une autre; au lieu de dire, par exemple, qu'elle n'en étoit éloignée que d'un, de deux ou de trois milles. Enfin, il arrive que dans cet ouvrage on trouve le nom d'une même ville répeté deux, trois & quatre sois, & qu'on place la même Ville tantôt dans une Tribu, tantôt dans une autre; ce qui vient apparemment, ou de ce que ces sortes de choses y ont été ajoûtées; ou de ce qu'Eusebe a voulu marquer les dissernes opinions de ceux qui l'avoient précedé, & leur manière de placer les Villes.

# Panegyrique de Constantin.

'An de Jesus-Christ 335. Constantin célebra à Constanti- Panegyrique nople la folemnité de la trentième année de son regne. de Constan-C'étoit (y) la coûtume que dans ces sortes de cérémonies. quelqu'un fît un discours à la louange de l'Empereur regnant, & cet honneur fut déferé à Eusebe, qui prononça (z) le Panegyrique de Constantin en sa présence & dans son palais même, Il y déclare (a) que son dessein n'est point de relever les grandes qualitez que ce Prince avoit selon le monde, mais seulement celles qui regardoient Dieu & la Religion. Il le loue des victoires spirituelles qu'il avoit remportées sur les hommes & sur les démons, en détruisant l'idolâtrie; des Eglises magnifiques qu'il avoit fait bâtir par tout le monde; de son amour pour Dieu, & de son zele pour la Religion : mais (b) la plus considerable partie de ce discours est moins un éloge, qu'un traité de théologie, qui a dequoi lasser par sa longueur, aussibien que par son air trifte & ennuyeux. Il y dit peu de choses en beaucoup de paroles, les répétions y sont fréquentes; & quoiqu'on y trouve plus d'élégance & de politesse que dans ses autres ouvrages, on voit bien qu'elle ne coule point de source, & que l'étude y a plus de part, que les dispositions naturelles de l'Auteur. Il témoigne néan-

(y) Vales in not. pag. 280. (z) Sed & tricennalium orationum coronat et texentes, nuper in ipso palatio saerum ejus capus redimivimus. Euleb. de

vita Constant, lib. 1. cap. 1. pag. 405. (a) Euseb. in oras, de laudibus Constant, pag. 603. edis. Vales.

<sup>(</sup>b) Tillemont. in nor. tom. 7. pag. 660,

moins que Constantin l'avoit écouté (c) avec grand plaisir, & qu'il l'en avoit complimenté dans le repas, qu'il donna ensuite aux Evêques présens à cette cérémonie. Il y a des expressions un peu dures touchant la divinité du Fils, mais il faut croire qu'on leur donnoit alors un bon sens; car Eusebe n'auroit rien osé avancer de contraire à la foi de Nicée en présence de Constantin.

### ARTICLE VIII

Les cinq livres contre Marcel d'Ancyre.

Livres contre Marcel, écrits vers l'an 337.

I. T L v en a d'abord deux sans autre titre que contre Marcel; puis I trois intitulez de la Théologie Ecclesiastique, contre le même. Ensebe les écrivit peu après le faux Concile de Constantinople tenu en 336, où Marcel fut déposé, sous prétexte de Sabellianisme. Eusebe, qui y avoit assisté avec les chess du parti Arien, fut (d) chargé par les Evêques ses confreres, de justifier par écrit le jugement du Concile, en faisant voir que les erreurs que l'on imputoit à Marcel, se trouvoient en effet dans ses écrits. Nous examinerons ailleurs si ces erreurs étoient véritables ou supposées; ce qui paroît évident, c'est que la faction des Eusebiens condamna Marcel, moins par le zele de la foi que par un esprit de parti & de ressentiment; car (e) il s'étoit déclaré en toute occasion contre l'héresie d'Arius, & contre ceux qui la protegeoient; & dans le livre qui donna sujet à sa condamnation, il attaquoit ouvertement les principaux d'entreux, nommément le grand Eusebe, c'est-à-dire, celui de Nicomédie, Eusebe de Césarée, Paulin de Tyr, Narcisse de Neroniade, qu'il y traitoit même d'impies. Il seroit donc injuste de juger de ses

Veyez l'article tur Marcel-

(d) Hac in illum commoverunt sacro-

fanctam illam Synodum, quæ de diversis adeò provinciis, Ponto, Cappadocià, Asià, Phrygià, Bythinià, Thracia, & ulterioribus regionibus, in regiam urbem convenerat, & ut scripto in illum inveherentur patres vel invitos coëgeruns. Hac & nos ipsos protraxerint ad hanc quæ præ manibus est disquisitionem, ut vestigiis illius Synodi institutes, sanctiones tueremur, & comministris nostris satisfaceremus, qui hæc ut aggrederemur nobis dederunt in mandatis-Euseb. cons. Marcell. lib. 2. cap. 4. pag. 55. (e) Ibid. lib. 1. cap. 4. & 1.

<sup>(</sup>c) Quem quidem librum opportune ad ealcem hujus operis edituri sumus, adjuncta etiam oratione illa de tricennalibus, quam paulo post profecti Contantinopolim, coram ipso Imperatore recitavimus, secundo tum in palatio omnium Deum ac Dominum laudibus prædicantes; quam cum audires Deo amabilis imperator, gestire præ gaudio videbatur; aque id spse sinita oratione consessus est, cum Episcopos qui aderant convivio exceperet, omnique cos genere honoris assisteres. Euseb. liv. 4. de vita Constant. cap. 46. pag. 550.

veritables sentimens, par ce qu'Eusebe en dit dans ses livres; aussi l'ouvrage de Marcel ayant été examiné dans le Concile de Sardique en 347. le Concile déclara (f) qu'ayant lû ce qui suivoit & ce qui précedoit, il avoit trouvé que ses accusateurs avoient pris malicieusement pour ses sentimens, ce qu'il n'avançoit que par maniere de questions & pour chercher la verité, & que sa foi étoit entierement contraire aux héresses qu'on

lui imputoit.

II. La manière précipitée dont Eusebe commence son premier livre contre Marcel, fait juger que nous n'en avons plus la préface; mais peut-être n'y avons nous perdu autre chose Demonstrate que le nom de celui à qui il adressoit cet ouvrage; car du reste Evangel. le premier chapitre en expose assez nettement le projet, & la méthode que l'auteur se propose d'y garder. Il y fait passer celui de Marcel, pour un effet de sa haine & de sa jalousie contre ses freres, & lui reproche d'avoir tourné contre de saints Evêques des armes qu'il auroit dû faire servir à exterminer de son Eglise & de sa Province, les héretiques qui la ravageoient. Il déclare que son dessein n'est point de faire l'apologie des personnes que Marcel avoit attaquées, leurs noms étant assez connus, & leur réputation assez établie, pour les couvrir contre ses calomnies. Et parce, dit-il, que ses blasphêmes contre le Christ de Dieu sont si manifestes, qu'ils sautent aux yeux des moins éclairez, je me contenterai de les rapporter dans ses propres termes, en ajoûtant seulement quelques courtes réflexions, afin de ne pas faire un discours sans liaison & sans suite. Il avertit ceux qui liront son ouvrage, & en particulier les Galates, dont Ancyre étoit la capitale, de se souvenir de l'anathême prononcé par saint Paul, contre quiconque entreprendroit de leur annoncer un nouvel Evangile, fut-ce lui-même ou un Ange du Ciel; nous enseignant par-là, dit Eusebe, que nous ne devons écouter ni les Evêques, ni les Superienrs, ni les Docteurs, quels qu'ils soient, s'il arrivoit que quelqu'un d'eux entreprît de pervertir la verité de l'Evangile. Il est dit dans l'Evangile, ajoûte-t'il, que Jesus-Christ envoyant prêcher ses Apôtres, leur ordonna de batiser toutes les Nations au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Esprit. C'est cette foi de la sainte, mystique & bienheu-

Analyle. Lib. 1. c. 1. pag. 1. Tom.

Pag. 27

Pag. 3.

Pag. 4.

<sup>(</sup>f) Lectus est quoque liber comministri nostri Marcelli, & deprehensa est Eusebia- professo dicta, sunt calumniati. Apud Athanorum dolosa vafricies, nam que per inter- | nal. Apolog. cont. Arian. pag. 165,

rogationem Marcellus dixerat, ea quasi ex

reuse Trinité, que l'Eglise ayant reçûe de Jesus-Christ, comme le sceau du salut qui se donne par le Baptême, garde inviolablement. C'est par elle que les Chrétiens se distinguent des Juiss, de même que ceux-ci des Gentils par le culte d'un seur Dieu. C'est donc retomber dans le Judaïsme que d'enseigner, comme Marcel, que le Fils est bien la parole du Pere, qui l'aproduite au dehors lorsqu'il a créé le monde; mais qu'avant ce tems elle étoit oisive dans le Pere; que le Pere & le Fils sont une en nombre, en substance, en hypostase, & qu'ils ne différent que de nom, ce qui est le pur Sabellianisme.

Pag. 5.

III. La loi de l'Eglise, dit-il encore, ne nous permet pas d'éxaminer, ni même de douter, ou de demander comme par maniere de question, si le Fils unique de Dieu étoit avant toutes choses. Mais elle enseigne avec grande assurance & incontestablement, que Dieu est le Pere de son Fils unique, que le Pere n'est pas le Fils, ni le Fils le Pere; que le Pere est non engendré, éternel, sans principe; qu'il est le premier, le seul Pereadorable; que le Fils est engendré de son Pere, qu'il est subsistant, seul & unique Fils, Dieu veritable, comme étant Fils de Dieu. Eusebe soutient donc qu'encore que ce Fils soit veritablement le Verbe de Dieu, on ne doit pas s'en former une idée semblable à celle que nous avons de la parole qui est en l'homme, laquelle n'éxiste proprement que dans l'action de parler; de même que nous ne devons rien imaginer de corporel en Dieu, quoique l'Ecriture semble lui attribuer des membres humains. Il conclut que la generation du Verbe n'est pas moins incompréhensible que Dieu même, & que le plus sûr est de s'en tenir à ce que Jesus-Christ nous enseigne; que toutes choses lui ont été données par le Pere, & que nul ne connoît le Pere que le Fils, comme nul ne connoît le Fils que le Pere.

Pag. 6.

IV. C'est ainsi qu'il prouve que le Verbe même, comme Verbe, a sa substance qui lui est propre. Il accuse de plus Marcel d'avoir avancé que le Fils ne subsistoit pas avant quatre cens ans, c'est-à-dire, avant son Incarnation; que c'est comme homme qu'il est appellé Fils de Dieu, Roi, image du Dieu invisible, premier né de toutes les créatures; & qu'avant qu'il s'incarnât il n'étoit rien de tout cela: qu'il quitteroit un jour sa chair, pour se réunir à son Pere, & ne faire plus qu'un avec lui, comme avant son Incarnation; ensin que Jesus-Christ étoit un pur homme. Il résute toutes ces erreurs par plusieurs passages de l'Epître aux Galates, dont il se sert principalement, parce que, comme

Pag. 7.

comme nous avons déja dit Ancyre, dont Marcel étoit Evêque, en étoit la capitale. Il morre en particulier que le Fils de Dieu subsistoit réellement & séparément du Pere, même avant son Incarnation, puisqu'il est dit que dans la Loi il étoit médiateur de Dieu & des Anges, comme depuis il est appellé médiateur de 19. Dieu & des hommes. Or suivant le raisonnement de l'Apôtre, un médiateur n'est pas d'un seul, & il n'y a qu'un seul Dieu. Le Verbe n'est donc pas ce Dieu unique, au-dessus de toutes choses, auprès duquel il intercede, ni du nombre des Anges pour lesquels il intercede; il est donc moyen entre son Pere & les Anges, entre lesquels il est médiateur. Nous dirons ailleurs en quel sens Eusebe a crû que le Fils est moyen entre Dieu & les créatures; mais en cet endroit il cite mal-à-propos le passage de l'Apôtre qui porte seulement, que la loi a été donnée par les Anges par l'entremise d'un médiateur (qui est Moise). Il joint aux preuves de l'Ecriture, celle de l'Eglise Catholique répandue depuisune extrémité de la terre jusqu'à l'autre, laquelle, dit-il, confirme par une tradition non écrite, les témoignages des saintes Ecritures.

V. Il entre ensuite dans un détail plus particulier de l'ouvrage de Marcel, & travaille à le convaincre d'ignorance, par un grand nombre de fautes qu'il y trouve contre la verité de l'histoire & le véritable sens des Ecritures. Il lui reproche d'avoir confondu Totué ou Jesus fils de Navé & successeur de Moïse, avec 11. le grand Prêtre Jesus fils de Josedec, dont il est parlé dans Zacharie, & qui ne vivoit qu'au tems du retour de la captivité de Babylone; d'avoir expliqué du diable, ces paroles de Jesus-Christ à saint Pierre: Retirez-vous de moi satan, &c. d'avoir crû Matth. XVI. que le premier mort ressuscité, l'avoit été par Elisée, ne scachant 23; point que le grand Elie, plus ancien qu'Elisée, avoit rendu la vie au fils de la veuve de Sarephta: enfin, que le miracle de la xVII. 22, résurrection de plusieurs corps des Saints, dont il est parlé dans l'histoire de la Passion selon saint Matthieu, arriva avant la Refurrection de Jesus-Christ. Il l'accuse aussi d'avoir corrompu le le texte de l'Apôtre ocudirtos une fier, au lieu de quoi il lisoit weoseιδίντος (g); afin, dit Eusebe, d'insinuer que le Fils est à l'égard de Dieu, ce que sont les autres hommes qu'il se choisit

Galat. III.

Pag. 93

Pag. 10. &

III. Reg.

Matth. XXVII. 53;

Tome IV.

tin, veut dire le même que messes dires en grec. igionres fignific proprement défini, déterminé ; d'autres traduisent déclaré , qui semble plus conforme au sens de la phrase.

Oo

<sup>(</sup>g) La vulgate rend le texte grec par le latin; qui pradestinatus est Filius Dei, qui a été prédestiné pour être Fils de Dieu: traduction qu'Eulebe n'auroit pas manque de reprendre spuisque prædestinatus en la-

Pag. 11. Pial. CIX.

Pag. 14.

par sa prescience. De plus, d'avoir retranché la préposition ex de ce passage du Pseaume: Je vous allengendre de mon sein avant le jour. D'avoir mis dans la bouche de Jesus-Christ ces paroles qui ne se trouvent point dans les Ecritures: Je suis le jour. Enfin : d'avoir donné à Salomon le titre de Prophète, & à ses Proverbes celui de Prophétie; confondant ainsi les Dons du Saint-Efprit qui communique à l'un la sagesse, à l'autre la foi, & à l'autre l'esprit de prophétie : car le don de Salomon étoit la sagesse ; & outre que sa maniere de vivre n'étoit point conforme à celle des Prophétes, on ne voit dans ses écrits aucun caractere de prophétie, tel que celui-ci : Voici ce que dit le Seigneur. C'est pour cela qu'il n'a donné à aucun le titre de Prophetie, mais conduit par l'inspiration divine, il a intitulé l'un les *Proverbes*, un autre l'Ecclesiaste, un autre le Cantique des Cantiques. Eusebe justifie par les propres paroles de Marcel, tout ce qu'il avance contre

lui; ajoûtant qu'il passe sous silence une infinité d'autres fautes de la même nature, parce qu'il n'y avoit personne qui, en lisant

son ouvrage, ne put aisément les remarquer.

fcq.

VI. Il n'exerce pas moins rigoureusement sa critique sur un Pag. 15. & endroit du même ouvrage, où Marcel voulant expliquer ce que c'est que les Proverbes, s'étoit servi d'exemples tirez de ceux qui étoient en usage chez les auteurs Payens, & disoit qu'à l'éxemple de Salomon, & après avoir lû ses Proverbes, ils avoient entrepris de faire des ouvrages de même style, qu'ils avoient nommez Proverbes. Eusebe condamne absolument cette méthode de traiter des points concernans les saintes Ecritures. Il la traite de folie manifeste, & de vanité hors de saison, con-II. Cor. 4. traire à l'esprit de l'Apôtre, qui déclare qu'il n'a point employé

Ibid. 14.

dans ses prédications les discours persuasifs de la sagesse humaine; & plus bas: que l'homme animal n'est point capable des choses qu'enseigne l'esprit de Dieu: Dernieres paroles que Marcel n'entendant point, il a crû que les Sages de la Gréce avoient atteint à cette sagesse dont Dieu gratifia Salomon. Il censure encore la comparaison de cet Evêque, en ce que Salomon s'est servi pour ses Proverbes de façons de parler obscures & embarassées, dans le dessein d'exercer l'esprit de ses lecteurs; au lieu que les Proverbes des Grecs, citez par Marcel, avoient leur fondement dans quelque point d'histoire, qu'il suffisoit de sçavoir pour les entendre.

Pag. 18. &

VII. Il passe aux accusations intentées par Marcel contre A. stere, Origene, Eusebe de Nicomedie, Paulin de Tyr & les au-

tres Evêques de leur parti. Elles se réduisoient principalement à ces chefs: qu'il y avoit dans leurs écrits plusieurs propositions tendantes à établir dans la Trinité deux ou trois substances; & même que quelques-uns d'eux avoient soutenu en termes exprès que le Christ n'est que le second Dieu & du nombre des créatures. Il falloit pour les justifier qu'Eusebe sit voir par leurs écrits ou autrement, qu'ils avoient des sentimens tout autres que ceux que Marcel leur attribue; mais soit qu'il desesperât de pouvoir le faire, soit qu'il ne voulût pas s'engager dans une disquisition trop longue; il se contente de rapporter de grands extraits du livre de Marcel, comme s'il ne s'agissoit que de prouver qu'en effet, il les avoit accusés d'heresie Il fait toutesois de tems à autre quelques reflexions assez seches, tantôt se récriant sur la calomnie; tantôt attribuant à la mauvaise volonté de Marcel. contre les freres, tout ce qu'il avoit écrit contre eux. Quelquefois austi il veut justifier certaines propositions peu orthodoxes dans la bouche de gens soupçonnés d'Arianisme, en faisant voir qu'elles se trouvent en mêmes termes dans les Ecritures. Ainsi lorique Marcel lui reproche à lui-même d'avoir écrit, non qu'il n'y a qu'un feul Dieu, mais qu'il n'y a qu'un feul vrai Dieu, il le renvoie à ces paroles de Jesus-Christ à son Pere : la vie éternelle consiste à vous connoître, vous qui êtes le seul Dieu veritable.

VIII. Dans le second livre, Eusebe se propose uniquement Lib. 2. p. 312 de convaincre Marcel des erreurs que nous avons vû qu'il lui impute. Pour cet effet, il rapporte fort au long les propres paroles de cet Evêque, & c'est tout ce qui fait la matiere du second livre, à quelques raisons près, que nous allons voir répetées dans son traité de la Théologie Ecclesiastique.

IX. Ce traité écrit aussi contre Marcel, est adressé à Flacille on Livres de la Placille Evêque d'Antioche. Dans la lettre qu'Eusebe lui écrivit Ecclesiastique à ce sujet; il dit que s'étant contenté de mettre au jour les sen-contre Martimens de Marcel, dans les deux livres dont nous venons de parler, sans être entré en dispute avec lui, il entreprend de le refuter dans celui-ci, divisé en trois livres, pour marque de sa foi en la Trinité; au contraire de Marcel qui avoit renfermé toutes ses preuves dans un seul, afin de mieux représenter l'unité de Dieu qu'il y défendoit. Il prie Flacille de corriger avec charité les défauts qui pourroient s'y trouver, & lui demande de se souvenir de lui dans ses prieres, & dans ses sacrifices. Il ajoûte dans une préface distinguée de la lettre dont nous venons

cel d'Ancyre Pag. 574

Pag. 60%

de parler, que sans rien avancer de nouveau, ou de son invention propre, il proposera dans toute sa pureté, la doctrine de l'Eglise, telle qu'elle l'a reçûe elle-même & conservée dès le Lib. 1. cap. commencement. Entrant en matiere, il distingue trois sortes d'heresies sur la nature du Fils. Les uns le reconnoissant pour Dieu, avoient nié qu'il fut homme; d'autres avoient crû qu'ilétoit un pur homme; d'autres enfin craignant d'introduire plusieurs dieux, avoient prétendu que le Pere & le Fils ne sont qu'un, distinguez seulement de nom; en sorte que le même est tout à la fois Pere & Fils. C'est ce qu'enseignoit Sabellius, proscrit pour cette raison par l'Eglise comme Athée, & c'est aussi l'erreur qu'Eusebe reproche à Marcel, avec cette différence,

qu'il divisoit un même Dieu en Pere & en Fils.

g. & leq.

X. Eusebe oppose à ces heresses la Foi de l'Eglise, conte-Cap. 8. nuë dans le Symbole, que l'on avoit coûtume de faire réciter aux nouveaux Baptisez. Il insiste en particulier sur le premier article, où l'Eglise reconnoît, qu'il n'y a qu'un Dieu, que ce Dieu est Pere, qu'il est toutpuissant; profession de Foi qui la distingue des Payens qui adorent plusieurs dieux; des Juifs qui ignorent que Dieu soit Pere, ne sçachant pas qu'il a un Fils, & des athées ou heretiques qui nient sa toutepuissance. Elle confesse aussi un Fils unique de Dieu, engendré du Pere avant tous les siécles; subsistant par soi - même, vraiment Fils, coéxistant à son Pere; Dieu de Dieu, Lumiere de Lumiere, Vie de Vie, engendré du Pere, d'une maniere que nous ne pouvons ni concevoir ni exprimer; mais avant toutes les créatures, pour en être comme la base, le fondement & le soûtien inébransable: source de vie, la vie même, la lumiere même, la raison même, la sagesse même: produisant tout, vivisiant tout, gou-Cap. 9. vernant tout. Eusebe condamne donc ceux qui osoient avancer que le Fils a été tiré du néant comme toutes les créatures; puifque si cela étoit, il devroit passer pour leur frere, plûtôt que pour Fils unique de Dieu. Il prouve que ce Fils est Dieu, parce que Cap. 10. Dieu ne peut engendrer qu'un Fils qui lui soit entierement semblable: & qu'il est veritablement Fils, parce que le terme d'engendrer, emporte une relation naturelle du Pere & du Fils, & du Fils au Pere. Car, dit-il, un Roi bâtit une Ville, il ne l'engendre pas, & un pere engendre son fils, il ne le bâtit pas; un ouvrier ne se nomme point pere de son ouvrage, ni un pere ouvrier de son fils; c'est pourquoi, nous disons que Dieu est Pere du

> Fils, & qu'il est Créateur de l'Univers. Il ajoûte en promettant 1. 161

> > Digitized by Google

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'É. CH.VIII. ART.VIII. 293 d'expliquer plus bas le passage des Proverbes, que cet endroit qui est le seul où l'Ecriture se soit servie du terme de créer, pour marquer la generation du Verbe, ne devoit pas être une raison à Marcel de corrompre un des principaux dogmes de l'Eglife; & conclut, en rejettant également ceux qui dans la crainte d'admettre deux Dieux, nioient comme lui la subsistance du Fils, ou qui la reconnoissant, le confondoient avec le reste des créatures, & le commun des hommes, dont il est dit : Vous ètes tous des Dieux & les Fils du Très. Haut.

XI. Si quelqu'un, ajoûte-t'il, craint que ce que nous venons de dire ne détruite l'unité de Dieu, qu'il sçache qu'encore que nous confessions que le Fils est Dieu, nous croyons toutesois qu'il n'y en a qu'un seul; sçavoir celui qui est seul sans principe; non engendré, qui possede en propre la divinité qu'il n'a reçue d'aucun autre, & dont le Fils tient, comme de sa cause, son existence & tout ce qui s'en ensuit. Il cite les endroits de l'Ecriture Joan. VI. 57. où Jesus-Christ lui-même reconnoît qu'il ne vit que par son Pere; où il l'appelle son Dicu; où saint Paul assure que Dieu Joan. XX. 17. est le Chef de Jesus-Christ, comme Jesus-Christ est le Chef de Ephes. I. 22. l'Eglise: enfin il n'oublie aucun des termes employés dans l'Ecriture, pour marquer la dépendance du Fils. Il reconnoît toutefois qu'il partage avec son Pere la toutepuissance & l'empire fur toutes choses, dont il sembloit faire un attribut propre au Pere; & ce qui pourroit l'excuser sur les expressions dont il se sert en parlant du Pere, c'est qu'il dit de même du Fils; que l'Eglise le reconnoît seul pour Dieu, comme étant le seul que le Pere a engendré de lui-même. Quant à la maniere dont s'est fait cette generation, il soutient qu'elle est incomprehensible même aux vertus superieures, c'est-à-dire aux Anges, & qu'ainsi il n'est pas étonnant que nous ne puissions l'approfondir, nous qui revêtus d'un corps terrestre, ne connoissons pas même les choses qui nous sont le plus familieres. Par exemple, dit-il, qui peut expliquer de quelle nature est l'union de notre ame avec le corps, comment elle s'en désunit, & comment elle y est entrée dès le commencement? Quelle est son espece, sa figure, sa forme, son essence. Toutes mes recherches n'ont encore pû m'éclaircir de la nature des démons; en vain j'ai cherché quelle est la substance des Anges, ce que sont les principautés, les trônes, les dominations; jusqu'ici je n'ai rien sçû découvrir des puissances qui gouvernent ce monde. Pourquoi donc approfondir des questions beaucoup plus relevées touchant la Divinité, & la

Cap. 11.

Сар. та.

Oo iij

maniere dont Dieu engendre son Fils; il suffit pour le salut de croire en un seul Dieu toutpuissant, & en son Fils qui est notre Sauveur. Il releve ensuite les grands avantages que le Fils a apportez an monde par son Incarnation; & parce que Marcel prétendoit qu'avant ce tems, l'Ecriture ne le nomme pas au-Cap. 18. & trement que Verbe de Dieu; il lui cite les endroits où il est appellé Fils, lumiere, pain, Jesus, Christ, Seigneur, Pontife, splendeur, caractère, image, premier né des créatures, & de

feq.

diverses autres façons qu'il soutient lui convenir même avant qu'il s'incarnât.

Lib. z. cap. 1. & feq.

Cap. 10.

Cap. 13.

Cap. 14.

XII. Les premiers chapitres du deuxième livre, ne sont presque qu'une répetition de ce que l'Auteur a dit jusqu'ici des erreurs de Marcel. Il l'en convainc plus évidemment dans la suite, & emploie contre lui des preuves plus directes. Il fait voir qu'en niant la subsistance ou l'hypostale du Fils, il s'ensuit que c'est le Pere qui s'est engendré lui-même, qui a souffert la mort, qui s'adresse des prieres, qui s'envoie, enfin qu'il est lui-même son Fils; ce qu'on ne peut dire sans impieté. Il explique le passage de l'Evangile de faint Jean: Au commencement étoit le Verbe, &c. Car Marcel s'en servoit comme d'une preuve. qu'alors le Fils étoit simplement Verbe de Dieu, & même qu'il n'étoit pas différent de Dieu, dont il est le Verbe, puisqu'il est dit ensuite : & le Verbe étoit Dien. Eusebe donne les differentes fignifications du mot grec hégos, qui marque selon lui, tantôt le raisonnement de l'ame, tantôt la parole exterieure ou l'écriture, quelquefois la vertu qu'a une semence de produire ou la science de quelque art, comme de la Medecine, de l'Architecture, de la Geometrie; & après avoir montré qu'aucune de ces significations ne convient au Verbe de Dieu, qui subsiste par lui-même, indépendamment d'aucun sujet; il fait remarquer que l'Evangeliste, dans l'endroit où il dit que le Verbe étoit. Dien, a omis l'article à, avant le mot grec line; afin qu'on vit que là Dieu n'est point synonyme avec Dieu, dont il est die immédiatement auparavant, que le Verbe étoit avec Dieu. Autrement il eût mis: Au commencement étoit le Verbe, & le Verbe étoit avec Dieu, & le Verbe étoit ce Dieu; à à diec lui à Aóyos, au lieu de dire simplement, & le Verbe étoit Dieu, 2 9605 lu ο λόγος. Qu'il n'a pas dit non plus que le Verbe étoit en

Dieu, mais avec Dieu, après rer bier, pour ne pas donner à entendre qu'il y étoit comme un accident dans son sujet, ou comme une chose dans une autre. Enfin, qu'il ajoûte, que toutes

choses ont été faites par lui, pour marquer que dans la création le Verbe a servi de Ministre au Pere, & par conséquent que ce sont deux personnes différentes. Il conclut que sans rien changer au sens de ce passage, on peut le rendre, en substituant le nom de Fils à celui de Verbe, de cette sorte : Au commencement étoit le Fils, & le Fils étoit avec le Pere 3 & le Fils étoit Dieu. Il soutient que c'est lui ôter la qualité de Fils, que de s'obstiner à ne le nommer que Verbe, & il en apporte pour raison, qu'encore que tout homme ait son Verbe, tous néanmoins ne font pas peres.

Cap. 16.

XIII. Marcel abusant des passages de l'ancien Testament qui

Cap. 19.

fonne; & c'est ainsi qu'il raisonnoit sur l'endroit où il est dit: Fe (nis Dien, le premier & le dernier, & hors moi il n'y a point de Dieu. Eusebe répond, que le Saint-Esprit ne pouvant donner une connoissance parfaite des Personnes Divines aux Juiss encore imparfaits, & de peur que cette connoissance ne les portat

à adorer plusieurs Dieux, s'est contenté à cause de la dureté de

établissent l'unité de Dieu, s'en servoit pour détruire la pluralité des personnes: moi & je suis, marque, disoit-il, une seule per-

Cap. 200

leur cœur, de leur enseigner un seul Dieu. C'est pour la même raison qu'il leur a ordonné les sacrifices, la Circoncisson, les Sabbats, l'abstinence de certaines viandes, & que Moise dans son histoire de la Création du Monde, n'a point parlé de celle des Anges. Nous croyons après saint Paul, qu'il y a des trônes, des principautés, des vertus, des dominations, des puissances.

Cap. 21.

Sauveur lui-même nous a découvert plusieurs mysteres cachés aux Juifs; faudra-t'il donc les rejetter, parce qu'il n'en est rien dit dans l'ancienne loi. Mais il n'est pas vrai qu'il ne soit point parlé du Fils dans l'ancien Testament; c'est lui qui apparoissoit aux

Patriarches; car quel autre que lui se seroit fait voir aux hommes sous une forme humaine: c'est lui qui a servi de Media-

quoique Moise & les autres Prophétes n'en parlent point. Le

Cap. 28.

teur, lorsque Dieu a donné sa loi à Moise: c'est par lui que le Pere dit: Sçachez que je suis le seul Dieu, & que hors moi il n'y a point de Dieu. En un mot, c'est lui qui sert d'interpréte au Pere, toutes les fois qu'il se fait annoncer par les Prophétes,

comme le seul Dieu. Aussi Jesus-Christ lui-même semble nous enseigner dans l'Evangile, que le Pere est seul Dieu; mais, c'est Joan. XVII, qu'alors comme auparavant, il falloit s'accommoder à la foi- 3blesse des Juifs, naturellement portés à l'idolâtrie. C'est ainsi,

ajoûte Eusebe, que nous en usons à l'égard des Payens; nous

296 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART.VIIII nous contentons d'abord de les désabuser sur le sujet des faux, dieux, & réservant pour un tems plus savorable, à les instruire de ce qu'ils doivent croire touchant Jesus-Christ; nous tâchons de leur prouver par des raisons démonstratives, l'unité de Dieu.

Tib. 3. Prov. VIII. 22. Cap. 1. 2. & 3.

XIV. Le troisième livre commence par une ample explication du passage des Proverbes. L'Auteur se propose de saire voir que le terme créer qui y est employé ne signifie pas toûjours une création proprement dite, & pour cet esset, il apporte plusieurs autres passages de l'Ecriture où ce terme est pris, pour marquer une chose déja existente. Il prouve en particulier qu'il ne peut avoir cette signification dans l'endroit dont il s'agit, puisque là même il est parlé du Fils d'une manière qui détruit absolument l'idée que nous avons d'une chose créée. Mais sa principale preuve est tirée du texte Hebreu, où il lit comme dans la Vulgate: Le Scigneur m'a possedée au commencement de ses voies; & c'est ainsi que Symmaque, Aquila & Theodotion avoient traduit. Après cet éclaircissement, il montre en combien d'absurdités

& de contradictions Marcel étoit tombé en voulant adapter ce Cap. 4. & 5. passage à Jesus-Christ comme homme. Puis il passe à l'article Joan. XIV. du Saint-Esprit, dont Marcel nioit aussi l'hypostase. Il prouve

Cap. 3.

Joan. XIV. du Saint-Esprit, dont Marcel nioit aussi l'hypostate. Il prouve très-bien par l'Ecriture, qu'il a sa subsistance propre qui le distingue du Pere & du Fils; mais venant à expliquer sa nature, il enseigne lui-même des erreurs, non moins dangereuses que celles dont il accuse Marcel. Non-seulement il croit que le Saint-Esprit, de même que le Fils est au-dessous du Pere; mais il nie absolument qu'il soit Dieu, & sur le passage de saint Jean: que toutes choses ont été fastes par le Fils, il va jusqu'à dire que le Saint-Esprit a été créé par lui, de même que les autres êtres

Cap. 8. XV. Le reste de ce dernier livre roule sur une autre erreur qu'Eusebe attribue à Marcel; sçavoir, d'avoir enseigné qu'après la consommation des siècles, le Verbe quitteroit sa chair pour se réunir à son Pere. C'est ainsi qu'il entendoit les paropour les de l'Apôtre: La créature sera délivrée de cet asservissement à la corruption, pour participer à la gloire de la liberté des ensans de Cap. 11. Dieu. Il prenoit aussi à la lettre cet endroit de saint Jean: C'est

tirés du néant.

Joan. VI. 62. l'esprit qui vivisie, la chair ne sert de rien; & cet autre de saint Cap. 13. & Paul : lorsque toutes choses auront été assujetties au Fils, alors le Fils sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choCor. XV. 28. ses, asin que Dieu soit tout en tous. D'où il inseroit que le regne

du

FUSEBE, EVESO, DE CESARE'E, CH. VIII. ART. VIII. 207 du Fils finiroit un jour. Eusebe n'emploje pas d'autre moven pour le combattre, que d'expliquer le veritable sens de ces pasfages. Il montre que le premier tiré de faint Paul, doit s'entendre de la glorification du corps après la réfurrection, felon ce que dit ailleurs le même Apôtre; que Tefus-Christ transformera notre corps tout vil & abjet qu'il est, afin de le rendre conforme à son corps glorieux. Sur celui de faint Jean, il dit que Jesus-Christ avant affuré les Juifs qu'ils n'auroient point la vie en eux, s'ils ne mangeoient fon corps, & s'ils ne buvoient fon fang, & voyant que ce discours les avoit scandalifez, les avertit que c'est l'esprit qui vivisie, que la chair ne sert de rien : comme s'il disoit : Ne pensez pas que par ce que je vous ai dit, je veuille vous obliger à manger la chair dont vous me vovez revêtu, ni à boire mon fang d'une maniere fensible & corporelle ; mais vous n'ignorez pas que les paroles que vous avez onies de moi font esprit & vie : ce sont ces paroles qui sont ma chair & mon fang . & qui comme un pain celefte, donnent la vie éternelle à ceux qui s'en repaissent. Ne vous scandalisez donc point de ce que je vous ai dit de ma chair & de mon fang ; ces chofes entenduës d'une maniere fentible, ne fervent de rien, c'est l'esprit qui vivifie ceux qui les entendent spirituellement. Eusebe ajoute à cette explication de vifs reproches à Marcel, pour avoir débité de son chef une circonstance qui n'est point marquée dans l'Evangile : scavoir , que I. C. adressant ces paroles aux Juiss : Ceci vous scandalise-t'il ? avoit touché la chair en la leur montrant.

XVI. Quant au texte de l'Apôtre , qui parle de la fujettion Cap. 15. & du Fils au Pere, il l'explique d'une sujettion libre & volontaire seqde la part du Fils, qui foumettra à fon Pere tous ses élus, fans routefois se dépouiller de son empire, qui doit durer à jamais, ainfi que l'Ange Gabriel l'annonca à Marie , & que les Prophétes l'ont prédit. Il rapporte aux feuls élus ce qui est écrit, que Dieu fera tout en tous; & dit qu'alors, eux-mêmes ne feront plus qu'un entre eux, non que leur substance doive être confondue; mais parce qu'ils n'auront plus qu'une même volonté. réglée felon la plus parfaite équité. Il finit en expliquant d'autres passages dont Marcel se servoit pour nier l'hypostase du Fils. Il explique celui-ci : Moi & mon Pere nous sommes un, par cet autre : Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Par-là , dit il , Jesus- 13. Christ enseigne que son Pere est en lui de la même maniere qu'il veut qu'il foit en nous , & non pas que lui & le Pere ne

Tome IV.

Cap. 10.

Ad Philippa

Cap. 124

Cap. 180

Cap. 19.

Joan. XVIII

font qu'un hypostatiquement. Ainsi quand il dit qu'il est dans le Cap. 20. Pere & que le Pere est en lui, c'est dans le même sens que l'Apôtre assure qu'après la consommation des siécles, Dieu sera tout en tous, & ailleurs, que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement & l'être; ce qui ne détruit point l'hypostase propre à chacun de nous. Enfin, il est écrit que celui qui voit le Cap. 21. Fils, voit le Pere, parce que le Fils est l'image de Dieu invisible, & suivant l'expression de l'Apôtre, la splendeur de sa gloire, & le caractère de sa substance.

#### ARTICLE ΙX.

## Des quatre livres de la vie de Constantin,

Livres de la I. vie de Con-Mantin, cerits ce qu'ils contiennent.

N convient qu'Eusebe composa cet ouvrage vers l'an 338. peu après la mort de Constantin arrivée en 337. vers l'an 338, cela paroît assez par un endroit du premier livre où il dit (h. qu'il va publier avec liberté les louanges de ce Prince; ce qu'il n'avoit ofé faire jusqu'alors à cause des changemens ausquels nous fommes exposez par l'inconstance de notre nature, & parce que l'Ecriture défend de donner à personne le titre d'heureux durant le cours de cette vie. Il le fait paroître dès sa plus tendre jeunesse, comme un autre Moise élevé parmi les ennemis de Dieu, mais fans participer à la corruption de leurs mœurs, & envoyé particulierement pour délivrer son peuple de leur tyrannie: il ne s'attache point à la suite de ses actions, quelque grandes qu'elles fussent dans le monde; il ne dit rien de ses batailles. de ses victoires; des loix qu'il avoit faites pour le bien de ses sujets: son dessein est de le représenter comme un Prince pieux; plein de zele pour la Religion Chrétienne, qu'il avoit rendue respectable par son exemple, protegée par sa puissance, défendue par ses armes, authorisée par ses loix, maintenue par son attention à y conserver la pureté de la Foi, & la vigueur de la discipline, enfin qui en étoit un veritable Apôtre par le soin qu'il avoit pris de l'étendre, non-seulement dans tout l'empire Romain, mais encore chez les Nations étrangeres.

<sup>(</sup>h) Si quidem tempus ipfum hanc dein-ceps licentiam nobis concedis, ut beatissimi principis laudes, quovis orationis genere libere prædicemus. Nam autea quidem id facere nequaquam licebas : propierea quod

vetitum est ne quemquam ante obitum ob incereas vua mutationes, beatum pronuntiemus. Euseb. lib. 1. de vita Constant. cap. 11. pag. 412.

II. Eusebe s'attache assez scrupuleusement à l'ordre chronologique pour la maniere de placer tous les faits; mais il omet cet ouvrage. souvent des circonstances très-importantes; il y en a d'autres fur lesquelles il passe trop legerement, & en general on remarque dans cet ouvrage plus d'affectation & d'empressement à louer Constantin, que d'exactitude à rapporter les choses. Le style (i) pour être plus orné & plus fleuri que celui de ses autres ouvrages, n'en est ni plus beau ni plus agréable. Il est diffus & convient mieux à un orateur qu'à un historien; aussi (k) Socrate & (1) Photius appellent-ils ces livres un discours panegyrique de Constantin. Photius (m) qui en fait une critique particuliere, accuse l'auteur d'avoir usé de dissimulation en ce qui regarde Arius & ses partisans; il lui reproche d'avoir traité de simple differend entre cet heresiarque & l'Evêque d'Alexandrie, les troubles que son heresie excita dans l'Eglise, & qui firent assembler le Concile de Nicée; d'avoir passé sous silence sa condamnation dans ce Concile, dans la crainte d'être obligé de parler de ceux qui furent enveloppés dans le même anathême, & par la même raison de parti, de n'avoir fait que toucher en passant & en termes couverts, la déposition de saint Eustathe d'Antioche, & celle de saint Athanase, sans rien dire des moyens injustes que leurs ennemis emploïerent pour en venir à bout. Mais il faut avouer qu'Eusebe est également réservé en d'autres occasions semblables, où il est certain qu'il ne prenoit aucun interêt particulier. Il est facile d'en trouver des exemples dans son histoire de l'Eglise, & cela est sensible surtout dans l'endroit (n) où il s'agit des traditeurs & des Donatistes; il y a plus, c'est qu'il déclare (0) formellement que son dessein étant de ne

(k) Socrat. lib. 1. hist. cap. 1. (1) Phot. cod. 127.

(m) Ibid.

. (n) Euseb. lib. de Martyr, Palest. cap.

adversus Ecclesia reliquias pertinaciter moliti sunt, novas res subinde alias post alias excogitantes, & in mediis persecutionis calamitatibus inclementius infultantes & mala malis cumulantes; hac, inquam, omnia omittenda effe duco. Eft enim meo quidem judicio aliena ab instituto nostro, hujusmodi rerum commemoratio, à qua etiam abhorrere, me in ipso hujus sermonis exordio sum professus. Cum iguur proposito nostro maxime congruar ea dicere ac seribere & fidelium auribus commendare, qua in religione nostra gravia atque honesta sunt & quacumque ad laudem & gloriam pereinent, Oc. Euseb. ibid. Verium nefas mihi effe duco, trifter-calamitates qua ad extremum illis

<sup>(</sup>i) Est porro etiam in hoc opere sui satis in dictione similis, nift quod nonnihil ad splendorem magis tralutur oratio vocesque ad floridum alicubi genus tendunt : ets jucunditatis & gratic in explicando moascum adhibere ut in altis quoque libris videtur. Phot. cod. 127. pag. 307.

<sup>11,</sup> pag. 341. (0) Ad hæc ambitionem plurimorum, & semerarias atque illegitimas ordinationes; O inter ipsos confessores dissidia, O quasunque juniores illi turbarum concitatores

mettre devant les yeux des Fideles que ce qui pouvoit relever l'honneur de notre Religion, il s'abstiendra de rapporter les disputes & les querelles des Evêques; & Photius (p) lui-même est obligé de convenir qu'en effet il est pour l'ordinaire trèsattentif à cacher ces sortes de contestations.

Eusebe en eft l'auteur, mais non pas chapitres.

III. Au reste, il y a du paradoxe à prétendre comme ont fait quelques (q) auteurs que les livres de la vie de Constantin ne des titres des sont point d'Eusebe. Un scavant critique avoue qu'il ne conçoit pas même quelles raisons on peut avoir eues d'embrasser ce sentiment : en effet, outre qu'il est contraire aux authorités expresses de (r) Socrate, de (f) Sozomene, de (f) Photius, & d'autres anciens; rien n'est plus facile que de le détruire par plusieurs endroits de ces livres même. Il suffit pour cela de jetter les yeux sur les lettres que l'auteur dit (#) lui avoir été adressées par l'Empereur Constantin, & qu'il a inserées dans son ouvrage. Car il est visible qu'elles sont pour un Eusebe, Evêque dans la Palestine, & par la premiere (x) on voit qu'il en étoit même le Metropolitain. Il (y) y en a deux en particulier, touchant le refus qu'Eusebe, Evêque de Césarée, avoit fait de passer à l'Evêché d'Antioche, & entre ces deux lettres, l'auteur dit qu'il étoit lui-même cet Eusebe; de quoi aussi, ajoute (z) le même Critique, je pense que personne n'a jamais douté. Il n'en est pas de même des titres des chapitres, ils sont trop barbares & trop peu exacts pour être d'Eusebe, qui d'ailleurs n'auroit pas distribué en divers chapitres une même loi, ou une même constitution des Empereurs, comme a fait l'auteur de ces titres. M. de Valois (a) croit qu'ils peuvent être d'Acace son successeur, & on peut assurer au moins que celui qui les a écrits n'étoit pas éloigné du tems d'Eusebe, car tout autre n'auroit pu

> (Episcopis) acciderant oratione explicare: quippe cum nec diffensiones & injurias quibus ante persecutionem mutud inter se certarunt, commemorare nobis decorum sit. Quamobrem ea duntaxas de illis tradere nobis propositum est, ex quibus aquitatem divmi judicii perspicere possimus. Euleb. lib. 8. hist. cap. 1. pag. 293.

> (p) Quin fere quotiescumque Episcopovum inter ipsos de sidei capitibus contentioves, vel alia denique diffensiones sucrum , eundem servat in narrando celandi modum. Phot. cod. 127. pag. 310.

(q) Jacob. Gothofredus, pag. 273, ad Philostory. & in epist. ad Andream Rivetum, sub nomine Jacobi Placidii, edita. Dorsheus, in Diatypesi, Conc. Nic. de S. Coena, pag. 3. Sandius, in Nucleo, hift. Ecclef. pag. 48.

(r) Socrat. hist. lib. 1. cap. 1, & alib. (f) Sozomen. hist. lib. 1. cap. 3.

( t ) Phot. cod. 127.

(u) Lib. 3. de vira Constant, cap. 51, 522 pag. 508. 509.

(x) Lib. 3. de vita Constant. cap. 60, 614 pag. 516. 519.

(y) Ibid. cap. 61. pag. 518.

( 2 ) Tillemont, Memoires Eccles. som. 7.

(a) Vales. annot. pag. 199.

Etre instruit de certaines particularités qu'il met quelquefois pour éclaircir le texte d'Eusebe, par exemple, que le Confesseur si célebre & si cheri de l'Empereur, dont il est parlé au chapitre quarante-quatriéme du quatriéme livre, se nommoir Marien, & qu'il avoit la charge de Notaire.

#### ARTICLE Χ.

## Commentaires d'Eusebe sur les Pseaumes.

I. T L est certain qu'Eusebe a composé des Commentaires sur Commentous les Pseaumes; saint Jerôme (b) les loue comme un ou- taires d'Euvrage plein d'érudition, & on en trouve des passages cités dans Pieaumes, ci-(c) Theodoret, dans le Pape (d) Gelase & dans le (e) septiéme tez par les anciens; pour Concile Oecumenique. Il y en avoit même une traduction (f) quoi Photius latine des le tems de saint Jerôme, de la main de saint Eusebe n'en parle de Verceil, qui avoit pris soin d'en retrancher (g) tout ce qui

(b) Eusebius Casarea Palestina Episcopur ....edidir infinita volumina .... o in CL. Pfalmor, erudicissimos commentarios. Hieronym, in Catalog, cap. 81. In explana-tione pfalmorum quos apud Gracos interpretati funt multis voluminibus , primus Origenes, secundus Eusebius Casaviensis. Hieronym. in epist. ad Augustin. qua LXXV. est inter Augustinianas.

(c) Eusebrus autem cum hac de passione Christi explicare tentaverit, neque seriem narrationis servare, neque blasphemia pepirus vacuus esse possiis. Theodoret. apud Agellium , p. 486. in hac Pfal. LXXXVIII. verba: Tu verò repulisti & despexisti, distulisti Christum tuum, Crc. vide Luleb. Com-

ment. in Pfal. pag. 577.

(d) Eusebii, Episcopi Palestinensis cognomento Pamphili ex expositione Psalmi XVII. Deus qui inclinavit cœlos & descendit. Ascendens in hominem quem assumpsit, quem nunc Cherubim sermo nominans evolavit cum eo, ascensum faciens cum divinis spiritalibus, obsequentibus sibi pennarum ventis, ipsis etiam appellatis. Apud Gelal, lib. de duabus naturis, inter testimonia veterum. Biblioth. Patrum, tom. 8. pag. 704. Et plus bas: Et rursus ejusdem. Si verd jurantem eum audieris per sanctium & Patrem suum, audi jurantem per Deum verbum quod omwibus saculis praexistic, santtum & unigenitum ejus Filium, quem Deum varia 10-

cutæ sunt dudum à nobis propositæ voces, per quem jurat Deus & Pater ejus tanquam dilectum eum qui ex semine David est, in infinitum saculum glorificaturus, quod etiam factum est, quando Verbum incarnatum eum qui ex semine David est, assumpfit , atque desficat. Unde & Filium eum appellat dicens : Ego ero ei in Patrem & iple erit mihi in Filium. Et iterum : Ego primogenitum ponam illum. Ibid. pag. 705. Vide Euseb. Comment. in Pfal. pag. 62. O pag. \$55. 556. O \$73.

(e) Denique sum interpretaretur (Eufebius); Dixi Domino: Deus meus es tu; extra veracem sensum excedens sic ait:Legibus natura, omnis filii Pater, Dominus est utique ejus: 🗢 idcircò unigeniti Filii Dei, ipse qui genuit eum Deut, simul & Deut & Dominut, & Pater est. Conc. Nic. II, tom. 3. Conc. Binii, pag. 662. L'endroit cité ici ne se trouve plus dans les Com-

mentaires d'Eusebe.

(f) Apud latinos autem Hilarius Pictaviensis, & Eusebius Vercellensis, Origenem & Eusebium transtulerunt. Hieron. epist,

74. ad August. tom. 4. pag. 627.

(g) Si igitur quæ bona sunt transtuli, & mala vel amputavi, vel correxi, vel tacui ; arguendus sum cur per me Latini bona ejsis habeant, & mala ignorent? Si hoc crimen est. Arguatur Confessor Hilarius qui Pfalmorum interpretationem, & homilias in

Pp iii

pouvoit favoriser l'Arianisme; mais elle ne s'est point conservée jusqu'à nous. Ce ne sont point ces commentaires qu'Eusebe promet (h) dans le cinquiéme livre de sa démonstration, en expliquant le Pseaume Qui habitat. Mais une plus ample explication de ce Pseaume, qui se (i) trouve en esset dans le neuviéme livre du même Ouvrage. Photius ne parle point des Commentaires d'Eusebe sur les Pseaumes, peut-être parce qu'ils n'étoient déja plus connus de son tems chez les Grecs, car depuis (k) qu'ils furent dans le goût de ces recueils que nous appellons les chaînes des Peres; charmez de ce nouveau travail, qui leur fournissoit tout d'un coup sur un même endroit, tant de différentes interprétations de l'Ecriture, ils ne firent presque plus de cas des Commentaires mêmes d'où on les avoit tirées : d'où vient que nous avons perdu tant d'ouvrages de cette nature. Ils avoient encore une raison plus particuliere de négliger ceux d'Eusebe. C'étoit leur aversion generale, pour ceux qui passoient dans leur esprit pour heretiques. Non - seulement ils usoient de précautions extraordinaires en transcrivant leurs écrits, mais il s'en trouvoit très-peu qui voulussent se donner la peine de le faire, & c'est ainsi que sont peris insensiblement la plûpart des Commentaires d'Origene, ceux d'Apollinaire, de Didyme, de Theodore de Mopsueste, & plusieurs Ouvrages d'Eusebe même.

Le Pere de Montfaucon les a fait imprimer pour la premiere fois.

II. On étoit persuadé que ses Commentaires sur les Pseaumes, avoient subi le même sort; car non-seulement Photius comme nous venons de dire, mais aucun écrivain après lui n'en avoit sait mention. Ils se sont pourtant conservez dans quelques Bibliotheques, & le sçavant Pere de Montsaucon, dont les travaux réussissent si heureusement à saire revivre ceux des anciens, a pris soin de les en tirer pour les donner au Public. It les sit imprimer (1) en 1706, avec une traduction latine & une dissertation présiminaire; après les avoir éxactement collationnés sur trois manuscrits, & sur diverses chaînes des Peres, tant

Job ex libris ejus (Origenis) id est ex graco in latinum transtulit. Sit in culpa ejusdem consessionis Vercellensis Eusebius qui ommum Psalmorum commentarios haretici hominis (Eusebii) vertit in nostrum eloquium: licet haretica pratermisteus, optima quaque transtuleris. Hieronym. epist. 36. ad Vigilunum, tom. 4. pag. 276.

( h ) Ad eundem modum accommodabis ei

(Christo) qua in toto psalmo dicuntur. Qua sanè nos quoque suo tempore disquiremus & contemplab:mur. Euseb. Demonst. Evang. lib. 5. cap. 21. sag. 249.

(i) Pag. 433.

(1) Tom. 1. collect. nov. Gracorum. PP. Paril. in-fol.

<sup>(</sup>k) Montfaucon. in Differt. prælim. ad comment. Euseb, in Psal.

manuscrites qu'imprimées. Mais quelque diligence qu'il ait apportée, il n'a pu réussir à les donner dans leur entier, n'en avant rien trouvé, ni dans les manuscrits, ni dans les chaînes des Peres, au-delà du cent dix-huitième Pseaume.

III. Au reste, il n'y a point de doute que ce que ce Sçavant Preuves que ces Commontaires d'Eu-taires donné, ne soient les propres Commentaires d'Eu-taires donnéz sebe, & ceux dont saint Jerôme fait mention. On y trouve l'é- au public sont rudition que ce Pere y loue, les passages que les anciens en ceux memes qu'Eusebe a ont cité, le stile d'Eusebe, la même version de l'écriture qu'il compotez. suit dans ses autres ouvrages, sa doctrine touchant la nature du Verbe, sa methode de traiter l'Ecriture Sainte, des réflexions & des remarques sur certains endroits des livres sacrez. si ressemblantes avec ce qu'il en dit dans ses autres Ouvrages. qu'il paroît à cet (m) égard s'être copié dans les Commentaires dont il s'agit. Cela paroît particuliérement en les confrontant avec la démonstration, où il a expliqué quelquefois des Pseaumes entiers. D'ailleurs il n'y a rien dans ces Commentaires qui ne convienne à Eusebe & au tems où il écrivoit. L'auteur y parle (n) comme témoin oculaire de la persécution de Maximin, de la mort des tyrans, de la paix rendue à l'Eglise. Il dit que de son tems on avoit (0) bâti plusieurs Eglises magnifiques; que (p) l'Evangile saisoit un progrès merveilleux, que (q) les Moines étoient encore en petit nombre; tout cela mar-

(m) Voyez les Commentaires sur les Pseaumes, pag. 596. & la Demonstration, lib. 4. cap. 7. pag. 156. où il explique dans le meme sens le passage du Deuteronome, Quando dividebas aluissimus gentes, &c. Voyez austi ses explications sur le Pseaume XC. Comment. pag. 591. & Demonstr. evang. lib. 9. pag. 437. & sa remarque sur cet endroit du Pscaume XXI. Deus meus, clamabo per diem & non exaudies. Comment. pag. 80. & Demonst. lib. 10. p. 497.

Ecclesia Deum magnum verumque, & solum effe Dominum confiterentur, summaque cura praciperent us civitas illa Dei , ab fe olim impugnata restauraretur, ac denuò construeretur, Comment, in Pfal. pag. 201, 203. 6 alib.

(o) Sicut enim sensibilium templorum structura in admiratione plerumque est , quod ea studiosa varierate exædificata sint; aurea quippe tecla & anagiyphis ornata concinnant elegantia studentes, columnis atque marmoribus adificia exornant, &c.

Comment. in Pfal. pag. 316.

(p) Quotidie crescit & augetur Christianorum genus, quod benedictionis Dei consors est. Ibid. pag. 414. Quocirca dicitur: Et dominabitur à mari usque ad mare. Dictum autem impletum noveris. Si perpendas Dei Ecclesias, ubique terrarum Christum ejus, Dominum prædicare. Ibid. pag. 409. d alibi paffim.

(q) Primus itaque ordo corum qui in Christo proficium est Monachorum. Sed rari

<sup>(</sup>n) Hæc porro opere completa nos iessis oculis percepimus: quibus fanè verisimile est posteros nostros incredulos, cum hac au-diens, sidem non habituros esse. Quorquot iguur avo nostro suere Dei immici, princi-pes hujus saculi & tyranni, divinitus immissis stagellis laniati; alii quidem corporis cariem perfessi sunt, ut etiam vel adhuc viventes cum intolerabili fætore vermibus scaterent: alii viventes item oculis capti sunt; jea ut divinitus immifium fibi flagellum animadverterent, palmodiamque canerent, ac

que un auteur du commencement du quatriéme siécle.

Jugement de

IV. Pour ce qui regarde cet Ouvrage en lui-même, on peut dire que c'est un des plus excellents que nous ayons en son genre: Eusebe y fait preuve d'une connoissance profonde de l'Ecriture Sainte, & on l'y reconnoît aisément pour cet ami du martyr faint Pamphile, qui avoit (r) travaillé li foigneusement avec lui à se former dans la science des livres saints. Ses remarques sur l'auteur de chaque Pseaume, sur le tems auquel ils ont été écrits, sur l'ordre & la disposition qui leur conviendroit davantage, sont autant de régles de critique, qui peuvent servir aux plus habiles. Il entre dans un examen exact de toutes les difficultés, & il n'omet rien pour les éclaircir, soit en recourant à l'histoire, soit en rapprochant les endroits de l'Ecriture qui ont rapport à celui qu'il traite, soit en corrigeant la leçon des Septante, par l'Hebreu ou par celle des autres Interprétes. Quand il explique le sens literal, il est rare qu'il ne réussisse & les allegories quoique frequentes, plaisent néanmoins, parce qu'elles sont naturelles & de bon goût. Il est attentif à accorder jusqu'aux moindres contrarietés apparentes; mais ce qui rend cet Ouvrage précieux, c'est le grand usage qu'il y fait des anciennes versions d'Aquila, de Theodotion, de Symmaque, qu'il rapporte quelquefois de fuite sur des Pseaumes entiers. Il les préfère en plusieurs endroits à la version des Septante; & il fait une estime particuliere de celle de Symmague, qu'il cite plus volontiers qu'aucun autre, & qu'il appelle souvent un interpréte admirable. On voit en confrontant ses explications avec celles d'Origene, qu'il suit communément ce Pere, & cela se remarque surrout en les lisant l'un & l'autre dans les chaînes des Peres.

Eufebe l'a écrit dans les dernieres annices de la vie V. Il y a (f) un endroit de ces Commentaires, où Eusebe

nics de la vic. funt illi ; quare fesundum Aquilam unigeniti vocati funt, fimiles facti unigenito Filio Dei. Ibid. pag. 348.

(r) Eusebius bibliothecæ divinæ cum Pamphilo martyre diligentissimus pervestigator. Hieronym. in catal. cap. 81.

(f) Expliquant ce vertet du Pleaume LXXXVII. An mortuis facies prodigia? il fait parler ainsi Jesus - Christ à son l'ere: Neque enim me eo usque devenire, 6 Pater, ac su morte & in lacu insimo deponi voluisses, nist etiam in mortuis mirabilia exhibere in animo plane habuisses; iu qua medici non valent, potessas tua operaretur; id est us

qui in morte positi erant, resurgentes consiterentur tibi. Non enim medicorum est hac facultas, sed divina magnisicentia tua. Igitur me mortem ideò subire voluisti, ut in sepulchris misericordia tua narvaretur, o in perditione veritas tua cognosceretur; o in tenoblis mirabilia tua pradicarentur, in terra oblivionis justitia tua memoraretur. Il ajoûte: Quod si quis animum adhibeat iie qua nostro tempore ad sepulchrum o martyrium Salvatoris nostri patrata sunt, mirabilibus, is sane deprehendet, quo pacto ea qua pranuntiata suerant, opere completa sint. Comment, in Psal. pag. 549.

parle

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. X. 305 parle de quelques miracles qui s'étoient faits de son tems au saint Sepulchre de Jerusalem; ce qui semble marquer la maniere miraculeuse dont Dieu fit connoître quelle étoit la vraie Croix du Sauveur, entre čelles des deux voleurs, avec lesquelles Helene, mere de Constantin, la trouva confondue. On appliqua deux croix à un corps mort, dit saint (t) Paulin, sans qu'il s'en ensuivit aucun effet; mais l'attouchement de la troisiéme lui rendit la vie; ce qui la fit reconnoître pour celle où la mort avoit autrefois été vaincue d'une façon bien plus glorieuse. Severe (u) Sulpice raconte la même chose; mais (x) Ruffin, (y) Socrate, (z) Theodoret & (a) Sozomene, ne parlent que d'une femme malade à l'extrémité, qui fut guérie par cet attouchement. On rapporte l'Invention de la fainte Croix, au voyage qu'Helene sit dans la Terre Sainte, vers 327, ainsi Eusebe ne peut avoir composé plûtôt ses Commentaires sur les Pseaumes. Le Pere de Montfaucon, croit même que ce ne fut que longtems après, & dans les dernieres années de sa vie. En effet, il y parle de (b) l'Eglise que Constantin sit bâtir pour honorer le faint Sepulchre, qui ne fut achevée qu'en 335. En ce cas nous ne voyons point ce que se pouvoit être que cette persécution, dont il dit (c) que l'Eglise étoit attaquée de nouveau; car Licinius qui recommença à la persécuter, étoit mort dès 323.

(x) Ruffin. lib. 1. hift. cap. 8. pag. 237. (y) Socrat. lib. 1. hift. cap. 17. pag. 47. (z) Theodoret. lib. 1. hift. Ecclef. cap.

17. pag. 564.

(a) Sozomen. lib. 2. hift. cap. 1. p. 441.

(b) C'est cette Eglise qu'il appelle pagrogies en cornees, le marigre du Sauveur. Le Concile de Jerusalem tenu en 335. la nomme de même dans sa lettre synodique, apud Athanas pag. 199. & dans Sozomene, lib. 2. hift. cap. 27. elle est appellee, μίγα μαςτύειος, magnum martyrium.

(c) Aique saluiem nacta Dei Ecclesia iterum eadem ope indiget, variis frequentibusque hominum damonumque insultibus impetita, quorum in sequentibus mentionem facis: Quoniam circumdederunt me mala quorum non est numerus; comprehenderunt me iniquitates mez, & non potui ut viderem. Multiplicata funt super capillos capitis mei, & cor meum dereliquit me. Nemo arbitretur dicta hujusmodi non consentire iis qua explicata sunt. Etenim tres pueri summa virtute praditi atque triumphali corona ornati, in camino orantes dicebam : Peccavimus, deliquimus, injuste egimus, & recessimus à præceptis tuis, & pon custodivimus justificationes tuas. Sie igitur hoc in loco Dei Ecclesia, impiorum sempestatibus agitata , non magnifice sentit ut impugnata, sed ea que contingunt, peccatis ac sceleribus attribuit, & a Salvasore opem consequi rogat. Euseb. in Pf. XXXIX. pag. 167.



<sup>(1)</sup> Paulin. epist. 31. ad Sever. p. 197. (11) Sulpic. Sever. sacr. hist. lib. 2. cap. 48. pag. 411. 412.

#### ARTICLE XI.

## Commentaires d'Eusebe sur Isaïe.

Commentaires d'Eusebe fur Ifaie, Jerome, & par quelques autres.

I. C AINT JERÔME parle à differentes fois des Commentaires d'Eusebe sur Isaïe. Il dit en (d) un endroit qu'il en citez par faint avoit composédix livres, & (e) ailleurs il lui en attribue quinze volumes; ce qui peut être une faute dans le texte de faint Jerôme; car il est évident qu'il ne distinguoit point entre livre & volume, comme l'on voit, lorsqu'il dit (f) qu'Origene avoit fait trente volumes sur le même Isaïe, dont le vingt-sixiéme livre ne se trouvoit plus. Quoi qu'il en soit, cette distinction de livres on de volumes, n'est plus marquée dans les Commentaires d'Eusebe, qui nous restent aujourd'hui. On trouve qu'un manuscrit d'Isaïe de l'Abbé Apollinaire avoit été revû, pour ce qui regarde le texte des Septante, sur (g) l'explication qu'Eusebe avoit faite de ce Prophéte; & à la tête d'une chaîne manuscrite des Peres sur Isaïe, il y a une Présace d'un nommé Jean Drungarius, où ce Compilateur s'excuse (h) d'avoir inseré dans son recueil les explications des heretiques : sçavoir, dit-il, d'Origene, d'Eusebe de Cesarce, de Theodore d'Heraclée, d'Eusebe d'Emese, d'Apollinaire, de Theodoret. Depuis le septiéme siécle, il étoit comme passé en style chez les Grecs, de traiter tous ces écrivains-là d'heretiques.

Ils font donpar le Pere de

II. C'est encore au Pere de Montsaucon que nous sommes nez au public redevables d'avoir remis au jour cet ouvrage d'Eusebe, que l'on ne connoissoit presque plus que par ce que saint Jerôme Preuves qu'ils nous en apprend. Il le donna (i) au Public en 1707, avec une

> (d) Hieronym. in catal. cap. 81, & in Hefaiam , inquit , libros decem.

in Isai. tom. 3. pag. 5. (f) Scripsit Origenes triginta volumina, è quibus vicesimus sextus liber non invenitur. Hieronym. ibid.

(g) Exscriptus est Hesaïas ab exemplari abbatis Apollinarii Comobiarcha, in quo hac subjectuntur . . . . desumptur est Esaïas ab hexaplis editionum ..., praterea collata est etiam septuaginta interpretum editio cum iis qua in Efman seripsis Eusebius : & in qui-

bus erat varietas, indagata explicationis sensu, ad ejus sidem emendavimus. Proc, prælim. in Isai. tom. 2, collett. Grac. PP. Montsaucon. pag. 349.

(h) Ne quis verò mihi crimini vertas quod Heterodoxorum interpretationes collegerim; Origenis, dico, Eufebii Cafarienfis, Theodors Heraclecta, Eufebit Emifeni, Apollinarii, & Theodoreti Cyri; nam ii cum non de fuis dogmatibus verba faciuns, interdum pulchre ratiocinantur. Apud Montel. prafat. in Comment. Euseb. tom. 2. collell. Grac. PP. pag. 350.

(i) Tem. 2. collect. nov. Grac, Patr. Paril. m-Jol.

- - -

e) Eusebius quoque Pamphili, juxta historicam explanationem quindecim edidit volumina. Hieron. in prolog. in expositionem

#### FUSERE, EVESO, DE CESARE'E, CH. VIII. ART. XI. 207

traduction latine, & une differration préliminaire, corrigé fur font d'Eufedeux manutcrits, l'un de la Bibliotheque du Monastere d'Evreux, be, & qu'il l'autre de celle du Roi, & sur divertes chaînes manuscrites du peut bien ne dixième & du douzième fiecle, de la même Bibliotheque. Tou- ceris que tefois son travail n'a pas absolument réussi; on s'apperçoit bien vers l'an 338.

qu'en plusieurs endroits ce sont plutôt des fragmens ou des extraits des commentaires d'Eulebe, que ce ne font les commentaires mêmes; & ils manquent entierement sur le chapitre soixante-uniéme. Mais à cela près on peut se flatter d'avoir recouvré par les foins & les recherches de ce scavant Religieux , le veritable Ouvrage d'Eusebe. On y trouve à la lettre les explications citées (k) par faint lerôme, & il v en a quantité d'autres qu'il est visible que ce Pere, aussi bien que Procope, en ont empruntées en écrivant fur Ifaie. Eulebe y parle comme dans la plupart de les ouvrages, de la perfécution de Diocletien, dont il avoit été lui-même (1 témoin, & de la protection de Dieu fur l'Eghte (m). Il y cite même la Chronique (n); ainfi il ne les compola qu'après l'an 313, auguel il écrivit cette chronique, ou même après l'an 325, qu'il en donna une seconde édition. Ce qu'il dit (et des Empereurs des Romains, oui nonseulement s'assembloient dans l'Eglise avec les Fideles, mais participoient même aux faints Mysteres, semble marquer qu'il

( k ) Nam & in prasents capitalo , alverfum Judnos & Jerofelymam , dieit ( Eufebius ) prophetiam dirige : qued in principio fides Christians, ad cours genres explicites miferiut, no fusciperent possionem Christi, Emigerius usque ad Belivopian & Occidentalem plagam, secunque orbem hueus blafphemie dillemmatione complevering Hickory. ad cap. 18. Har. Comment. lib. 5. tom. 3. pag. 126. In veterum ferepas reperimus Hierofolymitanos Indalca gentis, Sacerdoses & Jensores , in omnes genses milife ad omnes ubique Judnos qui Christis dollrinam traductrent , at novam at Des minucam fellam ; ac epiflelis montuffe , us ne illam reciperent, &c. hufeb. ad cap. 18. Ifas. Comment. pag. 424.

(1) In perfecutionshus nostro tempore concitatis , multos ex alienigenis gentibus vidimus , qui fanctorum virorum nomina usurparent; alms geoppe fe fe Jacobum appellabas , alius Ifraciem , alius Jeremiam ; hie Ifalam , ifte Danielem : etenom his fibi adforpsis nominibus ad marsyrium pro Des fubeundum cum fiducia & conflantia ecredebaur Lufeb. Comment in Uni. p. 527.

Vide einfd, lib. de Martyr. Paleft, cap. 11. P. 8. 330

(m) lit erunt reges nutritii tui, & reginz curum nutrices tur. Qued ad luteram impletum tofis ovadas versamus dum it qui supremum imperium obtinent , Eccleham ber nutrusorum inflar geffant & fogistrasus , superno regno ministrantes , ranquam nutrices pauperibus Ecclefia, imperaterio nutu annonam suppeduant. Euleb. Comment. in Ifaii, pag. 546.

( n) Huic autem dicto, ecce fufcirsho vobis Medos, ipfe luftorus evenius sellimonium adda : qua historia apud Gracos , qui Chaldaica , Affyriaca & Medica feripferum , reperitur : quorum nos maira tellimonta collegamus in chronicis qua edidimus. Ibid. pag. 411.

(io ) Jam vero cum carpareo more acceptos Romanorum Imperatores mudemus ad one mire langer teresummer partitions . quomodo varicinii vernatem non conficeamur ? Euleb. Comment. in Ifai. pag. 579.

écrivoit après la mort de Constantin, sous le regne de ses enfans Constantius, Constant & Constantin, c'est-à-dire vers 338. car outre qu'il les nomme au plurier, on sçait que Constantin ne recut le Baptême qu'à la mort, & que quand bien même il eût été Cathécumene dès auparavant, il n'avoit pas droit de participer aux Mysteres. Au reste, on ne peut entendre cet endroit tout au plus que de Constant & du jeune Constantin; car Constantius, de même que le Grand Constantin, dissera son Baptême jusqu'à la mort. C'est tout ce que l'on sçait pour fixer

l'époque de cet Ouvrage.

Methode qu'Eutebe luit dans ces Commentaires; S. Jeróme lui reproécarté de son detlein. Il s'en est servi pour fes Commentaires fur Liaic.

III. Les explications d'Eusebe sur Isaïe, sont (p) à peu près de même genie que ses Commentaires sur les Pseaumes; c'està-dire que sans négliger le sens litteral, il donne plus volontiers dans l'allegorie qu'il rapporte presque toûjours, ou à Jeche des yetre sus-Christ, ou à l'Eglise, ou à la Jerusalem celeste. C'étoit le goût des anciens Peres de l'Eglise, de tout allegoriser, & le goût ne ponvoit absolument passer pour mauvais, puisqu'il leur étoit venu des Apôtres & des plus habiles Juifs. Mais il y a des endroits d'Isaïe qu'Eusebe n'explique qu'allegoriquement, quoiqu'il eût promis une explication historique de ce Prophéte. C'est ce qui fait que saint Jerôme lui (q) reproche, qu'oubliant quelquefois son titre, il s'étendoit comme Origene dans les sens allegoriques. Par où ce Peçe n'a pas prétendu condamner les allegories en elles-mêmes, puisqu'elles sont communes dans ses propres ouvrages, & qu'il donne (r) même des régles pour s'en servir à propos. Il ne faut pas non plus entendre generalement ce que ce saint Docteur dit (/) au même endroit; qu'il

(p) Montes. pralimin. dissev. ad Com-

ment. Euseb. in Isai. pag. 351. (q) Quid igitur faciam? subeamne opus in quo viri eruditissimi sudaverunt, Origenem loquor & Eusebium Pamphili : quorum alter liberis alleg riæ spattis evagatur 👉 interpresaits nominibus Jingulorum, ingenium suum facit Ecclesia sacramenta; alter historicam expositionem titulo repromittens, interdum obtwiscitur proposus, & in Origenis scua concedit, Hieronym. in prolog. ad lib. 5. in Ifai. tom. 3. pag. 107,

(r) Unde post historia veritatem, spiri-enaluer accipienda sunt omnia: & sie sudaa & Jerusalem , Babylon & Philisthium , Moab & Damascus, Egyptus & desertum mare, Idumaa & Arabia, ac valles visionis; & ad extremum Tyrus & vilio qua-

drupedum,intelligenda sunt ; ut cuncta quæ. ramus in sensu, & in omnibus his, quaft sapiens architectus Paulus Apostolus jacias fundamentum, quod non est aliud præter Christum Jesum. Hieronym. in prolog. in exposit. Ifai. tom. 3. pag. 3.

(f) Eusebius Cafariensis historicam interpretationem titulo repromittens, deversis sensibus evagatur : cujās cum libros lege, rem, aliud multo repert quam indice promittebat , ubicumque enim cum historia defecerit, transit ad allegoriam, & ita seperata consociat, ut mirer eum nova sermonis fabrica lapidem serrumque conjungere. Hoc breviter admonui, ne quis nos putes ex illius fontibus mutuasse qua diesmus : nam & in præsenti capitulo adversum Judæos & Jerosolymam dicis prophetiam dirigi; quod in

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XII. 309 ne s'étoit point servi des Commentaires d'Eusebe sur Isaïe, en expliquant ce Prophéte. Il est visible qu'il s'en est servi, & ce que le Pere de Montfaucon a remarqué qu'il en avoit tiré, n'en est que la moindre partie. On est surpris, surtout de trouver que quand Eusebe reconnoît tenir telle ou telle explication d'un docteur Hebreu; ou en general des Hebreux, saint Jerôme dise la même chose en rapportant la même explication. Il n'a donc pas prétendu en imposer sur une chose qui pouvoit être connue de tout le monde. Il avertit seulement que la manière dont il expliquoit actuellement un chapitre d'Isaïe, il ne l'avoit point pris d'Eusebe, voulant faire sentir parlà que ce seroit à tort que ses ennemis voudroient l'accuser d'avoir tout puisé dans les Commentaires de cet Evêque, sous prétexte des secours qu'il en avoit tirés.

#### ARTICLE XIL

# Des quatorze Opuscules d'Eusebe, donnés par le P. Sirmond.

I. N TO us pouvons dire en general des quatorze opuscules donnés en latin par le Pere Sirmond, sous le nom d'Eu- ze Opuscules sebe, qu'il n'y en a aucun qu'on ne puisse raisonnablement p. Sirmond, attribuer à ce Pere; non-seulement ils portent son nom dans sont d'Eusebe. les deux manuscrits, d'où le Pere (\*) Sirmond les a tirés pour les donner au Public, & dans un troisième qu'Oudin (u) assure avoir vû dans la Bibliotheque des Prémontrez de Belleval, auprès de Reims. Mais presque tous renferment des caracteres d'une venerable antiquité, & même du tems où vivoit Eusebe. Où l'Auteur réfute d'anciennes heresies, comme celle, de Sabellius, où il déclame contre les superstitions du Paganisme. où il exhorte les Fideles à souffrir avec constance les persécutions des idolâtres. On y reconnoît Eusebe à sa façon de s'exprimer touchant la nature du Fils, & il y a même des opinions qui paroissent lui avoir été assez particulieres, comme dans le

principio fidei Christiana ad totas Gentes epistolas miserine, ne susciperene passionem Christe, & miserine usque ad Athiopiam & accidentalem plagam, tosumque orbem hujus blasphemia diffeminatione compleverint. Hieronym. ad cap. 18, Ifaï. Comment. lib. 5. pag. 116,

<sup>( )</sup> In proleg. ad XIV. Opufcula Eufeb. tom. 1. operum Sirmondi, edis. Parif. ann.

<sup>(</sup> u ) Casimirus Oudinus, Comment. de script. Eccles. antiq. tom. 1. pag. 313. Lipfix , 1723.

sixième, intitulé de l'ame incorporelle, où (x) il admet de même que dans son (y) commentaire sur les Pseaumes, le sentiment de certains Physiciens de son tems, qui prétendoient, que les pierres croissent insensiblement à peu près comme les plantes. Le premier qui est contre Sabellius a beaucoup de rapport pour la nature des preuves, avec ses livres contre Marcel d'Ancyre; & on ne doute pas que ce ne soit cet Evêque même qu'il y attaque (z) fous le nom du Galate, parce que Ancyre, dont Marcel étoit Evêque, étoit la Capitale de la Galatie. On trouve dans le cinquiéme une partie des raisons que nous lui avons vû employer si utilement dans sa démonstration (a) Evangelique, pour établir la verité de notre Religion, ensorte que quand il seroit vrai que ce Sermon ne seroit pas d'Eusebe, on ne pourroit au moins nier qu'il n'en ait été tiré. La traduction latine de ces differents Ouvrages, car nous n'en avons plus l'original grec, paroît être d'une même main, mais il faut peu conter sur les titres, qui pour la plûpart ne répondent guere à ce qui est traité dans le corps du discours. Ce sont tous des Sermons.

Analyse du premier, intitule : De la Tom. 1. op. Sirmond edit. Paril. ann.

Pag. 5. & feq. Pag 1.

II. Le premier intitulé de la Foi contre Sabellius, est fait pour prouver contre cet heretique, que le Fils existe avant tous les Foi contre Sa- siécles, d'une subsistance qui lui est propre, & distincte de la belius. pag. 1. subsistance du Pere. Eusebe établit cette verité sur le premier chapitre de l'Evangile de saint Jean, où il est dit que le Verbe étoit au commencement, qu'il étoit en Dieu, & qu'il étoit Dieu lui-même. Il explique en quel sens notre Seigneur a dit, Je suis sorti de mon Pere & je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde & m'en retourne à mon Pere; & fait voir que ces paroles doivent s'entendre de la manière sensible dont il est né & a vêcu sur la terre comme homme, puis est mort & ressuscité, & est monté au Ciel en cette qualité. Car l'Evangeliste nous enseigne que dès avant ce tems-là il étoit dans le

<sup>(</sup>x) Et ne quis producat contradictionem si aliqui lapides crescunt in mare, seve nigri, five rubri. Illi enim plantis magis similes funt quam lapidibus. Incifi enim cum fuermt, tune lapides efficientur. In quantum autem fant natura legibus, & radices emittunt & pullulationem operantur, & incre-mentum accipiunt, & ramis annuntiant affinitatem. Opuje, de moorp, anim, p. 119.

<sup>(</sup>y; Verisimile est, montes cum parerentur, ac velut infances è terra emitterentur, non

ea qua nunc sunt, celsitudine suisse ; sed recens natos ut infantes nuper ortes, exiguos, minimosque extitife; diuturnoque avo, inevementum & magnitudinem accepiffe. Nam quidam ex physiologis, hodieque arunt montes crescere, ac petras acceptis longo temporum curriculo, modicis que nobis latent encrementis, majores sensim evadere. Euich. Comment. in Pfal. pag. 583.

<sup>( 2 )</sup> Lib. 1. adv. Sabell. pag. 10. (a) Lib. 3. cap. 3. O feq.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XII. 311 monde, & qu'il assure lui-même ses Disciples qu'il seroit avec eux jusqu'à la consommation des siecles. Pour prouver la distinction des Personnes, il se sert du miracle arrivé au Baptême de Tesus-Christ, lorsque le Pere lui rendit témoignage qu'il étoit son Fils bien-aimé; & que le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une Colombe. Enfin il soutient contre Marcel la durée éternelle du regne de Jesus-Christ. Que celui-là, dit-il, puisse à jamais perdre l'usage de la langue; qui a dit que le regne du Fils doit avoir une fin. Le Pere qui l'a engendré ne peut s'en repentir; il ne dévore point son Fils, (ce qu'il dit apparemment par allusion à la fable de Saturne) nous tournons en rilée les fables des Gentils; & en même-tems nous les authorisons par d'autres mots moins ridicules. Je dis nous, mais j'entends le Galate qui a osé avancer le blasphême. Ces dernieres paroles semblent marquer qu'Eusebe écrivoit après la condamnation de Marcel dans le Concile de Constantinople, c'est-à-dire après l'an 336.

Pag. 9.

Pag. 10.

III. Au reste, il rejette absolument toutes les comparaisons tirées des choses sensibles, pour expliquer la generation du Fils. Il veut qu'on s'en tienne sur ce point aux termes consacrés par l'Ecriture Sainte, sans rien y ajoûter de nouveau, & par ce moyen, dit-il, toutes les disputes finiront. Que si en disant simplement, ce qui est écrit, quelqu'un veut encore m'en faire un procès, ce n'est pas moi qu'on attaque, c'est Dieu de qui sont les Ecritures. Quiconque appelle Dieu le Pere, reconnoît qu'il a un Fils, & quiconque confesse le Fils reconnoît qu'il a un Pere, qui le précede, non par l'espace du tems, mais en dignité & en honneur. Le Pere aime son Fils & il en est aimé; d'où vient donc que nous sommes en dispute à leur sujet? Ils sont en paix & nous sommes en guerre. Ils s'aiment & nous nous haïssons. Si nous aimons le Pere, aimons la paix qui regne en lui; si nous aimons le Fils, il n'est pas un Dieu de dissension. Il montre encore que ce Fils a été engendré parfait, & par conséquent qu'il n'acquiert aucune nouvelle perfection. Il dit qu'il étoit necessaire que Dieu l'engendrât pour être médiateur entre lui & les créatures, & détaille une partie des biens qu'il a apportés au monde par son Incarnation. Il finit en exposant ainsi sa foi sur le Mystere de la Trinité. Le Pere est vrai Dieu, parce qu'il n'est pas engendré (b), le Fils est vrai Fils, parce

Pag. 11.

Pag. 5.

Pag. 13.

Pag. 14.

Pag 16.

<sup>(</sup>b) Verus Deus est Pater, in co quod non natus est. Verus Filius est in co quod est uni-

qu'il est seul engendré; car le Pere n'a pas engendré un Fils non subsistant, mais le Pere est vrai Dieu, & le Fils unique est vrai Dieu. S'il est écrit que le Pere possède seul l'immortalité, c'est qu'il est le seul qui l'ait de lui-même; mais comme il a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en luimême. Il n'y a donc qu'un Pere, qu'un Fils & qu'un Saint-Esprit. C'est la Foi de l'Eglise, en laquelle nous avons été baptisez, scellée du sang des Martyrs & de celui de Jesus-Christ même. Et plus bas: Adorez le Pere, & le Fils vous sauvera; adorez le Fils, & par lui le Pere vous recevra; confessez un Saint-Esprit, & le Fils vous donnera son esprit. En parlant ainsi, en pensant ainsi, nous aurons la vie éternelle, nous serons sans querelles, sans disputes, sans inimitié. Dieu nous a appellez à la paix, pourquoi nourrir la dissension. Ces disputes dont parle Eusebe pourroient bien être celles qui divisoient les Evêques au sujet du terme de Consubstantiel. Ce ne fut qu'avec peine qu'il le signa dans le Concile de Nicée, après s'en être exactement fait expliquer le sens. On ne le trouve dans aucun de ses Ouvrages & il paroît ici qu'il n'eût pas été fâché qu'on ne l'employât point. Il craignoit les mauvais sens qu'on pouvoit lui donner; car ceux qui nioient l'hypostase des Personnes, comme Paul de Samosate, s'en étoient servi, de même que les Catholiques s'en servoient pour marquer l'unité de substance; Eusebe détaille dans la lettre à son Eglise quelques autres mauvais sens dont ce terme étoit susceptible. Au reste, il reconnoît clairement la divinité du Fils dans le Sermon dont il s'agit. Il le conclut ainsi que les suivants, par ces paroles : Gloire au Pere par le Fils dans le Saint-E(prit.

Second
Opuicule intitulé: De la
Foi contre
Sabelline.
Page 19

Rag. 18.
Il eft d'Eufebe, & non
pas d'Acace
ion difcip'e;
ecrit après
l'an 336.

IV. Le second Sermon est aussi intitulé de la Foi contre Sabellius. On peut s'en former une idée sur ce que nous avons dit du premier; car ils sont enfierement conformes, tant pour la doctrine que pour les choses qui y sont traitées, & la maniere de les prouver. Seulement celui-ci est plus vis & plus animé. L'Auteur insinue (c) assez clairement qu'il n'aimoit point le terme de Consubstantiel, mais sans le condamner; & il paroît encore combattre (d) en divers endroits Marcel d'Ancyre. Il

genitus. Non enim mendacium genuit verus. Sed verus Pater Deus non natus. Verus Deus, Filius unigenitus... adora Patrem & falvabit te Filius: adora Filium, & sufcipiet te per eum Pater. Euseb. de fid. adv. Sabell. lib. 1. pag. 16.
(c) Lib. 2. de fide adv. Sabell. pag. 19.
Vide Valcí. prolegom.
(d) Ibid. pag. 20. & 24.

parle

THISTRE, EVESO, DE CESAR É'E, CH.VIII, ART.XII, 212 parle (e) d'un homme qui étoit mort, & qui avoit été (f) fon pere & fon maître, Il l'appelle ( e ) plusieurs fois un bienheureux, dont il fe glorifie (b) de fuivre la Doctrine ; ajoûtant (4) qu'il ne veut point parler de sa naissance, ni de son éducation, ni de son érudition , ni de toutes les autres choses qu'on avoit pû estimer dans sa vie. Il l'appelle ( k ) encore un homme plein de bonté, laborieux, & qui avoit toûjours veillé pour le bien des Eglifes ; mais il remarque (1) qu'on l'avoit soupconné de ne pas avoir dans le cœur la dostrine qu'il préchoit, & qu'il avoit été obligé de le purger de ce foupcon par un ferment, M. de Valois (m) qui ne doute point que ce Sermon ne foit d'Eulebe, croit qu'il dit toutes ces chofes de faint Pamphile. Elles conviennent mieux à un Evêque qu'à un Prêtre, & il n'y a pas d'apparence qu'Eufebe en voulant louer faint Pamphile, eut oublié la qualité de Martyr. dont il lui fait honneur en toutes occasions. Il vaut donc mieux entendre ceci d'Agape, qui avoit été prédécesseur d'Eusebe dans le fiége de Cétarée, & dont il loue d'ailleurs (n) la charité envers les pauvres, & les travaux pour l'Eglife. Avouons néanmoins qu'il y a dans ce récit quelques circonftances qu'on ne voit pas bien comment rapporter ni à faint Pamphile , ni à Agape ; & qu'il y auroit plus de fondement à les entendre d'Eusebe lui-même, en supposant avec M. de Tillemont (0), que ce discours est d'Acace : mais nous croyons qu'il feroit injuste de confondre la doctrine de ce fameux Arien avec celle d'Eusebe , dont saint Athanase (p) lui reproche expressement de s'être éloigné. Acace n'auroit pas parlé si modestement du terme de Consubstantiel, & il n'eût pas avancé comme un point de fa créance, que (a) le Fils n'est pas du nombre des créatures. D'ailleurs les manuscrits

(e) Ibid-pag, 17, 21, & 27, (f) Pag, 21, (g) Pag, 27, 21, & 27, (h) Pag, 21, (l) Pag, 17, (k) Pag, 18, (l) Pag, 28,

(m) Valel. in proleg. (n) Euleb. hill. Ecclef. lib. 7. cap. 32. pag. 188. (o) Tillemont. Mem. Eccl. 10. 7. p. 61.

(o) Tillemont. Mem. Eccl. to. 7, p. 61.
(y) Penferim Acacius, quadam de magyfre fise Eiglebo dixers; qui non modo Nieem fides fishfersfit, sfed per epsfloam plebi
fia fignifection; hane effe veram fidem qua
un Symodo Nicena declarata effer. Eteum li-

Tome IV.

cèt arbitrio fuo fe fe per epifolam excufara; , verba camen non negavit , immò repretendit drianos , quid cùm dicerent : Elus non eret antequam gigneretur , ne ante Mariam quedem cum effe wellent. Achanas, lie, de Synod.

pole, 722.

(q) Chagenerit enim, non eff unum excunities, fed per quem faut cunil.a. Non effcunities, fed per quem faut cunil.a. Non effunique es omishists, fed per quem funt annua.
19je a l'arte habre quala fl tecres, son effter faute chaffey mon effexfaction, negate exfrechagetis pinder onnmum, non effmum ex
non effmum ex
Ne adreshar naturum que non necedis, meque pervorus, t.b., a de file adverf, Sabeli,

Rr

attribuent ce Sermon à Eusebe, & il n'y a aucune preuve que ce soit d'Acace plûtôt que d'un autre. On peut le rapporter au même-tems que le précédent; c'est-à-dire après l'an 336.

Eusebe exhorte son peuple à la paix; il montre que rien ne peut excuser le schitme.

Pag. 28.

Pag. 19.

V. L'Auteur avoit plusieurs personnes qui s'opposoient à lui. & qui se séparoient, ou menaçoient de se séparer des assemblées à cause de lui. Il les exhorte doucement à la paix, en leur représentant le mal du schisme. » Si ce que je vous prêche, leur » dit-il, ne vous paroît pas sensé, ni conforme à ce que vous » avez appris, instruisez-moi & ne vous perdez pas vous-même. " Ne cherchez pas une occasion de faire schisme; la brebis qui » se sépare du troupeau est la portion du loup. Encore que vous » soyez la plus forte brebis, il vous est expedient de rester dans » la bergerie, plûtôt que d'en fortir. Si vous êtes fort, suppor-» tez mon infirmité; si vous êtes foible, cherchez un remede » à votre foiblesse dans l'unanimité avec vos freres. Une seule » goûte ne fait pas un torrent; elle est comme anéantie avant » même que de tomber sur la terre; mais plusieurs goûtes en-» semble renversent des montagnes. L'œil seul n'est pas pro-" prement un œil, ni la tête une tête, ni le pied un pied; c'est " l'assemblage des membres qui fait toute leur valeur; fussiez-» vous tout œil, vous êtes aveugle, séparé du reste du corps. » Assemblons - nous dans l'Eglise, mes chers Freres, sous les » aîles de notre Mere, dans l'Eglise où sont les ornemens de » l'Epouse; point de schismes, point d'assemblées à part. Je » me dis quelquefois à moi-même; si ma langue n'exprime pas » toûjours ce que je pense, il se peut bien faire aussi que je me » trompe dans mes opinions. Mais souvenez-vous que vous » avez été rachetez de la servitude, & que vous ne devez plus » être les esclaves des hommes. Cette maison n'est ni à moi ni " à vous, c'est la maison du Seigneur; pourquoi vous en retirer » à cause de moi? Et plus bas : Mes Freres, ne faisons point » d'assemblées à part hors de l'Eglise, car peut-être sont-ce les » Apôtres qui ont fondé celle-ci. Vous fortez de l'Eglise & " vous quittez votre Mere à cause de moi. Qui suis je donc, & » Paul & Apollon qui sont-ils? Ai-je été crucifié? Je n'ai pas » même reçû un soufflet pour Jesus-Christ; au contraire, j'ai » été honoré pour l'amour de lui. Il a beaucoup souffert pour " moi, & j'ai été honoré à cause de lui. " C'est ainsi que par des exhortations pleines de charité & d'humilité, Eusebe travailloit à étouffer les étincelles de division qu'il voyoit dans son peuple. Peut-être étoit-on scandalisé de cette espece de toleran-

Pag. 30.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XII. 315 ce, qu'il semble vouloir établir touchant le terme de Consub-

stantiel, dont on croit qu'il s'agit dans ce discours.

VI. Le troisième qui a pour titre, de la Résurrection, est rempli de déclamations vagues & hors de propos, & tout long qu'il est, il se réduit à ce raisonnement : qu'il y a un Dieu, & par conséquent une autre vie, où il récompense les Justes; puisque pour idee de co l'ordinaire ils sont persécutez & méprisez dans celle-ci. Il est assez du goût du panegyrique de Constantin, dont nous avons parlé plus haut. L'Auteur avoit déja (r) prêché sur la même matiere dans un discours précedent, & c'étoit (f) dans le tems

que les Payens étoient encore en grand nombre.

VII. Le quatriéme a été prêché (t) dans l'Eglise le jour de l'Ascension, & le lendemain du précédent, où l'Auteur avoit ( n ) promis de traiter encore de la résurrection des morts. C'est Resurrection, pour cela qu'il est intitulé de l'Ascension & de la Résurrection. Il & de l'Asceny est parlé de la démolition des temples, & de la destruction des idoles qu'on avoit mises en pieces, pour en fondre le métail; 324. ce qui peut avoir rapport aux loix que Constantin donna à cet effet, vers l'an 324. après la défaite & la mort de Licinius, comme il est rapporté dans (x) Eusebe & dans (y) Sozomene.

VIII. Eusebe se propose dans ce Sermon, de prouver la Refurrection de Jesus Christ, comme étant le gage & la preuve de la résurrection de nos corps. Il commence par inviter les Fideles à la joie de la fête présente; c'est-à-dire, de l'Ascension par la destrucdu Sauveur, dont les Anges se réjouissent dans le Ciel, & à la-tion de l'idoquelle la nature même semble vouloir prendre part par les beautés qu'elle étale à nos yeux dans cette faison. Entrant en matie- ment de la re, il montre contre les Payens que Jesus-Christ est veritablement ressuscité, puisque leurs temples sont ruinés, leurs idoles fondues, la puissance des démons, c'est-à-dire, de leurs Dieux abbatue, ensorte que ceux qui exorcisent ces malins esprits, les contraignent d'obéir au seul nom de J. C. crucifié & ressuscité. Il attaque ensuite les Juifs, & pour preuve de la résurrection du Sauveur, il leur met devant les yeux, la ruine de Jerusalem, la desertion de la Judée, leur dispersion dans tous les peuples, sans autel, sans Roi, sans Prophéte. Il fait voir que tous ces maux

Troisiéme Opuscule, intitulé : De la Resurvection: Scrmon.

Page 31.

Quatrieme Opuscule, intitulé: De la fion ; écrit

Pag. 59.

Analyse. Preuves de la Refurrection de J. C. látrie, & l'a-Synagogue. Pag. 60.

Pag. 61.

Pag. 6x.

Pag. 63.

<sup>(</sup>r) Dictum est quidem à nobis & ante de resurrectione, audistis & vos. Sermon. de Resurvelt. pag. 31.

<sup>(</sup>f) Ibid. (r) Serm, de Refurr, & Ascens. pag. 61.

<sup>(</sup>u) Serm. de Resurrest, pag. 59. (x) Euleb. lib. 3. de vua Constant. cap. \$4. pag. 510.

<sup>(</sup>y) Sozomen. lib. 2. cap. 5. pag. 448. O 449.

qu'ils souffroient, ne pouvoient avoir pour cause, ni l'idolâtrie de leurs peres, ni le meurtre de leur Prophéte, ni la profanation de leur temple, puisque tandis qu'ils commettoient tous ces crimes, & depuis encore, ils sont restez en possession & de leur pays & de leur temple, & ont même reçû de Dieu des bienfaits signalez. Il montre que s'il ne leur envoyoit plus de Prophétes; ce n'étoit pas (comme ils répondoient quelquefois) parce qu'ils étoient dispersez dans les nations, leurs plus grands; Prophétes ayant parû hors de la Judée, comme Moise en Egypte, Daniel à Babylone. Au contraire, c'étoit dans ces tems d'infidelité & d'épreuve qu'il les rappelloit à lui par des merveilles & des prodiges; témoin le miracle qu'il fit en la personne des trois jeunes hommes dans la fournaise, & de Daniel dans la fosse aux lions: non pas tant pour sauver ceux-ci de la mort, qu'ils eussent volontiers soufferte à cause de lui, que pour ranimer la foi de ceux qui s'étoient laissé vaincre par la crainte

des ordres du Roi Nabuchodonosor.

Pag. 65.

Pag. 64.

Dien fait des miracles pour foutenir la foi des foibles; mais il est plus glorifie par les souf-frances des Martyrs, qu'en les déliperfecuteurs.

Pag. 66. Pag. 70.

IX. C'est ainsi, ajoûte Eusebe, que Dieu en a usé à l'égard de nos Martyrs, dans des lieux où la foi languissante des Chrétiens, étoit en danger de faire naufrage. Quelques-uns ont été fauvez des bêtes aufquelles on les avoit exposez par l'ordre des Tyrans; d'autres ont été délivrez du feu. Il rapporte à ce sujet l'histoire miraculeuse du martyre de saint Romain d'Antioche, dont nous avons parlé en son lieu, assurant que l'église avoit vrant de leurs quantité d'autres exemples semblables à produire, pour soûtenir la foi des foibles. Pour lui il déclare qu'encore qu'il loue Dieu de ces merveilles qu'il daigne operer en faveur de ses saints, il préfere néanmoins de les voir souffrir réellement pour Jesus-Christ; de voir couper la tête à l'un, brûler l'autre tout vif, exposer nues les Vierges Chrétiennes; pourvû, dit-il, que ce ne soit pas aux yeux impurs des impies; car pour les Chrétiens, ils n'y voient rien de terrible, parce qu'ils ne sont touchez d'aucun mauvais desir en les voyant. Ce sont là, ajoûte-t'il, nos trophées, c'est ainsi que nous nous aimons. Qu'aucun ne dise aux Martyrs: Que les tyrans veulent bien vous épargner, mes. Freres, depeur de recevoir pour réponse ces paroles de Jesus. Christ: Retire toi de moi satan. Qu'on coupe la tête aux Chrés. tiens, qu'on les jette au feu; qu'on dépouille les Vierges pour Jesus-Christ, afin que Jesus-Christ vainque en tous. Il fait sentig en passant combien l'attachement des Chrétiens à leur Religion étoit au-dessus de celui que les Juiss avoient pour la leur, co

Pag. 71.

qui paroît en ce que ceux-ci n'ont jamais pû vaincre leur penchant pour l'idolâtrie, de quelques fleaux que Dieu les ait affligez à cause de ce crime, au lieu que les Chrétiens resusoient constamment de sacrifier aux idoles, malgré toutes les violencs

dont on usoit pour les y contraindre.

X. Après avoir montré, comme nous avons vû plus haut, que les Juiss avoient reçû de Dieu de grands bienfaits; qu'ils ment des Juiss avoient eu des Rois, des Prophétes, lors même qu'ils étoient à leur loi dele moins attachez à leur loi; il fait remarquer qu'ils n'avoient de J. C. n'a jamais été plus fideles à cette loi, que depuis la mort de Jesus-pù ficchir Christ. Que tout dispersez qu'ils étoient parmi les Nations égard. Conséétrangeres, ils ne laissoient pas de la lire exactement avec les quences qu'il livres des Prophétes, que même par respect pour ces livres, ils les couvroient d'étoffes prétieuses, de couleur de pourpre. Qu'ils gardoient scrupuleusement le Sabbat, les sêtes, l'abstinence des viandes défendues; qu'ils veilloient les nuits à chanter des Pseaumes, ayant bâti pour cet effet des Synagogues dans tous les endroits de leur dispersion, où ils avoient eu soin de placer une arche, des chandeliers, des tables: enfin qu'ils observoient toutes leurs ceremonies avec plus d'exactitude qu'ils n'avoient fait étant dans leur pais. Il leur demande donc, pourquoi Dieu ne se laissoit point toucher de compassion envers eux, qu'il ne leur envoyoit point de Prophétes, & ne les délivroit point de leur captivité; car il est écrit: Lorsque les maledictions que je viens de vous représenter seront venues sur vous, & XXX. v. 1. & qu'étant touchez de repentir au fond du cœur, parmi les Nations dans lesquelles le Seigneur votre Dieu vous aura dispersez, vous reviendrez à lui avec vos enfans, & que vous obétrez à ses commandemens de tout voire cour & de toute votre ame, selon que je vous l'ordonne aujourd'hui; le Seigneur vous fera revenir de votre captivité, il aura pitié de vous, & il vous rassemblera encore en vous retirant du milieu de tous les peuples, où il vous avoit auparavant dispersez. Quand vous auriez été dispersez jusqu'aux extremitez du monde, le Seigneur vous en retirera. Il conclut qu'il n'y a plus pour eux aucune esperance de retour, que les Prophéties sont accomplies, & que le crime dont ils se sont chargez en mettant Jesus-Christ à mort, est incomparablement plus grand que tous ceux qu'ils avoient commis jusqu'alors. Enfin que Jesus-Christ est veritablement vivant, puisqu'il leur fait sentir tant d'effets de La puissance.

XI. Il passe à la preuve que forment en fayeur de la Résur-Rriij

Pag. 75.

Pag. 76.

Preuves de

1. Refurrection de Jesus-Christ, tirées du changement des Apôtres, & du miracle des langues. Pag. 77. &

rection de Jesus-Christ, le changement admirable arrivé dans les Apôtres au tems de cette Résurrection, qu'ils commencerent à prêcher aux Juis mêmes, avec d'autant plus de force & d'intrépidité, qu'ils avoient témoigné plus de foiblesse auparavant le don qui leur fut fait alors de toutes les langues, pour pouvoir répandre cette verité dans toutes les nations ; la résolution qu'ils prirent de les en aller instruire; & le succès d'une entreprise si extraordinaire, qui est tel qu'ils sont venus à bout de persuader toute la terre. Si ce courage des Apôtres, n'est point un effet de la puissance de Jesus-Christ ressuscité, pourquoi ne leur vient-il qu'après qu'il est mort? Et n'étoit-il pas plus naturel qu'ils en témoignassent autant de sa prise, quand il y avoit encore de l'esperance ? Mais Pierre qui en ce tems l'avoit renoncé jusqu'à trois fois, intimidé par les reproches d'une fille qui lui parloit seule & dans les tenebres, s'enhardit quelques jours après, jusqu'au point de crier en plein jour, & en présence de tous les Juiss, que ce Jesus qu'ils ont mis à mort est ressuscité, & qu'en sa personne ils ont répandu le sang du Juste. D'où lui vient cette hardiesse, & comment est-ce que les suifs ne la punissent pas sur le champ par la mort de cet Apôtre? Eux qui n'ont pu se contenir à l'égard même d'un Dieu qui avoit fait tant de miracles en leur faveur? Car si aujourd'hui qu'ils sont dans la captivité & l'humiliation, que l'Eglise est florissante, & que les Rois, ainsi que les Magistrats; adorent avec nous, quelqu'un même de quelque confideration n'entreroit pas sans risque de sa vie dans leur Synagogue pour y prêcher, que ce Jesus qu'ils ont crucifié est Fils de Dieu: encore que le lieu ne fût qu'un Village, où il n'y auroit que trois ou quatre Juiss, & que ce Prédicateur ne sût point Juis, mais d'entre nous, qui avons les loix en notre faveur, les Princes étant fideles & l'Eglise authorisée. Comment ont-ils épargné Pierre Juif, & qui plus est Galiléen, qui n'avoit ni rang, ni science, ni richesses? Où Eusebe en veut venir, c'est de faire sentir qu'il y a eu une protection divine sur les Apôtres dans ces commencemens, pour changer ou arrêter à leur égard la mauvaise volonté des Juifs, & laisser le cours à l'Evangile; d'où il conclut que Jesus-Christ, qui veilloit ainsi à la conservation des siens & de sa Doctrine, étoit vivant. Au reste, ce qu'il avance touchant le danger qu'il y avoit de prêcher dans les Synagogues des Juiss, même sous des Empereurs Chrétiens, il le répete plus bas, pour ce qui est de prêcher dans les temples des Payens.

Il prouve le miracle du don des langues accordé aux Apôtres, parce qu'en effet, ils ont prêché l'Evangile à toutes les Nations. & que saint Luc avant écrit ses actes dans le tems que les Apôtres vivoient encore, il n'eût ofé avancer un fait de cette nature, qui pouvoit être démenti de tout le monde.

XII, Supposant pour un moment que Jesus-Christ n'est pas ressuscité 3 il fait voir l'impossibilité qu'il y a que les Apôtres, la prédication qui auroient été trompez les premiers eussent entrepris ensuite des Apotres, d'aller tromper tout le reste du monde, sans secours humain, de l'établissement de l'Esans interêt, sans esperance; contre toute apparence d'y pou- glise, de l'acvoir réussir, soit chez les Juiss qui avoient fait mourir celui dont complisseils prêchoient la résurrection, soit chez les Payens, dont il fal- phéties de loit détruire les préjugez en faveur de l'idolâtrie, abolir l'ancien-Jeius-Christ. ne religion, ramener les mœurs corrompues à la pureté de l'E- feq. vangile. Bien moins encore, seroient-ils venus à bout, comme ils ont fait, d'une entreprise pareille, sans le secours de Dieu, qui ne peut appuver le mensonge. On peut voir ces preuves détaillées plus au long dans l'analyse que nous avons donnée de la démonstration Evangelique d'Eusebe. Il finit en montrant que Jesus-Christ est veritablement ressuscité, comme il seql'avoit prédit, puisque ces autres prédictions se sont accomplies à la lettre, ce qu'il prouve en particulier de celles qui regardoient la propagation future de l'Evangile par tout le monde, & l'établissement de l'Eglise contre laquelle la puissance des enfers, c'est-à-dire, toutes les persécutions passées, n'avoient pû

XIII. Le cinquiéme est fait pour montrer que Dieu est incorporel & invilible, & on y explique dans un sens figuré les endroits de l'Ecriture, qui semblent lui attribuer des yeux, des mains, des pieds & autres membres humains. Les raisons pour- & invisible. quoi Dieu est incorporel sont ; qu'il ne peut être composé de parties, étant simple de sa nature, & parfait par lui-même; qu'il existoit avant le monde, & par conséquent avant qu'il y eût place pour les corps : qu'étant infini, il rempliroit tous les espaces, ensorte qu'il n'y auroit que lui de corps dans le monde. L'Auteur soûtient que le Fils est invisible de même que le Pere, & fait voir qu'il étoit dans le monde avant que d'y venir par son Incarnation, ce qui peut être contre Marcel d'Ancyre.

prévaloir.

XIV. Le sixième paroît avoir été prêché un jour de jeune. Oputcule in-L'Auteur y montre que les choses sont plus parfaites, à me- titule: De l'insure qu'elles s'éloignent davantage de la matiere; d'où il con-

Pag. 79.

Autres preuves tirees de de l'etablille-

Cinquiente Opulcule, fur ce que Dieu est incorpore! Pag. 87,

clut que c'est une imperfection d'avoir un corps, & par conséquent que Dieu est pur esprit. Il s'étend ensuite sur la nature des animaux, & sur la maniere admirable dont Dieu a pourvû à leur conservation, en leur faisant rechercher naturellement ce qui leur convient, & fuir ce qui leur est contraire; instinct qu'il n'a pas donné à l'homme, parce qu'il a la raison qui lui fert de guide, dans tout ce qu'il doit faire.

Septiéme Opuscule intitule : De l'ame incorporelle.

Pag. 115.

XV. Dans le septiéme prêché le lendemain du précedent. l'Auteur prouve la dignité de l'homme au-dessus de tous les animaux, parce qu'il a été créé le dernier, & après tout ce qui est dans le monde, comme un roi à qui il convenoit de préparer toutes choses avant que de l'introduire dans son royaume. Il montre que l'ame est encore plus digne que le corps & qu'elle est d'une autre nature, puisqu'elle n'a été créée qu'ensuite & par un acte séparé. Au reste il fait voir que notre ame est spirituelle & raisonnable, d'autant que nous sentons en nous mêmes des mouvemens contraires à ceux du corps, & que ce n'est que par la raison que nous pouvons être distinguez des autres animaux, comme les animaux sont distinguez des plantes par la femation, les plantes des métaux par la végetation. Il fait admirer les avantages de cette raison par le moyen de laquelle l'homme a sçû trouver le secret de faire tout servir à ses usages, la terre, la mer, les animaux, les meraux, les bois, les pierres.

Huiticme Oputcute mritule : De la penfee fan zsucile de l'hom-

Pag. 125.

Neuviente & dixieme Opu cales , fur ce que Dana le Pere est incorporel.

147.

XVI. Il semble par une suite, vouloir expliquer dans le huitième la nature de la pensée de l'homme, & comment l'ame peut réflechir sur elle-même. Mais après les premieres lignes, il tombe sur l'éloge de la chasteté & des avantages qu'elle nous procure. Cette vertu est prise ici dans le sens general, pour ce qui nous fait user avec moderation des diverses especes de plaisirs & réprime tous les mouvemens de la concupiscence.

XVII. Dans le neuvième, Eusebe montant comme par degrez, traite de la nature des Anges dont il fait voir l'excellence, en ce qu'ils ne sont sujets, ni aux passions, comme l'homme, ni aux infirmités du corps, ni aux necessités de la vie, étant de purs esprits. Il s'éleve enfin jusqu'à Dieu même, & Pag. 129. & comme ses persections sont inessables & incomprehensibles à l'homme, il se contente de faire voir dans une belle prosopopée, où il fait parler le soleil, que les persections mêmes de ce plus bel ouvrage de Dieu, ne sont que des impersections à l'égard du Créateur. Il en prend occasion de combattre le culte des astres, & en general l'idolatrie, dont il se mocque agréa-

blement

blement, mais avec feu, en réfutant les fables que les poëtes avoient inventées au sujet des faux dieux. Il combat aussi le destin, c'est-à-dire l'opinion de ceux qui croyoient que la lune & les autres aftres influent necessairement dans nos actions. Ce discours est beau, & du tems que le Paganisme subsistoit encore. Le dixième montre qu'on ne doit point prendre à la lettre les endroits de l'Ecriture, qui nous dépeignent Dieu comme un homme, avec des mains, des pieds & autres membres humains. L'Auteur se plaint que plusieurs dormoient à son Sermon, & en effet, il est tout propre à ennuyer par son air triste, & par les hors de propos dont il est rempli. Tous ces sermons se suivent

assez pour la matiere, depuis le cinquiéme.

XVIII. L'onziéme n'a plus de rapport avec les précédens. C'est un Sermon sur ces paroles de Jesus-Christ: Je ne suis point venu apporter la paix en terre. Mais la premiere & la meilleure partie de ce discours, est employée à prouver l'obligation où nous sommes d'aimer Dieu. L'Auteur fonde le précepte special qui nous en est fait, tant sur les biens que nous avons reçûs de & seq. Dieu gratuitement, que sur ses perfections infinies qui le rendent aimable pour lui-même. Pour donner un objet plus sensible à cet amour, il propose l'humanité de Jesus-Christ, & dit que souvent lui-même, en lisant les saints Evangiles; rempli d'admiration à la vûe d'un Dieu fait homme; & comme s'il eût été présent, il étendoit sa main, comme pour toucher le bas de ses vêtemens, & être ainsi délivré des maladies de son ame. Au reste, il fait très-bien voir que la perfection de l'amour de Dieu, consiste à l'aimer uniquement à cause de lui-même, & parce qu'il merite d'être aimé; indépendamment des biens qu'il nous a faits, ou de ceux qu'il nous prépare. Il veut que ce soit principalement par ce motif que nous observions ses commandemens; car, dit-il, si vous obéissez par crainte; vous nêtes point parfaits; si c'est par l'apprehension des peines, ce sont les dispositions d'un mauvais serviteur, & c'est être mercenaire que d'obéir en vûë de la récompense du Ciel. Il représente ensuite l'état heureux d'une ame unie par l'amour avec Dieu. Un tel homme, dit-il, n'a plus d'affection ni pour le monde, ni pour ce qui est dans le monde; il ignore en quel endroit de la terre il est actuellement; la mer, les fleuves, le soleil, la lune, les étoilles, toutes ces choses sont à son égard, comme n'étant point. Il s'éleve même au-dessus des chœurs des Anges; & uniquement occupé de l'objet qui fait tout son amour, il y fixe toutes ses Tome IV.

Onziéme Opuscule. Analyse. Pag. 159.

Pag. 1601

Pag. 1624

Pag. 164;

Pag. 1654

Pag. 166,

pensées & toutes ses affections; il ne vit plus que pour lui seul, ou plûtôt, il ne vit plus, c'est Jesus-Christ qui vit en lui. Eufebe détaille ensuite une partie des avantages que le Sauveur a

Pag. 167. procurez aux hommes par son Incarnation, mais il remarque Pag. 168.

que tous n'en ont pas également profité, parce qu'ils n'ont pasvoulu. Puis venant à son sujet, il explique en quel sens il est

vrai que Jesus-Christ ait apporté la guerre en terre, lui qui est

notre paix, & qui selon saint Paul, est venu pacifier toutes cho-Coloff. I. ses au Ciel & sur la terre. Il dit donc que le dessein de Dieu en 20.

envoyant son Fils étoit de sauver les hommes, mais que plu-

sieurs trop foibles pour soûtenir l'éclat de cette lumiere, n'ont pas reçû la paix qu'il leur apportoit. Que les uns croyant, & les

autres restant dans l'incredulité, il s'est fait une espece de guerre domestique entre les uns & les autres. D'où vient que Jesus-Christ dit encore: Je suis venu mettre la division entre le fits &

le pere, la mere & la fille, le maitre & ses serviteurs. Car un fils qui recevoit la Foi, avoit à essuyer les mauvais traitemens de son pere, une mere n'étoit pas à couvert des reproches de ses

enfans, les serviteurs même s'élevoient contre leur maître. Plusieurs de ceux qui étoient présens à ce discours, étoient ex-

posez à ces sortes de persécutions que l'Auteur les exhorte à fouffrir avec joie, estimant malheureux ceux qui ne pouvoient

se glorisier de souffrir pour le nom de Jesus-Christ. On voit par ce Sermon qu'il y avoit encore beaucoup de Payens, & que

l'Auteur avoit déja (z) prêché la veille sur la même matiere.

Douzieme Opulcule. Analyle. Pag. 175.

Pag. 171.

Pag. 172.

Pag. 169.

Pag. 170.

Pag. 176.

XIX. Le douzième est sur ces paroles de Jesus-Christ : Ce que je vous ai dit à l'o eille, prechez-le sur les toits. L'Auteur dit que ce sont ces paroles qui ont fait les Martyrs, en les armant de mépris pour la vie présente, & d'intrepidité contre la mort même. Il montre que si Jesus-Christ a laissé à ses Apôtres le foin de rendre public ce qu'il leur avoit enseigné, ce n'étoit point qu'il craignit de le faire lui-même, mais qu'il en agit ainsi pour deux raitons ; la premiere, parce qu'il étoit convenable que d'autres que lui rendissent témoignage à sa Doctrine; la seconde, pour ne pas s'exposer à être mis à mort par les Juiss. avant le tems prescrit par son Pere. Ensuite il fait voir qu'il n'y a aucune crainte bien fondée qui doive nous empêcher d'obéir à ce précepte de Jesus Christ; que nous n'avons rien à appré-

Pag. 177. & feg.

<sup>(</sup> z ) Iterum autem sermo recurrit ad ip- | rum enim propositus est Dominus Jesus , & fum certamen, his que heri funt dicta. Lie- | proposita funt alia multa. Opuso. pag. 171.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART.XII. 423 hender pour notre ame , puisqu'étant immortelle . elle est hors d'arreinte aux violences des hommes : qu'à l'égard du corps . nos cheveux même font comptés, enforte qu'il n'en tombe pas un feul fans la volonté de Dieu : & que fi nous fommes obligez de quitter quelque chose pour lui, soit biens, soit parens, nous avons sa promesse qui nous assure le centuple de récompense, dès cette vie. Après avoir ainsi établi la nécessité indifpenfable de confesser hautement le nom de Jesus-Christ, fondée fur fes paroles mêmes; il décide divers cas parriculiers, où l'on peur se rendre coupable d'apostasie, en déguisant simplement ou diffimulant fa foi. Un Chrétien qui entrant dans une Ville habitée par des Payens, rougiroit de faire fur fon front le figne de la Croix , lorfque quelque circonftance particuliere exige cet acte de Religion; celui-là cft cenfé nier Jefus-Chrift, & facrifier aux idoles, comme ceux qui le font fans y être contraints par les tourmens. Un autre invité à manger chez un Payen, y va ; mais ce n'est point encore-là ce qui est défendu, pendant le repas on répand du vin, on fait des libations aux faux dieux ; on blafphême contre Dieu; alors quiconque, dans de pareilles occafions, diffimule, & ne fait pas protestion ouverte de sa Foi, a nié Jefus-Chrift, C'eft le nier que de fouffrir en filence qu'on le blatphême; c'est le nier que de rougir de sa Croix; c'est le nier que de dire comme en s'excufant : Ce font mes parens qui m'ont inspiré cette Doctrine. Eusebe propose encore quelques autres cas, où c'est trahir sa foi que de la déguiser. Puis il montre que comme nous pouvons devenir (a) Martyrs fans verfer notre fang pour Jefus-Chrift, scavoir lorsque nous vainquons nos pasfions pour l'amour de lui; de même aussi nous rondons coupables d'infidelité en leur cedant ; furrout fi après avoir réflechi que Dieu voit toutes nos actions, & qu'il les jugera un jour, on ne laisse point de franchir le pas . & de faire ce que dicte la concupifcence. Enfin il condamne d'idolâtrie ceux qui confultent les forts, ou les prêtres des idoles, qui croient au deftin, aux augures; qui observent certains jours, certains tons de

ag. 1817

Pag. 1837

Pag. 184

<sup>(</sup>a) Semper persecutio est, semper invisibilità bellum habetur, semper corvan, semper abbegaro. Vultis volcre cerramina reignoficani. Nomunaquam estrobuit quit ira adversità sibalitam sibi: rememoratut autom. Dommi, depolut accristatem pique emm superità sibalitam sibi; respectatem pique emm superità sibalitam sibi; respectatem pique emm superità sibilità sibili

ma ignīt qua à forit habetur, quia igitur marty est qui propter Deum ad exteriorem fammam refisii, marty & valde martyr, qui extinguit interius incendium invides propter Dominum Jesum. Opusc. Sitmondpag. 183.

voix, certaines façons de marcher, l'éternuement, le vol des oiseaux, l'abboyement des chiens & quelques autres superstitions semblables, qu'il reproche surtout aux semmes. L'Auteur

de ce sermon étoit (b) Evêque.

Treizième
Opuscule intitulé: Des
bonnes & des
mauvaises
muvres.

Pag. 187. Analyse,

Pag. 189.

Pag. 191.

Pag. 190.

Pag. 192.

Pag. 191.

XX. Le treizième est intitulé des bonnes & des manvaises œuvres. Dans ce discours, Eusebe travaille à inspirer une horreur salutaire du peché, par sa propre laideur, & par les effets funestes qu'il produit en celui qui s'y livre. Il depeint la condition miserable de plusieurs, qui abbrutis par les plaisirs & les voluptés du corps, semblent avoir-changé de nature, portant toutes leurs affections aux choses basses & terrestres, sans pouvoir penser à Dieu, ni le considerer en lui-même ou dans ses ouvrages: qui vivent plûtôt comme des bêtes, que comme des hommes: toûjours occupés du soin de satisfaire leurs sens, & ne s'appercevant pas même de la malice des actions qu'ils commettent tant ils y font adonnés. Il montre que ces dispositions si indignes de l'homme, ne viennent point du défaut de sa nature, mais de la corruption de sa volonté, puisque quelque mauvais que nous soyons, nous condamnons interieurement dans les autres le mal que nous leur voyons faire; nous aimons les bons & nous haissons les méchans. Il ajoûte que ce témoignage, comme involontaire, que nous rendons à la loi de Dieu, est une preuve que naturellement nous sommes portez au bien. Il invite à suivre ce noble penchant, en vûe de notre propre ayantage; montrant combien le plaisir doux & tranquille qui accompagne la vertu, est préferable au trouble & au tumulte inséparable des passions. Et que les méchans souffrent & se fatiguent dans leurs mauvaises actions, aussi bien que les bons travaillent dans la pratique de la vertu. Au reste, il fait voir que les méchans sont inexcusables dans leur malice; parce qu'encore que nous soyons exposez à diverses tentations, tant de la part des hommes que des démons, il est pourtant vrai que nous ne pêchons que parce nous le voulons bien. Il ne nie pas toutefois que lorsque l'ame se laisse dominer par la cupidité, elle ne puisse venir jusqu'au point de ne plus sentir le mal qu'elle fait. Mais il soûtient que cette insensibilité n'excuse personne, que le mal est toûjours mal, soit qu'on le sente ou qu'on ne le sente point, & que c'est même un double mal que de ne le point sentir. On ne voit rien dans ce discours qui en détermine le tems, si ce n'est qu'on

<sup>(</sup>b) Non ut decipiamus vos, prafidemus. Peg. 185,

EUSEBÉ, EVESQ. DE CESARE'É. CH. VIII. ART. XIII. 325 y semble parler des tourmens des Martyrs, comme d'une chose

présente.

XXI. Le quatorziéme, intitulé des bonnes œuvres, est moins un discours suivi qu'un Commentaire sur le huitième & le neu- me Opuscule vieme chapitre de la seconde Epître aux Corinthiens, où S. Paul intitule : Des excite les Fideles de Corinthe, par l'exemple de ceux de Ma-vres. cedoine, & d'Achaïe, à contribuer de leurs aumônes au soulagement des Chrétiens de la Judée. Eusebe croit que la nécessité où ceux-ci se trouvoient, venoit principalement de ce qu'ayant reçû l'Evangile, la plûpart avoient été ou dépouillez de leurs posfessions ou desheritez par leurs parens. Il en prend occasion d'exhorter les Fideles à communiquer charitablement leurs biens à ceux qui en avoient besoin. Mais avant que de venir à son sujet, il fait un long préambule sur l'établissement merveilleux de l'Evangile, sur quoi nous renvoyons au discours de l'Ascension & de la Résurrection, où les mêmes choses sont traitées.

Quatorzić-Pag. 193.

#### ARTICLE XIII.

Ce qu'il y a de remarquable dans les quatorze opuscules donnez par le Pere Sirmond.

Uorqu'il y ait tout lieu de croire que ces opuscules sont d'Eusebe, néanmoins comme ils ne lui sont assurez par aucun témoignage des anciens, & que d'ailleurs nous n'en avons plus l'original grec; il est à propos de faire un article particulier des choses remarquables qui s'y trouvent, pour ne rien mêler d'incertain dans celui que nous ferons dans la suite, de la Doctrine d'Eusebe. L'Auteur de ces Sermons, quel qu'il soit, mais qui assurément est ancien, enseigne que Dieu est (c) incompréhensible, simple (d), invisible (e) de sa nature, incor-

S 5 111

<sup>(</sup>c) Quia igitur est (Deus) scimus, non ramen qualis. Non enim nostrum est mensurare immensurabilem; non nostrum est comprehendere incomprehensibilem. Opusc. Sitmond. pag. 12. Non possum dicere quantum sapio; non possum sapere quantum possibile venio ut dicam, Quantus est? Inenarrabilis enim, & incomprehensibilis Pater est. Talis ausem & Filius opfius Patris. Ibid. pag. 15. (d) Simplex & uniformis est Deus, &

incompositus. Ibid. pag. 131,

<sup>(</sup>e) Habemus sanè 👉 in evangeliis scriptum, ipfo Salvatore dicente: Deum nemo vidit unquam. Nullus , inquit , unquam vidit, omnes personas comprehendit, omnia non simul, non separatim, unquam posuise videre Deum pronuntiavit. Omnia spatia comprehendit : ut ne quis diceret : Prophetis apparait, aut legistatori, aut alio alicui. Quid ergo? Mentiuntur scriptura qua dicunt : Veni & vidi & audrvi ? Vultibus non est visibilis Deus. Quemadmodum ergo agnoscibilis? Qui autem solus novit eum

porel (f); qu'il a une connoissance (g) entiere de toutes choses, même de celles qui nous paroissent les plus méprisables. Il confesse clairement les trois Personnes (h): un Pere, un Fils, un Saint-Esprit. C'est, dit-it, la foi de l'Eglise qui est une; c'est le sceau d'un seul Baptême. Nous ne (i) sommes point Juiss; nous reconnoissons que Dieu a un Fils: ni Gentils puisque nous ne disons pas qu'il y ait plusieurs Peres: ni heretiques, puisque nous croyons un Saint-Esprit: & encore (k): Adorez le Pere & le Fils vous sauvera; adorez le Fils, & par lui le Pere vous recevra: confesse un Saint-Esprit, & le Fils vous communiquera son esprit. Il dit (l) que le Pere précede le Fils, non par l'espace des tems, mais en honneur & en dignité, c'est-à-dire, que suivant le style des anciens, il lui attribue principalement la monarchie ou la puissance suprême: que (m) le Fils est vrai Dieu; qu'il (n) a pris une chair veritable: qu'il (o) est en même-

qui se genuit, dicit : Beati mundo cordo, quon:am ipfi Deum videbunt. St enim dixisset : Beats qui acuti sunt oculis, diceremus quia oculis mancipavit, visum. Si autem, ficus oculas purus vides qua oculis suns naturalia; & anima munda videt qua funt supra animam. Qui corde videiur, ocubs non videtur. Qua autem oculis videntur, Subjacent motionibus mentis. Iterum enim Paulus dicit : Quem nemo vidit hominum, nec videre potelt. Quia enim potest fieri oun qui audit ca que non videt, cogitare quia non pervenis, aus prohibitus est, aus calum non permific; amputans omnem sufpicionem Apostolus, & invisibilitatem Deo custodiens, non solum dixit, Nemo vidit; sed nec videre potest. Et sicut animam, non quia nolebant, sed quia non poterant occidere propier naturam : ita istluc dictum est, Neque videre possum. Opuscul. Sirmond.

(f) Incorporalem esse Deum, voce magna clamemus & in corpore constituti, & a corporibus recedentes. Ibid. pag. 87. (g) Vestri autem, inquit, & capilli ca-

(g) Veltri autem, inquit, & capilli capitis numerati funt. Num nostri tantum capilli? sabulum enim maris lates scientiam Dei? aut enim semina socui, aut pennæ passerum ignorantur? quantum enim adsermenem spectat, videtur dicere, quia vestros etiam capillos novit Deus. Alia autem qua putantur contemptibilia est, non contemnit, sed habet scientiam omnium. Nam & illud quod dicitur in scripturis: Omnia ei nota iunt; non frivolè quippè, neque cum la-

bore, aut eum dolore, fed inenarrabiliter omnia pravenit scientia. Opuscul. Sirmond. pag. 179.

(h) Unus ergo non natus, & unus unigenitus, & unus Spiritus fanctus. Hac dicit una Ecclesia. Hoc consignatur in uno baptifmo. Hac scripta sunt in sanguine Martyrum, & ante Martyres in sanguine Christi.

Ibid. pag. 16.

(i) Non sumus Judai, confiremur enim filium. Non sumus Gentiles, quia non dicimus multos patres. Non sumus haretici,

feimus enim Spiritum. Ibid pag. 12.

(k) Adora Patrem, & falvabit te Filius: adora Filium, & susceptiet te per eum Pater: consitere Spiritum, & imperii tibi Filius Spiritum. Hac dicantur, hac cogitentur, hac sentiantur, ista enim est aternavita. Ibid. pag. 16.

(1) Non comm vacua vox est, Pater, sed exhibens naturam Filii. Non vacua est vox qua dicit Filium, sed pracedentem constetur Patrem, non temporibut, non spattis, sed dignitate & honore. Ibid. pag. 11.

(m) Verus Deus est Pater, in eo quod non natus est: verus Filius in eo quod est unigentus: non enim mendacium genuis verus; sed verus Pater Deus non natus, verus Deus Filius unigenitus. Ibid. p. 16.

(u) Et triginta totis annis, non secerate signum, ut primo suaderet nobis, quia carnem assumplit, & concederet carni prosecre in atate, & non de se suspicari, quod & suspicavere quidam haretici: & ista dispensatione sacta, prabebat & hoc incredulita-

tems Dieu & Homme: & que dans ses actions, les unes se rapportent à la Divinité; les autres à l'humanité: qu'il (p) est venu au monde, pour racheter le péché d'Adam, auquel nous som-

mes tous sujets (q) en naissant.

II. Il enseigne que (r) la foi est le premier sondement & la source de toutes les bonnes œuvres: que (/) l'Eglise est sondée sur saint Pierre; & il se glorisse d'être (t) sondé lui-même sur cette pierre bienheureuse; c'est-à-dire, de communiquer avec les successeurs de S. Pierre, montrant ailleurs (u) qu'il n'y a point de salut dans le schissne. Il est témoin en plusieurs (x, endroits que le pouvoir de chasser les démons, se perpetuoit dans l'E-

tem. Opuscul. Sirmond. pag. 194.

(o) Sieut enun quod videbatur dahat fidem quia homo erat, ita dum operaretur, prabebat agnusonem quia Deus. Dormiebat, describebatur homo; suscitans autem mortuos ostendebat Deum. Non enim sommus quidem suggerebat hominis naturam, refurrectio autem mortuorum, non ostendebat Deum vivum ex vivente Deo: neque manducans quidem exhibebat hominem: ex paucis autem panibus pascens millia hominum, non exhibebat Deum: neque navi quidem navigare ostendebat hominem; in summis autem successibilitations ambulare non ostendebat Deum maris. Ibid. pag. 194. 195.

(p) Cogita dignitatem, & assima magnitudinem gratia. Me enim ex muliere nasci, aut te, non supra naturam est. Manducare aut biberc, dormire & surgere, & m prasepio poni, nihil novi, si hommes ea qua sunt hominum patiuntur. Quid autem novum, quid admirabile, quid pracipuum, quid nostrum debitum irrepensabile Deo? Quia mist Deus Filium suum, mist Pater sinigentum, mist non natus progeniem, mist obedientem bonus, mist justitam qui genuit. Cur mist? proster peccatores. Cur mist? proster Adam qui mandatum contempsit. Opuscul. Sirmond. pag. 14.

(q) Homo enim non poterat totius mundi peccata tollere, quia omnes homines ex Adam & non ex Deo. Non quia est aliquis qui non est à Deo creatus per Filium, sed omnis homo quique pregentes Adæ est & non nativitatis peccatis subjaces. Ibid. p. 4.

(r) Summum & pracipuum & primum fundamenium, & radix omnium operum qua fium, fides est vera. Ibid. pag. 17.

(f) Petrus enim pro juramentis & abnegationibus, præco mundi effective est; visio enim eum fraussimam petram essecut, na us in

eum & Ecclesia adisicaretur, & ipse martyr existeret Christi. Ibid pag. 193.

(1) Petrus verò qui à Paire dignus judicatus revelationem accipere, & videre eum quem non videbai, & noscere eum qui occultabatur. Vere beata est Petra, in quá su-

mus positi. Ibid. pag. 167.

(u) Occasion in nolue quarere ad schifmata. Ovis quæ extra gregem est pars lupi est. Nam etfi fortior ovis es, expedit tibi infra parietes ovilis esse, quam foras. Fortis es? porta meam insurmitatem. Insurmus es? accipe medelam à communi Leclesia. Cutta una torrentem non facit. Si enim & ceciderit, antequam cadat à terra absorbetur. Gutta amem & gutta etiam montes evertit, Canna es fragelis, multi autem ferro sunt fortiores. Oculus folus non est oculus. Neque caput caput, neque pes pes. Compojitio enim membrorum totum bonum facit. Nam etfs esses oculus; ablatus, eras cacus. A corpore enim sublatus oculus, cacus est oculus, magis autem mortius. In Leciefia fraties sub alas matris conveniamus ; in Ecclesia, in qua sunt ornamenta sponsa & membra Christi; non ad schismata, non ad hareses. Opuscul. Sirmond. pag. 28. 29.

(x) Si non increpantur nomine crucis eorum du & damones, non rejurrexit qui his qui non funt, terribidis habetur. Confunturenim & damones refurrectionem Christi. Cui enim exorcifant, crucem Domini nominane & refurrectionem; & nomine ejus qui mortius est & refurrexit, increpantes, non us mobedientes aut contradicentes habent damones, sed obedientes & consentientes refurrectionem. Opuscul. Sirmond. pag. 62. Vermes, qui noc vermis accepimus virtutem, in nomme crucis, ut imperemus damonibus & diabolo, cosque sugamus. Ibid.

DAR. 95.

glise, comme une (y) semence que les Apôtres y avoient laisfée, qu'on (z) voyoit des Chrétiens garder la continence, même dans le mariage. Et qu'on (a) rendoit un culte particulier aux reliques des Martyrs. Il (b) parle exactement de la nature des Anges; établit (c) l'immortalité de l'ame; la (d) Réfurrection generale, soit des bons, soit des mauvais. Il dit (e)que nous ne pouvons connoître Dieu, s'il ne nous éclaire luimême: qu'il (f) est plus facile à un poisson de vivre hors de l'eau, qu'à une ame de se fauver sans Jesus-Christ: que (g) c'est Dieu

(y) Sub prasentia Domini unum damonem ejicere non poterant Apostoli: post resurrectionem autem ejus, non solum illissed & hi qui ab illis istius virtutis semen acceperunt, ejiciunt. Ibid. pag. 197.

(z) Homines autem quidam sunt religiose, quidam sacrilegi; alis pudici, alis luxuriosi; alis diripiunt aliena, alis spargunt sua; alis stuprantur non suas multeres, alu nequidem suas contingunt. Ibid. pag. 170.

( a ) Et quidam medicus qui jam ruerat, non proposito, sed carnis infirmitate, quia enim ipfe fuerat superatus exivit ; . . . . & exevit ut consolaretur suam ruinam. Inventus est in aliam tentationem incurrere. Præcepto enim judicis insistente, ut lingua incideretur santti (Romani) & quia inven-tus est ille parata habens ad istam necessitatem ferramenta, urgebatur incidere quam nolebat linguam. Et incidit quidem. Cum autem incidiffet ipsam linguam, usus est ad tutelam sui : non enim projecit quam incidit, fed accipiens eam ut medicamen ad fanitasem illius delieli quod admiferat, abnegando, accipiens domi recondit ut consuerunt infirmiores, fideles tamen, honorare, si quid a Martyribus sumpserint. Opuse. Sirmond.

(b) Non sunt nuptia apud Angelos. Data enim est viro mulier ad adjutorium : Angelorum autem unufquifque propria natara Sufficit sibi. Non conficiuntur Angelis indumenta, ut contegant qua cohabitant. Non domus iisdem, sufficit enim cælum. Non leczis indiget, sine somno natura. Non mensa apud eos ; forte autem nec pascuntur . . . . Angeli non indigent loco, sed liberi à locis vivences sunt & in alternirum agentes. Non in consussone quippe, nec exultatione corporea, sed semper in lumine sunt. Ipsis lumen sale quales & funt. Apud illos enim non nox ad refectionem habetur, non dies ad exfurrectionem. Semper enim habent lumen, & lumen non hoe qued apud nos eff. Hoe enim

fensibilitatibus mensuratum est, illud autem aliud aliquid. Opuscul. Sirmond pag. 132.

(c) Sed de anima nullus timor est, quia immortalis est... de anima enim timere non debes timorem insensatum, ne puteris mortalem dicere immortalem. Ibid. pag. 180.

(d) Neque eum convertiur anima ad mortalitatem, sine panitentia eum sunt Deë dona. Neque iterum resurrectionis promissione instingitur, sed sicut per Adam omnes morimur ita & per Dominum nostrum Christum omnes resurgimus. Communem eum istam mortem Adam introduxit ob peccatum: erexit autem is qui assumpsit Adam ad resurrectionem. Ille eum qui de terra est, introduxit mortem, qui autem de sursum venit, introduxit resurrectionem. Et resurrectio quidem communis est omnibus, hareditat autem eorum qui ex viaticis aliquid proserum suis. Ibid. pag. 178.

(e) Nec valde considemus anime: oculus enim sine lumine tenebrosus est, & cogitatus sine efficientia superna vult videre, sicus oculus in notte, & desiderat & illicitur; laborat autem quia non valet: cum autem advenerit lumen, efficitur oculus. Ita & cogitatus sine operatione Spirisus santti, palpat, contingit, promovet, crescit, putat quia iste lapis sorte Deus est & hoc lognum. Ibid. pag. 139.

(f) Sicut enim non potest oculus sine lumine videre, sta non potest nec mens sine Deo vivere; celeriùs quippe salvabitur pscis sine aqua, quam anima sine Christo. Ibid. pag. 163.

(g) Quis nos movebis ad defiderium Christi? si quidem Christi paser. Illi enim deces talis & santa largitio. Nemo enim, inquis, potest venire ad me, nisi Pater meus attraxerit eum, qui est in cœlis Non quia vim facis Deus, sed quia domas homines mortales, pro quibus mortem immortalis gustavis. Ibid. pag. 163.

qui

qui nous fait désirer de le connoître, & qui nous amene à lui, non en nous faisant violence; mais en domptant la résistance de notre volonté: qu'il (h) ne permet point que les Justes restent long-tems dans l'erreur: que (i) pour l'aimer parfaitement, il faut l'aimer pour lui-même; & lui obéir (k), non par l'appréhension des peines qui ne convient qu'à un mauvais serviteur, ni par rapport à la récompense, comme les mercenaires, mais par un motif d'amour, dépouillé de tout interêt propre.

III. On y trouve ces régles de morale: qu'il (1) n'est jamais permis de dissimuler en fait de religion: que (m) ce qui est mauvais en soi-même, est toûjours mauvais, soit que nous nous en appercevions, soit que nous ne nous en appercevions pas; & que la disserence qu'il y a, c'est que nous sommes doublement coupables, lorsque par de mauvaises habitudes, nous nous sommes aveuglés de telle sorte, que nous ne voyons plus le mal que nous commettons: qu'on (n) ne doit jamais jurer,

(h) Non intermittit Dens Sanctorum errores, diligens eos. Si qui erraverunt, statim corrigit, ut non maneat eis in judicio. Thid e6

(i) Si quis autem consilio assenti meo, sis quidem merces ab ipso, non sis autem nobis cursus ad mercedem: non enim quia promittit, ideo debes & diligi, sed quia talis habetur, & talis est Filiut: non quippe diligatur ob ea quie donat, sed propter nasuram sui, & ante donationes. Ibid. p. 161.

tua, membra crucifixa; desiderium enim servet in animis, & conjungitur ad desideratum. Ibid. pag. 165.

(1) Negat eum (Christum) omnis quicumque audierit blasphemantes & tacuerit:
negat omnis quicumque audierit crucem,
& deposuerit oculum suum erubescens; qui
dieunt ad quos dieunt: A parentibut accepi,
tanquam propellentes à se bonum, & ut in
malam hereditatem incidentes; qui occurrunt quibusdam venientibus ad Ecclesiam,
& trepidant pedibus quia & mente; qui
occultant jejunium tanquam ad opprobrium;
qui consunduntur exire ad Martyres; quia
audierant quosdam dicentes sibi, debuerant
adiuvare Martyres Christi; qui nolunt inrideri ab hominibut, sussimentes ut potè
illud Propheta: Qui habitat in cœlis istidebit cos. Ibid. pag. 182.

debit eos. Ibid. pag. 182.

(m) Non prodest malisia malo: maluntenim est etiamsi sontiamus, aut non sentiamus. Magis autem sentientibus simplex est, non sentientibus autem duplex. Ibid. pag.

(n) Quid autem hi qui perjurant? Non enim tantum peccant in hominem quem spernunt, quantum in Deum quem contemnunt; qui enim juramentum contemnit, Deum nogat. Unde & parcens nobis Salvasor, de aliis quidem mandat quantum & deberet mandare; ad juramentum verò veniens, obfacilem lingua lapsum, non dixit verè ju-

<sup>(</sup> k ) Amor est religiositas in qua & charitas mensuratur & affectus implesur : si enim non charitas fuerit otiofa, omnia crunt, etiamsi coaffectatus sueris; propter timorem enim si obedieris, persectus non eris; propter comminationem autem gehenna, mali servi malum propositum habebis : propter autem regna colorum voluntas est mercenarii. Qua autom decora est via? Stupere bonum, mirari immensum, amare Deum. Si enim scis non potes non diligere, si vidisti, non pores non coaffectari. Nihil enim ex omnibus qua sunt, neque omnia simul tantum illiciunt, quantum delectat unus omnium Dominus. Ita illicit & Pater si fuerit visus, tantum enim si apparuerit, nihil jam quis sustinebit. Videbitur autem ab his qui mundo funt corde. Si enim mundum fuerit cor , effulget inde lumen & videbitur quod effulger & statim Martyres Confessores, fanctimonium, virginitas, natura mor-

330 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIII. de peur que venant à s'en faire une coûtume, on ne se familiarise insensiblement, même avec le parjure, où l'on voit qu'il ne condamne point le jurement en lui-même, mais à cause des suites fâcheuses qu'il peut avoir : qu'autre (o) chose est de faire mal; & autre chose de ne faire ni bien ni mal; ce qui s'entend par rapport à l'action, qui en elle-même peut passer pour indifferente, c'est-à-dire, n'être ni bonne ni manmaise; mais non pas par rapport à la fin qui doit essentiellement être Dieu. Il ne désaprouve (p) point la douleur d'un pere qui a perdu son fils; cette douleur étant l'effet d'une commiseration naturelle qui convient aux justes : mais il condamne (q) la fausse tendresse des meres, qui pour laisser plus de bien à leurs enfans, négligent par épargne de les faire inflruire. Il témoigne (r) qu'en certaines occasions, les Chrétiens étoient tenus de faire hautement le signe de la Croix sur leur front; & qu'il ( / ) leur étoit permis de se trouver dans les repas des Payens, pourvû qu'ils ne prissent aucune part aux cerémonies profanes qui s'y pratiquoient. On peut aussi remarquer qu'il (t) donne le titre de Martyrs aux Saints Innocens, & ce qu'il dit

que (n) le Baptême de saint Jean ne remettoit point les pe-

rare, sed in totum, ait, Nolite jurare, ne forte lingua affuefacta verè jurare, ob facilem lapsum Jui oberrans periclitaretur & inreligiositatem incurreret. Ibid. pag. 183.

( o ) Aliud est enim oriofum esse à bono & malo, & effe tanquam dormientem aut mortuum; & aliud, bono quidem mori, male

autem vevere. Ibid. pag. 188.

(p) Quis portaret, quis sustineret memor illius Joseph, cum effet cum patre antequam distraheretur? decem & septem annis eras ei mortuus , & tunica immortalem suggerebat mortem. Sicut enim misericordes sunt patres, nonnunquam ut retmeant figuras filiorum, per colores depingunt, easdemque recondunt in domibus, ut putant qui-dam ad conjolationem. Et ne quis reprehendat fermonem, quia dolentem introduco justum ; sunt enim & misericordes religiosi. Opuscul. Sirmond. pag. 50.

(q) Si enim nosmetipsos amaremus, verè donaremus nobis bona. Quia enim odimus, donamus & procuramus nobis mala. Sed fieur matres, ita & mens habetur. Quacumque enim matres parcent suis filiis, non mitsentes ens ad studia; ad unimarem quippe dum videntur donare, nocent : ita & nos per cacitatem mentis, putantes abquid nobis donare, decipimus nos & nocemus. Ibid.

(r) Cium quis ingreditur civitatem Gentilium, & religione exposcente fronti imponere signaculum crucis, confusus fueru, qui ingreditur suam glorificationem , 👉 virtu- " tem crucis in fronte non oftenderit, ifte etians. sine tormentis negabit & sacrificabit. Ibid.

pag. 182.

- (f) Quis autem alius negabit Christum 🕈 cum aliquis vocatus fuerit ad comam Gentilium , & perrexerit ; nec dum enim hoc est prohibitum; vinum autem viderit à canante in terram effundi & libari, & accenso blafphemio, ab his qui ea qua sunt Domini ingrate manducant, cooperint blasphemare in Deum; ille autem ut Herodes propter discumbentes fuerit confusus, & tacuerit non ponens ante oculos suos Christum, negas profecto quem non respondens conficetur,
- (t) Beata & Rachel, & jam non plorat , quia ejus filii , Martyres extiteruns Christi. Ibid. pag. 167.
- (u) Baptismum enim quod per Joannem dabatur, non erat idoneum ad purgationem; quia non remissionem peccatorum poteras Joannes dare, sed hortabatur ad pointen-

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. Cr. VIII. ART. XIV. 331 chés; que (x) saint Pierre sut crucisié la tête en bas; que (y) Cain tua son frere avec une pierre que (z) Joseph souffrit deux ans de prison, plus qu'il n'auroit fait, pour s'être recommandé à l'Echanion de Pharaon, & avoir mis son esperance en un homme: touchant (a) les trois jeunes hommes de Babylone, qu'il appelle les freres de Daniel; & (b) les Mages qui vinrent adozer Jesus-Christ, qu'il loue d'avoir renoncé à leur art.

#### ARTICLE XIV.

Les Canons Evangeliques d'Eusebe, son Ouvraze sur les endroits des Evangiles qui paroissent se contredire, ses Livres ou Réponses à Marin, ses Ecloques prophétiques.

I. T Es Canons des Evangiles composez par Eusebe, sont trèspropres à faciliter l'étude de ces saints Livres. Ce sont Evangeliques des tables destinées à indiquer, au moyen de certains chiffres quel usgeil rangez sur des colonnes paralleles, tous les endroits des Evange-les a faits. Il listes qui ont ensemble quelque rapport, ou qui n'en ont point. est l'auteur de C'est pourquoi elles devoient être placées à la tête des exem- thodeplaires des quatre Evangiles. Les mêmes chiffres se trouvoient distribuez le long des marges à côté de chaque verset, avec le nombre du canon auquel il falloit recourir. Le chiffre qui marquoit le verset étoit en noir: & le nombre du canon étoit en rouge au-dessous. Ainsi quand le Lecteur vouloit sçavoir: Si tel verset, par exemple, celui de faint Mathieu, où il est dit, que Jesus-Christ étant descendu de la montagne, un lepreux s'approchant, l'adora en lui disant : Seigneur si vous voulez vous pouvez. me querir; se trouvoit aussi dans saint Marc & dans les autres Evangelistes : il regardoit d'abord le chiffre qui étoit à côté de ce verset, puis celui de dessous qui marquoit le nombre du

siam. Servus enim erat, & non poterat donare. Soli enim Domino licet sua donare.

mine, additum est ei biennium. Emendatus autem est ob istum sermonem per biennium

Ibid. pag. 4.

(x) Et unde mihi hoc supra dignitatem oft meam, ut vel injuriam pro Christo sustineam? cruci autem figi & inverso capite, Petri magis est quam aliorum hominum. Ibid. pag. 172.

<sup>(</sup>y) Et lapis ad constructionem est datus, Cain autem eo ad interfectionem frattis eft usur. Ibid. pag. 168,

<sup>(2)</sup> Quia enim hoc ipsum credidit in ho-

Joseph ut effet in carcere. Pag. 56.
(a) Post hac autem ubi Daniel? nome in Babylonia? ubi tres ejus fratres? nonno in Babylonia ? Pag. 65.

<sup>(</sup>b) Ego sand beatam dico illam qua digna judicata est Deum portare in utero. Ego-O præsepium illud diligo in quo vitæ positum est medicamen. Et Magos beatos dico ob immutationem artis. Pag. 167.

232 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIV. canon ou de la table à laquelle il falloit recourir. Il s'arrêtoit dans cette table à la colonne qui étoit particuliere à l'Evangile de saint Matthieu; & y trouvant aussitôt le chiffre qu'il cherchoit, il voyoit dans les colonnes paralleles des autres Evangiles, si saint Marc, saint Luc & saint Jean, ou quelques-uns d'entre eux auroient dit la même chose. Les tables ou canons Evangeliques d'Eusebe étoient au nombre de dix (c). La premiere marquoit tous les endroits qui se trouvoient dans les quatre Evangiles. La seconde, ceux qu'on ne lisoit que dans saint Matthieu, saint Marc & saint Luc. La troisième, ce qui étoit rapporté par saint Matthieu, saint Luc & saint Jean. La quatrième, les endroits paralleles de saint Matthieu, de saint Marc & de saint Jean. La cinquiéme accordoit saint Matthieu & saint Luc: la sixième saint Matthieu & saint Marc: la septiéme, faint Matthieu & faint Jean; la huitième, faint Luc & faint Marc: la neuvième, saint Luc & saint Jean. La dixième, indiquoit en quatre colonnes differentes, ce que chacun d'eux avoit dit de particulier. On peut voir ces tables à la tête de la Bible de saint Jerôme, dans le premier tome de ses œnyres, de l'édition de Dom Martianai, avec la Préface de ce saint Docteur sur les quatre Evangiles, dans laquelle il explique au Pape Damale, ce que c'étoit que ces canons Evangeliques d'Eulebe. Car il les avoit traduits du grec, & les avoit envoyez à ce saint Pape, persuadé qu'ils lui seroient d'un grand secours contre le desordre & la confusion qui regnosent (d) alors dans la plupart des exemplaires des quatre Evangiles. Car depuis long-tems on s'étoit donné la liberté d'ajoûter à l'un ce qu'il avoit de moins qu'un autre, en quelques endroits, ou qu'il n'avoit pas dit dans les mêmes termes: dans la fausse persuasion que tous les Evangelistes devoient dire la même chose & dans les mêmes termes. Il arrivoit de-là que l'on trouvoit dans saint Marc plusieurs choses qui étoient de saint Luc & de saint Matthieu, & d'autres

(c) Hieron in praf. in quatuor Evang, ad Damal, tom, 1, pag. 1436.

plum, cateros quoque assimaverit emendandos. Unde accidit ut apud nos mixta sme omnia, & in Marco plura Luca atque Matthai, rursum in Matthao plura Joannia & Marci, & in cateris reliquorum, qua aliis propria sunt inveniantur. Cum itaque Canones legeris, qui subjetti sunt, consussonis errore subjaso, & similia omnuum scies, & singulis sua quaque restitues. Hictorysu, prafat, ad Dam, Pap. tom, 1. pag. 1426.

ad Damaf. tom. 1. pag. 1436.

(d) Quod si quis de curiosis volueris nosse que in evangelsis vel eadem, vel vicina, vel sola sint, eorum (Canonum) distinctione cognoscat. Magnus si quidem hic in nostris codicibus error inolevit; dum quod in eadem re alius Evangelista plus dixit, in alio, quia minus putaverint, addiderunt. Vel cum eundem sensum alius aliter expressi, ille qui unum è quasuor primum legeras, ad ejus exem-

#### FUSERE, EVESO, DE CESARE'E, CH. VIII, ART. XIV. 333

dans faint Matthieu, qui appartenoient à l'Evangile de faint Marc; sans que le Lecteur qui n'étoit point averti, put distinguer ce qui étoit propre à un chacun d'eux. Eufebe adrella ces canons Evangelistes à Carpien, par une lettre que l'on a imprimée à la tête de ces canons, dans le nouveau Testament grec de Robert Etienne en 1550. Saint Jerôme dit (e) qu'il les compofa à l'imitation de ceux d'Ammone. Mais il y avoit cette difference entre l'ouvrage d'Ammone & celui d'Eufebe, qu'Ammone avant (f) détaché des Evangiles de faint Marc, de faint Luc & de S. Jean, tous les endroits qui avoient rapport à celui de faint Matthieu, en avoit fait un discours suivi : au lieu qu'Eufebe, sans déplacer les textes des quatre Evangiles, avoit indiqué par des chiffres ce qu'ils avoient de commun & de particulier. Calliodore (e) parle de cet ouvrage dans ses institutions.

II. Eufebe avoit aufli (b) compoté un ouvrage, où il marquok comment on doit accorder les endroits des Evangiles qui les contrarieparoissent se contredire. Saint Jerôme nous (i) apprend que la tes des Evanquestion touchant le pere de faint Joseph y étoit traitée, c'est- giles; fragà-dire, comme nous croyons qu'Eusebe y faisoit voir comment nous en refaint Joseph étoit en même-tems fils de Jacob selon la nature, tent. & fils d'Hefi felon la loi ; car c'est ce qu'il explique en suivant Africain dans le premier (k) livre de son histoire Ecclesiastique. On peut rapporter à cet ouvrage d'Eusebe sur les Evan-

ANN. 1636.

Livres for

(e) Canones quoque quos Eufebius Cafarienfis Episcopus , Alexandrimum secutius Ammonium, in decem numeros ordinavis. ficus in graco habeutur expressimus. Ibid.

(f) Ammonius quidam Alexandrinus,
magno studio atque industrià, mum nobis pro quatuor Evanreliis dérehauit, Namoue trium evangelierum fenfus excerptos , omnes fimiles contextus , Matthet evangelio quafi ad unum congeftos , annexuit : ita us corumdem , quantum ad tenorem pertinet lectio-nis , sequens jam stylus interruptus esse videatur. Verum at falvo corpore, five textu exterorum hic evangeliorum , propria & familiaria loca , in quibus eadem fimiliterque dixerune , faire poffis , ac vere differere , acceptà occasione ex pradich vyri fludio, alis ratione decem numerorum tibi titulor defignari. Eufeb. epift. ad Carpian.

(g) Eufebius quoque Cafarienfis , Cantnes evangelicos, compendiosa brevisase collegit , ut in quibus locis communia dicunt .

( h ) Eufebins , Cafarea Paleftina Erifcopur . . . . edidir infinira volumma de quibur hac funt : evangelica demonstrationis libri viginti . . . . & de evangeliorum diaphonia. Hieronym. in caral. c. 81. Vide Sixt. Senenf, Bibl. Santl. lib. 4. pag. 184. rdis. Colon.

(i) Objects nobis Julianus Augustus dif-fonantiam Evangelistarum; cur evangelista Matthaus Joseph dixeris filium Jacob ; & Lucas eum filium appellavis Heli ; non intellirent consuctudinem scripturarum , qued alter fecundism naturam, alter fecundum legem ei pater fit. Scimus enim boc per Moifen Deo jubente praceptum ; ut fi frater aus propinguus absque liberis mortuus fuerit, alius ejus accipiat uxorem , ad fufcuandum semen fratris vel propinqui sui. Super hoe er Africanus temporum (criptor . & Eufebius Cafarienfis in libras diapolus inayfehing plenius disputarunt, Hieronym. ich. 1. Comment, in Matth. in cap. 2. pag. 7. tore, 4.

( k) Cap. 7, 9. 20. Tt iii

giles, les deux fragmens qui ont été donnés (1) sous son nome en grec & en latin, par le Pere Combesis, l'un sur l'heure de la Réfurrection, l'autre sur les Anges qui apparurent aux femmes dans le Sepulchre. On y voit que le sentiment d'Eusebe étoit, qu'il (m) y avoit eu deux Magdeleines, & que (n) c'étoit la coûtume de son tems de ne rompre le jeune de la veille de Pâque, que le Dimanche au matin, ou bien vers le chant du coq, ou tout au plûtôt après minuit. Victor d'Antioche a inferé dans ses (o) Commentaires sur saint Marc une partie des choses qui composent ces fragmens, & il en a fait honneur à Eufebe. Le fragment latin que nous avons de la traduction d'Ambroise, Moine du Montcassin, est (p) le même que le premier des deux du Pere Combesis. On dit (q) qu'Holstenius avoit desfein de les faire imprimer s'il ne fût pas mort si tôt. Ils sont attribuez (r) à un Eusebe dans la chaîne sur saint Jean, où il y ( f ) en a encore un troisième de lui sur la Résurrection. Nous croyons devoir rapporter à ce même ouvrage grand nombre

(1) Austuar. nov. Combes. pag. 779.

(m) Quod porrò spettar ad singularem illam Muriam apud Joannem qua diluculò cum adhuc tenebræ effent, venit ad monumentum, viditque sublatum lapidem à monumento, quam ettam Evangelista Niagdaknam appellat , subit quadam suspicio aliam quandam Magdalenam effe, qua nihil eorum quæ duæ aleæ Mariæ, quarum est mentio apud Matthaum, vidiffent, haetenus noffet. Sin autem una eadenique est cujus ambo Evangelista meminerunt, pracessife oportet quam kabet Joannes historiam, eam quam Matthaus conscripsit: eandemque Magdalenam, cum prima venisser sola, duos Angelos vidific fedentes in monumento : tumque venientem uerum ad eundem locum cum alia Maria, vidisse Angelum sedentem super lapidem. Harum autem duarum expositionum priorem veriorem existemo; ut nimirum altera sit Maria que apud Joannem legitur ab ea quæ afud Matthæum, quamquam utrique Magdalenæ epithetum in-scriptum est : duabus ut videtur existentibus, quibus ab codem oppido, Magdalena nomen effet. Euseb. de Angelis ad monument. visis, apud Combes. auchu. nov. pag. 786. 787. 10m. 1.

(n) Nam Matthæus illud sero sabbatorum tempus appellavie, quod illucescit in auroram diei Dommica, uti dicum est: quod ipsum Marcus, mane una sabbati, dixit. Alsoqui enim nisi hoc esset, utique deberemus die Sabbathi post occasium solis, statum satto vespere, jejunium solvere; qua ramen consuetudo in Christi Ecclesiis non obsinuit, sed ubi jam nox successis, vel ipsa media aus sub gallicinium. Euseb. in illud sero Sabbatorum, apud Combest. aust. nov. com. 1. pag. 782.

(o) Et si Maria Magdalena & Maria Jacobi & Salome, aromata praparaverant, attamen si Eusebio Casariensi sides est, non sunt trez illa qua orto jam sole ad monumentum venerunt, sed alia innominata: ... secundum Eusebium igitus Marcus nom de Magdalena sed de aliis incerti nominis mulievibus hac narrat. Neque enim sieri potest, addit idem, us Magdalena post tantar res visas, orto demum sole ad monumentum veniret, aut quis lapidem revolveret, anxie requireret. Vict. Antioch. Comment. in cap. 16. Luc. Bibl. Patr. tom. 4. pag. 414. conser cum Euseb. fragment. apud. Combes. loco cit. pag. 786.

(p) Fabric. Bibl. Grae. 10m. 4. cap. 40.

(q) Lambec. lib. 1. de Bibl. Vindobon.

(r) Caten. in Jonn. pag. 448. 449: Vide Tillemont. Mem. Ecclef. com. 7. pag. 61.

(f) Caten. in Joan. pag. 450,

d'explications sur divers endroits des Evangiles, particulierement sur celui de saint Luc, qui se trouvent répandues dans la chaîne des Peres Grecs sur cet Evangeliste, & dans la Bibliotheque des Prédicateurs du Pere Combesis. Voici ce qu'Eusebe y dit de plus remarquable; que saint Jean a composé sa narration Evangelique, des faits qui ont précédé l'emprisonnement de saint Jean-Baptiste: & que les autres Evangelistes ont écrit ce qui s'étoit passé ensuite: ce qui doit servir à lever les contradictions apparentes qui se trouvent entre eux; que (t) faint Pierre a fondé l'Eglise de Cesarée en Palestine; que de son tems l'Evangile de saint Jean étoit traduit en toutes sortes de langues; que Job descendoit d'Esaü; que Jesus-Christ a prêché son Incarnation aux ames qui étoient détenues dans les enfers avant sa mort, sentiment qui est commun à plusieurs anciens Peres; que les Disciples ne devoient prendre autre chose que leur nourriture de ceux chez qui ils prêchoient l'Evangile, mais qu'en sortant ils pouvoient en recevoir ce qui leur étoit necessaire, pour la subsistance de tout le jour; que Dieu nous ayant appellez à la Foi, il dépend de nous de l'embrasser, ensorte que c'est notre faute si nous n'avons point de part au banquet celeste; que saint Matthieu a écrit son Evangile en hebreu; que le monde a été créé au printems, & que la Fête de Pâque est comme celle de la naissance du monde; que notre Seigneur n'a pas fait la Pâque avec les Juifs, mais qu'il les a devancez d'un jour : ce qu'il prouve par le passage de saint Jean, où il est dit que les Juiss n'entrerent point dans le Prétoire, parce qu'ils devoient manger la Pâque. Il prétend au reste qu'ils auroient dû la celebrer le Jeudi, comme fit Jesus-Christ, & qu'ils s'éloignerent en ce point de ce que la loi leur prescrivoit : ce que faint Luc infinue en difant: Le premier jour des Azymes auquel il falloit immoler la Pâque. Eusebe ajoûte, que leurs mauvais desseins contre le Sauveur, étoient comme un voile qui leur couvroit les yeux & les aveugloit au point de ne pouvoir plus discerner ce qui étoit prescrit par la loi. On assure qu'on (n) avoit trouvé dans la Sicile trois livres de l'ouvrage dont il s'agit; mais jusqu'ici personne ne les a fait imprimer. M. Cave dit (x) sans en apporter de preuves, qu'il étoit adressé à un nommé Etienne.

<sup>(1)</sup> Ce fragment se trouve tout entier en gree dans le Spicilege de Grabius, tom. (1) Latinus Latinius . tom. 2. epissol, pag. 116.

2. pag. 252, (2) Guillel. Caye, hist. litter. pag. 111,

Livre des réponfes à Marin, écrit avant la Démonstration c'ell-à-dire avant l'an-313.

III. Le traité des réponses à Marin, est reconnu pour être d'Eulebe. Dans une chaîne grecque (y) manuscrite, on trouve une de ses réponses sur les contrarietés (z) apparentes des Evangelistes, touchant l'histoire de la Résurrection. Dans une autre Evangelique, sur saint Jean, Severe dit (a) qu'Eusebe a adressé à Marin des questions sur la Passion & sur la Résurrection, avec leurs résolutions, & il en rapporte une sur l'heure du crucissement. Le Pere Labbe (b) en cite une sur les trois jours de la Sepulture du Sauveur. Nous en avons encore trois en latin dans les queftions d'Anastase le Sinaite, dont la premiere rapporte la cause de l'abandonnement de David (c), & de sa chûte dans le peché, aux sentimens de vaine gloire, qu'une trop grande prosperité lui avoit fait naître : la seconde explique comment Jesus-Christ (d) donna le Saint-Esprit à ses Apôtres, en leur soufflant au visage; & la derniere accorde (e) les passages des Evangelistes, touchant les apparitions du Sauveur à la Magdeleine, & aux Disciples après la Résurrection. C'est apparemment à cet ouvrage qu'Eusebe lui-même nous renvoye en deux endroits de sa démonstration Evangelique; dans l'un pour sçavoir (f) comment il avoit expliqué la genealogie du Sauveur; dans l'autre, (g) pourquoi l'Evangile faisant la genealogie de

( 2 ) Cod. Vindob. apud Lambelc. 10m.

4. pag. 173-(a) Caten. in Joan. pag. 436. (b) Labb. Bibl. nov. MS. pag. 184.

(c) David verò, cum res secundæ eveniffent à Domino, & ad magnam provectus effet vireutem , aufus eff dicere : Non movebor in aternum; quamobrem flatim relinquitur à Domino qui bona ei suppedisabat, & ei conjungitur spiritus malo; unde dicit : Ego autem dixi in abundantia mea: Non movebor in aternum: Avertisti faciem tuam à me, & fallus sum contur-batus; docens, quod cum prus dixisser; Non movebor in aiernum; postea averiente Deo faciem suam propter vocem magnificam , conturbatus fuerit. Demde ex his accepta utilitate, non sibi amplius, sed Deo praclare facta adscribit, dicens : Domine in voluntate tua præstitisti decori meo virtutem. Quando enim avertisti faciem tuam, o fui conturbatus; tune cognovi quod o olim tua voluntate, & ex tua gratia & dono, fuerit in mea anima pulchritudo,

Quamobrem dicit : Exaltatus autem humiliatus firm & conturbatus. Sed bonum mihi quia humiliasti me, ut discam justificariones tuas, & cognovi, quod judicia tua fine æquitas, & in veritare tua humiliatli me. Ex fragment. Eufebii Pamphil. ad Marin. apud Anaital. Sinait. Quaft. 9. 10m. 9. Biblioth. Pair. pag. 974.
(d) Apud cund. Ibid. Quaft. 147. pag.

1038.

( e ) Ibid. Quaft. 154. pag. 1040. (f) Igitur hoc etiam in loco Christus, qui ipfe non alius de tribu Juda produurus fignificatur, quique ex David & Salomone, atque ex radice Jeffe exiturus ferebatur, ex eadem eribu profectus oftendetur ... fed quando harum rerum propriam demonstrationem explicavimus, tempus jam fuerit intueri, quibus temporibus, en qua Propheta pradixerant , completa fint. Eusch. Demonfirat. Evang. lib. 7. pag. 361. (g) Caterum quá ratione, ipfint Joseph

genus sancti Evangelista describans, quamvis Salvator noster ex eo natus non sie, sed de Spiritu sancto & sancta Virgine, quoque modo hac ipfius Domini Mater de genere ex semme David fuisse oftendatur, in primo &

Jesus-Christ,

<sup>(</sup>y Vide Richard. Simon. lib. 3. hiff. eritic. pag. 89. & Fabric. Bibl. Grac. tom. 4. cap. 4. S. 16. pag. 99.

#### FUSEBE, EVESO, DE CESARE'E, CH.VIII, ART. XIV. 227

Tefus-Chrift, la prend du côté de faint Joseph. Il y cite même (b) un premier livre de ces questions, ce qui marque qu'il v en avoir plufieurs. Suidas parle (i) d'un écrit à Marin, ou Eufebe difoit que l'Eglife propoje à fes enfans deux fortes de vie . l'une qui est au-dessus de la nature & de tout ce que les hommes ont pu trouver pour régler les mœurs , (cavoir celle des Moines: l'autre inferieure & plus humaine, qui condescend à la foibleffe des hommes, jusqu'à leur permettre le mariage,

IV. Eusebe renvoie (k) dans son histoire à deux de ses ou- Ecloques vrages, dans l'un desquels il avoit ramassé tous les témoignages des Prophétes touchant Jesus-Christ; & prouvé dans l'autre tees dans son qu'ils ne conviennent qu'à lui feul. M. de Valois a traduit cet histoire, & qu'ils ne conviennent qu'a un teut. M. de valois à traduit cet par confe-endroit, comme s'il ne s'y agiffoit que d'un même ouvrage; qu'il quent écrites croit (1) êrre la démonstration Evangelique. Mais il est clair avant l'an dans le grec, qu'Eusebe l'a distingué d'un autre écrit, où il n'a- 315. voir fait que recueillir ces fortes de témoignages, fans entrer dans le détail des raifons qu'il y a de les entendre de Jesus-Christ. Il paroit que (m) c'étoit une introduction generale aux premiers principes de la doctrine Chrétienne. Ce qui nous en refte, font quatre livres d'éclogues prophétiques, qui en faifoient le fixième, le feptième, le huitième & le neuvième livres. Dans le dixième, l'Auteur traitoit les mêmes choses, contre les Athées, mais en le fervant d'autres moyens plus propres à les convaincre. Les éclogues prophétiques se conservent encore aujourd'hui dans un manuscrit grec de la Bibliotheque (n) de Vienne, que ( o ) Lambecius se disposoit de donner au Public.

quastionum & solutionum , qua ad generis Salvatoris nostri seriem asque enarrationem pertinent , explicavimus ad illa igitur ces qui discere cupiunt , remissimus. Euleb. Demonfirat. Evangel. lib. 7. pag. 353.

( h ) Ibidem. ( i ) Suid, Lexicon, in littera E. p. 1096. Genev. ann. 1619. Vide Tillemont. Mem. Ecclef. som. 7. pag. 65.

(A) A'ma yay so circles comprepan ras mega vu Curiger spair l'ara Xpara mesparante indeves sugraviores , ambertuaren re wa med dorn dadripmen, is iripus socieneres The tienmines in the warfores designatur-Au. Ce que nous croyons pouvoir rendre aiofi : At enim cum in propriit commentariis collegerimus excerpsa prophesica de Salvatore naftro Jefu Chrifto; ampliori autem demonstratione que infum spectant in alits Tome IV.

(Commentarius) flabiliverimus, iis qua dilla funs in prafentia contenti erimus. Eu-feb. lib. 1. hift. cap. 2. pag. 10. (1) Valef. in not. Eufeb. pag. 9. (m) A'ma of is rirages agai res ras indegues

builter is the test nations correspond in income vie inirei riru mofeinnare muryai barne. to ro dicione riet and ror ation algious vie Acycenie Sindidanpuiser irigas aquiricans ipodie megagier megarinem. Euleb. in lib. 4. Eclog. Proph. apud Fabric. Bibl. Grac. tom, 6. lab. 5. cap. 4. pag. 57. Comment. p. 139. & feq. & lib. 3. pag. 75.
(n) Cod. Theol. ex difpositione Lambec.

(N) Cod. Theol. ex apparation L. I. at LV. Neffel. XXIX. num. 1. a fel. 1. ad fel. 61. Lambecius parle au long de cee ouvrage , lib. 1. Comment. pag. 139. 6 feq.

this. 3. pag. 75.
(0) Guillel. Cav. hift. liner. pag. 116.

lorsqu'il est mort. Ce manuscrit est sans titre & sans nom d'Auteur. Le premier chapitre & une partie du second, mangue au premier livre; ce qui prouve que cet ouvrage est d'Eusebe, c'est que l'Auteur y décrit la perfécution de Diocletien, comme (p) en étant témoin; & qu'il y dit (q) plusieurs autres choses, qu'il est difficile d'expliquer d'un autre que d'Eusebe de Cesarée. On l'v reconnoît surtout à ses expressions peu correctes (r) sur la nature du Fils. Le premier livre de ces éclogues, est partagé en vingt-cinq chapitres, où sont contenues & expliquées les prophéties qui se trouvent dans les livres historiques de l'ancien Testament, touchant Jesus-Christ. Le second en a quarante-cing, & renferme celles qui sont dans les Pseaumes: le troisséme est divisé de même, la matiere en est prise des Proverbes de Salomon, de l'Ecclesiaste, du Cantique des Cantiques, du livre de Job, d'Osée, d'Amos, & des autres Prophétes, à la réserve d'Itaïe, dont les témoignages sont rapportez & expliquez dans le quatriéme livre qui est distribué en trente-cinq chapitres.

#### ARTICLE XV.

De plusieurs Ouvrages d'Eusebe qui sont perdus.

Apologie pour Origene, composce par Lusebe. vers l'an 309.

I. TO us avons parlé ailleurs (/) de l'apologie pour Origene, qu'Eusebe écrivit en six livres, vers l'an 309. Il ne nous en est resté que le premier traduit en latin par Russin, sous le nom de faint Pamphile, avec lequel Eusebe l'avoit composé. Les quatre suivans qu'il avoit aussi composez avec ce saint Mar-. tyr, & le sixième qu'il avoit fait seul, sont perdus. On cite (t) un livre d'Eusebe pour la défense d'un certain Origeniste qui expliquoit l'Ecriture par des allegories. , & qui avoit été repris pour cela par un nommé Theodore; mais quoiqu'il y (u) eût déja des disputes sur le sujet d'Origene dès le tems d'Eusebe; on ne voit pas qu'on ait traité personne d'Origeniste avant les con-

<sup>(</sup>p) I'm tur nara naceis diaguar, rai pendien tu inferes baip tous anaver coodesnum und henr mriusartes , nul rotaura inton-दैर्त्तारा . ए स्थानं पर प्रवेश रेम्प्र रेशिया हुन् सर्वश्याह प्रमे Adie , Snota Bie Air yeapis un pier in maendieus aczaiar es imremirmen. Euseb, in Eclog. Prop. apud Lambec. loco citat.
(q) Vide Ibidem.

<sup>(</sup>r) liet The ben doyn', at meet copies bothder beiswege, gui ne tur alurur der teo bis

aridilons, irigus 71 mue avrer usus, pui son avra var ana impunipure. Index lib. 3. Eclog. Proph. Euleb. apud Lambec. loco

<sup>(</sup>f) Voyen Saint Pamphile , art. 2. tom,

<sup>3.</sup> pag. 438.
(1) Hebed-Jesu, in catal. libror. Chaldaïc. pag. 19.

<sup>(</sup>u) Vide Apolog. Pamphil. pro Origene. tom, 5. oper. Hieronym. pag. 220,

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XV. 339 testations qui s'échausserent touchant sa doctrine, du tems de

Theophile d'Alexandrie, sur la fin du quatriéme siècle, & au

commencement du cinquiéme.

II. Nous n'avons plus les trois (x) livres de la vie de faint Pamphile, qu'Eulebe composa apparemment vers 310. peu de viede S. Paintems après le Martyre de ce Saint, lorsque le souvenir de ses l'an 310. actions lui étoit encore présent. Saint Jerôme assure (y) qu'ils étoient écrits avec beaucoup d'élegance, & qu'Eusebe y relevoit par de grands éloges, les vertus de saint Pamphile, surtout fon humilité. On croit avoir un fragment assez considerable de l'histoire du martyre de saint Pamphile & de ses Compagnons, que le Pere Papebroch (z) a fait imprimer en grec, avec sa traduction latine, sur un manuscrit de la Bibliotheque du Roi, & après lui M. (a) Fabricius. Il avoit été donné (b) auparavant par Lippomanus, par Surius, & par (c) M. de Valois; mais seulement en latin.

III. Saint Baûle témoigne (d) avoir vû des questions d'Eusebe, où il traitoit du grand nombre de femmes qu'avoient eu Polygamie des Anciens, les anciens. Il fait lui - même (e) mention de cet écrit dans sa composé démonstration, & il y a apparence que c'est le même où il avoit avant la Déparlé (f) du grand nombre d'enfans des Patriarches. On peut c'est-à-dire,

Livres de la

Traité de la monstration ; avant l'an

(x) Beatus Pamphilus Martyr, cujus vitam Eusebius Casariensis tribus ferme voluminibus explicavit. Hieronym. epift ad Marcell. pag. 711. tom. 2. Hujus viri reliquas virtutes, resque praclare gestas, jampridem nos in peculiari opere quod de ejus vita conscripsimus, tribus libris complexi sumus. Euleb. lib. de Martyr. Palest. cap.

11. pag. 336. (y) Ipfe enim Eufebius amator & praco & contubernalis Pamphili, tres libros fcripfit elegantissimos , vitam Pamphili continenres : in quibus cum catera miris laudibus pradicaret, humilitatemque ejus ferret in cælum, etiam hoc in tertio libro addidit : quis studiosorum amicus non fuit Pamphili, &c. Hieronym. adv. Ruffin, pag. 357. tom. 4.

(z) Papeb. tom. 1. Act. Sanct. Jun. pag.

(a) Fabric. tom. 2. oper. fanct. Hyppol.

pag. 217. (b) Lippom. & Sur. 1. Jun.

c) Vales. in not ad Euseb. pag. 178. (d) Quod si cui & Eusebius propier multiplicem experientiam idoneus videtur, çui habeatur fides, & ex illo voces eafdem ostendimus in dubitationibus de priscorum multiplici conjugio. Loquitur enim hunc in modum se ad dicendum excitans : sanctum Prophetarum Deum lucis authorem per Salvatorem nostrum Jesum Christum cum Sancto Spiritu invocantes. Basil. lib. de Spiritu sanct. cap. 39. pag. 61. nov. edit.

(e) Cum autem de Abraham & Jacob quari foleat, qui multiplicem fobolem propagaverunt, alibi nos otiofius hujusce rei rationem reddidimus: ubi de sanctorum veterum virorum multiplici conjugio, multiplicique sobole disserumus. Ad qua scripta nostra in prasenti studiosos lectores remittimus. Euleb. Demonstras. Evang. lib. 1. cap. 9. pag. 33.

(f) Quorum de vitæ rationibus, vereque philosophis digna solerantià, & exercitatione, infinita commemorari possent, qua partim nude ac simpliciter mtelligi, partim ex occultioribus allegoriarum sensibus erui debeans. De quibus cum ab alsis, tum a nobis quoque disputatum in iis est, qua de numerosa priscorum hominum sobole conscripsimus. Eusch. præparat. Evang. lib. 7. cap. 8. pag. 310.

V u ii

dire que ce n'étoit qu'une partie de l'ouvrage d'Eusebe, qu'Anastase appelle (g) l'histoire ancienne, & dont il nous a conservé deux fragmens, dans l'un desquels il est dit (h) que le Roz Ezechias supprima les livres de Salomon, qui traitoient de la vertu des simples, parce que le peuple y trouvant les remedes à ses maladies, ne se soucioir plus d'en demander à Dieu la guerison. Sixte de Sienne lui (i) attribue un livre de la doctrine des anciens, où il expliquoit partie selon la lettre; partie dans un sens figuré, la plûpart des actions des Patriarches; mais il avance ce fait (k) fur un endroit (l) de la préparation, où affurément on ne lit rien de semblable.

Actes des anciens Marpar Eusebe, avant ion histoire de l'Eglile, c'est-àdire, avant l'an 325.

IV. Les actes du Pape saint Sylvestre, attribuez faussement tyrs recueillis à Eusebe (m) dans quelques exemplaires, & par le Moine (n)Ratram, qui étoient connus dès le tems du Pape (0) Gelase, quoiqu'on n'en sçût pas l'auteur, portent qu'Eusebe avoit recueilli (p) en onze titres, les souffrances de presque tous les Martyrs de la terre. Saint Jerôme (q) lui attribue en effet di-

> (g) Anastas, Sinait. Quast. 41. p. 1002. Quaft. 65, pag, 1017. tom. 9. Biblioth.

pag. 284.

( ) Tillemont , Mem. Ecclef. tom. 7.

(1) L'endroit est cité Praparat. Evang. lib. 7. cap. 3. pag. 301. mais il faut lire apparemment lib. 7. cap. 8. pag. 310. où Eulebe parle en effet de cet ouvrage; ce ne peut être qu'une faute de l'Imprimeur. qui a mis un 3 pour un 8. & en transposant le zero, a sait 301, de 310.

(m) Fabric. Bibl. Grac. tom. 6. lib. 5.

(n) Rattamn, de erroribus Græcor, lib. 4. Il paroit aussi qu'ils lui sont attribuez dans une Vie manuscrite du Pape S. Sylvestre, dont M. de Valois cite un temoignage, inter sestimonia veserum pro Eufeb. prolegom. ad hift. ejufd. mais ce n'est, selon lui-meme, qu'une traduction d'un endroit des Actes grecs, qui dit tout le contraire.

( o ) Item actus beati Sylvestri apostolica sedis prasulis, licet ejus qui conscripsu, nomen ignoretur; à multis tamen in urbe Romana Catholicis legi cognovimus, & pro antiquo ufu , multa hac imitantur Ecclefia. Gelal. in Decret. tom. 4. Conc. Labb. pag. 1163. Ces Actes sont imprimez en latin dans Mombritius, tom. 1. & le P. Combesis les a donnez en grec. Act. Gracor.

pag. 248, Paril. ann. 1660.

 (p) Ευσίδιος ο Παμφίλου των εκαλιστιστικής eunsemmer ienglar nagidener nebi fnagen menme inchi, brie it anter omraymant ihener, Hidier, tur ir masmis tais tragglais abancare mirging me ing emission , mai engly open man in the mirging with the mirging and polar man in the mirging open in the mirging Perifuun Ala vir drawirlu nymlomen Xeices annyendure. Kai ures mines run interinue diel τοῦ ἀποςίλου Πετςοῦ , μος καθέξες, τὰ παθές ματα κατὰ ἡτάξει ἡξογάσατο. Τούποι δε τῶν nodem naj direcolendo becomo stad degenção sunlin interiors, revises the periodes the mi-Acms Pours. A'hekardellas ti nay Artroxilas ous marge brent adexides in to dellief Tolomo Tivran do prizes Tou Nues zessou à messegirele on immuni ourrychture peris reire τον διον ούχ εξέρχυσεν μεταφράσας τουτέριν του Zyiou Did Girgou. Act. S. Sylveft. apud Vales. prolegom. ad hift. Eufeb.

(q) Eusebius, Cafarea Palestina Episcopus ... scripsit infinita volumina, de qui-

<sup>(</sup>h) Libros Salomonis qui scripti erant de Proverbiis & omni genere animalium, o de curatione omnium morborum, de medio sustulit Ezechias, propierea quod morborum medelas inde acciperet populus, & nihili faceret à Deo petere curationes. Euseb. de prisc. histor. apud Athanas. Sinait. Quast. 41. pag. 1002. tom. 9. Bibl. Patr.
(i) Sixt. Senens, lib. 4. Biblioth, sacr.

vers opuscules sur les Martyrs, & lui-même (r) fait mention de cet Ouvrage en divers lieux de son histoire. Il en est parlé aussi à la tête des actes du martyre de (f) saint Valerien, & des (t) saints Speusippe, Elasippe & Meleusippe. La vie de sainte Symphorose dans Surius (u), nous donne quelque lieu de croire qu'Eusebe y avoit inseré un autre recueil qu'Africain avoit sait des Martyrs de Rome & d'Italie. On voit par une lettre (x) de saint Gregoire le Grand à Euloge d'Alexandrie, qui lui avoit demandé les actes de tous les Martyrs, recueillis par Eusebe, qu'après les avoir exactement recherchez dans les archives de l'E-

bus hæc funt .... de vita Pamphili libros eres. De Martyribus alia Opuscuia. Hieton.

in catal. cap. 81.

(r) Igitur Sotere Romana urbis Episcopo, post octavum Episcoparus annum vua functo, duodecimus ab Apostolis Eleutherus in ejus locum faccessis. Annus tunc age-batur septimus di Chus Antonini veri. Quo tempore cum in nonnullis terrarum parti-bus, violentior adversus nostros persecutio commota effet ex incursione popularium, innumerabiles propè Martyres per universum orbem enituisse, ex iis qua in unica provincia contigerunt, conjecere est. Qua quidem ne potè immortali memoria dignissima , litterarum monumentis commendata, & ad posteros transmiffa sunt. Et alta quidem ipsa, quibus plenissima harum rerum narratio continetur, in opere de Martyribus integra à nobis inserta sunt. Ex quibus non solium cognitio rerum gestarum, verum etiam documenta pietatis percipi posiunt. Eusch. lib. 5. hist. Eccles. procem, pag. 153. O alibi ut infer. videbitur.

(f) Celebre habetur fantlæ recordationis Eusebium historicum, Casariensis urbis Episcopum, egregia vita beatissimum Sacerdotem, Ecclesiastica quoque institutione doctif-simum, & pracipua sollicitudme venerandum, per omnem orbem, in quantum divino annuntiante Spiritu, ut gestum est, rei veritas decursa valuit reperiri, prout singularum provinciarum urbes, loca vel oppida inlustrari triumphis Martyrum cœlestibus meruerunt, quorumque principum tempore, ordinasa officiorum instantia innumeræ persecutiones satta suerant, declarasse. Qui eisi Martyrum singulorum integras non explicuit passiones, tamen Christianis devotis aique fideubus, unde describi vel celebrari debeant veraciter intimavit. Dei itaque gratiam toto orbe diffusam, fidelis cultor exoluit, dum velut exiguo tritici semine copiose messes agri sertilitate gignuntur, & multiplicata ubertate prosiciunt. Ita per supradicti viri relationem ab unius codicis sonte dissusam, scriptis manantibus sidelium, sotum orbem celebranda passiones Martyrum rigaverum. Vetus auth. in pass. sancti Valeriani, ut habetur in vet. cod. Mosciacensi, apud. Vales. proleg. ad hist. Eccles. Euseb.

apud. Valet. proleg. ad hist. Eccles. Euseb.

(t) Nunc sanctorum Martyrum gesta ad laudis tua cumulum pro amore religionie congregare in urbe Paristaca devotus intendis. Unde sancto Eusebio Casariensi in amulationis studio coaquandus es, & pari gloria dono perpetualiter memorandus. Manecharius, in epist. ad Ceraunium Paristens. Episc. quam prasixit passioni SS. Martyr. Speusippi, Elasippi & Meleusippi. Apud Valet, ibid.

( # ) Sur. 18. Jul. pag. 210.

(x) Utilis semper est docti viri allocutio: quia aut discit audiens quod nescire se noveras, aut cognoscit, quod est amplius, id quod se & nescisse nesciebat. Qua in re ex audientium numero ego nunc factus sum, cui sanctissima vestra beatitudo scribere studuit , ut cunctorum Martyrum gesta que piæ memoriæ Constantini temporibus ab Eufebio Cafariensi collecta sunt, transmittere debeam. Sed hac neque si collecta sint, neque si non sint, ante vestra beatitudinis scripta cognovi. Ago ergo gratias, quia santtissima vestra doctrina scriptis eruditus, capi scire quod nesciebam. Prater illa enim qua in ejusdem Eusebii libris de gestis SS. Martyrum continentur, nulla in archivo hujus nostræ Ecclesia, vel in Romana urbis bibliothecis esse cognovi, nisi pauca quadam in unius codicis volumine collecta. Gregor. Mag. epist. 39. ad Eulog. Alexand. pag. 916. tom, 2. nov. edit.

glise Romaine, & dans toutes les Bibliotheques de Rome, il n'en avoit pû trouver qu'un petit nombre, ramassé en un volume particulier. On a crû (y) autrefois avoir à l'Escurial dans la Bibliotheque du Roi d'Espagne, ce recueil si important, mais on a enfin reconnu que ce n'étoit autre chose que le livre des Martyrs de la Palestine. Baronius (z) assure néanmoins avoir appris de Lindanus, qu'il avoit vû dans un catalogue des livres de cette Bibliotheque de l'année 1579, qu'il y avoit trois livres en grec du recueil des Martyrs d'Eusebe, dont on n'avoit pas encore fait de traduction latine. Le Pere Papebroch (a) prétend que l'histoire des deux Martyrs d'Egypte, qu'il a donnée en grec, avec la traduction de Guillaume Sirlet, est un fragment de ce recueil. C'est delà aussi, selon Usierius (b), que Metaphraste a pris les actes du martyre de saint Lucien, qui se trouvent dans Surius. On dit (c) en esset que Metaphraste a eu en main le recueil dont il s'agit, & qu'il l'a interé dans ses vies des Saints; mais il n'est pas facile d'y distinguer ce qui est d'Eusebe, de ce qu'il y a ajoûté du sien. Il semble (d) que l'Auteur des vies des Peres, données en latin sous le nom de saint Terôme, avoit aussi puisé dans le recueil d'Eusebe. Quoi qu'il en soit, il nous apprend lui-même qu'il y avoit inseré l'histoire entiere (e) des Martyrs de Lyon, sous Marc Aurele, & en particulier, la (f) lettre qu'ils écrivirent au Pape Eleuthere, dont saint Irenée sut le porteur; l'histoire (g) de saint Apollone, Senateur Romain sous Commode, avec le discours qu'il prononça dans le Senat, pour faire l'apologie de la Foi Chrétienne;

(2) Baron, ad Martyrol, 23, Sept.

(a) Papebroch. 10m. 1. Act. Sanct, Jun. pag. 420. & seq.

(b) Uller. Bibl. Theol. MS. pag. 159. (c) Valci. not. ad Euseb. hist. pag. 102.

(e) Euleb. lib. 5. hift. in proæm. p. 153. loco citato.

censere, quorum alii securi percusti, alii seris objetti, alii in carcere examinati sunt. Quid uem opus est reserre numerum, Consessorum, qui postea supersuerum? Hac enim quicumque voluerii, cuntta poteris plenissime cognoscere ex ipsius epistola lectione, quam quidem nos ut supra monuinux, in passionibus Marty, um a nobis collettis, integram inseruimus. Euteb. hist. Eccl. lib. 5. cap. 4. pag. 168. 169.

(g) Porro cuntla ab illo (Apollonio) in judicio dicta, & quacunque Perenni inter-roganti respondit, & orationem illam quam pro sidei nostra desensione in senatu habuit, quisquis nosse volucrit, ex antiquorum Martyrum passionibus à nobis collectis, poteris percipere. Euleb. hist. Eccles. lib. 5. cap. 21. pag. 189.

<sup>(</sup>y) Francisc. Bivarius, ad pseudodextri, chronic. ad ann. 308. Florentin. not. in Martyrolog. vet. Hieronym. nomine editum Luca ann. 1668. pag. 12.

<sup>(</sup>d) habric. Bibliot. grac. tom. 6. lib. 5. cap. 4. pag 100,

<sup>(</sup>f) Sed iidem Martyres (Lugdunenses)

Irenaum, qui tunc temporis adhuc Presbyter Lugdunensis erat Ecclesia, supradicto

Eleuthero per litteras commendarunt....

caterum quid opus est expressim in supradicta

dicta epistola, catalogum Martyrum hic re-

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XV. 343 les actes (b) de saint Pione martyrisé à Smirne sous Dece, & ce semble (i) aussi ceux de saint Carpe & de saint Papyle, qui fouffrirent à Pergame durant la même persécution. La lettre (k) à Chromace & à Heliodore, que l'on trouve à la tête du martyrologe attribué à saint Jerôme, & qui ne laisse pas d'être (1) ancienne, quoiqu'aparemment elle ne soit pas de lui, porte que Constantin étant venu à Cesarée, & qu'ayant offert à Eusebe le choix de quelque gratification pour l'Eglise de Cesarée; Eusebe lui répondit, que l'Eglise étoit assez riche des biens qu'elle possedoit; qu'il ne lui demandoit qu'une chose, dont il avoit envie depuis long-tems, qui étoit, que par ses ordres on fit une recherche exacte dans tous les archives de l'Empire Romain, de ce qui s'étoit passé à l'égard des Martyrs; sous quel juge, en quelle Province, en quelle Ville, quel jour ils avoient souffert, & qu'on lui envoya ces actes. Il ne paroît pas en effet qu'Eusebe ait fait lui-même aucun voyage en Occident, pour y recueillir ces sortes de monumens, mais il peut les avoir eus par une autre voie; & d'ailleurs, on ne voit pas à quel tems rapporter ce voyage de Constantin à Cesarée, ni qu'Eusebe parle dans ses livres de l'offre prétendue de ce Prince, dont il n'eût pas manqué de se faire honneur.

V. Socrate nous apprend (m), que quelques années après le febe contre

(h) Celeberrimus quoque inter reliquos ejus temporis Martyres fint Pionius. Cujus singulas confessiones, ac libertatem in dicendo , usque coram populis ac præsidibus pro fidei nostræ desensione peroraveru , conciones item de institutione sidei, praterea cohortationes, atque invitationes ad cos qui persecutionis sempore lapsi fuerant : allocuriones etiam & consolationes quas in carcere positius, adeuntibus ipsum fratribus adhibuit : qua super his tormenta, quantosque dolores sustanuerit : clavorum insuper confiziones, & mirabilem in medio rogo constan-tiam : mortem denique resam quæ cuncta illa miracula subsecuta est, si qui volent cognoscere, eos ad epistolam de illius martyrio uberrime conscriptam amandamus, quam nos in opere de priscis Martyribut, quorum passiones collegimus, ordine suo inseruimus. Euseb. hist. Eccles. lib. 4. cap. 13. p. 135.

(i) Tillemont, Memoires Ecclef. tom. 7. pag. 57. Vide Euleb. hift. lib. 4.

(k) Extat & apud Edmundum Marten. som. 3. nov. thefaur. anecdot. pag. 1548.

(1) Paffiones Martyrum legite constan-

ter quas inter alia in epistola Hicronymi ad Chromatium & Heliodorum destinata proculdubio reperietit, qui per totum terrarum orbem floruerunt. Cassiod. lib. divin. Instit.

cap. 31. pag. 556. tom. 2, (m) Caterum alus denuò tumultus in Ecclessis exortus est. Pacem enim Ecclessa domestici ejus , iterum perturbarunt . . . . eaque res nocturnæ pugnæ haud quaquam dissimilis erat. Neque enim utrique satis intelligere videbautur, cur se se invicem ca-lumnits appetere institutsent. Etenim qui consubstantialis vocem aversabantur; Sabellii ac Montani dogma, ab ni qui vocem illam probabant, induci arbitrabantur. Atque ideired impios illos vocabant, ur port qui Filii Dei existentiam vollerent. Contra verò illi qui confubstantialis vocem tuebantur, cum muliorum deorum cultum advers sarios introducere censerent', eos tanquam superstitionem Gentilium invehentes aversabantur. Es Eustathius quidem Antiochenus Episcopus, Eusebium perstringit, ranquam eum qui Nicenam fidem adulterares. Eufebius vero, se quidem à Nicena fide, nulla-

S. Euftathe d'Antioche, vers l'an 330.

Concile de Nicée, il s'éleva de grandes disputes entre les Evêques Catholiques; sans qu'ils scussent au juste la raison de leur differend. Ceux qui n'aimoient point le Consubstantiel, accusoient le parti contraire de Sabellianisme, ou de Montanisme, & ceux-ci reprochoient aux autres d'admettre comme les Payens. plusieurs natures en Dieu. Saint Eusthate d'Antioche en particulier, attaqua Eusebe de Cesarée, le chargeant d'avoir violé la foi de Nicée, & Eulebe s'en défendit, accusant à son tour Eushate d'être Sabellien. Il y eut de part & d'autre des écrits sur ce, sujet, mais nous n'avons plus ceux qu'Eusebe composa en cette occasion, & nous n'en avons d'ailleurs aucune connoissance. On peut rapporter ces disputes environ à l'an 330.

Livre de la Páque, vers l'an 334.

VI. Nous avons aussi perdu le traité (n) de la Pâque, adressé à Constantin, qu'Eusebe écrivit vers l'an 334. Il y (0) faisoit une explication mystique de cette sête, traitoit (p) de son origine, & de la maniere dont l'Eglise la célebre, en s'y préparant par des mortifications d'autant plus utiles, qu'elles sont plus grandes. Constantin l'en remercia par une lettre (q) où il loue beaucoup cet ouvrage, ajoûtant qu'il a ordonné, que conformément aux desirs d'Eusebe, il sût publié & mis entre les mains de ceux qui ont un vrai amour pour la Religion. L'estime (r), ajoûte-t'il, que je fais de vos écrits, montre que quelque difficulté qu'il y ait à conserver seur beauté, en les traduisant en une autre langue, celui qui les a mis en latin n'est pas indigne du choix que vous avez fait de lui. Ce qui marque qu'Eusebe ne faisoit pas lui-même ces sortes de traductions, soit qu'il ne

tenus ait discedere : Eustathium verd criminatur, tanquam dogma Sabellii adsumentem his de causis, singuli Episcopi, velus contra adversarios, scriptis voluminibus decertaruns. Socrat hiff. lib. 1. cap. 23. pag. 58. Vide etiam Sozomen, hist. lib. 2. cap. 18. pag. 468.

(n) Cum nos librum quendam quo ar-cana illius festi (Paschæ) ratio erat exposta; quomodo non responsionis sua honore vicissim remuneratus sit, ex his ejus luteris, perspici potest. Euseb. lib. 4. de vita Const. (a) 1bidem.

(p) Arduum opus profecto eft, & quod omnem dicends vim superer , Christi mysteria pro dignitate explicare, & controverfiam de Pascha, ejusque originem, & plenam laboris arque utilitatis consummationem

decenter exponere. Constant. epift. ad Ettfeb. apud cund. lib. 4. de vita Conftant. cap. 35. pag. 543.

(q) Verumtamen eximiam tuam delfrinam ei studii contentionem, equidem supra modum admiratus sum , legique librum tuum perlibenter ; utque in multorum qui divina religionis Gervantiam sincère profitentur, manus ac notitiam perveniret, quemadmodum optaveras mandavi. Ibid.

(r) Te vero currentem quod aium, ad consuera studia incitamus ; quippe cum non indignum operum tuorum interpretem, qui ea in latinum sermonem transferat , nactum te effe tanta hæc fiducia fatis oftendat. Quanquam ejusmodi mterpretatio, tam praclarorum operum dignisatem confequi nullo medo potest. Ibid.

possedát

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART.XVI. 345 possedat pas assez bien la langue latine, comme il y a de l'apparence, soit que ses autres occupations ne lui permissent pas de vaquer à celle-là. C'est comme (f) l'on croit dans ce livre qu'il avoir donné le Cycle de dix-neuf ans, ou le nombre d'or, pour trouver en quel jour il faut faire chaque année la fête de Pâque. Au moins saint (x) Jerôme, Isidore (x) de Seville, & (x) Bede le font Auteur de ce Cycle, dont il avoit pris l'idée, dans celui de seize ans, trouvé cent ans auparavant par saint Hyppolite. Il y a néanmoins quelque sujet de croire qu'Eusebe avoit fait le sien dès le tems du Concile de Nicée, ou au moins qu'il fut chargé par les Peres de ce Concile d'y travailler; car saint Ambroise (y) leur attribue le Cycle dont il s'agit.

#### ARTICLE X V L

Lettre d'Eusebe à Constantia, & de quelques autres écrits avant le Concile de Nicée.

I. T L faut mettre avant la mort de Licinius, c'est-à-dire, avant l'an 323. la lettre d'Eusebe à Constantia, sœur de l'Empe- contantia reur Constantin, si cette Princesse étoit alors femme de Lici-ges, écrite nius, comme elle est qualifice dans (z) le septième Concile avant l'au Oecumenique, & non sa veuve. Elle avoit écrit à Eusebe une lettre dont voici le sujet. Eusebe (a) rencontra un jour par ha-

Lettre à

(f) Tillemont, Mem. Eccl. tom. 7. p. 58. (t) Hyppolitus .... rationem Paschæ, temporumque Canones scripfit , usque ad primum annum Alexandri Imperatoris, & sedecim annorum circulum quem Graci snaudinarnelon vocant , reperit ; & Eufebio , qui super eodem Pascha canonem , decem & novem annorum circulum, id est, irreaxactinacrygida s composuit, occasionem dedit. Hieronym. in catal. cap. 61.

(u) Indor. Hispal. lib. 6. Origin. c. 17.

(x) Bed. de temporum ratione. cap. 42. (y) Non mediocris esse sapientia, diem celebritatis definire Peschalis, & scriptura divina nos instruit, & traditio majorum: qui convenientes ad Synodum Nicenam, inser illa fidei , ut vera , ita admiranda degreta, etiam super celebritate memorata, congregatis permissimis calculandi, decem O novem annorum collegere rationem, O quasi quendam constituére circulum , ex quo exemplum in annos reliquos gignere-

Tome IV.

tur. Hunc circulum enneadécaterida nuncuparunt, sequentes illud, quod non debeamus vana quadam opinione super celebritate hujusmodi fluctuare: sed vera ratione compertà, sta omnium concurrat affectio, ut una nocte ubique sacrificum pro resurrectione Domini deferatur. Ambros. epift. 13. ad fraires Episcop, per Æmilian, confitutos. tom. 2. pag. 880. 881.

(x) Conc. com. 7. pag. 498.
(a) Oun lidh yng inns ywndi n uern Keight nom, die riche figuren namysygupprinces, as as personipous, aniporte royer, as ลิง เเ๋เร ได้ของขอ พูน ระบั สมรัฐอะร. บิงห ไทต กิโล ทุประชัยระ วัสต์อิเร กิลเรียบสล , ขีบระ วัยเร รษาย ผูลระยังส. δ'να μες δε άντη μηδε έτέροι σκανδαλίζειντο, άφε. dimens , runtis mus imantis martices son son , hympanos andus ixem, its irigus idus infegur murn inn jui donieus dinne eidudedargeurus rer bier munir irnere mie pieur. Euleb. epift. ad Constant. August. apud Boivin. not. in Gregoram, pag. 795.

346 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XVI. zard une femme qui portoit dans les rues un tableau, représenrant deux especes de philosophes, à qui elle donnoit les noms de Paul & de Jelus-Christ. » Je ne sçai, dit Eusebe, d'où lui » étoient venues ces figures, ni de qui elle avoit appris à les » nommer ainsi; mais pour éviter le scandale, je me saisse du ta-" bleau, & le retint par devers moi, jugeant qu'il n'étoit pas » bon que de telles choses parussent en Public, depeur qu'on ne nous accusat d'imiter les Payens, en portant avec nous des mimages de notre Dieu. « Constantia (b) écrivit donc à Eusebe pour avoir cette image, ou au moins une copie, & Eusebelui répondit par une lettre que l'on trouve presque toute entiere dans les remarques de M. (c) Boivin sur Gregoras, & dont il y a des fragmens considerables dans (d) le septiéme Concile. On voit bien à la maniere dont il lui écrit, qu'il n'a pas envie de lui envoyer ce qu'elle lui avoit demandé, mais sans le lui refuser absolument, il tâche de la détacher des choses sensibles. & de lui inspirer des sentimens d'une pieté solide, en l'exhortant de se rendre digne par la pureté de cœur, de voir un jour Dieu. non plus en image, mais face à face; & tel qu'il est en lui-

II. Les Iconoclastes produisirent (e) cette lettre contre les Catholiques, dans le septiéme Concile, & sans nier qu'elle sût d'Eusebe, on se contenta de leur répondre (f) qu'elle ne pouvoit faire aucune authorité, venant d'un Arien; à quoi l'on ajoûta, que ceux qui ne reconnoissoient qu'une nature en Jesus-Christ, comme faisoient les Ariens, étoient generalement ennemis des saintes Images. Il est vrai que les raisons qu'Euse-

(b) Euseb. ibid.

(e) Ibidem.

nium.) divinitati adscribant. Et qui passionem divinitati applicant conflat eos theopafchitas esse: & qui hujus hareseos participer sunt, imagines non admireum quemadmodum nec impius Severus, & Petrus Knapheus & Philoxenus Hieropolitanus, & omnis qua circa eos est muleorum capitum & sine capite hydra. Hujus ergo factionis etiam Eusebius existens sicuti demonstratum est tam ex epistolis, quam ex kisto. ricis ejus conscripeis, imaginem Christitanquam Theopassianus abjicu : & hac pro caufa , Constantia uxori Licinii scribit : non aliquando apud se inveniendam imaginem. Conc. Nic. 2. tom. 7. Conc. pag. 495. & 498. Vide Phot. epifl. 144. & Petav. XIV. 9. Dogm. Theol. de incarn. & cap. 49, lib, 3. de viga Constant.

<sup>(</sup>c) Apud Boivin. loco citato.

<sup>(</sup>d) Conc. tom. 7. pag. 493.

<sup>(</sup>f) Quis fidelium Ecclesia, & corum qui verorum dogmatum scientiam perceperunt, ignorat quod Eusebius Pamphiis in reprobum sensum traditus, unius opinionis & sensus sucrit cum his qui Aris superstionem secuti sunt.... cum hac autem apostatica sua haresi, Ariana insania inventores, & unam naturam dogmatizans in unitione, qua est per subsistentiam, & pradicant carnem sine anima susceptse Dominum nostrum in salutari dispensatione sua, dicentes divinitatem adimplesse anima voluntates & motus, ut passionem, sicut ait Gregorius Theologus, epist, L, ad Cledo-

be allegue à Constantia, paroissent peu favorables au culte des Images; puisqu'il lui cite (g) même la défense faite aux Israë- Exod. XX. 43 lites, de ne faire aucune ressemblance de tout ce qui est dans le Ciel, ou sur la terre; mais il faut avouer aussi, que s'il n'a pas assez ménagé ses expressions, sur une pratique que l'Eglise a depuis consacrée par sa décission, elles étoient en quelque facon excusables dans un tems, où on ne peut nier qu'il ne fur besoin d'y apporter une extrême réserve; afin de ne pas priver les Chrétiens des armes dont ils se servoient si avantageusement contre les Payens, en leur reprochant la vanité de leurs idoles. Il est témoin (h) cependant, que de son tems, l'on voyoit les tableaux de saint Pierre, de saint Paul & de Jesus-Christ. Il parle aussi de la statue de Jesus-Christ, dressée à Pancade par la semme Hemoroisse, & il dit que le bruit étoit, qu'il s'y faisoit des miracles. Mais quoique par-là il nous donne lieu de croire que Dieu approuvoit ces sortes de témoignages de la pieté des Fideles, il ne laisse pas de les attribuer à un reste de coûtume payenne. C'est pourquoi il desie (i) Constantia de lui donner aucune preuve, que dans l'Eglise on ait jamais pratiqué rien de semblable. Il y a dans cette même lettre des façons de parler qui semblent dire que l'humanité de Jesus-Christ ne subsistera plus après son Ascension. Ce qui lui a été (k) reproché dans le

(g) A'm' is my the tie bir membantione peogras, ama vou med vie permedanie ouguleu durou du rou tourou ret tinden pie mag' spens dirifo, aga yap rovilo et miner dichatte to arayrougher, in a beier ropestries per motter openiapen pulli var bon is ru objeva, pulli var bon is Ti yi xarw. Euleb. epift. ad Constantiam August. apud Boivin. loco citato.

h) Quando quidem hujus urbis (Paneadis) mentionem secimus, non incongruum fuerit rem quandam memoria imprimis dignam posteris tradere. Etenim multerem illam, sanguinis profluvio laborantem, quam ex sacris Evangeliis discimus à Servatore nostro curatam fuisse, ex hac civitate originem sraxisse feruns, domumque ejus ibi conspici, & collati in eam à Servatore nostro beneficii illustria extare monumenta. Quippe juxta januam domûs illus, anea mulieris effigies stare dicitur, columna lapidea imposita ; genibus slexis , protensisque manibus instar supplicantis. Ex adverso autem effigies viri ex codem metallo conflata , stantis , ac diploide decenter induti, manumque mulieri porrigentus. Ad cuins pedes in ipfa bafi

ignota quadam nasci dicitur planta : qua ad fimbriam ufque anea diploidis affurgens, depellendis omnis generis morbis pra-fensissimum remedium est, hanc statuam Jesu Christi speciem referre aiebant. Mansit porro ad nostra usque tempora: nosque aded urbem illam ingress, ipsam conspeximus. Nee-verò mirandum est Gentiles à Servatore nostro beneficius affectos hac prastitisse; cum & Apostolorum Petri & Pauli Christique ipfius pictas imagines, ad nostvam usque memoriam servatas in tabulis viderimus, Quippe prisci illi absque ullo discrimine cuntos de se bene meritos, Gentili quadam consuetudine tanquam servatores colere hujusmodi honoribus consueverant. Euleb. lib. 7. hist. 18. pag. 265.

(i) H isn die ir innateele to releurer, n auly , n may added roule husbans; toxe de nad days the densitueres ikopiem and nocem innaferme माक्षण्यं विषया प्रवास प्रवास करें, मान्या को मान मान ilurai to mister noine naga nam picentai ; ... Euseb. epist. ad Constantiam August.

(k) Quoniam & in eadem epistola dicie, X x ii

septième Concile Oecumenique. On en trouve de semblables dans quelques autres de ses ouvrages, & nous examinerons

dans la suite ce qu'il en faut penser.

III. Vers l'an 320. Eusebe écrivit (1) diverses lettres à saint Alexandre d'Alexandrie, pour l'engager à se réconcilier avec Arius & ses sectateurs, qu'il avoit chassez de l'Eglise. Il ne nous reste de ces lettres, qu'un fragment qui sut apporté par les Catholiques dans le second Concile de Nicée, pour prouver qu'Eulebe avoit en effet été taché de l'Arianisme. Il y parloit ainsi, adressant la parole à saint Alexandre: » Vous les accusez » dans vos lettres, de dire que le Fils a été tiré du néant, com-» me toutes les autres créatures. Mais ils nous ont montré la » lettre qu'ils vous ont écrite, dans laquelle exposant leur foi, » ils disent en propres termes: que le Dieu de la loi, des Prophé-» tes & du nouveau Testament, a engendré son Fils unique, » avant les tems éternels, & qu'il a fait par lui toutes cho-» ses, & les siécles même; qu'il l'a engendré, non en idée, » mais en verité & réellement, par sa propre volonté, non sujet » à la vicissitude & au changement, mais Créature parfaite, » quoiqu'il ne soit point du nombre des autres créatures. Vous » avez leur lettre, qui fait foi, s'il est vrai ainsi qu'ils nous le di-» sent. Cependant celles que vous avez écrites contre eux, les » chargent d'avoir enseigné, que le Fils a été créé de même que » les autres êtres tirez du néant; quoiqu'ils vous ayent expres-» sément déclaré le contraire. Vous les accusez aussi d'avoir dit: » que celui qui est, a engendré celui qui n'étoit point. Je suis " surpris, même que l'on puisse parler autrement; car si celui » qui est est un; certes tout ce qui a été après lui, a été fait par » lui. Que si le Fils étoit aussi celui qui est; comment a-t'il été » engendré étant déja,

Lettre d'Eufebe à Euphration, IV. Ce fut encore vers ce même-tems, c'est-à-dire, peu auparavant le Concile de Nicée, qu'Eusebe (m) écrivit à Eu-

quia mutata est incarnata ejus forma in divinitatis ejus naturam. Ad. Conc. Nic. 2.

Conc. tom. 7. pag. 498.

phemia, cos qui circa Arium sunt defen-

<sup>(1)</sup> Similiter autem & in epiflola ad fanctum Alexandrum praceptorem magni Athanasii directla, cujus iniiium est, cum quanta soliteitudine ad has litteras venerim; expressius blasphemans ait de Ario & ejus assectis, & c. Ibid. pag. 495. Sed & aliae epistolæ ipsius ad eundem virum sacratum teruntur in quibus inveniuntur varia blas-

<sup>(</sup>m) Similiter & ad Euphrationem Epifcopum mittens, expressiva blasphemat; cujus epistolæ instium est ita: Domino meo per omnia grates consiteor, &c. Conc. Nic. 2, tom. 7. Conc. pag. 498, Antequam Nicena Synodus celebraretur.... Eusebius Palestine ad Euphrationem scribens Episcopum, non timuit dicere Christum non esse verum Deum. Athan. lib. de Synodis, tom. 2. p. 730

phration, comme l'on croit, Evêque de Baagnias ou Balania, écrite avant une lettre où il disoit : " Nous n'avouons point que le Fils ait le Concile de " la même puissance que le Pere; mais nous croyons que le Pere » est au-dessus du Fils, puisque le Fils lui-même, qui connoît » tout, sçachant qu'il est autre, & moindre que le Pere, nous » enseigne les régles de la vraie pieté en disant: Mon Pero qui n m'a envoyé est plus grand que moi. Et ensuite il disoit : Le Fils » est aussi Dieu, mais il n'est point vrai Dieu. Nous n'avons plus cette lettre ni les précédentes dans leur entier, ce qui nous empêche de juger de leur veritable sens.

#### ARTICLE X V I I.

De divers discours d'Eusebe. Son livre de la description de l'Eglise du saint Sepulchre & de la Resurrection.

I. Ous croyons avoir montré (\*) ailleurs que suivant l'opinion la mieux fondée, ce fut Eusebe lui-même qui fit cours pronondans le Concile de Nicée le discours adressé à Constantin, dont il be, en préparle sans en citer l'auteur. Il en fit (0) un autre vers 334, en sence de Conl'honneur du S. Sepulchre; qu'il prononça dans le Palais de Constantin, qu'il loue de l'avoir bien voulu entendre debout, quelque long qu'il fût, & quelque instance qu'on lui fit de s'asseoir. Nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de confondre celui-ci avec celui des tricennales, dont nous avons parlé plus haut; car outre que ce sont deux sujets tout disserents, Eusebe lui - même nous les fait assez distinguer en parlant séparément de ces deux discours; & plaçant l'un parmi les évenemens de l'an 333, ou 334. & rapportant l'autre à l'an 335. Il faut donc distinguer

Trois dif-

bantur expendens, theologicorum dogmatum veritatem suo testimonio comprobabat. Cum verò multum jam temporis confumpfiffemus, or prolixior effet cratto ; nos quidem finem dicendi facere volebamus. At ipse hortabatur nos us pergeremus, donec ad metam perducta effet oratio. Nobis rursus ut federes supplicantibus ipse obluctans, benigne persuadebat : cum nunc quidem diceret , nefas esse, ubi de Deo instituta sit disputatio, remisse ac molliter ausculture; nunc verò id fibi titile & commodum effe affirmaret. Pium enm ac religiosum est, inquie, ut de rebue divinis stances audiamus. Euseb. lib. 4. de vita Constant. cap. 33. pag. 542.

<sup>(</sup>n) Voyez l'article de la vie d'Eusebe,

<sup>(</sup>o) Illud verò quod nobis præsentibus geffit princeps mirabilis , nequaquam mihi viderur filentio pratereundum. Nam cum singulari ejus in Deum pietate confisi, rogassemus aliquando, ut nos de Sérvatoris nostri sepulchro dicentes audire velles, libentissime aures nobis commodavit. Ciunque maxima audientium milittudo intus in ipfa regia circumstaret, stans ipse una cum caseris orationem audivit. Nobisque ab eo poflulantibus, ut in regali solio, quod juxtà positum erat sedere vellet , nunquam adduci potuit ut sederer : sed intento animo qua dice-

350 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XVIII. trois discours qu'Eusebe fit devant Constantin; le premier en 325, en la vingtième année du regne de Constantin, & dans le Concile de Nicée; l'autre en 333, sur le saint Sepulchre, dans le Palais de Constantin; & le dernier en 335, dans la solemnité des tricennales; qu'il dit être la seconde sois qu'il avoit glorissé Dieu dans le Palais de l'Empereur. C'est le seul des trois qui nous soit resté.

Defeription de l'eglife du S. Sepulchre, & de la Réfur rection.

II. Le discours sur le saint Sépulchre, n'étoit apparemment que pour relever la dignité de ce lieu, & l'ardeur avec laquelle Constantin travailloit actuellement à l'orner; mais l'ouvrage étant achevé vers 337, & ce Prince ayant fait bâtir auprès, l'Eglise magnifique de la Résurrection, Eusebe lui dédia (p) un livre, où il faisoit la description de cette Eglise & des ornemens superbes, dont Constantin avoit enrichi l'un & l'autre lieu. Il l'avoit mis à la fin des livres de la vie de Constantin. avec son panegyrique de 335. & le discours de ce Prince intitulé aux Saints; mais il est perdu: quoique ce fut sans doute la plus interessante de ces trois pieces. On en a néanmoins un abregé, qu'Eulebe, qui ne menage pas ordinairement les répetitions, a pris soin d'inserer (q) dans le troisième livre de la vie de Constantin. On y trouve que ce Prince, voulant rendre le lieu de la Résurrection du Sauveur, le plus celebre & le plus venerable qui fût au monde, donna ses ordres à Dracilien, Vicaire des Préfets du Prétoire, & à Macaire, Evêque de Jerusalem, pour y faire bâtir une Eglife, qui surpassat en magnificence tous les édifices publics des autres Villes de l'Empire.

Cap. 34.

Cap. 35.

Cap. 36.

III. La caverne du saint Sepulchre, pour laquelle tout l'édifice sut bâti, étoit revêtue en dehors de colonnes excellentes,
& de magnifiques ornemens. Delà on passoit dans une grande
cour toute pavée de pierres bien polies, embellie de trois côtés
de très-longues galeries, & dans le fond, vis à-vis de la caverne
du saint Sepulchre étoit bâtie l'Eglise de la Résurrection tournée
à l'Orient. Elle étoit d'une hauteur & d'une grandeur prodigieuse, revêtue en dedans de marbres de diverses couleurs &

<sup>(</sup>p) Caterum qualis forma Basilica Servatoris; qualis sacra spelunea species su; quanta operis venustas & elegantia; quos densque donaria partim ex auro & argento, partim ex gemmis sabresacta, peculiari opere executi, librum illum Imperatori nuncupavimus. Quem quidem librum opportune ad calcem hujus operis, edituri sumus;

adjunctá etiam oratione illá de tricennalibus quam paulò post profecti Constantinopolimi coram ipso Imperatore recitavimus. Eusebalib. 4. de vita Constant. cap. 46. pag. 550.

<sup>(</sup>q) Lib. 3. de vita Constant. cap. 29. & seq. Voyez Flouri, histoire Ecclesiast. livro

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XVII. 351 parée en dehors de pierres si unies & si bien jointes, qu'elles ne cedoient gueres à la beauté du marbre. Le haut fut couvert de plomb en dehors, contre les pluyes de l'hyver, & le lambris doré, qui s'étendoit au-dedans de la basilique, ainsi qu'une vaste mer, jettoit de toutes parts un éclat merveilleux. Il y avoit aux deux côtez de l'Eglise deux galeries à double étage, une basse & une haute, elles s'étendoient par toute la longueur de l'Eglise & leurs voutes étoient aussi enrichies d'or. Celles qui joignoient le corps de l'Eglise, étoient soutenues de hautes colonnes, celles qui étoient au-delà, s'appuyoient sur des pilastres très-ornez. Il y avoit trois portes tournées à l'Orient 3 c'est-à-dire, qu'on regardoit l'Orient en y entrant. Vis-à-vis & au chef de tout l'édifice étoit un demi cercle couronné de douze colonnes en l'honneur des douze Apôtres; & leurs chapiteaux étoient ornez de grandes coupes d'argent. Le demi cercle étoit le Presbytere ou le sanctuaire, au milieu duquel étoit l'Autel. En sortant de l'Eglise, hors la cour qui a été marquée, on trouvoit une avant-cour, accompagnée de deux galeries, une de chaque côté. On en fortoit par une porte qui servoit d'entrée à tout le lieu Saint, & donnoit sur une grande place où se tenoit le marché. Ce premier vestibule étoit magnifiquement orné, & les passans étoient frappez de ce qu'ils en découvroient au-dedans. Telle étoit l'Eglise du saint Sepulchre, autour de laquelle se forma une nouvelle Ville qui sembloit à quelques-uns être la nouvelle Jerusalem prédite par les Prophétes. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'étoit pas à la place de l'ancienne, hors des murs de laquelle étoient le Calvaire & le saint Sepulchre. Depuis ce tems elle (r) perdit le nom d'Elia, que l'Empereur Adrien lui avoit donné environ deux cens ans auparavant : elle reprit le nom de Jerusalem, & ne cessa d'être frequentée par les pelerinages des Chrétiens, que la pieté y attiroit de toutes les parties du monde.

IV. Pour dédier la nouvelle Eglise, de maniere qui répondit à sa magnificence, Constantin (f) non content du nombreux Concile d'Evêques assemblez à Tyr, ausquels il donna ordre de se rendre à Jerusalem, manda encore à plusieurs autres de s'y trouver, Marien Notaire (t), reçut commission de l'Empereur, de sournir à tous les frais de la sête. C'étoit un homme très-cheri de

(r) Ibidem.
(f) Euseb. lib. 4. de vita Constant, cap. 42. 43. pag. 546. 548,
(1) Ibid. cap. 44. pag. 548.

Cap. 37.

Cap. 38.

Cap. 39.

Cap. 33.

352 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE E. CH. VIII. ART. XVIII. ce Prince, recommandable par sa foi, sa religion & la connoissance qu'il avoit des saintes lettres, & qui s'étoit rendu célebre dans la persécution, en confessant à différentes fois le nom de Jesus-Christ. Il reçût & régala magnifiquement les Evêques, fit distribuer à une infinité de pauvres de tout sexe, de grandes fommes d'argent, & grand nombre d'habits, & fit orner l'Eglise des riches présens que Constantin y avoit données. Ladédicace se sit (u) aux ides de Septembre, c'est-à-dire le 13. de ce mois en l'an 335, sous le Consulat de Constantius & d'Albin, Ceux, dit (x) Eusebe, qui n'étoient point capables de parler en public, appaisoient Dieu par les sacrifices & par les prieres qu'ils lui offroient; mais pour nous qui reçûmes en cette occasion plus d'honneur que nous ne meritions, nous honorâmes la folemnité par divers discours que nous y fimes. On n'a plus aujourd'hui ces discours.

#### ARTICLE X VIII.

Des Ouvrages d'Eusebe qui sont perdus, ou que l'on n'a pas donnez au Public.

Utre les Ouvrages dont nous venons de parler, Eusebe en avoit composé plusieurs autres que nous ne connoissons plus que par leurs titres. Un Commentaire (y) trèsample fur la premiere Epître aux Corinthiens : cinq (z) livres de la Theophanie; trente (a) contre Porphyre, où (b) il réfutoit les calomnies de ce Philosophe contre la Religion Chrétienne, & contre le livre de Daniel, ce qu'il faisoit avec beaucoup de solidité & de force au jugement de (c) saint Jerôme

( 11 ) Vales. in not. pag. 248.

(x) Lib. 4. de vita Constant. cap. 45.

(y) Origenes, Dionysius, Pierius, Eusebius Casareensis, latissime hanc epistolam interpretati funt. Hicronym. epift. 31. ad

Pammach. 10m. 4. pag. 243.

(2) Eusebius, Casavea Palestina Episcopus edidu infinita volumina de quibus hac funt . . . . 000 pricas libri quinque. Hieron. in catal. cap. 81.

(a) Et contra Porphyrium qui codem tempore scribebat in Sicilia, ut quidam pusant, libri triginta, de quibus ad me vigints tantum pervenerunt. Ibid.

(b) De hoc loco, id est de abominatione desolationis qua dieta est à Daniele prophetà stante in loco sancto, multa Porphyrius tertio decimo operis sui volumine, contra nos blasphemavit : cui Eufebius Cafareensis Epis copus, tribus respondit voluminibus, decimo octavo, decimo nono & vicefimo. Hieronym. in cap. 24. Matth. Comment. lib. 4. tom. 4. pag. 115.

(c) Contra Prophetam Danielem XII. librum scrapsu Porphyrius, nolens eum ab ipso cujus inscriptus est nomine, esse compofitum : sed à quodam qui temporibus Antic-chi, qui appellatus est Epiphanes, fuera in Judaa; & non tam Danielem ventura di-

& de (d) Socrate. Holstenius (e) témoigne que l'on se flattoit d'avoir encore cet Ouvrage dans la bibliotheque de Rome, mais il paroît persuadé qu'il n'en est rien. Eusebe avoit aussi écrit des livres de la (f) préparation & de la (g) démonstration Ecclesiastique, disserens de ceux de la préparation & de la démonstration Evangelique, dont nous avons parlé ailleurs: deux (h) livres intitulez de la résutation & de l'apologie, où il se proposoit diverses objections des Payens, & y répondoit fort bien, mais non pas en tout; y faisant paroître, selon Photius, de même que dans ses autres ouvrages, des marques de son inclination pour l'Arianisme. Photius dit qu'il avoit trouvé deux autres livres sous le même titre, qui étoient les mêmes que ceuxci, pour les pensées & pour les termes, hors quelques expressions differentes. C'étoient (i) sans doute deux éditions du même Ouvrage.

II. Saint Epiphane (k) le met au nombre de ceux qui ont réfuté l'herene des Manichéens. En effet, Eusebe (l) promet

xisse, quam illum narrasse præterita. Denique quidquid usque ad Antiochum dixerit, veram historiam continere; si quid autem ultra opinatus sit, quia sutura nescierit, esse mentitum. Cui solertissime responderunt Eusebius Casareensis Episcopus tribus voluminibus, id est, octavo decimo, nono decimo & vicesimo. Apollinaris quoque, &c. Hietonym. Comment. in Daniel in Proæm. tom. 3. pag. 1071. Scripserunt contra nos Celsus atque Porphyrius: priori Origenes, alteri Methodius, Eusebius & Apollinaris sortissime responderunt. Quorum Origenes octo scripsit libros.... Eusebius & Apollinaris viginti quinque & triginta volumina condiderunt. Ibid. epist. ad Magn. tom 4. pag. 655.

(d) Cum Porphyrius apud Cafaream Palestina, à quibusdam Christianis verberatus suisset, iram comprimere non valens, pra nimio surore Christianam religionem deseruit: O odio illorum à quibus casus suerat, impulsus, libros maledicentissimos adversus Christianum nomen composuit, sicut eum coarguit Eusebius Pamphili, qui libros ejus validissime consutavit. Socrat. his. Eccles. lib. 3. cap. 23. pag. 200.

(e) Holsten.de Porphyrii script. pag. 63. (f) Letti sunt & Eusebii Ecclesiastica praparationis libri... in quibus sunt Ecloga. Phot. cod. 11.

(g) Lecti funt item Eusebii Ecclesiastica
Tome IV.

demonstrationis libri ..... Phot. cod. 12. Cet ouvrage est cité dans le Droit Grec

& Romain, pag. 195.

(h) Lecti funt Eusebii consutationis & apologiæ libri duo. Alteri item duo qui à prioribus duobus cum assersionibus quibus-dam disserunt, in cateris dicendi genere, ac sensu idem sunt. Adsert verò ut ab ethnicits profecta argumenta quadam, adversus sinceram nostram religionem, eademque rectè licèt non per omnia refellit.... & hic eum pluribus locis blasphemum in filium videas, eundemque secundum causam appellantem ac summum Imperatorem, aliaque id genus Arianici suroris germina apparent. Phot. cod. 13. pag. 11.

(i) Tillemont , Mem. Ecclefiaft. rom 7.

(h) Qua quidem si ad verbum exponere ac singulis respondere velim, ero in hac hares (Manichaorum) consutanda longior. Prasertim cum à magnis viris admirabiles ad illius resutandos errores lucubrationes sunt edita. Velut ab Archelao Episcopo, ut anteà dictum est: Origene, ut accepimus, Eusebio Casareensi, & altero Emeseno, & c. Epiphan. tib. 2. adv. hares. hares. 66, num. 21. tom. 2. pag. 638.

(1) Α΄ Μὰ γὰρ ἐν τένωςοι καὶ τὰν τῶν ἐπλογῶν ἐπέριου ἐν τῶ τῆς κατέλυ συιχιιώδυς ἐισωγωγές ἐνιάτοι τύτω συγγράμεματι περιγρακψάντες, ἐν τῶ δέκατει τοῦς λόι τῶν ἀθέων ἀιξ

dans son quatriéme livre des Eclogues prophétiques; c'est-à: dire le neuvième de l'ouvrage qu'il semble appeller lui-même une introduction élementaire à la doctrine Chrétienne, d'en établir la vérité dans le livre suivant, c'est-à-dire dans le dixième, contre les heresses des Athées. Il ne paroît pas néanmoins que Theodoret ait eu connoissance de cet ouvrage, puisqu'il ne compte point Eusebe parmi ceux qu'il (m) dit avoir écrit contre les Manichéens.

III. Il faut ajoûter à ces écrits que nous n'avons plus un recueil de toutes les lettres de l'Empereur Constantin, si Eusebe les a en effet ramassées dans un volume particulier, comme il le promet (n) dans le troisiéme livre de la vie de ce Prince: ni deux traités dont il est fait mention (o) dans celui des Topiques; dont l'un contenoit l'explication des noms que les Hebreux donnent aux autres nations; l'autre étoit une topographie de la Terre Sainte & du Temple.

IV. Eusebe (p) fit faire vers l'an 334. par l'ordre de Constantin cinquante exemplaires très-corrects des livres de l'Ecriture sainte, que l'on avoit coûtume de lire dans l'Eglise. Il avoit (q) travaillé long-tems auparavant avec S. Pamphile, à une nouvelle édition de la version des Septante, tirée des Hexaples d'Origene. On trouve sous son nom un fragment considérable d'un livre des vies des Prophètes, imprimé à la tête des Commentaires de Procope de Gaze sur Isaïe; mais quoique l'ouvrage paroisse ancien, il n'y a point de preuve qu'il soit d'Eusebe. Quant aux fragmens d'un Commentaire sur le Cantique des Cantiques, que Meursius a donné en grec sous le nom d'Eusebe, quoiqu'ils puissent être de lui, il est certain que le Commentaire entier n'en

gister του λογιτμον απεβιδλαμμίνοις τίξαν άρμοθύσαν εφοδον παςαχίν πιιςασομιτα. Euleb. lib. 4. Ecleg. proph. apud Fabric. Bibl. Grac. tom. 6. lib. 5. cap. 4. pag. 57.

(m) Theodoret, hareticarum fabul, lib. 1. cap. 26. pag. 215. tom. 4.

(n) Sed & alia plurima ejusmodi scripsit (Constantinus) as penè innumerabiles exaravit epistolas... verum hac separato vosumme colligere, aliàs fortasse ottum suerit, ne hujus lustoria nostra series interrumpasur. Euseb. lib. 3. de vita Constant, cap. 24. pag. 496.

(o) Quemadmodum in proæmio ejus argumenti quod à te, sancte vir Dei Pauline propositum est in præcedenti tractatu reddisis & exposuis quas promiseram quassionibus; ac primim quidem translatis variarum orbis nationum in gracam linguam iit
vocibus & appellationibus, qua hebraicis
nominibus extant in devina scriptura: deinde ex quolibes libro facta veteris Judea delineatione, ac divisis qua in ea sunt duodecim tribuum sortibus: atque in hoc us in
scripturis expressa figura celeberrima quondam ejus metropolis, serusalem, inquam, &
illius quod in ea suit templi insculpta imagine, unà cum additione commentariorum
in locos, & c. Euseb. onomast. proam, tom,
2. oper. Hieronym. pag. 383.

(p) Euleb. lib. 4. de vita Constant, cap.

34. 36. 37.

(q) Voyez saint Pamphile.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE E. CH. VIII. ART. XVIII. 355 est pas, puisqu'il y a des témoignages de saint Athanase, de Didyme, de saint Gregoire de Nysse, de Theophile ou plûtôt Theophilacte, Auteurs qui lui sont posterieurs.

V. Gelase de Cizyque parle (r) d'une apologie qu'Eusebe avoit envoyée à tous les Evêques, pour se désendre des erreurs d'Arius qu'on lui imputoit; mais il y a apparence que cette prétendue apologie n'est autre chose que sa lettre à son Eglise de Cesarée, que Gelase a crû être adressée à tous les Evêques, comme on en juge, parce qu'il la nomme (f) une lettre circulaire. Ce qui est certain, c'est que l'apologie dont il est question, n'étoit point connue (f) du tems du septiéme Concile Oecumenique, & qu'on n'en a d'ailleurs aucune connoissance, quoiqu'apparemment elle auroit dû être celebre. On ne doit pass'arrêter non plus aux discours que ce même Gelase (n) fait tenir à Eusebe & à quelques autres Evêques dans le Concile de Nicée, contre un certain Philosophe, puisqu'Eusebe luimême n'en parle point, ni ceux qui ont écrit après lui l'histoire de ce Concile.

VI. Il y a (x) dans la Bibliotheque Imperiale un fragment d'Eusebe de Pamphile sur la parenté de la bienheureuse Vierge Marie avec Elizabeth; un sur les poids & sur les mesures dans (y) Vossius; un autre (z) sur la mort d'Herode, dans la Bibliotheque de Bâle. Enfin Galeus & Hebedjesu, font mention de divers autres traités d'Eusebe, dont nous ne pouvons rien dire, parce qu'ils sont encore cachez dans les Bibliotheques. On trouve à la fin de l'histoire de Nicephore, Patriarche de Constanti-

qua sunt Arii sentientes, aliquando verò veritatem simulans, ostendatur juxta Jacobsum fratrem Domini vir duplici animo & inconstans in omnibus viis suis: & non existimes quòd accipiet aliquid à Domino. Si enim corde credidisses ad justitiam, & ore confessus esset in salutem verum sermonem, utique pro scriptis suis veniam postulasses horum correctionem faciens, & pro epislois suis prosestò verbum desensionis secisses sed hoc nullatenùs usque secu; mansu enim sicut Æthiops non mutata pelle sua. Conc. Nic. 2. Conc. tom. 7. pag. 495.

Nic. 2. Conc. tom. 7. pag. 495.

(u) Gelal. hift. Conc. Nic. lib. 2. cap.

18. 67 fea. pag. 187. tom. 2. Conc.

-total-

<sup>(</sup>r) Nemo autem existimes hunc (Eusebium) ex his qua de illo sama circumseruntur, quasi Arii blasphemia consenserit; sed credat, si qua pretulit aut scripsit, Arii dogma tantillum subolentia, ea non ex impio illius sensu protulisse unquam aut scripsisse, sed ex minus curiosa parumque sollicita simplicitate: ut ipse in libro apologetico, quem ad orthodoxos omnes Episcopos mist, pleniùtissa probavit. Gelas. Cyzic. hist. Conc. Nic. lib. 2. cap. 1. tom. 2. Conc. pag. 139.

lib. 2. cap. 1. tom. 2. Conc. pag. 139.

(f) Ibid. cap. 34. pag. 251.

(t) Si verò quidam hunc (Eusebium) defendentes dicunt, subscripsisse illum in synodo; concedamus ita susse. Sed labiis suis veritatem honoravit, cor autem longè suit ab ea, ut ossendunt conscripta ejus & epistolæ omnes: licèt aliter atque aliter secundum tempus & causas, immiscendo se se a immutando, aliquando quidem laudans ea

<sup>18. &</sup>amp; feq. pag. 187. som. 2. Conc.
(x) Cod. 164, MS. grace, vide Lambec, lib. 1. de Bibl, Vindobon, pag. 306.

<sup>(</sup>y) MSS. Itaac. Voil. n. 169. (z) Fabric. Bibl. Grae. tom. 6. p. 104.

nople, de l'édition du Pere Petau, une suite chronologique des Empereurs sous le nom d'Eusebe, qui n'est qu'un abregé de ce qu'il en dit dans sa chronique, auquel on a ajoûté ceux qui sont venus depuis. On lui a aussi attribué l'ancien martyrologe qui porte le nom de saint Jerôme, mais on reconnoît aujour-d'hui que l'Ouvrage n'est point de lui, & que la traduction n'est point de saint Jerôme.

# ARTICLE XIX.

# Doctrine d'Eusebe.

I. E seroit à tort que l'on voudroit rejetter absolument la doctrine d'Eusebe, en supposant qu'il s'est écarté en quelques points de celle de l'Eglise. A la verité, lorsque les ennemis des saintes Images le citerent pour eux dans le septiéme Concile œcumenique, on crut (a) que sans entrer dans une plus grande discussion, c'étoit assez de leur prouver, qu'Eusebe avoit toûjours été favorable au parti Arien, & que par conséquent son autorité n'étoit d'aucun poids dans la question dont il s'agissoit. Mais il faut bien prendre garde qu'il y avoit une raison particuliere qui appuyoit ce raisonnement: C'est, dirent les Peres du Concile (b), que les premiers auteurs de l'Arianisme, ne reconnoissoient qu'une nature après l'union, & prétendoient que le Verbe n'a pris de l'homme que le corps, auquel la divinité servoit d'ame; attribuant ainsi à la divinité les passions ausquelles notre nature est sujette. Et ils ajoûterent que ceux qui tenoient cette derniere heresie, c'est-à-dire, les Theopaschites ou Theopassiens, étoient generalement ennemis des saintes Images. Il n'en est donc pas de même des autres articles

<sup>(</sup>a) Conc. Mic. 1. Act. 6. pag. 495-19m, 7. Conc.

<sup>(</sup>b) Ex his ergo scriptis ejus ostenditur Arii O comparium ejus dogmata prædicare. Cum hac autem apostatica sua hæresi, Arianæ insaniæ inventores, O unam naturam dogmatizant in unitione quæ est per subsistentiam; O prædicant carnem sine anima susceptse Dominum nostrum in salutari dispensatione sua, dicentes divinitatem adimplesse animæ voluntates O motus, ut passionem, sicut ait Gregorius Theologus divinisati adscribant. Et qui passionem divinitati

applicant, constat eos Theopaschitas esse: & qui hujus hareseos participes suns, imagines non admittunt, quemadmodum nec impius Scuerus, & Petrus Chapheus, & Philoxenus Hierapolitanus & omnis quæ circa eos est, multorum capitum, & sine capite hydra. Hujus ergo sactionis etiam Eusebius existent, sicuti demonstratum est tam ex epistolis, quam ex historicis ejus seviptis, imaginem Christi tanquam Theopassanus abjicit, & hac pro causa Constantia uxori licinii scribit, non aliquando apud se inveniendam imaginem. Loid. pag. 498.

qui n'ont aucune liaison avec les erreurs que l'on reproche à Eusebe. Il vivoit dans les premiers siécles de l'Eglise, c'est-à-dire, dans un tems, où, selon le sentiment generalement reçû, l'Eglise conservoit encore toute la pureté de sa foi. Il en étoit parfaitement instruit, tant par son propre usage, ayant parû avec éclat dans l'Eglise pendant plus de trente ans; que par l'étude qu'il en avoit faite dans les liécles qui l'avoient précedé. Son témoignage ne peut donc être que très-respectable, & nous ne devons pas faire difficulté de continuer par lui la chaîne de la tradition Ecclesiastique, suivant notre méthode accourumée.

II. Eusebe établit (c) l'inspiration des divines Ecritures, & soûtient (d) que l'on ne peut sans témerité y soupçonner de l'er-ture-Sainte. reur, même dans des choses de peu d'importance. Il montre (e) la difference des Prophétes du vrai Dieu, d'avec les Devins du Paganisme, en ce que ceux-ci saissi par une espèce de fureur qui leur ôtoit même l'usage de la raison, ne pouvoient ni s'empêcher de dire ce que le démon, qui les agitoit, leur mettoit dans la bouche, ni rendre raison de leurs oracles; au lieu que l'Esprit divin se communiquant aux Prophétes, non seulement leur laissoit toute leur liberté & leur presence d'esprit, mais les éclairoit d'une lumiere surnaturelle, qui leur faisoit voir clairement à eux-mêmes les choses présentes & avenir, avant qu'ils les fissent connoître aux autres. Il avoue néanmoins que (f)

Sur l'Ecri-

(d) At ego audax temerariumque facinus arbitror esse, pronuntiare confidenter divinam scripturam lapsam esse, & tale vitaum præferre ut pro viro alienigena, Sacerdos Domini ponatur, &c. Euseb. Comment in Pfal. XXXIII. pag. 129.

(e) Hac sane crat differentia inter cos, qui Spiritum Dei receperant, & cos qui damonico instinctu divinationem profitebantur. Demde pravum quidem unumquodque dæmonium tanquam tenebrarum amicum, animam tenebris & caligine involvens, accessu suo quemeumque sibs subjecerat, naturali usu rationis deturbatum, quasi

mortuum distendebat. Itaque ille tanquam omni lensus spoliatus, factusque amens quid à se vel diceretur, vel ageretur neutiquam incelligentia consequebasur. Ex qua re merito istiusmodi a.. enarioni nomen imposuerunt quod cum divinationem significet, à furore videtur esse deductum. Verus autem devinusque Spiretus: cum lucidissimus, ac potius ipfa lux fit , ad quamcumque animam accesserat, in ea continuò novum ac splendsdiffimum lucis diem comparabat, candemque & nitidam & ad contemplandum idoncam, multo amplius nunc, quam prius effe consuevisset, reddebat. Itaque cum maxime 💸 sobrii erant & vigilabant, & præ aliis omnibus quæ canebant ipsi intuebantur & comparabant. Ex que mihi benè verèque videmur cos qui tales extuerins vocare Propheras : quod divinus in eis Spiritus antè ostendere, & lumine suo anticipare, non prasentium modò, verum etiam futurorum veram certamque cognitionem consueverit, Euseb. lib. 5. Demonst. pag. 209.

(f) Jam nune igitur tempus est ut vi-

Yy iii

<sup>(</sup>c) Tempus igitur jam est ut illi tanquam ii qui viri divini sapientesque non humano more extiterunt, sed afflati devino Spiritu que credenda efent docuerint, sua ipsorum decreta, & cum pietate conjunctas incorruptasque theologias, sine omni prorsus ambiguitate nos doceans, ut videamus num usquam quidquam à virtute ac veritate alienum importent. Euleb. lib. 5. Demoust. evang. pag. 210.

plusieurs de leurs prophéties sont obscures; mais c'est, dit-il, de peur que les Juiss, dont la ruine & les malheurs y sont souvent prédits, ne sussent tentez de se désaire des saintes Ecritures, si ces sortes de choses y eussent été annoncées d'une manière claire & non équivoque. Quant aux endroits de leurs écrits, où ils semblent demander à Dieu d'exterminer les impies de dessus la terre, & de tirer vengeance de leurs ennemis, on ne (g) doit pas les prendre à la lettre, mais les entendre de telle sorte, que toute l'indignation de ces Saints, dont (h) la langue étoit l'instrument du Saint-Esprit, se tourne contre les crimes des hommes, & non contre les hommes mêmes.

Suite.

III. En general, il prescrit cette regle à ceux qui veulent étudier les saintes Ecritures; qu'il (i) faut se persuader avant

deamus quá ratione nunc Dominum, nunc Deum ad homines descensurum, & rursus ascensurum, tam evidenter Hebraorum oracula prius denuntiaverint, & quanam huinsce descensus causa suterint: tametsi illud tibi notandum est, alia quidem obscurius, alia autem apertius dicta inveniri. Atque ego quidem arbitor occultiora illa propter sudaos, ita involute atque implicite reddita esse, quod videlicet trissia quadam in illus contra ipsus canerentur ob qua verissimile suit, ipsos abolituros perditurosque scripturam, si aperte extremum ipsorum interitum significasses. Sic sanè etiam Prophetis insessos susse memoria proditum est, propierea quod ab illis reprehenderentur. Ibid. promin. lib. 6. pag. 257.

(g) Vanè contentiosi illi in obdurationis fuæ patrocinium hujusmodi voces opponunt; quod David videlicer deficere peccatorem exoptet, ac infamiam consustonemque inimicis imprecetur; quod Jeremias ultionem à Deo adversariis suis instittam videre cupidus sit; quod Ofee, ut insacunda vulva, manimaque arida mimicis dentur supplicet: ac similia bene multa in divinis scripturis paffim posita colligunt , ut hinc evincant , inimicis imprecari fas effe, atque sic acerbitatis sux Dei bonitatem vindicem faciant. Verum nemo corum qui verè sancti sunt, quorum dicta ex divina dispensatione ad posterorum institutionem conscripta suere, ad malum quodpiam studium suum contulisse demonstrabitur, sed tosus eorum scopus ad improbutatis in humana natura versantis emendationem respicit. Quemadmodum is qui precatur non effe infirmos , non effe pauperes , non hominum destructionem , sed infirmitatem paupertatemque aboleri expetit; ita singuli Sanctorum quod natura adver-satur de medio solli postulant. Nam cum Psalmista att: Deficiant peccatores a terra & iniqui ita ut non sint; peccatum & iniquitatem desicere precatur. Non enum homo homini inimicus est, sed motus voluntatit ad malitiam quod natura conjunctum erat, ad mimicitiam deduxis. Malum igitur desicere precatur: at homo non malum quidpiam est. Euseb. Comment. in Psalm. CIII. pag. 675. 676.

(h) Quodque admirabile admodum est, linguam suam non manum scribæ eruditi, neque scribam vocat, sed calamum scribæ velociser scribentis; declarans linguam propheticam, alterius eå utentis, sancti videlices spiritus, instrumentum esse. Is sanè scriba cujus stylus & calamus erat Prophetarum lingua; ita ut alsus esse scriba velociter scribens, nimirùm spiritus sanctus, alius Propheta, tertius lingua prophetica qua calami & styli loco habebatur, & instrumentum spiritus sancti qui eå utebatur, erat. Euseb. Comment. in Psalm. XLIV. pag. 187.

(i) Cùm per totam sacrosanctam & à divino Spiritu traditam scripturam, si quis eam ad sensum interpretetur, primum sit propositum, ut mystica quædam divinaque doceat, servato tamen, saltem in parte, etiam vulgari apertoque sensu eorum quæ historicè scripta sunt: meritò hoc quoque quod nune tractatur oraculum, in ejus sideris prophetia quod in ortu Salvatoris nostri oriturum denuntiabatur etiam ad verbum completum est. Euseb. lib. 9. Demonstr. pag. 419.

toutes choses, que leur principale fin est de nous instruire des choses divines, en sorte que sans trop s'arrêter au sens litteral, qui n'est pas néanmoins à négliger, on doit (k) s'attacher surtout à l'allégorique & au mystique, puisque l'Ecriture elle-même nous apprend que par les bœuss elle entend les Apôtres, c'est-à dire, aussi les Evêques, & quiconque s'occupe de la culture des ames. Il remarque (l) que cette méthode d'interpréter l'Ecriture, avoit été préserée à toutes les autres par les Hebreux: qu'à (m) la verité le commun du peuple étoit assujetti à la lettre, suivant l'intention de Mosse, qui, pour s'accommoder à leur soiblesse, leur avoit donné son histoire & ses loix écrites d'un style simple & clair; mais que les plus éclairez & les plus parsaits d'entr'eux s'étoient soustraits à ce joug de la lettre, pour chercher les sens relevez qu'elle renserme: que (n) Mosse,

(1) Idem, Praparat. evangel. lib. 8.

pag. 370.

liter Hebrais id moris est, ut hominibus animo adhuc infantibus, divina scriptura historias, fabularum quarumdam instar, simplicius nudiusque tradant, iis verò quibus
mentis habitus fuerit exercitatione robustior,
altius illud, doctrinaque plenum contemplationis genus tractare concedunt, quod
illa quam vocant deuterosi & illustriore quadam ignotorum vulgo sensum explicatione
continetur. Ibid. lib. 12, pag. 576.

( n ) Caterum Hebrai illi, cum duo tractationis lujus capita statuerent, alterum illud quod ves sensibus objectas complectitur, non subtiliter & enucleate vulgo explicandum, nec singularum natura causas plebeia multitudini aperiendas putaverunt, nifi quantum necesse erat, ut omnes intelligerent, universum hoc neque per se se, neque cafu ac temere, fortuno quodam impetu extitisse : at summi moderatoris Dei ratione, O infinita sapientia numine gubernari. Res autem illas quod attmet, qua fola mente capiuntur, cum ejusmodi aliquas esse, tum illarum quoque gradum, vim aique discri-men non modo sacræ passim litteræ docuerunt, sed etiam ea promiscue semper omnibus audire licuit, quantum us quidem nota esse debuerunt qui pietatem profitentur, us castigatioris & honestioris vitæ rationes intelligant. Sed tamen altiorem illum occultioremque sensum, quem includunt, iis dumsaxat, qui ejus meminisse possent, sub arcanis verborum ae sententiarum involuertis quærendum discendumque reliquerum. Ibid. lib. 11. pag. 522.

<sup>(</sup>k) Quod verò eum qui persectior sit & multos quasi bonus agricola exerceat Ecclesia qua prasideat, rustico nem boum labori conserve soleat, sanctus nobis demonstrat Apostolus ubi ait : Numquid de bobus cura est Deo? An propeer nos omnino dicit? Quoniam debet in spe qui arat, arare, & qui triturat, in spe ut sit particept. Quod si quis istius modi figuris loquendi offendatur, idem poterit & muscas & apes, de quibus dictum est, & novaculum & barbam & pilos pedum, non ex sententia, sed ex scripto consemplari, asque ita planè in ridicula 👉 absurda fabularum deliramenta recidere. Si verò non aliter hac accipere necesse est, quam ad sensum quemdam interiorem, haud dubium est quin etiam ea qua sequintur, simili ratione. Euleb. lib. 2. Demonstrat. pag. 72.

<sup>(</sup>m) Nunc verò quoniam & sacrarum legum mandata, & ipsorum allegoriis inclusum aliquando sensum expressimus; opera pretium deinceps suerit, iliud etiam animadvertere, geniem hanc sudaorum universam, duas in paries sectam ac drvisam suisse. Nam multitudinem quidem, ritibus illis amnibus, quomodo legum ipsarum verbis concepti erant, obstrictam Moses teneri justu. At cateros quorum mens esser virtusque constautior, cum eo cortice liberatos esse, tum ad diviniorem aliquam, & hominium vulgo superiorem philosophiam assuescere, atque m alsiorem legum sententiam mentis osulo penetrare voluit. Ibid. pag. 378. Simi-

ainsi que les autres sages des Hebreux, usant d'une sage & prudente economie, avoient jugé à propos de ne parler de la nature des choses, soit sensibles, soit spirituelles, que d'une maniere commune & aisée, & laissant aux sçavans la liberté d'étendre au-delà leurs recherches, s'étoient contentez d'instruire la multitude de ce qui est necessaire pour la vraie pieté envers Dieu, & le reglement des mœurs. C'est ainsi (0), dit-il, que nous en usons à l'égard de nos nouveaux convertis; on leur donne les saintes Ecritures à lire, & on les exhorte à se soûtmettre sans examen à tout ce qu'elles enseignent, comme si c'étoit Dieu même qui parlât; mais on permet à ceux qui sont plus avancez d'en étudier le sens, d'en goûter l'esprit, & d'entrer dans les mysteres cachez qu'elles contiennent. Au reste, il (p) n'appartenoit pas indifferemment à tous les Hebreux de décider quels livres étoient divinement inspirez. Ce droit étoit réservé à un petit nombre qui étoient eux-mêmes inspirez de Dieu pour cela; ce qui n'empêche pas (q) qu'il n'y ait de la

(0) Quo quidem nos etiam confilio, quos novissime revim in nostrarum communionem admissimus, sis tanquam rudioribus adhuc & inchoatis, animoque propemodum infantibus, divine scriptura lettionem simplicius ita tradimus, ut eos simul ad sidem iis qua proponuntur tanquam Dei verbis habendam adhortemur. At quorum jam robustior mentis habitus, & cana quadam intelligentia vit suerit, iis verò penetrare altius verborumque sensentiam explorare concedimus. Atque hos Hebrai deuterotas, quasi scripturarum interpretes aique explanatores vocare solebant. Ibid. hb. 11. pag. 574.

(p) Eodem plane modo non infima quondam apud Hebraos multitudinis erat, aut de iis qui tanquam divino Spiritu afflati producerentur, aut de divinis ipfis earminibus statuere: sed pauci erant divino Spiritu, cujus propria illa describendi vis est, afflati ipsi quoque, quibus etiam unis ed de restatuere, ipsosque adeò Prophetarum libros consecrare, cateros verò tanquam adulterimas ac spurios abjudicare liceres. Ibid. lib.

12. pag. 197.

(q) In propheticis libris frequenter reperire est, ea quæ prius dicta sunt, secundo loco posita & quæ postremò pranuntiata sunt, iis quæ præcesserant pramissa. Nam seremias initium prophetandi ducit à tempore sosia; & usque ad Sedeciam & captivitatem pertingit: Sedecias verò quartus

erat à Josia rex. Post Josiam enim secundus regnum except Joachim films ejus , sub hæc tertius Jechonias filius Joachim, & post eum quartus Sedecias frater Joachim: ac cum Jeremiae his omnibus regnantibus prophetaveru , ejus scriptura à Josia mit ; sub hæe Jechonia, qui tertius à Josia, memmit, tum ea quæ sub Sedecia vaticinatur, qui quartus erat à Josia : his quarto loco subjungit ca quæ prænuntiata funt fub Joachim, qui fecundus post Josiam erat. Adjicit postea que in principio iplius Joachim dicta funt; hine qua sub Sedecia; rursum ea qua sub Joa-chim, deinde capivitatem in Babylonem meminit, & quomodo post Sedeciam residui populi dux Godolias constitutus su, & quo patto Ismaël Godoliam occiderit, post quem Joanan filius Caria dux fuit. Post hos aurem omnes adfert deinde prophetias anno quarto Joachim pronuntiatas; sub hac illas que initio regni Sedecia dicta funt. Similia quoque in Ezechiele reperias. Nam in hujus quoque scriptura prophetia non ordine temporis jacent, sed qua vigesimum seprimum captivitatis annum spectant, pramittuntur iis que de undeermo captivitatis anno dicta sunt : post illas enim vigesimi septimi anni propherias, qua undecimo anno dicla funt, feruntur : deinde verò post illas undecimi anni : quadam habentur desimo anno dicta ; hine qua vigefimi quinti anni funs. Quorum omneum non aliam caufam quis adferas praconfusion

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX. 361 confusion dans l'ordre où ils ont placé chaque livre de l'Ecriture, & la raison en est vraisemblablement, qu'Esdras & les autres qui étoient chargez de rassembler dans un seul volume les écrits des Prophétes, y mirent d'abord ceux qui se trouverent les premiers, & ensuite les autres, à mesure qu'on les recouvroit.

IV. Nous ne trouvons point qu'Eusebe ait fait de catalogue suivi des livres de l'ancien Testament, s'étant tenu apparemment à ceux de Meliton & d'Origene, qu'il rapporte (r) dans son histoire Ecclesiastique; mais il est à remarquer qu'il cite comme (f) divin le livre de la Sagesse & qu'il l'attribue (t) même à Salomon, quoiqu'Origene ne le mette point dans son catalogue, & que Meliton ne le place dans le sien, qu'en avertisfant que par ce livre, il entendoit celui des Proverbes, comme Eusebe lui-même témoigne (\*) que c'étoit la coûtume de tous les anciens. Il cite aussi le Cantique (x) des trois jeunes Hommes dans la fournaise, & le troisième (y) livre d'Esdras, mais sans s'expliquer sur son authorité. Quant aux livres du nouveau Testament, il en distingue de deux classes; les uns qui étoient generalement reçûs, & les autres dont l'authorité étoit encore contestée & douteuse. Il place (z) dans le premier ordre les

ter jam traditam. Nam cum sparfun, ut verisimile est, variis temporibus & sub singulis regibus separatim editæ prophetiæ, a stu-diosis antiquicus servatæ sinssent; sive Esdras, five quidam alii, fingulorum Pro-phetarum dicta, variis temporibus prolata, uno volumine circumscribentes, ea qua primò reperta fuerant, primo loco posuerunt, deinde ea qua postea ad manum venerunt subjunxere, etiams tempore prairent. Eu-seb. Comment. in Psalm. LXXXVI. pag. 537. 538. (r) Euseb. lib. 4. hist. cap. 26. pag. 149.

t lib. 6. cap. 25. pag. 225.

(f) Sunt hac nimirum ab hominibus exeogitata commenta, sunt mortalis natura fictiones, id quod illius etiam divini oraculi fide comprobatur : Initium fornicationis exquisitio idolorum. Sap. XIV. 12. Euleb. lib. 1. Præparat. pag. 30.

( t ) Similiter ejusdem silius simul atque fuceessor Salomon, appellatione quidem alia, fensu camen prorsus codem, pro verbo sapientiam nommans, hac illius ex persona commemoras : I go sapientia habitans in concilio, &c. Prov. VIII. 12.... quibus fequentia deinceps adjungit: Quid autem est sapientia & quomodo genita ? Ego referam & non abscondam à vobis sacramenta, sed ab initio nativitatis investigabo. Deinde rem illustrans uberius ; Est enim, inquit, ipía, Spiritus intelligentiz, &c. Hac scriptura. Sap. VI. 24. & VII. 22. Euseb. lib. 11. Prap. pag. 533. Post hunc secutus oft alter Onias cui successie Simon : cujus tempestate Jesus silius Strach fama celebris fuit , qui sapiennam titulo omnia virtuum genera profitentem, composuit. Lib. 18. Demonst. pag. 393. (u) Euseb. lib. 4. hist. cap. 22. p. 143.

(x) Solent plerumque Prophetæ etiam ivrationabilem naturam ad Dei laudes efferendas adsumere quasi rationabilis non siefficiat, uti reverà pueri in camino fecerunt. Euseb. Comment. in Pfal. CII. pag. 663.

(y) Ibid. in Pfal. LXXVI. pag. 460. (z) Caterum opportunum videtur hoe loco novi Testamensi libros de quibus jam diximus, summatim recensere. Primò igitur collocanda est sacra evangehorum quadria, quam deinde consequentur altur Apofolorum. Post hos numeranda funt Pauli epistola. Inde prior illa Joannis ac similiter Petri epistola suscipienda est. Postremo ads

quatre Evangiles, les actes des Apôtres, les Epîtres de saint Paul, dont il ne détermine point le nombre; la premiere de saint Jean, la premiere de saint Pierre, & si l'on veut encore, ajoûte-t'il, l'Apocalypse de Jean. Ceux-ci (a) n'étoient pas encore passé dans le canon des écritures reçues d'un consentement unanime, l'Epître de Jacques, celle de Jude, la seconde de Pierre, la seconde & la troisième de Jean, soit, dit Eusebe, qu'elles ayent été écrites par Jean l'Evangeliste, ou par un autre du même nom. Il n'admet point (b) au nombre des livres sacrez, les actes de Paul, le livre du Pasteur, la revelation de Pierre, l'Epître de Barnabé, les institutions des Apôtres; & quelquesuns en rejettoient aussi l'Apocalypse de Jean & l'Evangile selon. les Hebreux, qui plaisoit extrêmement aux Juiss convertis. A: l'égard de plusieurs livres (c) publiez par les heretiques, sous le nom des Apôtres, comme l'Evangile de Pierre, celui de Thomas, de Mathias & de quelques autres, les actes d'André, de Jean & d'autres encore, non-seulement il n'en reçoit point l'authorité; mais il les rejette absolument comme faux, & remplis de choses impies & absurdes. Il paroit donc à bien examiner la suite d'Eusebe, qu'il a voulu distinguer quatre sortes de livres; les uns qui étoient reçûs dans le canon de l'Eglise. D'autres qui à la verité étoient regardez comme facrez par le plus grand nombre; mais que l'on ne reconnoissoit pas encore pour canoniques; d'autres qui avoient été citez comme de l'écriture, par quelques anciens, & que l'on lisoit avec édification dans l'Eglise. Enfin ceux qui avoient été fabriquez par les heretiques, & supposez aux Apôtres, dont la lecture étoit interdite aux Fideles (d). Les régles qu'il suit dans cette critique sont : s'ils ont

jungenda est si ita videbitur Joannis revelatio : de qua quid veteres senserme suo loco exponemus. Et hac quidem communi omnium consensu recepta sunt. Euseb. lib. 3. hift. cap. 25. pag. 97.

(a) Ex us verò quæ in dubium revocantur, à multis tamen commemorari videmus ex epistola qua dicitur Jacobi & quæ Judæ, & secunda Petri; Joannis item altera, & tertia, sive illa ab ipso revera evangelista; sive ab altero ejustem nominu composita funt. Ibid.

(b) Pro spuriis habendi sunt etiam acsus, & revelatio Petri: Barnabæ item epifola, & que dicuntur institutiones Apostolorum. His adjunge si luber Joannis revelationem quam nonnulli ut superius dixi ex albo scripturarum expungunt, alu inter libros omnium consenja probatos annumerant. Sed & in eundem ordinem jam à quibusdam relatum est evangelium secundum Hebraos, quo maxime delectantur Hebrai ille que Christe sidem susceperunt, 1bid-

<sup>(°</sup>c) Ibid. pag. 97. 98. (d) Atque hi sune libri qui in dubium revocantur. Quorum tamen indicem contexere ideirco necessarium putavi ut cum ex Ecclesia traditione, veras ac sinceras seripturas, & omnum conjensu probatas, ab ut distinxerimus quæ dubiæ quidem authoritatis funt, nec in novi Testamenti corpus rela-

été reçûs unanimement dans l'Eglise, ou bien par le plus grand nombre, ou seulement par quelques-uns: & ce qui prouve clairement qu'il a fait la tradition Ecclessastique juge de ces sortes de questions; c'est qu'en parlant des fausses écritures, il les rebute sur ce fondement, qu'aucun successeur legitime de l'authorité sacrée des disciples veritables du Sauveur, n'en a fait mention dans ses Ouvrages. Il ajoûte que la manière dont elles sont écrites est entierement éloignée de la simplicité Apostolique, & que les sentimens sont si ouvertement contraires à la doctrine de l'Eglise, qu'on ne peut douter qu'elles n'ayent été compofées par des heretiques.

V. Il suppose (e) en plus d'un endroit, qu'avant la traduction des Septante il y en avoit une grecque des livres du Pentateuque, où Platon, Pythagore & les autres Grecs, ont puisé plusieurs de leurs connoissances, & parlant de celle des Septante, il avertit que les exemplaires (f) les plus corrects de cette version étoient ceux qui avoient été corrigez par Origene, & qui étoient marquez d'obeles ou de petites broches & d'étoiles. Il loue (q) beaucoup la traduction d'Aquila pour son exactitude, & fait (b) cet ancien interpréte, Proselyte des Juiss & non pas Juis d'origine. Il dit (i) que Symmaque, autre interpréte, étoit de la secte des Ebionites, & que (k) tous deux en faveur des Juis

Suite

ta; à plerisque tamen Ecclesiasticis scriptoribus agnoscunsur : hoc modo tum hos ipsos libros facilius dignoscere possimus, tum altos fub Apostolorum nomine ab harericis evulgatos , qui Petri , Thomæ , Mathia , & quorumdam aliorum evangelia, Andrea quoque, Joannis & aliorum Apostolorum attus continent. Quos quidem libros, nullus unquam qui continuata ab Apostolis successione in Ecclesia docuit, in scriptis suis commemorare dignatus eft. Sed & ipfum dicendi genus, longe ab apostolica simplicitate diferepat, sensus quoque ipse, & qua ibidem traditur fides cum a vera & catholica doctrina plurimum quantum aberret, hac hareticorum hominum figmenta effe manifeste coarguit. Quocirca nequidem inter spurios collocandi sunt hi libri, sed tanquam abfurdi & impii prorsus repudiandi suns. (e) Euseb. Praparat. lib. 10. pag. 483. d'alibi passim.

(f) Aquila igitur, super populum, inquit , tuum & super civitatem sanctificaram tuam. Symmachus autem adversus populum tuum, & civitatem faultam tuam.

Quo circà in bonis quoque septuaginta inserpresum codicibus, illud, tuam, stellulå apposita adjectum est. Euseb. lib. 8. Demon-strat. pag. 383. (g) Loco autem illius; adversum me

lætati funt ; Aquila serviens hebraica littera, ait, in claudicatione mea, lætati & collecti funt. Eufeb. Comment. in Pfalmi XXXIV. pag. 139. Pro voce autem illa, supplantationent, a LXX. viris usurpata, hebraica lectio calcaneum prafere eo itaque modo Aquila hebraica littera serviens edidit. Ibid. in Psal. XL. pag. 171.

(h) In ipsis autem Judworum exemplaribus, qua secundum Aquila conversionem feruntur, (adventitus autem Aquila fuit, non natura Judaus) sed tamen etiam se-cundum hunc, hoc sane scriptum est modo, &c. Euseb. Demonst. lib. 7. pag. 316.

(i) Porrò Symmachus dicitur Ebionæus fuisse: secta autem hac fuit Judaorum qui eo nomine vocabantur, & in Christum credere dicebansur, ex quibus Symmachus fuis.

( k ) Aquila & Symmachus mode ad In-

ZZN

ont aftecté de détourner le sens des propheties qui regardent Jesus-Christ: que (1) les Septante par une autre raison, ont pris à tâche de rendre obscurément les endroits les plus clairs qui prédisent la venue d'un Messie, de peur que les Grecs, à l'usage desquels leur version étoit destinée, n'eussent connoissance de ce mystère: que (m) saint Matthieu & (n) saint Jean ont suiville texte Hebreu dans les endroits qu'ils ont citez de l'ancien Testament; mais que (o) saint Paul s'est servi des Septante dans son Epître aux Hebreux.

Suite.

VI. Quoiqu'ordinairement il suive (p) lui-même leur version, qui étoit alors répandue dans toutes les Eglises de l'Empire; il ne laisse pas quelquesois de recourir à l'original Hebreu,
& de le préserer à cette ancienne version, qu'on regardoit communément en ce tems-là, comme divine & inspirée; lorsqu'elle
lui paroît plus intelligible. Il en use de même à l'égard des versions d'Aquila, de Symmaque, & de Theodotion, ausquelles il

daïcam sententiam propiùs accedente, interpretati sunt, doctrinam à nobis de altissimo & de Domino traditam suspectam habentes. Euseb. Comment. in Psal. XC. pag. 596.

(1) Illa enim secundim Symmachum inserpretatio: Dominus numerabit scribens
populos, hic natus est ibi; vel secundim
Aquilam: Dominus narrabit in scribendo
populos, hic natus est ibi; vel secundim
Theodocionem: Dominus narrabit in scriptura populorum hic natus est ibi, non eadem apud LXX. reperitur; sed dicitur: Dominus narrabit in scriptura populorum &
principum, horum qui suerunt in ea; quia
us arbitror interpretes veram sententiam
accultaverunt, quod alienis Gentibus tempore Ptolemai scripturam interpretaturi essente, cum nondum Salvator noster in mundo
apparuisses. Ibid. in Psalm. LXXXVI. pag.

(m) Animadverte diligenter quonam momodo Matthaus ubi dixit: Ecce puer meus
quem elegi, dilectus meus in quo complacuit anima mea, neque Jacob, neque Ifraël
nominaverit, non enim dixit: Jacob puer
meus, Ifraël electus meus, fed indefinite
enuntiavit dicens: Ecce puer meus O dilecsus meus. Quocirca quafi in hebraïco ea
prophetia non sit, apud infos quidem LXX.
obelisco signatum est nomen Jacob atque Ifraël; apud reliquos autem interpretes silentio prateritum, proptereà quod ne in Hebraïco quidem seratur. Proinde etiam evan-

gelista meritò id prætermist, quippe qui & Hebraus esset & in prophetiæ positione Hebraicos libros sequeresur. Euleb. Demonstr.

lib. 9. pag. 452.

(n) Pro voce autem illa supplantationem à LXX. viris usurpata, hebraica lectio calcaneum præsert... quare Joannes Evangelista ut pote Hebræus ex Hebræis ortus Salvatorem, non supplantationem sed calcaneum dixisse memoras. Euseb, Comment. in Psal. LX. pag. 171.

(o) Apostolus autem legisperitus cum efset, in epistola ad Hebræqs, septuaginta interpretum versione usus est, Ibid. in Psal.

II. pag. 15. (p) Caterum ignorare neutiquam oportes, quemadmodum divina oracula, cum multum, quod tum in rebus, tum in fententiis mirifice excellat, hebraica lingua consineant : variam diversamque in lingua graca interpretationem, ob difficultatem contemplandi, fortita sint. Sed cum olim viri Hebrai, multi simul convenerint, & una e ademque voce illa omnia converterint, cos maxime sequemur, quandoquidem Christi quoque Ecclesia iisdem uti placuit. Sicubi autem nsu venerit, ne juniorum quidem interpretum novat editiones , quas etiam nune Judai libenter usurpant, recusabimus: us ea que ad nostram hanc demonstrationem pertinent , ex omni parte stabilius , firmiufque confiftunt. Euleb. Demonstrat. lib. 5.

a recours dans les occasions. C'est ainsi qu'après avoir rapporté ces paroles du Pseaume : Votre trône, à Dieu, subsistera éternel- Psal. XLIV. lement, &c. suivant la version des Septante, il (q) ajoûte: le v. 7. texte hebreu est bien plus clair, aussi bien qu'Aquila qui l'a interprété exactement, traduisant ainsi: votre trône à Dieu, & ailleurs sur le passage du Pseaume 21. mes pechez sont cause que le falut est bien éloigné de moi. Il préfere (r) la version d'Aquila. celle de Symmaque, & celle qui est la cinquiéme, dans les Exaples d'Origene, à celle des Septante qu'il croit avoir souffert quelque changement par la négligence des copistes. Delà viennent tant de judicieuses remarques sur la bonne leçon & le vrai sens de l'écriture. Il soûtient (f) par exemple qu'au chapitre

(q) Sed longe his clarius scriptura Hebræorum idem demonstrat , quam Aquila accuratissime interpresant, his verbis : Sedes tua o Deus in saculum & ultra : Sceptrum directionis, sceptrum regni tui : Dilexisti quod justum est & odisti iniquitatem : Super hoc unxit te o Deus, Deus tuus oleo latitia ab amicis tuis. Pro eo igitur quod est, Deus, Deus tuns, hebraicus ipse contextus haber, & Deus, Deus mus, ut totum sit: Dilexisti, & Deut, quad justum est, & odisti iniquitatem : proptereà ob hauc ipsam causam, unxit te, s Deus, ille qui tuus quoque est Deux, ut sit & qui ungitur Deus & qui ungit : qui quidem sit hommum Deut, Hoc autem ei qui hebraicam linguam dili-gentius attenderit, plane admodum consta-bit. Nam in prima denominatione, ubi Aquila : Sedes tua , & Deus , interpretatus est : qui plane pro co quod est Deus , o Deus , enuntiavu : ipsum hebraicum habet Elohim. Porrò hic itidem in illo, proptereà unxit te, & Deut , ipfum Eloim intelligatur , quod voeativum casum, & Deus, significat. Pro rello vero nominis casu, ubi dictum: Propiered unxit te Deus, Deus tuus, ipsum hebraicum babet Eloach, admodum accurate atque exquisité: ut sit ipsum quidem Eloim vocativo casu fignificans, 6 Deus : ipsum verò Eloach, Deus tuus, recto casu; ut hec sit exquisitissima interpretatio qua habet : Proptereà unxit te , & Deus , Deus tuut. Euleb. lib. 4. Demonstr. pag. 181.

(r) Longè à salute mea verba delictorum meorum. Pro quo Aquila quidem: Longe à salute mea verba fremitus mei , exposuit. Symmachus autem : recesserunt à salute mea , verba lucluum meorum ; nec non apud quintam , quæ fertur , interpretatio-

nem, dicitur: Longè à salute mea verba deprecationum mearum. Ita vides in nulla harum conversionum qua posterius diela funt , illud : Delistorum meorum , haberi. Quippe cum interdum librariis errantibus. hujusmodi varietates libris contingere soleant. Ex multorum autem interpretatione investigandum est, utrum in his quispiam illum nostra delicia sua facientem , talia enuntiaffe dixerit. Euleb. lib. 10. Demonftr.

(f) Non enim duorum animalium est legendum, sed duarum vitarum. Duarum ergo vitarum, inquit, medium cognoscetis. Cum enim una secundum Deum su vita, & altera secundum hominem, & illa quidem mortalis, hac verò sempiterna, merità cum utramque expertus effet Dominus , at-que eo modo venisset , in medio duarum vitarum esfe cognitus dicitur, ex interpretatione Septuaginta ediderunt. Nam ex ea quam Aquila edidit , non item, sed sic : Dum appropinquane anni, vivifica illiid. Sed quidnam est illud nifi quod ait: Opus tiuim? Theodotion verò ita ait: In medio annorum vivifica ipsum. Et Symmachus: Intra annos reviviscere fac ipsum, interpretatus est. Cum igitur omnes, vivifica ipsum, dixerint planè non de guibufdam veluti brutis, aut etiam ratione præditis animalibus, sermonem esfe declararum. Quapropier cum apud Sepiuaginta fie dictum, in medio duarum vitarum cognosceris ; non ex sententia corum qui nos antecesserunt, hoc accepimus, sed duas ejus de quo prophesia loquitur, visas significari diximus, unam quidem divinam, alteram verò humanam, Euleb. lib. Demonstr. pag.

III. d'Habacuc, il ne faut pas lire in misso suo Coor avec un accent aigu sur la pénultiéme, c'est-à-dire, au milieu de deux animaux, comme on lisoit autrefois dans l'ancienne vulgate latine, qui avoit été faite sur le grec des Septante; mais qu'il faut lire, in misso su's Eman avec un circomflexe sur la dernière syllable; c'est-à-dire, au milieu de deux vies; ce qu'il entend des deux vies du Sauveur, la divine & l'humaine, quoiqu'il avoue que les auteurs qui ont expliqué ce passage avant lui, l'avoient entendu autrement. Or encore que cette correction ne consiste que dans la difference d'un accent, elle ne laisse pas d'être de quelque importance pour le sens de la prophétie, que les anciens Docteurs de l'Eglise ont entendu de Jesus-Christ. Il semble que l'Eglise Latine ait approuvé la premiere leçon, au milieu de deux animaux, lorsqu'elle dit dans son office de la Nativité: O le grand & l'admirable mystere, que des animaux vissent le Seigneur né & couché dans une étable; interprétation qui est aussi appuyée par saint Augustin, & c'est delà sans doute qu'est venu l'usage des peintres, qui mettent un bocuf & un âne dans la créche.

Suire.

VII. Son exactitude à consulter les originaux & les differentes traductions, paroît encore en divers autres endroits de ses ouvrages; comme quand il dit, que (t) par les Assyriens, l'Ecriture n'entend pas toûjours les Princes ou le peuple d'Assyrie, mais souvent, les Princes & le peuple regnant dans les tems dont elle parle; d'autant que le terme hebreu qui est traduit par celui d'Assyriens, signifie aussi ceux qui gouvernent. Que le fa-

gnum illud quod per singula tempora geneibus impositum est, repræsentat, quemadmodum suo tempore demonstrabmus. Atque ego quidem dum hujus expositionis rationem mecum inquiro, arbitror ob nihil aliud, oracula prophetica non commemorare nominatim Romanos , quam quod Romanis reguantibus , Salvatoris noftri dollrina , in omner homines suum lumen erat missura, & scriptura prophetica, in ipfa Romanorum urbe. o in omnibus Gentibus Romano imperso subjettis publicanda, ne igitur iis qui imperium obimebant ob ulla oriretur offensio, fi de ipso aperissime scriptum effet sermonis adhibita eft in oracult obscuritas, cum quidem in aliis pluribus, tum verò in Danielis visionibus : quemadmodum in hac quoque que nunc in manibus ex prophetia que cum assyrios appeller, gubernantes intelligit. Eufeb. lib. 7. Demonftr. pag. 322. 323.

<sup>(</sup>e) Per otium verò unusquisque alia complura si observaverit, apud Prophetas inveniet, quasi de persona Asyriorum dicta qua nullo modo accommodari possunt Astyriis, sed regno quod per singula tempora universis gentibus dominetur. Etenim jam ettam Per-Jas apud Hebraos invenimus Assyrios nominari. Quocirca nune quoque putavimus, principatum Romanorum hoc oraculo signifieari. Gubernare enim spsum hunc , & eundem gubernari à Deo post Salvatoris nostri adventum cernimus. Nemo tamen suspicetus omnia nos dicere quacumque in divinis libris de Asyriis legunsur, ad Romanos esse reserenda, fatuum enim id, atque impudensia obnozium. Sed quasdam esse prophe-sicas voces, testimoniis qua de Christo se-runtur implicitas, quas dicimus de Romanis per Affyriorum as pellationem accipiendas ex nominis interpretatione , quod semper se-

meux passage: J'ai (u) appelle mon Fils de l'Egypte, peut se tirer ou des livres de Moile, dans lesquels il est en substance, ou bien d'Osée, où il se trouve en termes formels dans l'Hebreu: qu'en (x) cet endroit du Pseaume: O Dieu, b mon Dieu, jettez sur moi vos regards; pourquoi m'avez-vous abandonné. Ces paroles v. 1. jettez fur moi vos regards, ne sont point dans l'Hebreu, c'est pourquoi Jesus-Christ les a omises en invoquant son Pere sur la Croix: que (7) dans cet autre: Ils ont couru dans l'ardeur de Leur soif. Il y a apparence qu'au lieu de à Versei qui veut dire, v. 5. in mendacio, on a écrit ir Sifu in siti: ce qu'il confirme par la version d'Aquila, de Symmaque & des autres Inteprétes; que c'est à ce passage du Pseaume : J'ouvrirai ma bouche pour PSLXXVII. vous parler en paraboles, &c. que Jesus-Christ fait allusion dans v. 2. faint Matthieu; & il combat ceux qui prétendant que l'endroit Matt. XIII. cité par Jesus-Christ étoit d'Isaïe, avoient (z) ajoûté le nom de ce Prophéte au texte de l'Evangeliste; parce, dit-il, que cela ne se trouve point dans les meilleurs exemplaires.

VIII. Mais ce n'est pas seulement dans l'Hebreu & les traductions qu'Eusebe a cherché le vrai sens des Ecritures; le grand usage qu'il avoit des livres saints, lui fournit encore des réflexions qui peuvent beaucoup servir, à en éclaircir ou résoudre les difficultez importantes. Il remarque par exemple, que (a) le passage cité dans l'Evangile, au sujet des trente

Suite.

Pfal. LXI.

(u) Ibid. lib. 9. pag. 427,

(x) Cum in hebraico exemplari, illud, respice in me, non compareat, sed in solis Septuaginta interpretibus primo versui inseratur, jure à Salvatore nostro hæc vociferance, pratermissum est. Euleb. Comment. in Psal. XXI. pag. 79.

LXI. pag. 194. (2) Hac porrò solvit Evangelium, cum ait; Hac omnia locutus est Jesus in parabolis, ad surbas, & sine parabola non loque-

batur eis ; ut impleretur quod dictum eras per Prophetam dicentem, &c. Per quem Prophetam hac dicta sunt, nisi per hunc Asaphum? Quod non intelligentes quidam adjecerunt evangelie, per Ilaiam prophetam: sed in accuratis exemplaribus, sine additamento illo, per Isaiam, ita fimpliciter dicitur : Us impleretur quod dictum eras per Prophetam dicentem, Oc. Euleb. Comment. in Pfal. LXXVII. pag. 462.

(a) Tunc impletum est quod dictum est per Hieremiam prophetam dicentem: Et acceperunt triginta argenteos, &c. Ubi diligenter considerabis, cum hac non habeantur apud Hieremiam prophetam, num arbitrari oporteat, ea per quandam malitiam, ex illo sublata esse, an verò librarii erratum fuisse, qui negligentiùs sanctorum Evangeliorum exempla confecerit, & ex negligentia in errorem inciderit, & pro Zacharia posuerit Jeremiam: ut pote cum ita scripto opus fuerit : tunc completum est quod dictum est per Zachariam prohetam. Pro eo autem quod perperam conversum est, o miseruns

<sup>(</sup>y) Pro illo autem in fiti Aquila, in fallacia; Symmachus verò in mendacio; quinta editio, in falso; & alia ttem editio, in dolo interpretati sunt. Verisimile itaque est in nostra quoque lectione positium primo suisse, in mendacio, ita ut diceretur, cucurrerunt in mendacio, id est immici & insiduatores mei, non duce veritate, sed cum se se totos mendacio tradidiffent, cursum & studium fuum contra me direxerunt : sed sequentibus remporibus lapsu graphico, pro illo ir Vidu, id est, in mendacio, ir divu, id est in sici, possium suise. Euseb. Comment. in Psalm.

marcs d'argent que Judas reçut pour le prix de sa trahison, ne se lit point dans Jeremie, quoique l'Evangeliste le cite comme de ce Prophéte; mais il dit ou qu'on l'en a ôté par malice, ou que c'est une inadvertence des Copistes, d'avoir écrit Jeremie au lieu de Zacharie, dans lequel l'endroit cité se trouve. Et il présere la traduction d'Aquila, project argentum in domo domini ad figulum, au lieu de in fornacem, selon les Septante. Sur ce que Jesus-Christ alleguant aux Juiss l'action de David, qui entra dans la maison de Dieu, & prit les pains de proposition, ne dit point, comme il est rapporté au livre des Rois, que ce suit sous Abimelech, mais sous Abiathar, Grand Prêtre; il répond (b) ou qu'Abimelech se nommoit aussi Abiathar, ou bien qu'il étoit simple Prêtre, Abiathar ayant alors le Souverain Sacerdoce; aussi remarque-t'il qu'il n'est point dit au livre des Rois qu'Abimelech su Grand Prêtre. Il dit (c) qu'il a cherché

Marc. 11.

eos in domo Domini in fornacem, dictum est illud : & dedi eos in agrum figuli. Planè enim ipfa prophetia in templo Domini projecsum suisse argentum duitur, & ab evangelio uidem in templo. Projectis enim, inquit, Judas argenicis in templo, recessit. Et sane aquum est ex illis argenteis in templum fuiffe profanatum, & completum fuiffe illud: ecce relinquitur vobis domus vestra deserta. Porrò ettam illud contemplare, num fornax dicta sie domus Domini, propierea quod in Templo Dei quasi in fornace conflatoris, animos ex divinarum sermonum calore atque igne transformari contingit; aut alioqui non puros , dum tanquam in fornace , igne explorantur , redargui. Ideirco Aquila , dum ita convertis; & projecis argentum in domo Domini ad figulum; plane nos doces quemadmodum divinum verbum, instar figuli habitet in domo Domini, & corum qui illuc accedant animas informet ac renovet, Euseb. lib. 10. Demonstapag. 481.

(b) Cum autem in Evangelio secundum Marcum, ita locutum Salvatorem esse scribatur: Namquam legistis quid seceris David, quando necessitaiem habuit, & esurivit inse & qui onecessitaiem habuit, & esurivit inse & qui one eo erant? Quomodo introsvit in domum Dei sub Abiaihar principe Sacerdotum, & panti propositionis manducavit? Quis non animi pendeat quaratve, qua ratione hic Servator, non Abimelechi, sed Abiatharis mentionem secerit? Ad quam rem soriè quis respondeat, binominem Abimelechum suisse, ita ut it ipse suerit qui Abiathar. Es sanè mox ejus blius Abiathar

distus in libro regnorum fertur: qui solus à Sacerdotum cæde elapsus, cum Davide erat. Alius fortasse dixerit, in historia Abimelechum ut Sacerdotem memorari; at hoc loeo Salvatorem dixisse Abiatharum eo tempore susse principem Sacerdotum: introtut, att, David in domum Dei sub Abiathar principe Sacerdotum. Sanè verò historia, cæsos Abimelech & Sacerdotes à Saide memorans, nihil de principis Sacerdotum nece navravit. Euleb. in Psal. XXXIII. pag. 130.

(c) Cum verò diu apud me ipsum quasierim , & divinas scripturas percurrerim ut invenirem si quando ea convallis de qua his sermo est, in diebus Ozia obturata sie à facie terra motus, in regnorum historiis nihil sane inveni : nam neque terra motum illis temporibus ullum ex us qui terris 👉 regionibus folent accidere, neque alind quidpiam sale de convalle aliqua factum effe, in illis scriptum est: Narratur autem quemadmodum Ozias initio justus sueris, deinde animo sublatus, per seipsum Deo sacrificare ausus sit, quare de illius facie lepram efflorusse, koc quidem in regnorum libris continetur. At Josephus præter ea quæ in sacris libris scripta sunt, enam ea qua intrinfeeus, quajs secundo loco apud Judaos habentur , Jumma diligentia persecuent , ut poid qui Hebraus ab Hebrais existeres , qua illius regis temporibus evenisse commemores, jam audire poses. Narras enm quemadmedum urgentibus Oziam' Sacerdotibus , us de templo exires neque adversus. Deum peccares, ille iratus sit, illisque mortem minatus,

inutilement

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX. 369 inutilement dans l'écriture, le tremblement de terre que Zacharie dit être arrivé du tems d'Ossas Roi de Juda, & qu'il n'en est fait mention que dans l'historien Joseph. Quant aux explications qu'il donne sur certains endroits de l'Ecriture, en voici quelques-unes de celles qui nous paroissent plus singulieres : que (d) la celebre prophétie de Jacob touchant la venue du Messie ne doit pas s'expliquer de la seule tribu de Juda, mas de de toute la nation Juive : que (e) ce passage d'Isaïe : Pai vu le Seigneur assis sur un trone élevé, &c. doit s'entendre du Fils, & non pas du Pere, ce qu'il prouve par ces paroles de saint Jean: Isare a dit ceci lorsqu'il a vu sa gloire, & qu'il lui a rendu témoignage: que (f) le nom de Nazaréen vient de Nazer, qui signifie huile, à cause que les Prêtres étoient consacrez par l'onction, ce qui faisoit qu'on les appelloit Nazaréens: & (g) celui d'Hebreu ou d'Heber oncle d'Abraham, ou plûtôt de la maniere de vie de ces premiers Patriarches, qui n'avoient ni attache ni demeure fixe sur la terre; car c'est comme qui diroit passants. Que les bêtes fauvages, au milieu desquelles il est (h) dit dans saint Marc, que

niss quiescerent: intereà verò motus quidam serram concusserit, discissoque templo splendor ingent illuxerit, qui etiam regis faciem invaserit, & sic è vestigio illum in lepram incidisse. Ante urbem verò ad locum qui dicitur Evoge, abscissam esse de monte dimidiam partem que ad occidentem versa erat: convolutamque per quatuor stadia ad montem stetisse qui Orientem spectabat, itaque de aditus de hortos regios obsurasse. Hac sanè ego in libris Judaïca antiquitatis, posita apud Josephum deprehends. Euseb. lib. 8. Demonst. pag. 291.

(d) Judam verò hic non ipsam tribum intelligit, sed quoniam denominatione quadam posterioribus temporibus à regali tribu Juda, omnis Judaorum natio dicta est, ita quidem ut hodie quoque Judai nominentur; valdè mirabiliter, & prophetice omnem Judaicam gentem Judam nominavit, sanè ut nos quoque Judaos appellare consuevimus. Tum assivmas non prius defuturos de gente ipsorum principes ac duces quam is adveniat quem prophesia significas. Euleb. lib. 3. Demonstr.pag. 95.

3. Demonstr.pag. 95.
(e) Ibid. lib. 7. pag. 312.
(f) As verò prisci quidem Sacerdotes, cum oleo comparato quod apud Mosem Nazer appellatur, ungerensur, ex derivatione à Nazer vocabansur Nazirai. Ibid. pag. 349.

Tome IV.

(g) Hebraos verd justius appellaveris, sive ab Hebero nomen ducas, sive potius à vocis illius significatione. Hebraos enim quasi transcumes interpretari possis: qui à terrarum commercio, ad prapotentis Dei contemplationem transferint. Euseb. lib. 7. Praparat. pag. 309.

(h) Ad hac verò etiam impudentissimi damoniorum principes, qui in meridie vigence folis luce apparere aufi funs, accesseruns ad eum. Nam cum alii proprias sibi tenebras fectentur, & in fola nocte phantasias movere soleans, qui impudentissimi sunt, etiam in die apparere audent, & in mediis solaribus radiis. Tales erans qui Salvasorem adorti sunt ; in die namque hujusmodi spiritus accedebant ad eum, in nochibus autem alii. Quare dicitur posteà non timebis à timore nocturno, & a negotio perambulante in tenebris. Cum autem invictam & infuperabilem ejus virtutem cernerent, agmine simul instructo, multitudo adversariarum potestatum ipsum aggressa est. Videturque mihi illos olim qui apud homines dii existimabantur, itemque adversarios spiritus, stupendam quandam naturam & virtutem sibi omnibus exitiosam, in homine Salvatoris nostri cernentes, unà congregatos undique confersim accessisse us irrumperent in eum. Et primò quidem diabolum aliorum particularium spirituum opera ipsum ten-

Aaa

Tesus-Christ habitoit dans le desert, étoient des démons métamorphosez: que (i) dans le nombre de cinq mille hommes que Jesus-Christ rassassa dans le desert, l'Evangile n'a pas prétendu comprendre les femmes & les enfans qui étoient de la troupe. Que (k) l'esprit mauvais qui agitoit Saül, étoit l'esprit d'envie: PLCXXXV. enfin expliquant cet endroit du Pseaume : Il a devisé la mer Roud en la séparant en parties; il dit (1) que les Hebreux prétendoient sur une ancienne tradition, qu'il s'étoit fait douze routes differentes dans la mer Rouge, pour ouvrir un passage à part à chacune des douze tribus.

Suite.

y. 13.

IX. Comme Eusebe a fait un Commentaire exprès sur tous les Pseaumes, outre qu'il en explique un grand nombre dans sa préparation & sa démonstration Evangelique; nous avons plus de ses remarques sur cette partie de l'Ecriture que sur aucune autre. Il pose pour certain que (m) tous les Pseaumes ne sont point de David, & que c'est pour cela qu'on ne les a point intitulez, le livre des Pseaumes de David; mais simplement le livre des Pseaumes. Or quoiqu'il ne s'ouvre point sur les raisons qui lui avoient fait prendre ce sentiment; on peut dire néanmoins qu'il ne l'a embrassé, que parce qu'il a crù que les titres de chaque Pseaume faisoient partie de l'Ecriture, & par conséquent qu'on devoit les attribuer à ceux dont ils portent le nom dans ces titres: cela paroît clair par un endroit de ses commentaires, où il refute certains Interprétes ou Commentateurs, qui prétendoient qu'au lieu d'Abimelech, devant lequel il est dit au

sasse: quare dictum est, & erat cum feris. Quibufnam feris? Id aperit in sequentibus fermo præsens his verbis, super aspidem & basiliscum ambulabis, &c. Erenim ju verifimile est , tali specie , talique forma suscepta, malignæ quædam Virtutet , Principatus & Potestates, rectores mundi tenebrarum harum, ac spiritualia nequitia, per aerem volantes, sive allegorico more, aspides, ba-filisci, leones & dracones vocatæ, sive ob malitia fimilitudinem his comparata, omne sentationum genus in ipsum moverunt. In fine autem omnium conspicatus diabolus, eum fuper afpidem & bafiliscum ambulare, omnesque spsi subditas operationes conculcare; ipse demum accessit humilis & formidolosus, ipsique interrogationes in evangelio descriptas proposuit, tentans eum. Euseb. Comment. in Pfal. XC. pag. 599.

(i) Quid autem mali fecit ? An quia Egros curavit, damones fugavit, mortuos

suscitavit? An quia ex quinque panibus totidem millia hominum in cremo sanavit, exceptis mulieribus & parvulis. Ibidem, in Pfal. IV. pag. 30.

(k) Spiritus malus in Saiile erat, à que permotus mvidia inflammabatur in Davidem. Ibid. in Psal. LVIII. pag. 264.

(1) Aiunt Hebrai in duodecim sectiones divifum fuisse mare secundum numerum duodecim populi tribuum, ita ut fingula tribus, separatim in adsignato sibi meatu per-transirent. Ibid. in Ffat. LXXVII. p. 468.

(m) Neque verò ut quis forte existimaverit, omnes Pfalmi sunt Davidis; sed aliorum quoque Prophetarum, qui pfallendo prophetica oracula edebant; quare apud Hebraos universa Psalmorum scriptura; non Davidis fert inscriptionem; sed indefinite liber Pfalmorum vocatur. Euseb. 472 gument. in Pfalm. pag. 2,

titre du Pseaume 33. que David contresit son visage, il faut lire Anchus Roi de Geth, chez qui ce Prince se réfugia; car il les XXI. 1. taxe (n) de temerité en ce qu'ils osoient avancer qu'il y eut dans l'Ecriture une faute si grossiere, que pour le nom d'un étranger, elle eût mis celui d'un Prêtre de Dieu. Ailleurs (0) bien persuadé que les Pieaumes qui portent en titre le nom des fils de Coré sont d'eux, il n'est en peine que de sçavoir si ce Coré est celui qui vivoit du tems de Moise, ou un autre qui étoit contemporain de David. Quant à l'attribution qu'il fait des Pseaumes; de cent trente-un ayant des titres, il en donne (p) septante-deux à David, onze aux fils de Coré, douze à Asaph, un à Ætham Israëlite, deux à Salomon, un à Moyse, & il l'appelle les autres anonymes, parce qu'encore qu'ils ayent un titre, on n'en connoissoit point l'Auteur. A l'égard de ceux qui n'ont point d'inscription ou de titre, il veut (q) qu'on ait recours au titre des Pseaumes précédents. Il croit que (r) le Pseaume CXVIII, de

(n) Dicet fortaffe quispiam : Cum in hifloria de Achimelech non feratur Davidem immuraffe vultum fuum, lapfu graphico nomen Achimelech pro nomine Anchus posi-tum est : clare enim in historia Anchus dicitur immutasse vultum suum, quando saliva ejus diffluebant , & quaft tympano pulsabat. At ego audax temerariumque facinus arbieror effe, pronuntiare confidenter divinam feripturam lapfam effe , & tale vitium praferre, ut pro viro alienigena, Sacerdos Domini ponatur; cum maxime hebraica lectio oreliqui interpretes omnes Achimelech circumferant. Euleb. Comm. in Pfal XXXIII.

pag. 129.

(p) Psalmi non inscripti sunt XIX. inscripti vero CXXXI. inscriptorum autem

ha sunt divisiones. Davidis septuaginta duo Pfalmi funs : filiorum Cere undecim; Asaphi duodecim; Ætham Israehtæ unus; Salomonis due ; Moyfis unus , Anonymi feptemdecun ; Allelma inferipei quindecun. Anonymi autem dicuntur quotquet infersptionem quidem habent, neque cujus fins enuntiant. Euseb argument. in Pfal. p. 2.

(q) Eorumque superius diximus de Psalmis qui sine additamento Davidi, sive Davidis inscribuntur, non immemores illis in prasenti traditionem qua ad nos usque pervenit, adjiciemus. Sic aiunt itaque Hebræi de Psalmis qui talem præferunt inscriptionem; oportere ad superiores recurrere, atque objervare, quinam effet Pfalmus qui praires alus subsequentibus sive nullam prorsus inscriptionem ferentibus, sive Davidi inscripiis ; arque accepta ab illo Pfalmo inscriptione, sententiam subsequentium Pfalmorum spfi accommodari oportere. Præfens itaque Pfalmus, qui vigefimus septimus est, istam haber inscriptionem, pariterque XXVI. XXV. & XXIV. fed XXIII. Pfalmus eras Davidi inscriptus, similiterque XXII. Unde secundum hebraicam traditionem consequens est reliques omnes pro psalmis ad eaudem rationem reputandos effe, ac prasentem similiter Psalmum supplicationes complectentem. Euleb, Comment, in Pfal. XXVII. pag. 104.

( A ) Habent quoque illi ( Hebrai ) opera sua versuum numeris comprehensa, cujusmodi est magnum illud Mosis carmen, Psal-

<sup>(.</sup>o) Si quidem filii Core tempore Moifis in deserto fuerant. Deinde verò cum pater eorum Core in Moifen seduionem concisaffer, asque in familia sua perisset, contigit us fi-Lis ejus non una cum patre interirent : & quia paterna impietatis participes non fuerant, sed pænitentiam, & maximam erga Deum pietatem exhibebant, tanta apud Deum approbatione digni fuerunt, ut etiam prophetiæ gratia ornarentur. Ex corum porrò successione, tempore Davidis alius Core exortus est, priori cognominis; & huic nati aliu Sive iguur hi postremi, sive priores alsi, captivitatem populi que longo posteà sempore accidit, ac Judeovum populi in omnes gentes dispersionem hoc in Psalmo vatieinaneur. Ibid. in Pfal. XLI. pag. 173.

même que le grand Cantique de Moïse, ont été écrits en vers heroïques. Que (f) les Pseaumes ne sont point dans leur ordre naturel, mais qu'ayant été perdus ainsi que les livres de Moïse, pendant le long espace de tems que les Juiss se livrerent à l'idolâtrie, Esdras ou quelques autres Prophétes qui parurent ensuite, en firent la recherche, & les placerent de suite à mesure qu'ils les recouvroient; ensorte que les premiers trouvez furent mis les premiers, & que l'on mêla sans distinction les Pseaumes de David, avec ceux de Coré, d'Asaph, de Salomon & des autres, pour n'en faire qu'un seul livre. Suivant l'Hebreu & les meilleurs exemplaires grecs, il divise (t) tout le livre des Pseaumes en cinq parties, dont la premiere comprend les quarante premiers, la seconde les trente-un suivans, & les autres de suite dix-sept, seize, quarante-cinq; mais il remarque (u) qu'ils n'étoient point cottez dans l'Hebreu. Il tire (x) l'étymologie du

musque Davidis centessimus decimus octavus, quod utrumque eo versuum quod heroïcum Graci vocant, genere continetur. Quippe hexametris syllabarum sedecim ambo constare dicunt. Reliqua vero carminum apud eos genera, ex trimetris ac tetrametris versibut, pro lingua sua proprietate, constata perhibentur. Euleb. Praparat. lib.

11. pag. 514.

(f) Observandum autem est non ad seriem historiæ temporum, Psalmorum ordinem conflututum effe : fiquidem multium commutatur, uti regnorum liber ac vel ipse ordo declarat. Cum itaque multo idololatria genere, Judaïcus populus detineretur, dicunt eo usque devenisse, ut patrias scripturas è memoria obliterarent, ita ut neque Mosaica legis liber ultra reperiretur, neque paterna pietatis memoriam confervarent. Enimuero Prophetas impietatem suam coarguentes interfictebant. Nihil itaque mirum est, in tali temporum conditione, Psalmos aliquot olim in Pfalmorum libro occurrentes, longo annorum curriculo injuria obliteratos excidisse. Sub hac autem aiunt, five Esdram, sive alios quosdam Prophetas, ipsos colligends curam suscepisse, posteaque Pfalmorum librum consecrasse, nec confersim repertos omnes fuisse, sed diversis temporibus. Primos autem collocasse cos qui primi inventi fuerant; hincque factum ut ii qui à Davide conscripti sunt, non consequenter jaceant, sed commixti cum iis qui filiorum Core , Afaphi , Salomonie , Mofis , Aman , Athan , Iduhum , rursumque Davidis inscribuntur. Non ratione temporis quo primum editi & pronuntiati, sed quo deprehensi sunt. Hincque contigisse ut qui tempore posseriores erans, cum primi reperti suerint, primi repositi sint, ac vice versa qui primi suerant, quia post alios eruti sunt, posseriorem in locum sint constituti: quod ipsum in Prophetis sattum deprehendas. Euseb. prolog. in Psal. pag. 7.

(t) In partes porrò quinque Hebrai librum Pfalmorum dividunt. Prima pars à primo ad quadragesimum Pfalmum complettitur; secunda à quadragesimo primo ad septuagesimum secundum; tertia à septuagesimo secundo ad ottogesimum ottavum; quarta ab ottogesimo nono ad centesimum quintum; quinta à centesimo sexto ad sinem. Ibid. pag. 2.

(u) In hebraïco Psalmorum libro, Psalmi omnes, sine numeri additione varie inferipti sunt. Et sunt quidem alii conjuncti,

alii verò divisi. Sanè primus & secundus, justa hebraïcum copulantur: nonus contra qui apud nos conjunctus est, in duos apud hebraïcum textum distributur. Ibid. p. 7.

(x) Videtur Pfalmus à Pfalterio ex nominis consonantia sic nuncupatus. Dicitur autem pfalterium instrumentum musicum, forma à cithara distinctum, canticum verò hujusmodi instrumento pulsatum, Pfalmus appellatur. Canticum porro dictum musicum est sine instrumento modulate prolatum, Pfalmus autem cantici dicitur, quanda præcunte cantici modulatione, pfalterso pulsatur. Ibid. pag. 6,

mot Pseaume, du psalterion, sur lequel on les chantoit, & fait (y) David auteur de cette maniere d'honorer Dieu par des Hymnes & des Cantiques mesurez; ajoûtant que ce saint Roi a introduit encore d'autres coûtumes beaucoup au-dessus de celles qui sont prescrites par la loi de Moïse, & (z) que le livre des Pseaumes renferme plusieurs choses importantes qui ne sont point dans le Pentateuque. Quoiqu'il suive la version des Septante, il cite (a) le passage du Pseaume 95. Dites dans les Nations que le Seigneur a établi son regne, sans y ajoûter, par le bois, v. 10. comme plusieurs anciens Peres lisoient, & particuliérement faint Justin, qui reproche aux Hebreux d'avoir ôté ces mots, dont en effet nous ne trouvons rien dans les exemplaires qui nous restent.

X. Voici quelques autres endroits d'Eusebe qui peuvent servir à l'histoire de l'Ecriture Sainte. Il croit (b) que depuis que Rebecca eut enfanté Jacob & Esaü, Isaac garda la continence le reste de sa vie. Que (c) le Philosophe Aristobule, qui a dédié un livre au Roi Ptolemée, est le même dont il est parlé au commencement du second livre des Machabées. Que (d) Job a vêcu avant Moise. Que (e) depuis le retour de la captivité de Babylone, les Grands Prêtres eurent le gouvernement civil de

(z) Euleb. Comment. in Pfal. LXXVII.

pag. 468. 470, 477.

(a) Euseb. Demonstrat. lib. 2. pag. 47.

Comment. in Psal. pag. 636.

tuam cum uxore confuctudinem circumferipsiffe fertur exemplo continentiæ singulari.

Euleb. lib. 7. Prapar. pag. 310.

(c) Jam verò tempus est, uti Aristobulum , qui ad domesticam sapientiam , Aristotelica philosophia studium adjunxerat, de membris qua Deo paffim in scriptura tribut videantur, disputantem audiamus. Ille autem ipfe est cujus liber Machabæorum fecundus sub initium mentionem facit. Is igitur in eo quem ad Prolemæum regem scripsie libello , hunc in modum differit , &c. Euleb. lib. 8. Præparat. pag. 375.

(d) Quin etiam Job vir & justus, & . verus, & inculpabilis, & ab omni mala reabstinent, ante Mosis ætatem celebratur, qui cum pietatis erga Deum universi gratia per omnium bonorum substam ademptionem vexatur, constanter omnia sustinuerit maximum veræ religionis exemplum, omni sua posteritati reliquit, quippe qui verè philosophiam illud verbum olim acclamaverit: nudus egressus sum de ventre matris mez, & nudus abibo. Euleb. lib. 1. Demonstr. p. 10,

(e) Euleb. lib. 7. Praparat. pag. 391, o seq.

<sup>(</sup>y) In libro Pfalmorum omnia feu in magno ac publico penuario reconduta funt. Ob-fervandum autem est librum Psalmorum, post Moysis legem, novam completti dottrinam, ipsamque post memoratam Moysis scripturam, secundum, ad doctrinam spectantem, esse librum. Cum itaque post mor-tem Moysis & Jesu, & post Judicum tempus , David atatem duxerit ; ut potè qui Salvatoris pater nuncupari meruerit, novum ipse modum, psalmodiæ scilicet, primus Hebræis tradidit; quo illa quæ de sacrificiis à Moyse sancita fuerant, de medio tollit, (c'est-à-dire, qu'il prédit que ces sacrisices devoient un jour être abolis ) novumque divini cultús morem per hymnos ac jubilationes invehit : alia bene multa Mosis legem longe superantia, per totum opus edocet. Ibid. pag. 7. 0 8.

<sup>(</sup>b) Eundem (Isaacum) & uxorem dunzaxat unam duxisse, & semel tantum liberit operam dediffe monimenta divina testantur : qua unica vice, gemina prole suscepta, mu-

la Judée, jusqu'à ce que Pompée ayant pris Jerusalem, emmena captif à Rome Aristobute, qui par droit de succession, étoit en même-tems Roi & Grand Prêtre des Juiss. Que (f) le sceptre a manquéparmi les Juiss, toriqu'Auguste s'empara de la Judée; & qu'Herode, qui selon lui, étoit étranger, fut élevé sur le trône. Que (g) la prophétie de Balaam, touchant l'étoile qui devoit sortir de Jacob, s'étoit conservée par tradition, jusqu'aux Mages qui en prirent occasion de venir adorer Jesus-Christ, & que l'astre qui leur apparut au tems de sa naissance, étoit un astre nouveau, qui jusque-là n'avoit été vû de personne. Que (b) le regne de Salomon n'a été que de quarante ans; qu'il y (i) eut près de mille ans, depuis la mort du Patriarche Jacob jusqu'à David, & deux (k) mille depuis Balaam jusqu'à Jesus-Christ, suppuration qui ne s'accorde ni avec sa chronique, ni avec ce qu'il avoir dit plus haut. Que (1) l'on sçait par tradition que l'évangile de saint Marc ne contient rien qui n'ait été prêché par faint Pierre. Que (m) les Apôtres avant la descente du Saint-Esprit, ne sçavoient point d'autre langue que la Syriaque;

(f) Nam simul atque Christus ad homines venit, Judzerum regia sublata est, continuòque illorum princeps desecit, qui quidem majoribus suis succederet, atque ex legibus propriis illis præsses. Tunc enim Augustus Romanorum primus accepit imperium, & Herodes ab externis gentibus accitus, illarum rex constitutus est. kulch. lib. 3. Demonst. pag. 96.

(g) Hoc vaticinio commotos ais successores Balaam (id enim incolume exitisse adhuc, ut par est, apud illos, cum in culo ignotum quoddam sidus, prater cognida nobis & consueta supra verticem ut sic dixerim & ad perpendiculum terra sudam constitutum inspexerunt) festinasse, ut in Palestinam terram pervenirent, utque sciscitarentur de rege qui per cam stellam quam ipsi viderant significabatur. Euseb. lib. 9. Demonstrat, pag. 417.

(h) Si quis regni Salomonis tempus inquirat, quadraginta non amplius annos inveniet. Eusch. lib. 7. Demonst. pag. 351.

(i) Quomodo igitur iliud: non deficiet princeps de Juda. Neque dux de semoribus ejus, ut quispiam sortasse putaverit, ad principes de tribu Juda ac duces referretur; quando videntur ex quo tempore mortuus est Jacob, totis propemodium mulie annis, non ex una tribuspsius Juda prosecti, sed ex alia alius usque ad tempora David, kuseb, lib.

8. Demonft. pag. 371.

(k) Dici vero hæc videntur à Balaam, sanquam longis deinceps post ipsum semporibus perficienda essent ea, quæ ab isso canebantur: nam duobus milibus annorum post illud vaticinium completa suut hæc, quo videlices tempore Salvator noster cum hominibus versatus est. Euleb. lib. 9. Demonstr. pag. 421.

(1) Petrus verò ex nimia quadam reverentia, ne dignum quidem se scriptione evangelii existimavis. Sed ejus Discipulus ac familiaris Marcus in Commentarium retuisso ejusaem de rebus gestis Jesu, narrationes memoratur. Euseb. lib. 3. Demonst. p. 120,

(m) Caterum hoc quoque diligenter confidera. Nam si ipsi & seductores, & impossores erant, & pratereà imperiti, omninca que vulgares, ui constat, quim ettam bari, & qui non plusquam Syrorum linguam nossent, quomodo in totum progressi sunt terrarum orbem? Euteb. lib. 3. Demonst. pag. 112. Quid? Si Discipuli, ut sit, suo pracepters respondissent, ac dixissent: quo tandem modo issud à nobis sieri poterit? Quomodò Romanos exempli gratia publicè docebimus? Quomodo autem Ægyptios alloquemur? Qua verò lingua, hommes unam Syriacam vocem audire solti, apud Gracos utemur? Ibid. pag. 136.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XIX. 378 ce qui fait voir que selon Eusebe, c'étoit la langue vulgaire du pays. Il y a apparence, que c'est en opposant cette langue au vrai Hebreu, qu'il dit en un autre endroit que (n) S. Matthieu écrivant son Evangile, avoit interprété à sa façon, les lieux qu'il cite de l'ancien Testament. Enfin on peut remarquer (0) qu'il a cru que les montagnes de Thabor & d'Hermon, étoient les mêmes où Jesus-Christ s'est transfiguré, & où il se retiroit sous vent pour prier : qu'il (p) cite quelques endroits de faint Matthieu, autrement que nous n'avons dans nos vulgates, & que (q) dans le texte hebreu de la prophétie de Jacob, il y avoit de son tems Siloam, au lieu que l'on y lit aujourd'hui Siloach.

XI. Non-seulement, Eusebe enseigne que c'étoit par la tradition Ecclesiastique que nous devons nous assurer de la cano- rité de la nicité des livres saints; mais il propose (r) encore cette même tradition de l'Eglise répandue par toute la terre, comme la confirmation des verités qui sont contenues dans l'Ecriture; & la régle invariable de notre foi. C'est sur ce principe que combattant Marcel d'Ancyre, il lui adresse ces paroles remarquables. » (f) Pourquoi, lui dit-il, vous précipitez-vous d'abîmes en

Sur l'auto-

(n) Pro illo: loquar propositiones ab inisio, Matthæus Hebraus cum effet, propria interpretatione usus dixit : Eructabo abscondita a constitutione. Euseb. Comm. in Pfal.

LXXVII. pag. 463.
( o ) Horum porrò montium variis in lecis meminit veteris Testamenti historia; arbiprorque his in montibus, mirabiles illas Salvatoris nostri transfigurationes, frequentes-

que moras fuisse, quando cum hominibus versabatur. Euleb. Com. in Pf. LXXXVIII.

(q) Porrò hic quifnam alius fit , nifi à Paire ad nos misus Deus verbum? De quo etiam Moyses au : Non deficies princeps de Juda, &c. Pro illo enim cui repositum est . m hebraico habetur Siloam cum videlices qui hic habetur Siloam hoc eft miffum , eriam illic fignificante oraculo. Euleb. lib. 7. Demonft. pag. 333.

(r) Hæc sunt illa quæ breviter & per compendium Galatis proponimus conside-randa, ex illa ipsa ad Galatas epistola Pauli, in qua fidei falutaris illa mystica continetur generatio : In nomine Patris , & Filii , & Spiritus fancti. Qua praterquam quod fint divinis litteris confignata, funt etiam majorem in modum confirmata per traditionem Catholica Ecclesia, qua à fine ad finem terrarum diffunditur, qua per non scriptam traditionem, sacrarum scripturarum testimonia confirmat & obsignat. Eufeb. lib. 1. cap. 1. cont. Marcell. pag. 9.

(f) Hic jam quivis et aggerat : Quid temetipsum de ridiculo habes homo? Quorsium in rebus quas non didicists, te per pracipitia agis , dum in scriptis illas decidis? Quorsum non custodis ea qua suscepssis ab eccle-siasticis Pairibus & Doctoribus? Novitates sequeris qui nuper natam, & à fide alienam distortionem in vitam submiroducis, dum regnum Christi circumscribis novitio

<sup>(</sup>p) Quoniam verò Mosis verba illa legis loco proponunt : non adulterium committes , o mortem contra adulteros, panam conftituunt; qui autem doctrina evangelica legem describit, ita ait: Dictum est antiquis; Non machaberis: Ego autem dico vobis, ne ab initio quidem capere. Euleb. lib. 1. Demonstrat. pag. 15. Cum ergo ampliori, quam quæ hominem deceat authoritate leges invenerit, diviniore etiam quam qua à Mose prastari pottierit virtute, in toto orbe servandas sacrosanctas suas leges per suos Evangelistas descripsit, dum ita ad illos dicis: Audistis quod dictum sit antiquis: Non occides, ego autem dico vobis, ne irafci quidem temere, & quacumque his adjuncta in publico descriptis ipsius documentis cirsumferuneur. Euleb.lib. 9. Demonft. p.444.

» abîmes, en dogmatisant des choses que vous n'avez point » apprises? Pourquoi ne gardez-vous point ce que vous avez » reçu des Peres & des Docteurs de l'Eglise; y a-t'il, quelque » Evêque, quelque Concile, quelque auteur Ecclesiastique, dont » vous puissiez authoriser vos sentimens? « C'est pour cela aussi, qu'avant que d'entrer en preuve contre cet Evêque, il proteste (t) préalablement, qu'il n'avancera rien de nouveau, rien de son invention ou de sa propre sagesse, mais que son dessein est de proposer la soi de l'Eglise dans toute sa pureté, » telle, dit-il, » qu'elle l'a reçue de ceux qui ont vû & oui dès le commen» ment, & qu'elle la conserve inviolablement encore au- » jourd'hui.

Sur l'éxiftence de Dieu, & l'idée naturelle que nous en avons, & fur la Trinité. XII. C'est une opinion constante dans Eusebe, que (\*) tous les hommes ont naturellement dans l'idée, qu'il y a un Dieu, & ce que c'est; que cette idée leur a été imprimée par le Créateur, & que ce n'est qu'en la rapportant mal (\*) qu'ils sont

quodam principio & temporali quod fine quoque terminandum esse doces ...... hæc autem ubinam dudicisti? Quis horum tibi informatur extiti ? Episcopus quis? Synodi quæ? Quod scriptum abs homine Ecclesia-slico? Euleb. lib. 2. cont. Marcell. cap. 4.

pag. \$3. \$4.

(t) Istis porrò conjunctas copulaturus sum de Servatoris nostri divinitate rationes: nihil à me ipso noviter adinventum, aut domi mea natum, ex opinione profectum sapientia alicujus mea edicturus: sed Ecclesia Dei doctrinam pra me laturus incorruptam quam à testibus auritis olim asque oculatis verbi acceptam ab initio illa custodit adhuc inviolatam. Euseb, lib. 1. de Ecclesias.

theolog. proæm. pag. 60.

(u) Ac primò quidem eximium illud esse ac salutare in primis, quod Dei nomen essentiamque significat, ipsius natura ductu impressisse animo per sese notionibus, vel divinitus potius inspiratis, nemo non intelligit: hac enim omnes populi, communi quodam rationis sensu pracepere, cùm id omni animo ratione & intelligentia pradito, idem hujus universitasis artifex, naturalibus quibus amiversitasis artifex, naturalibus quibus animo cogitationibus inservieris. At verò nequaquam ad ejusmodi religionis institutum adhasere, quod rationis iumen ostendebat. Nam unus fortassis, alterve dumtaxat, aut si qui alii sanè paucissimi, quos Hebraorum littera celebrarum; quum ad nullam rerum earum qua oculis usurpantur, haustam animis de divino numipe notionem assixisent,

sed earn ad magnum illum ac præpotentens orbis hujus uneversi molitorem, ab corum qua fub afpettum cadunt omnium ab turb4 constanti ac certa mentis inductione sustu-lissent, eundem unum esse Deum, simulque omnium Servatorem, ac solum bonorum authorem purioribut intelligentia oculis perviderunt. Cateri autem multiplici variaque animorum in caligine volutati, in impieratis barathrum ita corruerunt, ut brutorum animanteum ritu, honesti, utilis, bonique rationem una oculorum, & corporis volupsate metirentur. Itaque si qui vel corum aliquid invenirent qua fovendo curandoque corpori utilia putarentur, vel imperium aux tyrannidem occuparent, vel prastigiis veneficiisque prastarent ; eos ut superius commemorari, licet alioqui morti ac reliquis humana natura casibus obnoxios, tanquam eos, à quibus, cum bona, tum ipsam quoque salutem haberent, adeòque tanquam deos celebrarunt, ac venerandam illam, augustamque notionem quam à natura hauserant aique expresserant, in cos quot ejusmodi beneficiorum authores effe censebans, consulerunt. Euseb. lib. 2. de Prapar, pag. 72. 73. & Demonstrat. evang. lib. 8. pag. 363. 364.

(x) Non enim humanis vocibus, non lingua carnals, non labiis possiunt digna ae probè excogitata de Deo verba enumiari. Quod si cui libuerit, essicacem illam maximam & Deo dignam dostrinam audire, cui scilicet mentis sensus prævalidi suerint, is

tombez

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XIX. 377 tombez dans tant de différentes especes d'idolâtries. Il prouve (y) cette existence de Dieu par la beauté des créatures, par l'ordre, l'arrangement, l'harmonie, qui regne dans l'univers; par le mouvement des corps; traitant de sou & d'insensé, qui conque attribue au hazard de si merveilleux essets, si néanmoins, dit-il, l'obstination de l'homme peut se porter jusqu'à ce point; car l'évidence des choses, & sa propre raison le contraignent de reconnoître, que nul autre que Dieu ne peut en être l'auteur. Mais si tous les hommes ont cet avantage de connoître par les pures lumieres de la nature, l'existence d'un seul Dieu, c'est un pri-

animo intendat, seseque concitet ad ea aufcultanda quæ hic de immensa illa Dei virture feruntur : quæque ipfi cæli, totum in se complettentes, Creatorem fuum universo-rumque opificem hymnis & canticis celebrantes , proferunt. Ipfi namque cels qui fupremi omnium sunt , & sibi supposito firmamento eminent, qui universam cum sensibilem tum intellectu præditam naturam ambiunt, gloriam Dei non graca lingua, non alia dialecto prædicant; fed ipfis operibus, per suum videlicet ornatum, per concinnam, harmonicam & sapientijsinam constitutionem, authorem illius ita relle ordinati motus , ejusque immensam virtutem edocent. Ex magnitudine enim & pulchritudine creasurarum proportione quadam creator earum spectatur. Et invisibilia ipsius à creatura mundi, per ea facta funt, mtellecta conspiciuntur; sempiterna quoque ejus virsus & divinitas. Quisquis ergo absque ulla creatrice ratione, live devina aliqua virtute, colos suam condidiffe substantiam, tantam illam magnitudinem,talemque formam adornaffe purat, ac ira concinnum, ordinatumque motum corporibus ipfis adscribit, is sanè stultus & impius est ... docet dies, docet nemque nox cos qui mfitui peroptant, quam meffabilis sapientia, quam incomprehensibilis virtus sit Dei, qui ipsis temporum intervalla dimensus est. Si namque nullus esset qui his tempestatibus spatia & mierstina destinasses, sed temerario & inconsiderato motu asque casu quopiam hac existerent; oporteres sane non aqualibus spattis dies à seculo ordinatos suisse, aut confusa earum similiterque noctium tempora casu ac fortuito revolvi. Etenim temerario casui finitimus est inconditus rerum status, & fortuitam rem sequitur confusio; ut vice versa rectum ordinem ratio dirigit, concentumque ac con-cordiam rerum sapientia administrat. Mu-

tuæ sane illorum vicissitudines & concessiones; nam modò dies concedente nocte, modò noctes debitum ac mutuo datum spatium, aucta hieme ac tempestate repetunt; h.cc, inquam, tantium non vociserantur, ac seu edito clamore sapientissimum illum ab universorum Deo constitutum ordinem deprædicant, hominibusque Dei notitiam annuntiant. Euleb. Comment, in Psal. XVIII. pag. 71.72.

(y) Si dicatur enim temere ac sorte quadam sine ratione, & sponte sua, vita carentem & inanimatam materiam tot animalia, O singulis generibus inditam hujusmodi constitutionem, formas item & species ac tantam partium & membrorum concinnita-. tem , pulchritudinis varietatem , & tot difcrimina producta esse ; stultum certe , insanumque fuerit illud, & hominum qui verè anıma mortui fuerint ratiocinium. Quomodo enim quod vitam non habet alteri impertiat? Aut quomodo inanimatam animam conftituerit, aut irrationabile, quomodo quidpiam rationabile produxerit? Quo pacto primum movebitur aut aliud movebit, quod ex natura sua immobile sit? Hujusmods est terræ elementum ex quo omnia & varia prodiere animalium genera, quæ oculis, auribus, catevisque sensibus instructa sunt, vita, motu. O appetitu prædita? Homo verò sis longe. prastat, cum sit natura rationabilis, as: mentis & scientia capax. Num igitur ex ratione vacuo & inanimato elemento hac. omnia substiterunt ? At eum que hac confiteri nolit, rei ipsius vis & efficacia vincit, ac ipfum naturale ratiocinium vera dicere cogit; nimirum nec manimatam materiam, neque aridam, rationeque vacuam substantiam, horum effe causam: sed munds opificem effe mentem quandam divinam & creatricem, Dei nempe verbum, &c. Euleb. Comment, in Pfal, XCIII. pag. 623.

vilege (z) propre aux Chrétiens, d'être instruit du mystere de la sainte Trinité: la loi de grace nous élevant au-dessus de tout ce qui est dans le monde, & des Anges même, nous découvre ce mystere, caché jusqu'alors aux Payens & aux Juiss. Elle nous enseigne qu'il y a un Dieu, suprême moderateur de toutes choses; que ce Dieu est Pere d'un seul Fils, & qu'il y a un Saint-Esprit, dont la vertu & l'efficace se communique à ceux qui en sont dignes. Telle est la foi en la sainte & mysterieuse & bienheureuse Trinité du Pere, du Fils & du Saint-Esprit, que l'Eglise ayant reçu de Jesus-Christ, comme le sceau du salut qu'elle donne à ses enfans dans le Baptême, conserve inviolablement, C'est-elle qui fait proprement le (a) caractere des Chrétiens; par elle nous croyons que Dieu étant (b) un de sa nature, existe en trois Personnes, également éternelles & sans commencement.

Sur les bons Anges. XIII. A l'égard des Anges, nous avons (c) appris, dit Euse-

. (2) Nobis utique hanc gratiam in cognoscenda sacrosantia Trinitate solus ille solis patefecit in illa nostra mystica regeneratione, cum nec Moses, nec quisquam olim Prophetarum, priori populo hujus extiteris administer. Ad Dei quippe Filium atque illum folum pertinebat, hanc à Patre suo gratiam hominibus universis annuntiatam communicare ..... gratia per Christum salutans, cognitionem nobis reprasentavit supra mundanam & angelicam, dum populo illi verusto non rerettum , sed silentio prorsus obvolutum mysterium, in apertum profert: Deum nempe illum supremum rerum omnium moderatorem, saculis prioribus omnibus agnitum Deum ; Filn praterea unigeniti Patrem effe prædicandum ; Spiritus quoque fantli vim & efficaciam, iis qui digni fune impertitam: quam sanctam & mysticam, & beatam Trinitatem Patrie, Filii, & Spivulus sancti, ad certissimam spem salutis illius consequenda, qua per regenerationem fit in Christo, inde acceptam, Ecclesia Dei fideliter custodis. Euleb. lib. 1. adv. Marcell. pag. 3.

(a) Veritas autem illa qua? Quâ Deum esse Patrem edocemur: nempe qua Deum habere Filium nobis tradatur: quâ ad Spiritus sancts participationem ardenti desiderio excitamur. Qua sum insignia quadam Christianorum peculiavia, quibus Ecclesia Dei sancta à Judaïca politia discriminatur. Ibid.

(b) Quippe cum omnis mylsicudo mi-

nuatur atque augescat pro numerorum imminusione aut adjectione, sola unitas stabilitatem ac firmitatem sortita est; ab omni multitudine & procreatis ex se numeris segregata. Ideoque indivisibilis illius & ab alus omnibus discreta substantia imaginem præfert, cujus vi ac participatione univer-Sarum rerum natura subsistit. Unitas enim omnis numeri opifex est: quando quidem compositione & adjectione unitatum, omnis constat multitudo ; & sine unitate quidem , numerorum substantia cogitatione comprehendi non potest. Ipsa verò extra multitudinem subsistit , longissimè secreta, & omnibus numeris prastantior; cuncta faciens & constituens; ipsa verò à nullo incrementum accipiens. Hujus autem affinis est ternarius, qui nec ipse scindi, nec dividi potest, primusque est numerorum qui ex paribus & imparibus compositi sunt. Nam binarius numerus par , adjuncta fibi unitate ternarium, primum numerorum imparium procreavit. Porrò ternarius justitiam primut hominibus oftendit, aqualitatem dovent ? quippe qui principium, medium ac finem habeat aqualia. Atque hac mystica, sacrofantia 👉 regiæ Trinitasis imaginem referunt ; quæ cium in natura ortis ac principii experte confistat, omnium que ortum habent subfantiarum femina, rationes , caufafque in fo continet. Et ternarii quidem potentia, omnium rerum principium jure merito censeasur. Euleb. oras. de laudib. Constant. pag. (c) Porro autem ex illius decretis acce-

be à les honorer d'un culte proportionné à leur dignité. Ce sont des substances spirituelles, intelligentes, & pures de toute matiere, créées (d) de Dieu, par (e) le Verbe, dans un état parsait, & sanctifiées par le Saint-Esprit, dès le moment de leur création. Leur destination est d'assister (f) sans cesse devant le trône de Dieu, & de servir comme de gardes & de satellites à ce souverain Monarque; ce qui n'empêche point qu'il ne se serve aussi de leur, (g) ministere pour annoncer aux hommes ses volontez, & les conduire au port du salut. Commis (h) de Dieu à

pimus, esse quassam post supremum Deum porestates natura incorporeas, intelligentes, rationales, omnique virtute præditas, quæ circum regem universi choros exerceant: quarum plures etiam usque ad homines ipsus Patris nutu quadam salutari dispositione mittantup, quasque & cognoscere venerari pro ratione, graduque dignitatis edocti sumus, ut soli Deo, qui rex est universi adorationis honorem tribuamus. Eusch, lib. 3. Demonst. pag. 106. 107.

(d) Nameum Deus vellet ut pote qui solus sit bonus, omnisque boni & principium & sons, divitiarum suarum thesauros pluribus impertiri, essetque jamjam omnem rationalem creaturam in lucem producturus, incorporeas videlicet quasdam arque intelligentes & divinas Potestates, Angelosque arque Archangelos, materiaque expertes & ab omni parte puros spiritus, & e. Euseb.

lib. 4. Demonst. pag. 144.

(e) A Patre igitur omnis virtus calestis firmata eft , id eft firmitas , foliditas , stabilitasque in santtificatione ac omni sacris porestatibus convenienti virtute, ex Spiritus auxilio data eft. Hic porrò Spiritus oris ejus, scriptum est. Alibi quoque reperire est verbum oris ejus ut his intelligatur Salvator & fanctus ejus Spiritus. Uterque porrò in creatione calorum & potestatum eorum co-operatus est. Ideo dictum est : Verbo Domini cœli firmati funt, & spiritu oris ejus omnis virtus corum. Nihil enim enim sine Spiritus prasentia sanct:ficatur. Angelis igitur transitum ad existentiam creator verbum prabuit , universorum opifex , sanctificationem verd eodem sempore Spiritus sanctus indidit : Non enim infantes creati Angeli funt. Euseb. Comment. in Pfalm. XXXII. pag. 124.

(f) Igitur divinas illas virtutes quæ fummi Patris numine orbi univerfo præfident, udedque administrarios illos Spiritus, in mi-

nisterium missos, propier cos qui hereditarem capient salutis, itemque sacros Dei Angelos atque Archangelos, cunctam denique proborum administram spirualemque naturam, quæ collucens ipsa per se se operam quoque suam corum omnium qua divinitus in homines derivantur, bonorum divisioni accommodat : primum quidem præpotentis rerum omnium imperatoris latera, pratorianorum militum in mortem emgere, tum perinde ac calestia quadam sidera, justitia folem , ejufque geminum fanctum Spiritum ambire, suam ab utroque lucem haurire, ac proinde cum illis cali facibus, jure ac meritò conferri docent Hebræorum litteræ. Euseb. lib. 7. Praparat. pag. 328.

(g) Euseb. lib. 3. Demonstr. pag. 106.

loco citato.

(h) Hac autem profers ad personam quorumdam; ut ad prædictam Dei civitatem concedant circumdantes eam ipfifque manibus complectantur, ut circumsissentes undique, ipfam tueantur. Quibufnam has agere pracipit? Divinit arbitror potestatibus , quæ Ecclesiam Dei , ejusque religiosum institutum custodiunt; sanctisque item Angelis. Hos iraque ipsos Spiritus sanctus compellas his verbis : Circumdate Sion & complectimini cam . . . . Et verò graffantiora maxime adificia, ac qua in civitate munitiora erant, ut potè majoris momenti ac necessitatis quam catera, memoratis custodibus numero tradita sunt ad tutelam; ut traditum sibi numerum, salvum integrumque restituerent. Hac porrò dicta ex Salvatoris voce intelligas , qua ipfos Discipulos & Apostolos, qui ceu turres cateris adificiis prastabant, sic alloquebatur : Vestri autem capilli capitis omnes numerati funt; nam qui ipsos ad tantam sublimitatem evexit 👉 Ecclesia sua turres constituit, ne quid ab mimicis mali paterentur; majoribus ipsor custodibus, videlices sanctis Angelis tradit.

vilege (2) propre aux Chrétiens, d'être instruit du mystere de la sainte Trinité: la loi de grace nous élevant au-dessus de tout ce qui est dans le monde, & des Anges même, nous découvre ce mystere, caché jusqu'alors aux Payens & aux Juiss. Elle nous enseigne qu'il y a un Dieu, suprême moderateur de toutes choses; que ce Dieu est Pere d'un seul Fils, & qu'il y a un Saint-Esprit, dont la vertu & l'efficace se communique à ceux qui en sont dignes. Telle est la foi en la sainte & mysterieuse & bienheureuse Trinité du Pere, du Fils & du Saint-Esprit, que l'Eglise ayant reçu de Jesus-Christ, comme le sceau du salut qu'elle donne à ses enfans dans le Baptême, conserve inviolablement, C'est-elle qui fait proprement le (a) caractere des Chrétiens; par elle nous croyons que Dieu étant (b) un de sa nature, existe en trois Personnes, également éternelles & sans commencement.

Sur les bons Anges. XIII. A l'égard des Anges, nous avons (c) appris, dit Euse-

. (2) Nobis utique hanc gratiam in cognoscenda sacrosantta Trinitate solus ille so-lis patesecit in illa nostra mystica regeneratione, cum nec Moses, nec quisquam olim Prophetarum, priori populo hujus extiterit administer. Ad Dei quippe Filium arque illum folum pertinebat , hanc à Patre suo gratiam hominibus universis annuntiatam communicare ..... gracia per Christum salueans, cognitionem nobis repræsentavit supra mundanam & angelicam, dum populo illi vetufto non retectum , sed filentio prorsus obvolutum mysterium, in aperium profert: Deum nempe illum supremum rerum omnium moderatorem, sacults prioribus omnibus agnitum Deum ; Filii prætered unigeniti Patrem effe prædicandum ; Spiritus quoque Santli vim & efficaciam, iis qui digni sunt impertitam: quam sanctam & mysticam, o beatam Trinitatem Patris, Filii, o Spirules sancti, ad certissimam spem salutis illius consequenda, qua per regenerationem fit in Christo, inde acceptam, Ecclesia Dei fideliter custodit. Euleb. lib. 1. adv. Marcell. pag. 3.

(a) Veritas autem illa qua? Qua Deum esse Patrem edocemur: nempe qua Deum habere Filium nobis traditur: qua ad Spritus sancti participationem ardeuti desiderio excitamur. Qua sum insignia quadam Chrissianorum peculiaria, quibus Ecclesia Dei sancta à Judaïca politia discriminatur. Ibid.

(b) Quippe cum omnis myleitudo mi-

nuatur atque augescat pro numerorum imminutione aut adjectione, sola unitas stabilitatem ac firmitatem fortita est; ab omni multisudine & procreatis ex se numeris segregata. Ideoque indevisibilis illius & ab alus omnibus discretæ substantiæ imaginem præfers, cujus vi ac participatione univer-Jarum rerum natura subsistit. Unitas enim omnis numeri opifex est: quando quidem compositione & adjectione unitatum, omnis constat multitudo; & sine unitate quidem, numerorum substantia cogitatione comprehendi non potest. Ipsa verò extra multitudinem subsistit , longissime secreta , & omnibus numeris prastantior; cunsta faciens & constituens; ipsa verò à nullo incremensum accipiens. Hujus autem affinis est ternarius, qui nec ipse scindi, nec dividi po-cest, primusque est numerorum qui ex paribus & imparibus compositi sunt. Nam binarius numerus par , adjuncta fibi unitate ternarum, primum numerorum onparium procreavit. Porrò ternarius justitiam primus hominibus oftendit, aqualitatem docens : quippe qui principium, medium ac finem habear equalia. Atque hac myflica, facrofantte o regia Trinitatis imaginem referent; qua cium in natura ortús ac principii experte confiftat , omnium que ortum habens subftantigrum semina, rationes , causasque in se continet. Et ternarii quidem potentia , omnium rerum principium jure merito censeatur. Euleb. orat. de laudib. Constant. pag. (c) Porrò autem ex illius decretis acce-

OTHER.

be à les honorer d'un culte proportionné à leur dignité. Ce sont des substances spirituelles, intelligentes, & pures de toute matiere, créées (d) de Dieu, par (e) le Verbe, dans un état parfair, & fanctifiées par le Saint-Esprit, dès le moment de leur création. Leur destination est d'assister (f) sans cesse devant le trône de Dieu, & de servir comme de gardes & de satellites à ce souverain Monarque; ce qui n'empêche point qu'il ne se serve aussi de leur (g) ministere pour annoncer aux hommes ses volontez, & les conduire au port du falut. Commis (h) de Dieu à

pimus, effe quasdam post supremum Deum potestates natura incorporeas, intelligentes, rationales, omnique virtute praditat, qua circum regem universi choros exerceant : quarum plures etiam usque ad homines ipfius Patris nutu quadam salutari dispositione mittantup, quafque & cognoscere & venerari pro ratione, graduque dignitatis edocti sumus , ut soli Deo , qui rex est universi adorationis honorem tribuamus. Eu-sch. lib. 3. Demonst. pag. 106. 107.

(d) Nam cum Deus vellet ut pote qui solus sit bonus, omnisque boni & principium or fons, divitiarum fuarum thefauros pluribus impertiri, essetque jamjam omnem vationalem creaturam in lucem producturus, incorporeas videlicet quasdam atque intelligentes & divinas Potestates, Angelosque atque Archangelos , materiaque expertes & ab amni parte puros spiritus, &c. Euseb. lib. 4. Demonst. pag. 144.

(e) A Patre igitur omnis virtus calestis firmata est, id est firmitas, soliditas, stabilitasque in santtificatione ac omni sacris porestatibus convenienti virtute, ex Spiritus auxilio data est. Hic porrò Spiritus oris ejus, scriptum est. Alibi quoque reperire est verbum oris ejus ut his intelligatur Salvator & sanctus ejus Spiritus. Uterque porrò in creatione colorum & potestatum corum cooperatus est. Ideò dictum est : Verbo Domini cœli firmati funt, & spiritu oris ejus omnis virtus corum. Nihil enim enim fine Spiritus prasentia sanctificatur. Angelis igitur transitum ad existentiam creator verbum præbnit , universorum opifex , sanctificationem verd codem tempore Spiritus sanctus indidit : Non enim infantes creati Angeli funt. Euseb. Comment. in Pfalm. XXXII. pag. 124.

(f) Igitur divinas illas virtutes qua fummi Patris numine orbi universo præsident, adedque administrarios illos Spiritus, in ministerium missos, propter eos qui hereditatem capient salutis, itemque sacros Dei Angelos atque Archangelos, cunctam denique proborum administram spiritalemque naturam, quæ collucens ipsa per se se operam quoque suam corum omnium quæ divinnus in hommes derivantur, bonorum divisioni accommodat : primum quidem præpotentis rerum omnium imperatoris latera, prætorianorum militum in mortem cingere, tum perinde ac culestia quadam sidera, justitia Jolem , ejusque geminum sanctum Spiritum ambire, suam ab utroque lucem haurire, ac proinde cum illis cali facibus, jure ac meritò conferri docent Hebraorum littera. Euseb. lib. 7. Praparat. pag. 328.
(g) Euseb. lib. 3. Demonstr. pag. 106.

loco citato.

(h) Hæc autem profert ad personam quorumdam; ut ad prædictam Dei civitasem concedant circumdantes eam ipfisque manibus complectantur, ut circumfistentes undique, ipsam tueantur. Quibufnam hae agere pracipit? Divinis arbitror potestatibus , qua Ecclesiam Dei , ejusque religiosum institutum custodiunt; sanctisque item Angelis. Hos itaque opfos Spiritus fanctus com-pellat his verbis: Circumdate Sion & complectimini cam . . . . Es verò praflantiora maxime adificia, ac qua in civitate munitiora erant, ut potè majoris momenti ac necessitatis quam catera, memoratis custodibus numero tradita funt ad tutelam ; ut traditum fibi numerum, falvum integrumque restituerent. Hæc porro dicta ex Salvatoris voce intelligas, quá ipfos Discipulos & Apostolos, qui ceu turres cateris adificiis prastabant, sie alloquebatur : Vestri autem capilli capitis omnes numerati funt; nam qui spsos ad tantam sublimitatem evexis & Ecclesia sua turres constituit, ne quid ab inimicis mali paterentur; majoribus ipfor custodibus, videlicet sanctis Angelis tradit.

Bbb ii

la garde des Apôtres, des simples Fideles & des Eglises particulieres, ils veillent sans cesse à la sûreté du dépôt qui leur est consié; ils nous (i) accompagnent & nous aident dans nos prieres, & chaque (k) homme juste, comme autresois Elisée, en a non-seulement un, mais des armées nombreuses, occupées à le désendre, à proportion du nombre d'ennemis dont il est attaqué. Il est même vraisemblable, qu'il y en a pour présider (l) à la naissance de chaque homme; & qu'en general (m), ce que Dieu sait de bien aux hommes, il le sait par le ministère de ces Esprits bienheureux. Eusebe les distingue (n) en neus clas-

Unde in Actibus Apostolorum, gnari singulos Salvatoris Discipulos quibusdam Angelis traditos effe , renuntiante puella , Petrum ese, qui januam pulfaverat, reliqui Discipuli dixerunt : Num Angelus ejus eft! Immò esiam de pusilles in Ecclesia Servator hæc tradit : Nam Angeli eorum semper vident faciem Patris qui in calis est. Jure ergo iis prasenti sermone pracipitur : Numerate turres ejus. Deinceps verò: Ponite corda vestra in virtute ejus, & distribuite domos ejus ; secundum Symmachum autem , Ponite corda vestra in ambitum ejus : metimini regiam ejus. Hac omnia agere jubentur custodes Ecclesiæ: Castrametabitur enim Angelus Domini in circuitu timentium cum, & eripiet eos. Quas autem domus indicas, nisi de quibus suprà dicebatur : Deus in domibus ejus cognoscetur cum suscipiet eam? Jam dicebamus per civitatem Dei intelligi religiosum omne institutum in universa terra stabilitum; per domos autem Ecclesias singulas variis in locis positas. Singula autem illæ præsenti sermone distribuuntur. Vult enim fingulos Angelos Ecclesiarum singularum fibs commissarum custodes esse. Eul. Comment, in Pfal. XLVII. pag. 104. 205.

(i) Qui David rogat obsecratque ut Deus sibi Servator assistat, ac contra inimicos secum decertet. Verisimile quippe est, es his incumbenti chorum sanctorum Angelorum, religiosorum hominum, sacrorunque Dei muistratorum adesse, una cum illo precari, or hac omnia simul proferre: Exaudiat te Dominus in die tribulationis, &c. atque illud item: Et adsit tibi nomen Dei Jacob. Est enim talis invocatio or compellatio ad propulsandos omnes inimicos satis. Hac non soli Davidi competunt, sed etiam cuilibet alteri, qui in simili casu, per orationem spiritualia, or pura Deo sacrisicia emitut; cui, su par est, sacra illa Virtutes or sanctorum

Angelorum chori und adfunt, orationum ac deprecationum socii & adjutores. Euleb. Comment. in Psal. XIX. pag. 75.

(k) Nam si castrametatur Angelus Domini in circuitu timentium eum & eripies eos qui formidinem superarunt, & in bono virtutis, quæ secundum animam est, adfectu versantur, qualis est qui sedet in adjutorio Altissimi, & sub umbra foreis commoratur; us sanè qui sic adsecti sint, non Angelus unus, sed castra plurima in custodiam tradita sunt, & tantò plurima, quantò plures sunt qui viro secundum Deum persetto insidiantur. Sic itaque Etisaum proplutam numebant satellitum Angelorum turmæ, Euleb. Comment, in Psal. XC. pag. 601.

(1) Fortasse in reliquorum hominum generatione Angeli quidam adjunt, singulorum ad vitam ingressui ministrantes; in generatione verò Servatoris, ipse Pater protector ejus erat. Euleb. Comment. in Psal. LXX. pag. 394.

(m) Illud autem, mandavit nubibus desuper, subindicare videtur mihi, mandatum angelicis Virtutibus, quæ ad prodigia edenda tune ministrabant, traditum effe, & ab illis populo manna suppeditatum suisse. Hinc item edocemur angelicas Virtutes forte nubes vocatas suisse, quemadmodum & in Propheta qui ait: Et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem; ita ut Angeli nubes effe intelligantur, perinde atque in hoc loco; ac par erat à malignis virtutibus plagas Ægyptiis infligi ut his enuntiatur : Misit in cos iram, & furorem & tribulationem, & immissionem per angelos malos; contrà verò qua meliora erant per faustos probosque Angelos praflari. Luleb. Comment. in Pfal. LXXVII. pag. 470.

(n) Qui facis Angelos tuos spiritus, & ministros tuos slammam ignis. Neque tar men existimes, naturas illas ex mortali hos

ses: Les Anges, les Archanges, les Esprits, les Vertus Divines, les Armées Celestes, les Principautez, les Puissances, les Trônes, les Dominations; outre les Cherubins & les Seraphins, dont il ne parle point.

XIV. Il traite aussi des vertus (0) contraires, c'est-à-dire, sur des mauvais anges, qui jouissant au commencement de la mêmons, me gloire que les autres, s'en sont privez volontairement par leur faute & par leur malice. Il attribue leur chute à l'orgueil; & dit que pour les punir de leur révolte, Dieu les a précipitez du Ciel dans les ensers, ensorte néanmoins qu'il en a lais-

Sur les dé-

🗗 terreno igne, aut ex ventis aërià, 👉 ratione experte substantia præditis, esse conflatos. Sed quomodo Deum ipsum nuncupare solent, qui cum incorporeus & ab omni secreius maieria su , ac mens per se se totus , immò verò mentem omnem atque rationem natura perfectione transiliat, metaphoricis tamen spiritus, ignis, lucis, atque aliis ejusdem modi, mortales in aures cadentibus, nominibus appellatur. Ita plane Angelos, Archangelos , Spiritus , divinas Virtutes , Calestes exercitus, Principatus, Potestates, Thronos, Dominationes, perinde atque infinita quadam seseque consequentia, fleliarum ac luminum genera, spiritales ac rationis compotes naturas, facræ litteræ nominant. Euseb. lib. 7. Praparat. pag. 327.

( o ) Jam verò sequitur ut quæ de virtute contraria Hebraorum littera prodiderunt, cujusmodi sint videamus .... alterum illud virtutum genus, quod transversum actum, à meliorum consortio sua se se culpa & improbitate distraxit, prioremque lucem cum tenebris commutavit, prioribus quidem conrariis, sed tamen cum nequitia morum apprime congruentibus nominibus appellant. Et eum quidem qui primus omnium lapsus cum effet reliquos postmodum in eandem secum à melioribus defectionem traxerat, quod ab illa diviniorum pietate in terras omninò corruffet, ac paisim ejus veneni, quo scelus impietasque scatet, author ipse sibi ac molitor suisset, partim vecordia se se ac tenebris voluntarius lucis decertor involviffer, modo draconem atque serpentem, atrum illum ac repensem humi, lethalifque veneni . parentem , modò savam immanemque feram, adeoque leonem sanguine humano pastum, modo reptilium etiam omnium regulum nominare solent. Caterium non aliam ejus tam funesti lapsus divina monimenta sausam habent, quam surorem guemdam

animi, mentisque vesaniam, dum ejusdem & casús gravitatem, & infaniæ magnitudinem na prosequuntur: Quomodo cecidit de cœlo Lucifer, &c. qua ex oratione plane intelligimus eum quo de sermonem instituimus, cum divinioribus illis virtutibus, auteà societate conjunctum, posteà communione fructuque meliorum sua ipsius arroganită atque in Deum rebellione funditus excidisse. Praterea sub isto innumerabilis quadam aliorum & infinita natio est , similium criminum rea, quæ propter impietatem forte piorum exclusa, splendidum illud divinumque domiculium, camque qua in regia fruebatur dignitatem, ac felicem angelicorum cotuum societatem, cum tarsaro sceleratis omnibus admodum conveniente loco, æquissima Dei præpotentis sententia judicioque damnata, commutavit : quem locum divinæ littera abyssum ac tenebras appellare solent, non qualia tamen , urraque apud nos appellatione denotantur, sed ejusmodi qua divinum oraculum hac nominum similitudine reprasentat. Quo ex numero pars quadam exigua quæ pietatis athletis materia segesque virtuis effet, circa terras, lunaque inferiorem aëris regionem à Deo relieta, fœdum illum simul qui genus hominum occupavit , quique nihil à negata devinitatis impietate differt , de multitudine deorum errorem fabricavit; ac suis istos quoque divina scriptura proprusque nominibus expressos voluit, cum eos modo clarius improbos [piritus ac dæmones, itemque principatus & potestates, mundique principes ac spiritalia nequitia appellavit : modò ut hominibus Deo caris omnem hostilium damonum timorem eximeret, symbolicis quibusdam notis adumbravit, veluti dum ita loquitur: Super aspidem & basiliseum ambulabis, & conculcabis leonem & draconem. Euleb. lib. 7. Præpar, pag. 328. 329.

sé une petite partie sur la terre, & dans l'air qui est au-dessous de la lune, pour exercer les justes & leur être une occasion de merite : que (p) la haine implacable qu'ils portent à Dieu, les ayant poussé à usurper ses titres, ils sont venus à bout de se faire adorer à sa place, s'entretenant par les divinations, les oracles & autres superstitions semblables, capables d'éblouir & de tromper les hommes, & ne s'étudiant qu'à les rendre complices de leur impieté, afin de les avoir ensuite pour compagnons de leur supplice. Il rejette la principale cause de tout le mal (q), sur l'envie du prince des démons, qui souffrant avec peine que Dieu nous voulût sauver, & eût à cette fin confié aux bons Anges le gouvernement de tous les peuples de la terre, a employé les esprits rébelles qui lui sont soumis, pour attirer les hommes par l'amour du plaisir, & les jetter ensuite dans l'idolâtrie. Ce qui lui a si bien réussi, qu'avant l'Incarnation du Fils de Dieu, il s'étoit soumis presque toute la terre, & comme maître absolu,

(p) Caserum quam divini numinis odio flagrent, ex eo quivis intelligat, quòd & deorum ipfi nomen affectent. & proprium Dei cultum furtim fibs vindicare moliantur, dum eam rem, divinationum ac responsorum illecebris, faciliores ac rudiores inescare atque à Dei prapotentis cogitatione divulsos, in exitialem impietatis, Deumque funditus tollentis superstitionis voraginem deturbare conantur. Ibid. pag. 329. 330.

conantur. Ibid. pag. 329. 330.

(q) Et hæc quidem ita se habebant; ad-

versantis verò ac rebellis potestatis factio, five damonum ea sit, sive alsorum etsam depravatiorum spirituum, qui & plus & minus de malitia reportant, gravis pratereà cujusdam magnique damonis qui omnium principatum inter eos obtines, qui primi in divino cultu nutaverunt, atque ob id proprium vocabulum amisere, saluti hominum invident, in contrariam partem trahebat, omnifque generis malitiæ machinis, cunclis gentibus , ipsi etiam sorti Domini ex invidia bonorum injidiabatur : promde Deo adversam impiamque magni illius dæmonis cogisationem propheticus sermo in Esaia sic propemodum reprehendu dicens : Dixis enim in fortitudine faciam, &c.... Sanè plurima simul his verbis declarat oraculum: nam & illius de quo loquitur amentiam & ejusdem à meliors statu ad deterius ruinam, & ipsius rumæ exitum. Qui quidem cum gravia atque odiofa cunttis gentibus minasus esset, alia ratione capi posse homines in ipsis machinandi exordiis deprehendis; quippe qui facilem atque ex sua ipsorum sententia laplum ad malum propter libertatem arbitrii, possiderent. Cadere igitur à meliori statu civitates voluptatumque blanditiis multorum animas trahere in omne genus nequitia, omnesque adhibere machinas, turpesque de diis fabulas atque obsemas narrationes comminisci, O jueunda omnia ac voluptatem afferentia iis quot caperet, artibus ac fallacius damonum injicere. Atque his rationibus orbem universum captum, ac subactum continere, atque ita delere & confundere serminos gentium quod etiam fe facturum minatus fuerat his verbis: Auteram terminos gentium, &c. Inde jam ille posthac in omnes homines imperium obsinius; ac mali damones in omni loco, & civitate & regione, sub certo principe dispositi, instructique sunt : itaque terrestribus potestatibus ac spiritibus malis, pro prioribus Dei ministris ( id est Angelis ) omnis vita hominum addicta est, omnibus certasim ac proclivi alacritate in lubrico voluptatis proficientibus, adeò quidem ut jam natura terminos transilirent, & modo se mutuo ardore corrumperent, modo qua dicenda non suns patrarent, & qua ne cogitatione quidem concepere fas est, ea non solum facerent, verum etsam opinionibus quas de diis suis habebant , confecrarent , hocque etiam amplius tanquam diis grata, & jucunda lafciva omnia cum deliciis plurimis perficerene. Euleb. lib. 4. Demonstr. pag. 158. 159. 160,

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX. 383 il avoit distribué dans chaque pays, dans chaque Ville, dans chaque endroit, un certain nombre de démons subordonnez à un chef, qui disposoient à leur gré des volontez des hommes, & les entraînoient dans des crimes, dont le récit seul fait horreur. Il femble même croire qu'un (r) point principal de la doctrine que les Chrétiens ont reçûe de Moise est, que nous avons chacun un mauvais démon, occupé sans cesse à nous tenter, mais il s'explique ensuite & dit, que ce tentateur n'est autre choie que le dragon ou le serpent infernal, c'est-à-dire le prince des démons, qui non content d'avoir fait décheoir nos premiers peres de l'état bienheureux où Dieu les avoit mis, use encore rous les jours de mille artifices, afin de nous priver de l'avantage qu'il y a pour nous à conformer nos volontez à celles de Dieu. De ces malins esprits que Dieu a laissez autour de la terre, pour éprouver la vertu des hommes, il dit (/) que les uns se sont appliquez à établir l'idolâtrie, les autres à corrompre les mœurs; que (t) les plus subtils d'entre eux, occupent la région

(r) Deinde verò divinus rerum sacrarum interpres, alterum summi quoque ponderis ac momenti dogma subjungit, dum id apud omnes certum effe vult, suum homini cuique affixum hærere pravum dæmonem invidum illum , atque honestatis omnis inimicum , postremo ejusmodi qui jam usque ab initio hominum faluti infidias struxeru. Draconem illum ac serpentem nominat, eundemque arrum, amantemque tenebrarum, veneno simul & improbitate scatentem describit : addens insuper quod divinam illam nobis vitam invideat, hoc illum etiamnum agere molirique constanter, us eos omnes qui divinæ se se adjungunt voluntati supplan-tet atque desiciat. Er quomam epsius dolts ac fraudibus generis quoque nostri principes, devinioris illius sortis communionem amiserint, eam nobis in rem vigilandum effe perpetud, ne malis versuti hostis artibus præstigusque capiamur. Euseb. lib, 7. Praparat.

(f) Es hac ad verbum cum cecinisse oraculum, transsvit ad sensum & intelligentiam, & ad universalem majoris spiritus in
contemplando expositionem, & cum duos
ordines hostium atque inimicorum invisibilium, hoc est malorum damonum instituisses,
qui omne hominum genus variis modis oppugnant, unum quidem eorum qui & undique, & semper inter homines cultus simulachrorum, & in opinionibus falsas senten-

tias generant atque efficient, alterum verd eorum qui in moribus animarum perditionem atque interitum moliuntur, cumque erroris in fimulachris colendis imaginem ferre oflendisset eum qui Damasci imperaret, ejus verò per quem homines à temperanti sanoque victu deducuntur figuram esse eum qui Samaria: non prius ait terram ab hisce liberandam, sie utique vocans homines in terra habitantes, qu'um in terra conspiciatur emmanuel Deus. Euseb. lib. 7. Demonst. pag. 330.

(t) Enimuerò cum circa graviorem hunc, qui à terra proxime abest & caliginosum aerem, us potè omnino terreni volutarentur atque ad tenebricosum hoc & terrefire domicilium , ob eas qua paulo poft à nobis afferentur causas damnati effent; adeoque ad tumulos , bufla , ac reliquam id genus funestam impuramque materiam adharescerent, & sanguine ac sanie, omnisque generis animantium corporibus, nec non rerum odoratarum suffitu ac vapore delettareneur ; simulque corum principes , sive aërias quasdam, sive terrenas potestates appellare malis, cum genus humanum indignissima hominum mortuorum consecratione occupatum, facrificiis ac nidore carnium, quibus istis retus tantopere delectantur omni studio vacare animadverterent : illicò prasto adesse fovendo errori operam navare suam, hominum malis incumbendo, ac flolidos faci-

11.

Ephef. VI. superieure de l'air, appellez pour cette raison, les esprits de malice répandus dans l'air; & que les autres plus pesans, habitent dans la partie la plus épaisse & la plus proche de la terre, autour des tombeaux & des corps morts, aimant le sang, la graisse, la fumée des victimes, ensorte que comme ils sont attirez par les mauvaises odeurs, on les chasse par les bonnes; & (u) c'est selon lui la raison pour laquelle Dieu avoit ordonné des parfums dans le temple.

Sur l'homme.

XV. Il enseigne que (x) l'homme est composé de deux substances, l'une spirituelle, incorporelle & raisonnable, l'autre materielle & terrestre, tellement unies & liées ensemble par (y)

lesque animos nescio quibus simulachrorum, qua veteres in defunctorum honorem confecrarant, motibus in fraudem inducendo. Quibus & oraculorum speciem & curationum inanem fucum addebant , cum illa ipsa corpora que occultà vi male torquebant, tifdem remotis maleficiis, omni postmodum vezatione liberarent. Atque hac sunt quibus homines adeò pracipites agebant, us eos modò calestes quasdam virtutes, modò verò numma, interdum etiam heroum illorum animos putarent, quos deorum in loco numeroque posinssent. Nam na demum plerifque sane paulo honestior & illustrior erroris hujus, deorum muticudinem invehencis, species fore videbasur, cum à rebus istis qua sub aspectum cadunt, ad ignotam & obscuram corum qua in simulachris delitescebant naturam, cogitatio traduceretur, sicque novum superstitions robur adjungeret. Hac via serreni damones, quique hunc aërem infidebant, mundi principes ac spiritualia neguitia, quique cateris ad improbutatem & malitiam omnem praibant, fummorum fibi numinum opinionem apud omnes compararunt. Ecfeb. lib. 5. Præpar. pag. 181.

(u) Alius igutur ab sis qua propiora funt, O qua ad vos magis spectant initio sumpto, dixisser Mosem primum omnium in legibus posuisse, cor qui Deo consecrati essent, unguento comparato ungi folitos, fragrantia scilicet quadam corporibus opus esfe, caque bene olere oportere ratus effet : quandoquidem omne quodeumque male oleat , sceleratis aique immundis porestacibus est amicum, sicut contra studiosis bonitatis, quodeumque fragrantiam amet : ex quo etiam ut incensis 🗘 fumigationibus composite ad abundantem fragrantiam, singulis diebus uterentur Saserdores in Templo, legibus fanxisse, us dum sie aër miscetur, & quidquid male olet, repellit, defluentia quadam divina precanubus immisceatur. Euseb. leb. 4. Demonstr. pag. 171. 172.

(x) Cum homo non res una quadam sis atque simplex aut unica natura constans, sed ex duarum ac diversarum corporis nimiriun & animi societate conflata, & corpus quidem animo tanquam instrumentum consequentia quadam alligatum, spiritalis verò, intelligensque natura vi principis illius rationis existat : cumque alterum ratione careat, aitera prædita fit; alterum corruptionem patiatur, altera minime, postremo alterum mortale sit, altera immortalis: ac proinde corpus illud brutis ammantibus affine ac geminum habeamus, animum contra, cum intelligente immortalique natura quadam veluri cognatione conjunttum : mirum profetto non est, si geminum hocce germen, us potè duplicis natura communione temperatum, duplici quoque vitam, eaque diversa ratione conformet; ut modò corporis natura serviat, modò libertatem partis divinioris propriam complectatur; adeòque simul in servitute, simul in libertate versetur, hanc à Dee, quas ob causas ipse novit, corporis animique conjunctionem foreitum. Euleb. lib. 6. Prapar. pag. 146.

(y) Enimverò certa quoque tum ciborum quorumdam natura , tum cæli temperatio, vis autem frigorum æstusque flagrantior, aliaque per multa, ut peculiares quafdam naturaque sua proprias habeant motus sui rationes, dum tamen casu nos invadunt, perimbationem libertati nostra non vulgarem afferre solent, propier mitam sibt cum corpore societatem. Euleb. lib. 6. Prapar.

pag. 248.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. Ch. VIII. Art. XIX. 385 la loi du Créateur, qu'un sentiment mutuel & necessaire les rend susceptibles des passions & des affections l'une de l'autre; ensorte (z) néanmoins que l'ame qui est la plus digne, & celle où Dieu a imprimé son image, ne doit s'assujettir au corps, qu'autant qu'il est necessaire pour le conserver, travaillant à le garder pur, & éloignant de lui & d'elle-même tout ce qui pourroit deshonorer celui dont elle est l'image. Il sonde (a) la principale preuve de son immortalité sur cette ressemblance qu'elle a avec Dieu, & soutient (b) qu'outre la loi naturelle qui est

(z) Itaque docet ille (Moyses) continuò quid homo sit, quibus ipse momentis ad notitiam cultumque divinum adducatur, quemadmodum pro partis sui pracipua conditione, vitam instituere debeat. Quippe animi enim corporisque discrimine constitute, animo senus verum illum hominem, qui spiri-salem, incorpeream & ratione præduam naturam sortitus est, definiendum putavit; quod is posissimum devinæ ad imaginus exemplar expreffus & conformatus effet. Corpus autem aliud nihil , quam animi terrestre quoddam indumentum ac domicilium effe Statuit. Tum utrique tertium quid, vitalem, inquam, spiritum adjunxit, hoc est, vim singularem & propriam, qua partem ex terra concretam, cum altera divinam ad fimilitudinem procreata nativo quodam vinculo sociaret .... atque illa sunt qua persapienter à Mose in ipsa legum sanctissimarum fronte ponuntur, quibus nobis propè denuntiat uti ne propriam nativamque dignitatem, impresamque nobis divini numinis similitudinem turpiter negligamus, cum illa quoque animi nobis dignitatem conciliarit. Nefas enim esse profecto regis imaginem aboleri : ac principem quidem, veramque Dei prapotentis imaginem Verbum ejus effe quod ipsa per sese sapientia, vita, lux & veritas est, & quidquid omninò pulchri bonique cogitari possi: at imaginis hujus imaginem humana menti convenire, qua propierea divinam ad similitudinem expressa omnium confessione pradicatur. Quibus ille notionibus cos ante omnia informandos putavis quos sacris legibus instituere cupiebat : uti dum quid in sese concretum ex terra , inque terram dennò dissolvendum esset, quid item excellentius Deoque simile meminissent, cogizarent ipst quoque quemadmodum utraque parte un oporteret , adeoque flatuerent, nullo fibi vel injuria, vel impietatit genere adversus hominem illum qui divinam praferret imaginem, esse peccandum, vulla eum

obscanorum, nulla sceleratorum facinorum contagione sadandum: sed potius ardendum sibi esse perpetud ter illius beata sedis, vitaque desiderio, tantaque dignitatis recuperanda studio, votoque stimulatis, ad candem omni rursus contentione properandum. Euseb. lib. 7. Prapar. pag. 316.

(a) Quorum omnium doctorem ac magifirum Mosem suisse constat, qui verbis antè laudatit cum primam illam hominum molitionem exposuit, e cum Deo similitudine immortalitatis animi sidem sacit. Euseb. lib. 9. Præpar. pag. 557. O lib. 7. pag. 316.

(b) Enimverò cum eximium hoc à Deo 👉 singulare munus acceperit, ut libertatem, ac summum in se ipsam imperium obtineres: motuum quidem suorum rationes habet suo ex arbitrio judicioque pendentes : sed tamen divina lex cum eodem naturali quadam focierate, lampadis instar facisque conjuncta, inclamat subinde ac monet interius, uti regià incedat vià, nec ad sinistram aut dexteram, ullatenus declinet, viam hanc regiam congruentem ac consentaneam retta rationi viam effe docens. Quippe naturalem hancce legem quá suis in actionibus nteretur, anima cuilibet, tanquam auxiliatricem, universi molitor impressis: arque ita quemadmodum hujus vi legir, rectam ipsi viant commonstravit, sic plena illa quam eidem concessit, integraque libertate perfecit, uti rerum meliorum delectus, non laude tantum or approbatione sed amplioribus etiam, ubi res præclare cessisset, præmits dignus esset; quod citra vim allam, pro arbitratu confi-lioque suo rette agere statuisset, cum tamen contrarium optare potitisset : contraque deteriorum electioni, vituperatio, suppliciumque deberetur, quod in eam suopte nutu spreta natura lege ferretur ac se se perperam abusa , nulla extrinsecus necessitate cogente , sed libero plane sensu arque judicio improbitatit ipsa fontem, caputque aperiret. Tota ergo culpa deligentis est, nulla Dei. Neque enim

comme un flambeau qui l'éclaire & qui lui montre le bien qu'elle doit faire, elle a reçu de Dieu le libre arbitre, c'est-à-dire, le pouvoir de choisir entre le bien & le mal; asin que se déterminant librement ou à l'un ou à l'autre, elle sût digne de blâme ou de louange, de récompense ou de punition, suivant le choix de sa volonté. Il établit en divers (c) endroits, cette indépendance de la volonté dans ses actions; & peu d'anciens auteurs ont étendu aussi toin que lui les droits de la liberté de l'homme, mais d'un autre côté il n'est pas moins savorable à la nécessité & à l'essicace de la grace, comme nous verrons dans la suite.

Sur le peché Originel. XVI. On peut même dire qu'Eusebe n'a parlé si avantageusement du libre arbitre, que consideré tel qu'il étoit dans l'homme avant sa chûte; car encore qu'il ne distingue pas expressément entre ce premier état, & celui où il s'est trouvé après le
peché; il ne laisse pas d'insinuer qu'étant (d) déchû par sa prévarication des grands & celestes avantages, dont Dieu l'avoit
doué, il avoit en même-tems sousser (e) un affoiblissement considerable dans le pouvoir qu'il avoit à faire le bien. Il reconnoît
que (f) le peché de notre premier pere s'est communiqué à

pravam Deus aut naturam, aut animi substantiam procreavit; nam bonus ipse cum sit, ullius eum rei, nisi bona quoque suerit, authorem esse nesas est. Bonum id omne porrò est, quidquid à natura est: cuilibet autem animo ratione pradito, libertatis & arbitrii bonum à natura inest, nec alium ad sinem, quam ad boni electionem, inditum. Euleb. lib. 6. Prap. pag. 250. (c) Euleb. Comment, in Psalm. XXXV.

pag. 144. & in Pfal. LVII. pag. 157. & in Pfal. LXXVII. pag. 467. & alibi.

(d) Enos fanè quidem, hos est verus homo, appellatus suit, congruente admodum, aptâque nominis rasione .... ejusmodi ergo primum esse verumque hominem Hebrai statuerunt, non alterum illum è terra natum, quem Adamum vocant, qui divina lege violată, eximiorum ac calestium bonorum possessione exciderat; sed eum potius qui divino ante alios omnes amore succensus Domini Dei nomen invocare speraverat. Eusleb. lib. 7. Prap. pag. 307.

(e) Qui omnia qua sub aspessum & senfum cadunt, contempsit, & ad incorporeum invisibilemque Deum animam evexu, Deum ut possessum abs se bonum sidenter invocat, quapropter dicis: Deus meus, in te consido. Qua ad me attinent, inquit, ita se habent. Caterum precibus mihi divinoque tuo auxilio opus est, ut ne à scopo aberrem, neve ceu
à praalto cacumine lapsus atterar. Quare
obsecro rogoque, ne ab inimicis meis pudore
suffundar d'irridear: quod sanè tuo Des
mei auxilio obtinebo. Nam prissina quidem
ex proprio voluntatis delessu prosiciscebantur; ut scilicet animam meam arburatu meo
susdeque agerem: secunda patrocinio egens
tuo. Euleb. in Psal. XXIV. Comment. p. 91.

(f) Ecce enim in iniquitatibus conceptus fum, & in peccatis concepit me mater mea. Hac similia fuerint iis qua in Job leguntur: Maledicta dies in qua natus fum, & nox in qua dixerunt, ecce maiculus. Cur maledicta, nisi quia in iniquitatibus conceptus est? Conjequens enim erat maledio+ tionem subsequi peccatum. Iisdem usus verbis est Jeremias : Maledicta dies in qua natus fum, & nox in qua concepit me mater mea. Beatum enim fuiffet non peccare primam mulierem & corruptæ proli operam non dare, ac manere in paradiso divinis Angelis similem. Sed invidia diaboli more intravit in mundum. Generatio autem per sanguinem & carnem morti ministrabat ad continuam mortalis generis successionem, Quamobrem conceptio ut pote morti subjecta, à beatit virit incusabatur. Symmachue

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XIX. 387 tous ses descendants, ensorte que nous naissons tous corrompus, & que la tache que nous contractons par notre origine. est tellement propre à notre nature, qu'il est vrai de dire avec le Prophéte, que la mere qui nous a mis au monde, ne nous a pas tant conçus dans son peché, que dans nos propres iniquiquitez. Il dit ailleurs que (g) les ronces & les épines que la terre n'a produites que pour punir dans les hommes la desobéissance du premier, sont la figure de la malice attachée à notre nature, & il compare (h) Jesus-Christ au Pelican, en ce qu'étant élevé en Croix, il a fait dégoûter son sang sur nous, & nous a rendu la vie que le souffle du serpent nous avoit ôtée. en la personne des premiers parens. On peut ajoûter à ces témoignages, celui que i) nous avons remarqué dans le livre contre Sabellius, qui de l'aveu de tout le monde est d'Eusebe, & c'en est assez pour prouver qu'il a crû le peché originel, quoiqu'il dise (k) expressément en un endroit que nous n'ayons rien à craindre de la désobéissance d'Adam, personne n'étant con-

verd: In injustitiam in utero gestatus sum, & in peccatis parturivit me mater mea. In utero, inquit, gestatus sum ut transirem ad injustitiam , idque ut in peccatis natus , seeundum hanc coguandi rationem arguat: Non in iniquitatibus matris mea , inquit , conceptus sum, non in iniquitatibus suis parturivit me; sed ego in iniquitatem natus fum mortali indutus carne. Euleb. Comm.

in Pfal. L. pag. 211.

t (g) Nam prater naturam spina & tri-buli suborti sunt, propter pravaricationem non solum primi hominis , sed etiam corum qui post illum in impietatem prolapsi funt .... neque enim terra isthac produxif-fet, nisi hominibus inobsequentia subsecuta ultio esset. In maistia ergo, qua hominibus posteà inhasit, imaginem, spina & tribuli suborti sunt. Quamobrem ut hac dispereant ignem in terram missum Servator venit, & sane salutari verbo ignis instar spinas & tribulos absumente, renovata anima maliticm exuens, convenientem fibs & confensaneum fructum profert. Euleb. Comment. in Pfal. LXVI. pag. 341.

( h ) Similis item Dominus est solitario pelicano, secundim miram avis hujus erga fatum adfectionem. Illud quippe animal ni-dum in petris ac præruptis defixum , pullis fuis ita concinnat, ut à quibufvis infidiatoribus facile labefattari non possit. At patre avolante ferpens quia nidum adire nequit, virus suum ipsis procul infundit. Observat enim qua ventus perflet, atque inde venenum fuum pullis exhalat , ut intereant. Sed pater corum rursus advolans, ac naturali vatione insidias perspicatus, novit & ipso quo patto reviviscere possint. Nubem enim observas & in sublime volas, ac supra caput illorum fensim volitat , lateraque pennis vehementius quatiens , sanguinis guttas ipsis exprimis & cmittis: illa verò per nu-bem stillantes, vivisicam mortuis vim esserunt , atque ita illi excitantur. Pelicanus itaque pro Domino accipitur, pulli pro primis parentibus, nidus pro paradifo, serpens pro apostava diabelo. Insuffavis ergo ille per mobsequentiam primis parentibus in paradiso positis, mortemque invexit illis. Christus verd amore noftri permotut, in cruce exaltatus, ac in latere vulneratus, vivificum inde fanguinem stillare fecit, nosque mortuos per nubem fantte Spiritus vivificavit. Luleb. Comment, in Pfal. CI. pag. 654.

(i) Euseb. lib. 1. adv. Sabell. Opuscul. Sirm. pag. 4. O 14. Voyez l'article 13.

( k : Non timebo staque Judæ proditionem in tempore crucis ; quandoquidem neque finguli hommes Adami inobjequentiam timere debent : hanc quippe calcaneum iniquitatis ejus effe subindicavimus. Nemo enim propier alterius nequitiam condemnatur. Euleb. Comment, in Pfal. XLVIII. pag. 206.

damné pour le peché d'autrui; car outre que cet endroit n'est point entier, rien n'empêche de l'entendre en ce sens, que le peché d'Adam, quelque terribles qu'en ayent été les suites, n'a cependant jamais été à craindre comme un obstacle, à l'égard de ceux qui ont voulu essicacement leur salut.

Sur l'Incarnation & les deux natures en J. C.

XVII. En effet, une autre preuve qu'Eusebe étoit fortement persuadé que ce peché d'Adam a été uni à tout le genre humain, c'est qu'il dit au livre de la démonstration Evangelique, que (1) comme la mort étoit entrée dans le monde par la faute d'un homme, & que tous étoient tombez dans la perdition dès le commencement par les pechez du corps ; il a fallu que le même homme, & le même corps, mais entierement pur de la malice, c'est-à-dire, la nature humaine dans Jesus-Christ, vainquît la mort & détruisît le regne du peché. Et dans le Commentaire sur Isaïe, faisant allusion au celebre passage de Job. il reconnoît que personne n'est exempt de l'ordure du peché, pas même l'enfant dont la vie n'est que d'un jour, si ce n'est Jesus Christ. Il décrit en divers endroits de ses ouvrages, les biens infinis que Jesus-Christ a apportez au monde par son Incarnation, & remarque (m) comme un esser merveilleux de la sagesse de Dieu, qu'il n'ait envoyé son Fils, qu'après que la loi de Moise eût été connue dans toutes les nations, & qu'avec le secours des Legislateurs & des Philosophes, elle en eût adouci & policé les mœurs au point d'établir entre elles une profonde

lib. 7. Demonst. pag. 313.

(m) Tandem verò Hebraorum lege apud omnes divulgata, & instar suavistimi odoris, per universas gentes late distusa : cum ex illa pleraque nationes legumlatorum ac Philosophorum opera mitiores jam sensus hausissen; & morum seritas atque immanuitas in mansuessorem cultum conversa esset.

adeò ut profunda par & amicitia , mutuaque inter mortales commercia intercederent; tunc demum reliquis etiam hominibus, cunetisque per orbem terrarum gentibus , us pose jam præparatis, & ad notitiam Dei Patris percipiendam idoneis ipse ille virtutum magister, & patris sui in omnibus bonis mini-ster, divinum & cæleste Dei Verbum, in hominis specie nullatenus à corporum nostrorum natura diversi, simul cum ipso Romani imperii exordio apparens, ca fecit & per-tulit qua Propherarum oraculis consentiebant : quibus hominem pariter ac Deum admirabilium operum effettorem in terras venturum effe, & patrit cultum ac religionem cunctis gentibus traditurum : inuficatams quoque ejus nascendi rationem , novam doctrinam, miracula ad hac, mortis genus 🐡 resurrectionem, postremò divinum in calor reditum olim pradixerant. Euseb. lib. 1. hift. Ecclef. sap. 2. pag. 9, 10,

<sup>(1)</sup> Quia per hominem mors intravis in mundum, au Apostolus, ideired adversus mortem victoriam obtineri per eundem hominem oportuit, & quod mortis suerat corpus, visa corpus declarari, & peccasi regnum, quod priùs in corpore mortali, vim suam exercebat, deleri usque aded, ut non amplius illi peccatum, sed justitia dominaresur; & quoniam ex peccatis corporis anted cunstis hominibus runa salla est, merud rursus per omnis peccati expers corpus, omnique prorsus malitia intastum, srophaa adversus hosses erigenda suerunt. Euseb. sib. 7. Demonst. pag. 313.

PUSEBE, EVESQ. DE CESARE E. Ch. VIII. Art. XIX. 389 paix avec l'amitié & le commerce. Il défend (n) la réalité de l'Incarnation, & enseigne (o) clairement l'union des deux natures en Jesus-Christ. Il dit (p) que plein d'amour pour les hommes, il est venu ainsi qu'un medecin charitable, pour penser & guerir leurs playes; qu'il a (q) procuré le salut de tous dès

(n) Quoniam igitur ex omnibus qua terrarum ambitu continentur animantibus, homine carius Deo nullum est, qui cum Dei verbo, cujus manu cum animo ratione pradies creatus est, necessitudine quadam & affinitate conjungitur : merito quidem calefte verbum quod hujus tanquam dilecti animantis curam gereret, ad universi generis curationem venire pronuntiant; quippe quod morbo ac furore tam insano teneretur, ut nec Patrem Deum, nec propriam natura sua spiritalis essentiam, nec ipsius Dei providentiam rerum omnium confervatricem agnosceres, sed in bruiæ animaniis condutionem prope degeneraffet : propterea, inquam, Servatorem ac medicum ad homines accessisse testantur, sie tamen ut neque suam ipse naturam exuerit, neque videntibus errorem ullum obsulerit, sed ambo illa; hoc est sam quod cerni oculis non poterat , quam quod sub aspectum cadebat, vera retinuerit. Idem enim & verus homo cernebatur, & verum simul Dei verbum eras , quod nullis prastigiis utebatur, nec aspicientibus illudebat : quemadmodum etiam Platoni numen ab omni mendacio alienum effe debere videbatur. Itaque Deus verbum , simplex admodum veraxque cum effet , tam respsá quam oratione, nec per sese mutabatur, nec alios aut simulatà specie, aut verbis, aut signorum oftentis, aut vifis, aut somniis in errorem inducebat. Quacumque enim ipsum tanquam animorum ratione præditorum me-dicum, ad falutem generi hominum unsverso afferendam prastare decuit, ea vere non specie tenus per eum quem affumpfit hominem cunella perfecii. Euleb. lib, 13. Prap. pag. 648. 649.

(a) Itaque communi more ne versari quidem nobiscum haud indignum sua majestate judicavis; interim tamen nusquam desinens esse quod crat, sed in homme pariter Deum conservans. Itaque statim in primo ad homines descensu, cum Deo divinam commisces nostri ortús admirabilitatem: quipps qui more nostro su editus, & mortalis instar, hommem indutus, sed non tanquam homo, verum su Deus, de purissimá nullasque experta nuptias virgine; nequaquam verò ex concubitu aut corruptione ortum ejus qui ipfe apparebat, acceperit. Euleb. lib. 4. Demonstr. pag. 165.

(p) Sicque essam Deus verbum filius hominis dicebatur, & quatenus ad homines veneras, us animis humanis medicinam, sanitatemque afferret, Jesus nominabatur.

Ibidem.

(q) Vita etiam finem extremum. Cum ab hominibus discessit, initio ejusdem parem ac similem prastitit. Etenim usque ad morrem , arque usque ad ipsos mortuos , leges erga homines charitatis ipfum vocabant, no corum quoque qui antea mortui erant, animas revocares : quandoquidem omnium quicumque à condito avo fuissent , salutem ipse curabat : nec non ut fua morte deleres eum qui imperium mortis habebat, quemadmo-dum divina docent oracula. Atque in hoc quoque promiscue rursus dispensationem obivit : quippe qui tanquam homo corpus de more sepeliendum reliquerit, ab eodem vere corpore tanquam Deut discesserit. Cum enim altius vocem emififes & patri dixiffet , Commendo spiritum, solutus à corpore abiit : neutiquam expectant dum mors ad ipsum accederet, fed illam cunctantem ac veluti cessantem, ac potius conjecientem se in peder O fugitantem, ipse à tergo insequent asque impellens, aternasque abditiorum tenebrarum portat refringent, & mortuis qui illie catenis mortis impliciti erant, remeandi ad vitam iter retrorsum aperiens. Hac sane ratione etiam corpus mortuum excitatum est. multa corpora corum qui dormierant sanctorum, surrexerunt : unaque cum ipso in sanctam ac verè cœlestem civitatem ingressa funt, ut meritò ex hoc in sacris litteris dictum sit : Absorpsit mors que invaluerat. Es rursus; Abitulit Deus omnem lachrymam ab omni facic. Ipfe verò universi Salvator ac Dominus noster, qui Christus est Dei, victoriaque reportator dicitur, in propheticis vancinnis mortem objurgans inducitur, & animas solvens que illic vintta detinebantur, ubi victoria hymnum pronuntiat ipfa hac plane dicens: De manu inferni eripiam eos, & à morte liberabo corum animas, Talis sane illius vel usque ad mor-

le commencement; & qu'étendant ses soins jusqu'à ceux qu' étoient détenus dans les enfers, il y est descendu après sa mort pour les en délivrer, & établir son empire souverain sur les morts comme sur les vivants ; qu'au : r) moment qu'il expira sur la Croix, le Verbe se sépara du corps, ce qu'il faut entendre, qu'il permit que son ame en fût separée, puisqu'il est certain que le Verbe n'a jamais quitté ce qu'il a une fois pris ; ainsi Eusèbe lui-même appelle (f) le corps mort de Jesus-Christ, le corps du Verbe. Il croit (t) que dans sa Passion il sut attaqué par l'esprit de crainte & de frayeur, qui travaille à ébranler ceux qui exposent leur vie pour la désense de la vraie Religion, mais qu'il terrassa cet ennemi, & sortit victorieux du combat; que (#) comme homme il a joui de la vision intuitive de Dieu, des

tem fuit dispensatio, cujus non unam causam, qui voluerit quarere, sed plures inveniet. Primam namque illum ipsum verbum docet, sit tam in mortuis quam in vivis dominaresur. Euleb. lib. 4. Demonstr. pag. 166. 167. Quin etiam cum manus suas expandiffer in cruce, tum quoque manus ejus fugientibus inimicis & eidem terga dantibus, in tergo inimicorum suerunt, magisque etiam cum patri reddito spiritu, O sua carnis expers, O eo quod assumpseras corpore nudatus,qui spsa vita erat, ad loca inimicorum descendit, ut & mortem & reliquas qua adversus ipsum survexerant potestates , dissipares : quas quidem verifimile eft communem quendam hommem ac reliquis similem, ratas esse illum, itaque circa eundem steriffe, & quasi unum de multis adoreas, atque ubi prastantiorem agnoverint , quam ut homo existimari possit, ac diviniori natura præditum, & conversas esse & terga illi dedisse, contra quas immissis manibus, drumis juis & acutis sagittis fugientes exegit, ut propterea dictum sit: Manus tux in tergo inimicorum tuorum. Euseb. lib. 7. Demonstr. pag. 377.

(r) Sic plane Des sermo qui vitam omnibus impertit, cum mortale corpus illud quo velus instrumento ad hominum salutem usus fuerat, morte ipsa potentius vellet oftendere, vitaque & immortalitatis sua particeps reddere; utilem admodum subiit dispensationem corpus suum ad modecum tempus deserens, & quod eras mortale morti tradens, sur ejus natura hoc indicio probaretur: ac deinde paulo post illud morti adimens, ut devinam suam potentiam declararet. Euleb.

erat. de land. Constant. pag. 654.

(f) Sie sane etiam mortuum illud verbi

corpus, ubi exiguum quiddam virtutem illam verbi attigit , tum excitatum est illico 👉 revixit. Euleb. lib. 4. Demonstr. pag. 170.

( t ) Similia namque his sunt etiam qua Pfalmus hic continet, ubi fic aut : Cor meum conturbatum est in me, & formido mortis cecidit super me , & contexerunt me tenebra : quibus verbis contraviarum potestatum conatus adversim se significas. Quemadmodum enim in prophetiis nominatur quidem spiritus fornicationis, ut est illud ; spiritu fornicationis aberraverum , & alins spivitus erroris in deferto, ita etiam spiritus fuerit formidinem efficiens : sane ut etiam Spiritus roboris & potentia & fortitudinis ejus , qua Deo aliena non est, author. Quare sic etiam dicesur spiritus timoris ac tremoris, & rursus alius prater hos spiritus timoris & confusionis, qui quidem pene us ita dixerim, omnes moriem pro vera religione testimonii gratia subeuntes, invadere consueverunt, ac multo ettam magis longeque vehementius illum aggressi sunt qui pro omnibus mortem fustmust : verumtamen sive spiritus formidinis & mortis, sive timoru & tremorit, five alia quapiam ejufdem generis potestas illum adorta est, ea illum non confregit, propiereà quod tanquam generosus certator formidinem quidem mortis confidentia vitæ, ipse enim vita, procul deturbatam abjecit. Alium autem qui ipfum invaferat spiritum timoris & tremoris efficientem , Spiritu confidentia & potentia & roboris longissime à se pracipitavit, Euleb.

lib. 10. Demonstr. pag. 473.
(11) Cum enim adhuc intra cellam gestantis me in utero laterem, te tamem Deum meum videbam, tanquam it qui inconfusue

le sein de sa mere; qu'il (x) étoit sujet aux passions humaines, quoique (y) fans pouvoir pecher; que (z) le Pere a veritablement refusé d'écouter son Fils, quand il a (4) crié pour être délivré de la mort, mais pour le tems seulement qu'il crie; car il lui a accordé ensuite dans sa Résurrection, tout l'effet de sa priere; qu'il est mort pour tous les hommes, & qu'il s'est offert à son Pere en sacrifice pour leur salut, leur ordonnant (b) d'en renouveller la memoire en l'offrant eux-mêmes à Dieu pour facrifice; que (c) les Juiss l'ont fait mourir le jour même de la fête de Pâque; qu'il (d) est nommé Fils de Dieu, même selon

imperiurbatus in tanta communicatione corporei oueris permansissem, ac potius incorporeus tunc quoque suerim, & ab omnibus vinculis liber. Euleb. lib. 10. Demonft.

pag. 500.

(x) Quandoquidem cùm Dei verbum efset , ei placuit & formam servi accipere & communi omnium nostrum domicilio copulari , patientium membrorum labores in seipsum assumpsis, & nostras valetudines infirmitates suas secit, & ex legibus humanitasis , pro omnibus nobis & dolores & labores fustinuir. Euleb. lib. 10. Demonst. p. 467.

(y) Nam hi funt qui hoc loco divites appellantur; quos non diu posteà ira Dei invasit, quia impeccabilem Christum tali supplicio dediderant. Quia iniquitarem non fecit, neque dolum in ore suo. De ejus seu verbo, seu opere, impeccabilitate loquor, quam in omni vita sua obtinuit. Nemo igitur purus suit à sorde, etiamsi unius diei suerit vita ejus, nisi ipse. Euseb. Comment. in Esaï.

pag. 558. (2) Mirum autem in modum dicitur : Tempore accepto exaudivi te. Illud porro erat tempus resurrectionis ejus. Nam passionis tempore clamavit Servator his verbis: Pater, si possibile est, transeat à me calix isto; deinde ut abnuentem Patrem vidit, ait, Pater, si non potest hic transire, fiat voluntas tua. Hanc itaque orationem ad rempus accipiens Pater, post passionem & post descensum in infernum, ipsum resurreczionis tempus significans, ais illi: Tempore accepto exaudivi te, &c. Euleb. Comment. in Esaï. pag. 544.

(a) Quod autem illud est opeatissimum & desideratissimum tempus quo implenda esse dicuntur que de Sione promissa sunt? Illud est tempus resurrectionis tua, Domine. Quia enim peccatum mundi sublatum venisti : nec oportebat tantum illum Servatorem pro paucis peccatoribus venire & pati, cum inflaret tempus quo diclum est, omnes peccarunt & gloria Dei privantur, tunc pro omnibus mortem degustasti. Euseb. Comment. in Psal. CI. pag. 656.

(b) Itaque post omnia, quasi mirabilem quandam victimam facrificiumque eximium patri suo operatus, pro nostra omnumque salute obsulit , ejusque rei memoriam ut nos ipsi Deo pro sacrificio offerremus instituit,

Euleb. lib. 1. Demonft. pag. 38.

(c) Gloriati sunt qui oderunt Deum in medio solemnitatis ejus, & meritò quidem, Quia enim ipfi primi locum incolentes in medio solemnitatis ejus impias contra Christum Dei extulere manus, clamoribusque impiis 👉 nefariis usi , in ipso Paschædse sanguinem ejus super se & Super filios suos experierunt ; jure in medio solemnitatis invadebas eos ira Dei; ita ut alia prophetia impleatur qua de illis dicitur: Et convertam folemnitates vestras in luctum, & celebritates vestras in planetum. Euleb. Comment. in Psal, LXXIII. pag. 438.

(d) Hic verò ipse jam memoratus, vi-delices cornu illud Davidis, qui ex semine ejus nasciturus est , Patrem vocabu Deum, ut pote qui dignus habitus sit in quo habitaret unigenitus Filius Dei , & qui ipsi copularetur & jungeretur. Quapropter spfe Deus Verbum, primogenitus omnis creatura, qui ante promiserat & dixerat : In nomine meo exaltabitur cornu ejus, proprium meum & propriam dignitatem tradens ei , qui ex femine David nasciturus est, primogenitum pones illum ; us esiam ille secundum carnem ex semine David natus, Filius Dei vocetur, O ob suam cum unigenito Dei conjunctionem, primogenisus nuncupetur. Hac enim in causa erant quod exaltandum eum esse promitteres dicens: In nomine meo exaltabitur cornu ejus. Nomen quippe suum

la chair, à cause de son union avec le Verbe, & que (e) la sainte Vierge est veritablement mere de Dieu.

Sur la prédestination & sur la grace.

XVIII. Quoiqu'Eusebe accorde beaucoup au libre arbitre; soit parce que la philosophie Platonicienne lui avoit inspiré des sentimens trop avantageux de la nature de l'homme, soit parce qu'il combat ordinairement dans ses écrits la necessité du destin, il n'a jamais prétendu exclure le secours de la grace, sans laquelle il reconnoît (f) expressément que nous ne sommes rien, & que nous ne pouvons rien faire. Il enseigne donc que (g) Dieu ayant prévû ceux qui devoient être bons ou mauvais, suivant le choix qu'ils feroient du bien ou du mal, il a prédestiné les uns & réprouvé les autres avant même qu'ils sussent nez; mais en sondant ainsi la prédestination sur la prescience des merites; il établit clairement que (h) ces merites nous sont tellement

Filius Dei unigenius, Filio David secundium carnem dedit. Euseb. Comment. in Psal. LXXXVIII. pag. 571.

(e) His arbitror declarari non ex femine viri, sed ex Spiritu sancto, carnalem generationem constitui. Nam quemadmodum supernè de calo destuens, sic in utero pragnantis matris ejus, carnis constitutio sacta est in infantia ipsius. Pro illo autem ex ventre, sive ex uteto, hebraïcum habes Matiam. Aliquo autem narrante novi, hebraïcam vocem hic Mariam meminisse: nam illud, Mariam, Maria nomen significat, ita, ut his nominatim Deipara commemoretur, als τοίται τῆς θιστάκου μπημοιωθώσης. Euseb. in Psal. CIX. pag. 703.

(f) Cave, inquis, putes te tua virtute posse tanta pradicationi ministrare. Nihil quippe eras, nec quidquam agere possisses, apid comnes gentes te corroborassem, seque patientia, perseverantia & virtute munissem; ut tibi evangelsum omnibus pradicanti impedimentum nullum occurreres. Euseb. Comment. in Isai, pag. \$14. Alia quoque sensentia Deum vocas fortitudinem, humamam consitent instruitatem qua sine Deo nihil agere valeat; quare sic ait Paulus; Omnia possum in Christo qui me consortat. Euseb. Comment. in Psal. XVII. pag. 60.

(g) Quemadmodum igitur cum eos prafeivisset qui amaturi ipsum erant, etiam prædestinavit; sic & impios cum prævidisset justitiam lequuturos; ut pote qui nossent illam; sed ipsam tamen non operibus adituros esse, quia injustitiam manibus complicaturi erant, ideò alienavis eos à vulva,

& vel antequam fierent, in errantium & mendacia loquentium numero in se computavit ; permisuque tamen , etsi tales suturos esse nosses, us palam prodirent, quo praflantia justorum, religiosorumque homunum ex pejorum comparatione eluceret. Nam cum ex una omnes natura constarent , libero usi arbitrio , alii quidem bonum sponte elegerunt; alii contraviam iniere viam. At excelsus & magnus ille universorum judex, utrique ordini præsidens, pro merito cuique tribuit. Quare sui amatores gloria adfecit, conformes imagini filii sui exhibens, quippe qui amorem erga se operibus comprobaverins; alios vero ipsis oppositos, ut pote qui sese ab ejus gratia abalienaverint, dejicit.... ipsi talem sinem exitumque sibi procurarunt. Euseb. Comment. in Psal. LVII. pag. 258.

(h) Quos prascientia sua pravertens Deus, antequam in lucem prodirent, tales futuros esse noverat; sed samen concessis ut nascerentur, ac in lucem venirent, gratià sua ipsis quoque concessa, us palam corum propositum fierei. Siquidem & ordinem justorum rettam ac minime dessexam viam suapte voluntate insturum prævertens Deus noverat. Deinde utrique ordini liberum arbitrii motum dimifu , concedent ut in ftadio cursum conficerent. Ac cum universos natura similes constituisset, voluntate propria quemque meliora deligere partier permisit, illi verò ut potè qui sui spsorum Domini, sui juris, ac liberi quoad motum esfent, arbitratu suo disjuntti sunt, aliis receam, obliquam aliis viam cooptantibus. Ideo justus ille judex utrique ordini, seu certa-

propres,

FUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART.XIX. 393 propres, qu'ils sont en même-tems l'effet de la grace que Dieu donne également à tous; & c'est en conséquence du bon & du mauvais usage que Dieu prévoit que nous en serons, par notre libre arbitre, qu'il nous predestine ou nous réprouve. Souvent-même Eusebe attribue (i) toute l'œuvre de notre salut à la grace & à la misericorde de Dieu, d'autant plus que (k) quel-que longue que soit notre perséverance dans la pratique de la vertu, elle est beaucoup au-dessous de la vie éternelle, dont il veut bien la récompenser. Il ne laisse pas d'approprier à l'homme les (l) premiers pas, ou les premiers (m) desirs qui le por-

minis arbiter, congruents ac debito fine dignos remunerat, non hominum ritu ex actuum eventu cujusque mores ediscens, verum utpoté Deus omnia cognoscens, ante originem. Quare alsi quidem antequam cateris noti essent, ab eo alsenati sunt; sancti verò electione dignati sicuti Jeremias propheta cui dixit Deus: Antequam te formarem in mero novi te, & antequam exires de vulva sanctissavi te. Ibid. pag. 258.

(i) Ha sunt retributiones nobis à Deo concessa:primo proputationem posuit pro peccatis nostris, qua in errore & idololatria admisimus : singulisque corum propitius ille fuit, supplicationem prævertens, veniamque tribuens per propitiationem suam quæ Christius est; secundo quia etiam post remisfionem , te, o anima, infirmari contigit in humanos adfettus delapfam : & has ægritudines Servator rationabilibus & spiritualibus remediis qua in divinis ejus scripturis fundata sunt, curavit; ad hac tertiò, vitam quam, que in corruptionem cessura & à morte absorbenda est, secundum iliud : Anima que peccaverit, ipsa morietur, mife-ricordia sua consentaneam rem agens, ac præmium pro te morti, sangumem unigeniti tribuent, liberavit; quartò propria clementia,misericordia, & miserationibus usus; quia nemo ex operibus justificatur, adoptionis te gratia coronavit. În summa hic te peccatorum venia donavit, morborum animi medelam tribuit, necnon spem resurrecvionis pignus Spirmus: ac se incorruptionis veste induit , gratia jua salvum fecit. Nam gratia & clementia corona eft. Euleb. Comment. in Psal. CII. pag. 660.

(k) Neque enim quispiam ex debito, aus ex justitia sua merito calestia adipiscetur, quamobrem alibi dicetur: Quid enim mihi est in calo? Sed sotum Dei misericordià & humanitate datur, qui modica prastantibus,

magna elargitur. Quod his verbis signisicatur: Quoniam melior est misericordia tua super vitas. Nam etiamst quis longavus & annosus in hac vita sit, ita ut in multis annorum periodis multorum vitam expleat; hoc sane nihil est misericordia Dei comparatum, qua vita aterna, & calestium bonorum causa est. Euleb. Comment, in Psalm,

LXII. pag. 302.

(1) Ad te, Domine, levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Hac ais quasi in alsum & actus O translatus, ut qui animam suam ab infi-mis rebus abstractam sublimem egerit, atque adfectu eam sursum ac Deo vicinam constituerit, & mortalia humanaque aversatus, ad Deum se sincero corde converterit. Deindeque ait : Non mihi sed tibi Deo mea confifus , multaque usus siducia , talem rem aggressus sum. Qui omnia quæ sub aspectum O sensum cadunt contemplit, O ad incorporeum, invisibilemque Deum animam evexit ; Deum ut possessium abs se bonum , fidenter invocat, quapropter dicit : Deus meus, in te confido. Qua ad me attinent , inquit, ita se habent. Caterum precibus mihi, divinoque tuo auxilio opus est, ut ne à scopo aberrem, neve ceu à praalto cacumine lapsus atterar. Quare obsecro rogoque, ne ab inimicis meis pudore suffundar , & irridear : quod sane tuo Dei mei auxilio obtinebo. Euleb. Comment. in Pfalm. XXIV. pag. 91.

(m) Omnia ad Deum viri fantli referunt, docentes nihil nos fine Deo posse. Nisi enim in me manseritis, inquit, nihil potestis saccre. Sed fortasse non nemo dixerit s Si omnia ad Deum referuntur, ubi est id quod meæ facultatis est. Sin minus ubique sanè miscet ea quæ à Deo sunt, cum iis quæ in nostra sunt potestate. A Deo certè illude est: Legem pone mihi, Domine, viam

Tome IV.

tent vers Dieu; mais malgré ces préjugez de la nature corrompue, il reconnoît en divers endroits la necessité de la grace, & le pouvoir absolu qu'elle a sur la volonté de l'homme, sans néanmoins blesser sa nature. Il dit que (n) toutes ses actions, tant celles qui lui sont naturelles, que celles qu'il produit par sa liberté, sont soumises à la volonté de Dieu, d'autant qu'il est auteur de notre liberté, aussi-bien que de notre nature, & que c'est de toutes choses sans exception, qu'il faut entendre ces paroles de l'Ecriture : Il a dit & toutes choses ont été faites ; il a commande & elles ont été créées ; que (o) Dieu qui est le Seigneur de l'univers, ayant résolu de le purisser du peché, & de lui faire voir sa lumiere, cela ne pouvoit manquer d'arriver, d'autant que tout ce qu'il veut a toûjours son effet; que (p) encore que nous ayons une volonté capable de se porter par son propre. choix, à la vertu ou au vice, Dieu fait néanmoins tout ce qu'il veut, parce qu'il penetre toutes choses d'une maniere conforme à leur nature; qu'il (q) est auteur de toute vertu, & que (r) tout

justificationum tuarum: nostrarum autem partium est illud, & exquiram eam semper. A Deo rursum possulo: Da mihi intellectum & secutador legem tuam, ad me verò pertinet illud: Et custodiam illam in toto corde meo. Tertiò item à Deo id expesso: Deduc me in semitam mandatotum tuorum: quid autem ad me spessa? Quia ipsam volui, videlicet legem suprà memoratam; ita ut petamus ut qua à Deo sunt adsint nobis, ea promittentes, qua nostra facultatis sunt, neque irrita illa sacientes, ne pasta cum Deo nostra violemus. Euseb. in 19al. CXVIII. pag. 720.

(n) Idem enim ille Deus, qui totius universi, corum quoque simul, qua seu libersatis nostra sunt, seu natura, seu casiis, author omnium molutorque celebratur. Nam illud divina scriptura de nulla re non accipiendum est: Ipie dixit & facta sunt; mandavit & creata sunt. Euteb. Isb. 6. Prap. 12g. 246. 247.

(o) Quoniam igitur deliberavit Dominus qui Deus est universi, purgare illum à plaga & ostendere in lucem : Necessario utique qui voluit, id faciet quod voluit. Nihil est enim corum quæ vult quod non siat. Euseb. lib. 3. Demonst. pag. 99. 7 100.

(p) Rursus autem & ad ea quæ nostri sum juris, propria nobis inest voluntas, ad alterutram partem scilices vel virtutem vel vitium delectu libero declinandi. Deus porrò Dominus rerum omnium princepfque rella ratione singula transigit, secundum naturam per omnia circumcurrens. Euseb. adv. Hierocl. pag. 544.

(q) Jure itaque hoc loco totius fermonie finem facu his verbis, Et gloriamini in illo omnes recti corde: Neque de vobis spsie magnifice sentiatis, sed de ipso Domino qui vobis virtutu omnis author suit. Euseb. in Psal. XXXI. pag. 123.

(r) Omnis copia bonorum, per tuam mihi gratiam confertur... o sane Deut mirabilia facit in Sanctis suis : quia in ipso virtutis exercitio, qui secundum Deum Japientes sunt , aliis prastant hominibus. Non eadem quippe in Martyribus veritatis, in Apostolis & Prophetis fortitudo est, asque in cateris qui sese strenue gesserunt : neque verò Josephi & Susanna temperantia, continentiaque, aliorum continentia similis est. Eadem prorsus ratione reliquas Sanctorum virtutes Deus mirabiles efficit, ita ut incomparabili præcellentiå in quaque re, inter cæteros virtutis studiosos homines emmeant. Cum igitur aded mirabiles sint Dei in sanctis suis voluntates, multiplicantur Sanctorum infirmitates, cum videant se divina virtuti ac magnitudini multiim impares effe. Attamen etiamsi memoratæ corum insirmitates multiplicentur, non havens din neque manent in ipsis, sed confestim abscedunt. Nam vix dum eas adverterunt, cum conti-

ce que nous faisons de bien nous vient de sa grace; que (f) notre propre infirmité nous faisant sans cesse pencher vers le mal; le remede à cette foiblesse de l'ame, est une force qui nous vient de Dieu, avec laquelle celui qui l'a reçue, peut dire avec faint Paul: Je puis tout en celui qui me fortifie ; que (t) ce secours nous est toûjours necessaire pour assurer nos pas dans ses voies; que (\*) c'est lui qui empêche nos chûtes, & qui nous releve lorsque nous sommes tombez : qui (x) nous fait entrer dans l'Eglise : qui (y) nous rend victorieux dans la tentation ; que (z) notre force non plus que notre patience ne vient pas de nous, mais de la grace; que si (4) nous nous élevons à la vertu.

muò evanescant ; quia multum illi valent, Christo ipsis vires prastante secundum illud: In Deo faciemus virtutem. Euseb. in Pfal.

XV. pag. 53.
(f) Nam omne delictum ex infirmitate orieur, quia anima ad pravos semper affectus inclinatur : quapropter ad fervatorem o medicum , Dei seilicet Filium confugit. Nam cum in animam rationabilem advenit, utpote verbum & ratio Dei , ejus irrationabiles moius eliminat; ut sapientia ab infipientia ipsam liberat, ut justitia ab injustitia, ut veritas à mendacio. Robustas porrò animi vires subindicat, cum ait conturbata esse ossa sua, quibus viriliter violentis animi motibus obsistere solebat. Quod in sequentibus declarat: Et anima mea turbata est valde. Medela autem pro infirmitate anima, est à Deo collata virius , quam quisquis obvinet , ait : Omnia possum in Christo qui me confortat. Euleb. in Pfal. VI. pag. 33.

(t) Exemplar nobis admoves Salvasor; admonetque ut ne animo frangamur , tum ne magnum de nobis ipsis sapiamus, planèque compersum ac persuasum habeamus, nos divino semper egere auxilio, ut non moveantur vestigia nostra, utque pedes nostros in femitis ejus rette componamus. Euleb. in

Pfal. XVI. pag. 57.

( u ) Te opitulante , Domine , à nemine adversum me bellante prosternar. Quod si casu eveniat, ut inconsideratione mea ab adverfariis intercipiar , su me à manibus corum redimas, qui una adjutor & redemptor effe deprehenderis. Euleb. in Pfal. XVIII. pag. 75.

(x) Hac itaque misericordia, hac gratia tua mihi id boni contulere ut domum & Eceleftam tuam in domicilium possiderem , ubi commoratus, utpote in sacris Dei adibus & in sancto Templo, longitudinem dierum apud se, & vitam aternam confequar, Euleb. in

Pfaim. XXII. pag. 88.

(y) Offeram itaque tibi hosliam laudis utpose conscius me multa pro salute mea debere. Ipsam certe animam meam à morte liberafli. Nam inimici mei pro viribus ipfam pellebans, & magna vi curabant ipfam dejicere . . . Sed gratia & misericordia tua id contingere non permisit : quando quidem me etiam apud allophylos versantem protegebas ut nihil mihi detrimenti ex corum confortio accederes. Quapropter dico : Eruilti animam meam de morte; quin etiam cruisti pedes mos de lapíu. Quis enim non perversus effet, ceu in lutum delapfue & lubrica in loca dejectus, medius relictus inter tos asheos & idololatras viros ? Verum in hac rerum conditione aderat misericordia & gratia tua eruens pedes meos de lapsu; neque enim virtuti id adscribo mez ; quia non ita fortis animo eram , ut immutabilis manerem cum in medium tot hominum devolutus effem; nisi tu auxilio suisses. Euseb. in Pfal. LV. pag. 244.

(z) Non enim à me ipso fortitudinem obtineo, sed ab eo qui me confortat : & hic ait : Patientia men non ex vortute & poteftate mea constat , sed ab ejus gratia prodir. Euleb. in Pfal. LXI. pag. 295.

(a) Ad tantum verò profectium, ad tantum virtuis cumulum perveni, non med potestate, sed tuo dominatu : tu enim ipfo misericordia tua id mihi elargitus es. Meum quippe erga te amorem cernens acceptanfque, extensa dextra tua me suscipere, sursumque trahere dignatus es, ideoque anima mea te opitulante adharere tibi postiis : quoniam me suscepit dextera tua. Non enim tantam sublimitatem adtigissem, nisi me suscepiffer dextera tua. Euleb. in Pfal, LXII, pag. 304.

396 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX. c'est par la puissance de Dieu, qui nous attire à lui, & non par nos propres forces. Il compare (b) notre ame à un champ que le Verbe de Dieu comme une charue qui fillone & change une terre inculte, applanit, nettoye d'épines & d'ordures, y jette sa femence & l'arrose de ses eaux. Enfin il dit (c) que Dieu nous prévient de sa grace, avant même que nous pensions à la lui demander; qu'il (d) fait recevoir sa parole à ceux-mêmes qui ne voudroient pas, & qu'il se les soumet malgré eux; c'est à-dire, qu'il change leur volonté. Au reste quelque efficace qu'il attribue à la grace il reconnoît (e) qu'il y a fouvent de la réfiftance de la part de notre volonté, qui ne tombe dans l'endurcissement, que parce qu'elle refuse de suivre les inspirations secrettes qui lui viennent de Dieu; que (f) nous serons punis à proportion des graces que nous avons reçues, & dont nous n'ayons pas fait un bon usage; & (g) que la priere de Jesus-Christ eût été exaucée sans l'obstacle qu'il y avoit de la part de ceux pour lesquels il prioit, & s'ils eussent dû se convertir. Quoiqu'il semble vouloir dire

(b) Rivi anima ejustem prosunda cogiestiones suerine, & abscondita, multisque latens conscientia vis, quam Dei Verbum, seu aratrum sulcans & immutans; planam essicit: spinisque ac superstuá materiá amois, semina sua inseris: deindeque rationabilibus fluentis irrigans, insam inebriat. Euseb. in

Pfal. LXIV. pag. 311.

(c) Si quis vertiatit studio motus, meam erga homines clementiam perpendere velt; is inveniet me semper vel eos qui à cognitione mea procul remoti erant, benesiciis prævenisse. Es verò extraneis, qui me numquam interrogaverant, ob vim adsectius mei, maniseste apparui, ita ut jam alienigenæ o peregrini, cognitionem mei assecuti sint; essi illi nullam operam in ea re dederint. Immò etiam its qui gratiam meam non quarebant, preces eorum prævertens ipsam tradidi: priusquam rogarent, priusquam supplicarent, dixi, Ecce adsum. Euleb. Comment. in Esa, pag. 885.

Esai. pag. 585.

(d) Vos autem gentes, notitiam esus qui in prophetia sertur, accipite, atque hac intelligentes, nolite reluctari; sed vincimini superati. Audite praceptum vos omnes, qui usque ad extremum terra habitatis: ac si qui in vobis sortes ac potentes, verbo cedite victi & superati: idque alacriter agite, gnari, essi nolucritis, vel invitos superandos esse. Quod si Dei consilio repugnantes, machinas quasdam & insidas struxeritis, comra ver-

bum à quo vocamini; ut inania aggressi arguemini. Euleb. Comment. in Esai. pag. 386.

(e) Sic enim aliquando homo verba divina non audiens, non quod anima surdus evaserit, auditu privatur, sed id propriæ voluntatis est: sponte namque natura vim inserens sua obsurdescit. Etenim Deus nou surdam, non eacam, non mutilam vel mancam animam; sed validam cunstisque suis virtutibus praditam esfecit: nam ad imaginem & similitudinem suam hominem condidit. Quisque verò surduatem sibi cacitatemque procurat, animaque sua substantiam labesaltas. Euseb. in Psal. LVII. pag. 256.

(f) Euseb, Comment. in Ifai. pag. 468, 469.

(g) Ideò in infirmitatibus eorum, cum illi molestia adsicerentur, prospiciens Salvator mortem ipsis occupaturam, atque extremam eorum perniciem, corum causa induebatur cilicio, O humilabat in sejunio animam

fuam. Illi verò ita se gerebant, ut oratio Domini pro ipsis oblata, non ad aures usque Patris adveniret; sed quasi repulsa ab impietatis eorum magnitudine; retraheretur & ad ipsum redwet; quare dicebat: Et oratio mea in sinu meo convertetur. Nam si ii salutem nacturi & ab impietatibus reversuri sussentio servatoris recto cursu ac nullo obice ad aures usque patris Perventura erat. Euseb.

in Psal. XXXIV. pag. 139.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX. 397 (b) que Dieu n'abandonne jamais les justes, ensorte qu'ils tombent dans le peché, (faute de son secours). Il croit toutesois (i) que David en fut privé, & que c'est ce qui causa sa chute. Et il dit expressément (k) qu'il ne se seroit point converti, si Dieu n'eût voulu le fauver: ce qui n'empêche pas qu'il n'avance ailleurs (1) que Judas pouvoit s'il eût voulu, & par le pouvoir de son libre arbitre, devenir bon Disciple de Jesus-Christ, de même que les autres Apôtres. Pour dire vrai, Eusebe s'accorde peu dans la maniere dont il parle du pouvoir de la grace, & de celui du libre arbitre; il paroît que suivant la matiere qu'il trairoit, ou selon le passage qu'il avoit à expliquer, il releve tantôt l'un, tantôt l'autre, sans s'attacher à un système suivi; mais il est constant par ce que nous venons de rapporter de ses écrits, qu'il ne s'est point écarté de la Foi que l'Eglise a toûjours tenue, sçavoir que l'homme tout libre qu'il est ne peut rien faire sans la grace de Jesus-Christ.

XIX. Jusqu'au tems d'Eusebe (m) les Apôtres & les Evêques Sur l'Eglise. leurs successeurs, semblables à des moissonneurs qui se rejouissent d'une abondante récolte, voyoient avec une extrême joie

(h) Neminem enim justorum unquam ita reliquit ut fluctuationem pateretur, ac vacillaret & caderet. Quare sub hae dichum eft: Non dabit in æternum fluctuationem justo. Euseb. in Pfal. LIV. pag. 238.

(i) Judicium Domini justum esse comprobat , dum confitetur unde fibi lapfus evenerit, opus enim est eum qui coram Deo consistit, meminisse hujus dicti, Qui videtur stare, videat ne cadat, ac Domino gratiam de statu illo profiteri. At ille non bene secum reputans ex sua virente, se in praclaris stare arbitratus est ; seseque immutabilem, immobilemque declaravir : Domine, in vofuntate tua præstitisti decori meo virtutem. Quia superius memorata, non rette existi-maverat; novit tandem statum illum, selicitatem ac decorem quo tunc fulgebat, non ex se neque se authore sibi adfuisse. Quamobrem cum ex re ipsa infirmitatis sua experimentum cepisset, hac consitetur dicens : Avertifti faciem mam à me & factus fum conturbatus. Tu quidem nihil ulterius effecifit, non impulifti neque dejecifti me ; id santum præstitisti ut me propter arrogansiam meam folum, tuaque ope vacuum defereres : avertisti faciem tuam à me , & ego confestim convictus , , factus sum conturbasus, in peccata mea lapfus, & inimicis meit traditus. Euseb. in Pf. XXIX. p. 112, 113,

( k ) Iis me beneficiis devincies Dominus, quoniam voluit me : aut secundum Aquilam, quoniam voluit in me. Neque enim convertendus eram, neque coarguendus de peccato, neque mittendus ad me Propheta, nisi me salvum facere voluisser. Euleb. in

Pfal. XVII. pag. 64.65.

(1) Eras porrò Judas homo pacis Salvatoris . . . quando quidem ipsum paribus atque cateros Apostolos donis affecerat. Considebat autem ei Salvator & bonam de ipfo spem habebat, quia in eo liberum arburium effet. Neque enim Judas ex hujusmodi natura erat qua non posset salutem consequi ; sed poterat siquidem voluisset, ut & cateri Apostoli à Filio Dei erudiri, ac bonus probusque Discipulus effici. Euseb. in Psal. XL. p. 171.

(m) Sic staque qui in messe nueriuntur, confertim & simul epulari solent. Secundum inselligendi rasionem verò, Apostoli Salva-toris nostri, nec non corum successores, ac ii qui ad hoc usque tempus Ecclesiarum ejus prasules fuerunt , divina latitia in conspectu Salvatorit nostri participes erant, metentium instar operantes, quia messis Gentilium operarii erant, perfufi gaudio ob fructuum in singulis Ecclesiis abundantiam, Eun seb. Comment. in Isai. pag. 389.

Ddd iii

leurs travaux récompensez par la multitude des Gentils qui venoient à l'Eglise. Cet auteur témoigne (n) qu'elle se trouvoit alors répandue dans toutes les parties de la terre; qu'elle (0) étoit très-nombreuse chez les Moabites, les Ammonites, & dans l'Idumée; (p) quelle s'étendoit même jusque dans les demeures les plus fauvages des Sarazins, & que (q) par tout le monde on chantoit les louanges de Dieu en toutes sortes de langues. Il témoigne aussi (r) en divers endroits, qu'il y avoit comme une main invisible, dont Dieu se servoit pour punir les ennemis de l'Eglise; & dit (/) que plusieurs se convertissoient, excitez par les fleaux qu'il leur envoyoit. Il enseigne ( t ) qu'elle est l'épouse de Jesus-Christ, la maison (\*) de Dieu, au milieu (x)

(n) Hæ porrò sint Christi in omni loco conditæ Ecclesia. Has enim multo præstantiores Mosaicis tabernaculis, Salvatoris nostri Jesu Christi potentia, in omni ab hominibus habitate orbe, per omne hominum genus, per omnes gentes fixit. Ut Deo omnia sub se habenis celebrent diem sestum Tabernaculorum. Euleb. lib. 7. Demonfir. p. 412.

( o ) Et hac opere completa licet spfis oculis percifere us qui in Arabum regione peregrinantur, cum videant Moabitas & Ammonitas qui penès illos magno numero funt , Ecclesiae Dei onplere .... quam item prophetiam in promptiu est completam videre iis qui in Idumaam concedunt & mulritudinem Ecclesiarum Dei ibi conspiciunt. Euseb. Comment. in Pfal. LIX. pag. 282.

(p) Cedar in ulteriori Arabia sua est ad extremum deserti, quam dicunt obtmere Saracenorum gentem. His omnes deserti & finium terra incola significantur, ita ut rationabilis illa Dei lutitia per Christi gratiam ad nos usque perventura su. Petra verò urbs quadam Palestina est , superstitiosis viris plena & in profundum diabolici errovis demerfa: cujus item incolas gratia confortes fore dicit his verbis : Latabuntur qui habitant Petram. Cujus sermonis verttatem spse rerum eventus comprobavit, cum in ipfa Petrensium civitate & in agro ejus, necnon in Soluudinibus Saracenorum Christi Ecclesia nostris temporibus fundata sint. Euleb. Comment. in Ifai. pag. 521.

(q) Caterum quis non admiretur audiens Dominum per prophetam dicentem? Venio congregare omnes gentes & linguas, cum videat in omni quaeumque ab hominibus habitaine terrà, per Salvatoris nostre Jefu Christi advensum ac vocationem, con-

ventus gentium in Christi nomine celebrari, linguasque omnium nationum omni genere fermony, unum Deum ac Dominum invocantes. Euleb. lib. 6. Demonft. pag. 306.

(r) Hac olim quidem prophetice prenuntiabantur; at postea Judaicus populus ea ipja perpeffus eft, objeffus & expugnatus non mutro postquam insidias struxissee contra Salvatorem; varufque simulter temporibus eadem experts sunt immici Ecclesia Christi, occultà semper manu impugnati à Domino qui habitat in calis, quem ipfi bello impete-bant. Eufeb. Comment. in Pfal. II. pag. 14. G alibi paffim.

(f) Eos autem qui contra ovile suum variis temporibus insurgunt; ipse rursum latente arque invisibili potestate invadit atque castigat in virga serrea, immò etiam superbiam corum clationemque arrogantia, tanquam vasa testacea confringit; ita ut. jam infiniti corum ob divinitus immiffa ab ipso slagella commoti ac perculsi, gioriam Deo referant , & confueantur impietates suas. Qui non perdendi ac consumendi causa conterit, sed reformandi. Euleb. Comment. in Pfal. II. pag. 17.

(t) Filia regum, Christi videlicet & Ecclesia ejus, singula funt anima. Ipsa verò regma mater filiarum adflust à dextris ejus quanam illa, nisi tota Catholica Ecclesia à terminis terra usque ad terminos ejus ex universis gentibus congregata? Euleb. Comment. m Pfal. XLIV. pag. 191. (u) Domus Dei est Ecclesia ejus. Euseb.

in Pfal. XXXV. pag. 146.
(x) In medio enim Ecclesia Deum verbum habitare credimus : quemadmedum ipfe pollicitus est cum dixit : Ecce ego vobiscum Jum, &c. Euleb. lib. 5. Demonft. p. 252.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX. 300 de laquelle Dieu le Verbe habite; (y) quelle est composée de pecheurs, comme de justes; mais (z) que le nombre de ceuxci est beaucoup moindre. Il dit (a) que Dieu qui assistoit autrefois la Synagogue, a transferé cette misericorde à l'Eglise; (b) qu'il ne l'abandonnera jamais, selon la promesse qu'il en a faite à ses Apôtres; (c) qu'elle est une, & que (d) les heretiques ressemblent aux soldats qui mirent en pieces les vêtemens de Jesus-Christ, pour se les partager entre eux, parce qu'ils détournent les paroles de l'Ecriture, chacun à leur sens, pour appuyer leurs sentimens erronés; que (e) la dialectique est comme une have qui sert de désense à nos dogmes contre leurs attaques; que (f) l'Eglise se conduit, tant par les loix politiques que par celles de l'Evangile; & (g) que Dieu qui l'a établie ne peut l'oublier, ensorte qu'elle soit jamais sujette à périr, ou à manquer, mais qu'à la fin du monde (h), fon corps accablé de vicillesse sera foible.

(2) Cum magna quippe & populosa sit civitas, quadam ejus portio cateris prastat. Nam corum qui in Ecclesia degunt est quidem ingens alia multitudo; sed rari admodum qui sanctitari se dedant. Euseb. in Plat. XIV pag. 198

Psal, XLV. pag. 195.

(a) Cito enim montes à propriis locis transferentur, & colles turbabuntur potius, quam misericordia mea à se removeatur. Et hac psa religioni sermo pollicetur, immò essam olim apud Judaos illa erat, sed ab ipsis decidit & ad Ecclesiam ex gentibus coactam transsata est. Euleb. in Isai. pag. 560, 561.

(b) Alia quoque divina ac secreta virtute, Christus oves suas lentier pascit, numquam ab spsis recedens secundum promissionem qua se obligavit his verbis: Ubi duo vel sres, c.c. Et rursum: Ecce ego vobiscum sum, c.c. Euleb. in Psal. II. pag. 17,

(c) Hac verò atrid erunt per totum orbem terrarum Christi Ecclesia, qua unius domús Dei locum obtinent. Euseb. lib. 4. Demonst. pag. 186.

(d) Tunc etiam dividunt ejus vestimenta sibi, & in vestem ejus sortem mittunt; cum ipsius verbi ornatum, hoc est divinarum seripturarum voces alias aliter unusquisqua corrumpit & lacerat, item cum opiniones de illo perversis documentis excipiunt, cua jusmodi sunt qua nesarii haretici sacere soa lent. Euseb. lib. 10. Demonst. pag. 306.

(e) Sepes autem construit qui ecclesiastica dogmata dialecticis demonstrationibus circumquaque munit & desendit. Euleb, Comment. in Isai. pag. 570.

(f) Immò etiam Ecclesta institus ob politica & evangelica queis utitur instituta, civitas Dei vocatur. Euleb. in Ps. LXXI. pag. 415.

(g) Neque enim Deus ewleste illud instinutum oblivisci porest: exemploque utitur naturali: quemadmodum enim non porest mater filium suam oblivisci, & sicut non porest qua genuit uteri sui protem non miseranti; ita sieri nequit, ut ego qui rationabiles hominum animas pro silits meis constitui, pia religionis institutum in hominibus stabilitum obliviscar: Quare ais e Dixit Sion, Dereliquit me Dominus, &c. Queis apert significet veram Sionem ruina & exilio obinoxiam non esse; sed semper manere & consistere. Euleb. Comment. in Isai. pag. 545.

(h) Sic autem intelligas quod superine dieitur: Ne projicias me in tempore sequectutis; cum desecerit virtus mea, ne dese

<sup>(</sup>y) Sie igitur hoc in loco Dei Ecclesia impiorum tempestatibus agitata, non magnistic sentit ut impugnata, sed ea que contingunt, peccatis ac sceleribus attribuit, & à Salvatore opem consequi rogat. Et altoqui Dei Ecclesia, non ex persectis tota constituitur, sed habet etiam qui in ignavia degant, & inertem vitam amplexi sint, & qui voluptatibus servire peroptent. Et quoniam tunum est corpus, tanquam ex una persona, hac & illa proferuntar. Euseb. in Psalm. XXXIX. pag. 167.

Sur la Hierarchie Ecclesiastique.

XX. Il distingue (i) trois ordres dans l'Eglise, les chefs, c'està-dire, (k) les Evêques, les Prêtres & les Diacres, & ensuite les Fideles & les Initiez ou Cathecumenes. Il enseigne (l) que chaque Evêque tient la place de Jesus-Christ dans l'Eglise; qu'ils (m) en sont les Princes en qualité de successeurs des Apôtres; que (n) c'est Jesus-Christ même qui les a établis sur son troupeau, pour être les interprétes de ses volontez; & il témoigne (o) qu'on étoit persuadé de son tems qu'il leur prêtoit une assistance particuliere, suivant cette promesse: Voilà que je suis avec vous pendant toute votre vie, jusqu'à la sin du siecle. Ce qu'il dit sans prétendre les faire infaillibles dans leurs décisions, chacun en particulier; puisqu'il assure au contraire, que nous ne devons pas croire aux (oo) Evêques, ni à tous autres Docteurs, s'ils corrompent ou qu'ils tournent à un autre sens, la verité de l'E-

relinquas me... Num fortè hæc referenda ad tempus, de quo Apostolus hæc docuit: Nisi venerit desectio primum, &c. Tunc enim corpus Ecclesiæ senso consettum, & insurmum erit. Euieb. in Psal. LXX. pag. 398. 399.

(i) Ternos videre licet per singulas Esclesias Ordines, unum quidem corum qui præsint, duos autem corum, qui subjecti siut,
cium Ecclesia Christi populus in duos ordines
sit divisus, in corum qui credunt, & corum
qui nondum ad lavacri regenerationem afsumpti sunt. Euseb. lib. 7. Dem. pag. 323.
(k) Ipsa quippe (Ecclesia) sola in uni-

versa terra Deo csvitas constituitur; ita ut de illa dicasur: Gloriosa dictasunt de te, civitas Dei. Quinque autem civitates in Ectessa suinque verò sunt ordines distincti; tres scilices ita numeres; primus est prastilum ordo, secundus Presbyterorum, Diaconorum terrius; quartus illuminatorum in Christo, postremus eorum qui initiantur, Sciendum ergo est quinque ordines in Ecclesia versari. Euleb. Comment. in Isaï, pag. 435.

(1) Ecclesiam quidem tabernaculum Dawid appellat, thronum autem, ejusdem Ecclesia præsidem, qui corporeum thronum oceupat, atque ceu Christi locum tenet. Euseb. Comment. in Isaï. pag. 418.

(m) Quosnam principes memoras, nisi eos qui ab spso ad principatum in Ecclesia gerendum constituti sunt? Discipulos dico & Apostolos ipsius, necuon eorum per totum orbem successores, quibus datum est ut sand mente essent, & pacem mutuo colerent, cum ipsis diceret: Pacem meam do vobis, &c. Euseb. Comment. in Isai. pag. 390.

(n) Immò ques est qui in juorum ejus conseptim penetrare oculis possis, mis ille maxunus omnum Pontifex, cui fois jus fasque est cujustibet anima ratione pradita arcana scrutars. Ac fortaffe id etiam unicupiam alterifecundo à Christo toco concessum est; huie videlices exercitús hujus ductori, quem primus ipfe & maximus Pontifex secundi post se loci Sacerdatio in hoc facrario decoratum, divini gregis vesti i Pastorem , sorte ac judicio Patris omnipotentis huic populo prafectum , utpote sultorem atque interpretem suum confituit ; novum Aaronem ac Melchisedecem imaginem silii Dei. Euseb. orat. panegyr, de adificat. Ecclef. ad calcem lib. 10. Hift. Eccl. pag. 376.

(0) Nam certe versari Deum nobiscum Sacerdotibus suis, persuasissimum habemus ex ipsus verbo; Ecce ero vobiscum omnibus diebus vitæ vestræ usque ad consummationem sæculi. Euseb. lib. 1. cont. Marcell.

pag. 26.

(00) Et hoc est illud Evangelium, quod nullo modo licuit in aliud transformare Evangelium, cum revera non sit aliud, quemadmodium secunda vice testatur beatus idem Apostoius, ad eosdem illos Galatas ita profasur: Etiamsi vel nos vel Angelus de cælo, &c. Quasi qui longè antè velles admenitos nec Episcopis credendum esse, non prapositis, aus Doctoribus quibuscumque si verbi veritatem pervertere o distorquere corum aliquis attenteverit. Euseb. 11. adv. Marc. pag. 4.

vangile =

vangile: suivant cette parole de Jesus-Christ: Quand un Ange du Ciel, &c. II (p) donne le premier rang à faint Paul parmi les Apôtres, quant à l'authorité qu'il avoit dans les Eglises; mais il établit (q) en divers endroits la primauté de saint Pierre sur eux tous, & dit (r) que Jesus - Christ l'a choisi pour son suc-

cesseur, comme Moise se désigna Josué.

XXI. Non-seulement les Chrétiens étoient répandus dans . Sur les astoutes les parties de la terre du tems d'Eusebe; mais ils (/) semblées des avoient par tout des Eglises; c'est-à-dire des lieux où ils avoient coûtume de s'assembler, soit (t) pour écouter la parole de Dieu, foit (\*) pour chanter ses louanges par des Hymnes & des Pseaumes, & faire (x) les prieres. Les Rois (y) mêmes ne rougissoient point de s'y trouver confondus avec les gens de la lie du peuple. Ces sortes d'assemblées (z) se tenoient deux sois le jour au matin, vers le lever du soleil, & au soir quelquesois. Eusebe semble marquer (a) quelque chose de plus, comme Prime,

· (p) Aperte itaque docet Ecclesiis imperare primo Paulum brevissimum & minimum ac juniorem caterit Apostolis, in mentis excessu aliquando positum, quando persequebatur Ecclejiam Dei , eamque vastabat ; sive quando in revelatione Salvatorem vidu : vel quando raptus est in paradisum usque ad tertuim cælum. Post Paulum verò cateros Apostolos ibi, scrlicet in ipsa Ecclesia ornate versaturos vaticinasur, principesque sore nostros ex Tribu Juda, ac principes Zabu-lon, principes Nephtali. Euseb. in Psal. LXVII. pag. 360.

Tome IV.

rum omnium principem 👉 patronum, Romam, adversus illam generis humani labem (Simonem magum : ac pestem perducit. Eufeb. lib. 3. Hift. Ecclefiaft. cap. 14.

(r) Ad hac omnia Moses denominavit Jesum Nave. Pari ratione etiam Salvator Simonem Petrum. Luteb. lib. 3. Dem. pag. 93. (f) Quod si cemplum illud in una Palesti-

næ urbe , admiratione dignum erat ; quantò magis mirabilis illa frequentia, magnitudo & pulchriendo Ecciejiarum Dei in omni loco excitatarum? Nam totus orbis plenus Ecclesiis est. Euleb. Comment. in Isai. pag. 560.

(t) Euseb. lib. 1. Dem. pag. 30. (u) Comment. in Pfal. pag. 331.

-(x) Ibid. pag. 195.

(y) Quod si videas regios viros dignitate ac præstantia in hac vita ornatos, in Ecclesia Dei cum pauperibus ex infima piebe congregatos, ne cuncteris dicere etiam hac ratione impletam effe scripturam. Luicb. Com-

ment, in Ifai. pag. 402.

(z) Nam quod per universum orbem in Ecclesiis Dei in matutino solis exitu 🕏 vespertinis horis, Hymni, Laudes & divina verè delectationes Deo constituantur; id sane Dei virtutis non modicum fignum eft. Dei verò delectationes sunt Hymni ubique terrarum m Ecclesia ejus matutinis 👉 vespertines Hores emelfi. Euleb. in Pfal. LXIV. pag. 320.

(a) In Psal, CXVIII. pag. 730,

<sup>(</sup>q) Si enim hoc illis (Apostolis) singendi propositum suit, ut mendaciis suis praceptorem ornarent, cur illi ea que modò diximus adscripserunt? Aut cur posteris indicarunt quod & triflis fuerit & tadio affectus, & animo turbatus! Aut quod ipsum illum deseruerint , atque abierint ! Aut quod qui omnibus ipsis prapositus suerat Apostolus illius & descipulus Perrus , nullis neque cormentis, neque tyrannicis minis, ter illum abjuraveru? Euleb. lib. 3. Dem. pag. 123. His itaque fratribus suis extraneus factus est tempore prædictæ Passionis, quando omnes Discipuli ejus relicto eo sugiebans, ipseque pracipius Apostolorum Perrus ter negavit eum. Euseb. in Psal. LXIX. pag. 373. Confessim itsis Claudii Augusti tempo-ribus, benigna & clementissima Dei providentia , fortiffimum & maximum inter Apoflolos Perrum & virsuris merito reliquo-

Tierce, Sexte, None. L'Office Divin (b) se celebroit avec grande magnificence; mais surtout aux jours solemnels, c'est-à-dire, le (c) Dimanche, & ceux (a) où l'on faisoit memoire des Mysteres de Jesus-Christ. On paroit (c) alors plus richement les Eglises; car il y avoit (f) une infinité de vases d'or & d'autres ornemens prétieux consacrez en l'honneur de Dieu: on chantoit (g) des Hymnes propres à ces jours, & on le faisoit (b) d'un ton si élevé, qu'on étoit entendu de ceux-mêmes qui étoient dehors.

Sur la priere publique & fur l'oraifon.

XXII. Eusebe nomme (i) oratoires ces lieux d'assemblée, & il semble même dire (k) qu'il n'étoit point permis de prier ailleurs. Il n'a pas néanmoins ignoré (l) qu'un des principaux

(b) Tertiò mandatum nobis omnibus qui ex gentibus ad Dei cognitionem accessimus, traditum est, quo jubemur gloriam dare, non Deo, satis enim erat jubilare ipsi; non nomini ejus, huic enim psallere jubemur; sed laudi ejus. Laudantes enim ipsum par est non humiliter, nec sine gloria, id agere, sed magno cum honore & gloria. Siquidem prater cognitionem Dei in mente desixam, qua per instrumentum celebratur, par est etiam divinis sermonibus Laudes & Hymnos Dei completentibus cum pietate ac veneratione primum praceptum implere. Euseb. jn Psal, LXV. pag. 326.

(c) His parrò cultum in Ecclesia ejus Dominica die per totum orbem diluculò celebrari solitum prophesicè indicat. Nam cium dicitur, In medio Ecclesia laudabo te; socus significatur in quo se Pasrem celebraturum Christus pollicebatur; his autem verbis, Et celebrabo diluculò mitericordiam tuam, sempus declaratur quo paternam misericordiam per omnes gentes essusam unigenitus ejus per populum suum, de illa gaudens exsultansque celebrat. Euseb. in Psal. LVIII. pag. 272.

(d) Verum ille quidem Psalmus orsum ejus significabat; hic verò mortem. Videturque mihi hic Christi populum & Ecclesiasticam choream adumbrari, in qua mors Servatoris nostri Hymnis celebratur. Quia verò ortus ejus per hanc choream cantur, jure pracedens Psalmus, qui ortum ejus vaticinabatur, hac dixit, Et canentes sicut chori omnes sontes in te: queis declarantur Christi chori in Ecclesia canentes, & Hymnis mysteria ejus celebrantes. Euseb. in Psal, LXXXVII. pag. 543.

(e) Constituite diem solemnem in condensis usque ad cornua altaris, vos ex gensibus qui in condensis estis. Hoc autem sic Aquila interpretatus est, Ligate solemniatem in pinguibus; Symmachus verò, Colligate in celebritate densitates, usque ad cornua altaris. His autem pracipit, multis cimeliis domum Dei replere, atque donariis frequensibus ipsam temporibus solemnitasum coronare. Euseb. in Psal. CXVII. pag. 716.

(f) Et aliàs quoque in Ecclesius Christi infinita videmus ex auro puro cimelia, in ejus honorem confecrata. Euleb. in Pfalm. LXXI. pag. 414.

(g) In Pfalm. LXXXVII. pag. 5432 loc. sit.

(h) Mirari porrò subis qui implesus hiç sermo suerit, quando per universum orbem, in mediis urbibus, in vicis, in agvis per universas Dei Ecclesias, Christi populi ex universis gensibus deictti, Hymnos & Psalmos non patriis diis, non Dei immicis damonibus, sed uni Deo à Prophetis pradicato, altà emissums voce, ita ut psallentium vox vel ab iis qui foris consistent, audiasur, Euseb. in Psal. LXV. pag. 331.

(i) Ecclesia & oratoria Deo per totum orbem constituta suns. Euleb. in Psalm.

LXXXIV. pag. 525.

(k) Ad hac omnia, ii qui filii Dei esse declarantur, scilices filii arietum, jubentur adorare Dominum in aula santsa ejus. Non vuls enim extra aulam, neque in secessi, aus semotos adorare ipsum, sed accedere jubes ad Ecclesiam suam, Euseb. in Psal. XXVIII, pag. 108. 109.

(1) Caterum omnibus in locis canere Judais non convenit. Illi quippe ab iis qui se in captivitatem abduxerant, in Babylone ex canticus Sion cantare jussi, dixerunt & quidem secundum legem agentes: Quomodo cantabo canticum Domini in terra aliena? Nobis autem divinus Apostolus pracipit ut in omni loco orantes, elevemus sanctas manus, Idipum Dominus Christus Samaritana dixes, lo-

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XIX. 403 caracteres de la loi nouvelle, est l'adoration en esprit & en verité, qui n'est restreinte à aucun lieu en particulier; & comme il témoigne ailleurs (m) que c'étoit la coûtume de son tems de prier à genoux dans l'Eglise, la tête contre terre ; il saut croire que c'est cette façon de prier que l'on défendoit au dehors, apparemment, parce qu'elle pouvoit passer pour une ostentation, & donner occasion de raillerie aux Juis & aux Payens, qui étoient encore en très-grand nombre. Au reste, il enseigne (n) que nous sommes tenus de recourir à Dieu à toute heure & dans toutes nos actions, principalement dans l'adversité, & il déclame en (0) termes très-vifs contre ceux qui toûjours occupez de leurs affaires, ou de leurs plaisirs, ne donnoient aucun tems à la priere. Il avertit (p) que pour en obtenir l'effet, il faut préalablement observer ce que Dieu nous commande, afin qu'elle foit accompagnée de confiance, parce que (q) Dieu n'écoute que ceux dont les levres sont pures. Il nous apprend (r) qu'il y avoit differentes formules de prieres chez les Chrétiens; mais il prétend que (f) l'oraison Dominicale n'est que pour les Apô-

calem adorationem de medio tollens, cultumque docens in spiritu & veritate exhibendum. Euseb. in Psal. CII. pag. 663.

(m) Queis manifeste eorum qui in Ecclesia Dei genua stectuns morem declarat; ibi enim genua stectentes, atque frontibus suis terræ incumbentes, hunc adorandi ritum servant. Euleb. in Psal. XXI. pag. 86.

(n) His porrò nos scriptura horeatur, ut ne in alium quam in Deum speremus; sed in omni tempore, in singulis diebus & horis, in singulis item actionibus, maximèque in tempore calamitatis ad ipsum confuguamus. Euleb. in Pfal. LXXXIX. pag. 582.

(o) Audiant qui totà die in negotiationi-

(o) Audiant qui totà die in negotiationibus & cauponis versantur: ac ne vel semel ad preces se convertunt, quantorum munerum debitores Deo sins. Euleb. in Psal. CIII. pag. 673.

(p) Si igitur exaudiri volumus cum invocamus Deum, idipsum nos divinis praceptis obtemperantes, faciamus. Tunc enim multa cum fiducia nos quoque Deo dicere poterimus: Exaudi, Deus, orationem ineam cum deprecor. Euleb. in Psal. LXIII. pag.

(q) Et verò occurrunt sape homines, qui indiscriminatim convitits, calumniis, mendaciis, fraudulentis verbit, perjurits, obscanis dictis, altisque absurdis vacibus usi, confestim mutato sermone, precibus Deum

compellant. At folus vir Sanctus & linguam & labia vocemque ipfam ac verba vel usu tristiora expurgat; gnarus illius dicti: De omni verbo otiolo rationem reddetis in die judicii. Deus siquidem orationem, non labits dolosis, sed purgata lingua, divinisque sermonibus meditandis assuttà, prolasam, auribus percipit. Euleb. in Psal. XVI. pag. 56.

(r) Si vulgaris quadam oratio esset ca qua jam à Davide emissa est, non necesse sanc jusses au libro Psalmorum reponi : verisimile quippe est eum sexcentas alias orationes ad Deum essudisse; quemadmodum nos quoque quotidie variisque temporibus precamur. Euseb. in Psal. LX. pag. 288.

(f) Sed quemadmodum Apostoli Salvatoris nostri, veteris scriptura orationibus superiores effecti, accedentes rogabant eum,
ut se orandi modum edoceres; ille verò
ipsis solis & similibus ipscrum, congruentem tradidit orationem, cùm dixit ilit, sic
vos orate: Pater noster qui es in cælls,&c.
Itaque se ipsum quisque probet, num dignus
sti, ut potè jam Filius Dei effectus, Patrem
qui in cælis est invocare ac sliud proserre,
Pater noster qui es in cælis, &c. Quòd si
talis non sit, curet statui suo congruentem
orationem deligere ex libro Psalmorum, &
ex Propheticis vocibus desumptam. Euleba
in Psalm, LXXXV. pag. 530. 531.

tres, & pour ceux qui étant veritablement enfans de Dieu peuvent dire avec verité: Notre Pere qui etes dans les Cieux; qu'il faut donc s'éprouver soi-même, & que si nous voyons qu'il n'y ait aucun lieu de nous flatter de cette qualité d'enfans, nous devons choisir dans les Pseaumes & dans les livres des Prophétes, des prieres convenables à l'état où nous nous trouvons.

Sur l'Eucharistic. XXIII. Les hosties (\*) spirituelles de louange & de jubilation, l'encens de la priere n'étoient pas les seules oblations, ni les seuls sacrifices, qui sussent en usage chez les Chrétiens; ils offroient aussi à Dieu les pains de proposition, en renouvellant la memoire salutaire de la mort de son Fils, & ils faisoient l'aspersion du sang de cet Agneau de Dieu, qui ôte les pechez du monde, & qui est notre victime d'expiation. Eusebe parle en cet endroit du sacrifice de nos Autels, dont celui (\*\*) de Melchisedech n'étoit que la figure; sacrifice institué par Jesus-Christ (\*\*) en memoire de celui qu'il a offert pour nous sur la

(t) Eà die quæ veræ lucis & veri solis dies est nos ipsi congregati, sex diebus interposius, santta & spiritualia Sabbata celebranies, quotquot ex Gentibus in orbe toto per eum liberati sumus, quæ Sacerdotes in die Sabbati agere in lege statutum erat, ea nos secundum legem spiritualem perficimus. Nam sacrificia & oblationes spirituales, quæ hossiæ laudis & hostiæ jubilationis vocantur, persolvimus: incensum boni odoris emittimus de quo dictum est, Fiat oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Immò ettam panes propositionis offerinus, salutarem memoriam refricantes; adspersionem tiem sanguinis Agni Dei qui tollis peccatum mundi, piaculum animarum nostrarum facimus. Euleb. in Psal. XCI. pag. 607. 608.

(u) Quoniam igitur neque à tempore, Sacerdotti initium accepit, neque de Tribu Sacerdotum exortus est Christus, neque arsificiose instructo corporalique eleo inunctus, ne finem quidem ullum Sacerdotii est habiturus, neque item folis Judais sed omnibus Gentibus constituendus. Propier hac omnia merito illum à Ministerio Aaron liberat, quòd figuram gerebat, & secundum ordinem Mel-chisedech, Sacerdotem suturum assirmat. Et sane oraculi exitus admirabilis ei qui contempletur, quemadmodum Salvator noster Jesus, qui est Christus Dei , is sus Melchisedech ritu, ea quæ ad Sacerdoinum in hominibus gerendum spectant, per suos Mmistros perficiat. Nam quemadmodum ille qui Sacerdos gentium erat, nusquam videsur facrificiis corporalibus functus, sed vino solo & pane, dum ipsi Abraham benedicii; ita sane primus ipse Salvator ac Dominus noster, deinde qui ab ipso prosecti suni Sacerdotes, in omnibus gentibus, spirituale secundum Ecclesiasticas Sanctiones Sacerdotii munus obeunies, vino ac pane, & corporis illius, fanguinis mysteria reprasentant, qua sane mysteria Melchisedechianto anie, divina Spiritu cognoverat, & rexum suturarum imaginibus usus suerat, sicui etiam Moss seriptura testificatur. Euteb. lib. 5. Demonst. pag. 223.

x) Quando iguur secundum testimonta Prophetarum inventum est magnum, magnique astimandum pro redimendis & Judais pariter & Gracis pretium; illud videlices pro toto mundo piaculum, illud pro anima cunctorum hominum facrificium, illa pro omni macula & peccato purissima hostia : ille utique agnus Dei , illa Deo accepta & mundissima ovis : ille agnus de quo Prophetæ tam multa dixeruns, per cujus divinam ae mysticam doctrinam, omnes nos qui de gentibus assumpti sumus, remissionem priorum peccatorum invenimus, ex quo etiam Judæorum quicumque in illo Spem habuerint, à Mosis execratione liberantur, merito sane quando illius memoriam corporisque ejusdem & sanguinis recordationem quotidie celebrant, & ad longe prastantius & sacrificium & munus assumpti sunt quam illud antiquius fuerit . . . . nos qui ea quæ vera funt, atque ipsa imaginum principia per re-

Croix. Il n'appartenoit qu'à ceux qui avoient reçû l'onction mystique (y), c'est-à-dire aux Prêtres, d'ossirir ce Sacrisice terrible; cette Victime non-sanglante & raisonnable, d'autant plus agréable à Dieu, qu'elle lui est osserte par le souverain Pontise qui est Jesus-Christ même: & (z) il y avoit pour cet esset des Autels dans chaque Eglise. Les Fideles (a) participoient à ce Mystere tous les Dimanches, & après avoir reçû & mangé la sacrée Viande, le Corps salutaire de Jesus-Christ, ils adoroient avec respect l'Auteur d'un si grand biensait; mais il salloit (b) avoir l'ame épurée & sans tache, pour manger ce pain de vie & la chair vivissante de Jesus-Christ, & pour boire son sang;

fertam magnis mysteriis dispensationem Christi accepimus, non amplius ea que vesera facta suns desideramus. Solus igitur ipse eorum omnium qui unquam fuerint, cum fit Dei Verbum ipfo antiquius mundo, Pontifexque omnis ratione atque intelligentià præditæ creaturæ, eum qui nostris casibus estet obnoxius, quast ovem aut agnum ab ominibus segregans, & huic nostra omnium adswibens peccata, eidemque execrasionem, qua multta loco in lege Mosis adjuntta est, imponens, siguidem ipfo Mose proloquence, execrabilis omnis qui pendet in ligno, hoc ipsum perculis factus propier nos ipse pro nobis execratio . . . Itaque post omnia quasi mirabilem quandam victimam, sacrificiumque eximum Patri suo operatus pro nostra omnium salute obtulit, ejusque rei memoriam su nos ipsi Deo pro sacrificio offerremus, instituit. Euleb. lib. 1. Dem. pag. 37. 38.

(y) Ibid. lib. 5. pag. 123. loc. cit. Cum ergo hujus sacrificii memoriam signis qui-

ergo hujus facrificii memoriam fignis quibustam in mensa celebrandam, corporisque item illius falutarisque Sanguinis ut novi Testaments institutum habet, acceperimus, rursus à Propheta David instruimur ad dicendum: Patasti in conspectu meo mensam contra cos qui affligunt me. Pingue fecisti in oleo caput meum & Calix tuus inebrians quam prastantissimus. Palam igitur in his mysticam significat unctionem, or horrorem afferentia mensa Christi sacrificia, quibus operantes, incruentas or rationales, esque suaves victimas in tota vita supremo Deo offerre per eminentissimum omnium ipsius. Pontissicem edocti sumus. Euseb. lib. 1. Dem. pag. 39.

(2) Quis alius quam Salvator noster per invocationem nominis sui, & purissimas preces ipsius nomine Deo optimo maximo

oblatas, nequissimorum spirituum reliquias ex hominibus abigendi potestatem dedit iis qui traditam ab info vivendi normam ac dif-ciplinam caste & sincerè sequereniur. Jam verò incruenta & rationalia sacrificia, qua precibus & arcana quadam Dei appellatione persicuntur, quis unquam alius sectatores suos offerre docuit quam Servator noster solus? Quam ob causam per universum orbem terrarum constituta nunc funt altaria, & Ecclesia consecrata, & sacrosuntta ministeria inseliectivalium ac rationalium sacrificiorum soli omnium moderatori Deo ab omnibus gentibus offeruntur. Euleb. de laud. Constant. pag. 659. M. de Valois accuse les Editeurs de Geneve d'avoir omis à deffein dans leur édition d'Eusebe, ce qu'il y a dans le patiage de favorable au dogme Catholique, touchant le Sacrifice de la Messe. Vales, nos. p. 287, (a) Singulis rejurressionis Salvatoris

(a) Singulis refurrectionis Salvatoris nostri diebus, qua Dominica vocantur ipfis oculis cernere est, cos qui sacrum cibum of salutare corpus accipiunt, post ipsum esum vivissici alimenti largitorem of promum adorare. Euseb. in Pfal. XXI. pag. 85. Per illud: Tibi sacrificabo hostiam laudis, Corpori of Sanguini communicabo, ait, of in horum communione nomen tuum invocabo ac vota gratiarum actionis tibi Domino intus in medio vera serusalem of in confpectu omnis populi reddam. Euseb. in Psalm. CXV. pag. 714.

(b) Delectari autem in Domino valebit, quisquis animæ sensibus puris purgatisque sueru, ita ut panem vivum ac vivisicas carnes ejus edere possit, ac salutarem ejus biberes sangumem. Euseb. in Psal. XXXVI. pag. 149.

ce (c) pain venant du Ciel, qui est J. C. même ou son corps n'étant que pour ceux qui sont appellez à la sanctification. Eusebe étoit si persuadé que Jesus-Christ est en réalité dans ce Sacrement, qu'il regarde (d) avec admiration que Marcel put nier la subsistance du Fils, lui qui étoit consacré specialement au ministère de ses Autels; & dans un passage cité par saint Jean de Damas, il marque clairement la transubstantiation en ces termes. Le (e) Saint-Eiprit consacre les dons proposez & le pain est fait le prétieux Corps de Notre-Seigneur, & le breuvage son prétieux sang. Ces façons de parler si expresses, sont une preuve qu'en nommant ce Sacrement (f) image, Symbole du Corps de J. C. il n'a pas voulu dire qu'il en fût simplement l'image ni le Symbole; mais que suivant la Foi de l'Eglise Catholique, il a cru que l'Eucharistie est une figure accompagnée de la verité, comme étoit la Colombe qui parut sur les eaux du Jourdain. L'Euchariste est figure selon sa forme, & verité selon sa substance; figure en ce que par les especes du pain & du vin, elle représente le Corps & le Sang de Jesus-Christ: & verité en ce qu'elle contient la réelle & veritable substance de ce Corps facré & de ce prétieux fang. Il n'est pas moins certain par les propres paroles de cet Auteur, qu'en (g) expliquant

(c) Nos quippe qui per sidem vocati sumus ad santissicationem, panem habemus de calo, scilicet Christum, sive corpus ejus. Quòd si quis quarat quodnam sit robur ejus; dicimus vivissicum esse: nam dat vitam mundo. Euseb. Comment. in Isai, pag. 368.

(d) Isle verò qui Dei Ecclesia tempore prasedit tam diuturno, subsistentiam Filii Dei collit, tum cum spsis ejus serviat altaribus. Euleb lib. 1. cont. Marcell. pag. 33.

(e) Mulsi peccasores, cum Presbyteri fint, facris operantur, nec eos Deus averfatur; verum per Spiritum fanctum propofita dona confecrat. Ac panis quidem pretiofum Corpus Domini efficitur, poculum ausem pretiofus Domini Sanguis. Eufeb. apud Joan. Damafc. facr. parall. tit. 29. pag. 666.

(f) Rursus tanquam in arcanis posita novi Testamensi mysteria comprehendere arbitror, latitiam videlicet mystici illius vini, quod suis infe Discipulis porrexit Salvator cum dixit: Accipite, bibite, hic est meus Sanguis, qui pro vobis funditur in remissionem peccatorum; hoc facite in meam commemorationem. Si quidem illud: Grafiosi oculi ejus à vino, se albi dentes ejus ut lac; splendorem purisasemque mystici il-

lius alimenti mihi significare videtur. Rursus enim ipse dispensationis divina notas suis Discipulis tradidit, dum horsatur, ut sui corporis imaginem reprasentent. Cum enim non amplius cruenta sacrisicia, neque ca qua apud Mosem in lege, diversorum animalium mactationibus sancita erans, grata esset habiturus, sed ut pane sui corporis nota uterentur, instituturus, merito Propheta splendorem ac puritatem illius alimenti significavit, cum dixit: Et albi denetes esus ut lac. Euseb. lib. 8. Demonstrat, pag. 380.

(g) Verba que locutus sum vobis spiritus sunt & vita. Quibus eos docere voluis spiritualiter intelligenda esse qua de carne o sanguine audiverant. Nolite putare carnem me dicere quam circumsero: quasi illam vos comedere oporteat: nec existimate, me vobis pracipere, ut sensibilem o corporalem bibatis sanguinem: verum probe nostitus sunt o vita: ita ut verba ipsius o sermones, sint caro o sanguis, o si quis ea comedat, tanquam cibo calesti pastus, vitam aternam participabit. Euleb. lib. 3-de Eccles. Theol. pag. 180.

d'une maniere spirituelle les paroles de Jesus-Christ, rapportées en saint Jean chapitre VI. il n'a pas prétendu autre chose, sinon que le précepte que Jesus-Christ y donne de manger sa chair & de boire son sang, ne se rapportoit point à son corps sensible, comme il étoit alors.

XXIV. Selon lui la Circoncission (h) n'étoit qu'un signe pour sur les cédistinguer les Juiss des autres peuples, & elle n'a servi de rien rémonies & à Abraham pour le justifier. Il croit néanmoins que les sacri- des Anciens, fices Judaïques, qui en un sens (i, n'étoient que la figure de & sur le Bapl'Agneau sans tache qui ôte les pechez du monde, ne laissoient pas (k) d'operer la rémission des pechez; mais (l) qu'ils ont perdu toute leur efficace au moment de la mort de Jesus-Christ, lorsque le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Il croit même (m) que du tems des Patriarches, il y avoit déja des préceptes & des ceremonies differentes de celles qui furent depuis introduites par la loi de Moise, & qu'elles servoient à justifier les hommes. Il enseigne au reste (n) que le Baptême a pris la place des sacrifices de l'ancienne

(h) Quin etiam ipse Abraham post eos qui dieti funt , natus , & illis ipfe ratione temporum junior , senex verd atque atate provellus, propier eos qui orituri ab ipfo erant, quafi fignum quoddam primus circumcifio-nem corporis tulis, hocque ipfum sua dignoscenda sobolis signum, iis qui à se ratione Sanguinis, genus ducturi erant, serendum tradidit : antè verò quam susciperet liberos, stque antequam circumcideretur, ipsi quo que propterea quod à simulachrorum cultu secesserat, unumque super omnia Deum confessus, & unam cam qua cum virtue est vitam sectabatur, Christiano more vixiffe , non Judaico demonstratur. Quod autem post illam justitia plenam observationem, & post illi redditum de pietate testi-monium, ipsum circumcisionis signum acceperit, & nihil hoc illum ad pietatem ac juflitiam consequendam adjuverit, perspicuè verba ipsa demonstrant. Euleb. lib. 1. De-

monst. pag. 13. 14. (i) Cum enim sanguis taurorum & hircorum auferre peccata non posset & omne hominum genus, explatione viva veraque indigeret , cujus figuram gerebat id quod apud Mosem constructum vocatur propitiatorium, nulla autem propitiatio viva veraque effet, nisi Salvator ac Dominus noster, ille Agnus Dei de quo diftum est : Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Euseb. lib. 8. Demonstr. pag. 385.

(k) Hic quoque signum erat evertendæ urbis Jerusalem, & ejus quod in ipsa erat altaris , ritusque illius qui secundum Mosaicam legem servabatur, quando non am-plius per legutima sacrificia remisso illis peccatorum conciliabatur, sed per purgationem lavacri, Euseb. lib. 9. Demenst. pag. 429.

(1) As enim ubi extremum illorum scelus appropinquavit, tum omnia indicavit dicens: Ecce relinquitur vobis domus vestra deserta, quod quidem ipsum completum est, quo tempore dum ille cruci affixus est, velum templi medium toto penitus altitu-dinis sua spatio scissim est, sublatumque ex illo, vi quadam; Deo grasum ex infli-tutione legit sacrificium & libatio, qua sublatá abominatio defolationis, secundum eam que nunc in manibus est prophetiam, in loco illo secuta est. Eureb. lib. 8. Demonst. pag. 401, 403.

(m) Erant enim etiam ante Mosis legem, mandata Des alia & ceremonia, non similia its que à Mose tradita suns, legesque alia ac præcepta Domini, per qua illi justitiam adepre sunt, Euseb. hb. 1. Demonst. p. 13.

(n) Lib. 9. Demonstras, pag. 419. loco citato.

loi; (0) que l'effet de l'eau sanctifiante de ce bain sacré, est non-seulement de nous laver de nos iniquitez, mais aussi de nous faire renaître en Jesus-Christ, & de nous donner droit au royaume du Ciel. Il rapporte (p) l'institution de ce Sacrement au Baptême de Jesus-Christ, dans le Jourdain, & témoigne clairement (q) que c'étoit la coûtume de l'Eglise d'employer dans la forme l'invocation des trois Personnes de la sainte Trinité. Ceux r) qui étoient admis à le recevoir, faisoient auparavant leur profession de soi, & il semble même qu'ils se confessiont de leurs pechez.

Sur les pechez & fur la penitence.

XXV. Outre le peché originel, Eusebe en distingue (f) encore de plusieurs genres, dont les plus griefs qu'il appelle mortels, précipitent dans le plus profond de l'enser; les autres moins considerables, sont seulement tomber sur la superficie. Il ne prétend pas néanmoins (t) que celui qui a peché mortellement soit tellement mort qu'il ne puisse revivre par un retour sincere à Dieu; au contraire, il prescrit (u) les conditions qui doivent accompagner le retour, le changement de vie, la penitence & la confession ou l'exomologese établies par Jesus-Christ même, pour ouvrir un chemin de salut à ceux qui ont peché. Il y ajoûte d'autres moyens propres à ranimer en nous l'amour de Dieu,

(o) Accedimus similiter ad gratiam sacri Baptismi; ac dicimus aquæ nos sanctisticantis robur esse, peccatorum depositionem, regenerationem spiritualem, ad conformationem in ipsum Christum, ad hac verò siduciam ingrediendi in regnum calorum. Euseb. Comment. in Isaï. pag. 368.

(p) His porrò significatur lavacrum regenerationis, quod ab Jordane suvio incepit cum Joannes Baptista Judicam percurveret prædicans baptismum pænstentia, omnesque tum Græcos tum Judicos admitteres ad confessionem delictorum: cum ipse Servator ac Dominus noster adstans, ipsum sluvium divino suo aditu dignatus est. Euleb. in Psal. LXV. pag. 318.

in Pfal. LXV. pag. 318.

(q) Quam fanctam musticam & beatam
Trinitatem Patrit, & Filli & Spiritus fancti, ad certissimam spem falutis illius consequenda qua per regenerationem sit in Christo,
ande acceptam, Ecclesia Dei sideliter custodit. Euleb. lib. 1. cont. Marcel. pag 3.

(r) Verum quia quotquot remissionem delictorum qua per baptismum datur, adeunt, per confessionem in Salvatorem emissam, per sidem in universorum Deum, ac per consessionem suceram, veniam consequuntur. Euseb. in Pfal. CXXXIII. pag. 121.

(f) Nam peccasum mortale hujusmodi est, ut in profundissimum inferni detrahat. Cim enim multa sini peccasorum genera, videntur alia ad supersiciem inferni deserre, alia ad insimum. Euich, in Psal. LXXXV. pag. 534. 535.

(1) Sed quandiu îs qui peccat ad mortem, in prafenti vita degit; non ita prorsus abforbetur à morte, ut non possis resipiscendo, falutem nancisci. Euleb. Comment. in Isai.

pag. 389.

(u) Dulcis & rectus Dominus est, qui probè omnia dispensat, rectamque diligit viam ac tortuosa in rectum callem deducu. Quapropter peccatores non aversatur, neque negligit, sinitue eos peccatis corrumpisuis: sed quasi perhumanus bonusque Servator instrmorum plusquam bene habentium curam gerit, atque ipsis legem dat, pænitentiæ vias indicans, legesque ponens ipsis ad salutem congruentes. Nam veltis qui peccant via quadam salutis ostenditur, videlices conversionis, pænitentia, consessionis, qua quidem alia est à via perfettis viris tradua. Euleb. in Psal. XXIV. pag. 93.

étouffé par celui du monde, qui sont d'avoir (x) continuellement Dieu présent à notre esprit, & de lier une espece de commerce avec lui par la priere & par les bonnes œuvres, ausquelles il dit (y) qu'il a accordé par Jesus-Christ, la vertu de couvrir les anciens pechez, quoiqu'elles ne les remettent point. Il nous représente (z) en la personne de David, un penitent, qu'une fainte horreur de son crime humilie & anéantit en quelque facon aux yeux de Dieu; & il lui fait tenir ce langage si propre à confondre la pusillanimité des pecheurs. (a) Pour une nuit dans laquelle j'ai peché, je n'en passe aucune sans me punir; travaillant à laver de mes larmes & moi & le lit où j'ai peché. Il recommande (b) avant toutes choses & comme un excellent moyen pour guerir les playes de notre ame, de les découvrir à Dieu, c'est-à-dire de repasser (c) en sa personne nos pechez passez, & de nous en reconnoître coupables devant lui. Il y a même un endroit où il dit expressement (d) qu'il est raisonna-

(x) Eum itaque qui Dommum quasiturus est, opus est primo per sinceram pænitentiam & per fructus ejustem confiteri .... Quid est Dominum quarere? Qua ad illum pertinent sapere, de illo semper cogitare, eum in mente semper versare, numquam cum eo per oracionem, & bona opera conversande sinem facere. Euleb. in Psal. CIV. pag. 680.

(y) His porro spiritus significat pristinorum peccatorum remissionem us qui ex spiritali animarum capivvitate redempei sime, à Servatore concessam: quibus si post remissionem sterum peccaverint, non fecundò peccasa remittit, sed operit. Nam ab illo concessum est ut bons operibus secundo gestis prestina deucta contegamur. Hac verò omnia orbi terræ , videlices illam incolentibus , per Salvatoris adventum universorum Deus elargitus eft. Euleb. in I fal. LXXXIV. pag.

( 2 ) Talis erga me fuifis, Domine mi, quando memerajum humiliavi in excessio mentis mea, quo conturbatus est in tra oculus meus, anima mea & venier meus. Neque tunc procrastinari, sed memetipsum humiliavi, quasi peccari mei causa projectus ab oculis suis. Et hac quidem conficendo dixi: Tu verò humanus bonusque Deus me domesticum enum non abjecists; sed secundum promissionem tuam , cum conversus ingemueris, sunc salutem obsinebis, me hac dicentem exaudisti. Euleb. in Psalm. XXX. pag. 110.

Tome IV.

( a ) Quamobrem ain : Pro una nocte quà peccasum admiss, per singulas noctes consi-teor, id satagens ut me ipsum & lectum in quo peccavi panitentia lachrymis abluam.

Euleb. in Pfal. VI. pag. 34.

(b) Hac non tam Davidi congruere arbitror, quam ins qui didicerunt pristina peccata consiteri sua. Non enim reperimus Davidem in adolescentia sua neque in juvenilo atate peccasse; sed neque per ignorantiam deliquisse. Num ignur doctrma isthæc ceu à medico agris, & us qui in atatis flore Dei notitia imbuti sunt, atque in juvenilibus peccatis volusau, quafi medicina tradita est? Ut eruditi peccata sua per ignorantiam admissa consucantur, ipsaque Deo revelent, ac tanquam vetera anima sua vuinera ipsi desegant, medicinam O incolumitatem rogances per misericordiam ejus. Euleb. in Pfal. XXIV. pag. 92.

(c) Statim autem à principio pracipit iis qui à peccatis aguntur, ut ad Des Filium, sanguam ad medicum & Servatorem accedant, atque propria confitentes peccata, anima vulnera ipfi deregant. Qui verò id sincere prussat, ac delicta pristima deflet, ed ut non verbis tantum sed animo quoque & operibus peragat, à Pfalmista instituitur.

Lusch. in Pfal. (V. pag. 686. (d) Quare ut ea die (id est Dominica) conveniamus traditum nobis est, & ea quie in Psalmo jubentur nobis exequi praceptum est: quorum primum est, conficeri: nam principium bonorum est pristmorum malo-

ble d'en faire sa confession à Dieu, qui sonde les cœurs, & non pas aux hommes; mais il est clair qu'il parle de quelque espece de confession publique & generale, qui se faisoit dans les assemblées des Chrétiens, avant que de commencer la liturgie, à peu près comme nous le pratiquons aujourd'hui. Au moins ne peut-on nier qu'il n'y eut une loi dans l'Eglise de se confesser publiment de certains crimes capitaux; & Eusebe n'ignoroit pas cette coûtume, ainsi qu'il paroît par le fait (e) qu'il raconte de l'Empereur Philippe. Il est à croire aussi qu'en nous avertissant (f) de ne pas tenir nos maux secrets, & de ne pas renfermer dans l'ame nos pechez qui lui cansent une espece de noirceur & de pourriture, il entend que nous devons les découvrir à ceux qui ont reçû le pouvoir de les remettre, c'est-à-dire aux ministres de l'Eglise, car peut-on rien cacherà Dieu. Au reste par la confession faite à Dieu, il n'entend pas toûjours cet aveu humble & sincere que nous lui faisons de nos foiblesses ou de nos déréglemens, mais (g) souvent encore, les œuvres satisfactoires, par lesquelles en nous punissant nous-mêmes de nos iniquitez, nous confessons ou nous rendons témoignage à sa justice soûveraine.

Sur le culte & l'intercesfion des Saints,

XXVI. Le culte des Saints est un des points le plus clairement établi dans Eusebe, non-seulement il témoigne (b) que c'étoit la coûtume de son tems de frequenter les sepuichres des Martyrs, d'y faire des vœux & des prieres, & de venerer leurs

rum deposicio per veram panitentiam, 👉 confessionem qua ad bonum sinem, scilicet ad Deum ipsum deducit. Etenim si nemo bonus nisi Deus, opuma viæ ad Deum ducentis principium, confessio suerit. Ideò dicrum est : Bonum est confiteri Domino. Par quippe est non hominibus confessionem edere, sed ipsi Domino corda scrusanti. Eu-

feb. in Pfal. XCI. pag. 608.
(e) Hunc (Philippum) ut poté Christianum fama est in postrema Pascha vigilia precationum in Ecclefia participem simul sum reliquo populo fiert voluisse : sed Epifcopum qui sunc Ecclesia praeras, non prius illi aditum permisse , quam confessionem scelerum fecisse , isque qui humanitus lapsi fuerant, & in panitentium ordine stabant, fese adjunxisset. Quippe ob multa qua commiseras crimina, nunquam omnino ab Episcopo fuisset admissus, nist id priùs secisset. Es imperator quidem libenter obtemperasse dicitur, fincerumque ac religiosum affectum

timoris Dei, operibus ipsis declarasse. Eufeb. hift. Eccl. leb. 6. cap. 34. pag. 232.

(f) His docemur ne mala occultemus nofra, neu peccata, ceu quemdam nigrorem & corruptionem in intimo anima concludamus. Euleb. in Pfalm. XXXVII. pag.

(g) Oportet igitur homines primò confiteri Domino per sinceram panitentiam, ac per fructus confessioni congruentes: deinde verò ad meliora profettos confidere & in-vocare nomen ejus. Euseb. in Pfal. CIV. pag. 679. & in Pfal. VI. pag. 34. loco cit.

(h) Hac quidem in hominum Deo carifsimorum obitus egregiè conveniuns, quos vera pietatis milites jure appellaris. Nam & corum sepulchra celebrare, & preces ibi, votaque nuncupare, & beatas illorum animas venerari consuevimus, idque à nobie meritò sieri statuemus, Euseb. lib. 13. Prap. pag. 663.

faintes ames bienheureuses; mais il loue lui-même cette coûtume comme sage & raisonnable. Il nous apprend que (i) dans les tems de persécution, l'Eglise au lieu de victimes & d'holocaustes, offroit à Dieu le sang des Martyrs, il ajoûte que les Chrétiens lui demandent mitericorde en vûe de ce même lang; comme étant les enfans de ces Martyrs. Il montre (k) par l'exemple de Jeremie, que l'on vit après sa mort prier pour le peuple, que les Saints s'interessent au salut des vivans, verité dont il étoit si persuadé, que lui-même invoque (1) le secours & l'intercession de tous les Saints.

XXVII. Il établit l'utilité de la priere pour les morts, lorsque rapportant la pompe funebre de l'Empereur Constantin, il re pour les raconte (m) qu'un nombre infini de peuples qui accompagnoit le Purgatoire. les Prêtres de Dieu, non content de témoigner par leurs gemissemens & par leurs larmes, l'affection qu'ils portoient à leur Prince, offroient à Dieu des prieres pour son ame, ne pouvant lui rendre un service plus avantageux. Aussi écrit-il, que (n) ce

Sur la priemorts, & fur

(i) Ad hac in precibus tempore persecutionis , dicenda inflituimur ; hostiarum & holocaustorum loco , sangunem sanctorum Martyrum proponentes , as hujusmods supplicationes emittentes . . . nos fi quidem non digni habiti sumus qui ad finem usque certaremus, ac pro Deo fangumem funderemus: fed quia filii sumus corum qui hac sunt perpeffi, virtue patrum noftrorum ornati preeamur, us illorum gratia mifericordiam confequamur. Quare dicimus: Patrocinate fi-liis occiforum. Euleb. in Pfal. LXXVIII, pag. 486. 487.

(k) Mihi quidem opportune videtur , inquit, Plato, superioribus à nobis disputasionibus constitutum id fuisse, defunctorum animos posteaquam ex corpore migraverint, rerum humanarum, curam vi quadam propria suscipere. Id qued rationibus, illis veris quidem, longioribus probars soles. Verum hoc in genere, cum alus qua hac de re non vulgo sansum & paffim, sed etiam ex omni memoria celebrantur habenda fides ; tum etiam legislatoribus ita statuentibus , nisi tamen eos amentes omnino fuesse velis. Hac Plato. Atqui Machabaorum etiam in libro, vifus Hieremias dicitur, cum vita jam fun-Etus effet , orare pro populo , quafi homunum adhuc in terris degensium saluti prospiceres. Quibus Plato fidem adhibendam effe promuntiat. Euleb. lib. 12. Prap. pag. 575.

(1) Item nos digni habeamur precibus &

intercessionibus omnium Sanctorum, amen. Euleb. Comment. in Ifaï. pag. 593. in fine.

(m) Ubi verò ille cum militaribus numeris abscessit, ministri Dei cum tui bis & tota fidelium plebe in medium prodiere, & divini cultus caremonias precationibus peregerunt. Ac beatus quidem princeps also in Juggestu jacens laudibus tum celebrabatur. Innumerabilis autem populus una cum Sa-cerdotibus Dei, non fine gemitu ac lachrymis pro imperatoris anima preces offerebans Deo, gratissimum pie principi officium exhibentes. Euleb. lib. 4. de vit. Constant. cap.

(n) Hac omnia dedicavit imperator eq confilio us Apostolorum Servatoris nostri me≃ moriam posteris in perpetuum commendares. Sed & aliud quidpiam in mente habens , ædem illam construxis : quod initio quidens obscurum, tandem verd omnibus sub finem innotune. Quippe ipse hunc sibi locum post mortem designaverat ; incredibili fidei alacritate prospiciene, ut corpus suum commu-nem cum Apostolis appellationem post obi-tum sortiretur: quò sculicet precationum qua in honorem Apostolorum ibi celebranda erant, etiam post mortom particeps fieres. Ibid. cap. 60. pag. 556. Porro in hoc etians Deus prolizam erga famulum faum benevolentiam declaravit : quippe qui charissimis ac germanis ejus filius paterni imperii successionem tribuerit; & qued maxime am-

Fff n

Prince plein de pieté choisit pour le lieu de sa sepulture l'Eglise des Apôtres qu'il avoit fait bâtir à Constantinople; dans l'esperance de participer aux prieres qui s'y feroient en l'honneur de ces Saints, & afin qu'étant joint dans l'Eglise au peuple de Dieu, il meritat d'avoir part aux divines ceremonies, au facrifice mystique, & aux prieres des Fideles, même après sa mort. Il semble marquer le Purgatoire, lorsqu'il dit (0) qu'après la fin du monde, on demandera compte à un chacun des talens qu'il aura reçus; que ceux qui n'en ayant reçu que de mediocres, ne les ont pas fait profiter, comme ils devoient, subiroient un supplice proportionné, qui sera comme la verge dont Dieu les corrigera. Les autres qui ayant reçu les plus grands talens, les ont rendus entierement inutiles, seront livrez à de plus grands seux.

Sur divers

**XXVIII.** Sur la morale, il dit (p) qu'un des principaux enpoints de mo- seignemens que Jesus-Christ a donné à ses Disciples, étoit de s'abstenir entierement de jurer, & de régler de telle façon leur vie & leurs mœurs, que leur simple parole fût tenue pour plus sûre que quelque jurement que ce soit. Il croit néanmoins (q) qu'il est permis de jurer & de prendre Dieu à témoin, quand la necessité l'éxige. Comme il met (r) divers degrez dans la vertu, il place (f) aussi l'acte du peché dans un degré au-dessus

> bierat locum juxta Apostolorum memoriam ei concesserit; ut scilicet beatissima illius anima sabernaculum apostolici nominis atque honores consortio frueretur, & populo Dei in Ecclesia sociaretur, divingque caremoniis ac mystico sacrificio & sanctarum precum communione postri mereretur. Ibid. cap. 71. pag. 562.

> (0) Postquam autem messis tempus advenerit, quam messem consummationem esse mundi Salvator docuit; tunc à singulis pro merito ac ratione acceptorum semmum repetetur fruelus. Qui verò mediocria acceperunt , nec iis uti par erat , ufi funt , caftigationis & supplicii mediocris experimentum accipient, ceu virga percussi: qui autem majoribus seminibus, perfectioribusque donis dignati, nullum collata sibi virtute dignum fructum reddiderint, majoribus igneifque suppliciorum turbinibus tradentur. Euleb. Comment. in Isai. pag. 469.

> (p) Nam præter cætera, illos ita verisatem ampletti hortabatur, ut ne jure quidem jurando redigerent, ac multo quidem minus perjurio. Ita verò se vità ac moribus somparare, us quod dicerent, omni jure

jurando certius haberetur , progredientes ad id usque sermonis, ut pro affirmatione dicerent , etiam pro negatione , non , & cum veritate hujusmodi vocibus uterentur. Eusch. lib, 3. Demonst. pag. 110.

(q) Nam qui me Deum noverunt in omnibus gentibus, quávis linguá & sermone, five Barbaro, five Graco, in juramensis me in testem adsument, qui corum dictes sidem faciam. Euleb. Comment. in Ifai. p. 536.

(r) Et sane Deus mirabilia facit in Sanctis suis: quia in ipso virtutis exercitio, qui secundum Deum sapientes suns, alsis pra-stant hominibus. Non callem quippe in Martyribus veritatis, in Apostolis & Prophetis fortitudo est, atque in cateris qui sese strenuè gesserune : neque verò Josephi ac Susanna temperantia continentiaque aliorum continentia similis est. Eadem prorsus ratione reliquas Sanctorum virtutes Deus mirabiles efficit, ita ut incomparabili præcellentiå in quaque re inter cateros virtutis studiofos homines emineans. Euleb. in Pfal. XV, pag. 53.

(f) Percator terræ est cogitatio fornicationem suggerens, que efficit ut quis mulie-

de la simple volonté. Il dit (t) que les Philosophes qui sont hors de l'Eglise, ne sont que vanité dans le cœur; que leurs dogmes sont mortels, parce qu'ils n'enseignent point le Verbe qui seul peut vivisier l'ame. Il recommande (u) beaucoup la charité envers les pauvres, & avertit que Dieu permet qu'ils soient dans l'indigence, autant pour nous sournir une occasion de merite, que pour les éprouver eux-mêmes. Il (x) condamne ceux qui vendoient & achetoient des esclaves: les chansons (y) impudiques: la (z) médisance, tant en ceux qui en sont les

rem respiciat ad concupiscendam eam: hac porrò nisi in anima occidatur, ac ratione seu gladio scindente, & adsectus tollente cadatur, idque in matutino essiciatur, scilicet cium primum illa palam deprehenditur: post illam in corde sornicationem, ad gravius etiam peccatum illa hominem deducet, id est, ad corporeum opus evocabit. Euleb. in Psal. C. pag. 651.

(s) Vanum quoque est cor exoticorum Philosophorum de quibus dicitur: Dominus novit cogitationes sapientum quoniam vanæ sunt. Quorum guttur mortisera exhalat dogmata, cum non vivisicum Dei verbum doceat, sed mendacia & mortua proferat verba. Eusch. in Psal. V. pag. 32.

(u) Nam erga cos quoque qui vuigariori sensu pauperes dicuntur, misericordes esse decer, eisque erogare libenter, intelligentes scilicer Deum esse qui illos mendicare decrevit, & ad eam conditionem deduxit, atque unà eos per pauperiem exerces, & eos qui rerum copia pallent, bonos propositi sus fructus per largitionem egenis faltam prabere desiderat. Tentatur itaque per pauperem dives , num sculicet duras & immisericors , an humanus & misericors. Quamobrem inter divina pracepia, multa de pauperibus & egenis feruniur. Euleb. in Pfal. XL. pag. 170. Nam universorum Deus, alios quidem cibis & pecuniis opulentos, alios verd ege-nos & pauperes constituis ad utrorumque probationem, ut hi quidem ex largitione egenis præbita opulentsæ sua frultum peresperent ; alii verò pauperse afflictati & exercitati , divitum largitione quafi feracissimo agro fruerensur . . . prima sanè omnibus sunt largiter distribuenda; pracipua verò domesticis sidei dispensanda. Euseb. Comment. in Ifai. pag. 569. 570.

(x) Hic juvat eum qui congeneres nofiros servitute opprimit, sic alloqui: una hominum servitus sunt irrationabilia, tu Verò hac despicis: Quare naturam à servitute & dominatione scindens, id essecisti us sibi ipsa servires & aominaretur? Eum qui ad similitudinem Dei sactus est, quis vendidit? Quis emit? Cum sa solus Deus possio essicere; imò verò nec ipse Deus, nam dona ejus sunt sine panitentia. Quòd si Deus id quod liberum est non redigit in servitutem, quis pasentiam suam potentia Dei praponat? Caterum sat oneris imponitur iis qui liberi sunt, quòd serviant, tantaque in pulvere sis dissernia, its alius imperet, alius imperetur. Euleb. in Psal. CIII. pag. 666.

(y) Longe turpior & admodum indecorus est hymnus qui impuris, lascroisque canticis de amascriis deorum historus consingum. Euleb. in Psal. LXIV. pag. 313.

2) Quid sir derrahere quasi exemplo declarandum est : non enim de aliquo clam obloqui quoquo modo, illud est derrakere. Plerumque enun de aliquo tunc absente male loquimur, non quod derrahere ipji velimus; sed dolentes quod is fortasse improbus sit : atque hae narrare fludemus us , qui perindo atque nos ex dilectionis affectis de illo curans o solliciti sunt. Qui igitur sic contra absentem loquitur non maledicus est : nam maledicus non ita agit; sed cum voluptate contra quemdam loquitur, non moleste ferens quoà ille talia parrarit, sed de ca re latatur, Ejus namque gesta malevolis recenset, qui ca retegere & renuntiare possum attis bene multis . . . . . nos autem nec maledicamus, nec maledicentibus aurem prabeamus . . . . die detrahenti : Si quempiam landare vis , aures aperiam, ut unquenta accipiam. Sin maledicere velis, verous tuis aditum intercludam , neque enim fimum 🗗 lutum exci+ pere sustinebo, Os frana detrahenti ad aures tuas, ne cum illo duplicis peccati reus evadas, cum & tu exitiofo mori affuefcas & illum à susurris contra proximum non absterreas. Ne aurem tuam lingua deirabentis prabeas, neque linguam tiam astribus vituperia amantis: dulcia loquare O audias

auteurs, que dans ceux qui les écoutent, encore qu'ils n'y ajoûtent pas foi; mais il exempte de peché une personne, qui par charité ou par compassion, raconte à d'autres également bien disposées. quelque faute de son prochain. Selon lui (a) les dépouilles des Egyptiens que les Israëlites emporterent, étoient le salaire des fervices qu'ils leur avoient rendus; & il reconnoît legitime, ce que nous appellons le droit de la guerre, lorsqu'il dit (b) que David attaquoit Goliath & les Philisthins par cette loi; & que (c) les Romains en défendant aux Juiss l'entrée dans leur pays, avoient usé de la loi des vainqueurs. Enfin, il rejette comme (d) contraire à l'esprit du Christianisme, le conseil que donne Platon, d'accoutumer de bonne heure à la danse & aux autres exercices semblables, les jeunes gens de l'un & de l'autre sexe, & de leur donner même des maîtres dans cet art, afin qu'ils apprennent à le faire avec plus de grace. Il dit (e) que nos meil-Ieures actions sont pleines d'imperfections, & soutient (f) que la cessation des œuvres, ne suffit point pour bien garder le Sabbat.

Sur les mœurs des Chrétiens.

XXIX. Après avoir marqué (g) que les Disciples de Jesus-

de proximo, ne à carnate excidas & à vita aterna alienus inveniare. Euleb. in Pfal. C. pag. 648. 649.

(a) Deus per Moysem populo præcipis, ut Ægypuos sanquam victos spolient, ac diuturnæ apud illos servitutis, quá illos oppresserant, præmium expetant. Euseb. in Psal. CIV. pag. 685.

(b) Contra Goliath & contra reliquos Allophilos ipfe folus (David) sufficiebat lege belli cunctos adoreus. Euleb. in Psal.

LVIII. pag. 264.

(c) Nam post insidias ab iis (Judais) contra Salvatorem paratas, irruentes Romant, dictis propheticis sinem intulerunt: si quidem victorum lege, universa Judaïca genti, aditu locorum interdictum est. Ibid. pag. 267.

(d) Euseb. lib. 13. Præp. pag. 705. 706. (e) Quòd si qua apud nos reperiri putesur justitia, actioque proba, ea fordibus plena & indecora esse deprehenditur. Euseb.

Comment. in Isai. pag. 184.

(f) Ad hac item necessarium of Sabbata non violare quod utique erit, si manus vefiras ab omni indigna actione puras servaveritis; si verd hac non egeritis, atque in otio & vacatione Sabbati diem transegeratis, vos nihil facers certum habete. Ibid- pag. 164. & 120-

(g) Caterùm ille quidem (Moyfes) in tabulis inanimatis; hic autem ( Jesus , in mentibus vità praditis, perfecta novi testamenti documenta descripsit : ejus verò Discipuli ad magistri sui nutum, auribus multorum Dollvinam fuam accommedantes, quæcumque quidem veluti ultra habitum progressis, à perfecto ipforum magistro præcepta fuerant, ea iis qui capere poterant, tradiderunt: quacumque verò iis convenire arbitrabantur, qui animas adhuc affectibus obnoxias gererent, curationisque indigenses : ea ipsi ad embeeillitatem muitorum je demittentes, partim litteris , partim fine litteris , quasi-jure quodam non scripto servanda commendarunt. Quocirca in Ecclesia Dei duo erram vivendi modi instituti sunt : alter quidem naturam nostram & communem hominum vitæ rationem excedens, non nuptias, non Sobolem, non substantiam, non opum facultatem requirens, totus autem prorsus à communi & consueta cunctorum hommum vitaabhorrens, & foli divino cultui, ez immenfo rerum calestum amore addictus ; qui huno modum amplexi funt, quafi ab hac mortalivita sejuncte, ipsumque duntaxas Corpus in terra gerentes , cognatione verò atque animo in spso calo degentes, quasi quidem calites, reliquorum hominum vitam despiciunt : quippe qui pro universo genere, supremo amnium

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART.XIX. 415 Christ, suivant l'institution de leur Maître, avoient proportionné leur doctrine à la portée de ceux qu'ils avoient à instruire, donnant aux uns des préceptes plus relevez, & se contentant à l'égard des autres des enseignemens plus communs qu'ils leur ont laissez par écrit; il ajoûte que par une suite de cette sage œconomie, les Chrétiens étoient comme séparez en deux classes, qui avoient chacune leur genre de vie particulier: que les uns renonçoient à leurs biens, au mariage, à l'esperance d'avoir des enfans, & à putes les commoditez de la vie; uniquement dévouez au culte de Dieu, & à l'amour des choses celestes; sans aucune attache à la terre, où ils n'étoient que de corps, portant toutes leurs pensées vers le Ciel, & vivant comme s'ils en étoient déja les citovens ; ils se consacroient de cette sorte à Dieu pour tout le reste du monde, & lui offroient pour eux-mêmes & pour les autres un sacrifice beaucoup plus agréable que ni le fang des taureaux, ni les libations, ni la graisse ou la fumée des victimes ; que les autres menant une vie commune & plus douce, vivoient dans un chaste mariage, occupez du soin de leur famille, servant dans les armées, cultivant la terre, trafiquant, exerçant les autres emplois de la vie civile. mais toûjours dans les régles de la Religion, dont on avoit soin de les instruire à certains jours marquez. Il témoigne (b) dans

Deo facrati funt , idque non boum mattationibus, non cruoribus, non libationibus, aut nidore ullo , neque fumo , aut ignis devoratione consumptioneve corporum, sed rettis vera pieratis sententiis, & purgati animi affectione, ad hac operibus quoque ac verbis qua à virtute proficiscantur, quibus rebus divinitatem ipfam placantes, fuum & pro se ipsis & pro aliis qui ejusdem sint gene-ris, administrant Sacerdosium. Et ealis quidem existit in Christianismo perfectus vita modus. Alter verò remissior atque humanior, hic & modesto conjugio & sobolis procuratione implicatus, & rei familiaris curam affumit, & juste militantibus quæ sunt agenda describit : agros quoque & mercaturam, aliumque magis civilem vivendi morem adjuncta religione non negligit; iis autem qui hunc morem elegerunt, & exercita-tionum tempora, & discendi verbumque divinum audiendi certi dies assignati sunt: this quidem secundus pietatis attributus est gradus, dum apeam huic ipsi generi vitæ præbet utilitatem , ut nullus plane ab adveniu salutari separetur, sed omne genut

hominum tum Barbarorum, tum Gracorum, Evangelica Doctrina fructum percipiat, Euseb. lib. 1. Demonst. pag. 29. 30.

(h) Quòd si de Discipulis qualem praceptorem habuerint vis cognoscere, habes hodie quoque innumerabiles Verborum Jefu Discipulos, ex quibus plurimi virorum conventus existunt, qui tum contra naturales corporis voluptates quasi in acie consistans, tum mentem ab omni minus honesta persurbatione invulneratam conservent, qui cum omnem fuam vitam ufque ad fenettutem continentissime egerint , institutionis que de verbis illius haberi soleat , certissima argumenta præstare possunt : neque viri solum fub illo duce ad hune modum philosophantur, sed fæminarum quoque tot milha per totum orbem, ut quam multa fint non dicendum effe videatur , qua quasi quadam sacerdotes Deum universi colentes , supremamque philosophiam amplexa, asque amore ca-lestis sapientia capia, prolis quidem ac liberorum, utpote qui ad corpus pertineant, nullam habens rationem , animam verò omni diligentiá curantes, totas se ipsas, ipso cor-

un autre endroit qu'il y avoit plusieurs milliers de ces Chrétiens parfaits de l'un & de l'autre sexe, qui après avoir vendu tous leurs biens, passoient leur vie dans l'exercice continuel de la vertu, & dans une continence parfaite jusqu'à la mort; qu'ils étoient répandus par toute la terre, qu'ils y avoient des colleges ou des lieux d'assemblée. C'est ce qui nous empêche de croire qu'il veuille parler des Moines seuls, qui selon lui-même (i) étoient encore en petit nombre de son tems, & dont on sçait que l'institut ne s'étendoit guer alors au-delà de l'Egypte. Mais il n'y pas de doute qu'il ne les comprît dans cette espece de Chrétiens parfaits, puisqu'il (k) dit expressément qu'ils étoient les plus parfaits de tous. Il ajoûte qu'ils observoient toûjours une même maniere de vivré; que les Apôtres sont les premiers qui l'ayent pratiquée; & ils les compare (1) à des passereaux à cause de la vie solitaire qu'ils menoient. On peut croire aussi que les Ministres de l'Eglise étoient du nombre de ceux qui se consacroient si particulierement aux exercices de la pieté, & que l'on nommoit pour cette raison Ascetes. Au moins il est constant par Eusebe (m) qu'ils gardoient le celibat, se contentant de la multitude d'enfans qu'ils engendroient à Dieu par

pore atque animo, regi omnium universique Deo dedicarunt, ut sic integra perpetuaque castitate, ac virginitate surgantur... atenum verborum sesu amulatores innumerabiles non autem unus duntaxat, alterve, divenditas possessiones pauperibus atque indigentibus impertiverunt, quibus etiam nos testes adsumus, qui versati sumus cum talibus, quique sactis ne dum verbis, eorum ossiciorum sacts conscii, qua illi in sesu disciplina prastiterint. Euleb. lib. 3. Dem. p. 129

(i) Primus itaque ordo eorum qui in Christo proficiunt est Monacherum. Sed rari sunt illi, quare secundum Aquilam unigeniti vocati sunt, similes sacti unigenito Filio Dei. Secundum LXX. autem, unius, non diversi moris sunt, neque subinde morem variant, sed unum colunt qui ad virtutis cacumen advenit. Ipsos verò unius zonæ quinta editio vocavit, utpotè qui solitarii & per scipsos pracineti sint.

(h) Tales autem sunt quorquot monastisam, castamque vitam agumt, quorum primi suere Salvatoric nostri Discipuli. Euleb. in Psal. LXVII. p. 348.

(m) E re autem dixeris expeditos illos milites, qui monafficam visam amplexi suns, pro passeribus habendos esse; eos autem qui liberis dant operam, & reliquis vita negotiis & curis se dedunt, tusturis vicem agere: quam jubet offerre Deo pullos suos, eofque in altaribus seu in nido deponere & conserare. Euseb. in Psal. LXXXIII. 2, 519.

(m) Quippe cum Deo favente, per Evangelicam Salvatoris nostre doctrinam, innumorabiles gentes & populos, in urbibus & regionibus & agris liceas nobis oculis intueri, codem animo festinantes & ad fantia Evangelicie dell'rina pracepta concurrenta, quibus quidem fatts superque sit , si doctores ac pradicatores divini verbi, omnibus & vita vineulis & sollicitudinibus liberati possint sufficere. His autem ipsis maxime in prasimia, ut melioribus studeis vacent liberius , sejunotus à re uxoria victus adamatur, velut iis qui divina & incorporea sobole propaganda occupati teneantur : & non unius neque duorum liberorum, sed acervatim innumerabilis multitudinis educationem, sanctamque disciplinam , ac relique inflituende vita curam susceperint ... oportet enim , dicit sermo divinus, Episcopum unus uxoris virum effe. Verumtamen cos qui facrati fint, atque in Dei ministerio cultuque occupati, continere deinceps seipsos à commercio uxoris decet : qui autem non ad tantum affumpti

la Foi; il rend (n) ce témoignage aux Evêques de son tems, qu'il y en avoit plusieurs, qui par la simplicité d'esprit, & par l'innocence de leurs mœurs, ressembloient à des enfans; mais il se plaint (o) que l'on traitoit avec dureté les pauvres qui étoient tombez dans quelque faute legere, tandis que l'on recevoit sans peine les riches coupables de très-grands crimes. On chantoit (p) des Pseaumes, non-seulement dans l'Eglise, mais encore dans les repas, asin que la retenue & la modestie y sût mieux observée: on (q) apprenoit aux enfans des hymnes composez en l'honneur de Dieu par les Prophètes, & les parens (r) avoient soin de leur raconter des histoires tirées de l'Ecriture sainte, asin de les former de bonne heure à la pieté. Eusebe est témoin (f) qu'on accouroit de toutes parts à Jerusalem, pour voir les lieux Saints; qu'on y montroit la caverne où Jesus-Christ pria avant sa Passion, & à (t) Bethléem le lieu

fint sacerdotti munus, its idem sermo divinus indulget, ac propemodum palam omnibus pradicat quod stique honorabile sit conjugium & torus immaculatus. Euseb. lib. 1. Dem. pag. 32.33.

(n) Quod ipfa re gestum perspicere lices tis, qui prasulum multos vident in Ecclesia Christs, ob animi simplicitatem & innocentiam, nihil ab infantibus discrepare; & stamen prasectis sint corum qui ab omni genere in unum congregantur. Euseb. Comment.

in Isaï. pag. 402.

(e) Meritò autem arguit eos qui divitum personam in occulto accipiunt; pauperes autem opprimunt: cùm oporteat cum justitia bilance judicium serre, memores legis qua ait: Non accipies personam in judicio. Nunc autem plerumque nos erga pauperes in modica lapsos, innuanes sumus judices, atque in sententia contra eos serenda inexorabiles; divitum verò qui gravissima crimina perpetrant, ac deinde in Ecclesiam Dei accedunt, personam accipimus ita ut nobis étiam competat illud: Uiquequò judicatis iniquitatem, & facies peccatorum sumitis? Euseb. in Psal. LXXXI. pag. 507.

(p) Jure igitur hic apud nos in conviviis odas & hymnos in Det laudem canendi receptus mos est: quo in genere honestati ac modestia nostri quoque moderatores invigilant atque prospiciums. Euleb. lib. 12. Prap.

pag. 598.

(q) Ergo jure sane ac meritò pueri quoque nostri divinorum Prophetarum odas kynmosque de Deo seriptos terere sapius ac reperere consuescunt. Ibid. pag. 594.

(r) Immò parentes etiam atque nutritii; tenerioribus adhuc pueris, utilissimas divinis è litteris narrationes, perinde ut fabulas quasdam occinere consueverunt, quibus es pietati ac religioni, quam vivos deinceps prositeri oporteres, viam munirens. Ibid.

pag. 576.

(f) Quod quidem aliter quoque licet intueri completum ad verbum, quando hodie quoque omnes quicumque Christi Religionem cum fide susceperint, ex omnibus terra partibus concurrunt, non, ut quondam, festæ cujusdam lætitiæ gratia, quæ in Jerufalem celebretur, neque ut adorent in eo, quod olim in Jerusalem constitutum sueras Janeluario, sed ut diversentur, cum ad scifcitandum de expugnatione & folitudine Jerusalem, quam Propheta pradixerat, tum ut in monte olivarum, qui est contra Je-rusalem adorent, ubi gloria Domini commutata est, postquam delevit priorem civita-tem: vere autem & secundum expositam, atque ad verbum acceptam enarrationem, pedes Domini & Salvatoris nostri, ipsius utique Dei Verbi , per id quod affumpfit humanum corpus in monte olivarum seterunt ad speluncam quæ ibi oftendi solet, & quo tempore oravis, & cum suis Discipulis in ejus montis cacumine mysteria de consummatione tradidit : ex eodem, pratereà monte in cælum afcendit quemadmodum Lucas in actis Apostolorum, Euleb. lib. 6. Demonst. pag. 188.

(t) Atque hodie quoque qui locum illum in-

où il étoit venu au monde ; que ( # ) plusieurs alloient par dévotion se faire baptiser dans le Jourdain, & que (x) Constantin même avoit voulu s'y faire transporter pour ce sujet; que (y) les Fideles donnoient aux Prêtres les prémices de leurs biens; que (z) la Croix étoit en grande veneration chez les Chrétiens; qu'ils (a) la portoient même dans leurs anneaux » que (b) le moindre Chrétien avoit le pouvoir de chasser les démons, & (c) que c'étoit la coûtume de redoubler les jeûnes. les veilles, & les lectures des divines Ecritures, aux approches de la fête de la Passion du Sauveur, c'est-à-dire, la semaine d'avant Pâque. Il paroît (d) qu'il y avoit dès lors grand nom-

colunt, tanquam à patribus ipforum accepta memoria, us qui visendi loci gratia Bethleem petere confueverunt, testimonium suum afferunt, veritati fidem facientes, agrumque demonstrantes, ubi Virgo enixa infantem deposuit. Euleb. lib. 7. Dem. pag. 343.

(11) Bethabara trans Jordanem, ubi Johannes in panisensiam Baptizabat : unde & usque hodie plurimi de fratribus, hoc est de munero credensium, ibi renasci cupientes, vitali gurgue bapuxantur. Euleb. de loc. Hebr. ad latter. B, tom. II. oper. Hieron.

x) Jam tempus est ut signum illud quod immortalitatem confert, nos quoque percipiamus : tempus est ut salutaris signaculi participes efficiamur. Equidem olim statueram id agere in flumine Jordane, in quo Servator ipfe ad exemplum nostrum, lavaerum suscepisse memoratur. Constant. magn, apud Euleb. de vita ejusd. lib. 4. cap. 62.

pag. 557.

(y) Quod certe nostro tempore complerum cernimus. Nam cum Ecclesia Dei in urbe Tyriorum , perinde atque in reliquis gentibus fundata sit , multa ex ejus merci-bus negotiatione partis Domino consecrantur , Ecclesia ejus oblata : qua cum pietaie à præbentibus offeruntur . . . . fic enim præcepis Dominus iis qui Evangelium annuntiant; ut ex Evangelico vivant; & ut ii qui altari adstant, in portionem altaris admittantur. His ergo ipfis utpote sacerdoti-bus Dei habitantibus in conspectu Domini, primitias offerentes, memorati homines, re ipsa, & opere implent prophetiam. Euseb. Comment. in Ifai. pag. 448. 449.

( 3 ) Tantus pori ò divini numinis amor, Imperatoris animum occupaverat, ut in sotius Palatii eminentissimo Cubiculo, in maxima tabula, qua in medio lacunarie

inaurati expansa est, signum Dominica Pasfionis, ex auro preriofifque lapidibus elaboratum infixerit. Atque hoc tanquam prafidium ac tutelam imperii, pussimus princeps statuisse mihi videtur. Euteb. 16. 3. de vit, Conft. cap. 49. pag. 507. 508.

(a) Denique post omnia hæe, quis inspiciens omnes quicumque in Christs sidem. venerunt, falutari signo, pro annuli nota utentes, non merito obstupescat, si audiat tanto ante ipsum Dominum dixisse : Et venient & videbunt gloriam meam, & relinquam in eis fignum ? Euleb. lib. 6. Dem.

pag. 306. (b) Foramina & cubilia afpidum ac progenies corum, fortasse corpora fuerins eurum qui à damonibus agitantur, ubi seu in lati-, bulis ac foveis reptiles illi & venenati spiritus cubabant, corporeis sensibus seu soraminibus utentes. Hos porro puer Christi, vir quivis simplex & malitia infant, Salvatoris virtute depellens, manum suam ist injicit, nihil mali inferre valentibus. Euleba Comment. in Isai. pag. 402.

(c) Quid praterea hic attinet commemo. rare catus & virorum & mulierum seorsum degentium studia & exercitationes qua apud nos eriam in usu sunt : præcipue circa festum Dominica Passionis, quo tempore jejunies atque vigilies & sacrorum librorum lettioni, impensius vacare consuevimus, Euleb. lib. 2. Hist. Eccl. cap. 17. pag. 57.

(d) Quis post tot ac tantas persecutionis procellas, & in ipso discriminum servore, innumerabiles veræ philosophiæ settatores . Deique cultores viros, facras etiam mulieres & Virginum choros qua perpetua animi & corporis castitais sese addixerant, divina doctrina sua praceptis asque institutis per universum orbem consinuerit; ciboque 💇 vino ad multos dies libentissime abstinere.

# EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XIX. 419

bre de Vierges, liées par des vœux ou par quelque autre engagement semblable, à une virginité perpetuelle, & Eusebe marque assez l'estime qu'il faisoit de cet état, en disant (e) que les Vierges tiendront la premiere place dans le Royaume du Ciel, & qu'elles seront présentées à Dieu par le ministère des Anges.

XXX. Il rapporte (f) que les Pheniciens & les Egyptiens, Sur l'histoire. dont il dit que le Royaume étoit presque aussi ancien que le monde, passoient pour les premiers qui eussent comemncé à adorer le soleil, la lune & les astres, d'où cette idolâtrie s'étoit ensuite répandue parmi les autres peuples. Mais dans les commencemens on se contentoit de les réverer d'un culte respectueux, en élevant les yeux vers le Ciel, sans leur dresser ni temples ni statues; que (g) Cadmus étoit le premier qui eut fait passer le goût des belles lettres de la Phenicie dans la Grece; que (h) jusqu'à l'empire d'Adrien, l'idolâtrie & la coûtume barbare d'immoler des hommes, s'étoit maintenue en authorité; mais que sous le regne de ce Prince, la vraie religion prenant la place de la fausse, avoit commencé à éclairer toute la terre, & à s'accroître considérablement; que (1) depuis l'arrivée de Jesus-Christ, les faux dieux n'avoient plus rendu aucun oracle, enforte que Porphyre même, leur plus grand apologiste, se plaignoit que depuis ce tems, les dieux avoient quitté la compagnie des hommes, & ne leur avoient plus fait ressentir aucun effet de leur protection. Il soutient au reste (k) qu'aucun de ces oracles n'avoit prédit la venue du Sauveur. Il affure (1) avoir appris de la tradition des Hebreux, que Somna, dont il

👉 duran ac severam vitam agere, cum fingulari modestia ac temperantia docuerit. Euleb. orat de laud. Conft. pag. 661.

(f) Euleb. lib. 1. Prap. evang. pag. 17.

lus aut vases, deorum quidem cultum, novi cujusdam in terris adventu , penuius extinetum iri prædixit; summi verð omnium rerum moderatoris notuiam, universis hominibus tradendam effe ? Luieb. oras de laud. Constant, pag. 627.

(1) Euleb. Comment. in Ifai. pag. 445.

<sup>(</sup>e) Filia quæ plerumque superius memorata fuit, non semper in terra permanet, fed suo tempore transferetur. An non omnes simul ejusmodi transmigratione donabuntur. Sed qua primo gradu in hoc regno digna erunt, ex parte solum adferentur regi. Hæ verò sunt que Virginitatem in Christo corpore & animo servant, ac spiritu sancta fune . . . Non enim venient vel ad regem acredent Virgines sed adferentur, alus ipsat adducentibus, scilicet AngelisDei, qui sublimes illas in altum deferent, ut supernum iter facile decurrant. Euseb. in Pfal. XLIV.

<sup>©</sup> lib. 5. Dem. pag. 228. © lib. 3. p. 140. (g) Lib. 1. Prap. pag. 18. (h) Ibid. lib. 4. pag. 154. © 164. (i) Ibid. lib. 5. pag. 179. (k) Nullus certe ex iis qui oraculorum

causa olim in admiratione fuerant , splendidissimum communis omnium Servatoris in terras adventum, & cognitionis divina ab illo primum tradita novam pradicationem unquam prædixit . . . . quis item Ario-

420 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XIX.

est parlé au chap. 22. d'Isaïe, v. 15. étoit Pontife chez les Juiss, homme de plaisirs & de mauvaise vie, qui livra la Ville à Sennacherib; qu'on (m) lisoit dans les écrits des anciens, que les Juifs de Jerusalem avoient envoyé des lettres circulaires par tout le monde, pour décrier l'Evangile, & il nomme apôtres les porteurs de ces lettres. Il parle (n) aussi des Patriarches des Juiss, titre que l'on croit n'avoir commencé chez eux, que depuis la ruine de Jerusalem; mais il témoigne (0) que l'on n'y voyoit plus aucun vestige de la secte des Pharisiens; qu'ils n'avoient plus ni Grand Prêtre, ni Roi, ni chef, ni aucun ordre de Magistrature; que (p) la défense qu'Adrien leur avoit faite de mettre le pied dans leur pays duroit encore, & que remplis de confusion voyant que celui qu'ils avoient mis à mort, étoit adoré par toute la terre, ils (q) ne laissoient point de continuer à prononcer contre lui des maledictions dans leurs Synagogues. aimant mieux avoir commerce avec les athées, les impies & les idolâtres, qu'avec des Chrétiens. Il écrit (r) que faint Pierre a été crucifié à Rome la tête en bas; que (f) les pieds de J. C. attaché à la Croix, étoient féparez l'un de l'autre, c'est-à-dire, qu'il y étoit attaché par quatre cloux 3 que (t) tous les Apôtres ont souffert le martyre, & (u) qu'ils n'ont plus eu de commerce avec leurs femmes depuis leur vocation. Il en compte (x) quatorze, sçavoir outre les douze, Paul & Jacques premier Evêque de Jerusalem, appellé (y) frere du Seigneur, parce que Joseph, qui passoit pour en être le pere, l'avoit eu d'une premiere femme; & il assure (z) que l'on conservoit encore par respect pour lui, sa chaire épiscopale. On voit encore par Eusebe (a) qu'il s'étoit formé à Jerusalem dès le commencement une Eglise considerable, composée des seuls Juiss, & qu'elle y avoit subsisté jusqu'à ce que cette Ville avoit été détruite en der-

<sup>(</sup>m) Euseb. in Pfalmos, pag. 424. 425.

<sup>(</sup>o) Idem, in Pfal. LXX. pag. 396. (p) Idem, in Pfal. LXIX. pag. 384.

<sup>(</sup>q) Idem, in Pfalmos, pag. 701. 6 Commens, in Ifai. pag. 373.

<sup>(</sup>r) Idem, lib. 3. Dem. evang. p. 116. (f) Serm. I. de Refurrell.p. 62. fcn 45, (r) Idem, in Pfal. LXXI. pag. 413.

<sup>(#)</sup> Idem , lib. 3. Demonft. pag. 118, (x) Idem, Comment. in Ifai, pag. 422,

<sup>(</sup>v) Idem, lib. 2, hift. cap. 1, pag. 38. (2) Sane & Jacobi illius Cathedram qui

primus Hierofolymorum Episcopus ab ipso Servatore, & ab Apostolis est constitutus, & quem fratrem Domini cognominatum fuisse, divina testantur volumina, ad nostra usque tempora conservatam fratres illius Ecclesia, jam inde à majoribus, magna prosequineur reverentia : satis perspicue declarantes, qualiter tum antiquiores, tum nostri temporis Christiani, viros sanctos ob ipsorum erga Deum amorem, debito semper honore venerati sunt, & hactenus veneran-tur. Euleb. lib. 7. hist. cap. 19. pag, 265.

<sup>(</sup>a) Idem, lib. 3. Demonft. pag. 124.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX. 421 nier lieu par Adrien; que (b) plusieurs Chrétiens, lorsqu'on les présentoit aux Juges pour confesser Jesus-Christ, changeoient de nom, & prenoient ceux des anciens Patriarches, comme de Jacob, d'Israël, de Jeremie: ce dont il y a un exemple (c) dans l'histoire du martyre des Compagnons de saint Pamphile: enfin (d) que l'arbre sous lequel Abraham s'entretint avec les Anges, touchant la ruine de Sodome & de Gomorrhe, subsistoit encore de son tems; qu'il étoit en grande veneration aux Payens, & que (e) Constantin pour abolir les superstitions qui s'y pratiquoient, y fit bâtir une églife.

### XX. ARTICLE

Jugement des écrits d'Eusebe, de son Arianisme, & de quelques autres erreurs qu'on lui attribue.

I. T E détail que nous avons fait des écrits d'Eusebe, justifie pleinement le jugement avantageux qu'en ont porté ceux des écrits qui les ont examinez avant nous. Ils ont (f) loué comme à l'envie, son érudition, son sçavoir, sa doctrine, son intelligence dans les divines Ecritures, son travail infatigable à éclaireir ce que l'histoire ancienne, tant sacrée que profane avoit de plus obscur & de plus épineux. Nous en connoissons peu avant lui qui ayent poussé aussi loin la connoissance de l'histoire, de la chronologie, de la geographie, de la critique; & on peut dire qu'il ne cederoit à aucun, tant pour l'utilité de ses ouvrages, que pour ses qualitez personnelles, si les liaisons qu'il eut toûjours avec les ennemis de la verité, n'eût fait une tache à sa réputation. Outre le grec, qui étoit sa langue naturelle, il sçavoit l'hebreu, dont il se sert souvent avec succès dans les commentaires qu'il nous a laissez sur l'Ecriture Sainte; mais il paroît n'avoir pas si bien possedé la langue latine, comme nous l'avons déja remarqué ailleurs. Son histoire Ecclesiastique, sa chronique, son recueil des actes des Martyrs, non seulement de la Palestine, mais de toute la terre ; ses recherches pour rassembler dans la Bibliotheque de Cesarée tout ce qui

51. 53. pag, 508. 509. (f) On peut voir une partie de leurs témoignages rassemblez à la tête de l'édition que M. de Valois a donnée de l'hifloire Ecclesiastique d'Eusebe,

Ggg iij

<sup>(</sup>b) Euseb. Comment, in Isai. paz. 527. (c) Apud Euleb. lib. de Martyr. Paleft,

cp. 11. pag. 337. (d) Idem, Demonst. pag. 234, (e) Idem, lib. 3. de vita Constant, pag,

422 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XX.

pouvoit être utile à ses études & à celles des autres, marquent un homme né pour le travail; mais on voit des preuves de la solidité de son esprit, & de la force de son raisonnement dans son excellent ouvrage de la préparation & de la démonstration Evangelique. Le discours qu'il y fait touchant les preuves sensibles de la Divinité de Jesus-Christ, est de nature à faire au moins respecter la Religion à ceux qu'une opiniâtreté invincible retiendroit encore dans l'erreur. Il faut avouer néanmoins que l'érudition qu'il y fait paroître n'est point assez digerée ; qu'il y explique quelquefois les prophéties en un sens qui a quelque chose de forcé, & qu'il fatigue son lecteur par de longs extraits qu'il auroit pu abreger sans diminuer le mérite de son ouvrage. Son stile est sec, sterile, sans agrément, & s'il y a de l'éloquence dans quelques-uns de ses ouvrages, elle est si étudiée qu'elle devient à charge, parce qu'on se ressent en les lifant de la peine qu'elle lui a coûté. Ensorte qu'on peut dire (g) qu'il est fort propre pour enseigner ceux qui veulent s'appliquer sérieusement à l'étude & à la recherche de la verité, & qui aiment à la considerer toute nue & dépouillée des ornemens d'un discours éloquent; mais qu'il n'est nullement propre à attirer ceux qui se laissent prendre par les manieres de dire les choses. Il a scû profiter des lumieres de ceux qui avoient écrit avant lui : mais il ne manque gueres de leur en faire honneur, suivant la régle qu'il (b) prescrit lui même.

Examen de fa doctrine fur La divinité du Fils; les raifons qui ont contribué à le fur ce point.

II. L'estime generale que l'on a faite de ses écrits, n'a pas empêché que le plus grand nombre des écrivains, surtout parmi les Grecs, n'ayent condamné sa doctrine sur le divinité du Fils. Le respect dû aux grands hommes, & le penchant que nous senrendre suipest tons comme naturellement à excuser leurs fautes, auroient dû (i) ce femble, engager ses censeurs à ne le juger si rigoureusement sur ce point, qu'après avoir essayé de le justifier, en expliquant des expressions trop dures par d'autres plus orthodoxes. Mais deux raisons ont pû les détourner de lui faire cette grace : ses liaisons avec les chess de la cabale Arienne, & la part qu'il a eue aux violences exercées contre saint Athanase, contre saint Eustathe, & quelques autres Evêques, dont la foi

<sup>(</sup>g) Vide Phot. cod. 13. pag. 11. & cod. #17. pag. 307.

<sup>(</sup>h) Dupin, tom. 2. Bibl. Eccl. pag. 27. (i) Pulchre illud dies folet, qua amicorum suns , ea effe communia : O quia utt 1

quidem quafi communibus convenit, iis qua alii probe dexerine; sed ita ut agnoscamus authores, neque aut sua sobole Patres, aut cos qui primi consererint, propriis seminibus defraudemus, Euleb. lib. 8. Dem. p. 389.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX. 423 & la vertu ont été reconnues. On s'est persuadé aisément qu'il n'avoit pas d'autres sentimens, que ceux dont il prenoit si ouvertement le parti ; & la cause de saint Athanase ayant été considerée comme celle de l'Eglise, par tous ceux qui s'en tenoient aux décisions du Concile de Nicée, ils ont été portez, comme par une suite nécessaire, à condamner comme ennemi de la Doctrine de l'Eglise, celui qui l'avoit été de saint Athanase. Il s'est trouvé néanmoins dans la suite plusieurs écrivains celebres par leur sçavoir, & d'une foi très-pure, qui ont travaillé à justifier Eusebe. Qu'il nous soit permis d'éxaminer ici si l'on peut séparer sa conduite de la cause de la Foi; & si ses écrits sont exempts des erreurs que l'on a prétendu y trouver.

III. Pour montrer que la conduite qu'Eusebe a tenue, n'a pas un rapport essentiel avec la Foi; il suffit de faire voir qu'il d'Eusebe n'est a pu agir par d'autres motifs, que par une suite des sentimens ve sufficiente qu'on lui attribue. Arius chassé d'Alexandrie avec ses partisans, pour le faire vint se réfugier à Cesarée. C'étoit un homme extrêmement dissimulé, qui ne manqua pas de lui faire entendre qu'on le persécutoit injustement, & d'exagerer comme des violences outrées, la juste rigueur, dont Alexandre son Evêque avoit usé à son égard. Ne peut-on pas croire qu'Eusebe se laissa tromper. & que par l'effet d'une compassion naturelle, pour un homme qui se disoit persécuté, il entreprit sa défense, sans aucun dessein formé d'appuyer ses erreurs? C'est ce qui nous paroît d'autant plus probable, que dans la suite, étant mieux informé des veritables sentimens d'Arius, il ne fit aucune difficulté de l'anathematiser dans le Concile de Nicée. Toutefois, comme il s'étoit lié pour le défendre avec Eusebe de Nicomedie, Paul de Tyr & quelques autres des principaux chefs de l'Arianisme, retenu dans leur faction, tant par les liens du sang & de l'amitié. que par la crainte que ceux du parti contraire, ne voulussent établir l'erreur de Sabellius à l'abri du Consubstantiel; il ne fut jamais favorable à ce terme, (quoiqu'il l'eût reçû par respect pour l'autorité du Concile de Nicée,) & il entra même dans diverses entreprises que les Eusebiens formerent contre ceux qui le défendoient. Il assista avec eux au Concile d'Antioche, où saint Eustathe fut déposé, à celui de Tyr, où il fut un des juges de faint Athanase; mais il ne paroît pas qu'il ait été de leurs complots dans les injustes accusations qu'ils inventerent contreces saints Evêques; & s'il eut quelque part à leur déposition, rien n'empêche de croire que ce ne fût qu'après avoir été trom-

La conduire

424 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX.

pé lui-même par leurs ennemis, qui n'avoient que trop d'artifices pour couvrir une calomnie, de tout ce qui pouvoit la rendre specieuse & plausible. On voit dans toute cette conduite
d'Eusebe bien des foiblesses; mais de ces foiblesses dont les
Saints mêmes ne sont point exempts, & qui ne prouvent point
qu'il ait eu dans le cœur les sentimens qu'on lui attribue. L'Empereur Constantin qui n'avoit en vûe que le bien de l'Eglise,
& la pureté de sa Doctrine, ne se laissa-t'il pas surprendre aux
artifices d'Arius, & de ses sectateurs, & ne prit-il pas leur défense contre saint Alexandre, saint Athanase & S. Eustathe?

Eufebe fouferit au Symbole de Nicée; il y a de la temerité à l'accufer de l'avoir fait de manyaite foi.

IV. A l'égard de ses écrits, il n'est pas difficile de faire voir que bien loin qu'il y ait foûtenu les erreurs d'Arius, il les y condamne expressement en divers endroits 3 qu'il y donne au Fils les mêmes attributs qu'au Pere; qu'il le reconnoît pour son Fils naturel, engendré de lui-même & de sa propre substance; en un mot, qu'il a crû sur cet article, tout ce que le Concile de Nicée en a cru. Nous pourrions en apporter pour preuve sa lettre à son Eglise de Cesarée, écrite immédiatement après ce Concile (k), où il rend un témoignage public de fa soumission à ses decrets, tant pour ce qui regardoit la personne d'Arius, que pour le Symbole de la Foi, qu'il déclare avoir recû. sans en excepter même le terme de Consubstantiel. On a beau dire qu'il prit le parti d'une signature hypocrite, pour y trouver sa conservation temporelle, contre la disposition interieure de sa conscience; que ce n'étoit qu'un masque sous lequel il se cachoit pour quelque tems; qu'il n'y a rien dans son explication qui ne ressente la subtilité secrette & la corruption interieure d'un Arien: c'est vouloir sonder les cœurs, & usurper un droit qui n'appartient qu'à Dieu. Nous n'avons pour justifier ou condamner un homme mort, que ses écrits ou ses paroles. Saint Athanase qui vivoit du tems d'Eusebe, qui l'accuse même d'avoir été Arien avant le Concile de Nicée, sur une expression très-dure, dont il s'étoit servi dans une de ses lettres, ne lui reproche nulle part cette prétendue hypocrisse; au contraire, il emploie (1) avantageusement son authorité pour reprocher à Acace, qu'en s'éloignant de la Foi de Nicée, il s'éloignoit en

<sup>(</sup>k) Euseb. in epist. ad Casarienser, apud Athanas, lib. de Decret. Nic. Syn. p. 238.

<sup>(1)</sup> Præsertim Acacius quidnam de magistro suo Eusebio dixerit : Qui non modo Nicenæ Synodo subscripsit, sed per epistolam

plebi sua significavit, hanc esse veram sidem que in Nicena Synodo declarata esset? Athanas, lib. de Synod. pag. 727. Vide eundem, lib. de Decres. Nic. Synod. pag. 210.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX. 42 g. même-tems de celle d'Eusebe son maître. Mais voyons s'il se dément dans ses autres écrits.

V. Les principales erreurs d'Arius étoient, que le Fils a été Eusebe conf tiré du néant; qu'il n'a pas toûjours été; & qu'il n'existoit point damne foravant qu'il fût engendré du Pere. Eusebe condamne expressé- dans ses écrits ment toutes ces erreurs. Le Verbe (m), dit-il, étant selon son les principapropre témoignage, & selon le témoignage de son Pere, Fils de d'Arius. Dieu, on ne peut sans impiété le comparer avec le reste des créatures ; puisque le seul nom de Fils nous marque, qu'il a une relation naturelle à son Pere. Il dit ailleurs que (n) comme il y a du danger à confondre la personne du Fils avec celle du Pere, il y en a aussi à dire que ce Fils est engendré de rien, comme les créatures; parce qu'autre est la generation du Fils, autre est la création du monde par le Fils; qu'après (0) tout ce que l'Ecriture nous dit du Fils, de vouloir encore soûtenir qu'il est créature, c'est ne lui laisser que le simple nom de Fils de Dieu, & nier qu'il le soit essectivement ; car s'il est tiré du néant & engendré de rien, il ne peut être vrai Fils de Dieu, & ne l'est pas plus que le reste des créatures. Ceux même qui lui sont con-

(m) Cum qui per seipsam & per Patris prolatum teflimonium , Pilius ufurparetur , nisi summam per impietatem cum catevis creaturis nec componi debeat, neque comparari. Nam quo patto unigenitus appellari queat , qui cum multitudine annumeratur creaturarum ; cum vel de nominis solius usurpatione Filius naturalem quandam obtinear ad genitorem fuum relationem : cumque nomen illud unigenitus, ad genus per-tingat & generationem, solum eum indicet ac solitarium, nec in filiatione sua quocumque cum alio participantem. Euleb. lib. 1. de Eccl. Theol. cap. 10. pag. 68.

(n) Siguidem in contrariam abire partem & simpliciter sic enuntiare, ex nihilo genitum esse Filium, eadem ratione quá re-liqua qua facta sunt, non absque periculo sit : alia est enim Filii generatio , & alia per Filium aliarum rerum creatio, quare cum devina scriptura modo quidem primogenisum omnis creatura, Filium appellet, ex ipsis persona sic dicens : Dominus croavit me initium viarum suarum, modò ausem genituram Patris dicat, ubi ait : Et ante omnes colles gignit me; hanc item nos sequi sani judicii sit, consiterique ante smula facula effe Verbum Des creatoris ad-

minisfrum, effeque un'à cum Patre & unicum effe maximi Dei filium, qui Patri der operam, ejufque sit socius dum omnia qua sunt sacit ut sint eadem qua disponit. Euleb.

lib. 5. Demonst. pag. 214, (o) Aique ideò reprehendi nec immeritò debent ii qui ausi funt illum, creaturam nominare : ipsumque dicere è non ente quemadmodum, & catera producuntur creaturæ , progeneratum. Nam qui quaso ita esse potest Filius? Qui Dei unigenitus filius, si eandem cum reliquis creaturis naturam fortiatur? Hoc enim pacto ipforum potius effer frater quam Filius Dei : hoc pacto de multis productis ipse unus erit : veluti qui participaverit creationis illius, non de præexiflente subjecto, & ejusdem sit cum creaturis communionis. Enim vero longe aliter de eo divina oracula prædicarum . . . . quifquis igitur post hæc testimonia progenitum illum de non entibus , & ex non ente productam' affirmaverit ereaturam , istum Filium , nomen ei nudum tantummodo largiri deprehenditur , revera autem Filium effe pernegare. Nam qui de non existentibus generalus est, is certe Dei films effe revera nequit : non magis quam quidvis aliud creatum, Euseb. lib. 1. de Eccl, Theol. cap. 9. pag. 67. 68.

Tome IV.

## 426 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX.

traires, avouent qu'il rejette ici de bonne foi le blasphême d'Arius, qui disoit que le Fils a été tiré du néant; car il le rejette, non parce que cette expression n'est pas de l'Ecriture, par où les Eusebiens avoient coûtume de se tirer quand ils étoient contraints de la condamner; mais parce qu'elle est contraire à la doctrine de l'Ecriture, & absolument fausse. Il (p) foûtient de plus que le Verbe a été engendré du Pere avant tous les siécles; (q) qu'il subsiste depuis des siecles infinis, ou plûtôt avant rous les siécles; qu'il est toûjours avec son Pere, dont il. n'est pas plus séparable que l'odeur l'est du beaume ou l'éclat de la lumière. Enfin dans l'explication qu'il donne au fameux pasfage des Proverbes: Le Seigneur m'a créé, &c. Il montre (r) que cet endroit ne doit point s'entendre d'une création proprement dite, d'autant que le texte hebreu ne porte pas, le Seigneur m'a créé, mais, le Seigneur m'a possedé. Or, ajoûte-il, il y a bien de la difference entre ces mots; le premier dans sa notion, la plus commune, fignifie le passage des créatures du non être à l'être; au lieu que le second marque seulement une proprieté particullere d'une chose qui existoit déja auparavant : ainsi lorsque le Fils de Dieu dit : Le Seigneur m'a possede, il marque en mêmetems sa prééxistence éternelle, & le rapport particulier qu'il a avec son Pere. Eusebe dans tous ces endroits ne rejette pas seulement l'heresie d'Arius, il l'a détruit même par raisons. Peuton rien de plus fort pour le justifier?

Il donne pu Fils les VI. Il enseigne de plus ( / ) que le Fils n'est sujet à aucun chan-

(p) Euseb. lib. 1. de Eccl. Theol. cap. 8, pag. 66, loco infra citato.

(q) Neque dici, neque denominari, neque intelligi , nec omnino concipi possuns , qua ad primam unici Filii Dei generationem pertinent ; de quo sanc nihil habemus amplius quod dicamus aut cogitemus, quam illud: Generationem ejus quis enarrabit? Quod si quis hoc ulserius progrediens, eo provehatur audacia, ut qua nulla prorsus intelligentia comprehendi possunt, ca visibilibus & corporeis exemplis affimiles ; forsitan dicat, ingenuti Patris natura atque ineffabilis essentia, quasi fragrantiam quandam ac lu-cis splendorem ipsum Filium ex infinitis sasulis, ac potius ante omnia sacula extitisse dumque existu simul esse, neque Patrem unquam relinquere, sicut nec unguentum bonus odor , nec lucem fplendor relinquis. Verum exempla has non omnimodo integram præstant similitudinem, sed quomodo, jam antea dictum est, &c. Euseb. lib. 5, Dem, pag. 214. 215.

(r) Plurimum verò dissers un creavit, in interesto possedit, cum illud significes communi notione creaturarum processum, de non esse ad subsistere, hoc verò rei præezistentis possessim, o proprietatem peculiarem possidentis. Inquiens ideò Dei silius; Dominus condidit me principium viarum suarum ad opera sua, simul o ejus indicat præexistentiam, o peculiarem ad Patrem proprietatem. Eusch lib. 3, de Eccl. Theol.

cap. 2. pag. 153.

(f) Nam dilectus Dei cum semetipsum exinanivit, formam servi accipiens & habitu inventus ut homo, non parvam mutationem sustinere visus est; etst utpote Deus, immutabilis & invariabilis sit. Euseb. Comp

ment. in Pfal. XLIV. pag, 185,

# EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX. 427.

gement (t), qu'il est simple de sa nature (u), immense (x), in-mêmes attricomprehensible, attributs qui ne conviennent qu'à un être veritablement Dieu, comme il le nomme (y) expressément. Mais mité de sa ce qui doit le mettre à couvert de tout soupcon, c'est que tant doctrine avec avant qu'après le Concile de Nicée, il a parlé de la divinité du celle du Concile de Nicée, Fils d'une manière absolument conforme aux decrets de ce Concile. Voici comme il s'en explique: L'Eglise (z), dit-il, s'éloignant également des erreurs des Juiss & des Payens, enseigne un seul Dieu qui est Pere & toutpuissant, Pere d'un seul Christ; Créateur de toutes choses. Elle reconnoît aussi pour Fils unique de Dieu, celui qui est engendré du Pere avant tous les siécles, qui n'est point une même personne avec le Pere, mais qui subliste & qui vit d'une maniere qui lui est propre, qui est veritablement Fils, coëxistant au Pere, Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, vie de vie, seul engendré du Pere, & qui est la vie même. (4) Qu'il est vrai Fils & vrai Dieu, non pas

(t) Nam si concreta esset asque composita Dei natura, altero opus haberet ut componeretur, nec omninà divina esse posset, cum ex deversis ac diffimilibus, & ex deterioribus simul ac prastantioribus componeretur. Est autem Dei natura, simplex prorsus & indivisibilis atque incomposita... divinus autem sermo qui neque ex partibus constat, neque ex contrariis compositus est, sed simplex arque indivisibilis. Euleb. oras. de laud.

Constant. pag. 641.

( u ) Et quemadmodum in uno corpore, partes quidem ac membra; viscera quoque & intestina quam plurima simul compaginata funt, unus autem animus per cuncta diffunditur, & mens indivisibilis arque incorporea una est; sic in hoc universo, mundus quidem spfe ex multis partibus in unum conflatus est : divinus autem sermo , multa vi pollens., & omnipotens, itidem unus; per universa permanans, & absque vago errore per omnia diffusus, omnium qua in ipsis fiunt causa est. Ibid.

(x) Nam Moysi quidem dictum est: Non poteris videre faciem meam, non enim videbit homo faciem meam & vivet. Siquidem vultus Dei verbi, & deitas unigeniti filii Dei , mortali naturæ comprehensibilis neutiquam fuerit. Euleb. Comment. in Isai. pag. 375. Cet endroit est remarquable, pour montrer qu'Eusebe en attribuant au Fils la visibilité, ne lui attribue point .comme une proprieté qui lui convienne par la nature, mais seulement par un effet de sa bonté, qui l'engage à descendre, & à se dépouiller de sa propre grandeur pour se rendre visible aux hommes. Unigenitus Filius qui est in sinu Patris, qui descendens ex propria magnitudine, inde sese visibilem & comprehensibilem hominibus efficis. Euseb. ibid. pag. 374. 375.

(y) Considera quæso si non tanquam verè Deus vocem emiserst, ubs suis illis adeo ignobilibus, ad verbum dixit Discipulis: Euntes docete omnes gentes. Euleb. lib. 3. Dem.

(z) Ab istorum omnium erroribus Ecclesia se mundans, unum Deum prædicat : & eundem effe docet Patrem & omnipotentem : Patrem quidem unius folius Christi, omnium autem Dominum & conditorem & Deum. Ad eundem quoque modum Des Filium unigenitum agnoscit cum qui ante omma facula de Parre fuit genitus : non illum certe eundem cum Patre existentem, at per fe subsistentem, viventemque vere Filium, cum Patre coexistentem Deum de Deo, lumen de lumine, vuam de vua, inenarrabilibus ineffabilibus , omnimodo incognisis & imperserutabilibus rationibus de Patre genitum, ad salutem universis procurandam. Non similater aliis subsissentem ; nec vitans viventem cum illis parem qui ab co sunt creati : folum de folo l'atre genitum : ipfammet vitam exiftentem. Luich. lib. 1. de Eccles. Theol. cap. 8. pag. 66.

( a ) At enim videntur tidem isti cum Marcello codem plane modo affects, pra mesu

Hhh ii

# 428 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX.

selon une notion generale, selon laquelle il est écrit : Je dis que vous ètes des Dieux & les enfans du Très-Haut; mais d'une maniere singuliere, étant engendré du Pere avec la forme de Dieu. Qu'il est l'image de Dieu invisible, & le premier né des créatures, & que c'est pour cela que la même Eglise nous a appris à l'honorer, à lui rendre nos hommages, & à l'adorer comme étant le seul, qui est en même-tems notre Seigneur, notre Sauveur & notre Dieu. (b) Que le Verbe est le Fils naturel de Dieu, & que nous l'adorons avec raison, comme étant Dieu-même. (c) Que nous tenons pour certain que le Sauveurest selon sa nature divine le Fils unique de Dieu, & son Verbe. Substantiel. (d) Que nous sçavons que ce Fils est engendré, non dans un certain tems, comme s'il n'avoit pas existé auparavant ; mais qu'il existe avant des tems éternels, qu'il les précede, & qu'il a toûjours été avec le Pere, comme étant son Fils; qu'il n'est pas néanmoins sans principe; mais qu'il est engendré du Pere, lequel n'a point de principe,

namque ille, ne duos videretur deos profiteri, ad Filii processit abnegationem, hypofrafim ipfius inficiando. Illi verò cum concedans hypostases duas, unam ingenitam, creatam alteram de non existentibus, unum quidem substituunt Deum. At nullus interea îllis Filius habetur in numerato, non unigenitus, non Dominus, non Deus; neque enim quidquam habet secundium eos, cum Paterna divinitate commune : sed per omnia componitur cum creaturarum turba in hoc quod de nihilo procreabatur : sed non ad islum modum Ecclesia. Nam Filium Dei pradicat Deum Dominumque, verè Filium effe eum atque Deum docet : non communi quadam cum multis ratione, qui denominantur filii atque Dei,utpote de quibas dicitur: Ego dixi: Dis estis & filii Altissimi omnes : Sed prout par erat illum solium dici qui de illo procreabatur Patre, qui in forma Dei existebat, & imago fueras invisibilis Dei , primogenitus universa creatura. Quocirca ab Ecclesia edocti fumus , illum folum colere , venerari , adorare, uspote qui Dominus, Servator & Deus existat. Euleb. lib. t. de Eccl. sheol. cap. 10. pag. 69.

(b) Adeo ut Servator noster Jesus Chriflus: solus ex omnibus qui ab omni avo unquam extiterunt, ab spsis orbis terrarum summis principibus, non ut rex vulgaris, ex hominibus sacsus prædicetur, sed tanquam summi omnium Dej naturalis Filius, ac spfemet Deus, korobic adoretur, asque id jure merito. Euleb. orat. in dedicat. Ecclef. Tyrenf. lib. 10. Hift. Eccl. 4. pag. 375.

(c) Hos sane modo affirmamus illum esse unicum Dei Filium, as substantiale Dei Verbum. Euleb. lib. 5. Dem. pag. 202.

(A) Que autem ad propositam à nobis theologiam pertinent, cum omnem exempli comparationem exuperent, nihil tale quale ex corporibus manat, pra se ferunt : sed cogitationi folertiffimæ intuendum , quasi in speculo prabent , docentque effe Filium , qui genitus fit , non illum quidem qui certis temporibus non fuerit, posterius autem sit natus, fed qui fit ante tempora aterna, atque anteeat , & tanquam Filius una cum Patre semper degat, neque verò qui non sit genitus , sed ex patre non genito , genitus : qui unicus sit, qui verbum,qui Deus de Deo, non diremptione aliqua aut sectione aut devisione de substantia Patris productus, sed qui de Patris confilio ac virtute, omnem elocutionem, omnemque cogitationem superante ab avo, ac posius ante omne avum effentiam sis nactus, modo quodam qui neque Verbis, comprehendi, neque cogitatione colligi à nobis possir. Siquidem Generationem ejus, inquit, quis enarrabit. Et, Quemadmodum nemo novit Patrem nisi Filius, sic Filium quoque nemo novit, nisi unus qui genuit illum, Pater. Euleb. lib. 4. Dem. pag. 149.

## EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E.CH. VIII. ART. XX. 429

VII. Comment se persuadera-t'on qu'un Auteur qui parle d'une maniere si orthodoxe; qui établit (e) que le Verbe est au fonds sa engendré du Pere, d'une generation proprement dite; (f) qu'il confubitantiaa été produit de ses entrailles-mêmes & de sa (g) substance, quoique sans division ni séparation, (b) qu'il participe à la divinité, & au regne du Pere en qualité de Fils unique: enfin (i) qui reconnoît clairement l'unité d'une seule nature Divine en trois Personnes, ait crû que le Fils est d'une autre nature que le Pere. Ecoutons le raisonnement qu'il fait à ce sujet : on ne doit pas s'étonner (k), dit-il, si le Verbe étant engendré du Pere, est Dieu; d'autant que Dieu ne pouvoit rien engendrer qui ne fût parfaitement semblable à lui. Et ailleurs, il dit non-seulement que le Fils est de la substance du Pere; mais (1) qu'il est cette substance même du rotera expression qui a quelque chose de plus fort que le Consubstantiel, & d'autant plus remarquable, qu'Eu-

( e ) Condit equidem civitatem rex; non autem gignit civitatem. Gignere verò Filium, non condere dicitur: artifex etiam constructor, nequaquam verò Pater ejus dici debet , quod construxit ; qui Filii de se progenerati conditor non appellatur. Ad eundem modum universorum Deus, Filii sui Pater; mundi conduor optimo jure O con-Aruetor appellatur. Euleb, lib, 1. de Eccl. zheol. cap. 10. pag. 68.

(f) Quidam arbitrati sunt ex persona Patris psalmum sive canticum pronuntiari de verbo, quod in principio erat apud Deum, quodque ipse cen ex corde, sive ex ipsis visceribus produxit; & ex bono corde bonum verbum prodiit. Euseb. Comment. in Pfal.

XLIV. pag. 186.

(g) Deus de Deo non diremptione aliqua aut sectione aut divisione de substantia Pairis productus. Euleb. lib. 4. Demonft.

( h ) Quoniam verò Paterna deitatis parziceps eft Filius, cum sit ejusdem regni confors, utpote unigenitus Filius, Dei Verbum & Dei Sapientia; jure & ipse prasenti theologia accenseatur, qua hac docemur, inter multos illos qui Dis vocantur non effe quempiam similem Deo universorum. Euleb. Comment. in Pfal. LXXXV. pag. 534.

(i) Et sine unitate quidem numerorum substantia cogitatione comprehendi non potest; ipsa verò extra multitudinem subsistit, longiffime secreta & omnibus numeris prastantior; cuncta faciens & constituens, ipfa però à nullo incremensum accipiens, Hujus autem affinis est ternarius, qui nec ipse scindi nec dividi potest, primusque est numerorum qui ex paribus & imparibus composits sunt; nam binarius numerus par, adjuncta sibi unuare ternarium primum numerorum imparitun procreavit. Porro ternarius justinam primus hominibus ostendis aqualitatem docens : quippe qui principium, medium ac finem habeat aqualia. Atque hac mystica, sacrosantia & regia Trmitatis imaginem referent ; qua cum in natura ortus ac principii experte confistat, omnium quæ ortum habent substantiarum semina, rationes, caufasque in se continet. Euleb. oras. de laud. Conft. pag. 618.

( h) Qui secundum veritatem Dei Filius est, de illo, hoc est, de Patre genitus, quid mirum si & dilectus audias & Patris sui unigenitus, ob quam ipfam caufam & Deus fuerit? De Deo siquidem quid aliud gigni possis , quam quod epsi per omnia sit simil-limum? Euseb. lib. 1. de Ecol. theolog. cap.

(1) Eadem porrò ratione imago Dei evit, ita quidem ut rursus nullis neque verbis, neque rationibus, quomodo sit, comprehendere possimus , quippe cum viventis Dei, vivens ipfa sit, & per se ipsam consistens, fine materia, fine corpore, nihil prorsus habent admixium contrarii, neque vero cujusmodi ulla sit apud nos imago, qua & aliud esseniix subjectium habeat, & aliam speciem, sed qua tota ipsa su species & ipsa substantia per omnia Patri assimilatur. Euleb. lib. 5. Demonst. pag. 215.

Hhh iii

## 430 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE E. CH. VIII. ART. XX.

febe s'en sert dans un ouvrage écrit avant toutes les contestations. Puisque saint Athanase (m) contre Origene entre ceux
qui avoient reconnu la Consubstantialité du Fils, parce qu'il avoit
écrit dans un de ses ouvrages, qu'il n'est pas d'une autre substance que le Pere più s'ripas dinas; pourquoi n'y conteroit-on
pas aussi Eusebe, qui reconnoît qu'il est cette substance même?
Nous pourrions encore appuyer sur les comparaisons qu'il apporte pour nous donner quelque idée de la generation du Fils,
qu'il soûtient au reste être incompréhensible aux Anges-mêmes;
car en disant que le Pere produit le Fils, comme le soleil sa
lumière, la sleur son odeur; il fait assez entendre qu'il le croyoit
produit de la substance même de son Pere. Mais nous laissons
ces preuves & quelques autres, pour venir à l'examen de celles
que l'on oppose contre lui.

Réponfes aux objections. VIII. Saint Athanase (n) lui reproche d'avoir osé dire en écrivant à un Evêque nommé Euphration; que le Fils n'est pas vrai Dieu. Cette maniere de parler qui paroît d'abord convainquante contre Eusebe, ne laisse pas d'être facile à expliquer. Dire que le Fils n'est pas vrai Dieu, ou plûtôt n'est pas le vrai Dieu, & dire que le Fils n'est pas le Pere, est une même chose dans cet Auteur. C'est lui-même, qui, accusé par Marcel d'Ancyre de s'être servi de cette expression, répond (o) qu'il ne s'en étoit servi que par allusion à ce passage de l'Evangile, asin qu'ils vous connoissent pour seul vrai Dieu. (p) Qu'au reste cela n'empêche pas que nous ne reconnoissions aussi que le mot de seul s'attribue au Pere, d'autant qu'il est l'Archetype ou l'original du Fils, qui est son image. Et dans le second livre contre Sabellius, voici ce qu'il dit. (q) Asin qu'ils vous connoissent pour le seul vrai

<sup>(</sup>m) Athanas, lib. de Decret, Nic. Synod. pag. 232.

<sup>(</sup>n) Athanas lib. de Synod. pag. 730.
(o) Relisto demium Paulino sterum vacas

Marcellus Fulebio exagitando, inquiens: Hoc idem teriplit & Eulebius Cafarienlis, eandem fovens cum Paulino & à fide alienis, de Deo opinionem. Scriplit enim non quali effet folus Deus, fed unus effet folus verus Deus... Qui si verba Eufebiana proponere volussfet, intellexisfet proculdubio, nen illius esse que Patrem solum verum Deum decussfent; cum à Servatore prolatum set illud, Ut te cognoscant solum verum Deum. Euteb. s. 1. cons. Marcell. p. 27.

<sup>(</sup>p) Quin & ipse Servator cum Deum unum solum verum esse doceat Patrem, inquient, Ut cognoscant te unum solum verum Deum. Sed non tamen gravemur & verum Deum consiteri & Filium, veluti in inagine resultantem: ut additio illa, Solus, soli Patri adaptetur, utpote qui imaginis su Archetypon Euseb. lib. 2. de Eccl. Theol.

cap. 23. pag. 141.

(q) Ut cognoscant te solum verum Deum. Non quia non verè est unigenitus Filius Dei, sed quia à semetipso & ex semetipso & per semetipsum, si samen asa dici debes, sons & principium omnium bonorum est Pater qui genuis talem bonam

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART.XX. 431

Dieu; non pas que le Fils unique ne soit encore vrai Dieu. mais à cause qu'il ne l'est point par soi-même, ni de soi-même, si l'on peut parler ainsi. Le Pere qui est la source & le principe de tous les biens, a engendré ce Fils qui est aussi plein de bonté; mais il attribue la bonté à son Pere, (seul) non par un mensonge, mais d'autant qu'il le reconnoît pour son principe. Et dans le premier livre contre Sabellius, expliquant le même pasfage, il parle ainsi: (r) Le Pere est vrai Dieu en tant qu'il n'est point né ; le Fils est aussi vrai Dieu en tant que Fils unique. Car le Pere qui est vrai Dieu, n'a pû engendrer un Fils qui ne fût pas vrai Dieu; mais le Pere est un vrai Dieu, qui n'est né de personne, & le Fils est un vrai Dieu qui est né de son Pere. Car ce qui est écrit du Pere, qu'il a seul l'immortalité, est vrai en ce qu'il l'a seul par lui-même; mais comme il a la vie en lui-même, il a aussi donné à son Fils d'avoir la vie en luimême.

IX. Il est clair par ces endroits d'Eusebe, que lorsqu'il appelle le Pere, le seul vrai Dieu, ce qu'il répete assez souvent dans ses écrits; il n'a voulu dire autre chose, sinon que la Divinité lui convient comme à celui qui en est le principe & la source; & que quand on dit simplement, Dieu, on entend le Pere, ainsi que Tertullien (f) s'en explique dans son traité contre Praxée. De même quand il appelle (t) le Fils une vertu moyenne entre Dieu & les créatures, il ne s'ensuit nullement qu'il l'ait crû d'une autre nature que le Pere, contre ce qu'il établit clairement en tant d'endroits de ses ouvrages; mais, suivant la méthode des anciens, qui attribuent au Pere la monarchie, & au

Suite.

progeniem. Bonus enim Filius est, sed cedit bonitatem suo genitori, non mentiens, sed sciens unde est. Euseb. lib. 2. adv. Sabell. opuscul. Sirm. pag. 22.

(r) Verus Deus est Pater in eo quod non natus est. Verus Filius est in eo quod est unigenitus. Non enim mendacium genuit verus. Sed verus Pater Deus non natus. Verus Deus Filius unigenitus. Nam & illud quod dictum est, Solus habet immortalitatem, verum est. A semetipso enim solus habet. Sed sicus Pater vitam habet in semetipso e ita & Filio dedit vitam haber in semetipso. Euseb. lib. 1. adv. Sabell. opuscul. Sirm. pag. 16.

(f) Tertull. adv. Prox. cap. 13. (t) Nam quoniam fieri non poterat, ut fluxa corporum substantia, & rationalium qua recens eduta suerant animalium natura,

ad fummum omnium restorem Deum accederes eo quod infinitis spatiis ab illo superantur : quippe hic quidem ingenitus est, supra & ultra omnia positius; inexplicabilis, inaccessus; ad quem perveniri non potest; lucem habitans inaccessibilem, ut sacra loquuntur oracula: illa verò ex nihilo producta, longissimo intervallo dissita, ac separata ab ingenita illa natura : non fine caufa Deus optimus, maximus, velus mediam interficis divinam ac præpotentem unigeniti sermonis sui virtutem. Qua quidem persettissime 👉 proxime cum Patre versatur & colloquitur; intraque ipsum manens, arcanis ejus perfruitur : nihilominius tamen seipsam benigne demittit & quodammodo componit, coaptatque iis qui à summo vertice longius absunt, Euseb. orat, de laud. Const. pag, 635, 636.

### 432 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX.

Fils l'administration, il s'est servi de cette saçon de parler, pour marquer que la nature Divine, étant par elle-même infiniment au-dessus de celles des êtres créés; Dieu pour se proportionner à leur foiblesse, s'étoit en quelque sorte abbaissé en la personne du Fils, ce qu'il exprime par le terme grec politeristes qui veut dire proprement condescendre, & a la même fignification que celui de oclassasses que saint Athanase (n) emploie dans le même sens. C'est ainsi que saint Alexandre d'Alexandrie, le premier qui leva l'étendart contre l'héresie d'Arius, se sert du terme de moyen, pour marquer le Fils, dans une de ses lettres écrite contre Arius même. Ils nous accusent (x), dit-il, d'enseigner qu'il y a deux êtres non engendrez, & soutiennent qu'il le faut dire, ou dire comme eux, que le Fils est tiré du néant, ne voyant pas la distance qu'il y a entre le Pere non engendré & les créatures qu'il a faites de rien. Au milieu de ces deux extrêmes est le Fils unique, le Dieu Verbe, par qui le Pere a tout fait de rien, que le Pere a engendré de lui-même.

Suice.

X. Pour ce qui est de l'inferiorité du Fils à l'égard du Pere; quoiqu'on puisse reprocher à Eusebe de l'avoir exprimée quelquesois en des termes trop durs, il est pourtant vrai qu'il l'a fait d'une maniere qui n'a rien de contraire à la bonne doctrine, si on l'entend comme l'on doit, d'une inferiorité d'origine & non de nature; ensorte que le Fils tout Dieu qu'il est & de même nature que son Pere, lui est néanmoins subordonné comme Fils. Jesus-Christ lui-même nous l'enseigne en disant: Le Pere est plus grand que moi; ce que saint (y) Athanase, saint (z)

<sup>(</sup>u) Athanaf. tom. 1. pag. 435.

<sup>(</sup>x) Aiunt enim isti ridicularum fabularum inventores, nos dum impiam, & nulla feriptura nixam contra Christum ex non extantibus blasphemiam aversamur, duo ingenita docere; duorum alterum effe oportere affirmantes imperiti, ut aut ex non extantibus epsum esse statuamus, aut omnino due offe ingenita. Nec intelligunt rudes & inexercitati , quantum intersit inter Patrem ingenitum, & ea qua ab illo ex non extantibus creata funt, tum ratione prædita, tum rationis expertia. Qua duo inter medium tenens unigenita natura, per quam universa ex non extantibus condidit Pater Dei verbi, ex ipso qui est Pater genita est. Alexand. Alexandrin in epift. ad Alexand. Conflansinop. apud Theodoret. lib. 1. hift. Eccles. 10m. 3. cap. 3. pag. 533.

<sup>(</sup>y) Non dixit Filius, Patrem se meliorem essene quis ipsum externum aliorumquo à Patris natura existimares: Sed Pater, inquit, major est. Non quidem magnitudine aliqua aut atate, sed propier generationem exipso Patre. Achanal. 10m. 2. oper. ut citatur apud Bull. pag. 264. edit. Londin. 1703.

<sup>(2)</sup> Quoniam enim à Patre principium off Filio, ideo major est Pater, ut causa & principium. Quapropter etiam Dominus sie dixis: Pater meus major mo est; quatenus videlices est Pater. Vox autem ista, Pater, quid aliud significat, nisi quòd causa sis & principium cius qui à so genitus est? Prorsus autem substantia major substantia, vel minor, etiam secundum sapientiam vestram non dicitur. Basil. 10m. 1. pag. 724. apud eundem.

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX. 433 Basile, saint (a) Gregoire de Nazianze, saint (b) Chrysostome, faint (c) Cyrille d'Alexandrie, (sans parler des Peres qui ont précédé le Concile de Nicée) ont expliqué de Jesus-Christ comme Dieu: jusque-là que saint (d) Gregoire de Nazianze n'approuve point qu'on les explique de son humanité. Si l'on prétend, dit-il, que ce terme, plus grand, doit se prendre par rapport à la nature humaine, on n'avance rien qui ne soit vrai; mais aussi cette explication n'a rien que de commun; car qu'y a-t'il de surprenant que Dieu soit plus grand que l'homme. Nous ne nous arrêtons point à justifier Eusebe sur divers titres qu'il donne au Fils, comme de Chef de la milice celeste, d'Ange du Grand Conseil, de second principe, & sur quelques autres expressions semblables, que l'on ne peut pas plus condamner en lui que dans les anciens Peres de l'Eglise, avec lesquels elles lui sont communes. Quant à ce qu'il l'appelle (e) une seconde substance, Seurleur dolar, il sustit pour l'excuser (f) que ces termes de substance & de nature ne fussent pas encore déterminez au sens qu'ils ont eu depuis, & qu'ils puissent se prendre pour une personne subsistante; ce qui est si vrai que saint Gregoire de Nazianze & quelques autres, qui ont vêcu dans un tems où ces expressions étoient déterminées, n'ont pû s'empêcher de dire quelquefois, que le Pere étoit la premiere substance ou nature, & le Fils la seconde.

XI. Si ces raisons ne paroissent pas suffisantes pour justifier Eusebe, elles doivent au moins nous porter à suspendre notre jugement sur son sujet; car s'il n'y a pas de plus grand crime que de rompre les liens de la charité, soit par le schisme, soit par l'heresse, ce n'en est pas un moindre d'en accuser un innocent. Il est certain qu'il a soussert la prison pour la défense de la Foi, sans que le reproche qu'on lui a fait de s'en êtte tiré par quelque lâcheté, soit bien sondé; plusieurs martyrologes le

<sup>(</sup>a) Majoris ratio ad causam persines; equalis ad naturam. Gregor. Nazianz. pag. 582. apud eund.

<sup>(</sup>b) Si quis dinerit majorem esse Patrem, quà causa est Filii, neque in eo contradicimus. Chrysottom. hom. 72. in Joan.

<sup>(</sup>c) Cum igitur secundum substantia rationem, aqualis sit Patri Filius, & per omnia similis, majorem ipsum dicio tanquam principio carentem, cum habeat ipse principium, eo ipso duntaxas, quod ex Patre est, sameisi concurrentem num eo substantiam

habeat. Cyrill. Alexand. in thefattr. lib. 1 (d) Nam dicere, illud, major, ratione humana natura esse intelligendum, verum id quidem est, sed non magnum: quid enim mirum est, si major est homine Deut. Greg. Nazianz. loco citato.

<sup>(</sup>e) Euseb. lib. 7. Prapar. pag. 320. (f) Elias Dupin, apud Matth. Petita-Didier, tom. 2. de ser remarques, pag. 203 On peut consulter ce dernier sur l'articleque nous traitons. Ibid. pag. 4. & seq.

## 434 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XX.

mettent au nombre des Saints, & il y auroit peut-être de la témérité à l'en juger absolument indigne: Enfin c'est un Evêque mort dans la Communion de l'Eglise; laissons en le jugement à celui qui doit venir juger les vivans & les morts; craignons de condamner un Confesseur de Jesus-Christ, un Evêque Catholique, & qu'en le condamnant sans y être obligez par l'évidence des choses, nous paroissions peu sensibles à l'interêt de l'Eglise qu'il a servie si avantageusement par ses écrits.

Eclaircissemens sur quelques autres endroits difficiles qui se trouvent dans Eusebe.

XII. Nous ne voyons pas qu'il y ait lieu d'expliquer favotablement la manière dont Eusebe parle du Saint-Esprit, qu'il dit (g) avoir été créé par le Fils de même que les créatures tirées du néant. La feule chose qui puisse l'excuser, c'est que l'Eglise n'avoit encore rien déterminé sur cet article, & (h) qu'il a crû sur le Mystere de la Trinité ce qui a toûjours fait l'objet de la foi des Chrétiens, une seule nature divine en trois Personnes, Peut-être aussi que comme quelques anciens Peres ont employé le terme de créer, pour marquer la generation du Fils; Eulebe s'en est servi pour désigner la procession du Saint-Esprit. Quant à ce qu'il dit au même endroit; que le Saint-Esprit, n'est ni Dieu, ni Fils, parce qu'il n'est point engendré du Pere: il n'y a pas d'apparence qu'il ait voulu lui ôter la qualité de Dieu, qu'il lui donne (i) expressément ailleurs; mais on peut l'entendre ainsi: que le Saint-Esprit n'est point le Pere, que nous entendons ordinairement, lorsque nous disons simplement Dieu, & qu'il n'est pas non plus Fils de Dieu, n'étant point engendré du Pere, comme le Fils. Il est plus aisé de donner un bon sens à quelques endroits de ses ouvrages, où il dit (k) que l'huma-

(h) Euseb. orat, de laud. Constant. pag. 618. loco citato.

lustrabat, Deum esse confuentur. Euseb. lib, 7. Praparat. pag. 326.

<sup>(</sup>g) Solus quidem ille Deus, & Pater Domini nostro Jesu Christi dicatur: Filius unigenitus Deus, qui erat in sinu Patris. At Spiritus Paracletus, neque Deus neque Filius. Quoniam non de Patre perinde atque Filius genesim accepit, unus ex eorum censu est qui per Filium condebantur; quandoquidem omnia per ipsum sacta sum, & sine ipso sactum est nihil. Euleb. lib. 3. de Eccl. Theolog. cap. 6. pag. 175.

<sup>(</sup>i) Ita cuntti Hebraorum theologi, fegundum prapotentis Dei rerumque omnium moderatoris numen, ac primogenitam illius fapientiam, tertiam hanc fanttamque virtutem, quem fanttum illi Spiritum nominant, quique divinitus afflatos olim Prophetas col-

<sup>(</sup>k) Sic sand etiam mortuum illud Verbi corpus, ubi exiguum quiddam, virtutem illam Verbi attigit, tum excitatum est illicd ac revixit, & mors vutam estugit, & ipsolumine obscuritas dissoluta est, & quod corruptibile erat, mduut incorruptionem, quod mortale immortalitatem. Caterium quidnam aliud tandem? quam quod totus homo abipsius Dei natura absorptus est? Et rursus Deus suit, Deus Verbum, cujusmodi suerat, etiam autequam homo sieret? Et secum Deum hommeni secut spei nostra primitias? Eusch lib. 4. Demonst. pag. 170. Vide ejusdem epistol. ad Constantiam August. apud Boiyin, not, in Gregoram, pag. 795,

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XX. 437 nité de Jesus-Christ a été changée en la Divinité, soit après sa Résurrection, soit après son Ascension; car le mot de conversion ou de changement d'une chose en une autre, ne marque pas toûjours un changement total & réel, mais quelquefois seulement une très-grande & très-parfaite ressemblance, telle qu'elle fe trouve entre Jesus - Christ Dieu, & sa chair glorieuse devenue pure, subtile, impassible, incorruptible. C'est ainsi que pour marquer l'effusion admirable de la Divinité sur l'humanité, saint Cyrille d'Alexandrie dit, (1) que le Verbe en s'unisfant à la chair, l'a changée toute entiere en lui; ne lui voulant dire autre chose, sinon qu'il l'a revêtue & remplie de ce qui appartient à la Divinité, qu'il l'a rendue source de vie, de puissance, d'incorruptibilité, de pureté, de justice. Eusebe appelle assez (m) souvent le Corps de Jesus-Christ, l'instrument, le temple, la demeure de la Divinité, & parlant de son humanité, il la nomme, l'homme du Sauveur, l'homme du Christ, ce qui paroît détruire l'union des deux natures, & établir deux Personnes en Jesus-Christ; mais il faut remarquer que ces sacons de parler ne sont devenues suspectes que depuis l'heresie de Nestorius, & qu'Eusebe étoit si éloigné de cette heresie, qu'il (n) nomme plus d'une fois la Vierge, Mere de Dieu, (810 ronor. On peut excuser un (0) endroit de ses Commentaires

(1) Cyrill. Alexand. in Joan. 6. 55.

(n) Euseb. Comment. in Pfal. CIX. pag. 703. loco citato; & Demonst. evang. lib. 7.

(o) Extraneus sactus sum fratribus meis & peregrinus siliis matris mex. Duos hic ordines significat; alterum eorum qui verè fratres ejus erant, quibus extraneus sactus est; alterum eorum qui silii matris ejus erant, sed non fratres ejus quibus peregrinus effec-

sus est. Et samen oportuit filios matris ejus

cum fratres ejus effent , perinde asque priores nuncupari fratres. At filios matris frasves non vocavis, uspose alsos & diversos à priore ordine corum qui fratres vocati Sunt. Fratres ergo ejus Discipuli existimandi , de quibus alibs dicit : Norrabo nomen tuum fratribus meis, & in medio Ecclefice laudabo te. Es in evangelio post Resurrectionem ex mortus cum Maria vifus est, dicebat: Vade ad fratres meos; &c. His itaque fratribus suis extrancus faclus est tempore prædictæ passionis, quando omnos Discipuli ejus velicto eo sugiebans, ipseque præcipuns Apostolorum Petrus, ter negavit cum. His peregrinus & extraneus effectus eft. Filiis stem matris sua qui fratres sui non erant, peregrinus sust. Meminit porrò evangelium fratrum & matris ejus , ubi cum venisses in patriam suam, docebat in Synagoga, ita ut ifti stuperent ac dicerent : Unde huic fapientia hæc? nonne hic est fabri filius? nonne mater ejus & fratres ejus, & forores ejus omnes apud nos funt. ? Si igitur filios matris ejus in hoc pfalmo fic vocasos pro istis accipiamus, necesse est nos sanctam

<sup>(</sup>m) Hac de causa instrumentum corporis sibimetipse apparavit, velus sacrosantium quoddam templum, & rationalis sacultatis sensibile domicilium: simulacrum plane augustum & sacrum, omnique manimata statua longe prastantius... simulachrum plenum omni genere virtutis, ipsiusque Dei sermonis domicilium, & Dei santissimi sacrosantium delubrum: in quo sermo Dei inhabitans, cum ipsis quidem mortalibus, per instrumentum quod ipsis familiare & cognatum erat, simul versatus, & ab iisdem agnitus est. Euteb. oras. de laud. Constant. pag. 649.

436 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XXI. fur les Pseaumes, où il semble croire que la sainte Vierge a eu d'autres enfans que Jesus-Christ; en disant avec le sçavant Editeur de cet Ouvrage, qu'il ne propose le fait que comme une question problématique; & en esset, cela paroît par la suite du passage.

# ARTICLE XXI

# Des diverses éditions des Ouvrages d'Eusebe.

OMME nous n'avons point d'édition complette des Ouvrages d'Esebe, nous allons marquer celles que l'on a faites de chacun en particulier, suivant l'ordre chronologique où nous les avons mis. Le livre contre Hierocle, fut imprimé en grec pour la premiere fois, par les soins d'Alde, parmi les œuvres de Philostrate, à Venise 1502. in fol. & 1535. in 8°. Zenobe Acciaiole Florenting de l'ordre des Freres Prêcheurs, en fit une traduction latine qu'il fit imprimer à Venise en 1502. in fol. à Paris en 1511. in 8°. à Cologne en 1532, in 8°. avec la vie d'Apollonius écrite par Philostrate, & une lettre en tête à Laurent de Medicis. Cette traduction a été réimprimée plusieurs sois depuis dans les éditions latines d'Eusebe, à la fin de la démonstration Evangelique; mais cette traduction est fort défectueuse. Elle fut néanmoins réimprimée parmi les œuvres de Philostrate à Paris en 1608. in fol. avec le grec d'Eusebe, & diverses leçons tirées de la bibliotheque du Roi, par Frederic Morel. On l'imprima encore à Paris en 1628. in fol. & à Leipsic en 1688. in fol. à la fin de la démonstration Evangelique, avec des notes d'Holstenius, où il indiquoit plusieurs endroits, dans lesquels la

Virginem, reliquorum fratrum ejus matrem dicere. Verum Jacobus qui dicitur frater Domini, non videtur peregrinus ipfi fuisse, nec sidei in ipsum extraneus; imò verò unus ex us qui cum primis inter germanos eju? Discipulos erant, ita ut ipse primus Jerosolymitanæ Ecclesiæ thronum acciperet. Reliqui uem fratres, etsi à principio non crederent, at certum eos posseà credidisse. Narrat enim evangelium matrem & fratres ejus soras stetisse quarentes eum alloqui. Et in Actibus Apostolorum dicitur, susse Apostolos unà perseverantes, cum Maria matre ejus & fratribus ejus. Qui ergo existimetur iss peregrinus esse? Nullus itaque locus superest

ut de iis dicatur: Extraneus factus sum sratribus meis, & peregrinus siliis matris mex. Non enim iis peregrinus, sed multum pretiosus erat: sta ut nullatenus evedere liceat memoratos fratres ejus silios Maria suisse. Alii sanè suerint qui in Psalmo silii matris ejus dicuntur, quibusque extraneus factus est, imelligas porrò matrem quidem ejus esse sudavorum Synagogam, omnemque cognationem secundum carnem eorum scilices qui ex circumcisione erant; silios verò hujusmodi matris, eos qui ipsum abnegarunt ac dixerunt: Hunc autem nescimus unde sit. Euseb. Comment. in Psal. LXIX. pag. 373.

traduction d'Acciaiole s'éloignoit du grec & de la pensée de l'Auteur. Enfin il parut à Leipsic en 1709, in fol. dans une trèsbelle édition des œuvres de Philostrate, avec la nouvelle version & les notes de Godfridus Olearius, qui le divisa en chapitres, & en corrigea plusieurs endroits en les confrontant avec la vie d'Appollonius, écrite par Philostrate. M. Cousin le donna en françois à Paris en 1684, in 4°. & in 12. avec ce titre: Discours touchant les miracles attribuez à Appollonius de Thyane, &c.

La plus ancienne édition que l'on ait faite de la chronique d'Eusebe, traduite par saint Jerôme, est celle de Milan, que M. de Pontac, ni Scaliger même, n'ont point vûe, mais que M. de Valois cite dans ses notes sur l'histoire d'Eusebe. Elle sut imprimée à Venise en 1483. in 4°. à Paris en 1518. avec les additions de Matthieu & de Mathias Palmier in 4°. chez Henri Etienne ; à Bâle en 1529. in fol. de l'édition de Jean Sichard, avec les chroniques de Prosper, de Cassiodore, d'Hermannus Contractus, & de Matthieu Palmier. On l'imprima ensuite avec les autres ouvrages d'Eusebe, & avec la chronique de Prosper & de Matthieu Palmier à Bâle en 1542. 1548. 1559. 1570. in fol. à Paris en 1581. in fol. Alfonse Tostat fit un Commentaire en langue Espagnole sur la chronique d'Eusebe, qui sur imprimé à Salamanque en 1506, en cinq volumes in fol. C'est sur ces éditions & après avoir consulté jusqu'à vingt-huit manuscrits, que M. de Pontac, Evêque de Bazas, a donné la sienne, à laquelle Scaliger a donné de grands éloges, & qu'il regardoit comme la plus correcte de toutes celles qui avoient paru jusqu'alors. Elle fut imprimée à Bourges en 1604, in fol. avec la chronique de Prosper, avec les notes & les corrections de ce sçavant Editeur; mais elle se trouve rarement aujourd'hui, aussi bien que celle d'Aubert le Mire, imprimée à Anvers en 1608. in fol. qui ne contient que la derniere partie de la chronique d'Eusebe avec celle de Sigebert & d'Anselme. L'édition la plus commune & la plus estimée aujourdhui est celle de Scaliger, surtout la seconde imprimée à Amsterdam en 1658. in foi. Elle contient une préface d'Alexandre Morus, les Commentaires de Scaliger corrigez sur la version latine de saint Jerôme, & sur le texte grec d'Eusebe, plus amples du tiers que dans la premiere édition, imprimée à Leide en 1606. in fol. elle contient aussi trois livres des canons composez par Scaliger même, pour servir d'introduction à la chronologie. Ensuite de la chronique d'Eusebe traduite par saint Jerôme, l'Editeur a mis le supplément

438 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XXI.

de ce Pere à cette même chronique; celle de Prosper depuis l'an de Jesus-Christ 379, ou saint Jerôme à fini la sienne, • jusqu'à l'an 444, celle de Victor depuis l'an 445, jusqu'en l'an 565. celle de l'Abbé Jean, depuis l'an 565, jusqu'au huitième du regne de l'Empereur Maurice, de Jelus-Christ 593. Celle d'Idace depuis l'an de Jesus-Christ 379, où saint Jerôme finit la sienne, jusqu'en l'an 428. Celle du Comte Marcellin, depuis l'an de Jesus-Christ 379, jusqu'en l'an 534. & ensuite des extraits latins concernant la chronologie tirez par un auteur inconnu, des livres de Jules Africain, d'Eusebe & des autres chronologistes. On trouve après une chronique grecque que Scaliger nous a donnée comme d'Eusebe, & où il assure n'avoir rien mis qu'il n'ait trouvé dans les livres. Un abregé des tems d'un Auteur anonyme, appellé communément la chronique d'Alexandrie, ou les fastes Siciliens, depuis Adam jusqu'à la vingtième année d'Heraclius, de Jesus-Christ 629. la chronographie du Patriarche Nicephore; enfin l'assemblage des histoires & la description des Olympiades, qui est non d'un ancien auteur, mais de Scaliger même, qui l'a composé de ce qu'il a tiré des Chronologistes, tant anciens que nouveaux, même des Latins, dont il a traduit les endroits pour leur donner place dans cette collection grecque. Il faut joindre à ce que nous venons de dire des éditions de la chronique d'Eusebe, les differentes lecons & les corrections de Saumaise sur cette chronique d'Eusebe traduite par saint Jerôme & celles de Conrad Samuel, données & augmentées, par son frere Henri Leonard Schurzsleischius dans sa Bibliotheque de Weimar, où l'on trouvera une belle & scavante dissertation de ce dernier sur Eusebe & fur sa chronique à la page 48. & aux suivantes.

Les livres de la préparation Evangelique furent imprimez en grec pour la premiere fois, chez Robert Etienne à Paris en 1544. in fol. de l'impression du Louvre. Jusqu'à Vigier sçavant Jesuite, qui en donna une belle édition grecque & latine avec quelques notes critiques, l'on n'avoit eu rien d'exact principalement pour le latin; car George de Trébizonde qui a donné le premier en latin cet ouvrage, l'avoit estropié & alteré d'une si étrange maniere, qu'à peine y pouvoit-on reconnoître le veritable Eusebe. Ce traducteur témoigne dans son Epître Dédicatoire au Pape Nicolas V. qu'il a fait sa version par ordre de ce Pape, sur un exemplaire manuscrit qu'il avoit trouvé dans Rome, & que c'étoit aussi par son commandement qu'il en

### EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XXI. 439

avoit retranché les erreurs que l'Auteur encore Arien, avoit mises dans son ouvrage qu'il avoit fait avant le Concile de Nicée. effet d'une pieté mal entendue, que l'on recherche beaucoup moins dans un interpréte, que la fidelité & l'exactitude. Sa version parut à Venise en 1470. & 1472. infol. à Trevise en 1480. in fol. à Venise 1497. On la réimprima ensuite à Haguenau en 1522. in 4°. à Cologne en 1539. in fol. à Bale en 1542. 1548. 1559. 1571. parmi les ouvrages d'Eusebe in fol. & à Paris en 1534. in 4°. chez Antoine Augetelle, & Simon Colinée, & en 1581. in fol. Mais Thomas Freig a ajoûté quelque chose dans les quatorze premiers livres, Jacques Grinée y a aussi ajoûté, outre des scholies qu'il a mises à la marge, & Marc Hopper a traduit le quinziéme livre. Le Pere Vigier donna la sienne en grec & en latin à Paris en 1628, in fol, avec des notes. Cette édition dont les exemplaires sont devenus assez rares, fut aussi imprimée à Leipsic (quoique le titre porte à Cologne) en 1688. in fol.

La démonstration Evangelique a été traduite en latin par Bernardin Donat de Verone, qui dédia sa version au Pape Paul III. Elle sut imprimée premierement à Venise en 1498, ensuite à Cologne en 1542, in sol, à Bâle avec les scholies de Jacques Grinée en 1542, 1548, 1559, 1570, parmi d'autres ouvrages d'Eusebe in sol, & à Paris en 1581, in sol, On ne doit se servir de cette version qu'avec précaution, & après avoir consulté le grec, elle manque surtout de sidelité dans les endroits où Eusebe parle du Fils d'une maniere suspecte. Robert Etienne donna cet ouvrage en grec à Paris en 1545, in sol, d'une belle impression du Louvre. On l'imprima en grec & en latin, avec la version de Donat en 1628, in sol, & ensuite à Cologne, ou plûtôt à Leipsic en 1688, in sol, avec le traité contre Hierocle, les deux livres contre Marcel d'Ancyre, & les trois autres de la Theologie Ecclesiastique, contre le même Marcel.

Dans toutes ces éditions, on ne trouve ni le commencement de la démonstration Evangelique, ou l'avertissement qu'il avoit fait pour être mis à la tête, ni les trois premiers chapitres du livre premier, non plus que la fin du dernier livre. Mais cette impersection a été réparée par les soins du sçavant Jean Albert Fabricius, qui a tiré cet avertissement & les chapitres dont nous venons de parler, d'un manuscrit authentique de la Bibliotheque de Jean-Nicolas Maurocordati, Prince de Walachie, & nous les a donnez en grec & en latin, au commencement

440 EUSEBE, EVESQ. DE CESAREE. CH.VIII. ART. XXI.

de sa bibliotheque des Auteurs, qui ont écrit pour & contre la verité de la Region Chrétienne, in 4°. à Hambourg 1725. Dans cet avertissement, Eusebe montre la necessité, ou du moins l'utilité considerable de son livre de la démonstration, après avoir fait celui de la Préparation Evangelique. On y voit aussi qu'il l'avoit adressé à Theodote, Evêque de Laodicée, le même à qui il avoit dédié ses livres de la Préparation Evangelique. Dans le premier chapitre il explique au long le dessein de son ouvrage. Il promet d'y developper les oracles des Prophétes, touchant Jesus-Christ, & l'Eglise qu'il a fondée & établie en verlant son sang pour elle, de répondre aux objections des Juiss & des Gentils contre notre sainte Religion & ses Fondateurs, & de réfuter leurs calomnies. Il apprend dans le second chapitre quel est le culte que la Religion Chrétienne veut que l'on rende à Dieu, & il y montre que le Payen, ni le Juif charnel, ne rendoient pas à Dieu ce culte qui lui est dû, que cet avantage étoit réservé au seul Chrétien. Il prouve dans le troisiéme chapitre que les loix de Moise ne pouvoient convenir à toutes les Nations, & qu'elles n'étoient même proportionnées qu'à ceux qui vivoient dans la Palestine.

La plus ancienne version que l'on ait faite de l'histoire Ecclesiastique d'Eusebe, est celle de Russin, qui la traduisit en latin, s'assujettisant moins aux paroles qu'au sens, ajoûtant, retranchant & changeant ce qu'il a jugé à propos. Le dixième livre est omis presque tout entier dans cette version, & pour y suppléer l'Interpréte a ajoûté deux livres de sa façon, qui continuent l'histoire de l'Eglise jusqu'à la mort du Grand Theodose; maisils sont mêlez de quantité de faits incertains & sans vraisemblance, bien éloignez du discernement & du bon goût qui se remarque dans l'histoire d'Eusebe. Cette traduction ne laisse pas d'être estimable, tant à cause de la pureté, de l'élegance & de la netteté avec laquelle elle est écrite, que parce que l'Eglise d'Occident s'en est servie presque jusqu'à nos jours, & que fans elle l'histoire d'Eusebe y auroit été peu connue. On l'imprima à Rome en 1476. in fol. à Mantoue en 1479. in fol. à Paris en lettres Lombardes in 8°. revûe & corrigée par Geoffroi Bouffard, mais sans date; à Lyon en 1523. in 8°. à Paris en 1541. in fol. & à Bâle en 1523. 1528. avec l'histoire Tripartite, à laquelle on a ajoûté dans l'édition de 1535, in fol. le dix-septième livre de l'histoire de Nicephore, traduit par un Interpréte inconnu; l'histoire de la persécution des Vandales, par Victor

de Vite, & les cinq livres de l'histoire Ecclesiastique de Theodoret, donnez pour la premiere fois en grec. Elle parut de nouveau à Bâle ayec l'histoire Tripartite, en 1539. & 1568. à Francfort en 1588. & encore à Bâle en 1542. 1548. 1559. 1570. in fol. avec les scholies de Jacques Grinée, & parmi d'au-

tres ouvrages d'Eusebe.

Musculus a donné une nouvelle version latine de l'histoire d'Eusebe, qui fut imprimée avec celle des livres de la vie de Constantin, de l'histoire de Socrate, de Sozomene, d'Evagre, de Theodore le Lecteur, de Dorothée de Tyr, &c. à Bâle en 1549, 1557, 1562, 1611. in fol. Sa maniere de traduire, est courte, claire & litterale, mais en s'attachant trop à la lettre, il s'éloigne en plusieurs endroits du sens de l'Auteur. Après lui Christophorson Evêque de Chicestre, traduisit cette même histoire en latin, avec celle de Socrate, de Theodoret, de Sozomene & d'Evagre. Sa version sut imprimée à Louvain en 1570. & à Cologne en 1570. 1581. avec les notes de Suffride, de Pierre, in fol. & à Paris en 1571. in fol. Outre qu'elle comprend le panegyrique de Constantin, prononcé par Eusebe, en la folemniré de la trentième année du regne de ce Prince, ce qui manque dans celle de Musculus; on la trouve plus exacte, plus correcte, & ayant quelque chose qui approche du stile de Ciceron. Il ne laisse pas d'y avoir plusieurs fautes contre la pureté de la langue, & peu de précision d'ailleurs : l'Interpréte s'est donné la liberté de substituer ses termes à ceux qu'il n'entendoit point. Souvent de deux phrases ou de deux chapitres, il n'en fait qu'un, ce qui en rend la division differente de celle qui est dans le grec: & on a remarqué, que c'étoit pour s'être trop fié à sa traduction, qui n'est pas toujours fidelle, que Baronius est tombé dans plusieurs fautes contre l'histoire. M. de Valois juge qu'il étoit assez versé dans les matieres théologiques, mais peu instruit de la bonne critique, qu'il n'avoit que peu de connoisfance de l'antiquité Romaine, surtout pour ce qui regarde les differents titres des Magistrats Romains; & qu'il se trouve continuellement en défaut, lorsqu'il est obligé de parler du gouvernement civil.

La version de M. de Valois est sans contredit la meilleure & la plus exacte de toutes celles que nous ayons; elle comprend non seulement l'histoire Ecclesiastique d'Eusebe, mais encore son livre des Martyrs de la Palestine, les quatre livres de la vie de Constantin; le discours de ce Prince, intitulé Ad Sanstos,

Tome IV.

442 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE E. CH.VIII. ART. XXI. avec son oraison panegyrique, prononcée par Eusebe en la solemnité de ses tricennales. Le tout est précédé d'une dissertation sur la vie & sur les écrits d'Eusebe; des témoignages des anciens, tant en sa faveur que contre lui; & d'une lettre du celebre M. de Marca, écrite à M. de Valois, touchant la premiere prédication de l'Evangile dans les Gaules. On trouve à la fin de sçavantes notes de l'Editeur, où non content de rendre raison des corrections qu'il a été obligé de faire, & de proposer difserentes leçons tirées des manuscrits dont il s'est servi, il éclaircit plusieurs endroits difficiles d'Eusebe, & confirme ce qui est rapporté dans son histoire touchant les mœurs & la discipline de l'Eglife, en les confrontant avec d'autres endroits des anciens Auteurs. Il y a ajoûté quatre traitez ou dissertations, dont la premiere traite du commencement & du progrez du schisme des Donatistes, jusqu'en l'an 325. Il y éclaircit quantité de points de cette histoire, qui avoient été fort embrouillez jusqu'alors, & y découvre des fautes considerables, dans lesquelles plusieurs historiens étoient tombez. Dans la seconde, il montre que le Martyre de Jerusalem, ou la caverne du Saint Sepulchre, ne faisoit qu'un tout avec l'anastasse, ou l'Eglise de la Résurrection, que Constantin sit bâtir pour honorer le lieu où Jesus-Christ étoit mort, & celui où il étoit résuscité. La troisiéme éclaircit quelques difficultez touchant la version des Septante. La

quatriéme est une critique de quelques martyrologes. Cette version sut imprimée pour la premiere fois à Paris chez Antoine Vitré, l'an 1659. in fol. elle fut renouvellée en 1677. in fol. chez Pierre le Petit, avec quelques changemens, faits sur le manuscrit même de M. de Valois, & quelques additions dans les notes, mais il s'en faut beaucoup que cette seconde édition soit aussi nette que la premiere. On a suivi celle-ci dans la nouvelle que l'on en fit à Mayence, ou plûtôt à Francfort en 1672. in fol. dans celle d'Amsterdam en 1695. in fol. qui au reste n'est qu'une édition imaginaire, n'étant point différente de celle de Francfort, à laquelle on a mis seulement un nouveau titre. Avant M. de Valois on n'avoit encore donné que deux éditions grecques de l'histoire d'Eusebe; la premiere à Paris en 1544. in fol. d'une très-belle impression de Robert Etienne, avec l'histoire de Socrate, de Theodoret, de Sozomene & d'Evagre; la seconde, avec le latin de la version de Christophorson & les notes de Suffride Pierre, à Geneve en 1612. in fol. Elle parut en Alleman de la traduction de Caspar

EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH.VIII. ART. XXI. 443 Hedio, avec l'histoire de Russin, & l'histoire Tripartite, continuée jusqu'en l'an 1545. à Strasbourg chez Jean Hervagg, en 1535, in fol. à Dordrecht Ville de Hollande en 1613, in fol. en langue du pays; en Anglois par Samuel Parker en 1703. Messire Claude de Seissel, alors Evêque de Marseille, & depuis Archevêque de Turin, traduisit en François la version latine de cette même histoire par Russin, & elle sur aussi imprimée à Paris en 1532. in fol. on l'imprima encore en François de la traduction de M.le Président Cousin en 1675. in 4°. Cette traduction paroît trop libre en plusieurs endroits. Les livres de la vie de Constantin que l'on a joints dans les éditions à l'histoire Ecclesiastique d'Eusebe, se trouvent imprimez séparément, à Paris en 1546. in 8°, sans distinction de chapitres, de la traduction latine de Jean Portetius. M. Cousin les a traduits en François, & l'histoire de la délivrance de l'Eglise Chrétienne, par l'Empereur Constantin, à Paris en 1630. in fol. par le Pere Morin, de l'Oratoire, peut passer pour en être une traduction Françoise. Les deux fivres contre Marcel d'Ancyre, & les trois de la theologie Ecclesiastique, contre le même Marcel, ont été traduits en latin par Richard de Mountague, Evêque de Chicestre, & donnez en grec avec cette traduction à Paris en 1628. & à Leipsic en 1688, à la fin des livres de la Démonstration in fol. Dès avant saint Jerôme, il y avoit une traduction latine du livre des pays de la Terre Sainte, mais elle étoit si manvaise que ce Pere a crû devoir en entreprendre une nouvelle. Bonfrerius Jesuite, qui a donné cet ouvrage en grec à la tête de ses sçavans Commentaires sur Jofué, sur les Juges & sur Ruth, imprimez à Paris en 1631. & en 1659. in fol. a eu soin de corriger sur le grec, les endroits de cette version qui s'en éloignent, & sur la version les fautes qu'il y a dans le grec. Il en a fait lui-même une version qu'il fit imprimer avec le grec, accompagnée de belles notes, d'un supplément & d'une table chorographique de toute la Palestine. Le Pere Martianai Benedictin l'a fait réimprimer, tant en grec qu'en latin, de la version de saint Jerôme, après avoir revû l'un-& l'autre sur des manuscrits 3 dans le second rome des œuvres de ce Pere, à Paris en 1699, in fol, Enfin M. le Clerc en a donné une édition plus nette & plus correcte sur celle de Bonfrerius, en y ajoûtant les corrections du Pere Martianai, & la Palestine de Bonaventure Brocard de l'ordre des Freres Prêchans, qui demeuroit dans la Terre sainte vers l'an 1283, elle parut à Amsterdam en 1707. in fol. Jacques Rhenferd a fait de belles &

444 EUSEBE, EVESQ. DE CESARE'E. CH. VIII. ART. XXI. de sçavantes remarques sur cet ouvrage que l'on peut voir dans son traité de Oper. Philologic. pag. 776. & segg. en 1580. Jean Coutier a donné quelques fragmens du livre d'Eusebe, touchant les vies des Prophetes, qu'il a mis à la tête des Commentaires de Procope sur Isaïe, in fol. Les notes sur le Cantique des Cantiques attribuées à Eusebe ont été données en grec fans version par Meursius, & imprimées avec le Polychronius & le Psellas à Leide en 1617. Les opuscules donnez en latin par le Pere Sirmond, ont été imprimez à Paris l'an 1643, in 8°. ensuite dans la Bibliotheque des Peres, de l'édition de Lyon en 1675, tom. IV. & parmi les ouvrages du Pere Sirmond. tom. I. à Paris en 1696, in fol. On trouve un fragment considerable de la lettre d'Eusebe à Constantia, touchant les images, dans les actes du septiéme Concile de Nicée tom. III. Binn, & tom. VII. Labb. M. Boivin l'a fait imprimer plus au long dans fes notes sur Nicephore Gregoras, pag. 795. Elle doit se trouver encore plus complette dans les œuvres de Nicephore, que le Pere Banduri a promis de donner au Public, puisque c'est fur ces Memoires que le Pere de Montfaucon, dans ses préliminaires sur les Commentaires d'Eusebe, sur les Pseaumes, en cite divers passages, qui ne se trouvent ni dans les collections des Conciles, dont nous venons de parler, ni dans M. Boivin. Enfin les canons Evangeliques ont été imprimez à la tête des éditions de plusieurs nouveaux Testamens, & dans les Polyglotes; dans quelques-unes on a mis la lettre à Carpien, qui sert de Préface à ces canons, & dans d'autres on l'a omise. Ils sont l'un & l'autre en grec, à la tête du nouveau Testament d'Erasme & de celui de Robert Etienne en 1550. Jean Milles les a aussi fait imprimer en grec, dans ses Prolegomenes sur le nouveau Testament, à la pag. 70. On les trouve encore imprimez à Venise en 1624, chez Antoine Pinelli, à la tête des Evangiles, in fol,



#### CHAPITRE IX.

Les Acles du martyre de saint Symeon, Archevêque de Seleucie; & de beaucoup d'autres Saints, sous Sapor Roi de Perse.

I. T L y avoit déja long-tems que les Perses avoient embrassé la Foi de Jesus-Christ, lorsque Sapor leur Roi, employa religionChrétoutes sortes de cruautez pour la leur faire abandonner. On Perse avant la croit (p) qu'ils se convertirent dès le premier siècle de l'Eglise, persecution. & que c'est à eux que saint Jean adressa sa premiere lettre, qui portoit autrefois le nom des Parthes. Il est certain au moins que la Religion Chrétienne fleurissoit (q) dans la Perse, vers la fin du second siècle, & que l'autorité de Jesus-Christ leur faisoit mépriser toutes les loix impies, les plus établies dans leur pays. Dans le commencement du troisième, saint Jacques, qui fut depuis Evêque de Nisibe, fit (r) un voyage en Perse pour visiter ces heureuses plantes qui s'élevoient dans la veritable Religion, & en prendre le soin qu'elles meritoient. On trouve (/) un Evêque de Perse nommé Jean, au Concile de Nicée en 325. & ce sut peut-être de lui que Constantin (t) apprit l'état florissant de la Religion Chrétienne dans l'Empire des Perses. La plùpart (") des Chrétiens y renonçoient entierement à la possession de tous les biens de la terre : plusieurs filles consacroient à Dieu leur virginité: & il y avoit dès-lors des Moines d'une vie sainte & édifiante. Constantin écrivit (x) à Sapor pour le prier de prendre soin de ces Chrétiens, & de leur donner des marques de sa bonté.

II. Les Mages (y) qui gouvernoient la Religion chez les Per- Persecution ses, sensiblement affligez de l'accroissement de celle de Je-contre les sus-Christ, & les Juiss naturellement ennemis des Chrétiens Perse, vers & jaloux de leurs progrès, défererent au Roi Sapor Symeon l'an 344. surnommé le Foulon, autrement Jombaphée. Il étoit Archevêque de deux Villes Royales de la Perse, assez proches l'une de l'autre, pour n'avoir qu'un seul Evêque, Seleucie & Ctesi-

Etat de la

Kkk iij

<sup>(</sup>p) Tillemont, tom, 7. hift. Eccl. p. 76. (q) Euleb. lib. 6. Prap. evang. cap. 10. (r) Theodoret. hiftor. Religiof. cap. 1.

pag. 765. tom. 3. (f) Gelas. Cyziq. lib. 2. cap. 27. 35.

<sup>(1)</sup> Euseb. lib. 4. de vita Const. c. 8. 13. ( u ) Sozomen. lib. 2. hist. cap. 9.11, 13,

<sup>(</sup>x) Euleb. ubi suprà.

<sup>(</sup>y) Sozomen. lib. 2. cap. 9.

phon. Le crime dont ils l'accuserent, sut d'être ami de l'Empereur des Romains, avec qui les Perses étoient en guerre (z), depuis l'an 337. & de lui découvrir l'état des affaires du Royaume. Sapor aigri contre les Chrétiens par cette calomnie, commença (a) par les accabler d'impositions excessives, afin de les réduire à une pauvreté insupportable, & commit l'exaction de ces tributs à des hommes cruels & impitoyables. Ensuite il ordonna que l'on fît mourir par le glaive les Prêtres & les Miniftres de Dieu; que l'on abbatît les Eglises; que l'on confisquât leurs trélors au profit du fisc; & qu'on lui amenat Symeon, comme traitre à l'état & à la Religion des Perses. Ce Sapor étoit fils d'Hormisda II. & avoit été fait Roi avant (b) que de naître. vers l'an 310. Car son pere en mourant ayant laissé sa mere grosse, les Perses à qui les Mages avoient persuadé, qu'elle accoucheroit d'un fils, mirent la thiare qui étoit la marque de la dignité Royale, sur le ventre de la mere, proclamerent Roi l'enfant dont elle étoit enceinte, & lui donnerent le nom de Sapor. Son regne fut de soixante & dix ans, & il se rendit celebre par ses guerres contre les Romains, sous Constance & fous Julien. On met (c) le commencement de la persécution qu'il excita contre les Chrétiens, en la septiéme année de Constance, 344. de Jesus-Christ. Nous en avons les actes écrits par Sozomene (d), & tirez sans doute des memoires que les Fideles de Perse, de Syrie & de la Ville d'Edesse en avoient recueillis. Mais il avoue qu'il lui a été impossible de remarquer tout ce qui s'y passa; quels furent les saints Martyrs que cette persécution couronna, d'où ils étoient, comment ils terminerent leurs courses, quels supplices on leur fit souffrir, combien de nouvelles cruautez on inventa contre eux. Mais il dit qu'onfaisoit monter le nombre de ceux dont on avoit conservé les nome, tant hommes que femmes, à seize mille, les noms des autres n'ayant pû être connus, quelque soin qu'y ayent apporté les Historiens, qui écrivoient sur les lieux, parce que le nombre de ceux qui souffrirent dans cette persécution étoit infini. Sozomene remarque (e) qu'en cette occasion, les Juiss n'étoient pas moins animez que les Perfes, contre les Chrétiens, & qu'auf-

<sup>(2)</sup> Libanius, orat. 3. pag. 118. Euseb.

ib. 4. de vita Constant. cap. 56.

(a) Sozomen. lib. 2. cap. 9.

(b) Agathias, lib. 4. p. 135. edit Paris.

1660.

(c) Hieronym. in Chron. ad an. 343.

(d) Sozomen. lib. 2. hift. cap. 9. & feq.

feq.

(e) Sozomen. lib. 2. cap. 9.

firôt que l'édit qui ordonnoit la démolition des Eglises, fut publié, ils s'empresserent à l'executer. Il ajoûte (f) que Constantin ayant en avis de la persécution que les Chrétiens souffroient dans la Perse, en fut entierement affligé, & qu'il écrivit en leur faveur à Sapor. Mais il est visible qu'il se trompe en ce point. Constantin ne dit rien dans sa lettre de la persécution de Sapor, il ne dit pas même que les Chrétiens de Perse en ayent jamais soussert aucune : au contraire, il loue (g) ce

Prince de sa pieté & de sa douceur.

III. Symeon ayant donc été arrêté, fut mené au Roi, chargé de chaînes, & fit paroître en cette occasion sa vertu & son courage. Car ce Prince ne se l'étant fait amener que pour lui faire souffrir divers tourmens, au lieu detémoigner de la crainte, Martyr. pag. il ne se prosterna pas même devant le Roi, comme il avoit accoûtumé, selon l'usage des Perses. Sapor en sut extrémement irrité, & lui en demanda la cause. Symeon répondit: Les autres fois on ne m'amenoit pas enchaîné pour trahir le vrai Dieu: c'est pourquoi je suivois sans résistance la coûtume d'honorer la Royauté: maintenant il ne m'est plus permis de le faire, puisque je viens combattre pour la Religion, & pour la verité. Après qu'il eut ainsi parlé, le Roi lui commanda d'adorer le soleil, lui promettant de grandes récompenses s'il obéissoit, sinon, qu'il le feroit périr, & tous les Chrétiens avec lui. Symeon ne s'étant laissé ni fléchir par les promesses, ni ébranler par les menaces, le Roi commanda qu'on le tînt quelque tems en prison, esperant apparemment qu'il changeroit de sentiment.

IV. Un vieil Eunuque nommé Usthazad, qui avoit élevé le Roi Sapor en son enfance, & qui étoit le premier de sa maison, se trouva assis à la porte du palais, comme on menoit Symeon en prison. Il se seva, & se prosterna devant lui. Symeon lui sit de vifs reproches, & d'un ton de colere, & passa en détournant le visage, parce que Usthazad, qui étoit Chrétien, avoit consenti depuis peu à adorer le soleil. Aussitôt l'Eunuque pleurant, & jettant de grands cris, quitta l'habit blanc qu'il portoit, en prit un noir pour marque de deuil, & demeura assis devant le palais gemissant & fondant en larmes. Helas, disoit-il. que dois-je attendre de Dieu, que j'ai renoncé: puisque dès

S. Symeon confesse la foi devant Sapor. Acta finc. 568. & leq.

Martyre de 3. Uithazad. converti par S. Symcon. Acta finc. Martyr. Ruinart. p. 568,

num trado. Hos pro tua humanitate complettere. Constantin. epift. ad Sapor. apud Euseb. lib. 4. de visa Constans. cap. 9. 6 apud Theodoret. lib. 1. cap. 34.

<sup>(</sup>f) Sozomen. lib. 2. cap. 15. (g) Hos staque Christianos, quandoquidem talis tantusque es, tibi commendo. Hos quandoquidem pieraje excellis, tibi in ma-

à présent, à cause de lui, Symeon mon ancien ami, s'est ainst détourné de moi sans me vouloir parler? Sapor l'ayant appris, envoya querir Usthazad, lui demanda la cause de son deuil, & s'il étoit arrivé quelque malheur dans sa maison? Non, Seigneur, répondit-il, mais plût à Dieu, qu'au lieu de ce qui m'est arrivé je fusse tombé dans toutes sortes de malheurs. Je suis affligé de vivre & de voir le soleil que j'ai adoré en apparence, par complaisance pour vous. Je merite la mort à double titre, pour avoir trahi Jesus-Christ, & pour vous avoir trompé. Ensuite il jura le Créateur du Ciel & de la terre, qu'il ne changeroit plus de sentiment. Le Roi surpris de ce changement si peu attendu, n'en fut que plus irrité contre les Chrétiens, croyant qu'ils l'avoient procuré par des enchantemens. Toutefois la compassion qu'il avoit de ce vieillard, le sit paroître tantôt doux, tantôt cruel, pour tâcher de le gagner. Mais Usthazad protestoit toûjours qu'il ne seroit jamais si insensé que d'adorer la créature pour le Créateur. Alors Sapor revint à la colere & commanda qu'on lui coupât la tête. Comme les bourreaux le menoient, il les pria d'arrêter un peu, parce qu'il avoit quelque chose à dire au Roi: & ayant appellé un des Eunuques, les plus fideles, il le chargea de dire à Sapor: Je n'ai besoin du témoignage de personne pour vous assurer de l'assection avec laquelle je vous ai servi depuis ma jeunesse, & votre pere avant vous : vous en êtes assez informé. La seule récompense que je vous demande, est que ceux qui ne sçavent pas le sujet de ma mort, ne croyent pas que je sois puni pour avoir trahi l'état, ou pour quelque autre crime. C'est pourquoi je vous prie, qu'un Crieur public déclare que l'on fait mourir Usthazad, non comme méchant, mais comme Chrétien; & parce qu'il n'a pas voulu renoncer à fon Dieu, pour obéir au Roi. Usthazad voulut ainsi (h) réparer le scandale qu'il avoit causé, en adorant le soleil: & Sapor lui accorda sa demande, croyant épouvanter les Chrétiens, quand ils verroient qu'il n'épargnoit pas même un Vieillard, par qui il avoit été élevé, & un Domestique si fidele. C'est ainsi que l'Eunuque Usthazad finit glorieusement sa vie le Jeudi veille de la Passion de Notre Seigneur, l'an 344.

Marryre de S. Symeon, & de divers autres, vers

V. Symeon ayant appris dans la prison le martyre d'Ustazad en rendit graces à Dieu, & le lendemain qui étoit le Vendredi Saint, le Roi commanda qu'il mourût aussi par le glaive. Car

ayant

<sup>(</sup>h) Fleuri, hv. 12. hift. Ecel. num. 28. pag. 330.

avant été encore amené devant lui, il avoit parlé très-courageusement de la Religion, & n'avoit voulu adorer ni lui ni le Martyr, page soleil. Le même jour du Vendredi Saint, le Roi commanda que 569. l'on fit mourir aussi cent autres Chrétiens prisonniers; & que Symeon fût éxecuté le dernier après les avoir vû moufir tous. C'étoit des Eunuques, des Prêtres & des Clercs de divers Ordres. Comme on les menoit à la mort, le grand chef des Mages s'avança & leur demanda s'ils vouloient vivre & suivre la religion du Prince, en adorant le soleil. Pas un n'accepta la vie à ce prix; & quand ils furent au lieu de l'éxecution, les bourreaux commencerent à couper les têtes. Cependant Symeon debour au milieu d'eux les exhortoit à la constance, leur parlant de la mort & de la résurrection, leur prouvant par l'Ecriture qu'une telle mort est la véritable vie; que la vraie mort est d'abandonner Dieu par lâcheté; que la mort est inévitable à tous les hommes, puisqu'elle est une suite naturelle de la naissance qu'après cette vie il faudra rendre compte de ses actions; qu'il y en aura une autre où la vertu recevra des récompenses éternelles, & le crime des châtimens qui n'auront point de fin; & que de toutes les bonnes œuvres, la plus excellente est de mourir pour Dieu. Après que les cent Martyrs eurent été éxecutez, Symeon le fut aussi avec Abdechalas & Ananias, tous deux vieillards & Prêtres de son Eglise, qui avoient été pris avec lui, & il'avoient accompagné dans la prison. Pousiques Intendant des ouvriers du Roi étoit présent, & voyant Ananias qui trembloit comme on le préparoit au supplice: Mon pere, lui dit-il, fermez un peu les yeux & prenez courage, vous allez voir la lumiere de Jesus-Christ. A peine eut-il ainsi parlé qu'il fut pris & mené au Roi; & comme il confessa qu'il étoit Chrétien, & parla librement en faveur de la Religion & des Marryrs: le Roi s'en tint offensé, & le fit mourir d'un nouveau genre de supplice. Les bourreaux lui percerent la gorge auprès des tendons, & par là lui arracherent la langue. Sa fille vierge (i) consacrée à Dieu, fut dénancée en même-tems, & executée à mort.

VI. L'année suivante le même jour du Vendredi-Saint, on publia par toute la Perse un Edit de Sapor, qui condamnoit à Chrétiens en mort non seulement les Ecclesiastiques, mais tous ceux qui se 345. confesseroient Chrétiens. On dit qu'il y en eut alors une multi-

Edit gene= ral contre les

570.

Tome IV,

LIL

<sup>(</sup>i) Eodem tempore filia quoque ejus, | comprehensa intersicitur. Act. finc. Martyr. pirgo Deo consecrata , delatione quorumdam \ pag. 570.

### 450 MARTYRE DES SOEURS DE S. SYMEON. CH. IX.

tude innombrable, qui passerent par le tranchant de l'épée. Car les Mages cherchoient avec soin par les Villes & par les Villages ceux qui s'étoient cachez, pendant que les autres se découvroient eux-mêmes, pour ne pas paroître renoncer Jesus-Christ par leur silence; il y en eut plusieurs d'executez même dans le palais: jusqu'à l'eunuque Azade très-cheri du Roi, & dont il fut extrêmement affligé quand il apprit sa mort. Il désendit alors de tuer indifféremment tous les Chrétiens, & se réduisit aux Ecclesiastiques.

Martyre des sœurs de saint Symeon.

VII. En ce même-tems la Reine tomba malade; & les Juiss accuserent les sœurs de l'Evêque Symeon de l'avoir empoisonnée, pour venger la mort de leur frere. Elles étoient deux : l'une vierge sacrée (k), nommée Tarbula ou Pherbutha; l'autre veuve, qui avoit renoncé aux secondes nôces. La Reine crut facilement cette calomnie, tant par la disposition naturelle des malades equi prêtent volontiers l'oreille aux remedes extraordinaires, que par la confiance particuliere qu'elle avoit aux Juifs, car elle étoit dans leurs sentimens, & pratiquoit leurs céremonies. On prit donc les deux sœurs, & avec elles une servante de Tarbula, vierge comme elle: on les mena au palais, & on les mit entre les mains des Mages pour faire leur procès. Le Mauptez, c'est ainsi que l'on nommoit le pontise des Mages, vint les interroger avec deux autres Officiers. Comme on leur parla de l'empoisonnement, dont on les accusoit : Pherbutha répondit que la loi de Dieu condamnant à mort les empoisonneurs comme les idolâtres, elles n'étoient pas moins éloignées de ce crime, que de renoncer à Dieu. Et comme on disoit qu'elles l'avoient fait pour venger leur frere, Pherbutha dit: Hé, quel mal avez-vous fait à mon frere? Il est vrai que vous l'avez fait mourir par envie; mais il (1) vit & regne dans les Cieux. Après cet interrogatoire, on les envoya en prison. Pherbutha étoit d'une beauté rare, & le Mage en avoit été frappé. Il envoya donc secrettement le lendemain lui dire, que si elle vouloit être sa femme, il obtiendroit du Roi sa grace, & celle de ses compagnes: mais elle le refusa avec mépris & indignation, disant

qu'elle étoit (m) épouse de Jesus-Christ, & ne craignoit point

Pag. 571. &

<sup>(</sup> k ) Episcopi soror , nomine Tabula, virgo Deo devota. Ibid.

<sup>(1)</sup> Et quodnam malum frater passus est .... vivit & in calesti regno exultat. Act. finc. Martyr. pag. 573.

<sup>(</sup>m) Deus avertat ne unquam hoc fiat, quoriam semel copulata sum cum Domino meo Jesu Christo, & virginitatem meam ipsi custodio sidomque, & veritatem ei prastare studeo. Ibidem, pag. 573. Ceci est

# S. ACEPSIMAS, ET AUTRES MARTYRS. CH. IX. 45 F

la mort qui la rejoindroit à son cher frere. Deux autres Officiers lui firent faire une semblable proposition, qu'elle rejetta avec la même force. Les Juges firent leur rapport au Roi, comme si les Martyres eussent été convaincues de l'empoitonnement : le Roi ordonna de leur sauver la vie, si elles adoroient le soleil. Comme elles le refusoient, on remit aux Mages à ordonner le genre de mort; & ils dirent que la Reine ne pouvoit être guerie qu'en passant au milieu de leurs corps coupez en deux. On mena donc ces Saintes devant la porte de la Ville: chacune fut atrachée à deux pieux, à l'un par le cou, à l'autre par les pieds; & les ayant ainsi étendues, on les coupa par le milieu avec des sies: puis ayant planté en terre trois grandes piéces de bois de chaque côté de la rue, on y pendit les moitiez de leurs corps. On apporta la Reine dans cette rue, & on la fit passer au milieu de cette boucherie, suivie d'une multitude innombrable de peuples : car c'étoit le jour que le Roi recevoit un certain tribut. Au reste, (n) de couper des victimes en deux pour passer au travers, c'étoit en Orient une ancienne ceremonie, pratiquée dans les alliances, & approuvée même de l'Ecriture. On trouve aussi que les Macédoniens prétendoient 10. purifier leur armée, en la faisant passer entre les moitiez d'une xxxIV. 18. chienne coupée en deux.

VIII. Comme Sapor ne permettoit plus de faire mourir pour la religion que les Ecclesiastiques, les Mages parcourant toute & de quelques la Perse, s'appliquerent à persécuter les Evêques & les Prêtres, autres. principalement dans la province d'Adiabene, dont la plûpart Martyr. pag. des habitans étoient Chrétiens; aussi étoit-elle sur la frontiere 571, des Romains. On prit l'Evêque Acepsimas, & plusieurs de ses Clercs. Ensuite les Mages ayant consulté, se contenterent de la capture du Prélat, & renvoyerent les autres dépouillez de leurs biens. Un Prêtre nommé Jacques, suivit volontairement Acepsimas, & obtint des Mages d'être mis en prison avec lui. Il lui rendoit avec joie les services dont il avoit besoin, à cause de fon grand âge: il pensoit ses plaies, & le soulageoit autant qu'ilpouvoit; car peu après sa prise les Mages le souetterent cruellement avec des lanieres crues pour le contraindre à adorer le

Genef. XV.

Martyre de S. Acepsimas,

tiré des Actes du martyre de ces Saintes, donnez par Bollandus. Sozomene die la chose un peu disseremment. Il raconte qu'un des Mages étant devenu amoureux Pherbutha, lui fit offrir de la fauver, fi elle

vouloit consentir à son desir ; mais qu'elle aima mieux perdre la vie que la virginité. (n) Fleuri, tom. 3. hift. Eccl. liv. 12 num. 19. pag. 335.

# 452 S. MILLE, EVESQUE ET MART. &c. CHAP. IX.

foleil: & comme il ne ceda point, ils le remirent en prison? Deux autres Prêtres Jacques & Aithalas, Azadan & Abdiesu Diacres, étoient aussi en prison pour la foi de Jesus-Christ, après avoir été rudement fouettez par les Mages. Long-tems après le grand chef des Mages parla de ces prisonniers au Roi Sapor, qui lui permit de les punir comme il voudroit, s'ils n'adoroient le soleil. Le Mage leur déclara cet ordre; & comme ils répondirent nettement qu'ils ne trahiroient jamais I. C. il les tourmenta sans misericorde. L'Evêque Acepsimas mourut en perseverant constamment dans la confession de la fois& des Armeniens qui étoient en ôtage chez les Perses, enleverent secrettement ses reliques & les enterrerent. Les autres, quoiqu'ils n'euffent pas été moins tourmentez, vécurent contre toute apparence; & comme ils ne changeoient point de sentimens, on les remit en prison. Aïthalas en étoit : à force de l'étendre en le frappant, on lui disloqua les jointures des bras avec les épaules: ses mains demeurerent mortes & pendantes, en sorte qu'il falloit lui mettre la nourriture dans la bouche.

Martyre d'une multitude innombrable de personnes confacrées à Dieu, vers l'an 345.

Acta finc. Martyr. pag. 571.

IX. Sous le même regne il y eut une multitude innombrable de Prêtres, de Diacres, de Moines (0), de Vierges & d'autres personnes consacrées au ministère de l'Eglise, qui souffrirent le martyre. De ce nombre étoient vingt deux Evêques, dont Sozomene rapporte ainsi les noms: Barbasgme, Paul, Gaddiabe, Sabin, Mareas, Moce, Jean, Hormilda, Papas, Jacque, Romas, Maarés, Ages, Bocre, Abdas, Abdiesus, Jean, Abraham, Agdelas, Sapor, Isaac & Dausas. Ce dernier avoit été pris par les Perses en un lieu nommé Zabdée, & fut alors martyrisé avec Marcebdes Chorévêque, & ses Clercs, au nombre d'environ deux cens cinquante qu'ils avoient aussi pris captifs,

Martyre de 8. Mille, vers l'an 345. Acta finc. Martyr pag. \$72.

X. Le saint Evêque Mille reçût aussi la couronne du martyre dans la même perfécution. Il avoit d'abord porté les armes en Perse; puis il embrassa la vie apostolique, & sut ordonné Evêque d'une Ville du pays. Il y souffrit beaucoup, & sut souvent battu & traîné sans pouvoir convertir personne : de sorte qu'il se retira, donnant sa malédiction à cette Ville. Peu de tems après les principaux de ce lieu ayant offensé le Roi, il y envoya une armée avec trois cens élephans; la Ville fut renversée & réduite

aliorum qui in Ecclesiis ministrabant, & multitudo Presbyterorum, Diaconorum, pro doctrina fidei laborabant, martyrio con-Monachorum & sacrarum Virginum, & summata est. Acta finc. Martyr. pag 371.

<sup>(</sup>o) Sub eodem principatu innumerabilis

# S. SADOTH, ET AUTRES MARTYRS. CHAP. IX. 453

en terre labourable. Cependant Mille s'en alla en dévotion à Jerusalem, portant seulement un sac où étoit le livre des Evangiles. De-là il passa en Egypte pour y visiter les Moines; enfin il souffrit le martyre sous le regne de Sapor; & des Syriens écrivirent sa vie, pleine de miracles.

XI. Le successeur de saint Symeon dans l'Evêché de Seleucie, Manyre de & de Ctesiphon, sut saint Sadoth ou Sadost, c'est-à-dire, ami S. Sadoth, du Roi : en effet, il étoit rempli de l'amour du Roi celeste. Il vingt-huit auassembla ses Prêtres & ses Diacres qui se tenoient cachez par tres, vers l'an la crainte de la persécution, & leur raconta en ces termes un 345. songe qu'il avoit eu : J'ai vû cette nuit une échelle lumineuse Mariyr. pag. qui touchoit au Ciel; au haut étoit le saint Evêque Symcon, 575. dans une gloire immense, & moi j'étois en bas sur la terre. Il m'a dit avec une grande joie: Montez, Sadoth, montez, ne craignez point: je montai hier, vous monterez aujourd'hui. J'ai crû dès-lors être appellé à la confession de Jesus-Christ, & j'ai compris que je souffrirai le martyre cette année, comme il le souffrit l'année derniere. Ensuite il commença à exhorter son Clergé par des paroles tirées de l'Ecriture, à se préparer au martyre, & à souffrir génereusement pour notre Seigneur Jesus-Christ. Le Roi Sapor étant venu cette année à Seleucie, on lui défera Sadoth, qu'il se sit amener avec son Clergé, & d'autres Ecclesiastiques du pays voisin, le tout au nombre de cent vingthuit personnes. On les chargea de fers, & on les mit dans une prison obscure & incommode, où ils demeurerent cinq mois dans de grandes souffrances. On leur lioit les jambes avec des cordes, on leur serroit les épaules & les reins avec des pièces de bois pour les étendre, en forte que leurs os craquoient comme si l'on eût pressé des fagots de bois. En les tourmentant on leur disoit : Adorez le soleil, obéissez au Roi, & vous vivrez. Saint Sadoth répondoit pour tous: qu'ils adoroient le Créateur, & non le soleil qui est son ouvrage; ni le feu que les Perses adoroient aussi. On les menaça de les faire périr misérablement d'une mort funeste, s'ils n'obéissoient à la volonté du Roi; sur quoi ils s'écrierent tous d'une voix: Nous ne (p) périssons point pour notre Dieu, & nous ne mourons point à l'égard de Jesus-Christ. Sa vie éternelle nous vivisie, il nous donne en heritage son royaume. Enfin ils furent condamnez à avoir la tête tran-

<sup>(</sup>p) Non perimus Deo nostro, neque mo-simur Christo ejus. Vivificas nos aterna loco largitur, Acta sinc. Martyr. pag. 576, L11 iii

## 454 S. BADÉME, ABBE' ET MARTYR. CHAP. IX.

chée: & ils s'animerent les uns les autres à la mort. On les mena hors de la Ville enchaînez comme ils étoient; & lorsqu'ils furent arrivez au lieu du supplice, ils benirent Dieu de leur avoir accordé ce qu'ils avoient si fort souhaité, & son Fils unique (q) notre Dieu, de ce qu'il nous a procuré le salut & nous a appellez à la vie éternelle: ils le prierent de les soutenir de sa grace, & de les honorer du baptême de fang. Saint Sadoth ne mourut point avec les autres, mais il fut mené chargé de chaînes en un pays nommé Bethusa, à la ville de Bethlapat ou Bethelabad, où il eut aussi la tête tranchée. L'Eglise honore ces saints Martyrs le vingtième Fevrier, qui fut le jour de l'execution des cent vingt-huit personnes que l'on prit avec saint Sadoth. Sozomene n'a rien dit de leur martyre; mais les Actes que nous en avons dans Bollandus (1) sont bons. Dom Ruinart qui les a mis dans fon Recueil, n'a pas crû devoir y faire entrer ceux de faint Jonas & de saint Barachise, dont Bollandus (1) nous a aussi donné les Actes, sous le nom d'un Isaïe, Chevalier de Sapor, qu'il veut faire passer pour avoir été présent au martyre des deux Saints. Il y (t) répete plusieurs fois qu'on voulut les obliger à adorer l'eau, aussi bien que le feu & le soleil. Les Actes de saint (n) Milese disent de même, qu'on voulur le contraindre à adorer & à reconnoître pour dieux le soleil, le seu & l'eau. Mais ces Actes ne font pas de plus grand poids que ceux de saint Jonas & de saint Barachise. Quoique les Perses missent (x) le soleil, le seu & l'eau au rang des divinitez, on ne voit pas néanmoins qu'ils le soient mis en peine de les faire reconnoître par faint Symeon, par faint Usthazad, par saint Sadoth, & par les autres Martyrs de Perse, dont nous avons des Actes authentiques. Il n'y est question que d'adorer le soleil, qui étoit la divinité principale des Perses.

Martyre de S. Bademe Abbé, vers Pan 375. Aéta finc. Martyr. pag.

XII. Sapor ne cessa de persécuter les Chrétiens qu'en cessant de vivre : car on voit que sur la fin de l'an 375, quelques années avant sa mort, il sit perdre la vie à quarante Chrétiens, que l'on croit être ceux que les Martyrologes Latins disent avoir sousser en Perse, & que l'Eglise honore le dixiéme de

num. r. Ruinart. Acta finc. Mart. p. 575.

(u) Apophtegmat. pat. tom. 1. monum.-Eccl. Grac. Cotelerii, pag. 565.

<sup>(</sup>q) Benedictus es, 6 Deus, qui nos hac gratia dignatus es.... Benedictus etiam. Deus noster, unigenitus Filius tuus bonitatis tux qui nos falvavit, & ad aternam vitam vocavit..... confirma nos coram te in aternum per tuam elementiam, nosque baptismo sanguinis nostri cohonesta. Ibid. (r) Bolland. ad diem 20. Feb. pag. 176.

<sup>(</sup>f) Bolland. ad diem 29. Mart. p. 774. (t) Ibid. num. 3. & 4.

<sup>(</sup>x) Pausanias, lib. 3. pag. 201. edition.

Hanovia, an. 1613. Clemens Alexandrin,
admonit. ad Gentes, pag. 29. & 43,

S. BADEME, ABBE' ET MARTYR. CHAP. IX. 455 Mars. Il fit arrêrer dans le même-tems un homme riche & qualifié de la ville de Bethlapat, nommé Bademe. Cet homme, felon ses Actes qui paroissent avoir été écrits par un auteur contemporain, ayant quitté le monde pour embrasser la vic monastique, avoit distribué tout son bien aux pauvres, & fair bâtir hors de la Ville un Monastere où il faisoit sa demeure, uniquement occupé du foin de plaire à Dieu, & de former dans la vertu ceux qu'il avoit sous sa conduite. Sept d'entre eux furent pris avec lui par ordre du Roi, & mis dans une prison, où durant quatre mois on fit fouffrir à Bademe divers tourmens . & il les fouffrit avec courage. Il y avoit alors en prilon un autre Chrétien, nommé Nersan, Seigneur de la ville d'Arie, qui avoit mieux aimé fouffeir la confiteation de ses biens & la prison, que d'adorer le foleil : mais que la crainte des tourmens avoir enfuite fait fuccomber. Sapor, quoique fort aife de fa chure, ne promit néanmoins de lui rendre ses biens & sa liberté, qu'après qu'il auroit tué Bademe. Nersan accepta ce parti, & ayant été conduit dans la prison où étoit le Saint, il se mit en devoir de le frapper de l'épée qu'on lui avoit donnée s mais fon bras fe roidit. & il devint immobile comme une pierre. Le serviteur de Jesus - Christ ayant envitagé Nersan , lui representa l'énormité de ses crimes, & le compre qu'il auroit à en rendre à Dieux ajoûtant qu'il étoit ravi de fouffrir la mort, mais non de fa main. Nersan, peu touché de ces discours, lui donna plusieurs coupe d'épée, fans lui pouvoir ôter la vie ; en forte que les affiftans admiroient d'un côté la constance du Martyr, qui souffroit sans Le plaindre : de l'autre , se railloient de la lacheté & de la stupidité du bourreau. Nerfan ne jouit pas long-tems du fruit de fon crime; il tomba peu après en divers malheurs. & finit fa vie par l'épéc. Saint Bademe mourut des coups qu'il avoit recus, le

Pag. 606.

Pag. 607;



mort de Sapor, qui arriva vers l'an 379.

huitième jour d'Avril. Son corps, que l'on jetta hors de la Ville, fut chlevé & enterté avec honneur par des perfonnes de pieté. On ne fit pas moutir fes Diféiples, mais on les retint en prifon pendant quatre ans. & ils ne furent mis en liberté qu'après la

#### CHAPITRE χ.

Saint Pacôme, premier Abbé de Tabenne, & Instituteur des Cénobites.

#### ARTICLE PREMIER.

Histoire de sa Vie.

Naislance de S. Pacóme

ad 14. Maii, pag. 287. Vita Patr. lib. 1. p. 114.

I. C AINT PACOME, le premier qui ait composé une Regle, 3 & donné la forme à la vie Cénobitique (y), naquit dans Pacom, vir. la haute Thebaïde, vers l'an 292. Il fut élevé par ses parens dans apud Bolland. les superstitions payennes; mais dès l'enfance il en témoigna beaucoup d'éloignement : il aimoit la pureté, & s'exerçoit à l'abstinence. Un jour ayant goûté du vin offert aux idoles, il le rejetta à l'heure même. Une autre fois ses parens l'ayant mené pour facrifier à une idole qui étoit sur le bord du Nil, sa présence empêcha l'effer des céréntonies prophanes. Ils ne laisserent pas de le faire instruire avec soin dans les lettres & les autres sciences des Egyptiens.

Il est enrole pour servir dans la guerre, en 312.

Acta græca, apud Bolland. ad diem 14. Maii, pag. 16. Bum, 2. 3.

II. A l'âge de vingt ans il fut enrôlé dans les nouvelles levées que Maximin (z) fit faire en 312, pour se préparer à la guerre contre Constantin & Licinius. On le mit avec d'autres sur un vaisseau, & le soir ils aborderent à une ville nommée Thebes ou

(y) On entend par la vic Cénobitique, des maitons faintes, où plusieurs personnes vivent enfemble dans une entiere communauté de toutes choses, sons l'autorité d'une même Regle, & dans la dépendance d'un même Superieur. Tillemont, som. 7. hist. Eccl. pag. 176.

( 2 ) Le texte de la vie de saint Pacôme porte qu'il sut enrôle pour servir dans la guerre de Constantin contre un Tyran, & que Constantin étant demeuré victorieux, Pacôme fut congedié : cette même vie dit que Pacôme avoir environ vingt ans lorsqu'il fut enrôle. Ces deux saits sont insoutenables, si l'on suit l'opinion commune qui met la naissance de S. Pacôme en 293. ear il faudra dire qu'en 312. l'année de son enrôlement, Constantin avoit pouvoir de lever des troupes dans la Thebaide. Nean-

moins il est certain qu'il n'a eu ce pouvoir qu'en 323, après la défaite de Licinius. Pour résoudre cette difficulté, on peut s'arrêter à ce que Rosveyde a mis dans son édition de la vie de saint Pacôme sur l'autorité d'un manuscrit, que ce Saint fot enrole, non par ordre de Constantin, mais lersque Constantin faisoit la guerre à Maximin, ce qui arriva en 312. Saint Pacôme fut enrôle en cette année par ordre de Maximin, qui potledoit alors l'Egypte, & mis en liberté l'année suivante par Licinius qui devint maitre de l'Egypte, & consequemment de la Thebaide, par la défaite de Maximin. Voyez Tillemont, note 2. fur faint Pacome, tom. 7. hift. Eccl. pag. 675. 676. Rolveyd. lib. 1. vit. Patr. pag. 114. O 139.

Diospolis -

Diospolis, dont les habitans informez qu'on menoit ces jeunes gens à la guerre contre leur gré, les affisterent dans tous leurs besoins. Pacôme fut touché de leur charité, & ayant appris qu'ils croyoient en Jesus-Christ Fils unique de Dieu, & que dans l'esperance d'être récompensez en une autre vie du bien qu'ils faisoient en celle-ci, ils s'efforçoient d'en faire à tout le monde, il résolut dès-lors que si jamais il recouvroit sa liberté, il serviroit uniquement ce Dieu qu'ils adoroient. Le jour suivant il continua son chemin, & dans le cours de la navigation, lorsqu'il se sentoit flatté par les plaisirs des sens, il se fortifioit contre la ten-

tation par le souvenir de sa promesse.

III. Maximin étant mort miserablement peu après sa défaite par Licinius, la guerre finit, & Pacôme retourna en Thebaïde. Chrétien, & ensuite soli-Il alla à l'Eglise d'un bourg nommé Chinobosque en la haute taire, en 3132 Thebaïde, où il fut fait Cathecumene, & baptisé peu de tems 314; après. Ensuite il se retira auprès d'un vieillard, nommé Palémon, num. 4.5.6, qui servoit Dieu dans le desert. Celui-ci fit quelque difficulté 7.8. de le recevoir, & lui dit : Que la vie monastique n'étoit pas une chose facile; que plusieurs l'avoient embrassée, & n'avoient pas perseveré; qu'il ne pouvoit le recevoir dans son Monastere, qu'auparavant il n'eût fait quelque penitence dans un autre. Il ajoûta: Confiderez, mon fils, que je ne mange que du pain & du sel, je n'use jamais d'huile, je ne boi point de vin, je veille la moitié de la nuit, & je l'emploie à psalmodier, ou à méditer l'Ecriture Sainte; quelquefois je passe la nuit sans dormir. Ces paroles firent trembler Pacôme. Mais fortifié de la grace de Dieu, il s'engagea à tous ces travaux avec tant de foi, que Palémon qui ne lui avoit parlé que la porte entr'ouverte, la lui ouvrit, & lui donna l'habit monastique. Ils demeurerent quelque tems ensemble, s'occupant à prier, à filer du poil & à en faire des cilices, pour avoir de quoi nourrir les pauvres. Un jour de Pâque, Palémon dit à Pacôme d'apprêter à manger pour la solemnité de la fête, il prit outre l'ordinaire un peu d'huile qu'il mêla avec du sel pilé, & y ajoûta quelques herbes fauvages. Le saint Vieillard après avoir fait la priere s'approcha de la table : mais ayant vû cette huile, il se frappa le front & dit avec larmes: Mon Seigneur a été crucifié; & je mangerai de l'huile? Et il ne put jamais s'y résoudre.

IV. Saint Pacôme s'étant un jour avancé assez loin de sa cel- Il reçoit or-dre de bâtir Jule, en un lieu nommé Tabenne, comme il y étoit en prieres, un Monasser il entendit une voix qui lui dit : Demeure ici Pacôme, & fais à Tabenne.

Tome IV.

Mmm

Ibid. num. 7. 8. pag. 18.

y un Monastere; car plusieurs te viendront trouver pour leur falut, & tu les conduiras suivant la régle que je te donnerai. Aussitôt un Ange lui apparut, & lui donna (a) une table où étoit: écrite cette régle qui y fut observée depuis. Il communiqua cette vision à saint Palémon, & le pria de passer avec lui jusqu'à Tabenne, Ils y bâtirent une petite cellule, & y demeurerent ensemble pendant quelque tems. Avant que de se séparer, ils. se promirent de se visiter l'un l'autre chacun une fois par an, ce qu'ils executerent jusqu'à la mort de saint Palémon, qui arriva quelque tems après. Jean frere de Pacôme & son aîné, qui s'étoit fait Chrétien, vint le trouver à Tabenne, & y mourut après. y avoir vêcu dans de grandes austeritez. Ainsi Pacôme se trouva seul, mais assuré des promesses de Dieu, s'il s'occupoit à bâtir un Monastere assez spacieux pour recevoir une grande multitude, un jour étant allé dans une isle du Nil, qui étoit proche de Tabenne, & s'y étant mis en prieres pour demander à Dieu. de connoître sa volonté, un Ange s'apparut à lui & lui dit par trois fois: La volonté de Dieu est que vous serviez les hommes pour les réconcilier avec lui : après quoi il disparut. Saint Pacôme ainsi assuré de ce que Dieu demandoit de lui, commença à recevoir ceux qui se présentoient pour embrasser la vie Monastique.

Il reçoit ceux qui se présentent à son Monastere.

Acta græca. num. 15. 16. 37. 18. p. 19. V. Les trois premiers qui vinrent le trouver furent Psentaëse; Sur & Psois. Pecuse, Corneille, Paul, un autre Pacôme, & Jean vinrent ensuite, & il eût bientôt jusqu'à cent disciples. Il les animoit à l'observance réguliere, autant par ses exemples que par ses paroles. Compatissant à leurs peines avec une affection paternelle, exerçant de ses propres mains les œuvres de missericorde envers les Vieillards, les malades & les enfans. S'il se présentoit quelque Ecclesiastique, il le recevoit avec honneur, particulierement ceux qui avoient été ordonnez Prêtres

quondam faclum est Manoë & uxori ejut; cum de Samjenis sutura nativitate sunt admoniti. Ita autem edixit Angelus: Det voluntas est, su servias hominium generi, ipsos ei concihando..... at ipse qua sacla erans attentius secum, ac vocem pracipue illam ter repetitam cogitans, nihilque amplius de veritate ejus Deique beneplacito dubius, excipere capit omnes quicumque monastica vita solunto accensi ad eum accedebant spud Bolland. pag. 301. in vita latina Pacomii, tom. 3. May.

<sup>(</sup>a) Et protinus apparuit Angelus Domini deserens et tabulam in qua erat omnis forma institutionis.. Pachom, vit. ex versione Dionysu exigui. Il n'est point parle de cette Table dans la vie de saint Pacôme, donnée par Bollandus, & qui a été écrite par un Auteur qui avoit conversé avec les Disciples de ce Saint; mais il dit, qu'un Ange lui étant apparu, lui prescrivit les Réglemens qu'il devoit saire observer à ceux qui se mettroient sous sa conduite: Angelus si à Domino apparuit nen aliter ac

S. PACOME, ABBE' DE TABENNE. CH. X. ART. I. 409 par des Evêques Catholiques, aimant mieux avoir des Prêtres

dans son Monastere que d'en faire venir des Villages voisins. Il y admettoit aussi des Prêtres sortis d'un autre Monastere, & leur permettoit la célebration des divins Mysteres, quand il étoit assuré de leur ordination & de leur probité. Il commit aux plus anciens après lui le soin de tout ce qui étoit nécessaire aux freres & aux étrangers : & lorsqu'il arrivoit que celui qu'il en avoit

chargé étoit absent, il faisoit seul ce qui étoit à faire.

VI. Outre l'Eglise de son Monastère, il en sit bâtir une dans le Village, de l'avis de Serapion, Evêque de Tantyre, afin fonctions de que les bergers des environs pussent s'y assembler le Samedi & Lecteur dans une Eglite de le Dimanche, pour y entendre la parole de Dieu. Pacôme la campagne. leur lisoit lui-même les saintes Ecritures, ce qu'il faisoit avec Patr. p. 122. tant de modestie & de recueillement, qu'il paroissoit être plû- cap. 26. tôt un Ange qu'un homme. Plusieurs touchez de ses vertus, Acta graca: apud Bolland. renoncerent à l'idolâtrie; & reçurent le Baptême. Ses Religieux num. 20. pagl'accompagnoient quand il alloit à cette Eglise : & il continua 30. d'y faire les fonctions de Lecteur, jusqu'à ce que l'Evêque eût ordonné un Prêtre pour la desservir.

VII. Dans le tems que saint Athanase faisoit la visite des Il reçoit Eglises de la haute Thebaide, vers l'an 333. il arriva en re- vers l'an 333. montant le Nil par bateau, jusqu'à Tabenne. Saint Pacôme alla au-devant de lui avectous ses Religieux, & ils reçurent ce saint apud Bollande Archevêque avec une grande joie, chantant des Hymnes & des Pseaumes. Mais saint Pacôme se cacha au milieu d'eux, sans se présenter à lui, parce qu'il sçavoit que Serapion, Evêque de Tantyre, avoit souvent parlé de lui à saint Athanase, comme d'un homme admirable, & d'un vrai serviteur de Dieu; & qu'il l'avoit même prié de l'ordonner Prêtre & Superieur de tous les Solitaires du Diocèse de Tantyre.

VIII. Le Monastere de Tabenne se trouvant trop petit à canse du grand nombre de Disciples que Dieu envoyoit à saint d'autres Monalteres, vers Pacôme; il en bâtit un second en un Village abandonné, nom- l'an 336. mé Proou, dans le Diocèse de Diospolis, où il établit sa de- Acta graca, apud Bolland. meure ordinaire; l'œconome general de tous les Monasteres num. 38. pag. y résidoit aussi, & c'étoit-là que tous les Religieux se rassem- 34. 45.60.65. bloient à Pâques, pour celebrer cette fête avec le Saint. On y tenoit encore l'affemblée generale du mois d'Août. Quelque tems après l'établissement de ce Monastere, & vers l'an 336, un Vieillard nommé Eponyme, qui avoit tous sa conduite quelques solitaires, vint prier saint Pacôme d'accepter son Mona-

stere, appellé de Chenobosque. Il l'accepta & y mit quelques-uns de ses Religieux pour y vivre avec les anciens, sous la conduite d'un œconome nommé Orfise. Il mit aussi un de ses disciples, nommé Corneille, superieur dans le Monastère de Moncose ou Mocanse, dont il s'étoit chargé à la priete de quelques anciens Solitaires qui y demeuroient: & y bâtit une Eglise la plus belle qu'il pût avec des aîles, des pilastres de briques & divers autres ornemens. Mais il s'en repentit ensuite & obligea ses freres de tirer les pilastres de l'Eglise avec des cordes attachées au haut, enforte que tous demeurerent panchez ou tortus. On rapporte vers le même tems la fondation de cinq autres Monasteres, par les soins de saint Pacôme, sçavoir de Tasé, de Pane, de Thebeu, de Tilmen, de Pichnum ou Pachnum. Il bâtit celui de Pane près de la Ville de ce nom, à la priere d'Arée, Evêque du lieu. Celui de Tilmen étoit dans le même Diocèle.

Sa sœut vient pour le voir, Monastere. Acta graca, apud Bolland.

IX. La sœur de saint Pacôme, informée de ses vertus & de li lui bâtit un la sainteré de sa vie, vint à son Monastere pour le voir. Il lui fit dire par le portier: Ma sœur, vous sçavez maintenant que je suis en vie & en santé: allez en paix & ne vous affligez pas de p, 30.31.32. ce que je ne vous vois point des yeux du corps: si vous voulez suivre ma maniere de vie, pensez-y bien, & si je vois que ce soit une résolution ferme, je yous ferai bâtir un logement où yous pourrez demeurer avec bienséance, & je ne doute point que par votre exemple, le Seigneur n'en attire d'autres. La sœur ayant oui ces paroles, pleura amerement, & touchée de componction, elle se résolut à servir Dieu. Saint Pacôme lui six donc bâtir un Monastere éloigné du sien, le Nil entre deux, & en peu de tems elle devint la superieure d'un grand nombre de filles qui suivirent son exemple. On voit par Pallade qu'elles étoient quatre cens vers l'an 420. La Congrégation de Tabenne se trouva donc composée de dix Monasteres, du vivant de saint Pacôme; de neuf d'hommes, & d'un de filles, tous dans la haute Thébaïde.

Son voyage peche qu'on ne chante

X. Dans un voyage qu'il fit à Pane il rencontra, en faisant Pane. Ilem- la visite des Monasteres qui étoient sur sa route, le convoi funebre d'un Religieux, qui avoit passé sa vie dans une grande pour un mort. négligence. Tous les freres du (b) Monastere assistoient à ces

folemni Pfalmorum cantu : amici quoque 🗗 parentes fratris demortui funeribus intererant. Simul autem atque fanclum Pacho-

<sup>(</sup>b) Proficifcenti Pachomio, frattis nescio cujus , codem in monasterio defuncti, oblatum est per viam funus, comitantibus titud unever fix monasterii fratribus, cum | mium ad fefe venientem à longo observaruns

funerailles en chantant des Pseaumes, & ils étoient suivis des parens & des alliez du défunt. Avant appercu faint Pacome, ils lib. 1, cap. 29. s'arrêterent . & quand il fut arrivé ils le prierent de faire l'araifon pour le mort. Il pria, mais il fit cesser le chant des Pieau- ad diem 14. mes . & brûler devant tout le monde les habits magnifiques Maii, Pag. 53. dont on avoit couvert le mort. Il défendit d'offrir pour lui le Sacrifice, & ordonna qu'on l'allat enterrer dans l'un des sepulchres qui étoit sur la montagne. Les assistans supplierent le Saint de permettre au moins qu'on chantat des Pfeaumes à l'ordinaire. Mais il répondit que ces honneurs qu'il n'avoit point meritez. ne feroient qu'augmenter ses peines : au lieu que l'ignominie qu'il lui faifoit fouffrir , pourroit lui procurer quelque peu de repos, & servir de quelques satisfactions pour ses pechez. Car Notre-Seigneur, dont la bonté est infinie, cherche les occafion's de nous en donner des marques, en nous remettant (c) nos pechez, non seulement en ce monde, mais austi en l'autre. C'est pourquoi il dir dans l'Evangile : Le prehé de celui qui aura Manh. XII. blaspheme contre le Saint-Esprit, ne lui sera point pardonne, ni en ce monde ni en l'autre. Faisant voir clairement, qu'il y a quelques pechez qui peuvent par les prieres être remis en l'autre. A son arrivée à Pane, l'Evêque le recut avec grand respect, & pour marquer la joie qu'il avoit de le voir , il ordonna une fêre

Vira Perr Adagraca, oud bolland.

XI. Saint Paome étant de retour à Tabenne y tomba malade vers l'an 346. Dans la crainte qu'il n'en mourut, ses prin- Concile de cipaux disciples s'assemblerent auprès de lui, résolurent de choisir 348 Sa mort, un chef à leur Congrégation , & ils presserent saint Theodore Bolland. Acta de se charger de ce soin. Mais il le refusa d'abord & n'y con-

Il affifte app Latople . en grava, pog-42. & leg. Pailad hift, Laufiac. cap.

fraires . in terram depoluerunt feretrum . ut einm advenifes vir fantlis , finas fuper defuntle preces perfeiverer. Subfiftebans erge fratres , atome una cum fecularibus . Pfalmor decunrabant. Adveniens deinde beatur Pacinomius cum airquandiu arationi vacaffee , frarribus edixu ne amplius Plalmas pro defuntto concinerent, sum verò veftes defundi: ( La traduction de Denys le Petit porte : veftimenta fplendida quibus involutus erat ) in medium afferri calque in confeellu omnum cremari pracepii; que fallo cadaver solli , & abfque ulla pfalmodia terra manders volus. At vero fraires ejus & propinqui ad pedes Packomii fe abjictentes , firmmit contendebant precibus , ut non fine folito Pfelmorum cantu mortuut fepeliretur, quot tamen Pachomius non audits. Paralipomena de fantlis Pachomio & Theodore, rom. 3. Mais apad Bolland, pag. 336. O. in append. pag. 53.

(c) Fons enim bonitatis Deus noffer exiflens occasiones quaris , per quas opulenta super nor dona pieratit fua effundat , remittat nobis peccata non folum in hoc faculo, Dionysii Exigui. Eam ob rem rogo vos ut si cruciatus defuncti cupitis reddere leviores , fine Pfalmir eum fegultura manderie : poffer enim Deus cum bonus fu er mifericors, ob hanc es fallam ignominiam requiem auguam eidem prabere, Paralipone, de SS, Pachomio Throdoro , rom. 3. Maii , agud Bolland, pag. 336.

Mmm iii

sentit qu'avec peine. Cependant la santé de saint Pacôme se rétablit, & il fut appellé à une assemblée d'Evêques & de Moines qui se tint dans l'Eglise de Latople, vers le commencement de l'an 348. Le don qu'il avoit reçu du discernement des esprits, & les visions dont Dieu l'avoit souvent favorisé, lui avoit suscité des ennemis, & ce sur pour rendre compte de sa conduite, qu'il fut cité à ce Concile. Il s'y justifia d'une maniere qui fit admirer son humilité & ses autres vertus. Car il ne louoit en lui-même que la teule grace de Dieu. Il se retira ensuite avec les freres qu'il avoit amenez avec lui, & s'en alla à son Monastere de Pachnum, qui n'étoit pas éloigné de Latople. On croit que ce fut vers ce tems-là, que saint Macaire d'Alexandrie, ayant eu connoissance de la vie sainte des Religieux de Tabenne, sit quinze journées de chemin pour venir se rendre disciple de saint Pacôme. Ils passerent ensemble le Carême dans de grandes austeritez. Après Pâques la maladie se mit parmi les Moines de Tabenne; il en mourut un grand nombre, & faint Pacôme entre autres, le quatorzième du mois que les Egyptiens appellent Pacon, c'est-à-dire, le neuviéme jour de Mai, l'an 348. qui étoit le cinquante-septiéme de son âge, & le trente-cinquième de sa retraite. Son corps sur enterré le lendemain sur la montagne voisine de son Monastere.

Graces furcordées à S. Pacôme. Lib. I. vita Patr. cap. 46. Bolland. Act. graca, p. 19. mum. 27. Lib. 2. vita

Bolland. A.a.

græca, pag.

32.33.

XII. Sur la fin de sa vie, il avoit obtenu de Dieu le don des parurelles ac- langues, ensorte que, quoiqu'il n'eût jamais appris le grec, ni le latin, il parloit l'un & l'autre avec beaucoup de pureté. Entre plusieurs miracles qu'on raconte de lui, celui-ci est remarquable. Un homme ayant vû saint Pacôme à la porte du Monastere, accourut de loin se jetter à ses pieds, le priant de délivrer sa fille du démon. Il le laissa à la porte, & étant entré, lui fit dire Patr. cap. 36. par le portier : Nous n'avons pas coûtume de parler aux femmes, mais si vous avez quelque habit de votre fille, envoyezle moi, je le benirai & je vous le renvoyrai : me confiant en Jesus-Christ, qu'elle sera délivrée. On lui apporta donc une tunique de la fille, mais il la regarda d'un œil severe, & dit: Cet habit n'est pas à elle. Le pere assuroit le contraire, & saint Pacôme ajoûta: Je fçai bien (d) qu'il est à elle; mais elle avoit

> (d) Est quidem illa filue tua tunica, sed iofa non servat castitatem cum virginitasem sit professa .... sancle itaque promittat fore ut majori inposterum se diligencia ab omni immundicia puram servet, idque co-

ram Deo qui promissiones sibi faltas numquam non audit : fic fiet ut Dei ejusdem misericordia filiam tuam sanam habeas atque incolumem. Filia ergo sua in examen vocasa indignans simul ac mærens paser ip-

consacré à Dieu sa virginité, & ne l'a pas gardée: c'est pourquoi j'ai dit, que ce n'étoit pas là son habit. Qu'elle vous promette en la présence de Dieu, de vivre désormais dans la continence, & Jesus-Christ la guerira. Le pere affligé examina sa fille, qui lui confessa sa faute, & lui promit avec serment de n'y plus retomber. Alors saint Pacôme pria pour elle, & lui envoya de l'huile qu'il avoit benite. Sitôt qu'elle en eût été ointe elle fut guerie. Un autre homme ayant un fils possedé, vint trouver saint Pacôme, qui lui donna (e.) un pain beni, lui recommandant soigneusement d'en faire toujours prendre un peu au possedé avant ses repas. Le pere lui en donna; mais le démon ne lui permit pas d'en goûter : & ayant devant lui d'autres pains, il en remplit ses mains & commença d'en manger. Le pere rompit le pain beni en petits morceaux, qu'il cacha dans des dattes, dont il avoit ôté les noyaux, & ne donna autre chose à manger à son fils que ces dattes : mais le possedé les ouvrit, jetta les morceaux de pain, & ne touchant pas même aux dattes, il ne vouloit rien manger. Le pere le laissa plusieurs jours sans nourriture. Enfin pressé de la faim, il prit du pain beni, s'endormit auffitôt & fut délivré du démon.

#### ARTICLE IJ.

# La Régle de saint Pacôme.

I. L A Regle de saint Pacôme sut d'abord écrite en Egyptien; Regle de qui étoit la langue naturelle du pays, où il avoit pris naisfance. On la traduisit depuis en grec, & nous en avons encore latin par fains aujourd'hui des extraits considerables en cette langue, dans Jerôme.

fius mei confessione peccati labem cognovit, ac simul pronussum ab ea accepu quo nihil in posterum ab ea ejusmodi perpetratum iri fancte pollicebarur. Tunc Pachomius oleum benedictione sua consecratum misst ad parrem : qui filiam suam eodem ubi perunxit nihil in fide hasteans, sanuati mox pristina videre meruit restitutam. Vita Pacchmii, apud Bolland. 10m. z. Maii, pag. 308.

(e) Quidam alius filium suum à molestissimo genio vexaium adduxis rogans ut Sanaretur. Panemque ab eo qui erat ad januam accipiens cum mandato ut eum commmueret esuriente damoniaco, frustum ejusdem panis homini porrexit. Sed nec attingere eum energumenus voluit, cum ex alist panibus avidiffine comederer, mala deinde punica, & viridis coloris cafeolos aperiens, panis benedicti micas iis immiscuit ut nescius saltem damoniacus ex eo sumeres : sed cum vesci capisset aperuiserque cibos appofitos , omnia panis beneditis ji uftuta abjecut , ne minimum quidem ex iis gustans. Que mobrem biduo eum jejunum manere voluis donec viribus fermè destitueretur; quo elapso pultem coxit triticeam, cui dictum jam supe panem immiscuie quem benedicto insuper oleo intinxit. Continuo autem quieti sese iradens energumenus altum capis dormo e, cujus parens non diu post ad Monasterium rediens , Deumque laudans , de recuperata à filio sanitate nuntuum ipso attulut. Ibidem, pag. 308.

Bollandus: Le Prêtre Sylvain ayant reçu cette régle d'Alexandrie avec les préceptes de saint Theodore & d'Orssie, écrits en Egyptien, & déja traduits en grec, envoya toutes ces pieces à saint Jerôme, le priant de les mettre en latin. Leonce aussi Prêtre, lui fit la même priere, avec quelques autres freres qu'on lui envoya exprès. Ensorte qu'il ne put resuser un travail si utile aux Solitaires d'Egypte, particulierement à un grand nombre de Latins, qui demeuroient dans les Monasteres de la Thebaïde, & dans celui de la Penitence, près d'Alexandrie, qui n'entendant ni le grec, ni l'Egyptien, étoient privez de la lecture des ouvrages de ces trois anciens. Il crut même que cette traduction ne seroit pas inutile à la vierge Eustochie, fille de sainte Paule. Il y travailla vers le commencement de l'an 404. peu après la mort de sainte Paule, arrivée le 26. de Janvier de cette année, & dans le tems qu'il la pleuroit encore. C'est ce qu'il témoigne lui-même dans une lettre qu'il mit à la tête de sa traduction. Il y donne aussi un précis des usages qui s'observoient dans les Monasteres de saint Pacôme, & ce qu'il en dit a été consideré dans la suite comme une régle particuliere. à qui l'on a donné le nom de saint Jerôme. Il y rapporte, mais fur un bruit commun, qu'un Ange avoit donné à faint Pacôme, à Corneille & à Syr, une manière mystique de s'exprimer, soit de vive voix, soit par écrit, par les lettres de l'alphabet grec.

Varietez dans les diveries éditions qu'on en a faites.

II. Holstenius nous a donné la régle de saint Pacôme de la traduction de saint Jerôme, dans le recueil des anciennes régles, fait par saint Benoît d'Aniane. Elle est beaucoup plus longue & fort différente de celle qui est rapportée par Pallade. Mais il y a dans celle-ci des réglemens qui ne se trouvent point dans celle que saint Jerôme a traduite. Dans l'édition de Holstenius, elle est divisée en 194. articles, qui depuis le 142. sont interrompus par de nouveaux titres & de nouveaux sommaires: ce qui fait conjecturer que ce sont des pieces détachées les unes des autres, qui ayant été trouvées en divers endroits, ont été mises de suite par saint Benoît d'Aniane. On voit en effet par les contrarietez qui s'y rencontrent, que tous ces réglemens ne peuvent être d'une même main. Car le 156, ordonne que le Prevôt du Monastere sera deux instructions par semaines : & le 21. dit qu'il doit en faire trois. Le 182, porte que si le Prevôt est absent, son second fera toutes choses au lieu de lui: & le 115. dit qu'en ce cas, ce sera le Prevôt d'une autre maison qui tiendra sa place. III.

III. Il y a dans la régle de saint Pacôme imprimée au quatrieme tome de la Bibliotheque des Peres, un article particu- point parlé

Il n'y étois des Vierges,

lier qui regarde la conduite des Religieuses, C'est le 82, comme il n'étoit point attribué à saint Pacôme dans le manuscrit dont Holstenius s'est servi, il ne l'a pas inseré dans la régle de ce Pere, mais parmi celles des Vierges, à la suite d'une dont l'Auteur est inconnu. Ces paroles qui sont au commencement de la Régle de faint Pacôme, dans la Bibliotheque des Peres & au huitième article dans l'édition de Holstenius : Ce font ici les préceptes de vie donnez par les trois anciens, ont été ajoûtées après coup, & se rapportent visiblement, non à la seule régle de faint Pacôme, mais aussi aux préceptes de faint Theodore & d'Orfife, & à diverses autres pieces que faint Jerôme traduisit en même-tems, & qui ont été miles de suite par ceux qui les ont recueillies. Je sçai que quelques (f) critiques font difficulté d'attribuer ces traductions à faint Jerôme, & qu'ils ne le crovent point auteur de l'épitre qui est sous son nom à la tête de la régle de faint Pacôme. Les raisons qu'ils en donnent, sont que ce Pere ne se les attribue point dans son catalogue des hommes illustres, où il fait le dénombrement de ses écrits & de ses traductions, & qu'il n'y donne point à faint Pacôme de rang parmi les Ecrivains Ecclefiastiques, quoiqu'il le donne à faint Antoine. Mais il est à remarquer que saint Jerôme acheva son catalogue des Auteurs Ecclefiaftiques, en la quatorzième ( e ) année de l'empire de Theodose qui étoit la 392. de Jesus-Christ, & qu'il ne travailla à la traduction des écrits de faint Pacôme, de faint Theodore, & d'Orfife, qu'après la mort de fainte Paule. mere d'Eustochie, arrivée le 26. Janvier de l'an 404. de Jefus-Chrift, le dixiéme du regne d'Arcade. Il y a néanmoins quelques articles, à la fuite de la régle de faint Pacôme, qui ne paroissent pas avoir été traduits par saint Jerôme, particulierement celui qui conseille de hair (b) le monde, & tout ce qu'il contient, comme aussi tout repos corporel. La traduction latine de cet endroit n'est pas digne de saint Jerôme.

IV. Nous lifons dans Gennade (1) que faint Pacôme écrivit . Si S. Pact. fa régle fur ce que l'Ange lui avoit appris & dicté. L'Auteur de Regle d'un la vie de ce Saint va plus loin, & dit que l'Ange qui lui appa- Ange.

<sup>(</sup>f) Samuel Bainage, ad an, 127, 10m. 3. Annal. pag. 738. (g) Hieronym. in Caral. cap. 135. Tome IV.

que in es funt. Odianus eciam omnem requiem corporalem. Cod. Regul. pag. 53. (i) Gennad, de Script, Eccl. cap. 7.

rut à Tabenne, lui donna une table sur laquelle étoit écrite la forme de vie qu'il devoit prescrire à ses Disciples, & qu'ils observerent en esset. Ce fait est confirmé par Pallade, (k) qui ajoûte que cette table étoit d'airain : Sozomene (1) dit aussi & Nicephore après lui, que l'Ange donna une table à faint Pacôme, & qu'elle se conservoit encore de son tems à Tabenne. Mais il ne fonde tout ce qu'il rapporte de faint Pacôme, & de sa régle, que sur une tradition incertaine. Si cette table éxistoit encore du tems de Sozomene, pourquoi Cassien n'en dit-il rien, lui qui étoit fort informé de ce qui se passoit à Tabenne, qui parle avec éloge de la vie & des instituts des Solitaires qui y demeuroient? Il ne dit pas même que leurs pratiques ayent eu un Ange pour auteur. Pallade qui avoit été sur les lieux dans le fiecle même où l'on suppose que cette table, si digne de sa curiosité, sut apportée du Ciel, ne dit pas néanmoins qu'il l'ait yûe. Cependant il rapporte ce qui y étoit écrit; & c'étoit l'occasion de dire qu'il avoit fait cet extrait sur l'original même. Saint Orsise cite souvent la régle de saint Pacôme son maître, & il en releve le mérite. Mais il ne dit nulle part qu'il l'ait reçue d'un Ange: ce qu'il pouvoit mieux sçavoir qu'un autre, & ce qu'il n'auroit pas dû taire. On voit (m) par le texte grec de la vie de saint Pacôme, qu'un de ses amis intimes nommé Denys, qui étoit Confesseur, Prêtre & œconome de l'Eglise de Tantyre ayant témoigné ne pas approuver que saint Pacôme ne sît pas manger les Hôtes au refectoire, ce Saint ne s'excusa point fur ce que l'Ange l'avoit ordonné ainsi, comme il l'est en esset dans la régle que Pallade dit avoir été apportée par l'Ange; mais sur ce qu'il avoit vû souvent des Novices peu formez, ensorte que les Hôtes auroient pû être blessez de leurs imperfections. L'article de la régle de saint Pacôme , qui défend de donner à manger aux Hôtes, est donc fondé sur l'experience & non sur aucune loi reçûe du Ciel. Il en faut dire autant de divers autres réglemens que ce Saint a pû aisément faire de luimême, fans un secours surnaturel & extraordinaire.

Ce que conrient la Regle donnée par Pacome.

V.Quoi qu'il en soit, voici ce que contenoit la régle que saint Pacôme reçut de l'Ange, selon Pallade, Sozomene & l'Auteur l'Ange à faint de sa vie. Il étoit permis à chacun de boire, de manger, de

<sup>(</sup> k) Pallad, hift. Laufiac, cap. 38. (m) Acta grac. apud Bolland. ad 14, (1) Sozomen. lib. 3. cap. 14. Nicephor. Man 32. lib. 9. hift. cap. 14.

jeuner & de travailler, à proportion de ses forces. Ils logeoient Pallad. hift. trois à trois en différentes cellules; mais la cuisine & le réfec- Lausiac. cap. toire étoient communs. Ils y mangeoient en silence, leurs capuces abbaissez pour ne point se voir les uns les autres. Leur lib.3. cap. 14. habit étoit une tunique de lin, sans manches, mais avec un capuce. Ils portoient une ceinture: & dessus la tunique une peau de chevre blanche, qui couvroit les épaules. Ils gardoient l'une & l'autre en mangeant & en dormant. Mais lorsqu'ils s'approchoient de la Communion, ce qui arrivoit tous les premiers & derniers jours de la semaine, ils ôtoient leur ceinture & leur habit de peau appellé Melotés, ne gardant que la tunique de lin. Les Moines d'un autre institut ne mangeoient point avec ceux de Tabenne, & n'entroient point dans leur Monastere. Mais celui des freres, qui par les devoirs de sa charge étoit obligé d'aller dehors, n'étoit pas astreint à cette loi. Les Novices étoient trois ans sans étudier les choses de plus grande perfection, se contentant de travailler avec simplicité aux ouvrages qui leur étoient ordonnés. Tout le Monastere étoit divisé en vingt-quatre troupes, dont chacune portoit le nom d'une des lettres de l'alphabeth grec : avec un rapport secret aux mœurs de ceux qui la composoient. Les plus simples, par exemple, étoient rangez. fous l'Iora, les plus difficiles à conduire sous le Xi, afin que l'Abbé pût aisément s'informer de l'état de chacun, en interrogeant les Superieurs par ce langage mysterieux, qui n'étoit connu que des plus spirituels. Ils faitoient douze oraisons le jour & douze la nuit : & avant que de faire la priere qui précede le xepas, ils chantoient un Pfeaume.

VI. La régle de saint Pacôme, telle que nous l'avons dans Holstenius & dans Bollandus, est beaucoup plus ample & plus la Regle de détaillée, que celle dont nous venons de parler. Il y avoit dans S. Pacome. chaque Monastere un Superieur pour le gouverner en l'absence Regul. edit. de l'Abbé ou du Superieur general de la Congrégation. On Paris. ann. donnoit à ce Superieur, le titre de pere & d'occonome : & il 34. & seq. avoit sous lui un second pour suppléer à son défaut; les Mo- Acta græca, apud Bollande nasteres étoient partagez, chacun en plusieurs maisons ou fa- addiem 14. milles, composées d'environ trente ou quarante Religieux, cha- Maii, pag.29. cune avoit un Prevôt avec un second pour l'aider, & trois ou 30. & seq. in quatre unies ensemble avoient le nom de Tribu. Ceux qui fai- Distribution foient le même métier étoient tous dans la même famille, & ils des Monastealloient tous ensemble à leur ouvrage. Les familles se succe- les, doient les unes aux autres dans les services communs. La pre-

Analyse de

miere étoit chargée du soin de la table & de la cuisine; la secondo des infirmeries; la troisième des portes, de recevoir les survenans, & d'instruire les postulans jusqu'à ce qu'ils eussent reçû l'habit. Les autres familles étoient destinées à diverses autres occupations, comme de faire des nattes, du pain, des draps, des habits, de la toile, des sandales, des paniers, des corbeilles. Il y en avoit pour labourer la terre, pour la charpenterie, pour la tannerie. Les Prevôts rendoient compte de tous les ouvrages de leurs familles au Superieur du Monastere une sois la semaine. Ils avoient aussi le soin de distribuer aux freres qui étoient sous leur conduite les habits & les livres convenables, Les freres suivoient en toutes choses le rang de leur profession, soit pour commencer les Pseaumes, soit pour communier, ou pour toute autre chose qui se faisoit en commun.

Cod. Regul.
pag. 34. 35.
38. 45. 50.
Ada graca,
apud Bolland.
pag. 39.

VII. Lorsqu'il se présentoit quelqu'un pour être Religieux, on le faisoit demeurer quelques jours au-dehors : pendant lequel tems on examinoit sa vocation, sa naissance, sa condition, & on lui apprenoit l'Oraison Dominicale, vingt Pseaumes, ou autant qu'il en pouvoit retenir, avec deux Epîtres de saint Paul, ou quelque autre partie de l'Ecriture ; & ensuite toutes les régles du Monastere qu'il avoit à observer, soit en commun, soit en particulier. Après cette épreuve, l'Abbé lui donnoit l'habit du Monastere, & le laissoit entre les mains du portier, qui l'amenoit à l'assemblée des freres, dans le tems de la priere, & le faisoit asseoir en une place dont il ne sortoit point que le Prevôt de la famille à laquelle on l'affocioit, ne vînt le prendre pour lui montrer celle où il devoit demeurer. Ses habits féculiers étoient mis entre les mains du Superieur, pour les garder. On (n) obligeoit les Novices d'apprendre à lire. Car on ne souffroit personne dans le Monastere, qui ne pût lire & qui ne scût par cœur une partie de l'Ecriture, au moins le nouyeau Testament & le Pseautier. Les enfans étoient admis dans le Monastere, & ils y mangeoient avec les Religieux, & servoient leur semaine. Quand les paroles ne suffisoient pas pour les corri-

<sup>(</sup>n) Qui rudis Monasterium suerii ingressus, doceb.tur prius qua debiat observare, & cum dollus ad universa consensivit, dabunt ei viginti Psalmos, & duas epistolas Apostoli, aut alterius scriptura partem. Et sitteras ignoraverit, hora prima, & tertia & sextá vades ad eum qui docere potest, & qui et sugra delegatus, sebu qui et illum &

discet studiosissime, cum omni gratiarum actipne. Postea verò scribentur ei elementa, syllaba, verba ac nomina, & etiam nolens legere compelletur, & omnino nullus erit in Monasterio qui non discas litteras, & de scripturis aliquid teneat, qui minimum usque ad novum Testamentum & Psalterium. Cod. Regul. pag. 45. num. 139. 149.

ger, on les fouettoit. Mais on adoucissoit à leur égard l'austerité

de la régle.

VIII. Les tuniques de lin à l'usage de ceux de Tabenne, alloient jusqu'aux genoux. La peau blanche qu'ils mettoient de ceux de Tab. nne. pardessus couvroit les épaules depuis le coup & descendoit par derriere jusqu'au bas des cuisses. Il paroît aussi qu'elle leur ser- apud Bolland. voit de besace. Le capuce dont ils couvroient leur tête, étoit de laine, & n'alloit que jusqu'au haut des épaules. On y mettoit Pag. 33.34. des croix avec la marque du Monastere & de la famille dont chaque Moine étoit. Ils portoient à l'Eglife un petit manteau de toile, & ils ne pouvoient le porter ailleurs sans la permission du Superieur. En certaines occasions, ils se servoient de galloches ou fandales. Mais ordinairement ils alloient pieds nuds : c'est pourquoi ils avoient des instrumens pour ôter les épines des pieds. Ils avoient des fandales lorsqu'ils alloient en voyage, & un bâton.

Des habits de coux de Acta græca, P- 47- 58.67. Cod. Reg.

IX. Les prieres de la nuit se faisoient vers le minuit. On en Des offices faisoit d'autres le matin, & après qu'elles étoient finies, celui qui étoit de semaine prenoit l'ordre du Superieur pour tout ce qui étoit à faire, soit dedans, soit dehors le Monastere. Il y Pag. 36. 35. avoit aussi des prieres ordonnées avant le repas: six autres prieres à l'heure de Vêpres, & six avant que d'aller coucher. Les apud Bollande Vêpres & les prieres qui précedoient le coucher, se disoient pag. 56. 35. par chaque famille en particulier, mais dans le même ordre que les prieres que l'on disoit en commun. On appelloit les freres à l'Eglife & au refectoire au son de quelque instrument sur lequel on frappoit : & c'étoit un semainier qui faisoit cette fonction. Ils communicient selon le rang de leur profession, les pieds nuds, n'ayant que leur tunique de lin, avec le capuce; & ce semble avec un petit manteau de toile. Nous avons déja remarqué que lorsqu'il falloit celebrer les saints Mysteres, saint Pacôme envoyoit prier un Prêtre de quelqu'une des Eglises voisines. Car parmi ses premiers Disciples, il n'y en avoit point qui fut Clerc 3 mais dans la suite, lorsqu'il se présentoit quelque Ecclesiastique pour être admis dans sa Communauté, il les recevoit, pourvû qu'ils se soumissent à la regle commune.

de nuit & de

X. Chaque famille avoit son heure réglée pour manger, mais les infirmes mangeoient à midi, les autres à une heure, & ainsi & des jeunes. de suite jusqu'à la nuit sermée, chacun selon ses forces & selon Lausiac. cap. la famille dont il étoit. Il n'étoit pas permis de manger hors 38.39.20. l'heure du repas, pas même de ramasser les fruits qu'on trou-

Des repar Pallad hift. Cod. Reg.

Nnn iii

pag- 33- 35-37-38.42. Acca græca, pag. 34. 38. 55.59.62.

voit à terre dans le jardin. La régle étoit de jeûner le Mercredi & le Vendredi, hors le tems de Pâques & de la Penteapud Bolland. côte. Les autres on mangeoit après midi & le soir. Plusieurs néanmoins ne faisoient qu'un repas, & le second n'étoit ordinairement que pour les enfans, les infirmes & les Vieillards, ou dans les chaleurs excessives. Il y en avoit qui sortoient de table des qu'ils avoient mangé un peu de pain, se contentant presque de toucher à ce qu'on leur avoit servi, pour pouvoir dire qu'ils avoient fait un repas. Ceux qui vouloient manger dans leurs cellules, ne prenoient que du pain, de l'eau & du sel, pour en manger une fois le jour, ou de deux jours l'un. Dans la semaine Sainte, le jeûne étoit plus rigoureux, mais on exhortoit ceux qui étoient fort foibles, à manger tous les jours, hors le Vendredi. Quelques-uns pendant le Carême, passoient deux, trois ou quatre jours fans manger. La nouriture ordinaire des Moines de Tabenne étoit du pain, des olives salées, du fromage, des herbes ou falées ou en salade, avec du vinaigre & de l'huile, des figues & d'autres fruits de la faison. Le Samedi & le Dimanche on servoit des legumes cuites avec de l'huile. Le vin (o) n'étoit que pour les malades; & ils n'en pouvoient boire que dans l'infirmerie. Il étoit défendu même à ceux qui étoient en voyage, comme aussi tout ce dont on n'avoit pas coûtume d'user dans le Monastere. Les jours (p) de jeûne, il n'étoit pas permis de boire hors des repas. On donnoit aux malades tout ce qui pouvoit les foulager, même de (q) la viande, qu'on alloit acheter dehors. Mais dans le Monastere on (r) nourrissoit des porcs pour consumer quantité de restes, soit du résectoire, soit d'ailleurs; on les tuoit ensuite, & on en faisoit manger les pieds, les entrailles, & les extrémitez aux vieillards malades. On servoit la viande qui restoit aux étrangere, ou on la vendoit aux habitans du voisinage. Les repas se prenoient en silence, & quand

(p) Si post somnum noctu evigilaverit, oret; si suire caperit, jejunii autem instat dies , bibere non audebit. Ibid. num. 87. (q) Acta græca, apud Bolland. in append. ad diem 14 Maii, pag. 34.

<sup>(</sup> o ) Vinum & liquamen absque loco egrotantium nullus contingat. Cod. Reg.pag. 34. num. 45. Quod si necessitas impuleris ut foris maneat, & vescatur in paterna sive propinguorum domo . . . essi affines eis vel cognati praparaverint cibos & apposuerint, non accipient omnino, nec vescenzur nisi his qua in Monasterio comedere consueveruns, non gustabunt liquamen , nec vinum bibent , nec alind quidpiam quorum edendi confuezudinem non habent. Ibid. num. 54.

<sup>(</sup>r) S. Pachomius in suo sancto Monasterio sues è micis ac mensæ reliquiis pascebat, quibus mactaris , reliquam quidem carnem hospitibus ques exceperer in epulum dabat, interanea verò ac extremitates pedum capitijque senibus monachis in infirmitatem delugis apponebat. Petrus Antioch. epift. ad Michaelem Constantinop. tom. 2. monument. Eccl. Graca, pag. 151.

on avoit besoin de quelque chose, on frappoit doucement pour \*appeller ceux qui servoient. Les Moines mangeoient le capuce abbaissé sur le visage, ensorte qu'ils ne pouvoient jetter les yeux hors de la table, ni voir ce qui étoit servi aux autres. Ils l'abbaissoient de même, lorsqu'ils prioient ou travailloient en commun, à la réserve du Superieur, qui pouvoit prendre garde à ce qu'ils faisoient.

XI. Les Hôtes étoient reçûs au Monastere, où on leur rendoit toutes sortes de devoirs, particulierement aux Ecclesiasti- des visites, des ques & aux Moines. On leur lavoit les pieds, & après les avoir conduits au lieu destiné pour les recevoir, on leur donnoit P-39.40.45. tout ce dont ils avoient besoin, conformément à leur état. S'ils apud Bolland. demandoient à venir à l'office avec la Communauté, le portier pag. 32. 42. les y conduisoit après avoir sçû d'eux s'ils étoient Catholiques, 44.10.53. & après en avoir demandé permission au Superieur. On exerçoit aussi l'hospitalité envers les séculiers, même (/) les femmes, soit de jour, soit de nuit, & on prenoit d'elles un soin tout particulier, comme étant plus infirmes. Il y avoit pour elles un logement séparé de celui des hommes, afin d'ôter toute occasion de scandale. Il paroît même qu'on leur accordoit d'entrer dans le lieu destiné à la priere, mais tous les services qu'on leur rendoir ne devoient en aucune maniere empêcher la communauté de vaquer aux exercices ordinaires. Lorsque le pazent de quelque Religieux demandoit à le voir, le portier en avertissoit le Superieur, & avec sa permission & celle du Prevêt de la famille dont il étoit, ce Religieux accompagné de quelqu'un des anciens, alloit à la porte recevoir la visite de son parent. Il lui étoit permis de recevoir des fruits & des choses semblables, si le parent en apportoit, & même d'en goûter un peu : le reste étoit pour l'infirmerie. Il n'en étoit pas de même des legumes ou autres choses qui ne se mangent qu'avec du pain, le Religieux ne devoit pas en goûter, mais les mettre entre les mains du portier, pour l'usage des infirmes. Les Religieux alloient voir leurs parens malades, accompagnez d'un autre, que le Superieur &

Des hôtes . funerailles. Cod. Reg. Acta græca,

casio blasphemandi. Quòd si ad vesperam venerint abigere eas nefas est; sed accipient, ut diximus, jeparatum locum & claufum cum omni disciplino & cautela : ut grex fratrum libere suo officio serviat, o nulli detur offendiculum derrahendi, Pachom. Regul. n, \$1. pag. 39.

<sup>(</sup> f) Si homines seculares aut debiles , aut vasa infirmiora, id est mulierculæ venerint ad offium & ad orandum, sujespient singulos in diversis locis juxta ordinem propositi & sexus shi; pracipueque seminas majori honore & diligentia curabunt, cum omni timore Dei, & locum separatum ab omni virorum vicinia eis tribuent, ut nulla sit oc-

le Prevôt choisissoient, on leur donnoit en sortant du Monastere de quoi fournir à leurs besoins pendant le voyage. S'ils ne • pouvoient revenir le même jour, il leur étoit permis de manger chez d'autres Religieux, ou chez des Ecclesiastiques Cathodiques; jamais chez leurs parens ni chez d'autres laïcs. Ils pouvoient néanmoins recevoir à boire & à manger de leurs parens, pourvû que ce fût de ce qu'il leur étoit permis de manger dans le Monastere. On leur accordoit encore d'assister aux funerailles de leurs parens. Lorsque quelqu'un des freres étoit mort, les autres (t) passoient la nuit auprès du corps à lire & à prier. Le Cod. Reg. lendemain on l'alloit enterrer sur la montagne, qui étoit à trois milles du Nil. Tous les freres (n) y conduisoient le corps en chantant des Pleaumes, à moins que le Superieur n'ordonnât Bollandus, à quelqu'un de demeurer. On donnoit aux (x) infirmes des perfonnes pour les foutenir en chemin. Les Parens (y) du défunt assistoient au convoi & chantoient des Pseaumes avec les Religieux. On offroit (z) aussi le sacrifice pour sui. Les funerailles des freres se saisoient solemnellement, même le jour de Pâques, si le cas y écheoit.

Bum. 127.80 seq.

graca, p. 53. Idem, p. 42.

Des travaux, des instructions, des lectures.

Cod. Reg. Pag- 34- 35. 36.37.

XII. Chaque semaine l'on rendoit compte au Superieur du travail que l'on avoit fait. Les Religieux travailloient même la nuit, lorsqu'ils s'assembloient pour l'Osfice, afin d'éviter l'oisiveté; & ce travail confistoit à préparer les ligamens necessaires pour les nattes. On allumoit du feu après l'instruction que les Prevôts des familles faisoient aux Religieux. Ce qui arrivoit deux ou trois fois par semaine, les Freres écoutant assis ou debour, chacun dans leur rang. L'instruction du Dimanche, dont le Superieur étoit chargé, se faisoit en un lieu different des autres jours. Les Freres tenoient aussi une conférence entre eux dans chaque famille. Après les prieres du matin & avant que de

(u) Si frater dormierit, omnis eum fra-

ternitas prosequatur. Nemo permaneat absque majoris imperio,nec pfallat nifi ei jussum fuerit. Regul. Pachons. num. 127.

(x) Qui est infirmus in funere habebis ministrum qui eum suftentet. Ibid. num. 129.

(y') Paralspom. de SS. Pachom. & Theod. pag. 335. ubi suprà.

(z) In Monasterio obierat aliquis ; nec tamen Packomius passus est in monte ut ad cadaver pfailerent fratres, velut moris effet fed neque sacrificium Missa pro co factum est.

Vita Pachom. tom. 3. Maii, pag. 321.

rentrer

<sup>(</sup>t) Atque ita Pachomius decimo quarto die mensis Pachom vivere desiit. Noclem deinde totam lectione & precatione transi-gentibus Monachis, viri sancti corpus de more curatum , & cum Psalmis in montem fuit delatum ac sepultura traditum. Vita Pachom. apud Bolfand. to. 3. Maii , p. 325. Vigiliis igitur de more actis, sequenti mane Theodori corpus ad sepulturam rue compositum, in monte cum multo Psalmorum cantu detulerunt, terraque mandarunt. Ibidem, R4g. 333.

S. PACOME, ABBE' DE TABENNE. CH. X. ART. II. 473 rentrer dans leurs cellules, pour se remettre en mémoire ce que les Prevôts avoient dit dans leurs instructions. En allant d'un lieu à un autre, ils méditoient quelque passage de l'Ecriture. Les Prevôts avoient la garde des livres; les Semainiers en distribuoient (a) aux Religieux qui les rendoient au bout de la semaine.

XIII. Le silence étoit gardé très-éxactement à Tabenne, jusques-là qu'un Religieux qui avoit quelque chose de necessaire de la pauvreà dire, ne devoit s'exprimer que par signe. Seulement il leur té, des aumôétoit permis de chanter des Pseaumes, ou quelqu'autre partie de l'Ecriture pendant leur travail. Ils n'avoient dans seurs cel- pag. 37. 41. lules que ce qui leur étoit absolument nécessaire & permis par Atta graca, la Regle, remettant entre les mains des Superieurs les livres, pag. 32. les habits, & les autres choses dont ils n'avoient pas actuellement besoin. Leur scrupule là-dessus alloit si loin, que quand ils faisoient blanchir leurs tuniques, si elles n'étoient pas seches le soir, ils les mettoient entre les mains des officiers jusqu'au lendemain, qu'on les leur rendoit pour achever de les secher. Ils gagnoient par le travail de leurs mains non seulement de quoi fournir à leur entretien, mais aussi à la subsistance des étrangers & des pauvres. Ce sont là les principaux articles de la Regle de saint Pacôme pour les Religieux.

XIV. Nous en avons une autre pour les femmes dans Pallade Regle étal & dans Bollandus, qui peut être de saint Pacôme ou de saint blie pour les Theodore, l'un de ses Disciples. Selon cette Regle, personne n'alloit sans permission particuliere rendre visite aux Religieuses excepté le Prêtre ou le Diacre destinez pour les servir, qui n'y alloient même que les Dimanches & les Fêtes. Les Religieux qui avoient quelque parente parmi ces filles, pouvoient avec permission l'aller voir accompagnez de quelqu'un des plus anciens & des plus spirituels. Ils voyoient d'abord la Superieure, & ensuite leur parente en presence de la Superieure, & des principales du Monastere, sans lui faire ni recevoir d'elle aucun present. Les Religieux les assistoient dans les besoins. Ils faisoient même leurs bâtimens sous la conduite de quelqu'un des plus fages de la Communauté; mais ils ne mangeoient & ne buvoient jamais chez elles, revenant toujours à leur Monastere à Pheure du repas. Le Superieur leur envoyoit du lin & de la

Du filence Cod. Rega

<sup>(</sup>a) Codicem si ad legendum pesierinz, qui succedunt in ministerium, suo restituans accipiant, & sinità hebdomade, propter cos loco, Cod. Regul. pag. 36. num. 25. Tome IV.

laine dont elles faisoient, suivant l'ordre du grand œconome, les étoffes nécessaires pour elles & pour les Religieux. Lorsque quelqu'une d'elles étoit morte, elles apportoient le corps jusqu'à un certain endroit où les Religieux, en chantant des Pseaumes, venoient le prendre, & l'alloient enterrer sur la montagne, où étoit leur Cimetiere.

### ARTICLE III.

# Des Lettres & de quelques autres Ecrits de S. Pacome.

Lettres de S. Pacôme, aux Supérieurs de les Monasteres.

I. O LOUR saint Pacôme se fût déchargé sur plusieurs de les Disciples, qu'il croyoit les plus parfaits, du soin de ses Monasteres, il ne laissoit pas de veiller sur leur conduite, & de leur donner par écrit les avis dont ils avoient besoin pour le gouvernement des ames, lorsqu'il ne pouvoit leur en donner de vive voix. Gennade remarque (b) qu'il se servoit dans les lettres qu'il leur écrivoit à ce sujet des lettres de l'alphabeth grec comme d'un chiffre pour leur parler un langage qui ne devoit être entendu que d'eux seuls, & leur développer des mysteres qui n'étoient que pour des personnes d'une grace & d'un mérite extraordinaire. Les Superieurs qui étoient des hommes spirituels, lui (c) répondoient de la même maniere. Gennade (d) fait le dénombrement de ces lettres, & dit qu'il y en avoit une adressée à l'Abbé Syr, une à Corneille, deux aux Superieurs de tous ses Monasteres, par lesquelles il les invitoit à s'assembler dans le grand Monastere deux fois l'année, sçavoir à Pâque pour celebrer la fête ensemble; & le treizième du mois d'Août pour la rémission generale de toutes les fautes; une aux Freres envoyez hors du Monastere, qu'on croit être celle qui est adres,

<sup>(</sup>b) Pachomius vir tam in docendo quam in signa faciendo apostolicæ gratiæ, scripsis ad collegas præposituræ suæ epistolas, in quibus alphabetum mysticis tellum sacramentis velut humanæ consuetudinis excedens intelligentiam, clausit, solis, credo, corum gratiæ vel meritis manisestamm. Gennad. lib. de viris iliustrib. cap. 7.

<sup>(</sup>c) Susceptis litteris vestris statim rescripsi, & admystica ego quoque sacrata respondi. Animadverti enim terminos esse epistola vestra heta & theta: & idcirco etiam ego in eumdem sensum verba consensi. Pa-

chom. epift. ad Syrum, pag. 61.ced. regul:
(d) Pachomius scripsis epistolas .... unam
ad abbatem Syrum, unam ad abbatem Cornelium: interim ad omnum Monasteriorum
præposuos,ut in antiquius Monasterium quod
lingua Ægyptiaca Baum vocatur, congregats Pascha diem velut æternå lege celebrem, epistolam unam: simuliter & ad diem
remissionis, quæ mense Augusto igitur, ut
in unum præpositi congregarentur, epistolam unam: & ad fratres qui soras Monasterium missi suerant operari epistolam unam.
Gennad. ubi suprà,

S. PACOME, ABBE' DE TABENNE. CH. X. ART. III. 475 Tée aux Freres qui tondoient des chevres dans le desert, pour faire des cilices de leur poil. Holstenius nous a donné toutes ces lettres dans la collection des Regles faites par saint Benoît d'Aniane, avec quelques autres que Gennade paroît n'avoir pas connues. Il y en a deux à Corneille, alors Superieur du Monastere de Moncasse; & outre celle qui est adressée particulierement à Syr Abbé de Pachnum, nous en avons deux autres qui lui sont communes, & à Jean, Prevôt d'une des familles du même Monastere de Pachnum. Toutes ces lettres sont énigmatiques. les unes plus, les autres moins; & composées presque entierement des paroles de l'Ecriture. La lettre aux Superieurs des Monasteres touchant l'assemblée de Pâque, ne dit rien de cette fête. & on ne scait que par le titre, à quel sujet elle sut écrite. Celle qui regarde l'assemblée du mois d'Août porte (e) qu'elle se faisoit pour terminer tous les distèrends qui étoient entre les Freres, afin qu'ils se pardonnassent tous les uns aux autres, & qu'ainsi la paix de Dieu, la verité & la charité regnassent parfaitement dans leurs cœurs. La Regle (f) ajoute, que dans cette assemblée generale on rendoit compte au grand oconome du travail & de la dépense de toute l'année. Il paroît que ces sortes d'assemblées étoient aussi anciennes que la Congrégation de

II. Saint Jerôme traduisit ces lettres de saint Pacôme de grec en latin, tâchant (g) d'imiter dans sa traduction la simplicité S. Pacome, avec laquelle elles avoient été écrites en Egyptien, de peur qu'un discours fleuri ne représent àt pas affez l'esprit de ces hommes apostoliques, qui étoit plein d'une grace & d'un agrément tout spirituel. Mais il ne s'appliqua point à donner des explications des manieres de parler énigmatiques dont elles étoient remplies, se contentant de mettre les chiffres ou les lettres de l'alphabet grec comme il les trouvoit.

III. On a mis (h) à la suite des lettres de faint Pacôme divers avis qu'il donnoit aux Religieux de ses Monasteres, nom-

Prédictions de S.Pacome.

netur veritas, &c. Pachom. epift. ad pra-

positios, pag. 62. Cod. Regul.

(f) Pachom. Regul. num. 27. pag. 37. Cod. Regul. & vita Pachomii, tom. 3. Maii, apud Bolland. pag. 316.

(g) Hieronym. prafat. in Regul. Pacom.

pag. 34. (h) Cod. Regul. pag. 52. 54. 55. usque ad 66.

<sup>· (</sup> a ) Tempus in proximo est, us in unum conveniaris, juxta morem pristmum, juxta antiquam consuetudmem, ut remissio omnium verum rite celebretur, ut cognoscatis mvicem ; ut dimittant finguli juxta praceptum evangelii , debita fratribus suis , & tristitias ac simultates : & si quid est jurgis à choro Sanctorum abigatur ; ut liberent corda fua timore Dei , & fugato mendacio domi-

mément à ceux de Moncasse, leur marquant ce qui devoit arriver dans la suite des tems aux Chefs & aux Superieurs de ses Monasteres. Ces paroles sont d'un style figuré & prophétique, avec quantité de caracteres grecs dont on n'a point la clef. L'écrit qui a pour titre: (i) Avertissemens de saint Pacome, est très-édifiant. On cite de lui (k) une lettre adressée à tous les Monasteres, pour les exhorter à ne point craindre les apparitions des démons; une autre (1) à ses Religieux de Panum ou Pabau, pour leur apprendre quand la lune du premier mois commençoit dans les années communes & dans les intercalaires, afin qu'ils ne se trompassent point dans la célebration de la Pâque; & un (m) cycle de dix-neuf ans que Dieu lui avoit envoyé par un Ange, si l'on en croit quelques anciens auteurs. Aubert le Myre (n) dit que l'on conserve plusieurs traitez ascetiques de faint Pacôme à Tréves, dans l'Abbaye de faint Maximin, & à Cologne dans celle des Chanoines Réguliers, sous ce titre: Regles des Peres. Jean de Nimegue (0) avoit en main un autre écrit qu'il prétendoit être de saint Pacôme, & qu'il avoit promis de donner au Public. Je ne sçache point qu'il l'ait fait.

Editions de . de la Vie & des Ecrits de S. Pacôme.

IV. La vie que nous avons de saint Pacôme, sut écrite par un Religieux de la Congrégation de Tabenne, qui avoit (p) appris ce qu'il en rapporte, de ceux-mêmes qui avoient vécu avec ce saint homme. Sa narration est bien circonstanciée, & il n'y a aucun sujet de douter de la verité des faits qu'il avance. Les Bollandistes l'ont donnée en latin au quatorziéme jour de Mai, & en grec dans l'Appendice du troisiéme tome des Actes des Saints du même mois sur divers manuscrits de Rome, de Milan & de Florence. L'obscurité & la barbarie du style donnent lieu de croire que cette vie fut composée originairement en Egyptien, & que le grec que nous en avons n'est qu'une traduc.

<sup>(</sup>i) Cod. Regul. Patr. pag. 52. (k) Surius, ad 14. Mai, num. 84. pag.

<sup>(1)</sup> Indicabo vobis quod Pacomius Momachus insignis, factis apostolicæ gratiæ egregius fundatorque Ægypti Canobiorum edidit ad Monasterium quod lingua Ægyptiorum vocatur Baum , litteras quas Angelo dictante perceperat, ut non errorem incurrerent in solemnitatis Paschalis ratione scirentque lunam primi mensis in anno communi & embolismo. Cyrill. Alexand. epist. ad Concil. Carthagin. apud Bucherium, de Dostrina temporum, pag. 73.

<sup>(</sup>m) Legimus in epistolis Gracorum quod post passionem Apostolorum sanctus Pachomius abbas in Ægypto, cum Monachis suis in oratione à Domino rogavit, ut oftenderes ei quomodo Pascha deberes celebrari : 👉 miss Dominus per Angelum suum ad prafatum fanclum Pachomium Cyclum decennovalem. Beda, lib. de argumento luna, tom. 1. pag. 151.

<sup>(</sup>u) Aubert. Myr. ad cap. 7. Gennad. de. Viris illustr. edit. Fabricii , pag. 8.

<sup>( 0 )</sup> Tillemont , 10. 7. heft. Eccl. p. 219; (p) Bolland. Acta graca, pag. 27. 41. 48. 51. 61.

S. PACOME, ABBE' DE TABENNE. CH. X. ART. III. 477 tion. Leon Allatius rapporte dans son traité du Purgatoire, un passage en grec tiré de la vie de saint Pacôme, qui se trouve dans le grec de Bollandus. Denys le Petit traduisit cette histoire en latin, à la priere d'une Dame à qui il l'adressa, & qu'on croit (q) être fainte Galla, fille de Symmaque, auquel Theodoric fit trancher la tête. On a suivi la version de Denys le Petit, dans les recueils des Vies des Peres, imprimez en latin à Lyon en 1515. à Anyers en 1618. & en françois à Paris en 1647. La version qui est dans Surius est differente de celle de Denys se Petit. Il y a (r) une autre vie de saint Pacôme, écrite sur la fin du quatriéme siécle par un nommé Ammon, à la priere de Theophile, Evêque d'Alexandrie. Cet Ammon quitta son Evêché pour se retirer parmi les Moines de saint Pacôme, vers l'an 352. & après avoir demeuré trois ans avec eux, il s'en alla à Nitue. Bollandus (1) a donné cette pièce, avec une autre histoire grecque, intitulée: Paralipomenes ou faits oubliez de la vie de saint Pacôme. Pour ce qui est de la Regle de ce Saint, & de ses autres écrits, Achilles Statius & Pierre Ciaconius firent imprimer la premiere à Rome, le premier en 1575. le fecond en 1588. Elle fut placée ensuite dans les Bibliotheques des Peres, & dans le Code des Regles de S. Benoît d'Aniane, imprimé par les soins d'Holstenius à Rome en 1661. & à Paris en 1663, in 4°. On trouve quelque chose des avis spirituels de faint Pacôme, dans l'Appendice des œuvres de faint Gregoire Thaumaturge, de l'édition de Vossius, à Mayence en 1604. in quarto.

V. Il ne nous reste rien des discours que saint Pacôme avoit Discours de coutume de faire à ses Disciples, pour les engager à la pratique S. Pacôme, de la vertu. Nous sçavons (t) seulement qu'il y traitoit souvent de la priere, de la méditation des veritez éternelles, des ruses de l'ennemi commun du genre humain, & des moyens de vaincre les tentations; qu'il y expliquoit les passages difficiles de l'Ecriture, en particulier ceux qui regardoient les mysteres de l'Incarnation, de la Croix & de la Resurrection de Jesus-Christ. Theodore (#) qu'il avoit établi Superieur du Monastere de Tabenne, alloit tous les jours dans celui de Pabau, où faint Pacôme faisoit sa demeure, pour écouter les discours qu'il faisoit aux

Ooo iii

<sup>(</sup>q) Tillemont, tom. 7. hift. Eccl. pag. (1) Pachom. vita tom. 3. Maii, apud Bolland. pag. 311. ( # ) Ibid. pag. 317. (r) Bolland. ubi fugra, pag. 63. 65. (f) Idem, ibid. pag. 51.

Freres, & il venoit aussitôt faire le récit de ce qu'il en avoit retenu à ceux de Tabenne avant qu'ils allassent coucher.

### CHAPITRE XI.

Saint Jacques , Evêque de Nisibe.

Naissance de S. Jacques de Nisibe fur la fin du troisième siècle. Il embrasse la wie des Anacoretes.

I.C AINT JACQUES, surnommé de Nisibe, du nom de la Ville où il prit (x) naissance, & dont il fut ensuite Evêque, vint au monde sur la fin du troisième siècle de l'Eglise. Il embrassa la vie solitaire des Anacoretes, & choisit pour sa demeure les sommets des montagnes les plus élevées. Pendant le printems, l'été & l'automne, il demeuroit dans les forêts, n'ayant pour couvert que le ciel. L'hyver il se retiroit dans une caverne. Il ne se nourrissoit que de ce que la terre produit d'ellemême sans être semée ni cultivée, mangeant des fruits sauvages, les herbes & les legumes qu'il rencontroit, sans les faire cuire, ne se servant jamais de seu. Tous ses vêtemens consistoient en une tunique & un manteau, l'une & l'autre de poil de chevre. Car il consideroit l'usage de la laine comme une chose superflue. Mais en affligeant son corps, il donnoit sans cesse à son ame une nourriture celeste, mettant tous ses soins à la rendre pure pour contempler Dieu. Aussi sa lumiere, semblable à celle des Prophétes, penetroit jusques dans le secret de l'avenir, & sa foi lui faisoit obtenir de Dieu tout ce qu'il lui demandoit.

Il visite les Chrétiens de Berie. II. Dieu lui accorda le don des miracles; & il en fit plusieurs dans un voyage (y) de Perse qu'il entreprit pour visiter les Chrétiens qui y étoient, & augmenter leur foi par ses instructions. Gennade le met(z) au nombre des Confesseurs du nom de Jesus-Christ, sous Maximin, & selon Nicephore (a), il sur un de ceux qui portoient les marques glorieuses de leur confession. Néanmoins Theodore ne releve point cette circonstance dans l'histoire qu'il a faite de la vie de ce Saint.

<sup>(</sup>x) Theodoret. in histor. religiosa, cap.
i. pag. 764. tom. 3.
(y) Ibid. pag. 765.

<sup>(</sup>z) Jacobus ..... unus ex numero sub Maximino persecutore Confessorum. Gennad. in casal, de vir. illustr. sap. 1.

III. Le mérite & la réputation de saint Jacques le firent choisir pour Evêque de Nisibe sa patrie. Mais en changeant de de- Nusbe. meure, il ne changea ni de nourriture ni d'habit. Couvert d'un fac dans la Ville, comme sur les montagnes, il jeuna & coucha sur la terre, comme il avoit accoutumé de faire dans le desert, ajoûtant aux austeritez qu'il avoit pratiquées, le soin des pauvres, des veuves & des orphelins, la correction des pecheurs & les autres travaux de l'Episcopat. Il trouva dans l'éxercice de ces vertus un renouvellement & une augmentation de la grace & de la puissance du Saint-Esprit, dont on vit des effets sensibles. Un jour comme il passoit en un certain lieu, quelques pauvres s'approcherent de lui, le suppliant de leur donner de quoi enterrer un de leurs camarades, qui étoit étendu comme mort. Il leur donna, & adressant (b) sa priere à Dieu, comme pour un mort, il le pria de lui pardonner ses pechez, & de l'admettre à la compagnie des Saints. Dans le tems qu'il faisoit cette priere, celui qui contresaisoit le mort mourut en effet. Cependant le Saint continuoit son chemin, & étoit déja un peu éloigné, lorsque les auteurs de cette supercherie, voulant faire lever celui qui avoit contrefait le mort, trouverent qu'il n'étoit plus en vie. Ils coururent après le Saint, se jetterent à ses pieds, avouerent leur imposture, & s'excusant sur leur pauvreté, ils le prierent de leur pardonner & de rendre la vie à ce mort. Il les écouta, & par un nouveau miracle, il rendit la vie par ses prieres à celui à qui ses prieres l'avoient ôtée.

IV. En 325, il se trouva (c) au Concile de Nicée, & y combattit puissamment pour la défense de la Foi de la consubstantialité, contre les impietez d'Arius. Le Concile (d) fini, il s'en & à celui retourna dans son Evêché. Son nom se trouve dans les (e) sou- d'Antioche scriptions d'un Concile d'Antioche dont le tems ne nous est quelque tems pas bien connu, mais qu'on croit (f) être celui qui se tint en cette Ville, lorsque saint Eustathe en étoit Evêque, & ainsi entre les années 325. & 330. Car on n'a aucune raison (g) de le mettre du nombre des Evêques, qui, dans le Concile d'Antio-

Il affifte au Concile de

<sup>(</sup>b) Ille autem (Jacobus) annuit roganribus, Deoque preces offerens tanquam pro mortuo, rogavit ut ei remuteret qua in vita peccarat, eumque in justorum cœtum admitgeret. Que cum ab eo diceventur, evolavit illius anima qui mortem fimulabat. Theodoret. in hift. Religiofa , cap. 1. pag. 767.

<sup>(</sup>c) Ibid, pag. 768. & Gennad. in catal, cap. I.

<sup>(</sup>d) Theodoret. ubi suprà pag. 770. (e) Tom. 2. Conc. pag. 559.

<sup>(</sup>f) Tillemont, tom. 7. hist. Eccl. pag,

<sup>(</sup>g) Baronius, ad an. 341. num. 4.

che de 341. substituerent Gregoire en la place de saint Athanase, & signerent trois nouveaux Formulaires contre celui de Nicée.

II obtient de Dieu le châtiment d'Arius, en 336. V. Saint Jacques de Nisibe s'étant trouvé à Constantinople l'an 336. dans le tems que Constantin s'employoit pour faire recevoir Arius à la Communion de l'Eglise, il se joignit à saint Alexandre, Evêque de cette Ville, pour empêcher que ce scandale n'arrivât. Il conseilla (h) au peuple de jeûner pendant sept jours avec lui, & de prier Dieu pendant ce tems, qu'il lui plût saire connoître ce qui étoit le plus utile pour l'Eglise. Son conseil sut suivi, & Dieu secourut son Eglise en retirant du monde cet heresiarque, par une mort aussi prompte qu'insame.

Il obtient la levée des fiéges de Núlibe.

VI. L'effet des prieres de ce Saint ne fut pas moins sensible dans les trois siéges que Sapor, Roi de Perse, forma devant la ville de Nisibe, le premier en 338. le second en 346. le troisiéme en 350. La Ville fut à chaque fois défendue par les prieres de son Evêque, & Sapor contraint de se retirer avec plus de perte qu'il n'en avoit causé aux Romains, maîtres de Nisibe. Le premier siege avoit duré environ deux mois, le second trois. Il faut entrer dans quelque détail du troisième. Sapor (i) instruit des troubles que la révolte de Magnence arrivée le dix-huitième de Janvier de l'an 350, causoit parmi les Romains, & de la necessité où Constantius s'étoit trouvé de quitter Edesse, pour aller en Occident, profita de l'occasion, & vint mettre le fiege devant Nisibe, le plus puissant rempart de l'Empire sur la frontiere de la Mesopotamie. Il avoit une grande armée d'infanterie & de cavalerie, des machines de toutes sortes & un grand nombre d'élephans. Le siege dura quatre mois, pendant lesquels on attaqua la Ville par tous les moyens imaginables. Sapor travailla d'abord à abbattre les murailles de la Ville par les belliers, & à force de mines; & ne pouvant avancer par cette voie, après soixante & dix jours de travaux, il sit arrêter le fleuve Mygdore, qui traversoit la Ville, par de hautes digues, qu'il fit élever assez loin au-dessus, & qu'il fit rompre quand l'eau fut à sa hauteur, les eaux retenues venant avec effort contre les murailles en renverserent environ cent coudées. Les

Digitized by Google

<sup>(</sup>h) Theodoret ubi suprà, pag. 769. (i) Theodoret m hist. Religiosa, cap. 1. pag. 770. & seq. & lib. 2. hist. Eccl. cap. 30. Julianus, orat. 1. 1, pag. 51. & 115.

<sup>&</sup>amp; seq. edit. Paris. an. 1630. Philostorg: lib. 3. hist. cap. 23. Theophanes. Chronographia, pag. 32. edit. Paris. 1655. Chron. Alexandrin. pag. 676.

Perses témoignement leur joie par de grands cris, mais ils differerent l'assaut au lendemain, pour laisser écouler les eaux qui rendoient la breche inaccessible. Quand ils approcherent dans l'esperance de forcer la Ville par la breche, ils furent entierement surpris de trouver derriere, une nouvelle muraille. C'étoit saint Jacques, qui avoit encouragé la garnison & les habitans à élever si promptement cet ouvrage; demeurant cependant en prieres dans l'Eglile. Sapor s'étant lui-même approché. dans une attaque qu'il donna, vit sur la muraille un homme vêtu à la royale, dont la pourpre & le diadême jettoient un éclas merveilleux. Il ne douta point que ce ne fût Constance, & menaca de mort tous ceux qui lui avoient dit qu'il n'étoit pas à Nisibe. Mais comme ils l'assurerent de nouveau que Constance étoit à Antioche, alors reconnoissant que Dieu combattoit contre lui pour les Romains, de dépit il lança un trait contre le Ciel, comme pour s'en venger. Saint Ephrem, Diacre & Difciple de saint Jacques, voyant cet emportement de fureur & d'impieté, le pria de monter sur les murailles de la Ville, pour voir l'armée des ennemis, & jetter sur eux sa malédiction. Le saint Evêque pour le satisfaire, monta sur une tour, d'où découvrant cette multitude infinie, il ne fit autre imprécation, que de demander à Dieu des moucherons, pour faire éclater sa puissance par les plus petits animaux. Dieu l'exauça à l'heure même. Les élephans & les chevaux, ne pouvant supporter les aiguillons de ces moucherons, qui entroient dans la trompe des uns & dans les naseaux & les oreilles des autres, rompoient leurs brides & leurs harnois, & entrant en fureur, jettojent à terre ceux qui les montoient, & courant avec impetuosité decà & delà, sans qu'on put les retenir dans le camp. La famine & la peste qui survinrent, emporterent une grande partie de l'armée des Perses : de sorte que Sapor forcé de reconnoître la puissance de Dieu, leva le siege & se retira honteusement, après avoir fait mettre le feu à toutes ses machines. Philostorge (k), Arien, & par conféquent peu favorable à saint Jacques de Nisibe, rendoit témoignage à ce miracle dans son histoire. On assure (1) que celle du siege de Nisibe, sut écrite fort en détail par Vologese, Evêque de la même Ville, quelque tems après la mort de saint Jacques.

Tome IV.

<sup>(</sup>k) Fleuri, lev. 13. hift. Eccl. pag. 397. (1) Chronic. Alexandrin. pag. 674.

\$4 most; vers 350. Transport de fon corps.

VII. Nous lisons dans la vie de (m) faint Milles, que retournant d'Egypte en Mesopotamie, il passa à Nisibe, & y trouva faint Jacques occupé à bâtir une Eglise digne d'admiration par sa beauté & son étendue; qu'étant passé de Nisibe, où il avoit séjourné quelque tems, à Adiaban; il envoya (n) à saint Jacques une certaine quantité de fil de soye, dont apparemment il avoit besoin pour l'ornement de son Eglise. C'est tout ce que nous sçavons de la vie de saint Jacques de Nisibe. Il la finit comblée de (0) gloire & de vertus, pour passer à une meilleure, vers l'an 350, sous le regne de Constance, qui le sit enterrer dans la Ville, selon l'ordre (p) qu'il en avoit reçû du grand Constantin, son pere, comme pour en être le protecteur : car l'usage (q) étoit de mettre les sepultures hors des Villes. Julien étant parvenu à l'Empire en 361, fit ôter de la Ville le corps de S. Jacques, soit (r) qu'il ne pût souffrir la gloire de cet illustre mort, soit parce qu'il étoit ennemi de tout ce qu'avoit fait Constantin, aussi bien que de sa foi. Nisibe ayant été rendu aux Perses sur la fin de l'an 363. sous l'empire de Jovien, les habitans emporterent (/) avec eux le corps de leur saint protecteur, dont ils ne laissoient pas de chanter les louanges parmi les larmes qu'ils versoient en abandonnant leur patrie, sçachant que s'il eût été encore en vie, ils n'eussent pas été réduits à cet état déplorable.

Ecrits de 5. Jacques de Nilibe, VIII. Quoique saint Jacques ait composé divers traitez sur des matieres de Religion, saint Jerôme ne l'a pas mis au nombre des Ecrivains Ecclesiastiques, apparemment parce que de son tems, les ouvrages de ce Pere n'avoient pas encore été traduits de syriaque en grec Ils ne l'étoient pas même du tems de Gennade, qui remarque qu'ils étoient divisez en vingt-six livres, sous differens titres; mais il n'en (\*) nomme que vingt-quatre. Le premier, est de la Foi; le second, contre toute les heresies;

<sup>(</sup>m) Tom. 1. Biblioth Orient. Affemanni, pag. 186.

<sup>(</sup>n) Quum verò Adiaban inde descendisset, non modicam beato Jacobo quantitatem fili serici ad impensas domas tranjmiste. Ibid.

<sup>(</sup>o) Theodoret, in hist. Relig. pag. 772.

(p) Moritur his vir Constantus temporibus, & juxta præseptum patris ejus Conflantins juxta muros Nisibe sepelitur, ob custodiam videlicet civitatis, quod secundum sidem Constantini evenit. Nam post multos annos ingressus Julianus Nisiben, &

vel gloriæ sepulti invidens, vel sidei Constantini, cujus ob id domum persequebatur, jussie essert de civitate sacri corporis reliquias; & post paucos menses consulendæ licet reipublicæ causa, sovianus imperator tradidu barbaris civitatem. Gennad, de vir, illustr. cap. 1.

<sup>(</sup>q) Fleuri, liv. 13. hift. Ecclef tom. 3, num. 1. pag. 398.

<sup>(</sup>r) Gennad. ubi supra.

<sup>(</sup>f) Theodoret. in vita Religiofa, p. 772.

<sup>(1)</sup> Gennad. ubi suprà.

le troisiéme, de la charité en general; le quatriéme, de la charité envers le prochain; le cinquième, du jeune; le fixiéme, de l'oraifon; le feptième, de la Réfurrection; le huitième, de la vie après la mort ; le neuvième, de l'humilité; le dixième, de la patience : l'onziéme , de la penitence ; le douzième , de la fatisfaction; le treizième, de la virginité; le quatorzième, de la vie de l'ame; le quinzième, de la Circoncision; le seizième, du grain de raifin que l'on conserve dans une grappe , parce qu'il a été beni de Dieu ; le dix-septième, de Jesus-Christ, pour prouver qu'il est Fils de Dieu & consubstantiel à son Pere ; le dix-huitième, de la chasteté; le dix-neuvième, contre les Gentils ; le vingtième , de la construction du Tabernacle ; le vingt & unième, de la conversion des Gentils ; le vingt-deuxième, du royaume des Perses ; le vingt-troisiéme, de la persécution, celle apparemment que Sapor excita vers l'an 144, contre les Chrétiens de ses états, dont un grand nombre souffrirent le martyre. Le vingt-quatriéme, étoit une chronique, moins curieute, dit (a) Gennade, que celle des Grecs, mais plus folide : car elle n'étoit composée que de passages de l'Ecriture, & tendoit à fermer la bouche à ceux qui veulent philosopher vaincment sur l'Antechrift, ou fur le dernier avenement de notre Seigneur. Gregoire (x), que l'on qualifie d'illuminateur de l'Armenie, apparemment parce qu'il avoit porté le premier la lumiere de l'avangile dans cette Province, avant prié par lettre faint Jacques de Nifibe, de lui envoyer quelques-uns de fes écrits fur la Religion, ce Saint lui envoya (y) les fuivans, aufquels il joignit une lettre en réponte à celle qu'il avoit recue de lui : scavoir , un traité de la Foi : un de la charité : un du jeune ; un de l'oraifon : un du combat spirituel ; un de la pieté ; un de la penitence ; un de la réfurrection des morts ; un de l'humilité ; un des devoirs des Pasteurs ; un de la circoncision contre les Juifs ; un du Sabbat contre les Juifs ; un de la diffinction des viandes ; un de la Pâque; un de l'élection des Gentils, & de la réprobation des Juifs ; un pour montrer que Jesus-Christ est Fils de Dien ; un de la virginité & de la chasteté, contre les Juiss; un contre les Juifs, qui attendent que le Mellie vierme pour les réunir.

ventu Antichrifti vel Domini nofiri inaniter philosophaneur. Gennad. de vir. iliufi. c. 1. (x) Tom. 1. Eshlissh. Oriens, Afemanni y. pag. 557. & 632. (y) Ibidem.

<sup>(</sup>u) Campafuit & chronicon, minoris quidem Gracosum curinficatis, fed majoris fiducis, quica divinarum fersputrarum tansum authoritate confirullum comprimit ora evrum qui prafumptuofa sufpiciote, de ad-

#### SAINT JULE, PAPE. CHAP. XII. 484

Ces traitez qui sont au nombre de dix-huit se trouvent manuscrits en langue Armeniene, dans la Bibliotheque des Moines Armeniens, dit de saint Antoine, à Venise, avec la lettre de Gregoire, & celle de saint Jacques, dont nous venons de parler. Il y en a une (z) troisième de saint Jacques aux Evêques, aux Prêtres & aux Diacres de Seleucie & de Ctesiphon, où traitant des divisions & des contradictions, suites naturelles de l'orgueil & de l'ambition, il touchoit en passant le schisme qui s'étoit élevé dans l'Assyrie, à l'occasion de l'Evêque de Seleucie & de Ctesiphon fils d'Aghée. Pour terminer ce schisme, il se tint une assemblée d'Evêques, où assista saint Milles. Mais auparavant que de s'y rendre, il alla à Nisibe consulter S. Jacques, sur ce qu'il y avoit à faire pour terminer ce differend. On (a) met cette assemblée en la trente & unième année de Sapor. vers l'an 341. de Jesus-Christ.

Liturgie attribuée à S. Jacques de Nilibe.

IX. Dans le recueil des (b) liturgies orientales, il y en a une qui porte le nom de saint Jacques de Nisibe, & qu'Abraham Echellensis, met au nombre de celles qui étoient autresois en usage chez les Syriens. Mais on convient qu'elle n'est point de ce Pere, & qu'on ne l'a intitulée de son nom, qu'à cause de sa grande réputation.

#### CHAPITRE XII.

Saint Jule, Pape.

5. Jule of I. fait Pape en 337. Les Eusebiens lui écrivent conere S. Athamale.

Près la mort de Saint Marc arrivée le 7. Octobre de l'an 336. Jules que l'on fait Citoyen Romain, fils d'un nommé Rustique, fut élû Pape le Dimanche 6. Fevrier de l'an 337. Le Saint Siege ayant vaqué quatre mois. Saint Athanase étoit alors banni à Treves; mais l'année suivante 338. il sut renvoyé à son Eglise par les trois Empereurs Constantin, Constance & Constant. Les Eusebiens, auteurs de son bannissement par leurs calomnies, le virent avec peine rétabli dans son Siege : ils écrivirent (c) contre lui aux trois Empereurs, & au pape Jule, à qui ils envoyerent le Prêtre Macaire, & les Diacres Marty-

<sup>( = )</sup> Ibidem.

<sup>(</sup>a) Ibidem, pag. 186. (b) Bona, Liturg. cap. 1. cap. 9. Renaudot, differeat, de Syriacis Meichitorum

<sup>&</sup>amp; Jacobitarum liturgiis, tom. 2. pag. 4. (c) Athanaf. hift. Arian, ad Monachos ... tom. 1. pag. 349,

rius & Hesychius, pour lui porter leurs lettres, & les (d) actes de l'information faite dans la Mareote, contre saint Athanase. Le Pape renvoya (e) depuis ces actes à saint Athanase : ce qui irrita extrêmement les Eusebiens. Saint Athanase averti de ce qui se passoit à Rome, y envoya quelques Prêtres de son Eglise, pour répondre aux accusations de ses ennemis. La conference se fit en présence du Pape, & les députez de saint Athanase confondirent (f) ceux des Eusebiens sur tous les chefs.

II. Ces derniers demanderent (g) un Concile, priant le Pape de l'assembler pour y être lui-même leur juge, s'il le vouloit, un Concile à Rome. Il y & d'en écrire tant à saint Athanase, qu'aux Eusebiens, afin qu'on appelle saint pût porter un jugement équitable en présence de tout le mon- Athanase & de, promettant de fournir alors toutes les preuves necessaires contre saint Athanase. Le Pape accorda leur demande; il écrivit à saint Athanase, pour l'inviter à se rendre au Concile, & il semble (h) même qu'il lui remit le choix du lieu, où il vouloit qu'on le tînt. Saint Athanase se rendit à Rome avant la fin de l'an 339. Marcel (i) d'Ancyre & Asclepas de Gaze y vinrent aussi avec plusieurs autres Evêques de la Thrace, de la Palestine, pour se plaindre des injustices qu'ils avoient souffertes de la part des Eusebiens. Ils prierent le Pape, à qui (k) la dignité & la prérogative de son Siege, donnoit droit de prendre soin de toutes les Eglises, comme parlent Socrate & Sozomene auteurs Grecs, & par conséquent non suspects de flatter l'Eglise Romaine, de mander leurs adversaires, assurez de les convaincre de calomnie. Le Pape écrivir aux Eusebiens, & leur marqua un certain jour auquel ils devoient se rendre à Rome, s'ils ne vouloient se rendre suspects. Sa lettre n'étoit adressée qu'à ceux qui lui avoient écrit contre saint Athanase, par Martyrius & Hesychius, elle étoit seulement en son nom, quoiqu'il l'eût écrite de l'avis de tous les Evêques de l'Italie, & des Provinces voilines, qu'il avoit assemblez auparavant. Il l'envoya par deux de ses Prêtres, Elpidius & Philoxene, avec ordre de sommer les Eusebiens de satisfaire à la promesse de leurs députez. c'est-à-dire, de justifier les accusations qu'ils avoient formées

suas, veras comprobarent, sibi verò illatas cum siducia depellerent. Athan. hist. Arian. ad Monachos, pag. 349. (1) Athan. Apolog. cont. Arian. p. 1517

Ppp iij

<sup>(</sup>d) Idem, Apolog. cont. Arian. p. 199. (e) lbidem.

<sup>(</sup>f, Athanai. Apolog. cont. Arian. p. 142.

<sup>(</sup>g) Ibidem. (h) Romanus verò Episcopus Julius litgendam Synodum esse; ut accujationes illi

<sup>(</sup> k) Fleuri , lev. 12. bift. Eccl. pag. 310. num. 20. tom. 3. Socrat. lib. 2. cap. 15, Sozomen, lib. 3. cap. 8.

contre saint Athanase, & de répondre à celles que Marcel d'Ancyre & les autres Evêques formoient contre eux. Les Ensebiens qui ne s'attendoient pas que saint Athanase dût aller à Rome, au lieu de se trouver au Concile qu'ils avoient eux-mêmes demandé, en tinrent un à Antioche, au commencement de l'an 341. où ils établirent Gregoire, Evêque d'Alexandrie, en la place de faint Athanase. Ils retinrent même (1) les Legats du Pape, Elpidius & Philoxene, jusqu'au mois de Janvier de l'an 342. au-delà du terme marqué pour le Concile; en les renvoyant ils les chargerent d'une lettre pour le Pape, par laquelle ils s'excusoient d'aller au Concile indiqué à Rome, sous prétexte de la guerre des Perses, de la longueur du chemin & de la brieveté du terme prescrit, se plaignant de la convocation de ce Concile comme injuriente à ceux qui avoient déja été tenus à Tyr contre faint Athanaie, & à Constantinople contre Marcel d'Ancyre pour les mêmes causes. Ils se plaignoient encore que le Pape eût reçû à sa communion, saint Athanase & Marcel d'Ancyre, qu'ils prétendoient condamner (m). Ils reconnoissoient la primauté de l'Eglise Romaine, mais en remarquant que l'Evangile avoit commencé en Orient. Ils soûtenoient que le pouvoir des Evêques étoit égal, & qu'il ne se devoit pas régler par la grandeur des Villes. Tout le stile de cette lettre, qui n'est pas venue (n) jusqu'à nous, étoit artificieux & moqueur, plein de contention & d'ostentation d'une vaine éloquence. Le Pape Jule l'ayant lûë (0) avec une sérieuse réflexion, la garda par devers lui sans la faire voir; esperant toûjours que quelqu'un viendroit de leur part, & qu'il ne seroit pas obligé de la publier; car il sçavoit combien il assligeroit plusieurs personnes qui étoient à Rome.

Il tient ce Corcile en 341. S. Athanase & Marsel d'Ancyre y font décla-

III. Après un délai suffisant, Jule assuré que les Eusebiens ne viendroient point à Rome, y assembla un Concile d'environ cinquante Evêques, dans l'Eglise (p) où le Prêtre Viton avois accoutumé d'assembler le peuple, c'est-à-dire, où il étoit Curé.

(1) Athanas. hift. Arian, ad Monachos, pag. 350. & Julius, epift. ad Darium, &c. apud Athanai. apolog. contra Arian. pag. 344. O feq.

Sozomen. lib. 3. hift. cap. 8.

(o) Julius, epift. ad Darium, ubi supra »

(p) Athan. Apolog. cont. Arian. p. 1404

<sup>(</sup>m) Nam in litteris suit satebaneur Roman.rum quidem Ecclesiam apud omnes magnificam efe , quippe qui jam inde ab mitio domicilium Apostolorum , & pieratis origo ac metropolis exetterit; licet fidei doctores ad eam ex partibus Orientis advenissent.

<sup>(</sup>n) Il y en a une en latin dans le troisième tome des Conciles, page 481. sous le nom des Eveques assemblez à Antioche; mais on convient communement que s'est une pièce supposée.

#### SAINT JULE, PAPE. CHAP. XII.

Ce Prêtre avoit été un des Legats du Pape Sylvestre au Concile rez innocent. de Nicée, avec Vincent de Capoue. La caufe de faint Atha- Jule retablie nase fut examinée dans ce Concile de Rome, selon la loi de les Eveques l'Eglife authorifée par le Concile de Nicée, qui permet (q) de leurs ficges. revoir dans un Synode fuivant, ce qui avoit été ordonné dans un précedent. Les Peres après avoir recu sa justification le déclarerent (r) innocent, & le confirmerent dans la communion de l'Eglife, comme Evêque légitime. Ils approuverent la conduite du Pape à l'égard des Eufebiens, la lettre qu'il leur avoit écrite par Elpidius & par Philoxene, & la patience avec laquelle il les avoit attendus. Mais ils témoignerent (f) leur indignation contre les Eufebiens, & déclarerent ( ) qu'ils les tenoient pour suspects, puisqu'ils n'avoient pas osé venir au Concile, qu'ils avoient eux-mêmes demandé par leurs députez. On lut néanmoins en plein Concile la lettre qu'ils avoient envoyée par Martyrius & Helychius; mais on n'y eut (#) aucun égard. Au contraire (x) on fit beaucoup de cas de celle que les Evêques d'Egypte avoient écrite deux ans auparavant , pour la justification de faint Athanase; d'autant plus qu'elle étoit appuyée des témoignages que divers autres Evêques rendoient à ton innocence, & que plufieurs Evêques, plufieurs Prêtres & plufieurs Diacres de la Mareote, étoient venus à Rome pour sa défense, Le Concile examina auffi la cause de Marcel d'Ancyre , & ayant trouvé ( y ) Catholique la profession de Foi qu'il avoir préfentée au Pape, on le recut à la communion de l'Eglife, comme un Evêque tout-à-fait Orthodoxe. Jule , par l'autorité que lui donnoit fon Siege, rétablit (z) tous les Evêques, & appuya leur

C'est ce que disent Socrate & Sozomene.

innocence par des lettres pleines de vigueur & (a) de liberté.

IV. De l'avis de tous les Evêques du Concile, le Pape écri-

Orientaux.

(a) Quecirca Epifcool in marna Senedo Nicana congregati non cura Dei confilium , prioris Synods afta in alia Synodo disaniri permiserunt, ut qui judicarent, pra oculis habences, secundum suturum ese judicium, gum omni camela rem expenderent ; & qui judicarentur , crederent non ex prigrum judicum odio & immicitia , fed jufte judicatos. Julius , ubi supra , pag. 142.

(r) Ibid. peg. 146. & Athanaf. hifter. Arian. ad Monachos , pag. 352.

(f) Athan Apolog. cont. Arian. p. 140

(1) Julius , woi fupra , pag. 145. & hift.

Arian, ad Monaches , pag. 351, ( w ) Ibidem.

x ) Julius , mbi fupra , pag. 146.

( y ) Ibid. pag. 150. 146. (2) Es quonsam propter fedis dignitatem omnium cura ad ipfum fpellabat , fuam cuique Ecclefiam reflituit. Sozomen lib. 1. c 8, (a) Cum Julio Romana urbis Epifcope caufam fuam expefuiffent , ille , qua eft Romana Ecclefia prarogativa, libertoribus litterit , eas communitas in Orientem remifit .

fingulas sedem suam restituens. Socrat. lib. 2. cap. 15.

vit aux Orientaux, l'excellente lettre que nous avons encore? & que saint Athanase a inserce toute entiere dans son apologie contre les Ariens. On peut dire (b) sans flatterie, que c'est un des plus beaux monumens de l'antiquité. On y voit un genie grand & élevé, & qui a en même-tems beaucoup de solidité, d'adresse & d'agrément. La verité y est défendue avec une vigueur digne du chef des Evêques, & le vice représenté dans toute sa difformité. Mais la force de ses répréhensions y est tellement moderée par la charité qui y paroît par tout, que bien que la fermeté & la generolité Episcopale, dominent dans cette lettre, on voit néanmoins que c'est un pere qui corrige, non un ennemi qui veut blesser. Elle est adressée à Darius ou Diance, Evêque de Cesarée en Cappadoce, à Flaville, à Narcisse, à Eusebe, qu'on croit être celui d'Emese, à Maris, à Macedonius, à Theodore, & aux autres qui lui avoient écrit d'Antioche. Le Comte Gabien en fut le porteur.

Analyse de cette lettre. Apud Athanaf. tom. 1.

V. Elle commence ainsi: " l'ai lû la lettre que m'ont appor-• tée mes Prêtres Elpidius & Philoxene, & je me suis étonné que » vous ayant écrit avec charité & dans la sincerité de mon cœur, Parif. 1698. n pire que la contention. & fait paroître du fact de la varié. » pire que la contention, & fait paroître du faste & de la vanité; » ces manieres sont éloignées de la foi Chrétienne: puisque je » vous avois écrit avec charité, il falloit répondre de même, & non pas avec un esprit de dispute; car n'étoit-ce pas une mar-» que de charité, de vous avoir envoyé des Prêtres pour compatir aux affligez, & d'avoir exhorté ceux qui m'avoient écrit, » à venir pour regler promptement toutes choses, pour faire » cesser les souffrances de nos freres, & les plaintes que l'on fai-» soit contre vous? » Comme la lettre des Eusebiens étoit écrite avec beaucoup d'éloquence, mais d'un style satirique, le Pape en prend occasion de remarquer que dans les affaires ecclesiafliques il ne s'agit pas d'ostentation de paroles, mais (c) de Canons apostoliques, & du soin de ne scandaliser personne. " Que » si la cause de notre lettre, ajoute-t'il, est le chagrin & l'animo-» sité que quelques petits esprits ont conçû les uns contre les » autres; il ne faloit pas que le soleil se couchât sur leur colere, ou du moins qu'elle fût poussée jusqu'à la montrer par écrit. " Car enfin, quel sujet vous en ai-je donné par ma lettre? est-ce

n parce

<sup>(</sup>b) Tillemont, com. 7. hift. Eccl. p. 278. | eloquentia quarendum est, sed Canones apo-(6) In rebus Ecclesiasticis non specimen | stolici, Jul. apud Athanai, pag. 141.

» parce que je vous ai invité à un Concile? vous deviez plutôt » yous en réjouir. Ceux qui se tiennent assurez de leur conduite. » ne trouvent pas mauvais qu'elle soit examinée par d'autres, » ne craignant pas que ce qu'ils ont bien jugé devienne jamais » injuste. C'est pourquoi le grand Concile de Nicée a permis " que les Decrets d'un Concile fussent examinez dans un autre, » afin que les Juges ayant devant les yeux le jugement qui » pourra suivre, soient plus éxacts dans l'examen des affaires, » & que les parties ne croyent pas avoir été jugées par passion. » Vous ne pouvez honnêtement rejetter cette regle : car ce (d) » qui a passé en coutume une fois dans l'Eglise & qui est confirmé » par des Conciles, ne doit pas être aboli par un petit nombre. Il leur reprétente ensuite qu'en les invitant au Concile de Rome, il n'avoit fait que consentir à la demande de leurs propres députez, qui, se trouvant confondus avec ceux de saint Athanase, avoient demandé ce Concile; que mal à propos ils se plaignoient qu'on y avoit reçu à la Communion Athanase & Marcel d'Ancyre, qui en avoient été exclus dans le Concile de Tyr & de Constantinople, puisqu'eux - mêmes avoient admis à leur communion les Ariens, (e) chassez de l'Eglise par saint Alexandre, Evêque d'Alexandrie, excommuniez en chaque Ville, & anathematisez par le Concile de Nicée. "Qui sont donc, dit-il, p ceux qui deshonorent les Conciles? ne sont-ce pas ceux qui » comptent pour rien les suffrages de trois cens Evêques? car » l'heresie des Ariens a été condamnée & proscrite par tous les » Evêques du monde : mais Athanase & Marcel en ont plua sieurs qui parlent & qui écrivent pour eux. On nous a rendu » témoignage que Marcel avoit résisté aux Ariens dans le Con-» cile de Nicée; qu'Athanase n'avoit pas même été condamné » dans le Concile de Tyr, & qu'il n'étoit pas present dans la Ma-» réote, où l'on prétend avoir fait des procédures contre lui. Or » vous sçavez, mes chers Freres, que (f) ce qui est fait en

(d) Morem namque qui semel in Ecclesia obtinuit, & à Synodis confirmatus est, minume consentaneum est à paucis abrogari. Juli apud Athanas, pag. 142.

(e) Il ne faut pas s'étonner que le Pape écrivant aux Eulebiens, leur parle des Ariens comme d'héretiques abominables, & rejettez de tout le monde : ils n'osoient le nier ouvertement; & quoique tout l'effort de leur cabale ne tendit qu'à rétablir sette héresie, ou plutôt à la diminuer, ils

se gardoient bien de le dire, ni d'avouer qu'ils sussent Ariens. On le voit par la première Prosession de soi qu'ils donnerent à Antioche lors de la Dédicace. Ils ne faisoient paroître en ce tems-là autre dessein que de saire condamner Athanase, Marcel & leurs autres ennemis, & les empêcher de rentrer dans leurs sieges. Fleurigite. 12. 10m. 3. pag. 319. num. 24.

(f) Scitis autem dilecti quæ una folum parte prafente aguntur, nullam vim haberey

## A90 SAINT JULE, PAPE. CHAP. XII.

" l'absence d'une des parties, est nul & suspect. Nonobstant tout » cela, pour connoître plus éxactement la verité, & ne recevoir » de préjugé ni contre vous, ni contre ceux qui nous ont écrit » en leur fayeur, nous les avons tous invitez à venir, afin » de tout éxaminer dans un Concile, & ne pas condamner "l'innocent, ou absoudre le coupable. Les Eusebiens, pour faire valoir les Decrets des Conciles de Tyr & de Constantinople contre saint Athanase & Marcel d'Ancyre, avoient allegué l'exemple du Concile de Rome qui excommunia Novatien, & de celui d'Antioche qui déposa Paul de Samosate. Le Pape répond que les Decrets du Concile de Nicée contre les Ariens doivent donc aussi avoir lieu, puisque les Ariens ne sont pas moins heretiques que Novatien & Paul de Samosate. Il leur reproche d'avoir violé les Canons de l'Eglise, en transferant les Evêques d'un siége à un autre, ce qui pouvoit regarder Eusebe, qui avoit passé de l'Evêché de Beryte à celui de Nicomédie, & ensuite à celui de Constantinople; d'où il prend occasion de retourner contre eux, pour les confondre, ce qu'ils avoient avancé pour affoiblir l'authorité de l'Eglise Romaine. » Si vous croyez (g) veritablement, dit-il, que la dignité Episco-. » pale est égale par tout, & si, comme vous dites, vous ne jugez » point des Evêques par la grandeur des Villes, il falloit que » celui à qui on en avoit confié une petite y demeurât, sans pas-» fer à celle dont il n'étoit pas chargé, méprisant, pour la vaine » gloire des hommes, & son Eglise & Dieu de qui il l'avoit » reçûe. » Les Eusebiens s'excusant dans leur lettre de n'être pas venu au Concile de Rome, se plaignoient que le terme qu'on leur avoit fixé pour s'y rendre étoit trop court; ils disoient aussi qu'on n'avoit écrit qu'à Eusebe seul, & non à eux tous. Le Pape fait voir que le premier de ces prétextes est vain, puisqu'ils ne se sont pas même mis en chemin, & qu'ils ont retenu ses Prêtres jusqu'au mois de Janvier; qu'ainsi le resus qu'ils ont fait de venir au Concile, est une preuve qu'ils se défioient de leur cause. Quant à la seconde raison, il la détruit en disant qu'il n'a dû répondre qu'à ceux qui lui avoient écrit; & il ajoûte: »Vous

manere, nec contemtà illà qua sibi credita erat ad aliam sibi non commissam transire, ita ut eam qua sibi à Deo tradita est despiceres, inanem verò hominum gloriam exoptares. Julius, ubi suprà, pag. 145.

fed suspecta esse. Julius abi suprà, p. 143.

(g) Si igitur verè parem eundemque existimatis Episcoporum honorem: nec ex magnitudine civitatum, uti scribitis, Episcoporum dignitatem metimini, oportuit eum sui parva civitas concredita suerat, in illa

» devez scavoir qu'encore que j'aye écrit seul, ce n'est pas mon » sentiment particulier, mais celui de tous les Evêques d'Italie » & de ces pays-ci : je n'ai pas voulu les faire tous écrire, pour ne pas charger de trop de lettres ceux à qui j'écrivois : mais » encore à present, les Evêques qui sont venus au jour nommé. » ont été de même avis. » Le Pape ne dit rien d'une autre excuse que les Eusebiens alleguoient, sçavoir la guerre des Perses : mais ce prétexte n'étoit pas moins frivole que ceux dont nous venons de parler. La guerre de Perse n'empêchoit pas les Eusebiens de faire toutes sortes de maux à l'Eglise, ni de s'assembler à Antioche, ni de courir de tous côtez dans l'Orient proche des lieux où étoit la guerre; elle ne devoit donc pas les empêcher de se rendre à Rome, dont le chemin leur étoit entierement libre.

VI. Le Pape vient après cela à la justification de saint Athanase & de Marcel d'Ancyre, & expose les motifs qu'il a eus de Jule. les recevoir l'un & l'autre à sa communion. Eusebe, dit - il, » m'a écrit auparavant contre Athanase, vous venez vous-mêmes » de m'écrire contre lui; mais plusieurs Evêques d'Egypte & des » autres Provinces, m'ont écrit en sa faveur. Premierement, les » lettres que vous avez écrites contre lui se contredisent. & les » secondes ne s'accordent pas avec les premieres, en sorte qu'el-» les ne font point de preuves. De plus, si vous voulez que l'on » crove vos lettres, on doit aussi croire celles qui sont pour lui; » d'autant plus que vous êtes éloignez, & que ceux qui le défenn dent étant sur les lieux, scavent ce qui s'y est passé, connois-» sent sa personne, rendent témoignage à sa conduite, & assu-» rent que tout n'est que calomnie. » Le Pape prouve lui même la fausseté des faits avancez contre saint Athanase, en particulier celui d'Arsenne & d'Ischyras: puis venant à l'ordination de Gregoire, que les Eusebiens avoient mis sur le siège d'Alexandrie, il en fait voir l'irregularité. "Voyez, dit-il, qui sont ceux » qui ont agi contre les Canons: nous qui avons reçû un hom-» me si bien justissé, ou ceux qui à Antioche, à trente-six jour-» nées de distance, ont donné le nom d'Evêque à un étranger. » & l'ont envoyé à Alexandrie avec une escorte de soldats. On » ne l'a pas fait quand Athanase sut envoyé en Gaule; car on » l'auroit dû faire dèslors, s'il avoit été veritablement condam-» né: cependant à son retour il a trouvé son Eglise vacante & y a » été reçû. Maintenant je ne sçai comment tout s'est fait. Pre-

Suite de la

Pag. 1462

Pag. 1471

Page 149?

» mierement, pour dire le vrai, après (b) que nous avions écrit-» pour tenir un Concile, il ne faloit pas en prévenir le jugement. » Ensuite, il ne faloit pas introduire une telle nouveauté dans » l'Eglise; car qu'y a-t'il de semblable dans les Canons ou dans » la Tradition apostolique? Que l'Eglise étant en paix, & tant » d'Evêques vivant dans l'union avec Athanase Evêque d'Ale-» xandrie, on y envoye (i) Gregoire étranger, qui n'y a point, » été baptilé, qui n'y est point connu, qui n'a été demandé ni par » les Prêtres, ni par les Evêques, ni par le peuple; qu'il soit or-» donné à Antioche & envoyé à Alexandrie, non avec des Prê-" tres & des Diacres de la Ville, ni avec des Evêques d'Egypte. mais avec des soldats; car c'est ce que disoient ceux qui sont » venus ici, & de quoi ils se plaignoient. Quand même Atha-» nase, après le Concile, auroit été trouvé coupable, l'ordina-"tion ne se devoit pas faire ainsi contre les loix & les regles » de l'Eglise. Il faloit que les Evêques de la Province ordonnas-» sent un homme de la même Eglise, d'entre ses Prêtres ou ses " Clercs. Si l'on avoit fait la même chose contre quelqu'un de y vous, ne crieriez-vous pas, ne demanderiez vous pas justice? » Mes chers freres, nous vous parlons en verité, comme en la » presence de Dieu; cette conduite n'est ni sainte, ni légitime, » ni ecclesiastique. » Voilà (k) les regles des élections, suivant le témoignage de ce saint Pape. Il décrit ensuite les maux que l'intrusion de Gregoire avoit causez à l'Eglise, les maux qu'il avoit fait souffrir aux Catholiques, particulierement aux Evêques, aux Prêtres, aux Diacres, aux Moines & aux Vierges, Puis il se justifie sur le sujet de Marcel d'Ancyre, montrant qu'il ne l'avoit reçû à sa communion que sur une Confession de foi trèsorthodoxe, dans laquelle il faisoit profession de croire de notre

Pag. 150.

(h) Primum enim si verè dicendum est, non oportuit, cum ad cogendam Synodum litterat misssemat, aliquos judicium Synodi pravertere. Jul. apud Athanas, pag. 149. Le Pape blâme en cet endroit la précipitation du Concile d'Antioche.

chiæ ordinetur; Alexandriam verò, non cum Presbyteris, vel Diaconis urbis, non cum Episcopis Ægypti, sed cum militibus transmutatur? Hoc namque haud sine querela aiebant qui huc venère. Etiamsi enim post Synodum reus deprehensus fuisses Athanasius, non decuit sic præter jus fasque, o contra Ecclesiasticum canonem ordinari quempiam: sed in ipsa Ecclesia, ex ipso Sacerdotali ordine, ex ipso Clero, ab Episcopis provinciæ constitui oportuit, o nequaquam nunc Apostolorum Canones violari. Julius, apud Athanas. pag. 149.

(A) Fleuri , 10m. 3. liv. 12. p. 323. N. 35.

<sup>(</sup>i) Qualis enim ccelesiasticus Canon, aut qualis apostolica Traduso hoc prasert, ut pace agente Ecclesia, ac tot Episcopis cum Athanasio Alexandria Episcopo consentientibus, Gregorius mittatur, externus homo, qui non illic est baptisatus, qui compluribus ignotus est, nec à Presbyteris, vel ab Episcopis, vel à plebe possulatus, sed is Anno-

» Seigneur Jesus - Christ ce qu'en croit l'Eglise Catholique. » Il ajoûte: " Non seulement il est aujourd'hui dans ces sentimens, » mais il nous a assuré qu'il avoit toujours pensé de même; & » nos Prêtres qui avoient assisté au Concile de Nicée, ont rendu » témoignage à la pureté de sa foi. Il assure encore lui-même que » dès-lors il étoit, comme il est aujourd'hui, opposé à l'heresie » Arienne: c'est pourquoi il est bon de vous avertir, qu'il ne » faut (1) pas que personne reçoive cette heresie; mais qu'elle » doit être en horreur à tout le monde, comme contraire à la » veritable doctrine. Le Pape ajoûte que l'on avoit commis dans la plûpart des Eglises, nommément dans celle d'Ancyre, les mêmes violences qu'à Alexandrie, comme Marcel & d'autres, qui en avoient été témoins, lui avoient appris; & continue ainsi: » On nous a fait des plaintes si atroces contre quelques-uns de » vous, car je ne veux pas les nommer, que je n'ai pû me résou-» dre à les écrire; mais peut-être les avez-vous appriles d'ail-» leurs. C'est donc principalement pour cela que j'ai écrit, & » que je vous ai invitez à venir, afin de vous le dire de bouche, » & que l'on pût corriger & rétablir tout. C'est ce qui doit vous » exciter à venir, pour ne vous pas rendre suspects de ne pouis a great million, age » voir vous justifier.

Pag. 151.

Pag. 152;

Suite de la

VII. Le Pape se plaint de ce que les Eglises d'Orient étant dans le trouble & dans la division, ils lui avoient néanmoins écrit qu'elles étoient en paix & en union. Il les exhorte à corriger tous les désordres qui s'y étoient commis, & dont il fait une vive peinture, les priant de travailler au rétablissement de la discipline dans ces quartiers là. Il rejette la faute de tous les troubles sur un petit nombre d'entre eux, & dit que s'ils croyoient pouvoir convaincre leurs adversaires de quelque crime, ils n'ont qu'à le lui faire sçavoir & venir à Rome; qu'il y sera venir aussi ceux qu'ils accuseront, & qu'on assemblera les Evêques pour y tenir un Concile, afin de convaincre les coupables en presence de tout le monde, & faire cesser la division des Eglises. La suite de la lettre du Pape est remarquable: O mes frevres, (m) ajoûte-t'ils les jugemens de l'Eglise ne sont plus se-

Pag. 153.

(m) O dilecto! non jam ulterius Ecclesia

judicia secundum Evangelium instituuntur, sed vel ad exilium, vel ad mortem dantur. Nam si omninò, ut dicitis, aliqua suit eorum culpa, oportuit juxta ecclesiasticum Canonem, & non eo paelo rem judicari: oportuit omnibus nobis rescripsise, ut ita ab crinibus quod justum esser decerneres ur. Episcopi

<sup>(1)</sup> Etenim se tunc (Marcellus) & etiam num adversum Arianorum haresim sensisse assirmabat: quo circa admonitos vos veium nu nuilus ejusmodi haresim recipiat; sed abominetur, ut à sana doctrina alienam, Ibid. pag. 150.

» lon l'Evangile, ils vont désormais au banissement & à la mort. » Si Athanase & Marcel étoient coupables, il falloit nous écrire » à tous, afin que le jugement fût rendu par tous. Car c'étoient » des Evêques & des Eglises qui souffroient; & non pas des Egli-» ses du commun, mais celles que les Apôtres ont gouvernées » par eux-mêmes. Pourquoi ne nous écrivoit-on pas, principa-» lement touchant la ville d'Alexandrie? Ne sçavez - vous pas » que c'étoit la coûtume de nous écrire d'abord, & que la dé-» cision devoit venir d'ici? Si donc il y avoit de tels soupçons » contre l'Evêque de ce lieu là, il falloit écrire à notre Eglise. » Maintenant sans nous avoir instruits, après avoir fait ce que " l'on a voulu, on veut que nous y consentions sans connois-» fance de cause : ce ne sont pas là les ordonnances de Paul; " ce n'est pas la tradition de nos peres, c'est une nouvelle for-» me de conduite. Je vous prie, prenez-le en bonne part, c'est » pour l'utilité publique que je vous écris : je vous déclare co » que nous avons appris du bienheureux Apôtre Pierre, & je » le croi si connu de tout le monde, que je ne l'aurois pas écrit » sans ce qui est arrivé. » Il finit da lettre en priant les Eusebiens de ne plus rien entreprendre de semblable, mais d'écrire plûtôt contre les auteurs de ces désordres, soit pour empêcher qu'à l'avenir les Ministres de l'Eglise ne souffrissent de pareilles véxations, soit afin que personne ne fût contraint d'agir contre son fentiment, comme il est arrivé à quelques-uns. » Et afin encore, » dit-il, de ne nous pas exposer à la risée des Payens, & princi-» palement à la colere de Dieu, à qui chacun de nous rendra » compte au jour du jugement. » Socrate se plaint (n) de la mau-

enim erant qui patiebantur, nec vulgaves Ecclesia vexata sunt, sed quas ipsi Apostoli per se gubernarunt. Cur ausem de Alexandrina potissimim Ecclesia nihil nobis scriptum est? An ignoratis hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, & hinc quod justum est, decernatur? Sanè si qua hujusmodi suspicio in illius urbis Episcopum cadebat, ad hanc Ecclesiam illud rescribendum suit. Nunc autem illi, re nobis non indicată, posteaquam quod libuit, egere, nos quibus ea crimina explorata non sunt, sibi suspicature esse volunt. Nequaquam talia sunt Pauli statuta, non hac patres tradiderant: sed aliena est ista forma, novum hoc institutum. Obsecto aliter toleretis, qua cuim scribo, ad publicum bonum conferunt. Nam qua accepimis à beato Petro Apostolo, es

vobis significo: non scripturus tamen, quod nota apud omnes ea esse existimem, nist qua gesta sunt nos conturbassent. Jul. apud Athan.

(n) Sabinus quidem Macedoniana sellator harescos, cujus jam antea mensonem
feci, in collectione gestorum Synodalium,
epistolas Julii neutiquam intexuu: tametsi
eam minime phaceriniseris, quam Episcopi
Antiochia collecti ad Julium seripsero. Nam
si qua forte Synodales epistola vocem consubstantialis aut reticent, aut omninò rejiciunt, eas studiose operi suo inserit: contrarias verò sciens ac prudens silentio transsitt.
Socrat. lib. 2. hist. cap. 17. La collection
que Sabin avoit saite des Conciles, n'est
pas venue jusqu'à nous: il écrivoit vers l'au

vaise foi de Sabin, Evêque d'Heraclée pour les Macédoniens, qui avoit omis cette lettre dans sa collection des Conciles; au lieu qu'il y avoit inseré celle des Eusebiens au Pape Jule, parmi les autres qui favorisoient son héresie. Nous n'avons point d'autre original de celle du Pape Jule que le grec, rapporté dans l'apologie de saint Athanase contre les Ariens; & comme (0) il ne dit point que ce fut une traduction, on peut croire qu'elle avoit été écrite ainsi ; car les Papes ne manquoient pas d'Interprétes & de Secretaires. Cette lettre se trouve encore dans les collections des Conciles, & parmi les Epîtres Décretales données par le pere Coutant.

VIII. Le Pape voyant que sa lettre n'avoit pas eu la force d'arrêter l'impudence (p) des Eusebiens, & qu'ils continuoient Jule demande à troubler les Eglises, prit soin d'informer l'Empereur Constant Sardique. Il y de ce qui se passoit, & de l'injustice que l'on faisoit à saint assiste par ses Athanase & à saint Paul de Constantinople. Ce Prince en sut 347. touché, & se donna même quelques mouvemens pour s'instruire de cette affaire. Mais quoiqu'il reconnût leur innocence, il ne voulut pas néanmoins les renvoyer dans leurs Sieges. Il fallut tenir un nouveau Concile, tant des Evêques d'Orient, que d'Occident, & le Pape Jules, fut un de ceux qui exciterent le plus l'Empereur Constant à demander ce Concile à Constantius. Il se tint à Sardique, sous le Consulat d'Eusebe & de Ruffin, c'est-à-dire, l'an 347. Jules y assista par les Prêtres Archidame & Philoxene, & le Diacre Leon, s'excusant d'y venir en personne, sur la crainte que les schismatiques & les heretiques, ne profitassent de son absence pour nuire à son Eglise, & le Concile témoigna approuver ses raisons. On y reconnut la justice du jugement rendu dans le Concile de Rome en faveur de saint Athanase & de Marcel d'Ancyre; après quoi on écrivit au Pape le résultat de ce qui s'étoit fait.

IX. Saint Athanase, quoique pleinement justifié dans le Concile de Sardique, n'eût pas la liberté de retourner à Alexandrie. gratulation Il n'y revint qu'en 349 lorsque Gregoire, usurpateur de ce siège aux Alexanétant mort, Constantius n'eût plus de prétexte d'empêcher son drins, sur le retour de S. retour. Toute l'Eglise témoigna beaucoup de joie de son réta- Athanase, en blissement, & le Pape Jule écrivit à l'Eglise d'Alexandrie pour 349. l'en congratuler. Cette lettre que saint Athanase & (q) Socrate

le Concile de

Il écrit une lettre de con-

<sup>(</sup>p) Achanal. Apol. cont. Arian. p. 154. ( o ) Fleuri , tom. 3. liv. 12, num. 25. (q) Cette lettre est plus ample dans Pag. 325.

### SAINT JULE, PAPE. CHAP. XII.

nous ont conservée, se trouve comme la précedente dans les collections des Conciles, & des Epîtres decrétales. Le Pape y felicite les Prêtres & le peuple d'Alexandrie, de leur fermeté dans la Foi, & de leur fidelité inviolable; il rend témoignage à la charité que leur Evêque a toûjours conservée pour eux, dans le tems de son exil; & s'étend ensuite sur la gloire de ce Saint, qui victorieux de tant de perils, & de tant de tentations, retournoit à son Eglise tout pur & tout innocent, remportant avec lui le jugement (r) avantageux de l'Evêque de Rome, & de tout le Concile. Il attribue son retour à leurs prieres; se représentant la joie publique, qui devoit accompagner la rentrée d'Athanase dans son Eglise; le concours de toutes sortes de personnes qui viendroient en foule pour en être témoins ; il ajoûte: Nous prendrons nous-mêmes, une très-grande part à cette joie, & elle se communiquera jusqu'à nous, à qui Dieu a fait la grace de pouvoir connoître un homme d'un si grand merite. Il conclut par cette priere: " Que ( f ) Dieu toutpuissant » & son Fils Jesus-Christ Notre Seigneur & notre Sauveur, vous » assiste continuellement par sa grace, en rendant à votre sois » merveilleuse, la récompense du témoignage glorieux que vous » avez rendu à votre Evêque, afin que vous receviez, & votre » posterité après vous, les grands biens que Dieu a préparez à » ceux qui l'aiment. » Saint Athanase avant que de retourner à Alexandrie, alla d'Aquilée à Rome, dire adieu au Pape Jule & à son Eglise, qui le reçut avec une extrême joie.

Il reçoit la re-ractation d'Urlace & 349.

X. Ursace, Evêque de Singidon, & Valens, Evêque de Murse, tous deux du parti des Ariens, (t) voyant saint Athanase de Valens, en rétabli avec honneur dans son siege, rechercherent sa communion, & vinrent à Rome de leur propre mouvement, prier le Pape Jule de les recevoir par grace dans l'Eglise. Jule ayant pris conseil sur cela, jugea qu'il étoit avantageux de leur accorder le pardon qu'ils demandoient ; parce que c'étoit dimi-

> Socrate que dans saint Athanase; & on y trouve un fort bel cloge de ce Saint, qu'il a apparemment retranché par modestie. Socrat. lib. 2. hist. c. 23. Athan. Apolog. cont. Arian, pag. 171.

nachos, pag. 359. O Hilarii fragment.

<sup>(</sup>r) Tot calamitatum periculis perfunctus vobis restituitur purus innocensque, non nostro tantum, sed & totius Synodi judicio declaratus. Julius, epiff. ad Alexand. apud Athan. pag. 172. C'est le Concile de Sardique dont il s'agit ici.

<sup>(</sup>f) Deus omnipotens, & Filius ejus Dominus & Salvator noster Jesus Christus ,perpetuam vobis conferat gratiam pramis-que dones admirandam vestram sidem quam orga Episcopum vestrum præclaro testimomo exhibuillis; ut vobis vestrisque posteris hic & in futuro saculo optima impertiat .... qua praparavit Deus diligentibus se. Julius, apud Athanas. Apolog. cont. Arian. p. 172. (t) Apud Athanal. hift. Arian. ad Mo-

nuer en même-tems le parti des Ariens, augmenter celui des Catholiques, & confirmer l'autorité du Concile de Sardique. Mais avant que d'être reçûs à la communion de l'Eglise, ils donnerent par écrit un acte de leur confession & de leur penitence, que nous avons (#) encore.

XI. Le livre des Papes (x), cité quelquefois sous le nom du Pontifical de Damase, & les martyrologes de Bede & d'Usuard, en 3524 disent que Jule souffrit l'exil & plusieurs autres maux pendant dix mois. Mais on ne voit pas à quelle année de son Pontificat rapporter cet exil, si ce n'est peut-être sous Magnence. Car Constantius ne fut jamais maître de Rome, & Constant fut toûjours favorable à l'Eglise & à la Foi Catholique. Mais Magnence demeura maître de Rome au commencement de l'an 350. & y commit de grandes cruautez, la même année après la mort de Nepotien, particulierement envers les amis de Constant, Le Pape Jule mourut le 12. d'Avril, sous le Consulat de l'Empereur Constantius & de César Constantius Gallus, c'est-à-dire, en 352, après avoir tenu le faint Siege quinze ans deux mois & fix jours.

XII. Nous n'avons encore parlé que de deux lettres de saint Jule, l'une aux Eusebiens, l'autre à l'Eglise d'Alexandrie. Il en Pape Jule qui écrivit quelques autres qui ne sont pas venues jusqu'à nous; & dans la suite des siecles, on en a publié sous son nom. dont la fausseté est aujourd'hui reconnue de tout le monde. Theodoret dit (y) en termes exprès, que Jule, suivant la disposition des canons, cita à Rome les Eusebiens & Athanase; que celui - ci partit incontinent après; mais que ceux - 1à, 1cachant que leurs mensonges seroient découverts, n'y voulurent pas aller. Il paroît donc hors de doute, que comme il écrivit à faint (z) Athanase en cette occasion, il écrivit aussi aux Eusebiens, pour garder envers les accusateurs & l'accusé; une conduite uniforme. On ne sçait qui fut le porteur de ces lettres. Mais il y a apparence qu'il chargea les envoyez des Eusebiens de celle qui leur étoit adressée. Jule leur en écrivit une autre par (4) Elpidius & Philoxene, après l'arrivée de faint Athanase à Rome, pour leur marquer le jour désigné pour le

Lettres du

font perdues.

II meure

<sup>(</sup>u) Apud Athanaf. 10m, 1. pag. 176.

<sup>(</sup>x) Apud Baron. ad an. 352. num. 23. Herman, vie de S. Athanase, tome 1. page 736. Tillemont, tome 7. hift. Eccl. p. 282, pag. 350.

Tome IV.

<sup>(</sup>y) Theodoret. lib. 2. hift. cap. 4. ( 2 ) Athanas hift. Arian, ad Monachos's

pag. 349. ( 4 ) Athanas, hist. Arian, ad Monachos,

Rrr

Concile, afin qu'ils s'y rendissent, & une troisième par le (b) Comte Gabien. Cette derniere est la seule qui nous reste. Les deux autres & celle qu'il écrivit à saint Athanase sont perdues. Socrate & Sozomene témoignent qu'après que saint Athanase, Marcel d'Ancyre, saint Paul de Constantinople, Asclepas & Lucius, se furent justifiez en présence de Jule, ce saint Pape appuya leur innocence par des (c) lettres pleines de vigueur & de liberté; qu'il y reprenoit severement ceux qui les avoient déposez; qu'il y ordonnoit que quelques - uns d'eux viendroient dans un certain jour pour justifier ce qu'ils avoient fait, & les menaçoit de ne pas souffrir davantage les nouveautez & les troubles qu'ils introduisoient dans l'Eglise; que les Evêques rétablis rentrerent dans leurs Eglises, sur l'authorité de ces lettres. Nous n'avons point d'autre connoissance de ces lettres, & on croit que Socrate & Sozomene ont voulu parler de celles que Jule écrivit aux Eusebiens par Philoxene, avant la tenue du Concile de Rome, & par le Comte Gabien après la fin de ce Concile. Il y a même peu d'exactitude dans le récit de ces historiens. Car faint Athanase ne retourna dans son Siege qu'après le Concile de Sardique. Nous n'avons plus la lettre du Pape Jule à ce Concile, & nous sçavons seulement, qu'en y envoyant ses Legats, il les avoit chargez d'une lettre, dans laquelle (d) il s'excusoit de venir en personne au Concile, ajoùtant (e) que s'il n'y assistoit pas de corps, il y seroit au moins présent d'esprit & de cœur.

Lettres supposes au Pape Jule, Lettre à Prosdoce. XIII. Le Pere le Quien, & après lui Dom Coutant, nous a donné une lettre sous le nom du Pape Jule à Prosdoce, dont on trouve un fragment grec dans les actes du Concile d'Ephese, dans l'apologetique de saint Cyrille d'Alexandrie, & dans Photius. Marius Mercator, Vincent de Lerins, Facundus, Hypatius d'Ephese & Euloge Evêque d'Alexandrie, ont aussi cité cet endroit, ne doutant pas qu'il ne sût du Pape Jule, à qui ils sçavoient qu'il étoit attribué dans le Concile d'Ephese. Il paroît en esset qu'on ne devroit pas en douter après une authorité si respectable. Néanmoins, Leonce de Bysance assure que cette lettre n'est point du Pape Jule, mais de Timothée Disciple d'Apollinaire: & ce qui fait qu'en ce point, on doit

<sup>(</sup>b) Athanas. Apol. cont. Arian. p. 140. (c) Socrat. 115. 2. cap. 15. Socomen. jib. 3. cap. 8.

<sup>(</sup>d) Synod. Sardic. epift. ad Jul. num. 1.
(e) Ibidem.

lui ajoûter foi, plûtôt qu'au Concile d'Ephele, c'est que les Eutychiens, avant supposé au Pape Jule plusieurs lettres, pour appuyer leurs erreurs du tems de Leonce de Bysance, il se vit dans la nécessité d'éxaminer celle-là même dont il s'agit, & prouva par quantité d'exemplaires, qu'elle étoit effectivement de Timothée. Cet heretique s'y étoit caché avec tant d'art, que Leonce n'y remarqua rien de contraire à la Foi, quoiqu'il y ait plusieurs endroits qui favorisoient l'heresie d'Apollinaire, comme, lorsqu'il enseigne, que par l'union des deux natures en Jesus-Christ les proprietez du Verbe sont devenues communes à la chair; & que par-là le corps de Jesus-Christ étoit devenu incréé. Une autre preuve que la lettre à Prosdoce n'est pas du Pape Jule, c'est qu'elle paroît n'avoir été écrite qu'après sa mort, & après l'an 360. depuis que Macedonius eut commencé à nier la divinité du Saint-Esprit. Cela se voit assez clairement dès les premieres lignes de cette lettre, où l'auteur prend. à tâche de montrer la divinité des trois Personnes, particulierement du Saint-Esprit. Or Sozomene (f) est témoin, qu'Apollinaire ne se donna pas moins de mouvemens dans la Syrie, pour y faire reconnoître la divinité du Saint-Esprit, que saint Basile & saint Gregoire s'en donnerent dans le Pont & dans la Cappadoce.

XIV. Leonce de Byfance (g) fourient encore que les sept lettres que l'on publicit de son tems, sous le nom du Pape Jule, supposes au étoient d'Apollinaire, & il le prouve en particulier de celle qui étoit adressée à Denys, Evêque ou Prêtre de Corinthe. Ses raisons sont, 1°. Qu'elle n'a rien qui soit digne du Pape Jule. 2°. Que le Corps de Jesus-Christ n'y est jamais appellé un Corps animé ou accompagné d'intelligence, comme c'étoit, dit-il, la coûtume des Peres de ce tems-là. 3°. Que S. Gregoire de Nysse écrivant contre Apollinaire, réfute beaucoup d'endroits de cette lettre. 4°. Que ceux qui l'attribuoient au Pape Jule, disoient qu'elle avoit été citée dans le Concile d'Ephese, au lieu que c'en étoit une autre, sçavoir celle à Prosdoce. 5°. Que Valentin & Timothée, disciples d'Apollinaire, citent cette lettre comme de leur maître. 6°. Que le titre (b) de cette lettre ne convient point au Pape Jule, les Romains n'écrivant jamais de cette sorte, ni à un Prêtre, ni même à un Evêque, quelque considerable

Sept lettres Pape Jule.

<sup>(</sup>f) Sozomen, lib. 6. cap. 22. ( h ) Domino meo desideratissimo 👉 com-( g ) Leontius, lib. de Sectis, actione 8. I ministro Dionysio.

### 300 SAINT JULE, PAPE. CHAP. XII,

qu'il soit. Cette derniere raison prouve également que la lettre à Prosdoce n'est point de Jule, puisqu'elle a en tête le même tirre. Gennade (i) attribue au Pape Jule la lettre adressée à Denys. Mais il dit, qu'ayant paru utile en son tems, contre ceux qui vouloient mettre deux personnes en Jesus-Christ, elle étoit devenue pernicieuse depuis l'heresse d'Eutyche & de Timothée, qu'elle favorisoit beaucoup. Ephrem d'Antioche (k) nous a conservé un fragment d'un discours sur la Consubstantialité, que Leonce, ou l'auteur du traité contre Eutychius & Nestorius, dit avoir (1) été cité par saint Cyrille, dans le Concile d'Ephese, sous le nom du Pape Jule. Facundus conteste la verité de ce fait, & (m) dit qu'on ne cita rien sous le nom de ce Pape, qu'un passage tiré de la lettre à Prosdoce. En tout cas, le fragment rapporté par Ephrem d'Antioche, est tiré surement d'un écrit composé par un heretique ; car on (n) n'y reconnoît qu'une nature en Jesus-Christ, après l'union, & on y combat ceux qui en reconnoissent deux. Les deux fragmens rapportez dans le nouveau (0) recueil des Décretales des Papes, & attribuez au Pape Jule, ne sont pas plus orthodoxes. Les lettres (p) réciproques de Cyrille à Jule & de Jule à Cyrille, au sujet du jour de la naissance du Sauveur, citées par Jean de Nicée, qui vivoit sur la fin du dixiéme siécle, sont visiblement supposées, puisque Jule & Cyrille, si c'est celui de Jerusalem, n'ont pas vêcu dans le même tems. Il en faut dire autant de la lettre de (9) Juvenal de Jerusalem au Pape Jule; Juvenal n'ayant vêcu qu'environ cent ans après ce faint Pape.

XV. Nous aurons occasion ailleurs de faire voir la fausseté de deux épîtres Décretales, qu'Isidore le Marchand lui a supposées, adressées l'une & l'autre aux Orientaux. Mais il faut dire ici un mot de divers decrets que l'on trouve citez sous le nom du Pape Jule par Gratien, par Burchard, & par Yves de Chartres. Ils sont au nombre d'onze, les uns sur des points de morale, les autres sur des points de discipline. Le premier, qui

(1) Leontius, lib. 1. cont. Neffor.

<sup>(</sup>i) Julius urbis Romana Episcopus scripst ad Dionysium quemdam, de Incarnatione Domini epistolam unam, qua illo quidem sempore utilis visa est adversum éos qui ua duas per Incarnationem assérebant in Christo personas, sieut & naturas. Nunc autem perniciosa probatur, somentum est enim Eusychiana & Timotheana impietatis. Genpad. de Scrips. Eccl. cap. 2,

<sup>(</sup> k ) Coutant. in Append. ad Decretal. Pontsf. pag. 80.

<sup>(</sup>m) Facund. lib. 1. cap. 5.
(n) Contain. in Append. ad Decretal, pag. 80.
(o) Ibidem.

<sup>(</sup>p) Ibidem, pag. 83, (q) Ibidem, pag. 83, 84,

S. ANTOINE, SOLITAIRE. CHAP. XIII. ART. I. 501 regarde les usuriers, est cité par Reginon, comme étant tiré du premier livre des Capitulaires, & il s'y trouve en effet au chapitre 125. Le second, touchant la penitence que l'on doit accorder aux mourans, est pris de la quatriéme lettre du Pape Celestin aux Evêques de la Province de Vienne & de Narbonne. Le sixième, où il s'agit de la consécration d'une Eglise rétablie, se lit dans la lettre du Pape Vigile à Profuturus. Le huitième n'est que la définition de l'Eglise, telle que nous la lisons dans Isidore de Seville. Les autres sont pris de même, de differens auteurs, plus recens que le Pape Jule. Parmi les Liturgies Orientales, il y en a une qui porte le nom de Jule, ce qui prouve non qu'il en soit auteur, mais combien son nom a été celebre en Orient. Cette Liturgie est à l'usage des Jacobites, sorte d'heretiques, qui n'admettent en Jesus-Christ qu'une nature après l'union.

#### CHAPITRE XIII

Saint Antoine, premier Pere des Solitaires d'Egypte,

#### ARTICLE PREMIER.

Histoire de sa Vie.

I. C AINT ANTOINE, le Pere & le modele parfait de la vie des Anachoretes, nâquiten un Village de la haute Egypte, S. Antoine; appellé Coma près d'Heraclée, vers l'an 251. Ses parens qui vers l'an 251. étoient Chrétiens, (r) nobles & riches, le nourirent & l'éleve- tion; il abane rent dans leur maison jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt ans, donne les ensorte qu'il ne (f) connoissoit qu'eux & leur famille. Il refusa donne aux d'apprendre les lettres (t), dans la crainte qu'il ne fût obligé pauvres, par-là d'avoir communication avec les autres enfans. Ce qu'il faut entendre de la langue & des sciences des Grecs, & de ce qu'on appelle les belles lettres. Car nous verrons dans la suite qu'il sçavoit lire & écrire en langue Egyptienne: & saint Athanase ( u ) témoigne, qu'étant encore chez son pere, & depuis

<sup>(</sup>r) Antonii vita apud Athanaf. 10m.

<sup>3.</sup> nov. edit. pag. 795. (f) Ibidem.

<sup>(</sup>t) Ibidem.

<sup>(#)</sup> Ibidem, & pag. 797.

lorsqu'il commença à être seul, il s'appliquoit assiduement à sa lecture. Il alloit (x) à l'Eglise avec ses parens, leur rendoit une obéffiance exacte; ne les importunoit point pour la dépense d'une nourriture délicate, content de ce qu'on lui donnoit. A l'âge de dix-huit à vingt ans, il perdit son pere & sa mere, & demeura chargé du soin d'une sœur encore fort jeune & de la maison. Mais environ six mois après, étant allé (y) suivant sa coûtume, à l'Eglife, l'esprit recueilli & tout occupé de la maniere dont les Apôtres avoient quitté toutes choses pour suivre Jesus-Christ, il y entendit lire l'endroit de l'Evangile où notre Seigneur dit à un riche: Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, & viens & me suis, & tu auras un trésor au Ciel. Antoine regardant la lecture de l'Evangile comme faite pour lui (z), ne fut pas plûtôt sorti de l'Eglise, qu'il distribua tous les heritages qu'il avoit de son patrimoine, & qui consistoient en trois cens ouvrés de terre très-fertiles & trèsagréables, c'est-à dire, près de 150. arpens, & les partagea à ses voisins, afin qu'ils n'eussent rien à démêler avec lui ni avec sa sœur. Pour ses meubles, il les vendit tous, & en donna l'argent aux pauvres, à la réserve d'une petite partie, qu'il retint pour sa sœur. Quelque tems après, étant (4) entré dans l'Eglise & y ayant entendu lire l'Evangile où Jesus-Christ dit : Ne vous mettez point en peine du lendemain, il distribua aux pauvres ce qui lui restoit, & mit sa sœur dans un (b) Monastere de Vierges, pour y être élevée avec elles. Elle vieillit en effet dans la virginité, & devint (c) la mere & la conductrice des autres Vierges.

S. Antoine, se retire dans Tan 185.

II. Saint Antoine déchargé ainsi de son bien, quitta sa maile delers, vers son, & se retira (d) hors de son Village, pour vivre seul, à l'imitation d'un saint Vieillard du voisinage, qui dès sa jeunesse s'étoit exercé à la vie solitaire. Il s'ocupoit dans sa solitude au travail, à la priere, à la lecture, & lorsqu'il entendoit parler de quelques vertueux folitaires, il alloit les chercher pour profiter de leurs exemples, & de ce qu'il remarquoit en eux de plus excellent, s'efforçant à son retour de rassembler en lui seul toutes les vertus qu'il avoit remarquées dans les autres. Après s'être affermi dans la vertu & rendu victorieux de diverses ten-

<sup>(</sup>x) Ibidem.

<sup>(</sup>y) Ibidem.

<sup>(</sup>z) lbidem, paz. 796.

<sup>(</sup>b) Sorore verd virguibus notis fibi at-

que fidelibus commendatá atque ad Parthenonem tradita, ut illic educaretur. Athanal. Fag. 796.

<sup>(4)</sup> Ibidem, pag. 796.

S. ANTOINE, SOLITAIRE, CHAP. XIII. ART. I. 503 tations du démon, il alla se cacher dans un sepulchre des plus éloignez de son Village. Car l'Egypte étoit pleine de sepulchres, & c'étoient des bâtimens confiderables. Les démons l'y battirent de telle sorte, qu'un de ses amis qu'il avoit prié de lui apporter du pain de tems en tems, l'avant trouvé étendu comme mort, le porta dans l'Eglise du Village. Sur le minuit Antoine s'éveilla & se fit reporter dans le même sepulchre, où il continua de demeurer seul. Les démons l'y attaquerent encore, & lui firent de nouvelles playes; mais (e) Jesus-Christ l'étant venu confoler & l'ayant gueri, il partit dès le lendemain pour aller dans le desert. Il étoit âgé d'environ trente-cinq ans; ainsi il faut mettre sa retraite dans le desert au commencement du regne de Diocletien, vers l'an 285. Il y avoit dans les montagnes sur lesquelles il se retira un vieux château, où il demeura enfermé durant près de vingt ans, c'est-à-dire, jusques vers l'an 305. ne vivant que du pain qu'on lui apportoit de six mois en six mois, & de l'eau qu'il trouvoit dans ce château même. Il n'ouvroit fa porte ni à ceux qui lui apportoient à manger, ni aux autres personnes qui venoient quelquesois pour le voir. Ces personnes étoient témoins des bruits, que les démons éxcitoient pout l'épouvanter, & ils en étoient effrayez; mais le Saint les rassuroit, les exhortoit à se retirer sans crainte, & à se munir (f) du figne de la Croix.

III. Le desir que plusieurs lui témoignerent de vouloir imiter sa maniere de vivre, l'obligea de sortir de ce château, com- ce à sormer me d'un sanctuaire où il s'étoit consacré à Dieu. Ses amis su- vers l'an 305. rent remplis d'étonnement de voir son corps dans le même état, ni grossi manque d'exercice, ni attenué par tant de jeunes & de combats contre les démons. Il étoit tel qu'ils l'avoient connu avant sa retraite, égal en tout comme gouverné par la raison & ferme dans son état naturel. Dieu guerissoit par lui plusieurs malades, délivroit plusieurs (g) possedez, & donnoit tant de grace à ses paroles, qu'il consoloit les affligez & reconcilioit ceux qui étoient mal ensemble, leur disant à tous qu'il n'y a rien dans le monde de préferable à l'amour de Jesus-Christ. Il persuada à plusieurs d'embrasser la vie solitaire; ce qui sut cause que les montagnes du desert se remplirent d'Anachoretes, dont les uns demeurerent auprès de lui à l'orient du Nil du côté de

<sup>(</sup> r ) Ibidem , pag. 804. (f) Ibidem, pag. 806.

<sup>(</sup>g) Ibidem, pag. 807.

la mer Rouge, en un lieu nommé Pisper: les autres à l'occident? vers la ville d'Arsinoé. Un de ses premiers disciples sut S. Hilarion, par qui la discipline monastique se répandit ensuite dans la Palestine & dans d'autres Provinces.

Il visite ses Disciples, les exhorte à la усгец.

IV. Saint Antoine avoit coûtume (h) d'aller visiter ses Disciples, même les plus éloignez. Un jour ceux qui étoient le plus près de lui s'étant assemblez, il leur sit en langue égyptienne un grand discours, les exhortant à perséverer dans le genre de vie qu'ils avoient embrassé, sans se laisser abattre par les peines qui s'y rencontroient, à compter pour rien les travaux passez, à travailler avec autant de ferveur que s'ils ne faisoient que commencer; leur faisant remarquer combien cette vie est courte, si on la compare avec les siécles à venir, & les assurant que quatre-vingt ou cent années passées dans les exercices de la vie ascetique, seront récompensées par un regne qui n'aura point de fin. Il leur découvroit encore les divers artifices du démon, & les moyens de les vaincre, entre lesquels il mettoit le signe de la Croix (i), la foi, la priere, les jeûnes, la bonne vie, les veilles, le mépris de l'argent & de la vaine gloire, l'humilité, l'amour des pauvres, l'aumône, la pieté envers Jesus-Christ. Il leur racontoit les combats qu'il avoit soutenus contre les démons, & comment il les avoit (k) vaincus. Les discours de saint Antoine causoient un singulier plaisir à ceux qui les écoutoient. Ils augmentoient dans les uns l'amour de la vertu, chassoient des autres la tiédeur, & persuadoient à tous le mépris des piéges du démon. Il y avoit donc (1) dans les montagnes des Monasteres remplis de Solitaires, qui passoient leur vie à chanter, à étudier, à jeuner, à prier, à se réjouir dans l'esperance des biens

<sup>(</sup>h) Ibidem, pag. 808. salia, subitò evanescuns, si maxime side & figno crucis se, quis munierit. Athanas, in vita Antonii , pag. 814. Non est autem quod corum suggestionibus terreamin: nam precibus , jejunius & fide in Dominum flatim illi labuntur. Ibid. Magnum contra illos (damones) telum est proba vita, & fides in Deum. Ibidem , pag. 820. Timent sane illi (damones) ascesarum jejunia , vigilias, orationes , mansuetudinem, tranquillitatem, pecunia & inanis gloria contemum, humilitatem, pauperum amorem, eleemosynas, lenitatem & præ cateris pietatem in Chriflum. Ibid. pag. \$20. Timidi funs (damones)

<sup>&</sup>amp; signum Dominica crucis admodum pertimescant. Illo quippe ipsos Salvator spoleatos palam traduxis. Ibid. pag. 823.

<sup>(</sup> k) Ibid. pag. 825.

<sup>(1)</sup> Erant igitur in montibus Monasteria quasi tabernacula repleta divinis choris plallensium , lectionis fludioforum , jejunantium, orantium, exultantium spe futurorum, laborantium ad elecmofynas erogandas, mutuá charitate & concordiá junctorum. Ac revera videre erat quafi aliquam segregatam regionem pietatis atque justitia. Nullus ibi qui injuria vel afficeret, vel afficeretur, nulla exactoris increpatio : sed multitudo ascetarum quorum unum omnium erat virtutis studium, Ibid. pag. 830.

S. ANTOINE, SOLITARE. CHAP. XIII. ART. I. 505 à venir ; à travailler pour pouvoir donner l'aumône, conservant entre eux la charité & l'union : ainsi l'on pouvoit voir veritablement comme un pays particulier de pieté & de justice. Il n'y avoit là personne qui fit tort à autrui, ou qui en reçut : on n'y entendoit point la voix de l'éxacteur, tous n'avoient autre desir

que de s'avancer dans la vertu. V. Saint Antoine (m) vivoit d'ordinaire retiré dans son Mo-Sa vie ordie

nastere particulier: augmentant ses exercices, soupirant sans cesse par la pensée des demeures celestes, & considerant la fragilité de cette vie, & la noblesse de l'ame, il avoit honte d'être obligé de manger, de dormir & de condescendre aux autres necessitez du corps. Souvent lorsqu'il étoit prêt à manger avec ses Disciples, se ressouvenant de la nourriture spirituelle, il s'en abstenoit, & s'éloignoit d'eux, ainsi il mangeoit ordinairement seul & ne laissoit pas de manger avec ses freres lorsqu'ils l'en prioient, afin de pouvoir avec plus de liberté leur tenir des discours utiles. Il disoit qu'il faut plûtôt donner tous nos soins à l'ame qu'au corps: que nous ne devons accorder au corps, que fort peu de tems. par necessité, & tout employer à l'utilité de l'ame, afin qu'elle ne soit pas entraînée par les plaisirs du corps, & qu'au contraire, elle le réduise en servitude. Il faisoit son (n) capital d'augmenter

dans son cœur l'amour de Dieu.

VI. La persécution que Maximin renouvella en 311. après Il chercher la mort de Maximien Galere, fit venir saint Antoine à Alexan-le martyre à Alexandrie, drie, avec d'autres Moines, pour y servir les Martyrs que l'on vers l'an 311, y conduisoit de toutes parts. Il disoit : Allons aussi combattre ou voir les combattans. Quelque desir qu'il eut du martyre, il nevoulut pas se livrer lui-même : mais il servoit les Confesseurs dans les mines où ils travailloient & dans les prisons. Il prenoit grand soin d'encourager devant les tribunaux, ceux qui y étoient appellez, & après qu'ils avoient confessé, il les accompagnoit jusques à l'éxecution. Le Juge voyant la fermeté d'Antoine & de ses Compagnons, défendit à aucun Moine de paroître dans les jugemens, ou de séjourner dans la Ville. Tous les autres se cacherent ce jour-là: mais Antoine méprisa tellement cette ordonnance, que le lendemain il se mit en un lieu élevé; ayant exprès lavé son habit de dessus, qui étoit blanc, afin qu'il parût davantage. Il se présenta ainsi au juge comme

Tome IV.

SEE

<sup>(</sup>m) Athanas. in vita Anton. pag. 830. ment, Eccl. Graca, pag. 351. 392. (n) Apophtegmat Patrotom. 1. monu-

il passoit avec sa suite, & sur sensiblement affligé de n'avoir pas soussert le martyre. Mais Dieu le réservoit pour l'instruction des Solitaires. Ainsi après le martyre de saint Pierre d'Alexandrie, l'essort de la persécution étant passé, sur la sin de l'an 312. il retourna à son Monastere, où sa foi & sa pieté lui acqueroient chaque jour le merite du martyre, par les austeritez toutes nouvelles qu'il faisoit soussert à son corps.

Il se retire fur une montagne fort reculée, vers l'an 315.

VII. Les miracles que Dieu accordoit à ceux qui venoient implorer les prieres d'Antoine, lui firent prendre la résolution de quitter son Monastere & d'aller à la haute Thebaïde, où il n'étoit connu de personne. Mais en chemin il changea de dessein (0) par ordre de Dieu, & se retira plus avant dans le defert, sur une montagne fort haute, où couloit une eau douce, claire & fraîche., & autour une plaine & quelques palmiers négligez, qui lui servirent pour vivre. Des Sarazins qui étoient venus en cet endroit de compagnie avec lui, & qui étoient dans ces deserts du côté de la mer Rouge, y repassoient exprès & lui apportoient volontiers du pain. Ses Disciples eurent soin aussi de lui en envoyer. Mais afin qu'il ne fût à charge à personne, il laboura un petit endroit de la montagne, & y sema du blé, dont il faisoit lui-même du pain. Il planta (p) une vigne & des arbrisseaux, fit de ses mains un potager d'où il put tirer des herbes pour ceux qui le venoient voir. Sa cellule ne contenoit en quarré qu'autant d'espace qu'il en faut à un homme pour étendre ses pieds en dormant. Il avoit un endroit destiné au chant des Pseaumes, un autre à la priere, un autre au travail des mains, un autre pour se reposer lorsqu'il étoit las. Sur le sommet de la montagne il y avoit deux cellules taillées dans le roc. C'étoit-là qu'il se retiroit lorsqu'il vouloit suir la presse de ceux qui venoient le voir, soit pour obtenir la guerison de leurs maladies, soit pour recevoir de lui des instructions. Les freres le prierent de trouver bon qu'ils lui apportassent (q) tous les mois des olives, des legumes & de l'huile : car il étoit déja vieux. Il faisoit dans sa retraite quantité de miracles rapportez par saint (r) Athanase & y recevoit de Dieu diverses autres graces & d'autres dons surnaturels. Entre autres avis importans qu'il donnoit à ceux qui venoient le consulter, il conseilloit cette pratique, pour

<sup>(</sup>a) Athanas. in vita Anton. pag. 833. (p) Hieronym. in vita S. Hilarion. pag. 835. \$5. tom. 4. (q) Athanas. in vita Anton. pag. 834. 835. (r) Ibid. & pag. seq.

Eviter le neché, » One chacun (/) de nous, disoit-il, marque & » écrive les actions & les mouvemens de fon ame, comme si nous devions nous en rendre compte les uns aux autres. Afn furez-vous que la honte d'être connus, nous fera ceffer de » pecher . & d'avoir aucune mauvaise pensée : Notre écriture nous tiendra lieu des yeux de nos freres, « Il compatiffoit (t) any affligez. & prioit avec eux : mais comme il ne tiroit point de glore d'être fouvent exaucé, auffi ne murmuroit-il point quand il ne l'étoit pas. Il rendoit toujours graces à Dieu . & exhortoit les malades à prendre patience, & à reconnoitre que la guérifon ne dépendoit pas ni de lui ni d'aucun homme : mais de Dieu feul, qui la donne quand & comment il lui plait.

VIII. Quelque grande que fut la réputation, il ne laissoit pas d'honorer extraordinairement (#) l'ordre Ecclesiastique, & de pour les Miceder à tous les Clercs. Il s'inclinoit devant les Evêques & les elife. Son Prêtres; & fi quelque Diacre le venoit trouver pour profiter éloignement de ses instructions, il lui disoit ce qui lui étoit utile, mais il pour les herélui cedoit l'honneur de la priere. Loin d'avoir honte d'appren- schilmatidre, il écoutoit tout le monde, & si quelou'un disoit quelone queschose d'utile, il avouoit qu'il en avoit profité. Son visage avoit une grace extraordinaire, enforte que fans l'avoir jamais vû, on n'avoit point de peine à le reconnoître entre plusieurs autres Moines. Il attiroit les regards, non qu'il fût d'une taille avantageule, mais parce que la pureté & la tranquilité de fon ame paroiffoient roujours fur fon vilage, par une fainte joie, fans aucun trouble de passion. Trois Moines ( a avoient accoutumé de l'aller voir une fois l'an : deux lui proposoient des questions. mais le troitième ne difoit jamais mot. Saint Antoine lui en des manda la raifon, craignant que ce ne fût par crainte. Il répondir: Mon Pere, il me furfit de vous voir. Il ne (y) voulut jamais avoir aucun commerce avec les Meleciens schismatiques d'Egypte , ni avec aucun héretique , particulierement les Manichéens, si ce n'est de paroles, pour les exhorter à quitter leur

<sup>(</sup> f) Ad covenda aurem percara id oblivvetur : opera quifque noftrum fua & moins animi , tanquam alus nuntiaturus , nores confinibatque : atque confidue futurum effe at cium nos pudeat ab aint cornofes, peccandi prorsus , imo quid pravum cogitandi , finem faciamus .... permile itaque, nobis ejufmeds feriptio fit , aique afectarum oculs.

<sup>( 1 ]</sup> Dod. pag. 829.

<sup>(</sup> a ) Ecclefia Canonem fuora medum obfer wabat. Omnem Clericum honore like oraire polehat. Non verehatur enim Egifcopis, Presbyterifque incunare caput. Diaconur verò fi utilitatis gratia accederet , qua utilia effent ille loquebatur , que orationem verò spectant , spfit cedebat. Ibid. pag. 846. (x) Apophtegm. Patr. rem. 1. menu-

mens, Ecel. pag. 349. (y) Athanal. in vita Anton. pag. \$47.

impieté. Il se comportoit de même avec les Ariens, & quelques-uns d'entre eux l'étant venu voir sur sa montagne, il les chassa aussitôt qu'il eut connu qui ils étoient.

11 và visiter Taint Paul Hermite. Il enterre son corps, vers Lan 340,

IX. Sur la fin de l'année 340, ou au commencement de la suivante, saint Antoine étant dans la quatre-vingt-dixième de son âge, alla (z) par ordre de Dieu chercher saint Paul Hermite, dans la retraite où il étoit demeuré caché & inconnu à tous les hommes depuis environ quatre-vingt-dix ans. Après avoir traversé les déserts sans sçavoir où il alloit, il arriva le troisiéme jour de grand matin à la caverne de Paul, & y resta jusqu'à plus de midi, le priant d'ouvrir. Paul, après quelques difficultez, lui ouvrit sa porte en souriant. Ils s'embrasserent. se saluerent par leurs noms, eux qui n'avoient jamais oui parler l'un de l'autre, & rendirent ensemble graces à Dieu. Après le faint bailer, comme ils s'entretenoient de diverses choses, le corbeau qui, depuis soixante ans, apportoit tous les jours à Paul la moitié d'un pain, en vint mettre devant eux un tout entier. Ayant fait la priere ils s'affirent sur le bord de la fontaine pour manger. Il y eut dispute entre eux pour sçavoir qui romproit le pain, & pour la terminer ils convinrent que chacun le tireroit de son côté. Ensuite ils bûrent un peu d'eau, appliquant la bouche sur la fontaine, & passerent la nuit en veilles & en prieres. Le jour étant venu, faint Paul dit à faint Antoine: Mon frere, je scavois, il y a long-tems, que vous demeuriez en ce pays, & Dieu m'avoit promis, que je vous verrois; mais parce que l'heure de mon repos est arrivée, il vous a envoyé pour couvrir mon corps de terre. Alors saint Antoine pleurant & soupirant, le prioit de ne le pas abandonner & de l'emmener avec lui. Il répondit: Vous ne devez pas chercher ce qui vous est avantageux; il est utile aux Freres d'être encore instruits par votre exemple: c'est pourquoi je vous prie, si ce n'est point trop de peine, allez querir, pour enveloper mon corps, le manteau que yous a donné l'Evêque Athanase. Ce n'est pas que saint Paul se (a) souciât beaucoup que son corps fût enseveli : mais il vouloit épargner à saint Antoine l'affliction de le voir mourir. Saint Antoine étonné de ce qu'il lui avoit dit de faint Athanase & du manteau, crut voir Jesus-Christ present en lui, & n'osa rien répliquer; mais en pleurant il lui baisa les yeux & les mains, & retourna à son Monastere avec plus de diligence que son corps

<sup>(</sup>z) Hieronym. in vita Pauli, pag. 71. (a) Hieronym. ibid. pag. 72.

S. ANTOINE, SOLITAIRE. CHAP. XIII. ART. I. 509 épuisé de jeunes & de vieillesse, ne sembloit permettre. Il tita le manteau de sa cellule, & sans prendre aucune nourriture, il retourna par le même chemin ayant toujours Paul dans l'efprit & devant les veux, & craignant de le trouver mort. Le lendemain, il avoit déia marché trois heures, quand il vit au (b) milieu des Anges, des Prophétes & des Apôtres, Paul monter en haut revêtu d'une blancheur éclatante. Aussitôt il se prosterna le visage contre terre, jetta du sable sur sa tête, & dit en pleurant : Paul , pourquoi me quittez - yous ? ie ne yous ai pas dit adieu : falloit-il vous connoître fi tard pour vous perdre fitôt? Etant arrivé à la caverne il trouva le corps à genoux, la tête levée, les mains étendues en haut; il crut d'abord qu'il prioit, & se mit aussi à prier : mais ne l'entendant point soupirer, comme al avoit accoutumé de faire dans la priere, il l'embrassa en pleurant, & vit qu'il ne prioit plus que de la posture. Il enveloppa (c) le corps, le tira dehors, & chanta des Hymnes & des Pieaumes suivant la tradition de l'Eglise. Puis il enterra le corps dans une fosse que deux lions avoient creusée . & éleva de la terre au-deffus (d) fuivant la coûtume. Le lendemain il (e) prit la tunique que faint Paul s'étoit faite lui-même de feuilles de palmier entrelassées comme dans les corbeilles. Il retourna à son Monastere avec cette succession, & raconta tout par ordre à ses Disciples. Il se revêtit toujours depuis de la tunique de S. Paul aux jours folemnels de Paque & de la Pentecôre. Saint Antoine avoit fouhaité aufli de voir faint Pacôme, pour qui il avoit beaucoup d'estime; mais il n'en rencontra pas l'occasion, & il crut qu'il n'en avoit pas été digne. Il apprit la mort de ce faint homme par deux Religieux de Tabenne qui alloient à Alexandrie, & qui en passant étoient venus recevoir sa benediction. Il les consola de la mort de leur saint Abbé (f) par les grands éloges

(b) Vidu inter Angelorum cattroat, inter Prophetarum & Apostolarum choros niveo candore Paulum fulgentem in sublime

conscendere. Ibid. pag. 93.

(c) Igitur obvoluto & prolato seras corgore, hymnos quaque & psaimas de Caristiana traditione decantans, contristabatur Autonius, &c. Ibid.

<sup>(</sup>d) Es deposito eo in fossam, desuper hushum congregans, sumulum ex more compesuis. Ibid.

<sup>(</sup>e) Postquam autem alia diet illuvit, ne quid piut heres ex intestati bonis non possi-

deret sunicam ejus fisi vindicavi: , quam in fportarum medum de palma folis: 19fe fisi contexuerat. Ae fic ali Monoflerium reverfus, difepulus cualta ex ordine replicavit; debvique folomishus Pafeha & Pentesfe femper Pauli runica vestitus est. Hieronym. isidem.

<sup>(</sup>f) De Abbate perro vestro mutorum fernombat accept in divini zem litreti; apprimé fuisfe verfazam. Equidem fagè velui illum corporali prasfentia cernere : sed ferrè dignue haud fui. Vita Pachom. dip 14. Man, apud Bolland. tom. 3, p, 316.

qu'il en fit, témoigna (g) être bien informé de la vertu d'Orsise son successeur, & leur donna (h) une lettre de recommandation pour saint Athanase, qui les reçût très-bien, particulierement en consideration de saint Antoine.

.Il va à Alemandrie combattre les Ariens, vers l'an 355.

X. Il alla lui-même à Alexandrie vers l'an 355. à la priere (i) des Evêques & de tous les Fideles, pour y combattre l'Arianisme, disant que c'étoit une des dernieres héresies qui précederoit l'Antechrist. Il enseignoit au peuple que le Fils de Dieu n'est point une créature ni fait de rien, mais éternel, de la substance du Pere, son Verbe, sa Sagesse. N'ayez donc, disoit-il, aucune communication avec les impies Ariens. Vous êtes Chrétiens: eux qui disent que le Fils de Dieu est une créature, ne different en rien des Payens, adorant la créature au lieu du Créateur. Tout le peuple se réjouissoit de lui entendre anathématiser l'heresie : on couroit en foule pour le voir : les Payensmêmes & leurs sacrificateurs venoient à l'Eglise en disant : Nous desirons de voir l'homme de Dieu; car tous le nommoient ainsi; & par ses prieres Dieu délivra plusieurs possedez, & guérit plufieurs insensez. Beaucoup d'entre les Payens desiroient au moins de le toucher, croyant en être soulagez; & dans ce peu de jours il se sit plus de Chrétiens qu'il ne s'en seroit fait en une année. Quelques - uns croyant que la foule pourroit l'importuner, il leur dit sans s'émouvoir: Ils ne sont pas en plus grand nombre que les démons, avec qui nous combattons sur la montagne. A vant que de sortir d'Alexandrie (k), il rendit visite par trois fois au celebre Didyme, qui, quoiqu'aveugle dès l'âge de quatre ans, s'étoit néanmoins rendu habile en toutes sortes de sciences, particulierement dans les saintes Lettres. Didyme le vint aussi visiter, & ils s'entretinrent ensemble sur les divines Ecritures. Au fortir (1) de la Ville, saint Antoine guérit une possedée, en présence & à la priere de saint Athanase, qui le reconduisoit.

Il conford Evers Philofighes payens. XII. Lorsqu'il sut de retour à la montagne où il faisoit sa demeure ordinaire, deux Philosophes payens le (m) vinrent trou-

Ibidem.

<sup>(</sup>g) Ibidem.
(h) Si ad Episcopum Athanasium, virum
co gradu dignissimum, vobis est ster: sic ipsum à me compellabitis: hac tibi commendat
Antonius: curam habe de filis Israëlitae
(Orfisi) quo dicto ac sua ilis benedictione
impersisa, non sine commendatitis ad magrum Athanasium litteris ab sese dimisis.

<sup>(</sup>i) Athanal in vita Anton. pag. 847. (k) Pallad. in hist. Lausiaca, cap. 4. & Hieronym. epist. 100. ad Castrutium, pag. 803. 10m. 4.

<sup>(1)</sup> Athanal, in vita Anton. pag. 849.
(m) Ibidem.

ver. Il s'avança & leur parlant par interpréte, il leur dit: "Pour-» quoi vous fatiguez-vous tant à chercher un insensé?» Ils dirent qu'ils le croyoient très-sage; & il ajouta: "Si vous venez » chercher un insensé, votre peine est inutile; & si vous me " croyez sage, devenez comme moi : car si je vous étois allé " chercher, je vous imiterois: or je suis Chrétien. " Ils se retirerent étonnez, ayant aussi été témoins de son pouvoir sur les démons. D'autres croyant se moquer de ce qu'il n'avoit pas étudié, il leur dit: Que vous en semble? lequel est le premier, le bon sens ou les lettres; lequel est la cause de l'autre? C'est, direntils, le bon sens qui est le premier, & qui a trouvé les lettres. Donc, reprit Antoine, les lettres ne sont pas nécessaires à celui qui a le sens droit. Ils s'en allerent surpris de la sagesse de cet ignorant; car il n'étoit point (n) rustique pour avoir vieilli dans la montagne, mais agréable & civil, & ses discours étoient afsaisonnez d'un sel divin, & qui le rendoit aimable à tous ceux qui l'alloient voir. Il en vint d'autres pour lui demander raison de la foi que nous avons en Jesus-Christ, & tourner en ridicule la prédication de la Croix, Saint Antoine ayant pitié de leur ignorance, leur montra par un discours fort long & fort élevé qu'il étoit plus raisonnable de réverer la Croix, que de reconnoître que ceux à qui ils donnoient le nom de dieux ont commis des adulteres & d'autres crimes abominables; puisque cette Croix est une marque de courage & du mépris de la mort, au lieu que ce qu'ils attribuoient à leurs dieux étoient des preuves de dissolution & de molesse; qu'il étoit plus raisonnable de dire que le Verbe de Dieu, qui n'est point sujet au changement, s'est fait homme pour nous sauver, que d'enseigner que des dieux sont semblables à des animaux, & d'adorer pour cette raison des bêtes brutes, des serpens, & des figures d'hommes que les mêmes choses que Jesus-Christ a faites pour le salut des hommes, font aussi connoître qu'il est Dieu; que c'est une mauvaise foi d'objecter aux Chrétiens la Croix sur laquelle il a souffert, & de n'admirer pas sa résurrection, de taire les miracles qu'il a faits sur terre en résuscitant des morts, & rendant la vûe aux aveugles, la fanté aux lepreux & aux paralytiques; que les payens, au lieu d'adorer Proserpine, Vulcain, Junon,

<sup>(</sup>n) Licet enim in monte enutritus ibi confenuisses, nequaquam agressis erat moribus, sed comis urbanusque, divinoque sale condiaccederent. Ibid.

Apollon, Diane, Neptune, comme représentant la terre, le feu, l'air, le soleil, la lune, la mer, devoient bien plûtôt adorer le Créateur de toutes ces choses, n'étant pas juste de rendre aux ouvrages l'honneur qui n'est dû qu'au Divin Ouvrier qui les a formez. Ces Philosophes ne sçachant que répliquer, saint Antoine leur demanda de quelle maniere la connoissance d'un Dieu se pouvoit acquerir le mieux, ou par une démonstration ou par la foi, & lequel précedoit ou la foi par operation, ou la démontration par raison. Ils répondirent que l'operation par la foi précedoit, & que c'étoit elle qui donnoit une connoifsance certaine. Saint Antoine approuva leur réponse, & ajoûta: » Auss nous autres Chrétiens, nous n'établissons pas nos mysn teres sur la sagesse des raisonnemens des Grecs, mais sur la » puissance de la foi, qui nous est donnée de Dieu par Jesus-» Christ. « Il leur prouva encore le pouvoir de la Foi des Chrétiens, par le grand nombre de Payens qui se convertissoient, au lieu qu'on ne voyoit personne passer du Christianisme au Paganisme. " Avec vos syllogismes, leur dit-il, vous ne persuaderez 4) à aucun Chrétien d'embrasser votre Religion : & nous en en-» seignant de croire en Jesus-Christ, nous ruinons toute votre o superstition, chacun reconnoissant que Jesus-Christ est Dieu, » & le Fils de Dieu. Au seul nom (0) de Jesus-Christ crucisié. » nous mettons en fuite les démons que vous adorez comme » des dieux; & lorsque l'on fait le signe de la Croix, la magie » perd toute sa force, & le poison sa vertu. Où sont mainte-\* nant vos oracles? Où sont les charmes des Egyptiens? Où » font les spectres que faisoient voir vos enchanteurs? En quel » tems toutes ces choses ont-elles cessé, sinon lorsque l'on a » vû paroître la Croix de Jesus-Christ? Est-elle donc digne de » risée? Et les choses qui ont été abolies par elle, ne sont-elles » pas plûtôt dignes de mépris? Mais ce qui est encore de plus padmirable: personne ne vous persecute à cause de votre re-» ligion. Elle est même en honneur dans les Villes. Les Chré-» tiens au contraire sont persecutez: toutefois notre Religion » ne laisse pas de fleurir & de croître au préjudice de la vôtre, » & notre doctrine s'est déja répandue par toute la terre. « Enfin il apporta pour preuve de la verité de notre Foi, le grand

<sup>(0)</sup> Nos Christum crucisixum nominantes, omnes sugamus damones quos ut deos umesta, & ubi signum crucis formatur, pag. 854,

S. ANTOINE, SOLITAIRE. CHAP. XIII. ART. I. 513 nombre de Martyrs qui sacrifioient leur vie pour Jesus-Christ; & de Vierges, qui par un semblable motif, passoient leur vie dans une pureté inviolable. Saint Antoine finit sa dispute avec ces Philosophes, en guerissant en leur présence plusieurs démoniaques, par le signe (p) de la Croix qu'il fit trois fois sur eux. D'où il prit occasioni de les exhorter encore à croire en Tesus-Christ, qu'il reconnoissoit pour seul auteur de ces merveilles. Ils s'en retournerent, admirant également la sagesse & l'humilité du Saint, & avouant qu'ils avoient beaucoup profité de sa conversation.

XII. Quelques mois avant sa mort, saint Antoine alla, selon (q) sa coûtume, voir les Moines qui étoient dans la monta- 356. à l'ago gne exterieure, pour leur dire les derniers adieux. Il étoit âgé de près de cent cinq ans. Il les exhorta à perséverer dans les travaux de la penitence, à s'éloigner des Meleciens (r) & des Ariens, & à garder la tradition des Peres, principalement la Foi en notre Seigneur. Les freres tout en larmes, le pressoient de demeurer avec eux, & d'y finir ses jours. Mais il ne le voulut pas, pour plusieurs raisons qu'il faisoit assez connoître par fon silence, & principalement pour celle-ci. Les Egyptiens ( / ) aimoient à conserver les corps des personnes vertueuses, surtout des Martyrs. Ils les ensevelissoient & les enveloppoient de linges; mais ils ne les enterroient (t) point : au contraire, ils les mettoient sur des lits, & les gardoient dans leurs maisons, croyant honorer ainfi les morts. Saint Antoine (u) avoit fouvent prié les Evêques d'instruire les peuples sur ce point. Il en avoit lui-même repris séverement les Laïques, & particulierement les femmes : disant que cet usage n'étoit ni légitime, ni pieux: puisque les corps des Patriarches & des Prophétes étoient encore conservez dans des tombeaux, & que le corps même du Sauveur fut mis dans un sepulchre, fermé d'une pierre, jusqu'à sa Résurrection. Il prouvoit (x) par-là, que c'étoit mal fait de ne pas cacher les corps des défunts, quelque saints qu'ils fus-

Sa mort en de 105. aus.

Tome IV.

Ttt

<sup>(</sup>p) His dictis Christum invocavit, & damoniacos bis terque sigillo crucis signavit. Moxque steterunt homines incolumes, mentisque compotes, gratiasque agentes Domino. Ibid. pag. 855. (q) Athanas. in vita Anton. pag. 861. (r) Ibid. pag. 862.

<sup>(</sup>f) Ibidem. (1) Nous trouvons que dans les tems les plus anciens, les l'gyptiens enfermoient

les corps enbaumez & ensevelis dans des boîtes de bois, qui représentaient une figure humaine, & les posoient debout dans des lieux où ils les gardoient; & en voit encore aujourd'hui de ces boites & des momies qu'elles enferment. Fleuri, liv. 13. hift. Ecclef. num. 34. pag. 478.

<sup>(</sup> w ) Athanas. in vita Anion. pag. 862.

<sup>(</sup>x) Ibidem, pag. 863.

fent : puisque rien n'est plus grand, ni plus saint que le corps du Seigneur. Plusieurs le crurent, ils enterrerent leurs morts & remercierent le Saint de l'instruction qu'il leur avoit donnée. Ce fut donc la crainte (y) qu'on ne traitât ainsi son corps. qui l'obligea de se presser, & de dire adieu aux Moines de la montagne exterieure. Etant rentré dans la montagne interieure, où il avoit accoûtumé de demeurer, il tomba malade au bout de quelques mois. Il n'avoit auprès de lui que deux de ses Disciples, Macaire & Amathas, qui le servoient depuis quinze ans, à cause de sa vieillesse. Après les avoir exhortez à la perséverance dans la vertu & à fuir (z) toute communication avec les Meleciens & les Ariens, il leur recommanda de ne point fouffrir que l'on portât son corps en Egypte, de peur qu'on ne le gardât dans les maisons, mais de le mettre & de le couvrir de terre, en un lieu qui ne fut connu que d'eux seuls. » Au jour » de la Résurrection, (a) ajoûte-t'il, je le recouvrerai incor-» ruptible de la main du Sauveur. Partagez mes habits : don-" nez à l'Evêque Athanase une de mes peaux de brebis, avec » le manteau sur lequel je couche, qu'il m'a donné tout neuf, » & que j'ai ufé : donnez à l'Evêque Serapion l'autre peau de » brebis, & gardez pour vous mon cilice. Adieu mes enfans, » Antoine s'en va, & n'est plus avec vous, « Quand il eut ainsi parlé, ils l'embrasserent : il étendit ses pieds, & demeura couché avec un visage gai, comme s'il eût vû ses amis le venir voir. Sa mort arriva le 17. de Janvier de l'an 356. étant âgé de  $x \circ y$ . ans. Depuis (b) sa jeunesse jusqu'à un si grand âge, il garda toûjours la même ferveur dans ses exercices. La vieillesse ne l'obligea ni à prendre une nourriture plus délicate, ni à changer la maniere de se vêtir, ni à se laver même les pieds. Toutefois il n'avoit aucune incommodité : sa vûe n'étoit point affoiblie: ses dents étoient seulement usées, mais il n'en avoit pas perdu une seule. Enfin il étoit plus fort & plus yigoureux que ceux qui se nourrissent de diverses viandes, qui se baignent & changent souvent d'habits. Ses deux Disciples l'enterrerent, comme il leur avoit ordonné, & personne qu'eux ne sçut le lieu de sa sepulture. Entre les diverses visions dont Dieu le savorisa pendant sa vie, la plus celebre est celle, où (c) sous la

(b) Ibidem, pag. 865.

<sup>(</sup>y) Ibidem, (z) Ibidem.

<sup>(</sup>a) lbidem, pag. 864.

<sup>(</sup>c) Athanal. m vita Anton. p. 856.857.

S. ANTOINE, SOLITAIRE. CHAP. XIII. ART. II. 515 figure d'une multitude de mulets, qui environnoient la sainte Table, & qui renversoient à coups de pieds ce qui étoit dessus;

Dieu lui fit voir les maux que les Ariens devoient faire à l'Eglise. Il eut cette vision vers l'an 339. & deux ans après on en vit l'accomplissement, lorsque les Ariens mirent par violence Gregoire fur le siege d'Alexandrie, au commencement de l'an 341.

## ARTICLE

## Des écrits de saint Antoine.

I. T Ous apprenons de Sozomene (d), que saint Athanase V ayant été banni par ordre du Grand Constantin, vers saint Antoine Pan 335. Saint Antoine, qui avec tous les autres Solitaires, Constantin, étoit fortement attaché à la foi de Nicée, écrivit plusieurs lettres à ce Prince, en faveur de saint Athanase, dans lesquelles il le conjuroit de n'ajoûter aucune foi aux Meleciens, & de regarder toutes leurs accusations comme des calomnies & des impostures. Ces lettres qui sont perdues n'eurent aucun effet: Constantin répondit qu'il ne pouvoit mépriser le jugement d'un Concile: c'étoit celui de Tyr; qu'un petit nombre de personnes pouvoient bien être soupçonnées de juger par passion, ou par affection, mais qu'on ne devoit pas croire qu'un si grand nombre d'Evêques, pieux & sçavans, se fussent unis ensemble contre faint Athanase, par de si mauvais principes; qu'au reste Athanase étoit un insolent, un brouillon, un superbe & un séditieux. Car c'est ainsi que les ennemis de ce saint Evêque s'l'avoient caracterisé auprès de l'Empereur. On rapporte (e) à l'année 337. ou peut-être à la précedente, une autre lettre de saint Antoine à Constantin & à ses deux fils, Constantius & Constant. Ces Princes informez de ses vertus, lui avoient écrit (f) le traitant de Pere, & lui demandant réponse. Le Saint sans s'émouvoir, quand il reçut leurs lettres, appella les Moines & seur dit: Ne vous étonnez pas si un Empereur nous écrit : ce n'est qu'un homme : étonnez-vous plûtôt de ce que Dieu a écrit une loi pour les hommes, & nous a parlé par son propre Fils. Il ne vouloit pas même recevoir ces lettres, disant qu'il ne sçavoit pas y

<sup>(</sup>f) Athanas. in vita Anton. pag. 855. (4) Sozomen. lib. 2. cap. 31. (e) Hieronym. in Chron. ad ann. 337.

répondre. Mais les Moines lui ayant représenté que les Empereurs étoient Chrétiens, & qu'ils pourroient se scandaliser, comme étant méprilez, il permit qu'on les lût, & y fit réponse; il. leur témoigna sa joie de ce qu'ils adoroient Jesus-Christ, & les exhorta à ne pas faire grand cas des choses présentes, mais à penser plûtôt au jugement futur; à considerer que Jesus-Christ est le seul Roi veritable & éternel; à avoir beaucoup de clemence & d'humanité, enfinà rendre la justice & à prendre soin des pauvres. Cette lettre dont saint (g) Athanase nous a conservé le précis, fut bien reçue. Nous lisons (h) ailleurs, que Constantius, depuis qu'il fut parvenu à l'Empire, écrivit aussi à saint Antoine, pour le prier de venir à Constantinople; que le Saint déliberant sur ce qu'il avoit à faire en cette occasion, prit l'avis de Paul le Simple, l'un de ses Disciples, qui lui répondit en ces termes: On vous appellera Antoine, si vous y allez: & si vous n'y allez pas, yous serez l'Abbé Antoine. Voulant dire que le monde n'honore la vertu, que dans ceux qui le fuient.

Aux Arle-

II. Saint Jerôme ne dit rien de ces lettres de saint Antoine à Constantin dans son catalogue des hommes illustres, mais il (i) y en marque sept autres du même Saint, à divers Monasteres, écrites dans le stile des Apôtres, & remplies de leurs maximes. Il dit qu'on les avoit traduites en grec, & que la principale étoit adressée aux Arsenoïtes. Mais elles avoient été écrites originairement en Egyptien, & on assure (k) qu'elles sont encore aujourd'hui en cette langue dans les Monasteres de la Thebaïde. Celles que nous avons dans le quatriéme tome de la Bibliotheque des Peres, sous le nom de saint Antoine, & qu'on croit communément être de lui, sont en latin, traduites du grec par Sarazius, d'un stile si embarassé, qu'on a peine à les bien entendre. Elles roulent toutes sur des matieres de pieté. La premiere, qui est adressée aux freres en general, traite de trois differentes manieres, dont Dieu nous appelle, par des inspirations interieures, par la lecture des livres saints, par les tentations & les afflictions qui nous arrivent. Il y parle aussi des differentes manieres dont nous sommes tentez, soit par rapport au corps, soit par rapport à l'esprit. La seconde, est adressée aux Arsenojtes en particulier. Saint Jerôme la regardoit com-

Pag. 79.

<sup>(</sup>g) Apophtegm. Patt. tom. 1, monum.

Eccl. Graca, Cotelerii, pag. 351.
(h) Tillemont, som. 7, hift. Eccl. p. 121.

(i) Hieronym. in Catal. pag. 88.
(k) Renaudot, Prafat. ad to. 1, Liturg.
Orient. pag. 119.

S. ANTOINE, SOLITAIRE. CHAP. XIII. ART. II. 517 me la plus considerable de toutes. Elle est pleine de tendresse. mêlée de réflexions sur la bonté de Dieu, qui a donné son Fils. pour nous racheter, & sur les ruses du démon, toûjours attentif à nous perdre. Il y remarque que les bons & les mauvais anges, ont recu differens noms selon leurs differentes actions; que les bons ont été nommés, les uns Archanges, les autres Sieges, Dominations, Puissances, Cherubins, pour avoir obéi aux ordres du Créateur; que les noms de Diable & de Satan, ont été donnez aux méchans à cause de leur crime & de leur malice; que par une raiton semblable, on a donné à certains hommes les noms de Patriarches, de Prophétes, de Rois, de Prêtres, de Juges, d'Apôtres, à cause de leurs vertus. Il temoigne en deux endroits qu'il ne cesse de prier pour les Arsenoites, pour leur obtenir de Dieu les lumieres necessaires; & finit en disant qu'il avoit souhaité de les voir, mais qu'il se sentoit proche de sa fin. Dans la troisième qu'il écrivit à ses Moines. après leur avoir représenté les bienfaits de Dieu envers nous, particulierement son Incarnation & ses souffrances, il les exhorte à ne desirer que les biens à venir & à les meriter par une vie toute sainte. Dans la quatriéme, il leur dit que l'avenement de Jesus-Christ est proche, & qu'ils doivent s'y préparer, en s'éxerçant dans la vertu, & par la componction de cœur. Il y appelle (1) l'Eglise Catholique la Maison de verité. Pour les engager dans la cinquiéme, à veiller sur eux-mêmes, il leur représente combien les Anges sont sensibles à la perte & au salut des hommes, & la grandeur du peché qui n'a pû être effacé que par la mort du Fils de Dieu. Il dit nettement que toutes choles n'ont qu'un même principe, les Anges comme les hommes, le ciel & la terre, excepté la parfaite & bienheureuse Trinité (m) du Pere, du Fils & du Saint-Esprit. Il marque dans la sixième, ce que Dieu a fait dans tous les âges, pour le salut de l'homme, dont la playe étoit si profonde, qu'elle n'a pû être guerie que par le Fils unique de Dieu. La septiéme est imparfaite. Il y exhorte les Freres à travailler à se connoître eux-mêmes, pour parvenir à la connoissance de Dieu. Sur la fin il parle de l'heresie d'Arius. On trouve dans ces lettres plusieurs phrases, répetées en mêmes termes en divers endroits.

Pag. 80.

Pag. 81.

Pag. 81.

Pag. 83.

Pag. 84.

Pag. 853

<sup>(1)</sup> Et sundavit ipse nobit veritatis domum qua est Ecclesia Catholica. Autonii, epist. 4. pag. 83.

(m) Ex uno sunt omnes, exceptă solă perfoltă ac beată Trinitate Patris, & Filii, & Spiruus sancti. Idem, epist. 5. pag. 84. T t t iii

dont quelques-unes n'ont que peu ou point de sens. Ce qui peut venir de ce que le texte en a été corrompu, ou de la faute des Traducteurs. Dans la seconde, les Arsinortes sont appellez quelquefois, Fils de (n) l'Israëlite. Qualité que saint Antoine donnoit aussi aux Disciples d'Orsise, Superieur de Tabenne, ainsi que l'a remarqué (0) l'auteur de la vie de faint Pacôme.

Lettres de S. Antoine à Balacius, vers l'an 341.

III. Saint Antoine ayant appris les violences que le Duc Balacius faisoit dans Alexandrie, pour maintenir Gregoire dans le siège Episcopal de cette Ville en la place de saint Athanase, jusqu'à battre des Vierges, dépouiller & fouetter des Moines, il lui écrivit en ces termes : (p) Je vois la colere de Dieu venir sur toi : cesse donc de persécuter les Chrétiens, de peur qu'elle ne te surprenne; car elle est prête à tomber. Balacius se mit à rire, jetta la lettre par terre & cracha dessus. Il maltraita ceux qui l'avoient apportée, & les chargea de dire à Antoine pour réponse: Puisque tu prens soin des Moines, je vais aussi venir à toi. Mais cinq jours après il éprouva la colere de Dieu, dont Antoine l'avoit menacé & mourut en voyage, ayant eu la cuisse déchirée par le cheval de Nestorius, Vicaire d'Egypte, qui l'accompagnoit.

AS. Theodore de Tabenne, vers l'an 353- ou 354-

IV. Il nous reste (q) encore une lettre fort courte de saint Antoine à saint Theodore, successeur d'Orsse à Tabenne. Elle Iui fut rendue par deux de ses Religieux Théophile & Copré, qui venoient d'Alexandrie, vers l'an 353. & qui avoient vîs faint Antoine dans leur voyage. Il y appelle faint Théodore fon fils, comme beaucoup plus jeune que lui, & lui fait part d'une révelation, dans laquelle Dieu lui avoit fait connoître qu'il usezoit d'indulgence envers tous les vrais adorateurs de J. C. qui, après être tombez dans quelque faute depuis leur baptême, en auroient un regret sincere. Cette lettre fut lûe en presence de tous les Freres, comme faint Antoine l'avoit souhaité, & ilsen furent édifiez.

Ecrits Suppolez à faint Antoine.

V.On trouve à la suite des lettres de S. Antoine, dans la Bibliotheque des Peres imprimée à Cologne & à Lyon, un discours de la vanité du monde & de la réfurrection, qui lui est attribué sur la foi d'un ancien manuscrit latin. Gerard Vossius, qui l'a

vestram extantiam. Idem , epift. 2. pag. 79. Dilectissimi mei nati in Domino Filis Ifraëlita fantliffimi. Ibid. pag. 80.

<sup>(</sup> o ) Respondit Antonius , non Orsisium , fed Ifraëutam illum voceris oro . . . fic Atha-

<sup>(</sup>n) O filii Israelitæ seeundum sensualem | nasium à me compellabitis . . . . curam habe de filiis Ifraëlita. Tom. 3. SS. Mais , pag. 326. apud Bolland.

<sup>(</sup>p) Athanas. in vita Anton. p. \$59. \$60. (q) Epist. de SS. Pachomio & Theodoro. Apud Bolland, rom. 3. Maii , pag. 355-

S. ANTOINE, SOLITARE. CHAP. XIII. ART. II. 519 donné le premier, le croit de ce Pere. Mais quoique le style ait quelque conformité avec celui de ses lettres, il est néanmoins plus clair, mieux suivi & plus élegant, & il nous paroit d'un homme plus au fait des dérangemens qui se passent dans le monde, que n'étoit S. Antoine. On n'a d'ailleurs aucune autre preuve qu'il soit de lui, que l'autorité du manuscrit d'Alde Manuce sur lequel il a été donné. Les deux livres de Sermons que Trithéme lui (r) attribue, ne peuvent en être, puisque saint Basile, saint Chrysostome, Photius, & quelques autres beaucoup plus récens que faint Antoine, y sont citez. On croit qu'ils sont d'un autre Antoine qui vivoit dans le douzième siècle. Ce recueil de Sermons est ce qu'on appelle la Melisse, qui n'est qu'une compilation & un recueil de divers lieux communs sur les vices & les vertus. On le trouve dans le premier tome de la Bibliotheque des Peres de Paris en 1575. & dans le cinquieme de l'édition de l'an 1589. Nous avons plusieurs autres piéces sous le nom de saint Antoine, données en latin par Abraham Eckellensis Maronite, & imprimées à Paris en 1641. in 4°. sçavoir vingt lettres traduites de l'arabe, dont sept sont les mêmes que celles dont nous venons de parler; vingt petits sermons aux Solitaitaires, sur des matieres de pieté; sept Avertissemens ou Instructions, aussi pour des Solitaires; plusieurs réponses du même Pere: mais toutes ces piéces sont sans autorité. On y cite divers (/) Auteurs qui n'ont vécu que depuis saint Antoine, entre autres le bienheureux Evagre, mort sur la fin du quatriéme siécle; & l'Abbé Pasteur, qui a vécu long-tems dans le cinquiéme. Le même Eckellensis a traduit d'arabe en latin une Regle qui porte le nom de saint Antoine, imprimée à Paris en 1646. in 8°. Cette Regle se trouve aussi dans le Recueil de Holstenius, à Rome 1661. & à Paris en 1663. in 4°. elle ne contient rien qui ne soit édifiant, mais on n'a aucune preuve qu'elle soit de saint Antoine. Saint Athanase, qui rapporte tout au long quelquesuns de ses Discours, ne dit rien de sa Regle; & saint Antoine témoigne lui-même n'avoir pris d'autre guide pour sa conduite que les divines Ecritures, & il paroît n'en avoir point prescrit d'autre à ses Disciples; puisque lui ayant demandé un jour de leur faire quelque exhortation, il leur répondit : Les saintes Ecri-

(f) Antonii Regul, & sermones , pag. 53. 71, 74.

<sup>(</sup>r) Trithem. in Catalog. cap. 61. On a retranché cet endroit dans quelques éditions de Trithème, comme dans celle de Hambourg en 1718, par Fabricius, Trithé-

me n'y fait mention d'aucun autre écrit de S. Antoine, que de ses sept lettres.

tures (t) suffisent pour notre instruction. Toutesois il leur sit ensuite un grand discours, dont nous avons donné le précis plus haut.

Eloge de S. Antoine. VI. Au reste, si saint Antoine n'a point écrit de Regle pour ses Disciples, on peut dire que sa vie a été un parsait modele, sur lequel ils pouvoient conformer leur conduite, & que saint Athanase, en décrivant (u) les actions du divin Antoine, comme l'appelle saint Gregoire de Nazianze, il a sait sous la forme d'une histoire, la regle de la vie religieuse. Saint Chrysostome exhortoit (x) ses auditeurs à la lire, pour y apprendre la veritable sagesse par l'exemple de ce Saint, qui avoit presque égalé la gloire & la vertu des Apôtres, qui avoit paru rempli de l'esprit de prophétie, qui avoit (y) montré par son exemple, ce que Jesus-Christa commandé par ses préceptes, & qui avoit été lui-même une preuve (z) admirable de la verité de notre Religion, n'y ayant point de secte où l'on puisse trouver un aussi grand homme. C'est lui, dit Sozomene (a) qui a mis la vie solitaire dans sa persection & dans sa pureté, par les exercices d'une vie sainte.

Editions de ses lettres.

VII. Les sept lettres de saint Antoine surent imprimées pour la premiere sois à Paris en 1551, par les soins de Symphorien; à Cologne en 1536, avec les Commentaires de Denys le Chartreux sur les ouvrages attribuez à saint Denys l'Aréopagite; à Bâle en 1550, dans le Micropresbyticus, & en 1555, parmi les Orthodoxographes. On leur a aussi donné place dans les Bibliotheques des Peres de Paris, de Cologne & de Lyon. Mais c'est sans raison que les six dernieres y sont adressées aux Arsenoïtes, puisqu'il paroît clairement par saint Jerôme, qu'il n'y avoit que la seconde qui leur sut adressée: ce que l'on a observé dans les éditions de Bâle de 1550, & 1555. Trithéme ne marque non plus qu'une lettre aux Arsenoïtes.

(t) Scriptura sacra sunt ad dollrinam satis. Athanas in vua Anton, pag. 808.

videlicet nulla hæresis talem habes virum, sed ne ultra hæc à nobis audire pergatis, se lubrum in quo hæc scripta sunt legatis, accurate omnia ediscere poteritis, or multam inde haurire philosophiam. Ibid.

CHAPITRE

<sup>(</sup>u) Athanasius ipse divi Antonii vitam conscripsit, monasticae nempe vitae pracepta sub narrationis specie sanquam lasa lege promulgani. Googor. Nazian. Orat. 21. p. 376.

<sup>(</sup>x) Chrysostom. Homil. 9. in Matth.

tom. 7. pag. 128. 129.
(y) Talem vitam exhibuit Antonius qualem Christs leges posiulane. Ibid.

<sup>(</sup>z) Id quod cum alus etiam adjunctis maximum est veritatis argumenum, quod

<sup>(</sup>a) Verum sive Ægyptii, sive qui alit hujus philosophia principes & authores sucrum, illud certè inter omnes constat magnum Antonium Monachum moribus asque exercitationibus utilissimis hoc vitæ genus ad summam diligentiam ac perfectionem perduzisse. Sozomen. lib. 1. cap. 13.

#### CHAPITRE XIV.

# Osius, Evêque de Cordoue & Confesseur.

E tems de la naissance & de la mort d'Ossus nous est également inconnu. Ce que l'on en peut dire de plus assuré, d'Osius, vers c'est qu'il mourut âgé de plus (b) de cent ans, & qu'il n'étoit fait Evèque plus en vie (c) dans le tems que saint Athanase écrivoit l'histoire de Cordoue; des Ariens adressée aux Solitaires, c'est-à-dire, en 358 : mais cile d'Elvire, rien ne nous empêche de suivre l'opinion commune, qui met en 301. consa mort en 357. & sa naissance vers l'an 256. Il étoit Espagnol de fesse la foinaissance, d'une (d) vie irreprehensible, d'une sagesse & d'une prudence extraordinaire, ferme dans la foi, d'une réputation qui ne souffroit aucun reproche. En 300, ou 301, il assista au Concile d'Elvire en qualité d'Evêque de Cordoue, & eut part aux divers Reglemens qui ont rendu ce Concile si recommandable dans la suite. Deux ans après, c'est-à-dire, l'an 303, il confessa le nom de Jesus-Christ dans la persécution (e) de Maximien, · fous le Gouverneur Dacien, d'où vient que saint Athanase (f) & le Concile de Sardique (g) lui donnent le titre de Confesseur.

II. Constantin avoit (h) pour lui un respect singulier, tant à cause de sa sagesse & de sa vertu, que pour l'honneur qu'il s'é- de Constantoit acquis en confessant la foi : c'est pourquoi saint (i) Atha- à apparter les nase reproche à Constantius fils de Constantin, qu'en persécu- disputes toutant Osius, il oublioit les sentimens de la crainte de Dieu, & le chant la Pârespect dû à son pere, qui avoit eu tant d'affection pour cet Evê- f-fie d'Arius; que. Nous avons dans (k) une lettre du commencement de affiite au Concile d'Alexan-

Il est aime tin; travaille drie, en 324.

(b) Nec Deum meruens impius homo (Constantius Imperator , neque patris erga Ofium affectum reveritus improbus ille, neque senectutem , contenarus enim erat , veneratus , vir inhumanus. Athanal. hift. Arian. ad Monach. pag. 372. Major centenario fuit. Sulpic. Sever. lib. 2. hift. cap. .55. pag. 439.

(c) Sed eam rem minime neglexit senex, instance quippe morce vim sibi illacam quasi restamento declaravis. Athanas, ubi supra.

(d) Nulli quippe notus non erat ille verè Osius, id est santius, cujus inculpata vita erat, nisi eo nomine quod haresim odio ha-beret. Athanas, ibid. Virum quem in comitatu suo habebas (Osium) fidei ac vitæ integritate conspicuum, & qui superiori tempore varies confessionum certammibits pro religionis desensione inclamarat, è latere sito muia. Sozomen. lib. 1. cap. 16.

(e) Ohus, epift, ad Constantium, apud Athanas. ubi supra, pag. 370.

(f) Ibidem, p. 373. & epift. ad Epifc. Lysix, pag. 278. & Apolog. de suga sua-, pag. 3 20.

(g) Epist. Synod. Sardte. apud Athanas. Apolog. cont. Arian. pag. 163.

(h) Euleb. leb. 2. de vita Conft. cap. 63. (i) Athanal. ubi supra pag. 372.

(A) Idem , lib. 10. hift. cap. 6.

Tome IV.

### \$22 OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV.

l'an 313, une marque de la confiance que Constantin avoit en lui : car ce Prince y dit à Cecilien Evêque de Carthage, qu'il avoit donné ses ordres à Urse Receveur general d'Afrique, de lui remettre en main trois mille bourses, afin qu'il les distribuât aux Ministres de l'Eglise Catholique, suivant le billet qu'Osius lui envoyoit. C'est aussi à Osius qu'il adressa (1) la Loi du 18. Avril 321, qui déclare libres ceux qui seront affranchis en présence des Evêques & de l'Eglise, ou par des Ecclesiastiques. Osius prit (m) la défense de Cecilien, & des autres Catholiques d'Afrique, contre les Donatistes; & ceux-ci se plaignirent qu'il avoit non seulement contraint beaucoup de personne à communiquer avec Cecilien, mais encore qu'il avoit porté Constantin à punir de mort ceux du parti contraire : ce que toutefois ils avancerent sans preuve. Il fut (n) envoyé par Constantin pour faire cesser les troubles que les disputes touchant la Pâque & la nouvelle heresie d'Arius causoient dans l'Orient. Il tint à cet esset un Concile à Alexandrie l'an 324, qui n'eut d'autre succès que d'étouffer le schisme d'un nommé Colluche.

Il conseille Constantin d'assembler le Concile de Nicée, en 325. Il en dresse le Symbole. Il preside au Concile de Sardique, \$n 347.

III. Il falloit un Concile plus nombreux & d'une plus grande autorité, pour remédier aux divisions qui agitoient l'Eglise; & Osius, si l'on en croit Sulpice (0) Severe, conseilla à Constantin. d'en assembler un à Nicée. Ce faint Evêque y parut avec éclat, & quelques-uns même ont cru qu'il y avoit presidé, ce que nous examinerons ailleurs. Ce fut (p) lui qui en dressa le Symbole, dont il défendit depuis la doctrine avec zele & avec vigueur. L'Empereur Constant ayant fait venir saint Athanase en Italie vers l'an 345. Osius se trouva (q) quelquesois present aux env tretiens que ce Saint eut avec ce Prince; & il ne contribua pas peu à obtenir (r) de lui un Concile pour appaiser les troubles dont l'Eglise continuoit à être agitée. Ce Concile sut indiqué à Sardique, & s'y tint effectivement l'an 347. Il ne s'y trouva que des Evêques d'Occident, ayant à leur tête ( f) & pour chef Osius. Pendant la tenue du Concile, il (t) invita les Evêques d'Orient à s'y rendre, & offrit (n) à ceux d'entre eux qui avoient pris le

<sup>(1)</sup> Cod. Theodof. lib. 4. tit. 7. leg. 1. p. g. 65. 66.

<sup>(</sup>m) Augustin lib. t. cont. Parmen. c. 5. (n) Euleb. lib. 2. de vita Const. cap. 73.

<sup>(</sup>o) Nicana Synodus autore illo confetta habebatur. Sulpic. Sever. lib. 2. cap. 58.

<sup>(</sup>p) Hie (Ofius) Nicanam fidem edidit.

Athanal hift. Arian. ad Monach. pag. 369, (q) Athanal. Apolog. ad Conft. pag. 297,

<sup>(</sup>r) Hilar, fragment, 2, pag, 1284. (f) Athanal, Apolog, cont. Arian, pag, 167, 168. & hift. Arian, ad Mon. p. 353, (t) Ibidem.

<sup>(</sup> u ) Ibidem , pag. 370.

OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV. 523

parti des Ariens, des conditions de paix afin de les engager à se réunir. Les Arlens, pour se venger d'un si puissant adversaire, le chargerent d'injures & d'anathêmes dans leur Conciliabule de (x) Philippopole, & chercherent, mais inutilement, les moyens de le chasser de son siège. Nous (y) lisons qu'étant de retour à Cordoue, il y confirma dans un Concile tout ce qui avoit été

fait à Sardique.

IV. L'an 354. le Pape Libere (2) lui écrivit, & lui témoigna Constantius sa douleur de ce que ses Légats au Concile d'Arles avoient la-ne peut l'oblichement abandonné la verité. Nous ne sçavons point s'il répondit à cette lettre: mais l'année suivante 355, qui étoit la soixan- nase, en 3554 tième de son Episcopat, il en écrivit plusieurs pour conjurer les Evêques ses confreres, de souffrir plutôt la mort que de souscrire à la condamnation de faint Athanase, que Constantius, devenu maître de l'Occident aussibien que de l'Orient, avoit entrepris de faire condamner par tous les Evêques. Les lettres (a) d'Ossi eurent leur effet : mais Constantius bannit tous ceux qui refuserent de souscrire, même le Pape Libere. Il s'y prit d'une autre manière avec Osius: sçachant qu'il n'étoit pas homme à s'épouvanter par des menaces, il le fit venir (b) à Milan vers le milieu de cette année, & employa pour l'engager à condamner saint Athanase & à communiquer avec les Ariens, les prieres, les exhortations, & tous les autres moyens dont il s'étoit servi pour séduire les autres Evêques. Ossus demeura inébranlable. Il reprit Constantius (c) avec force, le fit changer de sentiment, & obtint de lui la permission de s'en retourner en son pays & en son Eglise. Les Ariens, sensiblement touchez de son retour, en firent de grandes plaintes à Constantius, qui essaya de nouveau de faire succomber Osius en lui (d) écrivant plusieurs lettres mêlées de caresses & de menaces, dans lesquelles il lui nommoit tous ceux qu'il avoit bannis. Osius n'en fut (c) ni effrayé ni affoibli, & répondit à l'Empereur par une lettre que nous avons encore, & où l'on (f) voir la gravité, la douceur, la sagesse, la generosité, & tous les autres caracteres d'un grand esprit & d'un grand Evêque. Elle étoit concûe en ces termes:

<sup>(</sup>x) Tom. 2. Concil. pag. 709.

<sup>(</sup>y) Ibidem , pag. 91. (z) Hilar. fragment. 6. pag. 1334.

<sup>(</sup>a) Hic (Osius) & Synodis præesse soles ejufque litteris ubique omnes obtemperant. Athanas, hift. Arian, ad Monach, pag. 369.

<sup>(</sup>b) Ibidem.

<sup>(</sup>c) Ibidem. (d) Ibidem.

e) Ibidem.

<sup>(</sup>f) Tillemont, som. 7. hift. Eccl. p.305;

## 524 OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV.

Lettre d'O-

V. Osius à l'Empereur Constantius, salut en Notre-Seigneur. flus à l'Empe- » J'ai confessé Jesus-Christ la premiere fois, dans la persécution » sous Maximien votre ayeul. Si vous voulez aussi me perfécuv ter, je suis encore prêt à tout souffrir, plûtôt que de répan-» dre le sang innocent, & de trahir la verité; & je renonce à » votre communion, si vous écrivez & menacez de la sorte. » N'écrivez donc plus ainsi, ne suivez pas la doctrine d'Arius, » n'écoutez plus les Orientaux, & ne croyez pas Ursace & Van lens. Ce n'est pas tant contre Athanase qu'ils parlent, qu'en » faveur de leur heresie. Croyez-moi, Constantius, je suis votre ayeul par l'âge. l'étois au Concile de Sardique, quand vous » nous assemblates tous, vous & votre frere Constant d'heu-» reuse memoire. J'invitai moi-même les ennemis d'Athanase » à venir dans l'Eglise où je logeois, pour dire ce qu'ils sça-» voient contre lui : les exhortant à ne rien craindre & à n'at-" tendre qu'un jugement équitable. Je ne le fis pas une fois, » mais deux: leur offrant, s'ils ne vouloient pas que ce fût de-» vant tout le Concile, du moins de me le dire à moi seul, » & promettant, s'il se trouvoit coupable, que nous le rejet-» terions absolument: en cas qu'il se trouve innocent, disois-» je, & qu'il vous convainque de calomnie, si vous ne voulez » pas le recevoir, je lui persuaderai de venir avec moi en Es-» pagne. Athanase y consentoit: mais ils n'oserent & resuserent » également. Athanase vint ensuite à votre Cour à Antioche, " quand vous l'eûtes mandé, & comme ses ennemis y étoient, » il demanda qu'on les appellat, tous ensemble ou séparément, » afin qu'ils prouvassent en sa présence leurs accusations, ou » qu'ils ne le calomniassent plus en son absence. Vous ne l'écou-» tâtes point, & ils le refuserent de leur côté. Pourquoi donc » les écoutez-vous encore? Comment souffrez-vous Ursace & » Valens, après qu'ils se sont rétractez, & ont reconnu par » écrit leur calomnie? Car ils ne l'ont point fait par force, com-» me ils prétendent: ils n'ont point été pressez par des soldats; » votre frere n'y a point eu de part. On n'en usoit pas de son » tems, comme l'on fait aujourd'hui : à Dieu ne plaise. Eux-» mêmes de leur bon gré, vinrent à Rome: & écrivirent en » prétence de l'Evêque & des Prêtres : ayant auparavant écrit à » Athanase une lettre d'amitié & de paix. S'ils prétendent avoir » souffert violence: s'ils reconnoissent que c'est un mal: si vous » ne l'approuvez pas: ne le faites donc pas: n'écrivez point; » n'envoyez point de comtes, rappellez les exilez: pour ne pas

OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV. 525 » exercer de plus grandes violences que celles dont vous vous » plaignez. Car qu'est-ce que Constant à fait de semblable? Quel » Evêque a été exilé? Quand a-t'il assisté à un jugement Eccle-» siastique ? Quel de ces Officiers a contraint de souscrire con-» tre quelqu'un, pour donner prétexte à Valens de tenir ces » discours? Cessez, je vous prie, d'agir ainsi, & souvenez-vous » que vous êtes un homme mortel. Craignez le jour du Jugement: ne (g) vous ingerez point dans les affaires Ecclesias-» tiques : ne prétendez point nous donner des ordres en ces » matieres : apprenez-les plûtôt de nous. Dieu vous a donné " l'empire, & nous a confié l'Eglise: comme celui qui entre-" prend sur votre puissance, contrevient à l'ordre de Dieu; ainsi craignez de vous charger d'un grand crime, si vous » tirez à vous ce qui nous regarde. Il est écrit : Rendez à César " ce qui est à César, & à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne nous est " donc pas permis de dominer sur la terre, & vous n'avez pas u la puissance de sacrisser. Je vous écris ceci, par le soin que » j'ai de votre salut : mais touchant ce que vous m'avez man-" dé, voici mon sentiment. Je ne puis ni convenir avec les ,, Ariens, dont j'anathematise l'heresie, ni écrire contre Atha-" nase, justifié par l'Eglise Romaine, par tout le Concile, & par ", moi-même. Vous le savez si bien, que vous l'avez rappellé,

& lui avez permis de retourner avec honneur dans son pays & dans son Eglise. Quel prétexte avez vous d'un tel changement ? Il a les mêmes ennemis qu'il avoit auparavant : ce qu'ils disent tout bas, car ils n'osoient le dire tout haut en sa présence, c'est ce qu'ils disoient contre lui avant que vous

(g) Ne rebus te misceas Ecclesiasticis:

nec nobis his de rebus pracepsa mandes;

sed a nobis points hac edifias. Tibi Deus

Imperium tradidit, nobis Leelestastica con-

credidit. Ac quemadmodum qui tibi Impe-

rium subripit, Deo ordinanti repugnat, ita

meine ne li ad te Ecclesiastica pertrahat,

magni criminis reus fias. Reddite, scriptum est Matth. XXII. 25. quæ sunt Cælaris Cælari. & quæ sunt Deo. Neque nobis igjuur terræ imperare liget: neque tu adolendi habes potestatem. Hæc quod tuam curem salutem scribo. Osius, epist. ad Const. apud Athanas. hist. Arian. ad Mon. p. 3714

Vuu iij

<sup>&</sup>quot;, l'eussiez rappellé: c'est ce qu'ils publicient dans le Concile, ", & dont ils ne purent donner de preuve, quand je les pressai, ", comme j'ai dit. S'ils en eussent eu, ils n'eussent pas sui si hon-", teusement. Qui vous a donc persuadé après tant de tems, ", d'oublier vos lettres & vos paroles? Arrêtez-vous & n'écoutez ", pas les méchans, de peur de vous rendre coupable pour leur ", interêt. Vous agissez ici pour eux: mais au jour du Juge-", ment vous vous désenderez tout seul. Ils veulent se servir de

526 OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV.

, vous pour opprimer leur ennemi particulier & vous rendre , le ministre de leur méchanceté, pour semer dans l'Eglise leur " détestable heresie. Il n'est pas prudent de se jetter dans un " peril évident pour faire plaisir à d'autres. Cessez je vous prie " & me croyez, Constantius: il me convient de vous écrire " ainsi, & à vous de ne le pas mépriser. " Voilà ( h' ajoûte saint Athanase, après avoir rapporté cette lettre tout au long, quels étoient les sentimens & les paroles de ce Vieillard, en qui l'on voit un second Abraham, de cet homme veritablement saint felon l'éthymologie de son nom.

Constantius Je fait conduire à Sirmich . comine en 357. Chute d'Ofins,

VI. L'Empereur peu touché d'une lettre si admirable, continua à le menacer (i) & à chercher quelque prétexte de le où il le retient maltraiter : voulant ou le contraindre par force à changer de pendant un an sentiment, ou avoir sujet de l'envoyer en exil. Tout son crime éxil, en 3.6. étoit la haine (k) extrême qu'il avoit pour l'heresie Arienne: & ce fut-là le seul point qui fournit matiere aux accusateurs de ce faint Evêque. Ils firent entendre à Constantius qu'il inspiroit ses sentimens aux autres Evêques, & qu'il les exhortoit par (1) lettres, à plûtôt mourir que de souscrire à la condamnation d'Athanase; ce qui regardoit principalement les Evêques d'Espagne. L'Empereur essaya d'abord de vaincre ceux-ci : mais ne les ayant pû obliger à souscrire il se sit amener Osius à Sirmich, & l'y retint un an entier comme en exil, sans aucun respect pour son âge, qui étoit de cent ans & (m) plus. Constantius outre les injures & les menaces dont il l'accabla, le fit encore charger de coups, & l'exposa à des tourmens très-rigoureux, de sorte que la foiblesse de son corps, cedant à cette tyrannie, il consentit à communiquer avec (n) Ursace, & Valens, dans le Concile qui se tint alors à Sirmich. Mais il ne souscrivit point à la condamnation de saint Athanase, & ce saint de qui nous apprenons ces circonftances, ne dit point qu'Osius eut rien souscrit contre la Foi. Sulpice Severe ne parle de la chûte d'Osius que comme d'un bruit commun, auquel il avois

veritatis proditores evadant. Ibidem.

(m) Sulpic. Sever. ubi suprà, lib. 22 pag. 439. sap. 55.

<sup>(</sup>h) Hae illa fuit Abrahamici senis verè Oficid est sancti sententia : h.z illius littera. Athanal, hift. Arian, ad Monach, pag. 371. (i) lbidem.

<sup>(</sup>k) Nulls quippe nosus non erat ille Ofius id est sanctus, cuius inculpata vita eras, nisi eo nomme, quod harejim odio haberet. 1bid. pag. 372.

<sup>(1)</sup> Ita havefim aversatur ut cateros litseris hortetur, necem ut poents fubeant quam

<sup>(</sup>n) Tantam seni vim intulit tamdiuque illum detinuit, ut malis oppressus vix tandem cum Valente & Urfacio communicaret . neque tamen subscriberet contra Athanafium. Athanai, hift. Arian, ad Monachos ... pag. 372+

OSIUS, EVESQUE ET CONSESSEUR. CHAP. XIV. 527 peine (o) d'ajoûter foi, si ce n'est peut-être, dit-il, que son grand âge lui eût affoibli le jugement. Mais faint Hilaire le déclare ouvertement contre Osius. Il le dit auteur de la seconde confession de foi de Sirmich, qu'il appelle le blasphême (p) écrit par Osius & par Potamius; & encore la folie & le délire (q) d'Osius. Il attribue (r) sa chûte au trop grand desir qu'il avoit de retourner & de mourir dans sa patrie, & dit (f) que Dieu l'avoit laissé vivre jusqu'à ce tems-là, afin que les hommes mêmes scussent quel il avoit été avant sa chûte, comme persuadé qu'une chûte si scandaleuse avoit été précedée de quelques déréglemens dans les mœurs. Les Prêtres Luciferiens, Marcellin & Faustin ne lui sont pas moins contraires, Selon (\*) eux, il ne ceda aux menaces de Constantius, que parce qu'étant vieux & riche, il craignoit d'être banni ou dépouillé de ses biens, Vigile de Taple le met (u) au nombre de ceux qui compoferent la seconde formule de Sirmich. On voit par S. (x) Epiphane & par Sozomene, que les Ariens, produisoient des lettres par lesquelles il paroissoit qu'Osius avoit embrassé leur Doctrine: & nous (çavons ( y ) que le nom de ce grand Evêque étoit le plus fort argument, dont ils se servoient dans les Gaules pour répondre aux raisons des Catholiques.

VII. Mais ne peut-on pas dire que toutes ces pieces (z) étoient de la façon des Ariens? Que si faint Hilaire les a attribuées à Osius, c'est qu'étant éloigné des lieux, & au milieu des Ariens, qui les produisoient avec consiance sous le nom d'Osius, il se trouva pour ainsi dire hors d'état de connoître la verité: & prit pour l'ouvrage d'Osius un écrit qui en portoit

Justification d'Ossas.

<sup>(0)</sup> Osium quoque ab Hispania in eamdem persidiam concessisse opinio suit. Quod eo mirum atque incredibile videtur, quia omni serè atatis sua tempore constantissimus nostrarum partium & Nicana Synodi autore illo consesta habebatur. Nisi satiscente avo, (etenim major centenario suit) ut sanctus Hilarius in suis epistolis resert, deliraveris. Sulpic. Sever. lib. 2. cap. 55. pag. 439.

<sup>(</sup>p) Exemplum blasphemiæ apud Sirmium per Osium & Potamium conscriptæ, Hilar, de Synod. num. 11. pag. 1157. nov. edit.

<sup>(</sup>q) Suscipis etiam adversum deltramen-22 Osii, & incrementa Ursacii & Valentis emendationum tuarum damnationes. Idem, lib. cont. Constant, pag. 1255. num. 23.

<sup>(</sup>r) Idem, de Synod. pag. 1301, n. \$7.

<sup>(</sup>f) Ibid. num. 63. pag. 1187.

<sup>(</sup>t) Marcell. & Faultin. Libellus precum ad Theodosium, edit, Paris. 1650. pag. 34.

<sup>(</sup> u ) Vigil. Tapi, lib. 5. cont. Eutychen, tom. 8. Bibl. Patr. pag. 736.

<sup>(</sup>x) Ecclesiam condemnare se posse putarunt sis litteris, quas ab venerabili Episcopo Osio per fraudem abslulerunt, in quibus dissimilis essentia legitur. Epiphan. Hæres. 73.

<sup>(</sup>y) Non sum nescius antiquissimi Sacerdotis & promtæ semper sides Ossi nomen, quasi quemdam in nos arietem temperari quo contradistionis temeritas propulsetur, Phæbadius, lib. contra Arian, tom. 4. Bibl, Patr. pag. 305.

<sup>(</sup>z) Coutant, nos. in Hilar, lib. de Synod, pag. 1156.

## 528 OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV.

le nom. On ne peut nier au moins que saint Hilaire n'ait été mal informé de la vie d'Osius jusqu'au tems de sa chûte. Car il ne paroît par aucun endroit de l'histoire de l'Eglise, que jusqu'au Conciliabule de Sirmich, Ossus se soit rendu répréhenfible dans les mœurs. Les Ariens qui dans le faux Concile de Sardique, noircirent par des calomnies atroces les Evêques Catholiques les plus innocens: n'oserent rien reprocher à Osius, que d'avoir été lié d'amitié avec quelques personnes qu'ils difoient de mauvaises mœurs: & saint Athanase releve plus d'une fois (a) la pureté & l'innocence de ses mœurs ; il le qualifie Saint, & un homme dont la vie étoit irréprochable. Il est vrai que les Donatistes, dont il n'étoit pas moins hai que des Ariens, disoient du tems de saint Augustie, qu'il avoit été condamné pour crime par les Evêques d'Espagne, & absous par ceux de France. Mais comme ils n'en donnoient aucune preuve. ce saint Docteur se contenta (b) de répondre, que supposé que cela fut, il y avoit lieu de juger que les Evêques d'Espagne l'avoient condamné sur des accusations fausses & calomnieuses, & que ceux de France l'avoient absous sur les preuves qu'ils avoient eues de son innocence. Quant aux lettres d'Ossus, dont les Ariens faisoient des trophées à Antioche & ailleurs, saint Epiphane (c) qui semble les avoir vûes, les attribue à leur supercherie; & apparemment ils en étoient seuls auteurs, quoiqu'elles portassent le nom d'Ossus : on croit (d) même que ces lettres n'étoient autre que la seconde profession de Sirmich. Saint Athanale, plus au fait de la vie d'Ossus, que personne, ne le fait auteur d'aucun écrit favorable aux Ariens, tout ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir (e) communiqué avec Ursace & Valens: mais il ajoûte en même-tems, qu'on ne put obtenir de mi qu'il fouterivit à la condamnation d'Athanase. Circonstance qui seule doit lever tous les soupçons que saint Hilaire & quelques autres anciens ont répandus sur la pureté de la foi d'Osius. Car si cet Evêque eût souscrit aux erreurs des Ariens, eût-il refusé d'anathematiser Athanase? Il pouvoit trouver beaucoup de prétextes de condamner Athanaie, puisqu'on ne lui objectoit

(a) Athanas. hist. Arian. ad Monach.

(b) Augustin. lib. t. cont. epift. Parmeviam, cap. 4. n. 7. pag. 15. tom. 9. Voyez le passage ci-après.

(c) Epiphan. ubi supra.

cap. 3. pag. 163.

<sup>(</sup>d) Hermant, vie de S. Athanafe, liv. 8.

<sup>(</sup>e) Taniam seni vim insulit ut malis oppressus vix tandem cum Valente & Ursacio communicaret, neque tamen contra Athanasium subscriberet. Athanas. hist. Arian. ad Monach. pag. 372.

## OSIUS, EVESQUE ET CONFESSEUR. CHAP. XIV. 529

gien dont un homme ne pût être coupable. Mais il n'en pouvoit

trouver aucun pour embrasser l'erreur.

VIII. Osius après avoir communiqué avec Ursace & Valens, Mort d'Ossus obtint la liberté de retourner en Espagne. Mais il ne (f) négligea pas la faute qu'il avoit faite en cette occasion. Car étant prêt de mourir, il protesta par une maniere de testament, contre la violence qu'il avoit soufferte de la part des Ariens : il anathematila leur heresie, & exhorta tout le monde à la rejetter. Il mourut dans la Communion des Evêques d'Espagne, comme l'assure saint (g) Augustin : dont l'autorité doit l'emporter sur celle des Prêtres Luciferiens, Marcellin & Faustin, qui rapportent (h) que Gregoire, Evêque d'Elvire, refusa sa Communion à Osius. Ils ajoûtent qu'Osius ayant voulu déposer cet Evêque, pour lui avoir refusé sa Communion, Dieu le punit lorsqu'il étoit prêt de prononcer la sentence, qu'il tomba mort ou muet, la tête & la bouche tournées. Car il est à remarquer que ce Gregoire avoit embrassé le parti des Luciferiens, qui s'étoient séparez de l'Eglise, plûtôt que de communiquer & de se réconcilier jamais avec les Evêques qui étoient tombez par infirmité; qu'ainsi tout ce que ces Prêtres disent en sa faveur contre Osius, est fort suspect: d'autant qu'aucun historien contemporain ne parle d'un évenement si remarquable. Isidore (i) de Seville, Honorius d'Autun, Trithéme, & quelques autres Ecrivains posterieurs, qui le rapportent, paroissent avoir emprunté de Marcellin & de Faustin, ce qu'ils ont dit de la mort d'Osius. Il faut dire toutefois qu'on ne peut douter raisonnablement que Gregoire Evêque d'Elvire, ne se soit trouvé en difficulté avec Osius, puisque saint Eusebe de Verceil, dans une

(f) Sed eam rem minime neglexit senex: instance quippe morce, vim sibi illutam quasi sestamento declaravit, Arianamque haresim ferns anathemate, vetunque ne quis illam reciperer. Athanail ibid.

sus ) sic fieri possisse ut falsis criminationibus Hispani circumvensi, & callida insidiarum fraude decepti, contra innocentem ferrent sententiam, & posten pacifice in humilitate Christiana cederent sententia collegarum quibus illius innocentia comprobata ift, ne pervicaci & animosa perverfitate priores Suas sententias desendendo, in facrilegium Jehnmans quod omnia feetera ingergraditur cacuate impietatis un aerent. Augustin, lib. I. cont. etift. Parmeniani , cap. 4. nam. 7. pag. 15. toni. 9.

(h) Marcell. & Faultin. libell. precum. pag. 34. 35. usque ad 39.

(1) Hidor Hilpan, lib, de Script. Ecclef. cap. 1. Honor. August lib. de Serme. Eccl. cap. 3. Trichem. lib. de Script. Eccl. p. 139.

<sup>(</sup>g ) Quod enim de Ofio dicunt Cordubenfi quondam Catholico Epijeopo, flagitandum est su probant, non joium talem tilum fiufe qualem dicunt, sed quò i talis sueru manisestum elles suife quibus eum communicasse afferient. Hot enim nifi probaverint, frustra dicunt se seise qualis fuerit : quia nescientibus obeste non posuu, a qui us se este innocentibus separanda, propier insam separationis sacriles am uniquitatem innocentes effe non poj-Junt hoc enim magis credibile (fitamen Ofius ab linjpanis damnatus, à Galiss est abjolu-

## 530 JULIEN L'APOSTAT. CHAP. XV.

lettre qu'il lui écrivit, du lieu de son troisième exil, lui temoigne (k) sa joie de ce qu'il avoit résisté au transgresseur Osius, & aux autres Evêques qui étoient tombez dans le Concile de Ri-

mini, en communiquant avec Ursace & Valens.

IX. Il ne nous reste des écrits d'Ossus que sa lettre à l'Empereur Constantius. Saint (1) Isidore, Honorius d'Autun & Trithéme lui attribuent une lettre de la louange de la Virginité, adressée à sa sœur, d'un stile beau & coulant. Sigebert de Gemblours, dit (m) qu'il en écrivit une autre qui avoit pour titre: De l'observation de la Discipline du Seigneur. Il avoit aussi, si l'on en croit Trithéme (n), traduit le Timée de Platon. Et selon d'autres, donné une explication des vêtemens sacerdotaux du Grand (0) Pontise des Juiss, où il faisoit paroître beaucoup d'esprit & donnoit de très-beaux sens à l'écriture. Parmi les decrets du Concile de Sardique, il y en a plusieurs qui portent le nom d'Ossus: ce qui n'est pas surprenant, puisqu'il en étoit l'ame & le Président; comme il l'avoit été de beaucoup (p) d'autres, étant regardé comme le (q) pere des Evêques.

## CHAPITRE X V.

Les Actes de plusieurs Martyrs, dans la persécution de Julien l'Apostat.

Naissance de Julien, en 331. Son éducation julgu'en 351, I. JULIEN né à Constantinople sur la fin de l'an 331. fut élevé dans la Religion Chrétienne, par les soins de l'Empereur (r) Constantius, son cousin germain, & mis à l'âge de sept

(k) Lisseras sinceritatis tuæ accepi, quibut ut decet Episcopum & Dei Sacerdotem, trangressori te Osio didici restitisse, & plurimis cadentibus Arimino in communicatione Valentis, Ursacii & caterorum, &c. Apud Hilarium, fragment. 11. pag. 1356. (1) Scripsit ad sororem suam de laude

(1) Scripst ad sororem suam de laude wirginisatis epistolam, pulchro ac diserto comptam eloquio. S. Isidot. Hispan. lib. de Script. Eccles. cap. 1. Honor. Aug. cap. 3. Trithem cap. 139.

(m) Osius Episcopus, scripsu librum de observatione Dominica disciplina. Sigebest, de Scrips. Eccles. cap. 48.

(n) Osius Episcopus Cordubensis ante Istdorum, Timaum Platonis traduxisse memoratur. Trichem. cap. 139. (o) Composuit & aliud opus de interpretatione vestium sacerdosalium que sunt in veteri Testamento, egregio quidem sensu & ingenio elaboratum. Isidot. tom. 1. Concil, pag. 1054.

(p) Hie & Synodis praesse solet, ejusque luseris omnes ubsque obsemperant Ariani. Apud Athanas hist. Arian. ad Monachos, pag. 369. Qua enim Synodus cui non ille prasueris? Athanas. Apolog. pro suga sua, pag. 322.

(q) Quisnam ubi vidit ... Patrem Episcoporum magnum Osium tantis assici malis ... non exploratum habuit omnia calumnia plena? Athanai. hist. Arian. ad Monachos, pag. 372.

pag. 373. (r) Julian. epift. 58.

ans (1) fous la conduite d'un Eunuque de Scythie, nommé Mardonne, qui se donna beaucoup de soins pour lui inspirer de la gravité & de la modestie. Eulebe (t) de Nicomedie, eut aussi part à son éducation. En 345, on le retira des (\*) écoles publiques, pour l'envoyer avec son frere Gallus, en un château de Cappadoce, nommé Macelle, où ils furent instruits pendant six ans en toutes sortes de sciences, par des (x) maîtres Chrétiens. Mais en même-tems qu'on leur apprenoit la Doctrine de l'Eglise, on leur en faisoit (y) pratiquer les régles, & on leur apprenoit (z) à honorer les Ministres des Autels & toutes les personnes de pieté, à aller souvent à l'Eglise, & à réverer les tombeaux des Saints Martyrs. Ils furent (a) même admis dans le Clergé en qualité de Lecteurs, & lûrent publiquement au peuple les livres sacrez, faisant autant de cas de cette fonction, que de ce qu'il y a de plus relevé dans les dignitez du siécle. Ils s'appliquerent l'un & l'autre à marquer leur zele pour Jesus-Christ & pour l'honneur des Martyrs, en faisant (b) de riches présens aux Eglises. Gallus le faisoit avec sincerité; Julien pour tromper le monde & couvrir sa mauvaise inclination, sous l'apparence de pieté. Dieu fit voir qu'il connoissoit la differente disposition du cœur des deux freres, par un miracle rapporté par Theodoret (c), par saint Gregoire de Nazianze & par Sozomene. Ils voulurent faire bâtir ensemble une Eglise sur le tombeau de saint Mamas, celebre martyr de Cesarée en Cappadoce. Mais le côté que Julien avoit entrepris ne put jamais être élevé, comme si ce Martyr n'eût pas voulu souffrir que celui-là lui rendît quelque honneur, qui devoit un jour se déclarer l'ennemi de Dieu & de ses Saints.

II. L'an 341. Julien passa de Macelle à (d) Constantinople, Julienva étus où il étudia sous un sophiste nommé Ecebole, grand ennemi dier à Condes dieux, & ensuite à Nicomedie (e), où Libanius celebre so- à Nicomedie, phiste payen, tenoit les écoles publiques. Julien n'osa le frequen- en 351. Maxiter, Constantius le lui ayant défendu (f) expressément, mais me le porte à l'idolatrie. il lisoit en secret ses ouvrages, qu'il estimoit extraordinairement. Pendant son séjour à Nicomedie, usant (g) de la liberté qu'il

<sup>(</sup>f) Julian. Misopogon. pag. 78. 80. 81. (1) Ammian. Marcell. lib. 22. p. 219.

<sup>(</sup>u) Julian. epift. ad Athenienf. p. 499. (x) Gregor. Nazianz. Orat. 3. pag. 58.

<sup>(</sup>y) Ibidem.

<sup>( 3)</sup> Sozomen. lib. 1. cap. z.

<sup>(</sup>a) Theodoret. lib. 3. cap. 1.

<sup>(</sup>c) Idem, ibid. Sozomen. lib. 5. cap. 2. Gregor. Nazianz. orat. 3. pag. 59. 60. 61.

<sup>(</sup>d) Sozomen. ubi supra.

<sup>(</sup>e) Ibid. & Socrat. lib. 3. cap. 1.

<sup>(</sup>f) Eunapius, de vites Sophest. cap. 14. (g) Julian. epift. ad Themistium , p. 478.

Xxx ii

## 532 JULIEN L'APOSTAT. CHAP. XV.

avoit d'aller où il lui plaisoit, il sit un voyage (h) à Pergame; pour voir le philosophe Edesius, magicien comme les autres philosophes de ce tems-là. Edesius avoit un disciple nommé Eusébe, qui ayant remarqué dans Julien de l'inclination pour la magie, lui persuada d'aller à Ephese trouver Maxime, un des plus grands maîtres qui sut alors en cette science diabolique. Celui-ci lui promit (i) l'empire, & se l'attacha d'autant plus aisément, qu'il flattoit mieux son ambition. Gallus, que Constantius avoit sait César au commencement de l'an 351. ayant (k) appris que son frere pensoit à quitter la Religion Chrétienne, pour suivre de vaines superstitions, lui envoya Aèce pour l'en détourner: mais Gallus ne pût veiller long-tems sur sa conduite, ayant été tué sur la fin de l'an 354, par ordre de Constance.

Il est envoyé à Athenes en 355. Son porgrait.

III. Ce Prince sit aussi (1) arrêter Julien, qu'il soupçonnoit d'avoir eu part aux cruautez de Gallus; mais après l'avoir retenu comme prisonnier à Milan ou aux environs, il l'envoya (m) à Athenes sous le prétexte de s'y perfectionner dans les sciences. Ju ien y arriva vers le milieu de 355. & y étudia non-seulement les lettres profanes, mais aussi les divines écritures. Saint Basile & saint Gregoire de Nazianze y étoient alors, appliquez aux mêmes études que Julien. Ils découvrirent le déréglement de son esprit par sa physionomie & tour son exterieur. Il étoit (n) de mediocre taille, le col épais, les épaules larges, qu'il haussoit, remuoit souvent, aussi bien que la tête. Ses pieds n'étoient point fermes, ni sa démarche assurée. Ses yeux étoient vifs, mais égarez & tournoyans : le regard furieux, le nez dédaigneux & infolent, la bouche grande, la levre d'embas pendante, la barbe herissée & pointuë. Il faisoit des mouvemens ridicules & des signes de tête sans sujet : rioit sans mesure & avec de grands éclats, s'arrêtoit en parlant & reprenoit haleine; faisoit des questions impertinentes, & des réponses embarassées. l'une dans l'autre, qui n'avoient rien de ferme ni de methodique; Gregoire disoit en le voyant : Quel mal nourrit l'empire Romain! Dieu veuille que je sois faux prophéte. Toutesois, comme il avoit quelque capacité pout l'éloquence, il ne laissoit pas d'avoir des admirateurs parmi les Philosophes & les Rhe-

<sup>(</sup>h) Eunap. cap. 4. 5. 6. (i) Sozomen lib. 5. cap. 2.

<sup>(4)</sup> Philostorg, lib. 3. cap. 27. (1) Sozomen, lib. 5. cap. 2. Julian. epifl.

ad Atheniens. pag. 501. & ad Themssium, pag. 479.

<sup>(</sup>m) Julian. ad Atheniens. pag. 503. (n) Gregor. Nazianz. orat. 4. pag. 122.

## JULIEN L'APOSTAT. CHAP. XV.

teurs & autres. Il s'ouvroit (0) dès-lors à ses plus intimes amis, sur la disposition où il étoit d'abandonner la Religion Chrétienne, & de relever, quand il en auroit le pouvoir, l'idolâtrie qu'il voyoit fort abbaissée. On croit (p) que celui a qui il fit particulierement confidence de ses desseins, étoit le Pontife d'Eleusine, à qui Maxime d'Ephese l'avoit renvoyé.

IV. Le séjour de Julien à Athenes fut court. Constantius le rappella la (q) même année 355, en Italie, où il le déclara (r) César le 6. du mois de Novembre, avec le département des Gaules. Il est Gaules, de l'Espagne & de l'Angleterre: & quelques jours après sait Anguste; il lui fit épouser sa sœur Helene. Sa vie réglée, serieuse & l'Empire, en austere, le sit entierement aimer (u) & estimer des Gaulois. Il 361. les délivra de la tyrannie des barbares, qui depuis plusieurs années ravageoient le pays, & régla les impôts, afin que les peuples n'en fussent pas accablez. Les soldats témoins de sa valeur, lui donnerent le titre d'auguste, sur la fin de l'hyver de l'an 360. Cela arriva à Paris où Julien faisoit alors sa demeure. Si on l'en croit, il résista long-tems aux soldats, & il ne consentit de recevoir d'eux la qualité d'Auguste, qu'après que les dieux le lui eurent ordonné. Cette nuit-là même, qu'il fut proclamé, un spectre qui représentoit le genie de l'Empire, lui apparut, comme pour demeurer avec lui, mais en l'avertissant que ce ne seroit que pour peu de tems. Jusques-là, Julien, quoique payen dans le cœur, ne s'étoit pas déclaré ouvertement pour le culte des faux dieux. Il se trouva même à l'Eglise l'an 361. à la fête (1) de l'Epiphame; mais peu de tems après, érant passé des Gaules en Illyrie, & se trouvant maître de l'Empire par la mort de Constantius, arrivée le 3. Novembre de la même année 361. il v ouvrit (#) les temples, v offrit des sacrifices, & exhorta les autres à en faire de même. A Constantinople il publia (x) des édits solemnels pour le rétablissement du culte des dieux; & prit toutes les mesures qu'il crut necesfaires pour les remettre en honneur. Il rappella (y) tous ceux qui avoient étébannis sous ce Prince, moins dans la vûe de faire cesser, que de fomenter les divisions qui étoient entre les Eyê-

Il est fait Céfar. \a conduite dans les

<sup>(0)</sup> Gregor. Nazianz. orat. 5. p. 175. (p) Idem, orat. 12. p. 168. Tillemont,

hist. des Empercurs, com. 4. pag. 495. ( q ) Ammian Jub. 15. pag. 47. Julian. erat. 3. pag. 225.

<sup>(</sup>r) Ammian. lib. 15. pag. 49. 50.

<sup>(</sup>f) Julian in Misopogen. p. 92. & seq. (t) Ammian. lib, 21, pag. 180. 182,

<sup>(</sup> w) Libanius , orat. 12. pag. 288.

<sup>(</sup>x) Ammian. lib. 22. pag. 208.

<sup>(</sup>y) Sozomen. lib. 5. cap. 5.

## JULIEN L'APOSTAT. CHAP.

ques, en laissant à chacun la liberté entiere de croire & d'enseigner, ce qu'il trouverost bon. Il soutint par un même esprit les (z) Donatistes, contre ceux qui les avoient opprimez sous Constantius, témoigna de l'affection aux Juifs, & accorda à ceux qui avoient été punis ou déposez par les Evêques, pour quelques crimes, la liberté de (a) poursuivre leurs prétentions. Cette manière de persécuter l'Eglise étoit nouvelle. Mais Julien se persuadoit que l'artifice & une douceur apparente, lui réussiroient mieux qu'une guerre ouverte : en quoi il ne fut pas trompé. Car il pervertit plus de Chrétiens, par ses présens & par ses persuasions, qu'il n'eût pû faire par la violence des tourmens. Ecebole (b) professeur en éloquence à Constantinople, & qui l'avoit autrefois enseignée à Julien, fut un de ceux qui préfererent les honneurs à la veritable felicité: & nous avons encore la lettre de complimens que Julien lui écrivit sur son apostasse. Mais il ne trouva pas la même foiblesse dans tous les Chrétiens: & il fut obligé, tant pour suivre sa cruauté naturelle, qu'il ne pouvoit plus contenir, que pour contenter sa passion contre les Chrétiens, d'user envers eux de violence, & de les persécuter ouvertement.

Il commence à perfècuter les Chré-

V. Il commença (c) par les Officiers de la Cour, dont quelques-uns furent mis à mort par, son ordre : il chassa les autres; tiens, en 362. & n'épargna son propre medecin (d), que parce qu'il étoit bien aise d'avoir auprès de lui une personne si habile. Ensuite il essaya de séduire ses soldats, & il y en eut plusieurs, qui n'ayant d'autre loi que la volonté de leur Prince, embrasserent sa religion. Pour y engager les autres, il sit une loi (e), qui portoit, que l'on chasseroit des armées tous les Chrétiens qui refuseroient d'abandonner leur foi & de sacrifier. Il chassa (f) des Villes les Evêques & les autres Ecclesiastiques, afin que les peuples n'ayant personne pour tenir les assemblées, ni pour les instruire, oubliassent peu à peu leur Religion, faute d'en faire l'exercice. Il cassa toutes (g) les loix que Constantin avoit faites en leur faveur, & les soumit aux charges & aux fonctions publiques. Il dépouilla les Vierges Chrétiennes de leurs privileges, & fit ôter du rôle de l'Eglise, des Veuves qu'on y avoit mises à cause

<sup>(</sup>z) Optat. lib. 2. pag. 54.

<sup>(</sup>a) Chrytost. contra Gentiles.

<sup>(</sup>b) Socrat. lib. 3. cap. 13. Julianus, epift. 19.

<sup>(</sup>c) Gregor. Nazianz. erat. 3. pag. 75.

<sup>(</sup>d) Idem, orat. 10. pag. 167. 168.

<sup>(</sup>e) Theodoret. lib. 3. cap. 4.

<sup>(</sup>f) Sozomen. lib. 5. cap. 15.

<sup>(</sup>g) Ibidem, cap. 1.

## JULIEN L'APOSTAT. CHAP. XV.

de leur pauvreté. Il ordonna que ceux qui, sous Constantin & fous Constance, avoient renversé les temples & les autels, seroient obligez de les (h) rétablir, ou de fournir l'argent nécessaire: & il employa pour les y contraindre les prisons, les questions les plus cruelles & même la mort. Il fit (i) aussi payer ceux qui s'étoient servis des pierres tirées des temples, que d'autres avoient démolis: & pour ne rien laisser à l'Eglise, pas même les offrandes ou les vases sacrez, les Gouverneurs avoient ordre de se saisir des Eglises, & de traiter avec rigueur les Ecclesiastiques, pour en découvrir (k) & livrer les richesses. Les Moines ne furent pas exempts de sa persécution. Il en sit (1) enrôler plusieurs pour les mener à la guerre. Quant aux autres Chrétiens, il les exclud (m) des charges, & les maltraita en diverses manieres, pour les obliger à sacrifier. On trouve (n)une loi, dès le commencement de son regne, qui défend aux Chrétiens d'apprendre les lettres humaines, & d'érudier les auteurs payens, voulant qu'on ne reçût dans les Colleges, que ceux qui adoreroient les idoles. Le prétexte de (0) cette loi étoit que les Chrétiens ne devoient point chercher d'autre science que la simplicité de leur foi ; les lettres humaines qu'on appelloit les lettres grecques, n'appartenant qu'à ceux qui suivoient la religion Grecque, c'est-à-dire se Paganisme. Mais (p) on croit que ce qui l'obligea à la donner, fut nonseulement, pour empêcher les Chrétiens de tirer avantage contre les payens, de leurs livres mêmes, & de les combattre par leurs propres armes: mais encore parce que Julien ne pouvoit souffrir sans jalousie, qu'il y eût parmi les Chrétiens un grand nombre de personnes qui honordient l'Eglise par leur science & leur éloquence, entre lesquels, Sozomene (q) met Apollinaire, faint Basile & saint Gregoire de Nazianze, dont la réputation effaçoit l'éclat de tous les Sophistes payens.

VI. Julien s'avisa ensuite d'un expedient, pour engager les Chrétiens à facrifier sans qu'ils s'en apperçussent. C'étoit la coû- dre les detume d'exposer aux peuples les images des Empereurs, afin qu'ils son portrait. les réverassent. Julien (r) fit peindre avec son portrait les images

Il fait pein-

<sup>(</sup>h) Ibidem.

<sup>(</sup>i) Libanius, prat. 12. pag. 191.

<sup>(</sup>k) Sozomen. lib. 5. cap. 5.

<sup>(1)</sup> Ruffin, in vitis Patrum, cap. 7.

<sup>(</sup>m) Sozomen. lib. 5. cap. 5. Gregor. Nazianz. oras. 3. pag. 52.

<sup>(</sup>n) Gregor. Nazianz. orat. 3. p. 52. 96.

Augustin. lib. 18. de Civitate Dei, cap. 52,

Ruffin. lib. 10. cap. 31. (o) Gregor. Nazianz. orat. 3. pag. 97.

<sup>(</sup>p) Theodoret. lib. 3. cap. 4. Sozomen. lib. 5. cap. 18.

<sup>(</sup>q) Sozomen. ibid.

<sup>(</sup>r) Gregor, Nazian. orat. 3. p. 83. 84.

536 CONFESSION DE ROMAIN, &c. CH. XV. ALT. I.

des démons qu'il vouloit faire adorer, ne doutant point que le peuples ne donnassent dans le piege, & résolu de punir ceux qui refuseroient de rendre cet honneur aux démons, non comme Chrétiens, mais comme criminels d'état. Les Gouverneurs des Provinces, chargez de l'éxecution de ses ordres, traitoient ( ) avec cruauté les Chrétiens qui refusoient de s'y soumettre. Julien le sçavoit & en avoit de la joie. Ainsi sans avoir donné aucun édit public contre les Chrétiens, il leur faisoit souffrir une cruelle persécution. On voit même par ses lettres qu'il affectoit de répandre partout, que son intention étoit, que les Galiléens, c'est ainsi qu'il nommoit les Chrétiens, fussent traitez avec douceur. J'ai résolu (t), dit-il, dans sa lettre à Ecebole, d'user avec tous les Galiléens, d'une telle humanité, qu'aucun d'eux, en quelque lieu que ce soit, ne souffre violence; qu'il ne soit ni traîné au temple, ni maltraité en aucune autre manière contre sa Religion. Et dans une autre à (#) Artabion: Par les dieux je ne veux point qu'on fasse mourir les Galiléens, qu'on les frappe injustement, ni qu'on leur fasse souffrir aucun mal: mais je suis d'avis qu'on leur préfere les serviteurs des dieux.

### ARTICLE PREMIER.

Les Actes du martyre des saints Cyrille, Eusebe, Macedonius; Theodule, Tatien, & quelques autres.

de Romain, & de quelques a ures Soldats, en 362. Ex Sozom. lib. s. histor. cap. 17. Theodoret. lib. 3. c. 12. & 13.

Confession I. A Vant que de rapporter les Actes de ceux qui ont souf-I fert le martyre sous Julien, il faut dire un mot de la Confession d'un soldat nommé Romain, & de quelques autres à qui il ne manqua qu'un bourreau, pour être mis au nombre des Martyrs. En certains (x) jours de fêtes & de réjouissances, les Empereurs avoient accoutumé de distribuer de leurs mains des largesses aux troupes, leur donnant des piéces d'or, selon leur rang & leur merite. Julien y ajouta une céremonie extraordinaire: il fit mettre auprès un autel avec des charbons ardens, & de l'encens sur une table; voulant que chacun mît de l'encens sur le feu avant que de recevoir son or. On disoit aux soldats que c'étoit simplement une ancienne céremonie qu'on ré-

tablissoit

<sup>(</sup>f) Socrat. lib. 3. cap. 14. (e) Julian. epift. 43. ad Ecebol.

<sup>(11)</sup> Idem , epift. 7. ad Artabion.

<sup>(</sup>x) Theodoret, lib. 3. cap. 12. Sozom. lib. 5. cap. 17,

SAINT CYRILLE, MARTYR. CHAP. XV. ART. I. 537 tablissoit. Quelques - uns ayant été avertis de ce qui devoit se passer, éviterent le piége en feignant d'être malades. D'autres par interêt ou par crainte y tomberent malheureusement. Il y en eut qui, plutôt que de jetter de l'encens sur le seu, resuserent de l'argent du Prince. La plûpart ne s'appercevant point de l'artifice, firent ce qu'on demandoit d'eux. Quelques-uns de ces derniers étant donc retournez chez eux, & s'étant mis à table avec leurs compagnons, lorsqu'ils voulurent boire, ils invoquerent (y) à leur ordinaire le nom de Jesus-Christ, & faisoient le signe de la croix sur la coupe. Un de la compagnie s'en étonna & leur dit : Qu'est - ceci? Vous invoquez Jesus-Christ après l'avoir renoncé. Comment, répondirent les autres à demi-morts d'étonnement, que voulez-vous dire? Parce, dit-il, que vous avez mis de l'encens sur le feu. Aussitôt ils s'arracherent les cheveux, jettant de grands cris, se leverent de table & coururent dans la place transportez de zele, prenant Dieu & les hommes à témoins qu'ils étoient Chrétiens, qu'ils n'avoient sacrifié que de la main, sans sçavoir ce qu'ils faisoient, mais que le cœur n'avoit eu aucune part à ce sacrifice. Ils coururent jusqu'au palais, & jettant aux pieds de l'Empereur l'or qu'ils avoient reçû, ils le supplierent de les faire mourir par le seu, protestant que quelque supplice qu'on pût leur faire souffrir, ils ne changeroient jamais de sentiment. Julien, irrité de leur hardiesse, commanda qu'on leur coupât la tête. On les mena hors de la ville, & le peuple les suivit admirant leur courage. Quand ils furent arrivez au lieu de l'éxecution, le plus âgé de tous pria le bourreau de commencer par le plus jeune, de peur que le supplice des autres ne le décourageât. Ce jeune homme, nommé Romain, s'étoit déja mis à genoux; & le bourreau avoit l'épée nue à la main, quand on vint annoncer la grace, & crier de loin de ne les pas éxecuter. Le jeune soldat en sut pénetré de douleur & dit: C'est que Romain n'étoit pas digne de porter le nom de Martyr. L'Empereur, qui ne leur avoit fait grace de la vie qu'afinde ne leur pas donner la gloire du martyre, les bannit aux extrémitez de l'Empire, leur défendant de demeurer dans les villes.

II. A Heliopolis, près du mont Liban, étoit un Diacre nommé Cyrille, qui, du tems de Constantin, avoit brisé plusieurs

Martyre de S. Cyrille, en 362.

singula pocula nominasse. Sozomen. ibidem, Horum unus jumpto poculo, non prius bibis quàm salutare signum imprimeret. Theodoret. lib. 3. cap. 13.

Tome IV.

YYY

<sup>(</sup>y) Fertur autem quosdam ex iis qui issud feeleris imprudentes admiserant, cùm in convivio, ut sieri solet, sibi mutuò propinarent benevolentia testissicanda causa Christum ad

## 738 SS. EUSEBE, NESTABE, ET ZENON. CH. XV. ART. I.

Ex Theodoret. lib. 3. cap. 3. lib. 5. cap. 10. Ada finc. Martyr. pag. 578,

idoles. Les Payens en avoient gardé un tel ressentiment, qu'ayant sous Julien la liberté de se venger, ils fendirent le ventre à Cy-Ex Sozom. rille, & mangerent de son foie. La punition divine éclata sur tous ceux qui avoient pris part à cette inhumanité. Les dents leur tomberent toutes à la fois; leur langue se corrompit & ils perdirent la vûe. En la même Ville, des Vierges consacrées à Dieu, qui ne se laissoient voir à personne, furent produites en public dépouillées, exposées nues à la vûe & aux insultes de tout le peuple. Ils leur raserent la tête, leur ouvrirent le ventre & y jetterent de l'orge qu'ils firent manger à des pourceaux, pour les engager à leur dévorer les entrailles avec le grain qui les couvroit. On croit (z) que ce qui les anima d'une telle fureur contre ces Vierges, c'est que Constantin leur avoit défendu de prostituer leurs filles comme ils avoient accoutumé, lorsqu'il y fit bâtir la premiere Eglise, après avoir ruiné le temple de Venus. A Dorostore en Thrace, c'est-à-dire en Mésie, comprise fous le gouvernement general de Thrace, Emilien fut jetté au feu par les soldats, sous le Vicaire Capitolin, pour avoir renversé des autels.

ibidem.

Martyre des 55. Eulebe, Nestabe & Zenon, en Ex Theod,

lib. 3. cap. 3. Sozomen. lib. 5. cap. 9. Acta fine.

Martyr, pag. 199.

III. A Gaze & à Ascalon en Palestine, on ouvrit le ventre à des Prêtres & à des Vierges, & après y avoir mis de l'orge, on l'y fit manger à des pourceaux. A Gaze même, trois freres Eusebe, Nestabe & Zenon, furent cruellement martyrisez. On les prit dans leurs maisons, où ils s'étoient cachez, on les mit en prison, on les fouetta. Ensuite le peuple assemblé au théâtre, cria que c'étoient des sacrileges, qui avoient abusé de la licence des derniers tems, pour ruiner la religion. Ils s'exciterent tellement par ces cris, que l'assemblée se tourna en sédition; ils coururent à la prison pleins de fureur, en tirerent les trois freres. commencerent à les traîner, tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos: les déchirant contre le pavé, & les frappant de pierres, de bâtons & de tout ce qu'ils rencontroient. Les femmes mêmes quittant leurs ouvrages, les piquoient de leurs fuseaux : les euisiniers qui étoient dans la place, prenoient leurs chaudieres de dessus le seu, & versoient sur eux l'eau bouillante, ou les perçoient de leurs broches. Après les avoir mis en pieces, & leur avoir cassé la tête, ensorte que la cervelle étoit répandue par terre, ils les traînerent hors de la Ville, au lieu où l'on jettoit les bêtes mortes. Ils y allumerent du feu, les brûlerent &

<sup>( # )</sup> Fleuri, liv. 15, hift. Ecclef. tom, 4. pag. 39. num. 17,

SS. NESTOR, MACEDONIUS, &c. CH. XV. ART. I. 530

mêlerent les os qui restoient, avec ceux des chameaux & des ânes: ensorte qu'il n'étoit pas aisé de les démêler. Il y eut néanmoins une femme qui les ramassa la nuit, & qui les porta à Zenon, parent des Martyrs. Ce Zenon avoit penié être pris & tué avec eux. Mais tandis que le peuple étoit occupé à les massacrer, il trouva l'occasion de s'enfuir à Authedon, Ville épiscopale, entre Gaze & Ascalon, sur la mer. Cette Ville étoit aussi fort adonnée aux superstitions payennes; & comme il y sut reconnu pour Chrétien, on le battit de verges cruellement, & on le chassa. Il se retira donc à Majume, qui étoit l'arsenal de Gaze, & y demeura caché. Ce fut là que les reliques des trois freres lui furent apportées. Il les conserva pour lors dans sa maison: mais étant devenu Evêque de Majume, sous l'Empereur Theodose, il les enterra auprès du Confesseur Nestor, sous l'Autel d'une Eglise qu'il bâtit.

IV. Nestor avoit été pris avec Eusebe, Nestabe, & Zenon, Manyre de S. Nestor, en & souffert comme eux la prison & les souets, mais quand on 362 le traîna par la Ville, le peuple en eut pitié à cause de sa beauté: on le jetta hors des portes respirant encore, mais en appa- lib-5. cap. 9. rence prêt à mourir. Quelques-uns l'enleverent & le porterent chez Zenon, cousin des Martyrs, où il mourut comme on le Martyr. pagpensoit de ses blessures. Plusieurs autres Chrétiens s'ensuirent par les Villes & les Bourgades, à l'occasion de cette persécution; & de ce nombre furent saint Hilarion & les ancêtres de l'historien Sozomene, dans le même pays de Gaze. Les habitans craignoient d'être punis de cette fédition, & l'on disoit déja, que l'Empereur irrité, vouloit les faire décimer, mais c'é-. toit un faux bruit. Julien ne leur fit pas même une réprimande, comme il avoit fait aux habitans d'Alexandrie, à l'occasion du massacre de George. Au contraire, il priva de sa charge le Gouverneur de la Province & l'exila, prétendant lui faire grace en lui donnant la vie 3 & cela, parce qu'il avoit mis en prison les auteurs du meurtre & de la sédition, pour en faire justice. quoiqu'il eût aussi emprisonné un grand nombre de Chrétiens, Car, disoit Julien, est-ce une si grande affaire, qu'une troupe de Grecs ait tué dix Galiléens?

V. A Mere ou Myre, Ville Episcopale de Phrygie, le Gouverneur de la Province Amachius, commanda d'ouvrir le tem- SS. Macedople, d'en ôter les ordures, de nettoyer les idoles. Les Chré-dule & Tatiens en furent sensiblement affligez. Trois d'entre eux, Mace- tien, en 362; donius, Theodule & Tatien, transportez de zele, se jetterent lib. 3.cap. 15.

579. 580.

Martyre des nius, Theo-

Yyy ij

## 540 MARTYRS DE PESSINONTE. CHAP. XV. ART. I.

Ada finc. Martyr. pag. 580. de nuit dans le temple & briserent les idoles. Le Gouverneur extrêmement irrité, étoit prêt à faire mourir plusieurs personnes de la Ville qui en étoient innocens: mais les auteurs de l'action se présenterent d'eux-mêmes, ne voulant pas que d'autres mourussent pour eux. Le Gouverneur leur offrit leur grace, s'ils vouloient sacrisser: ils aimerent mieux mourir, & il leur sit souffrir toutes sortes de tourmens. On les mit ensin sur des grils, où après avoir été quelque tems, ils dirent: Amachius, si tu veux manger de la chair rôtie, fais nous tourner de l'autre côté, depeur de ne nous trouver qu'a demi-cuits; & ils sinirent ainsi leur vie.

Marryra de Pessimonte; en 362. Ex Gregor. Nazianz. Orat. 4. pag. 133. Acta sinc. Martyr. pag. VI. A Pessinonte en Galatie, sur les confins de la Phrygie, deux jeunes hommes, dont nous ne sçavons pas le nom, soufsirient le martyre en présence de Julien même. L'un d'eux après avoir insulté la mere des dieux, & renversé ses autels, sut emmené devant l'Empereur, comme criminel. Mais il entra dans le palais comme en triomphe. La pourpre & les discours de Julien lui parurent ridicules, & il sortit avec la même liberté que les autres sortent d'un repas magnisque. L'autre se voyant tout déchiré de coups de souets, ensorte qu'on lui voyoit les entrailles, & qu'il n'avoit plus qu'un sousse de vie, montra aux bourreaux sa jambe, que les ongles de ser n'avoient point silonnée, se plaignant qu'ils n'y eussent pas fait les mêmes blessures qu'ils avoient faites à tout son corps. Enfin tous deux surent exposez aux bêtes & au seu, & soussirient le martyre avec leur mere & l'Evêque de la Ville,

## ARTICLE II.

Les Actes du martyre de S. Basile, Prêtre d'Ancyre, de saint, Eupsyque, de saint Theodore, & de Publie.

5. Bafile, Prêtre d'Ancyre, confeile la foi devant Julien. Il la prêche par toute la Ville. Il est mis en priton & tourmenté.

Acta fine. Martyr. pag. 581, I. I Ly avoit à Ancyre, Capitale de Galatie, un Prêtre nommé Basile, comme l'Evêque du lieu, uniquement occupé à prêcher & défendre les veritez de la Religion Chrétienne, & à retirer de l'erreur ceux qui y étoient engagez. Sous le regne de Constantius, il avoit résisté avec tant de vigueur aux Ariens, qu'Eudoxe & ceux de son parti dans le Concile de Constantinople, lui désendirent de tenir les assemblées Ecclesiastiques. Au contraire, deux cens trente Evêques assemblez dans la Palestine, l'exhorterent de continuer à exercer son zele pour la Reli-

S. BASILE, PRESTRE ET MART. CR. XW. ART. II. 541 gion, & il suivit leur conseil. Il alloit donc, & même depuis lib. 5. cap. 1 t. que Julien avoit apostasié, exhorter publiquement les Chrétiens par toute la Ville d'Ancyre, à demeurer fermes, sans se souiller par les facrifices & les libations des payens. Ceux-ci en furent extrêmement irritez, & un d'eux nommé Macaire, s'étant sais de lui, lui sit des reproches de ce qu'il couroit partout pour détruire le culte des dieux heureusement rétabli par l'Empereur. Basile répondit que ce n'étoit point lui, mais Dieu, qui avoit dissipé les erreurs du Paganisme, par Jesus-Christ. Alors les Payens le prirent & le menerent au Gouverneur de la Province, nommé Saturnin, l'accusant de sédition, d'avoir induit beaucoup de personnes dans l'erreur, renversé des Autels, & dit des injures à l'Empereur. Le Gouverneur l'interrogea sur tous ces chefs, & le trouvant ferme dans la foi, le fit suspendre & déchirer jusqu'à lasser les bourreaux; puis voyant que les tourmens ne pouvoient l'obliger à sacrifier, il l'envoya en prison. Cependant il en donna avis à l'Empereur, qui n'étoit pas à Ancyre. Il envoya le Comte Elpidius, qui avoit renoncé au Christianisme par complaisance pour lui, à Pegase aussi apostat. En passant par Nicomedie, ils engagerent Alclepius à venir avec eux à Ancyre, pour essayer d'ébranier la constance de Basile. Pegase alla le trouver en prison. Mais il en revint tout affligé. n'ayant pû rien gagner sur son esprit. Elpidius donc & Asclepius le présenterent de nouveau au Gouverneur, qui le voyant intrépide le fit encore tourmenter; & ensuite renvoyer en prison chargé de chaînes. Julien vint quelque tems après à Ancyre: les facrificateurs allerent au-devant de lui, portant avec eux l'idole d'Hécate: & quand il fut entré dans le palais, il les assembla & leur distribua de l'argent. Le lendemain Elpidius lui fit son rapport touchant Basile. Julien se l'étant fait amener au palais, lui demanda son nom. Je vais vous l'apprendre répondit Basile: Premierement, je m'appelle Chrétien: il est glorieux de porter ce nom, qui est au-dessus de toutes les pensées humaines: car le nom de Jesus-Christ (a) est un nom éternel. En second lieu, je porte le nom de Basile, & c'est ainsi qu'on m'appelle dans le monde. Si je conserve sans tache le nom de Jesus-Christ, je recevrai de lui pour récompense l'immortalité

piam ab eo in die judicii immortalitatis mercedem. Act. finc. Martyr. pag. 584.

<sup>(</sup> a ) Christi nomen aternum est & humanas cogitationes supergreditur . . . . Si autem Christi nomen intemeratum servavero reci-

## 542 S. BASILO, PRESTRE ET MART. CH. XV, ART. II.

bienheureuse. Ne vous laissez pas aller à l'erreur, dit Julien; j'ai quelque connoissance de vos mysteres : celui en qui vous croyez est mort sous le gouvernement de Pilate. Je ne suis point dans l'erreur, répartit Basile, c'est vous même, vous qui avez renoncé Jesus-Christ dans le moment qu'il vous donnoit l'Empire: mais je vous avertis qu'il vous l'ôtera dans peu avec la vie, & vous connoîtrez alors quel est le Dieu que vous avez offensé. Comme Julien le traitoit de fou & de faux prophéte, Basile ajoûta: Comme vous avez perdu la memoire de ses bienfaits, il ne se souviendra plus de vous que pour vous punir. Vous n'avez eu aucun respect pour ses Autels: vous avez violé sa loi; cette loi que vous avez tant de fois annoncée au peuple en qualité de Lecteur. C'est pourquoi il vous ôtera votre empire au plûtôt, & votre corps restera sans sépulture, après que votre ame en sera sortie, par l'effort des plus violentes douleurs. Mon dessein, lui dit Julien, étoit de te renvoyer, mais l'imprudence avec laquelle tu rejettes mes conseils, & me dis des injures, m'oblige à te maltraiter. Il laissa au Comte nommé Frumentin, qui étoit chef des Ecuyers, le soin de le tourmenter, marquant lui-même le genre du supplice. Chaque jour on levoit sur le corps de Basile sept éguillettes de chair. Basile après ces cruelles incisions, témoigna souhaiter de voir & de parler à l'Empereur. Frumentin ravi de joie, & s'imaginant que Basile étoit enfin résolu de sacrifier aux dieux, en donna aussitôt avis à Julien, qui se fit amener Basile au temple d'Esculape. Dès qu'il fut devant l'Empereur, Où sont, lui dit-il vos sacrisscateurs & vos devins? Vous ont-ils dit ce qui m'a fait vous demander audience? J'ai cru, répondit Julien, que c'étoit pour m'assurer que vous étiez prêt à reconnoître les dieux. Ceux que vous appellez dieux, lui dit Basile, ne sont que des idoles sourdes & aveugles. En disant cela, il prit un morceau de la chair qu'on lui avoit coupé ce jour-là, & le jettant au visage de Julien: Tien Julien, lui dit-il, mange de cela, puisque tu l'aimes si fort. Je te déclare, au reste, que la mort est pour moi un gain, que c'est pour Jesus-Christ que je soussre, que je crois en lui, qu'il est mon aide.

On lui fair fouffrir de nouveaux tourmens, Sa mort, en 362.

II. Le Comte Frumentin, craignant l'indignation de l'Empereur, que cette action de Basile rendoit surieux, se déroba promptement de devant lui. Mais pour venger l'affront sait à son maître, il monta sur son tribunal, & ordonna que l'on sît au Saint de nouvelles incisions, qui allerent jusqu'à lui décou-

## S. BASILE, PRESTRE ET MART. CH. XV. ART. II. 543

vrir les entrailles. Pendant ce supplice, Basile prioit, & demandoit (6) à Dieu d'achever heureusement sa course, de perséverer dans la foi de ses peres, & de meriter par cette perséverance un royaume éternel. Le foir étant venu, Batile fut remis en prison. Julien partit le lendemain matin pour Antioche, sans voir le Comte. Cet Officier craignant pour sa fortune, & pour sa personne, n'oublia rien pour obliger Basile à se foumettre aux volontez de Julien. Mais n'ayant pu vaincre sa constance, il lui sit ensoncer par tout le corps des pointes de fer rougies au feu. Tandis qu'on le perçoit ainsi, il prioit à haute voix: » Jesus-Christ (c), ma lumiere & mon esperance, Sei-» gneur Dieu de mes peres, qui avez retiré mon ame de ce » léjour de mort, ne permettez pas que je profane le sacré nom » que je porte, afin que remportant la victoire, & finissant ma » carrière, j'entre en possession du repos éternel. « En finissant cette priere il expira, comme par un doux sommeil, le 28, de Juin de l'an 362.

III. Sozomene raconte (d) le martyre de saint Basile avec les principales circonstances que nous venons de décrire; mais il de S. Bassle ne dit rien de ce qui se passa entre le Saint & l'Empereur. Sa coutume n'étant point de rapporter en entier les Actes des Martyrs, dont il parle dans son histoire. Les harangues que nous lisons dans ceux de saint Basile, paroissent un peu longues & trop étudiées, de même que ses prieres. Mais il faut remarquer que le Saint étoit Prêtre, & apparemment accoutumé à parler. Il se peut faire aussi que l'auteur des Actes ait mis en sa maniere, ce qu'il avoit entendu dire au Martyr. L'histoire n'en seroit pas pour cela moins assurée; elle s'accorde fort bien avec ce que nous sçavons de Julien; & le style, quoiqu'obscur & embarrassé, ce qui vient peut-être de la faute du traducteur ou des copistes, a un air d'antiquité & de verité. Ce que le Saint y prédit à Julien que son (e) corps resteroit sans sépulture & seroit foulé aux pieds, pourroit faire quelque peine, puisqu'il est certain que le corps de ce Prince fut enterré (f) à Tharse; mais

Les Ades

(d) Sozomen. lib. 5. cap. 11.

(e) Corpus tuum sepultura privabitur. Acta fine. Martyr. pag. 385.

<sup>(</sup>b) Domine Deus Christianerum spes qui confirmas lapsos & erigis prostratos .... respice de exceljo solso gloria ina & da mihi fideliter consummare cursum meum aique in fide pairum perserverantem dignum effici

aterns & immerialis regns. Ibid. pag. 585.
(c) Lumen meum (in fle & sfes mea Jesu . . . Domine Deut putr um me rum qui eruisti animam meam ex inferno inferiori,

custodi in me nomen tuum inviolabile us victoriam referens aterna quietis hares efficiar. Ibid pig. 586.

<sup>(</sup>f) Ammian. Marcell. lib. 25. p. 305. & Zozim. lib. 3. pag. 733.

## 544 SS. EUPSYQUE ET THEODORE, M. CH.XV. ART. II.

faint Gregoire (g) de Nazianze dit qu'on lui avoit raconté, que la terre que les crimes de cet apostat avoit fait trembler, rejetta impétueusement son cadavre : ainsi la prophétie du saint Martyr aura été accomplie.

Martyre de

en 362. Mauvais traitemens faits par Julien à la ville de Célarée.

IV. Dans le même-tems un homme de qualité nommé Eupsy-S. Euptyque, que, natif de Césarée en Cappadoce, & qui étoit marié depuis très-peu de jours, couronna sa vie par le martyre. Sozomene croit qu'il fut mis à mort à cause du temple de la Fortune publique, dont la démolition mit l'Empereur en grande colere contre tous les habitans de Césarée. Ceux qu'il en crut auteurs furent condamnez à la mort ou à l'éxil. Julien haïssoit les habitans de Cesarée, tant parce qu'ils étoient affectionnez à la Religion. Chrétienne, que parce qu'autrefois ils avoient démoli deux temples, l'un de Jupiter tutelaire de la Ville, l'autre d'Apollon; & ce furent-là les motifs qui le porterent à dépouiller Cesarée de la dignité de Ville, & à lui ôter le nom de Cesarée, qui lui avoit été donné sous le regne de l'Empereur Claude. Auparavant elle se nommoit Mazaca. Il ôta aux Eglises de la Ville & de son territoire, tout ce qu'elles possedoient en meubles & en immeubles, avec ordre d'en porter trois cens livres d'or au trésor public; fit enrôler tous les Ecclessastiques entre les bas Officiers ministres de la Justice sous le Gouverneur de la Province, & taxa les laïques pour payer tribut comme dans les Villages; menaçant les Chrétiens de ne cesser de les maltraiter, s'ils ne rétablissoient le temple de la Fortune, & blâmant fort les Pavens de ne s'être pas exposez à toutes sortes de dangers, pour en empêcher la démolition.

Confession de S. Theodore, en 362, 6. & 7. Sozomen. lib. 5. c. 19. Ruffin. lib. 3. cap. 35. Acta fine. Martyr, pag.

587.

V. Julien donna à Antioche une autre marque de sa legereté & de sa bassesse d'ame. Il y avoit au bourg de Daphné à qua-Ex Theodo. rante stades de cette ville, une fontaine Castalie, qui, à ce que ret. lib. 3.cap. l'on prétendoit, donnoit la connoissance de l'avenir, & produisoit un effet semblable à celle de Delphes. On dit qu'Adrien y apprit qu'il devoit regner, & qu'ayant trempé une seuille de laurier dans l'eau, il lût dessus ce qui devoit lui arriver; mais que dans la crainte qu'un autre n'en tirât la même connoissance,

mihi quispiam narravit nec ad sepulturam assumum : sed à terra qua propter illius scelus tremore affecta fuerat , excussum , astuque vehementi projettum, Greg. Nazianz. orat. 21. pag. 394.

<sup>(</sup>g) Impium illum & facrilegum ad Perfas vis numinis ultrix ablegas, illicque causam disceptat : & quem magnificum & honoris cupiditate flagrantem transmiserat eumdem mortuum reducit, ne miseratione quidem quemquam permoventem : immo us

## CONFESS. DE S. THEODORE, CHAP. XV. ART. II. 545

il sit fermer la fontaine. Ce lieu étoit encore celebre par un temple dedié à Apollon. Le César Gallus, frere de Julien, voulant sanctifier un endroit si profane, y avoit sait apporter onze ans auparavant le corps de saint Babylas, autrefois Evêque d'Antioche, & Martyr dans la persécution de Dece; & depuis ce temslà l'oracle ne parloit plus. Julien qui avoit tenté de recevoir quelque réponse d'Apollon & qui n'en avoit point reçû, quoiqu'il n'eût épargné ni les libations, ni les victimes, en demanda la raison aux prêtres du démon, qui répondirent qu'Apollon ne pouvoit plus rendre d'oracles, parce que le lieu étoit plein de corps. Julien jugea bien que quoiqu'il y eût quantité de corps enterrez à Daphné, son dieu ne se plaignoit que de celui de saint Babylas. Il commanda donc aux Chrétiens d'enlever son cercueil & de le transporter ailleurs. Ils y vinrent en foule, de tout âge & de tout sexe, & ayant mis le coffre sur un chariot, ils le transporterent à Antioche. Ils regardoient cette translation comme un triomphe du Martyr vainqueur des démons; & témoignoient leur joie en chantant des Pseaumes pour se soulager, disoient-ils, dans la fatigue d'un si long chemin. Ceux qui sçavoient le mieux chanter commençoient, & tout le peuple répondoit, répetant à chaque verset ces paroles : Que tous ceux-là soient confondus qui adorent les statues, & qui se glorisient en leurs idoles : leurs voix s'élevoient jusqu'au ciel. L'Empereur extrêmement irrité de ces chants & de cette pompe, résolut d'en punir les Chrétiens. Salluste, Préset du Prétoire d'Orient, autre que celui des Gaules, tout payen qu'il étoit, n'en fut pas d'avis, & representa à l'Empereur qu'il leur donneroit la gloire du martyre. Mais Julien s'opiniâtra; & pour lui obéir, Salluste dès le lendemain sit prendre & mettre en prison plusieurs Chrétiens. Le premier dont il se saisit sut un jeune homme nommé Theodore. Il le fit tourmenter depuis le matin jusqu'au soir par plusieurs bourseaux tour à tour avec tant de cruauté, qu'on ne croyoit pas qu'il se fût jamais rien vû de semblable. Tantôt on lui mettoit le dos en piéces à coups de fouets, tantôt on lui déchiroit les côtes avec des ongles de fer. Cependant Theodore attaché au chevalet avec deux bourreaux à ses deux côtez,ne faisoit que répeter, d'un visage tranquille & gai, le Pseaume que l'Eglise avoit chanté le jour précedent. Salluste voyant qu'il n'avançoit rien par les tourmens, le renvoya en prison chargé de chaînes; & dès le lendemain il alla rendre compte à Julien de ce qu'il avoit fait, & de la constance que Theodore Tome IV. Zzz

## 546 CONFESSION DE STE PUBLIÉ. CHAP. XV. ART. II.

avoit fait paroître au milieu des supplices, l'assurant que plus il persécuteroit les Chrétiens, plus il augmenteroit leur triomphe. & la honte de ceux qui adoroient les dieux. Julien le crut, & fit fortir de prison Theodore avec tous les autres qu'on avoit arrêtez avec lui. Theodore vécut encore long-tems depuis, & Ruffin dit l'avoir vû lui-même à Antioche. Comme il s'entretenoit avec lui des tourmens qu'on lui avoit fait fouffrir, il lui demanda s'il en avoit senti toute la violence. Theodore lui répondit qu'il en avoit un peu senti d'abord, mais qu'un jeune homme qui étoit auprès de lui, essuyoit toutes ses sueurs avec un linge trèsblanc, & lui jettoit souvent de l'eau fraîche, ce qui lui causoit tant de joie, qu'il fut (h) plus trifte quand on l'eut détaché du chevalet. Theodoret (i) & Sozomene tacontent le même fait; & il est visible que c'est de Theodore que saint (k) Augustin parle dans un de ses livres de la Cité de Dieu, lorsqu'il dit que Julien étoit prêt de persécuter ouvertement les Chrétiens à Antioche, s'il n'en eût été détourné par la constance d'un jeune homme, aussi génereux que sidele, qui, ayant été tourmenté le premier d'entre un grand nombre de Chrétiens arrêtez pour être mis à la question, souffrit tout un jour les tortures avec tant de gayeté & de liberté d'esprit, qu'elles ne l'empêchoient point de chanter.

Confession de fainte Publie, en 362. Theodoret. lib. 3. e. 14. Acta sinc. Martyr. pag. 188. VI. Julien ne trouva pas moins de résistance dans une veuve nommée Publie, célebre par sa vertu. De son mariage, qui avoit peu duré, elle avoit eu un fils appellé Jean, qui sut longtems le premier des Prêtres de l'Eglise d'Antioche, & qui eut souvent des suffrages pour en être élû Evêque; mais il évita toûjours cette charge. Publie, à qui Theodoret donne le titre de Diaconesse, gouvernoit une Communauté (1) de Vierges, qui faisoient profession de chasteté perpétuelle, avec lesquelles elle chantoit les louanges de Dieu. Quand l'Empereur passoit, elles élevoient leurs voix toutes ensemble, & chantoient principalement les Pseaumes qui relevent la soiblesse des idoles,

peni de equaleo julius est. Russini dib. 1: c. 35.

(i) Theodore: hb. 3. cap. 7, Sozomen.
hb. 5. cap. 20.

( k) Augustini, dib. 18, de Civithte Del ,

(1) Hae secum habens catum virginum perpetuam castitatem prosessam creatori servaturique Des landes assidue, cangre cum soleret. Co. Theodoret, lib, 3. cap. 14.

<sup>(</sup>h) Hune Theodorum ipfi nos postmodum apud Antrochiam vidimius, O cum requireremus ab co si sensum doloris habusses, ex viriegro dicebat; dolores se quidem parum sensise, adstuisse autem quemdam juvenem qui subdenti sibs linteo candidissimo O sudodores extergeres, O aquam svigidam frequenter infunderes, O ita selesse delectation, us tunc mastior factus sit, quando de-

S. THEODORET, MARTYR. CHAP. XV. ART. III. 547

comme celui-ci: Les idoles des Gentils sont or & argent, ouvrages Pfil. CXIII; des mains des hommes. Puissent leur ressembler ceux qui les font, & qui se confient en elles. Julien fort irrité commanda à ces filles de se taire dans le tems qu'il passeroit. Publie méprisant sa défense les encouragea, & leur fit chanter comme il passoit une autrefois: Que Dieu se leve, & que ses ennemis se dissipent. Julien Pal. LXVII en colere, se fit amener Publie, & sans respect pour son grand âge ni pour sa vertu, il lui sit donner par un de ses gardes des soufflets des deux côtez qui lui rougirent toutes les joues. Elle le tint à grand honneur, & retournant à sa chambre elle continua ses Cantiques spirituels, combattant Julien par ses chants facrez, comme David avoit combattu le démon dans Saül-L'Eglise honore sainte Publie le 9. d'Octobre.

#### ARTICLE IIL

# Les Actes du Martyre de saint Theodoret.

I. N T Ous les avons tout entiers dans les Analectes de Dom Mabillon, & parmi les Actes finceres des Martyrs don- du martyre de S. Theodoret nez par dom Ruinart. Leur conformité avec ce que nous lisons sont sinceres, du martyre de ce Saint dans Sozomene, & la simplicité de leur style, ne nous laissent aucun lieu de douter qu'ils ne soient authentiques, & tirez des originaux. Il y a néanmoins quelques difficultez, mais elles sont peu considerables, & viennent pour la plûpart de la faute des copistes, & dom Ruinart a eu soin de les corriger sur divers manuscries. L'auteur des Actes ajoute au récit du martyre de saint Theodoret, plusieurs circonstances de la vie de Julien, qui ne se trouvent pas ailleurs. Comme il étoir (m) un des Officiers mêmes du palais de Julien, il devoit être mieux informé qu'un autre, de la vie de ce Prince, & de ce qui s'étoit passé sous son regne.

II. Il nous apprend que le Comte Julien, à qui l'Empereur Analyse des son neveu, avoit donné le gouvernement d'Orient, ayant eu Actes de saint avis qu'il y avoit beaucoup d'or & d'argent dans le thrésor de l'Eglise d'Antioche, y vintdui-même pour s'en emparer, & execu- Martyr. pag. ter l'ordre que l'Empereur avoit donné aussitôt après l'incendie

Acta fing.

famulum Dei Theodoritum decima Ralendas Aprilis, vera narratione conscripsimus. Alla Theodoret. pag. 192. apud Ruinare.

Z-2 2 11

<sup>(</sup>m) Nos qui Antiochiæ in palatio eramus | & cum ipso in Persida fumus, licet peccasores servi Dei , hac qua gesta sunt circa !

## 548 S. THEODORET, MARTYR. CHAP. XV. ART. III.

du temple de Daphné, de porter les richesses de l'Eglise dans son thrésor. Theodore ou Theodoret, Prêtre d'Antioche, avoit la garde des Vaisseaux sacrez, non de la grande Eglise, qui étoit occupée ( #) par Cazoïus & les Ariens, mais de quelque autre qui servoit aux Othodoxes de la Communion de saint Melece, ou de celle des Eustachiens. Dès le tems de Constantius, il avoit signalé son zele (0) en bâtissant des Eglises & des Basiliques des Martyrs, en détruisant les idoles & les autels des démons: & sous Julien, quoique le Comte son oncle eût fermé l'Eglise de Dieu, & chassé tous les Clercs de la Ville d'Antioche, Theodoret y étoit resté seul, & y rassembloit divers Chrétiens, avec qui il celebroit la Collecte, offrant à Dieu des prieres & des sacrifices. Le Comte Julien, l'ayant scû, le fit arrêter & amener devant lui, les mains liées derriere le dos. Il lui fit d'abord un crime du zele qu'il avoit témoigné sous le regne précedent, pour Jesus-Christ & pour ses Martyrs, & l'exhorta à en demander pardon. Theodoret avoua qu'il avoit bâti des Temples au Dieu vivant, & des Eglises sur les tombeaux des Martyrs, ajoûtant que Constantius ne l'en avoit point empêché; mais il reprocha au Comte de ce qu'après avoir été adorateur de Jesus-Christ. il étoit devenu en un moment, prévaricateur, & le défenseur des démons. Le Comte irrité de sa liberté, le fit battre sous la plante des pieds, & voyant qu'il continuoit à lui reprocher son apostasse, (car il avoit été Chrétien) il lui fit donner des soufflets. On l'attacha ensuite à quatre pieux fort éloignez les uns des autres, & par le moyen de quatre roues, placées à une égale distance, on lui étendit les bras & les jambes avec tant de violence, qu'il paroissoit avoir huit pieds de longueur. Alors le Comte Julien lui dit : Eh bien Theodoret, cela fait-il mal? facrifie & tu vivras. Thedoret lui répondit avec une voix forte, & un visage gai: Que les ouvrages de la main des hommes ne pouvoient être des dieux; & l'exhorta à reconnoître le vrai Dieu, & Jesus-Christ son (p) Fils, qui a créé le ciel & la terre, & qui nous a rachetez de son sang précieux. Quoi, dit le Comte, cet homme, qui a été crucifié, qui est mort, & qui a été enfeveli, a créé le ciel & la terre ? Oni, répondit Theodoret, cet homme qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli; je

<sup>(</sup>n) Theodoret. lib. 3, cap. 8.
(o) Atla Theodoret. pag. 589, apud

<sup>(</sup>p) Crucifixum, mortuum & sepultum,

pro nostra salute ipsum pradico resurrexisso à mortuis per quem facta sunt omnia, qui est verbum & sapientia Patris. Ibidem.

S. THEODORET, MARTYR, CHAP. XV. ART. III. 549 dis qu'il a créé toutes choses; qu'il est le Verbe & la sagesse du Pere.

III. Le Comte le pressa d'obésir aux ordres de l'Empereur, mais voyant qu'au lieu de se soumettre à ses volontez, il le Actes de saint traitoit de tyran, & du plus miserable de tous les hommes; Theodoret. il ordonna qu'on tourmentât le Martyr. Comme le fang commençoit à couler de ses playes avec abondance, le Comte lui dit : Sacrifie maintenant aux dieux. Theodoret répondit, qu'il n'en connoissoit qu'un seul, qui a fait le ciel & la terre & les hommes mêmes. Je vois bien, dit le Comte, que tu ne sens pas assez les tourmens. Je ne les sens pas, répartit Theodoret, parce que Dieu est avec moi. On m'a dit, reprit le Comte, que tu étois redevable d'une somme considerable, & que te voyant insolvable, tu es bien aise de mourir, pour ne point acquitter tes dettes : facrifie aux dieux, je demanderai ta décharge à l'Empereur. Theodoret répondit : Que votre or & votre argent perissent avec vous. Je ne dois rien qu'à Dieu seul, à qui je tâche d'offrir une conscience pure, afin d'obtenir l'effet de ses promesses. Le Comte sit redoubler les tourmens, & appliquer deux flambeaux allumez aux côtez du Martyr, qui pendant que la flâme agissoit sur sa chair, & la faisoit fondre peu à peu, prioit en cette sorte, les yeux elevez au ciel : " Dieu toutpuissant, » Créateur du ciel & de la terre, & de tout ce qu'ils contien-» nent, Sauveur du monde, daignez fortifier dans votre servi-» teur, qui souffre pour vous, l'esperance qu'il a en vos pro-» messes; faites sentir aux méchans votre pouvoir; qu'ils con-» noissent que comme vous n'avez que des graces pour ceux » qui vous sont fideles, vous n'avez que des supplices, pour » ceux qui vous manquent de fidelité. Que votre nom soit glo-» rifié dans tous les siécles. « A ces mots, les bourreaux tomberent le visage contre terre. Le Comte en sut d'abord effravé, mais ayant fait ensuite relever les bourreaux, il leur ordonna d'approcher une seconde fois leurs flambeaux aux côtez du Martyr. Ils le refuserent, disant que ce qui les avoit fait tomber, c'est qu'ils avoient (q) vû quatre Anges habillez de blanc, qui parloient à Theodoret. Le Comte en colere, commanda qu'on les jettat dans l'eau. Comme on les emmenoit, Theodoret leur dit: Allez, mes freres, avant moi trouver le Seigneur, je

Suite des

Zzz iij

<sup>(</sup>q) Adon rapporte ce miracle, & un | saint Theodoret au 23 Octobre, dans son abregé des circonstances du martyre de Martyrologe,

## 550 S. THEODORET, MARTYR. CHAP. XV. ART. III.

vous suivrai, lorsqu'il m'aura fait remporter la victoire sur l'ennemi. Le Comte dit: Quel est cet ennemi, & qui est celui qui te donnera la victoire? Theodoret répondit: L'ennemi est le démon pour qui vous combattez: & Jesus Christ le Sauveur du monde, est celui qui donne la couronne de la victoire. Le Comte voulant encore blasphémer contre Jesus Christ, Theodoret, pour l'édification des Fideles qui étoient présens, expliqua en peu de mots le Mystere de l'Incarnation, & dit: Que Dieu qui a créé toutes choses par son Verbe, touché de l'état déplorable où l'idolâtrie avoit réduit les hommes, a bien voulu envoyer ce même Verbe pour se revêtir de la nature humaine, dans le sein d'une Vierge; que ce Dieu (fait Homme) a souffert volontairement, & par ses soussamerité le salut.

Il sonffrit le martyre le 23. Octobre de l'an 362.

IV. Le Comte le menaça de la mort, s'il persistoit dans le refus de sacrifier. Theodoret répondit, qu'il ne souhaitoit rien rant que de consommer sa course, & ajoûta: Pour vous Julien, vous mourrez dans votre lit, au milieu des douleurs les plus aigues: & votre Tyran qui espere vaincre les Perses, sera vaincu lui-même: une main inconnue lui ôtera la vie, & il ne reviendra plus dans les terres des Romains. Le Comte craignant qu'il ne lui fit des prédictions encore plus funestes, le condamna à perdre la tête. Le Saint recut cette sentence avec actions de graces, & consomma son martyre le 23. Octobre de l'an 362, un jour après l'embrasement du temple de Daphné. Le Comte de retour chez lui, passa une mauvaise nuit. Le lendemain, il sit rapport à l'Empereur de la quantité d'or & d'argent, qu'il avoit tiré de l'Eglise d'Antioche, & des tourmens qu'il avoit fait souffrir à Theodoret, L'Empereur ne put s'empêcher de lui témoigner qu'il désaprouvoit ces violences, disant qu'il travailloit, en effet, à abolir la secte des Galiléens, mais qu'il n'employoit pour cela que le raisonnement & la persuasion, sans qu'on l'eût encore vût avoir recours à la force. A ces paroles, le Comte demeura interdit & comme mort: il ne laissa pas de suivre l'Empereur au temple, & de goûter un peu des oiseaux offerts aux idoles. Mais aussitôt que le sacrifice sut achevé, il se retira dans son palais, & l'ame agitée des remords de son crime, & de la crainte d'être disgracié, il ne voulut rien prendre. Le soir il se trouva attaqué d'une douleur violente dans l'estomach, & dans les intestins. Ce qu'il avoit mangé dans le temple lui avoit mis le soye en pieces, & il en jettoit de tems en tems des morceaux par la bouche. Le mal augmentant, il envoya prier l'Empereux

## SS. BONOSE ET MAXIMILIEN, M. CH. XV. ART. IV. 551

de faire ouvrir les Eglises. Je ne les ai point fait fermer, répondit l'Empereur, je ne les ferai point (r) ouvrir. Le malheureux Comte expira rongé des vers, après avoir souffert des douleurs incroyables, suivant la prédiction de saint Theodores. Lorsqu'on annonça à l'Empereur la mort de son oncle, il dit: Il avoit manqué de fidelité aux dieux : les dieux se sont vengez. On vit encore l'accomplissement de la prédiction du Martyr, à l'égard de l'Empereur. Un jour que ce Prince avoit remporté quelque avantage sur les Perses, il se vit tout à coup sur les bras, de nouvelles troupes, toutes composées d'Anges: ne sçachant ce que c'étoit, il fit sonner la charge. Mais dans le moment, il se sentit frappé d'une fleche, qui par le milieu de l'air, vint lui percer le flanc. Alors s'imaginant voir Jesus-Christ, il (/) remplit sa main du sang qui couloit de sa blessure, & le jettant contre le Ciel, il s'écria: Quoi tu me poursuis jusqu'ici, Galiléen. Mais je t'y renonce encore : rassasse toi de mon sang Christ, & glorifie toi de m'avoir vaincu. On l'emporta dans une bourgade voisine, où il mourut quelques heures après, le 26. de Juin de l'an 363.

### ARTICLE IV.

Les Actes du martyre des saints Bonose & Maximilien, Soldats Romains, de la Legion Herculienne.

OM RUINART, a tiré ces actes d'un manuscrit de l'Abbaye de Sauve-Majoure au Diocèse de Bourdeaux, & leur a donné place parmi les monumens authentiques de l'an- nose & Maxie tiquité. Ils ont en effet beaucoup de caracteres de verité. Le milien sont stile en est simple & naturel, les faits bien circonstanciez, & on

guine jactavis in aera, dicens: Usque in agonem , Galilæe , me persequeris ? etiam hic te negabo. Satia te de catero, Christe, qui superasti me. Alla Theodoret. apud Ruinart. pag. 592. Theodoret. lib. 3. cap. 20. Sozomene, lib. 6. cap. 2. rapporte la mort de Julien à peu près de la même maniere. Mais Philostorge, page 105. dit qu'il s'a-dressa au soleil, qu'il regardoit comme son grand dieu. l'accusant d'avoir savorise les Perses contre lui. Il ajoute qu'il blasphema auffi tous les dieux, les appellant traitres & méchans,

<sup>(</sup>r) Ammien dit que l'Empereur Julien irrité de l'incendie du Temple de Daphne, fit fermer la grande porte de l'Eglise d'Antioche. Ammian. lib. 22. p. 225. 226. Nous lifons la meme chose dans Theodoret, lib. 3. cap. 8. mais il n'avoit point fait fermer les autres Eglises de la ville; c'ézoit le Comte Julien son oncle : & c'est de ces Eglises parciculieres dont il est parlé

<sup>(</sup>f) Subito veniens sagitta de aëre percuffit eum in mamilla. Cumque sanguis efflueret, aspiciens putavit se Dominum Jeum videre, impleus manum suam de san+

\$52 SS. BONOSE ET MAXIMILIEN, M. CH. XV. ART. IV. y trouve plusieurs particularitez touchant le Préset Second, le Prince Hormisdas, l'Evêque Melece, & la semme du Comte Julien, qui ne peuvent venir que d'un auteur contemporain, & qu'un faussaire n'auroit pû sçavoir. Ce qui y est dit de la femme du Comte Julien, se lit dans ( t ) Theodoret, qui apparemment l'avoit tiré de ces actes. Il n'y a rien dans tout le reste qui ne puisse s'accorder avec l'histoire du tems; tout ce qui y peut faire peine, ce sont les miracles que l'on y trouve en plus grand nombre, que dans les autres actes des Martyrs; & quelques-uns sont des plus extraordinaires. Mais ils peuvent y avoir été ajoûtés après coup; cela paroît d'autant plus vrai-semblable, que l'auteur n'a pas même scû les rapporter d'une manière intelligible. Car on ne sçait ce qu'il veut dire, lorsqu'il raconte (#) que le Comte Julien s'étant fait apporter de la chaux vive, la fit éteindre sur les Martyrs; que cette chaux s'éteignit effectivement fur eux, & qu'ils n'en recurent aucun mal. Le miracle des flambeaux qui éclairoient la prison, & qu'on ne put jamais éteindre, ne sent pas moins l'imposture. On a des exemples (x) de prisons illuminées miraculeusement. Mais il n'arrivoit rien de semblable; & on ne voit dans aucun monument authentique. que des hommes se soient mis en devoir de dissiper ces clartez miraculeuses. Voici qu'elle sut l'occasion du martyre de saint

Analyse de ees Actes.
Acta sinc.
Martyr-pag.
593Les Martyrs
sont plongez
dans une
chaudiere de poix bouillante.

Bonofe.

II. L'Empereur avoit fait ôter du Labarum, la Croix & le Nom de Jesus-Christ, que Constantin y avoit mis, & l'avoit orné d'idoles, comme il étoit auparavant sous les Empereurs payens. Il paroît que chaque (y) compagnie avoit un Labarum, mais il y en avoit un principal en chaque armée. Le Comte Julien, s'étant apperçû que Bonose & Maximilien, qualifiez Soldats de la Legion Herculienne dans les actes, mais qui avoient apparemment quelque emploi considerable dans cette Legion, n'avoient point changé le signe du Labarum, leur ordonna de le changer, & d'adorer les dieux que lui & l'Empereur adoroient. Bonose & Maximilien resuserent de faire l'un & l'autre, disant qu'ils étoient prêts à tout endurer pour le nom de Jesus-Christ, & qu'ils vouloient garder la loi qu'ils avoient reçûe de leurs peres. Le Comte Julien dit: J'ai un ordre (z) particulier de

<sup>(1)</sup> Theodoret. lib. 3. cap. 9.

<sup>(</sup>u) Acta fine. Martyr. pag. 595-

<sup>(</sup>x) Ad. XII. 7. (y) Eufeb, lib. 1, de vien Confl. cap. 31.

<sup>(</sup>z.) Juste accepi potestatem ut torqueam vos & stammis exuram. Acta sinc. Martyr. pag. 193. Julién, comme nous l'avons vû dans les Actes de saint Theodoret, avoir

SS. BONOSE ET MAXIMILIEN, M. CH. XV. ART. IV. 553 vous faire tourmenter & de vous faire perir par le feu. Bonose répondit: Vous ne nous intimiderez pas facilement. Le Comte lui fit donner plus de trois cens coups de lanieres plombées. Mais Bonose ne fit que sourire, sans rien répondre à ses interrogations. Que dites-vous donc, continua le Comte? Bonose répondit : Nous n'adorons que le seul Dieu vivant. A l'égard des autres dieux, nous ne sçavons qui ils sont. Le Comte sit ensuite approcher Maximilien, & lui ordonna de changer le signe de l'étendart, & d'adorer les dieux. Maximilien répondit : Que vos dieux vous entendent auparavant, & qu'ils vous parlent & puis nous les adorerons. Vous sçavez vous-même (a) qu'il nous est défendu d'adorer des idoles sourdes, muettes & insensibles. Le Comte les fit attacher tous deux, & battre jusqu'à trois fois de balles de plomb; mais ils n'en sentoient point la douleur. Il les fit enfoncer dans une chaudiere pleine de poix bouillante, dont ils ne ressentirent non plus aucun mal : ensorte que les Juiss & les Gentils qui les voyoient prier tranquillement, disoient qu'ils étoient magiciens. Second, Préfet d'Orient, averti du prodige, accourut pour en être témoin, & pour mieux s'en assurer, il sit jetter (b) des prêtres des faux dieux dans la chaudiere, pour voir s'ils en sortiroient sains & saufs, comme les Martyrs. Mais dans un instant leur chair fut séparée de leurs os.

II. Après une experience si singuliere, le Comte Julien renyoya Bonose & Maximilien en prison, où il les retint pendant sept en prison, où jours, leur fournissant du pain marqué de son sceau, où étoit le Prince apparemment gravé la figure de quelque divinité payenne; ce vient visites. qu'il faisoit pour les surprendre & les engager à leur insçu dans l'idolâtrie. Mais les Saints n'en voulurent point manger; & Dieu pourvût à leur subsistance. Le Prince Hormisdas, qui s'étant retiré chez les Romains, avoit passé environ quarante ans dans la Cour de Constantin & de Constantius, & qui avoit embrassé la Religion Chrétienne, visita les Martyrs en prison & se recommanda à leurs prieres. Il étoit frere de Sapor Roi des Perses, & cette qualité, jointe à l'avantage que Julien en esperoit tirer dans la guerre contre les Perses, pouvoit bien lui

Ils font mis

Tome IV.

(b) Les Payens n'épargnoient pas trop leurs Pretres : après l'embrasement du temple de Daphne, ils les mirent à la queftion, pour scavoir d'oil étoit venu le seu, quoiqu'ils n'en soupçomassent point d'autres que les Chrétiens. Theodoret. lib. 3. cap. 7.

trouvé mauvais que le Comte fon oncle ! eut fait mourir ce Martyr, & lui défendit de faire mourir à l'avenir aucun Chrétien. Mais l'Empereur étoit affez leger pour vouloir tantôt une chose, tantôt une autre.

<sup>(</sup>a) Le Comte Julien avoit été Chrétien.

5'54 SS. BONOSE ET MAXIMILIEN, M. CH. XV. ART. IV.

conserver le libre exercice de la Religion Chrétienne. Le Comte se sit amener Bonose & Maximilien, en une seconde & troisième audience, les menaçant tantôt des bêtes, tantôt du seu. Ils répondirent que Dieu pouvoit les délivrer de ses mains, s'il vouloit; qu'ils ne craignoient point ses menaces, puisqu'ils avoient (c) en eux Dieu le Pere, & Jesus-Christ son Fils, & le Saint-Esprit, par lequel ils supportoient tout. Il y avoit là plusieurs autres Chrétiens, qu'on avoit amenez avec Bonose & Maximilien, tous déclarerent qu'ils n'adoroient que le seul Dieu. Le Comte voulut mettre ses menaces en execution; mais Second (d) qui se trouvoit à cette audience, resus de les saire tourmenter.

The conformment lear marryre avec Jovien & Herculien.

III. Le Comte s'adressa ensuite à deux autres nommez Jovien & Herculien, & leur ordonna de changer le Labarum. Ils répondirent: Nous sommes Chrétiens, nous nous souvenons de ce que nous avons promis à notre pere Constantin, quand il reçût la sainte alliance, à Achyron, près de Nicomedie, à la fin de ses jours, & nous fit jurer de ne jamais rien faire contre la pourpre de ses enfans, ou contre l'Eglise. Alors le Comte vaincu par sa colere, condamna Bonose & Maximilien à mourir par le glaive, avec tous ceux qui étoient en prison. Saint Melece, Evêque d'Antioche & plusieurs autres Evêques les accompagnerent jusqu'au lieu de l'execution : & toute la Ville celebra avec joie la mort glorieuse de tant de Martyrs, qu'elle regardoit comme devant être à l'avenir ses protecteurs. Trois jours après, le Comte Julien commença à vomir des vers, non par intervalles, comme auparavant, mais sans discontinuation. Reconnoissant dans cette extrêmité le pouvoir de celui qui le frappoit : il dit à sa femme de courir à l'Eglise, & de demander aux Chrétiens, qu'ils priassent pour sa santé. Elle, craignant d'irriter le Seigneur, dont elle voyoit l'arrêt prononcé contre son mari, refusa (e) ce qu'il demandoit. Le Comte ainsi aban-

(c) Nos autem noc bestias timemus, nec ea qua nobis promitits veremur: sed habemus Deum Patrem, & Jesum Christum Filium ejus, & Spiritum sanctum, per quem hac omna superamus. Acta sinc. Martyr. pag. 595.

tam veteris qu'am nostræ memoriæ comparandus .... ad Imperatorem sidenter ac liberd dixisse memoratur : non nos pudes usque adeo Christianis omnibus inferiores esse. Gregor. Nazianz. Orat. 3. pag.

<sup>(</sup>d) Saint Gregoire de Nazianze rend témoignage à la probité de ce Préfet d'Orient en ces termes: Essi religione Gentilis, moribus samen Gentili sublimier eras, ac praclarissimis quibusque à laudatissimis,

<sup>(</sup>e) Theodoret rapporte que cette Princesse dit à son mari qu'il devoit louer le Sauveur Jesus-Christ, & reconnoitre dans sa maladie la puissance de celui qui le frappoit: Juliani conjux side ac religione insignis semina maritum his verbis allocuta di-

SS. JUVENTIN ET MAXIMIN, M. CH. XV. ART. V. 555 donné, recourut au Dieu des Chrétiens, témoignant n'avoir d'esperance qu'en sa misericorde, & dans le moment il expira, au commencement de l'an 363.

### ARTICLE $\mathbf{V}_{\cdot}$

Les Actes du martyre de saint Juventin & de saint Maximin, & de quelques autres.

I. TULIEN, qui se déclaroit de jour en jour plus ouvertement ennemi de la pieté, voulant néanmoins toûjours pa- polluer les zoître doux, eut recours à un nouveau piege pour surprendre les Chrétiens, & les engager dans l'idolâtrie. Il infecta par des tin & S. Maabominables facrifices, toutes les fontaines, soit de la Ville d'Antioche, soit du bourg de Daphné, afin que tous ceux qui boiroient de cette eau consacrée aux fausses divinitez, prissent Martyr. pagpart à leur culte. Il fit encore arroser de cette eau, tout ce qui se vendoit au marché: le pain, la viande, les fruits, les herbes, lib. 3. c. 11. tous les vivres. Les Chrétiens en gemissoient, ayant horreur de ces prophanations, mais ils ne laissoient (f) pas d'user de ces viandes, selon ces paroles de l'Apôtre: Mangez tout ce qui I. Cor. X. 25; se vend au marché sans vous informer de rien. Il y avoit alors à la Cour, deux Officiers, nommez Juventin & Maximin, qui tenoient un rang considerable entre les gardes de l'Empereur, Un jour comme ils étoient à table avec d'autres, ils déplorerent avec chaleur ces prophanations, & comme les Compagnons de Daniel, ils disoient: Vous nous avez livrez à un Roi apostat, le plus injuste du monde. Quelqu'un de ceux qui mangeoient avec eux, 32. sclon les ayant rapporté ces paroles à l'Empereur : il fit venir devant lui Juventin & Maximin, & leur demanda ce qu'ils avoient dit. Ils profiterent de l'occasion, & répondirent avec autant de zele que de liberté: Seigneur, ayant été nourris dans la pieté, & dans les louables maximes de Constantin & de ses enfans, nous gemissons de voir à présent tout rempli d'abomination, & toutes les viandes souillées de sacrifices prophanes. Nous nous en

Julien faie fontaines en 362. S. Juvenplaiguent. Acta fine?

Theodoret.

Dan. III:

citur: Christum servatorem laudare debes, mi vir, qui ejusmodi castigatione suam tibi potentiam declaraverit. Theodoret. lib. 3.

(f) Quæ cum viderent Christiani, geme-Sant ipfi quidem ac lamentabautur, talia

abominantes. Edebant tamen obtemperantes legi apostolica ita dicenti: Omne quod in macello venumdatur comedite, nihit interrogantes propter conscientiam. Acta fine, pag. 596. Theodoret. lib. 3. cap. 11.

Aaaa ii

## 556 SS. JUVENTIN ET MAXIMIN, M. CH. XV. ART. V.

sommes plaints en particulier, & nous nous en plaignons en votre prétence: c'est la seule chose qui nous fait peine sous votre regne. L'Empereur à ces discours levant le masque de sa bonté apparente, les sit souetter cruellement, & tourmenter en diverses manieres. Ensuite il les envoya en prison, & consisqua tous leurs biens, qui furent aussitôt saisis & enlevez.

Ils font mis
in prison.
Leur martyre
en 362.
Ex Chrysost.
Hom. in Juventin. pag.
578. tom. 2.
Ex Theod.
lib. 3, c. 15.

II. Les Saints s'en réjouirent, persuadez qu'ils n'envoyoient pas moins leurs biens au Ciel avant eux, que s'ils les eussent distribuez aux pauvres. Ils furent visitez dans la prison par un grand nombre de Chrétiens de la Ville, malgré les ordres rigoureux que Julien avoit donnez, pour empêcher que personne n'eût de communication avec eux, la prison étoit toûjours pleine. On y (g) chantoit fans cesse les louanges de Dieu, & on y celebroit les veilles saintes de la nuit : on s'y entretenoit de discours pleins de pieté & d'édification. Ainsi pendant que les Eglises d'Antioche étoient fermées, la prison étoit devenue une Eglise. Julien y envoya sous main des gens sans honneur, qui sous prétexte de tenir compagnie aux Saints, tâchoient de les engager à quitter la Religion Chrétienne. On leur promit les bonnes graces du Prince, & les plus grands honneurs. Mais rien n'ayant été capable de les faire succomber, Julien les fit amener au milieu de la nuit, dans une fosse, où on leur trancha la tête. Il publia pour cause de leur supplice, non la Religion, mais l'insolence de leurs paroles, prétendant par-là, leur ravir la gloire du martyre. Les Chrétiens enleverent leurs corps, & les mirent dans un même tombeau, que la Ville d'Antioche orna avec beaucoup de magnificence, après la mort de Julien. Leur fête s'y celebroit tous les ans, aussitôt après celle de saint Babylas, c'est-à-dire, le cinquiéme de Septembre. Saint Chrysostome, étant Brêtre d'Antioche, prononça un discours en leur honneur, où il les appelle (h) des colonnes, des rochers, des tours,

lunt, multam iis qui insus sunt, asserentes tranquillitatem; sicut iuminaria senebras impietatis discusserunt; & sicut tauri anima & corpore promissudineque eadem, suave Christi jugum traxerunt. Ideircò sapè eos invisamus, capsulam attingamus, magnaque side reliquias eorum completsamur, ut inde aliquam benedistionem assequamur. Etenim sicut milites vulnera que in prasiis sibs institta sunt regi monstrantes, sidenter loquuntur: ita & illi manibus absetta capita gestantes o in medium afferentes, quacumque

<sup>(</sup>g) Multi consemtă præsenti vită frequenser eos visitando, psalmodias sacraque pervigilia celebrabant. Erant familiaritates illa spiritualis eruditionis atque consolationis plenæ; & clausă Ecclesiă career Ecclesia factus est. Chrytostom. Homil. in Juvent. pag. 881, tom. 2.

<sup>(</sup>h) Illos non indignum fuerit, & columwas, & scopulos, & surres, & luminaria, & tauros simul appellare, nam Ecclesiam sicus columnæ sustinens, sicus surres muniunt, & sicus scopult omnes insidias repel-

CONFESS. DE VALENTINIEN, &c. CH. XV. ART. V. 557

des astres, exhortant le peuple à aller souvent visiter & embrasser avec foi leur tombeau, assurez d'obtenir de Dieu ce qu'ils lui

demandroient par l'intercession de ces Martyrs.

III. Julien fit encore mourir à Antioche Artemius, Duc d'Egypte, pour avoir brisé plusieurs idoles du tems de Constan- d'Arcenius tin, & prêté main-forte à George, Evêque Arien d'Alexandrie, en 362. pour dépouiller les temples des faux dieux, de leurs ornemens lib. 3. c. 18. & de leurs richesses. L'Eglise honore ce Duc entre les Martyrs, le vingtiéme d'Octobre.

Confession

Ex Pallad.

Martyre

IV. Plusieurs autres personnages considerables, par leurs dignitez & leurs emplois, eurent le même sort que Juventin & de Valenti-Maximin, & remporterent comme eux la couronne du martyre, Ex Theod. pour avoir parlé avec la même liberté. Theodoret qui fait cette lib. 3. c. 15. remarque, n'en rapporte point les noms. Mais il ajoûte, que Valentinien, l'un des successeurs de Julien dans l'Empire, donna alors des preuves de son zele pour la Religion. Il n'étoit encore que Tribun; mais comme il commandoit la compagnie des gardes de l'Empereur, il étoit de son devoir de le suivre & d'être toûjours le plus proche de sa personne. Julien entroit un jour en dansant dans le temple de la Fortune, & des deux côtez de la porte étoient les gardiens du temple, avec des branches trempées d'eau lustrale, pour en arroser ceux qui entroient. Une goute de cette eau étant tombée sur le manteau de Valentinien, il donna un coup de poing au ministre du temple, disant qu'il l'avoit souillé de cette eau impure, & déchira l'endroit de son manteau qu'elle avoit touché. L'Empereur en fut irrité, & le relegua dans un château au milieu du desert. Mais à peine un an & quelques mois, s'étoient-ils écoulez, que Dieu lui donna l'Empire (i), pour le récompenser de cette genereuse confession,

V. En Galatie un nommé Philorome, confessa le nom de Jesus Christ en présence de Julien, & lui parla avec tant de de Philorome. liberté, que ce Prince lui sit raser la tête, & le mit entre les mains de quelques enfans, pour en être souffletté & maltraité. nin. Laun hift. Laufiac. Philorome souffrit tout avec beaucoup de constance, & en rendit graces à l'Empereur. Depuis il embrassa la vie Ascetique, & fut ordonné Prêtre. Il vivoit encore en 420, lorsque Pallade

écrivoit son histoire Lausiaque.

voluermi apud Regem calorum impetrare

possunt. Promde magna fide & alacritate

huc veniamus quò & visis Santtorum mo-

numentis, & consideratis corum certamini-

bus, inde varios shesauros undequaque col-

ligamus, Chrysostom. ibid. pag. 583. (i) Verium hic (Valentinianus) anne elapso & mensibus paucis, pro consessionis fue mercede imperium accepit. Theodorec. lib. 3. cap. 15.

Aaaa iij

#### ARTICLE VI.

Les Actes de saint Jean & de saint Paul, & quelques autres qui paroissent supposez.

la supposition des Actes de S. Jean & de S. Paul. Ex Surio, ad diem 26. Junii,

Preuves de I. C I l'on en croit les actes de saint Jean & de saint Paul, que nous avons dans Surius, ils souffrirent le martyre à Rome, dans le tems que Julien y étoit. Cependant il est certain que Julien ne fortit point de l'Orient, depuis qu'il eut déclaré la guerre aux Chrétiens. Il y est dit encore qu'un particulier nommé Gallican, ayant demandé la fille de Constantin en mariage, on la lui promit avec le Consulat, pourvû qu'il allât vaincre les Scythes, qui après la défaite des Perses avoient occupé la Thrace; que Gallican les vainquit en effet, & les obligea de se soumettre à l'empire de Constantin. Mais rien de tout cela ne se trouve dans l'histoire de ce Prince, écrite par les auteurs contemporains. Les Perses furent toûjours en paix avec les Romains, depuis la défaite de Narse, Roi de Perse, par Maximin Galere en 297. jusqu'à la fin du regne de Constantin: & quelle apparence qu'un simple particulier ait osé demander en mariage la fille d'un Empereur? Ces actes font honneur à ce Gallican, d'avoir le premier fait bâtir une Eglise à Ostie : ce qui est hors de vraisemblance, puisqu'on trouve des Martyrs à Ostie sous le regne d'Alexandre en 229. L'histoire ne connoît pas non plus de Constancie ou de Constantine, fille de Constantin, que ces mêmes actes supposent avoir confacré à Dieu sa virginité. Florus, Diacre de Lyon, les avoit eus en main, & c'est de-là qu'il a tiré la matiere du poëme qu'il a fait en l'honneur (k) de faint Jean & de saint Paul. Ainsi leurs actes avoient déja quelque autorité avant le milieu du neuviéme siècle.

Preuves de des Actes de S. Gordien.

Ex Bolland. ad diem 10. Maii, pag. \$52. & 553.

II. Les actes de faint Gordien n'ont pas plus d'autorité que la supposition les précedens lls supposent partout une persécution ouverte & generale dans toute l'Eglise; ce qui ne convient point à celle de Julien l'apostat, qui ne se sit bien sentir qu'en Orient; & qui y sit tomber plus de Chrétiens par artifices, que par la force des tourmens. Ces actes marquent encore que Julien étoit à Rome, lorsque Gordien souffrit le martyre : ce qui est une preuve évidente de leur fausseté.

<sup>(</sup> k) Apud. Mabillon. tom. 1. Analest. pag. 402. O. pag. 415. edit, Parif. ann. 1723.

CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI. 559

III. On a aussi des actes de saint Donat, Evêque d'Arezzo en Toscane, de saint Hilarin, de saint Pelin, Evêque de Brinde, qu'on dit avoir souffert le martyre sous Julien. Mais ils sont absolument insoutenables. Ceux de S. Eliphe, ou Elophe martyr dans le Diocèse de Toul, ne sont gueres meilleurs, quoiqu'écrits avec beaucoup de simplicité. Tous ces actes supposent comme un fait constant, que Julien persécuta l'Eglise pendant le séjour qu'il fit en Occident. Il est néanmoins certain, comme nous l'avons déja remarqué, que ce Prince sit profession exterieure de la Religion Chrétienne, jusqu'en 361. & que le jour de l'Epiphanie de la même année, il se trouva à l'Eglise avec les autres fideles. Si dès-lors il rendoit quelque culte aux démons, c'étoit en secret, & on ne voit point par l'histoire qu'il leur ait sacrifié en public, que dans l'Illyrie (1), & à Constantinople, où il n'arriva que sur la fin de l'an 361, quelque tems après la mort de Constance, & après qu'il fut parvenu à l'Empire. Ainsi il faut rapporter le martyre de saint Gordien & des autres dont nous venons de parler, aux persécutions précedentes.

### CHAPITRE X V I

Conciles d'Alexandrie & de Bithynie.

I. T E démon voyant (m) ses artifices découverts, & le culte Naissance de des faux dieux dans lequel il avoit engagé les hommes, l'herefie diminuer de jour en jour depuis que les Empereurs, devenus Chrétiens, s'appliquoient à étendre & à faire fleurir celui du vrai Dieu, entreprit, non de faire rendre, comme auparavant, aux créatures l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu, mais de réduire le Créateur au rang des créatures. Le ministre dont il se servit pour établir cette impieté fut Arius Diacre, & ensuite Prêtre de l'Eglise d'Alexandrie. Il étoit natif de (n) la Libye Cyrenaïque, ou même d'Alexandrie (0), & avoit suivi pendant quelque tems le schisme (p) des Méleciens. Il l'abandonna pour se reconcilier à l'Eglise, mais il en sut chassé quelque tems après par celui là même qui l'avoit reçû à sa Communion. C'étoit saint Pierre,

<sup>(1)</sup> Libanius, Oras. 12. pag. 288. Julian. epift. ad Atheniens. pag. 509. Ammian. lib. 22. pag. 208.

<sup>(</sup>m) Theodoret. lib. 1, hift. cap. 1.

<sup>(</sup>n) Epiphan. hæref. 69. num. 1.

<sup>(</sup> o ) Socrat. lib. 1. cap. 25.

<sup>(</sup>p) Sozomen. lib. 1. hist. cap. 15.

### 560 CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI.

Evêque d'Alexandrie, qui souffrit le martyre en 311. Arius trouva grace auprès d'Achillas successeur (q) de saint Pierre, & se conduisit de telle sorte sous son Pontificat, que non seulement on l'honora (r) du Sacerdoce, mais qu'on lui confia (f) aussi le foin d'expliquer au peuple les divines Ecritures, & la conduite d'une (1) des Eglises de la ville nommée Baucale. Après la mort d'Achillas, arrivée vers l'an 313. saint Alexandre sut élû pour lui succeder. Arius piqué de jalousie (u), chercha des occasions de querelles & de discorde. Ne trouvant aucun reproche à lui faire sur sa conduite, il s'attaqua (x) à sa foi & à sa doctrine, l'accusant d'enseigner l'heresie de Sabellius. Toutesois cesaint Evêque ne prêchoit (y) que ce qu'il avoit appris de l'Eglise, sçavoir que Jesus-Christ notre Sauveur est aussi notre Dieu, & un seul Dieu avec son Pere. Mais Arius, en voulant faire passer son Evêque pour heretique le devint lui-même, soutenant (z) que Jesus-Christ n'est point Dieu, que le Fils est fait & créé comme nous, qu'il a été tiré du néant, que par son libre arbitre il étoit capable de vice & de vertu, & plusieurs autres blasphêmes semblables. Il ne répandit d'abord ses erreurs que dans des entretiens particuliers, & ne commença à les soutenir publiquement que lorsqu'il se vit écouté & appuyé d'un assez grand nombre de disciples. Saint Alexandre témoigne (a) lui-même qu'il fut quelque-tems sans apporter de remede à ce mal, parce qu'il ne le connoissoit point; mais aussitôt qu'il en eut avis, il ne négligea rien pour en empêcher les suites. Il employa (b) la douceur, les avis, les exhortations pour engager Arius à quitter ses erreurs, ne voulant (c) pas d'abord porter cette affaire à un jugement folemnel. (d) Il fit faire ensuite deux conférences, où paroissant comme Juge avec son Clergé, il donna à Arius la liberté de se défendre contre ceux qui l'attaquoient. Arius ne se rendit (e) ni à l'autorité des Ecritures, par lesquelles on ruina souvent sa nouvelle doctrine; ni à celle de son Evêque qui lui ordonna de quit-

(q) Socrat. lib. 1. cap. 5. (r) Gelaí. Ciziq. in hist. Conc. Nicani, lib. 1. cap. 1.

<sup>(</sup>f) Theodoret. lib. t. cap. t.

<sup>(</sup>t) On comptoit jusqu'à neuf Eglises à Alexandrie, dans chacune desquelles il y avoit un Prêtre qui instruisoit le peuple aux jours destinez pour les atsemblées ecclesiastiques. Epiph. hæresi 60. n. 1. & 1.

<sup>(11)</sup> Theodoret. lib. 1. hift. cap. 1. (x) Theodoret. lib. 1. cap. 1. Socrat.

lib. 1. cap. 5. (y) Socrat. ibid.

<sup>(</sup>z) Socrat. lib. 1. cap. 5. & 9. Theo-doret. lib. 1. cap. 1.

<sup>(</sup>a) Theodoret, lib. 1. cap. 3. (b) Idem . lib. 1. cap. 1.

<sup>(</sup>c) Gelas. Cyziq. hist. Conc. Nic. lib. 2. cap. 2.

<sup>(</sup>d) Sozomen. lib. t. cap. 15.

<sup>(</sup>e) Socrat, lib. 1. cap. 6. Sozomen. lib. 1. cap. 15.

I. CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI. 561

ter ses erreurs. Ainsi il fallut en venir aux censures de l'Eglise, & prononcer contre lui la sentence d'excommunication. S. Alexandre l'excommunia pour la premiere fois dans une assemblée de son Clergé: la seconde, dans un Concile de tous les Evêques

d'Egypte & de Libye.

II. Ce Concile se tint à Alexandrie vers l'an 321. Il s'y trouva près de (f) cent Evêques, avec un grand nombre de Prêtres. Concile d'A-lexandrie en Arius y ayant comparu, on l'interrogea sur sa doctrine, & sur les 321, condamerreurs dont il étoit accusé. Au lieu de les desayouer, il soutint ne Arius & impudemment: Que (g) Dieu n'a pas toujours été Pere; que le Verbe a été tiré du néant, qu'il est la créature & l'ouvrage du Pere; que le Fils n'est point semblable au Pere selon sa substance; qu'il n'est ni le veritable Verbe de Dieu, ni sa veritable sagesse, ayant été créé par le Verbe & la Sagesse qui sont en Dieu; que de sa nature il est sujet au changement comme les autres créatures raifonnables; qu'il est différent & séparé de la substance de Dieu; que le Pere est invisible & inessable au Fils; que le Fils ne connoît pas même sa propre substance telle qu'elle est, parce qu'il n'a été fait que pour nous, & pour être comme l'instrument dont Dieu s'est servi pour nous créer, ensorte qu'il n'auroit point été, si Dieu n'avoit pas voulu nous créer; que le (h) Verbe est capable de changement par sa nature, mais qu'il s'est porté par fon libre arbitre à vouloir demeurer bon; que Dieu prévoyant qu'il seroit bon, s'est hâté de lui donner la gloire qu'il a meritée ensuite par sa vertu; que Jesus-Christ n'est pas vrai Dieu, & qu'il n'est appellé Dieu que par participation comme les autres. A ces blasphêmes & autres qui firent (i) frémir les Peres du Concile de Nicée, & que S. Athanase n'a rapportez qu'après avoir (k) demandé pardon à ses lecteurs de ce qu'il étoit contraint d'écrire des choses si abominables, les Evêques du Concile d'Alexandrie frapperent (1) Arius d'anathême avec tous ses sectateurs, & les déclarerent séparez de l'Eglise & de la foi Catholique. Du nombre de ses sectateurs étoient deux Evêques (m), Second de Ptolemaïde dans la Pentapole, & Theonas de Marmarique: sept Prêtres, (n) Achillas, Aithale, Carpon, Arius autre que l'heresiarque, Sarmate, Carès, (o) Piste; & onze Diacres, Euzoïus

<sup>(</sup>f) Epiphan. hæref. 68. num. 3. & 4.

<sup>(</sup>g) Socrat. lib. 1. cap. 6. (h) Athanas. in epifk. ad Epise. Ægypti, 24g. 281. 10m. 1.

<sup>(</sup>i) Ibid. pag. 283.

Tome IV.

<sup>(</sup>k) Ibid. pag. 281-(l) Socrat. lib. 1. hift. cap. 6-

<sup>(</sup>m) Ibidem. (n) Sozomen. hift. lib. 1. cap. 15.

<sup>(</sup>o) Apud Athanaf. 10m. 1. pag. 396-Bbbb

### 762 I. CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI.

(p), Luce, Julien ou Jules, Mene, Hellade, Caïus, Macaire, Serapion (q), Parammon, Zozime & Irenée. Le Concile excommunia encore plusieurs autres personnes du parti d'Arius, dont quelques-uns sont nommez dans S. Athanase (r). Saint Epiphane (1) met de ce nombre sept cens vierges & quantité de laïques : mais faint Alexandre qui devoit être mieux informé, ne compte (1) dans le parti d'Arius qu'un petit nombre de femmes chargées de crimes. On croit ( \*) que ce fut dans ce Concile que les Ariens interrogez par quelqu'un si le Verbe de Dieu pouvoit changer comme le diable avoit changé, ils n'eurent pas honte de répondre qu'il le pouvoir, parce qu'il étoit d'une nature sujette au changement.

Arius met le trouble par tout- Concicette occasion. Il écrit à Eusebe de Nicomédie. Lettre de celui-ci à Paulin de Tyr.

III. L'excommunication prononcée contre Arius & ses partisans ne fit qu'augmenter le trouble. Cet heresiarque ne (x) voules d'Egypte à lut point sortir d'Alexandrie, & quoiqu'il s'y tînt caché, il trouva le moyen d'y étendre de plus en plus son heresie, & de mettre la division par tout, dans l'Egypte, la Libye, la Thebaïde, & les autres provinces. Pour en arrêter le cours, les Evêques (y) s'afsemblerent en diverses fois en Egyptes mais nous n'avons aucune connoissance de ce qui se passa dans leurs Conciles. Arius découvert (z) à Alexandrie & contraint d'en sortir, se retira dans la Palestine, où, par ses intrigues, il fut admis à la communion de quelques Evêques de cette Province; mais il y en eut qui ne voulurent pas le recevoir. Ceux de son parti envoyerent des Deputez (a) à plusieurs Evêques, avec leur profession de foi, les priant qu'au cas qu'ils la trouvent orthodoxe, ils écrivifsent à saint Alexandre, pour l'engager à cesser de persécuter Arius; ou au moins de leur apprendre en quoi cette profession de foi leur paroîtroit défectueuse, si elle la leur paroissoit en effet. Cette députation partagea les esprits. Quelques Evêques écrivirent en faveur d'Arius à saint Alexandre: d'autres le prierent de ne l'admettre point à sa communion, ni lui, ni ses sectateurs. Entre les Evêques qui favoriserent Arius, on compte (b)

men, lib. 1. cap. 16.

<sup>(</sup>p) Sozomen. lib. 1. hift. c. 15. & Epiphan. haref. 69. num. 8.

<sup>(</sup>q) Apud Athanas. tom. 1. pag. 396.

<sup>(</sup>r) Athanal, hift. Arian, pag. 387. (f) Epiphan. hæref. 69. num. 3.

<sup>(1)</sup> Alexand. apud Theodoret. lib. 1.

<sup>(#)</sup> Socrat. hift. lib. 1. c. 6. Tillemont, som. 6. hift. Eccl. pag

<sup>(\*)</sup> Epiphan. haref. 69, num. 4. Sozo-

<sup>(</sup>y) Cum autem multis quoque in Ægypto Conciliis celebratis, contentio nihilominus invalescens, ad ipsum usque palatium pervenisses Imperator non mediocri dolore perculfus est. Sozomen ibid.

<sup>(2)</sup> Epiphan. hæref. 69. num. 4. (a) Sozomen. lib. 1. cap. 15.

<sup>(</sup>b) Theodoret, lib. 1, hift, cap. 3.

I. CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI. 563 Eusebe de Cesarée en Palestine, Theodote de Laodicée en Syrie, Paulin de Tyr, Athanase d'Anazarbe dans la Cilicie, Gregoire de Beryte, Aëce de Lydde ou Diospolis dans la Palestine. Patrophile de Scytople, Narcisse de Neroniade ou Irenople dans la Cilicie, Menophante d'Ephese, Theognis de Nicée, Maris de Chalcedoine, Eusebe de Nicomedie. Ce dernier fut celui de tous qui protegea le plus Arius, & qui se déclara le plus ouvertement pour la défense de sa cause & de sa doctrine. Il étoit déja avancé en âge, & avoit beaucoup de crédit auprès de Constantin, qui faisoit sa résidence ordinaire à Nicomedie. Arius dans la lettre qu'il écrivit (c) à ce Prélat, lui donne la qualité d'homme de Dieu, de fidéle & d'Orthodoxe. Il s'y plaint des persécutions qu'il souffroit de la part de saint Alexandre; il blâme sa doctrine, & ajoûte que pour lui il étoit uni de fentimens avec tous les Evêques d'Orient, excepté trois, Philogone d'Antioche, Macaire de Jerusalem, & Hellanique de Tripoli, qu'il traite d'heretiques & d'ignorans dans la Foi. If finit sa lettre en exposant à demi mots sa doctrine impie, n'ayant pas besoin de longs discours pour la faire comprendre à Eusebe de Nicomedie, qui pensoit comme lui sur la divinité de Jesus-Christ. Nous n'avons de la réponse qu'il fit à Arius, que ces deux lignes, que faint Athanase (d) nous a conservées: Vos fentimens, lui dit-il, sont fort bons, & yous n'avez rien à souhaiter, que de les voir embrassez de tout le monde. Car, personne ne peut douter que ce qui a été fait, n'étoit pas auparavant qu'il fût fait, puisqu'il faut qu'il ait commencé d'être. Celle qu'il écrivit (e) à Paulin de Tyr est venue jusqu'à noustoute entiere. Il y exhorte cet Evêque à prendre la défense d'Arius & de sa doctrine, & pour l'y engager, il lui propose l'exemple d'Eusebe de Cesarée, qui, dit-il, a témoigné beaucoup de zele pour la verité. Il le prie aussi d'écrire à Alexandre, persuadé qu'il le feroit changer de sentiment, à l'égard d'Arius. Saint Athanase met (f) Paulin de Tyr au nombre de ceux qui avoient enseigné des erreurs semblables à celles d'Arius: & il y a lieu de croire que la lettre d'Eusebe de Nicomedie, ne contribua pas peu à les lui faire embrasser.

IV. Saint Alexandre averti de ce qui se passoit, & voyant qu'Arius & ceux de fon parti trouvoient de l'appui auprès de S. Alexandre

contre Arms;

Bobb ii.

<sup>(</sup>c) Apad Theodoret. lib. 1. hift. cap 4. (d.) Athanas. lib. de Synod. pag. 730.

<sup>(</sup>e) Apud Theodoret. lib. 1. hift. cap. 5 .-(f) Athanas. lib. de Synodis , pag. 7306-

### 364 I. CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI.

plusieurs Evêques, dont quelques-uns (g) étoient considerables par la sainteté exterieure de leur vie & par leur éloquence, écrivit des lettres (h) circulaires à tous les Evêques de l'Eglise Catholique, & en particulier à (i) Philogone d'Antioche, à Eustame de Berée, à Alexandre de Bysance, au Pape S. (k) Sylvestre, à Eusebe (1) de Cesarée, à Macaire de Jerusalem, à Asclepas de Gaze, à Longin d'Ascalon, à Macrin de Jamnia, à Zenon, ancien Evêque de Tyr, qui apparemment s'étoit donné Paulin pour successeur, de son vivant même, à cause de son grand âge, & à divers autres Evêques de Palestine, de Phenicie & de Celesyrie. Mais avant que d'envoyer ces lettres, il assembla (m) tous les Clercs d'Alexandrie, & ceux de la Mareote, afin qu'après les leur avoir communiquées, ils y fouscrivissent, & témoignassent parlà qu'ils étoient dans les mêmes sentimens que lui, & qu'ils approuvoient la condamnation d'Arius, de Piste & de leurs adherans. Tous (n) ceux qui reçurent ces lettres y répondirent, les uns avec candeur & sincerité, les autres avec déguisement ; il y en eut qui assurerent qu'ils n'avoient point reçû Arius: d'autres, qu'ils l'avoient reçu sans le connoître: quelques-uns, qu'ils ne l'avoient reçû que dans l'esperance de le gagner & de le ramener à son devoir. Mais un très-grand (0) nombre d'Evêques de l'Egypte, de la Thebaïde, de la Libye, de la Pentapole, de la Syrie, de la Lycie, de la Pamphilie, de l'Asie, de la Cappadoce & des autres Provinces voisines, se joignirent à saint Alexandre contre Arius, & souscrivirent au memoire qu'il leur avoit envoyé.

Arius écrit fa Thalie, & divertes chanfons. Il engage Constancie dans fes erreurs. Sa lettre à faint Alexandre.

V. Arius ne trouvant plus (p) d'azile que chez ceux qui s'étoient déclarez ouvertement en sa faveur, se retira auprès d'Eusebe de Nicomedie. Ce sut chez lui qu'il écrivit sa Thalie (q), cantique plus digne d'un bousson que d'un Prêtre. Il le composa sur l'air des chansons insâmes, que Sotade sit autresois pour les sessions dessens des chanses. Son dessein étoit de répandre plus aisément ses erreurs, dont ce cantique étoit plein.

ex Ecclesia ejecisse. Liberius, epist. ad Const; Imperat. tom. 1. epist. Pontif. pag. 426.

(1) Epiphan, ubi suprà. (m) Apud Athanal, som. 1. pag. 396.

<sup>(</sup>g) Sozomen. lib. 1. hist. cap. 15. (h) Epiphan, hares. 69. n. 4. & Theo-doret. lib. 1. hist. cap. 3. & 4.

<sup>(</sup>i) Ibidem.
(k) Manent litterm Alexandri Episcopi
olim ad Sylvestrum santia memoria destinata, quibus significavit ante ordinationem
Athanasii undecim tam Presbyteros quam
Diaconos quod Arii haresim sequerentur, se

<sup>(</sup>u) Epiphan, ubi suprà.
(o) Theodoret, lib. 1, cap. 3.
(p) Epiphan, hæres. 69, num. 5.
(q) Athanas, de Synodis, pag. 728,

# I. CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI. 565

Il eut la même vûe dans les chansons qu'il composa pour les (r) matelots, pour les voyageurs, pour ceux qui travailloient au moulin. Comme elles étoient sur divers airs, & sur divers sujets, mais toûjours remplies de ses erreurs, il attiroit insensiblement à son parti beaucoup d'ignorans, qui se plaisoient à ces sortes de chansons. Il nous reste quelques fragmens de la Thalie dans (f) saint Athanase, qui n'en parle jamais qu'avec indignation. Arius pendant son séjour à Nicomedie, essaya d'inspirer son venin à Constancie, sœur de l'Empereur Constantin, & femme de Licinius, & il paroît par saint Jerôme (t) qu'il en vint à bout. Il écrivit dans le même tems à faint Alexandre, une lettre que nous avons encore (u), & qu'il est important de rapporter toute entiere, parce qu'il y détaille luimême ses erreurs. Elle commence ainsi: Au bienheureux Pape Alexandre, notre Evêque, les Prêtres & les Diacres, salut en notre Seigneur. La Foi que nous avons reçûe de nos Ancêtres. & apprise de vous, bienheureux Pape, est telle: Nous reconnoissons un Dieu, seul non engendré, seul éternel, seul sans principe, seul veritable, seul immortel, seul sage, seul bon, seul puissant, juge de tous, qui conduit & gouverne tout, immuable, inalterable, juste & bon, le même Dieu de la loi des Prophétes & du Nouveau Testament, qui a engendré son Fils avant les tems des siecles, par qui il a fait les siecles mêmes, & tout le reste. Il l'a engendré non en apparence, mais en verité; il lui a donné l'être par sa propre volonté, & l'a rendu immuable & inalterable, Créature de Dieu parfaite, non comme une des créatures: Fils, non comme un de ses Fils. Il n'est pas sorti hors du Pere, comme Valentin l'a enseigné: il n'est pas comme Manés l'a inventé, une partie consubstantielle au Pere: ni telle que dit Sabellius, qui divisant l'unité, a dit qu'il est Fils & Pere tout ensemble: ni selon Hieracas, une lampe allumée d'une lampe, ou un flambeau partagé en deux. Ce n'est pas non plus que celui qui étoit auparavant ait été engendré depuis, ou créé Fils. Vous-même, bienheureux Pape, avez souvent condamné, au milieu de l'Eglise & dans l'assemblée des Prêtres, ceux qui intro-

(1) Athanas. lib. de Synodis , pag. 729.

Epiphan. haref. 69. num. 7. & 8. Hilarius, lib. 4. de Trinitate, pag. 833. La même lettre est citée par Marius Victorinus, lib. 1. contra Arian. tom. 4. Biblioth. Patr. p. 254, & par les Peres du Concile d'Aquilée, apud Ambros. tom. 2. pag. 788.

<sup>(</sup>r) Philostorg, lib. 2. hist. cap. 2. (f) Athanas, ubi supra, & Orat. 1. contra Arian, par. Aos. & sea.

tra Arian. pay. 408. & seq. (1) Arius us orbem deciperes sororem principis ante decepit. Hictorym. epist. ad Etesiphons. pag. 477. som. 4.

### 566 CONCILE DE BITHYNIE. CHAP. XVI.

duisoient ces erreurs. Mais nous disons qu'il a été créé par la volonté de Dieu, avant les tems & avant les siécles, qu'il a recêt du Pere la vie, l'être & la gloire, que le Pere lui a conferé en même-tems. Car, le Pere en lui donnant la possession de toutes choses, ne s'est pas privé de ce qu'il a en lui-même, comme non engendré. Il est la source de tout; ensorte qu'il y a trois hypostases, le Pere, le Fils & le Saint-Esprit. Dieu étant la cause de tout, est seul sans principe. Le Fils engendré hors le tems par le Pere, créé & fondé avant les siécles, n'étoit pas avant que d'être engendré: mais il subsiste par le Pere, seul engendré hors le tems avant toutes choses. Car il n'est pas éternel, ni coëternel au Pere, ou non engendré comme lui, & il n'a pas l'être en même-tems que son Pere, comme quelques-uns disent des choses relatives, introduisant deux principes non engendrez. Mais comme l'unité est le principe de tout, ainsi Dieu est avant toutes choses. C'est pourquoi il est aussi avant le Fils', comme vous nous l'avez enseigné, prêchant au milieu de l'Eglise. Donc, en tant qu'il tient de Dieu l'être, la gloire, & la vie, & qu'il en a reçu toutes choses, c'est ainsi que Dieu est son principe. Car il le précede étant son Dieu & avant lui. Que si quelques-uns Plat. CIX-3. entendent ces expressions : Il est de lui & de son sein; & : Je suis Joan XVI. sorti de mon Pere & je viens : comme s'il étoit une partie con-

substantielle, ou une projection: le Pere sera composé & divifible, & muable, & corps, selon eux, & sujer à toutes les suites de la nature corporelle; lui qui est Dieu incorporel. Outre Arius, six Prêtres, six Diacres, & deux Evêques, nommez dans saint Epiphane, souscrivirent à cette lettre.

Concile de Eichynie.

VI. On ne voit point que saint Alexandre y ait eu aucun égard, ni à celles qu'Eusebe de Nicomedie & les autres Evêques lui avoient écrites, pour le prier de lever l'excommunication l'ancée contre Arius. Ils en furent irritez, & conçurent dès-lors une haine implacable contre le Diacre (x) Athanase, sçachant qu'il étoit continuellement avec saint Alexandre son Evêque, & qu'il en étoit estimé. Voyant donc qu'ils n'avoient rien avancé en écrivant eux-mêmes à saint Alexandre; ils s'assemblerent (y) en grand nombre dans la Bithynie, & apparemment à Nicomedie, comme l'a crû(z) Nicetas: & delà ils écrivirent (a) à tous les-

<sup>(</sup>x) Athanas. Apolog. cont. Arian. p.118. (7.) Sozomen. lib. 1. hift. cap. 15.

<sup>(</sup>x) Nicetas, lib. 5. thefauri, pag. 151. mm. 25, Bibl. Patr. Cet Auteur dit qu'il se

tronva à cette assemblée deux cens cinquante Evéques Eufebiens.

<sup>(</sup>a) Sozomen. lib. 1. hift. cap. 15.

CONCILE DE BITHYNIE. CHAP. XVI. 567

Evêques du monde, les priant de communiquer avec les partisans d'Arius, qu'ils disoient avoir des sentimens orthodoxes, & de porter saint Alexandre d'y communiquer aussi. Ce moyen ne leur réussit pas mieux, & saint Alexandre demeura inflexible. Arius députa à Paulin de Tyr, à Eusebe de Cesarée, à Patrophile de Scytople, pour leur demander qu'il lui fût permis & à ceux de son parti, de faire les fonctions de leur ordre, & d'assembler le peuple, selon la coûtume. Car il y avoit plusieurs Eglises à Alexandrie: & la grandeur de la Ville & le nombre des habitans, demandoient apparemment, qu'on tînt des assemblées en plus d'un endroit. Ces trois Evêques en ayant déliberé avec d'autres qu'ils assemblerent dans la Palestine, accorderent à Arius ce qu'il demandoit, mais à condition qu'il demeureroit soumis à son Evêque, & qu'il ne cesseroit de lui demander la paix & sa Communion.

VII. Cependant le trouble & la division s'augmentoient de jour en jour. On voyoit non-seulement les Evêques disputer entre écrit pour eux, mais aussi les peuples (b) prendre parti dans ces dispu- Arius avec tes: ensorte que l'Eglise, qui n'étoit plus attaquée, comme aupa- S. Alexandre. ravant, par des étrangers, l'étoit par les propres enfans, qui quoiqu'assis à la même table, & ne composant qu'un même corps, s'armoient les uns contre les autres, & se battoient avec leurs langues au lieu de lances. Le scandale devint si grand, que les (c) Payens en prirent occasion d'insulter à la Religion Chrétienne en plein theâtre. Constantin le sçut (d) & en sut affligé, autant qu'il l'auroit été d'une disgrace arrivée à sa famille. Mais il en rejettoit la faute également sur S. Alexandre & sur Arius; c'est pourquoi il leur écrivit conjointement, les blâmant d'avoir agité une question inutile, qui ne devoit jamais leur être entrée dans l'esprit; & leur ordonnant de mettre sin à leurs disputes, en se réunissant dans les mêmes sentimens. On sera moins surpris de voir ce Prince traiter de questions inutiles, celles qui regardoient les plus sublimes mysteres de notre Religion, quand on sçaura qu'il étoit alors peu instruit des matieres, & que selon toutes les apparences, il n'en parloit qu'après Eusebe de Nicomedie, qu'on croit avoir eu beaucoup de part à cette lettre. Elle fut écrite vers la fin de l'an 324, peu de tems après que Constantin eût entierement défait Licinius. Le grand Osius en sut le porteur.

Conftantin

<sup>(</sup>b) Theodoret. lib. 1. hift. cap. 5. (d) Euleb. ibid. cap. 63. (s) Euleb. lib. 2. de vita Const. cap. 63.

### 568 II. CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XVI.

TI. Concile d'Alexandrie en 324.

VIII. Constantin l'envoya (e) à Alexandrie, non seulement pour y appailer les troubles qu'y causoit l'Arianisme, mais aussi pour y terminer les divisions qui se trouvoient dans les Eglises, au sujet de la fête de Pâque, que l'on celebroit en quelques endroits le 14. de la lune, à la maniere des Juiss; & ailleurs après le quatorziéme. Osius (f) assembla à cet esset, dans cette Ville un Concile de plusieurs Evêques ; que Baronius (g) appelle general, trompé par une leçon défectueuse du texte de faint Athanase, que l'on a corrigée (h) dans la nouvelle édition des œuvres de ce Pere. La cause des Colluthiens y sut examinée. Colluthe, auteur de cette secte, Prêtre d'Alexandrie, & chargé du soin (i) d'une des Eglises de cette Ville, s'étoit séparé de saint Alexandre son Evêque, sous le faux prétexte qu'il n'avoit pas agi avec assez de vigueur contre Arius: & faisoit des assemblées à part. Il ajoûta l'heresie au schisme, enseignant (k) que Dieu n'est point auteur des maux qui affligent les hommes. Enfin quoiqu'il ne fût point revêtu du caractere Epifcopal, il eut la témerité d'ordonner (1) des Prêtres, entre autres le fameux (m) Ischyras. Le Concile se mocquant de son épiscopat imaginaire, le (n) sit rentrer dans son état de Prêtre, & obligea tous ceux (0) à qui il avoit impolé les mains, de reprendre le rang qu'ils avoient auparavant, permettant qu'en cette qualité, ils fussent admis à la communion de l'Eglise. Ainsi le schisme de Colluthe sut étoutsé presque (p) des sa naissance. La question de la Pâque n'y fut point terminée, non plus que l'affaire d'Arius: & Osius fut obligé de s'en retourner sans avoir appaisé les troubles dont l'Eglise étoit agitée. Il paroît par (q) Socrate, qu'Osius traita dans ce Concile, la question de la sub-

(e) Sozomen. lib. 1. cap. 16.

tom. 5. Biblieth. Patr. pag. 709.

flance-

<sup>(</sup>f) Apud Athanas. apolog. cont. Arian. pag. 191.

<sup>(</sup>g) Baron, ad an. 319. mm. 23. (h) Baronius litoit: In generali Concilio ab Osio & à caseris Episcopis qui una aderant, jussium fuit (Collueho) ut se pro Presbytero, qualis anteà fuerat, haberet, &c. mais dans la nouvelle édition on lit, In communi Synodo ab Osio & sociis ejus Epis-copis celebrata ad priorem Presbyteri erdinem redactus est ( Colluthus ). Apud Athanasium, in apolog. cont. Arian. pag. 193.

<sup>(</sup>i.) Epiphan. haref. 69. num. 1. ( ) Auguitin. ub. de haref. cap. 65.20m. L. rag. 21. Pinilastrius, de harefib. pag. 709.

<sup>(1)</sup> Apud Athanas. apolog. cont. Arian: pag. 134.

<sup>(</sup>m) Ibidems

<sup>(</sup>n) Ibid. pag. 193.

<sup>(</sup>o) Apud Athanal. ibid. pag. 134.

<sup>(</sup>p) Colluthus falfa quadam ac depravata docuir fed ejus fella diuturna non fuit , flatimque disfipata eft. Epiphan. haref. 69 n. 2. On trouve neanmoins qu'en 335, quelques Colluthiens le joignirent avec les Meleciens & les Ariens contre l'Eglife Catholique & contre saint Athanase. Athanas. apolog. cont. Arian. pag. 197. O pag. 194.

<sup>(</sup>q) Socrat. lib. 3. hift. cap. 7.

CONCILE DE NICEE. CHAP. XVII. 569 Mance & de l'hypostase, à dessein de renverser l'heresie de Sabellius. Mais selon cet historien, l'examen que l'on fit alors de ces termes, servit depuis à exciter de nouvelles difficultez. Philostorge (r) raconte, que saint Alexandre s'étant rencontré à Nicomedie avec Osius, y sit décider que le Fils de Dieu est même substance que le Pere. Mais cet historien a sans doute été mal informé, & a confondu le Concile de Bithynie ou de Nicomedie, dans lequel la doctrine d'Arius fut canonisée, & celle de l'Eglise condamnée par 250. Evêques, comme le dit Nicetas, avec celui qu'Osius tint à Alexandrie, lorsqu'il y sut envoyé par l'Empereur. Car quelle apparence que saint Alexandre ait eu assez d'autorité dans un Concile, assemblé en la Ville même dont Eusebe étoit Evêque, pour y faire une semblable décision ?

#### CHAPITRE XVII

# Concile œcumenique de Nicée.

Srus de retour auprès de Constantin, le détrompa des ¿Occasion & impressions qu'on lui avoit données en faveur d'Arius, convocation du Considere & lui ( ) conseilla d'assembler un autre Concile, où l'on fut Nicte. plus en état de faire cesser les divisions de l'Eglise d'Orient, touchant l'Arianisme, & la celebration de la fête de Pâque, qu'on ne l'avoit été dans celui d'Alexandrie. Saint Alexandre ( t ) lui donna le même conseil, & Russin dit (w) nettement, que ce Prince en assembla un à Nicée, de l'avis des Evêques. Il n'est pas moins certain que le Pape Sylvestre (x) eut part à cette convocation, quoiqu'ordinairement on en fasse honneur à Constantin seul. Ce Prince écrivit donc de tous côtez aux Evêques (y) des lettres très-respectuenses, par lesquelles il les prioit de

Tome IV.

bus adesse juber ac de ejus propositionibus 👉 quaftionibus judicari. Ruthn. ub. 1. hifl. c. 14

Cccc

<sup>(</sup>r) Philostorg. lib. 1. cap. 7. (f) Nicana Synodus authore illo, (Ofio) confecta habebatur.

<sup>(</sup>t) Pauiò pòst Alexandri sanctissimi Ale-xandriæ Episcopi studio & horiatu, beatæ memoriæ Constantinus Synodum in urbe Nieaa congregavit. Epiphan haref. 68. n. 4.

<sup>(</sup>u) Tum ille (Constantinus) ex Sacerthorum sententia apud urbem Nicaam Episcopale Concilium convocat, ibique Arium trecentis decem, & ocho Episcopis residenti-

<sup>(</sup>x) Et continuo Constantinus semper Augustus & Syrvester laudabilis, magnam atque insignem in Nicaa Synodum congrega-bant , per quam ipsa Trinitas sidei Symbolum dictavit, quam adversus malitiam Arinnam sententiam promulgavit. Concil. Conflantinopolit. III. Atla XVIII. pag. 1049. tom. 6. Concil.

<sup>(</sup>y) Euleb. de vita Cenftan'. cap. 6.

se rendre promptement à Nicée, Metropole (z) de Bithynie. Il leur marquoit le jour auquel ils devoient s'y trouver : & afin qu'ils le pussent commodément, il leur sit fournir (a) les voitures & tout ce qui étoit nécessaire pour ce voyage, tant pour eux-mêmes (b), que pour ceux qu'ils ameneroient avec eux.

Il se tient en des Evéques qui s'y trouyerent.

I!. Le Concile se tint sous le Consulat (c) de Paulin & de 325. Nombre Julien, le dix-neuvième jour de (d) Juin de l'an 325. sur la fin de la dix-neuvième (e) année du regne de Constantin. Ceux qui tendient le premier (f) rang parmi les Ministres des Eglises de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, se trouverent à cette assemblée. On y vit des Evêques & des Prêtres (g) de Syrie, de Cilicie, de Phenicie, d'Arabie, de Palestine, d'Egypte, de Thebes, de Libye, de Mesopotamie, du Pont, de la Galatie, de la Pamphilie, de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Thrace, de la Macedoine, de l'Achaïe, de l'Epire, un de Perse, un de Scythie, un d'Espagne. L'Evêque (h) de la Ville Imperiale, c'est-à-dire de Rome, ne put y venir à cause de son grand âge. Mais il y envoya des Legats. Le nombre des Evêques fut, selon faint (i) Athanase de 318. Celui des Prêtres, des Diacres, des Acolytes & d'autres personnes qui accompagnoient les Evêques, étoit ( k ) infini. Les principaux d'entre les Evêques étoient, Osius de Cordoue, saint Alexandre d'Alexandrie, saint Eustathe d'Antioche, saint Macaire de Jerusalem, Cecilien de Carthage, qui fut le (1) seul de l'Afrique qui vint à ce Concile: saint Paphnuce, Evêque dans le Haute Thebaïde, saint Potamon d'Heraclée, tous deux du nombre des Confesseurs: Euphration de Balanée dans la Syrie, saint Paul de Neocésarée sur l'Euphrate, à qui on avoit brûlé les nerfs avec un fer chaud, dans la persécution de Licinius, saint Jacques de Nisibe, dans la Mesopotamie, saint Amphion d'Epiphanie, qui avoit aussi con-

( k) Euseb. lib. de vita Constant, cap. 8, (1) Tom. 5. Concil. pag. 481.

<sup>(</sup>z) Ammian. Marcell, lib. 26. p. 310.

<sup>(</sup>a) Enseb. ubi suprà.

<sup>(</sup>b) Theodoret. lib. 1. hift. cap. 6. (c) Socrat. lib. 1. cap. 13. (d) Concil Chalcedon. tom. 4. Conc. pag. 339. Chronic. Alexand. pag. 658. & Valci. not. in cap. 13. lib. 1. hift. Socrat.

<sup>(</sup>e) Eusch. lib. 3. de vita Constant. c. 22. Constantin commença la vingtieme année de son regne le 25. Juillet de l'an 325.

<sup>(</sup>f) Euleb. lib. 3. de vira Const. cap. 7. ) Ibidem.

<sup>(</sup>h) lbidem.

<sup>(</sup>i) Enimuero ideo acumenica fuit Nicana Synodus, trecentis decem & octo coactis Episcopis, ut de side agereiur Ariana impietatis causa ne deinceps per partes seu provincias, fidei obtentu varia celebrarentur Synodi: imò fi celebrari contingeret, ne prævalerent quid enim deest ipsi ut nova quis requirat? Plena utique pietatis est ipsa diletti: torum illa replevit orbem. Athanal. epift. ad Afros pag. 892.

fessé Jesus-Christ dans les persécutions précedentes, Leonce de Césarée en Cappadoce, saint Basile d'Amasée, saint Melece de Sebastole, Longien de Neocesarée, faint Hypace de Gangres en Paphlagonie, faint Alexandre de Byfance, Protogone de Sardique dans la Dace, Alexandre de Thessalonique, & quelques autres, dont nous lisons les éloges dans les écrits de faint Athanase, de saint Hilaire, de saint Gregoire de Nazianze, de Theodoret, de Rufin, de Gelase de Cysique, de Socrate & de Sozomene. Mais parmi ces grandes lumieres de l'Eglise, il se trouva des Evêques qui appuyerent le parti de l'erreur, particulierement Eusebe de Nicomedie, Theognis ou Theogene de Nicée, Patrophile de Scytople, Maris de Chalcedoine, & Narcisse de Neroniade.

III. Jusques là, on n'avoit pas vû dans l'Eglise une assemblée si nombreuse, & on n'avoit pas même eu la liberté d'assembler assemble de les Evêques de toutes les parties du monde connues alors, tant toutes les il y avoit à craindre pour leur vie, de la part des persécuteurs. monde, Mais sous le regne de Constantin, l'occasion étoit favorable : ce Prince avoit donné la paix à l'Eglise, & son empire s'étendoit dans toutes les parties du monde où la Religion Chrétienne étoit établie. Les Evêques en profiterent : & (m) afin qu'il ne fût pas necessaire d'assembler plusieurs Conciles en différentes Provinces, pour maintenir la pureté de la Foi, contre l'impieté Arienne, ils en tinrent un general à Nicée, qui fut (n) un triomphe de Jesus-Christ, sur les tyrans qui avoient voulu étouffer l'Eglise.

IV. Les Legats du Pape saint Sylvestre, y présiderent, ainsi que dans les trois Conciles Generaux qui suivirent celui-ci, com- préside par les Legats, me le reconnurent (0) de bonne foi les Orientaux, assemblez à Constantinople en 552. C'est pour cela qu'Osius, qui avoit

Pourquoi

Le Pape y

Cece ij

<sup>(</sup>m) Athanas. epist. ad Afros. pag. 892. ubi suprà.

<sup>(</sup>n) Hermant, vie de S. Athanase, liv. 1. pag. 82. tom 1.

<sup>(</sup>o) Imprimis quatuor sanctas Synodos, Nicanam ..... Constantinopolitanam , Ephesinam primam in qua legatis suis asque vicariis, id est beaussimo Cyrillo Alexandrina urbis Episcopo, Arcadio & Projetto Episcopis & Philippo Presbytero. Beatiffimus Calestinus Papa senioris Roma noscitur prasediffe, & Chalcedonensem suscipimus & per omnia & ommibus quacumque in omnibus

gestis Chalcedonensis Concilii aliorumque prædictarum Synodorum, ficus in isfdem quatuor Synodis scriptum invenium, communi consensu cum Legatis atque Vicariis sedis apostolica, in quibus juxta tempora sua prædecessores sanctuatus vestræ beatissims Papa senioris Roma ipsis Synodis prasederunt, sam de fide quam de aliis omnibus causis ..... ea orthodoxa veneramur atque suscipimus: Mennæ, Theodori & aliorum Orientalium professio. Tom. s. Concil page 337. 338.

l'honneur de (p) représenter la personne du Pape, & d'être sont Legat, avec les deux Prêtres Vite & Vincent, est nommé le premier dans (q) les fouscriptions du Concile de Nicée, & mis par Socrate (r) à la tête des Evêques qui y assisterent. Quelques-uns ( / ) néanmoins, ont cru que faint Eustathe d'Antioche avoit présidé à ce Concile, fondés sur ce que plusieurs anciens l'appellent le ( \*) premier du Concile, le ( \*) chef des Evêques assemblez à Nicée, & que selon (x) Theodoret, il étoit assis le premier du côté droit dans l'assemblée, & harangua Constantin. Mais ce dernier fait n'est pas sûr, & nous avons vû qu'il y a des raisons de croire, que ce sut Eusebe de Césarée, qui porta la parole à ce Prince. Quant aux qualitez de chef des Evêques, de premier du Concile, on pouvoit les donner à saint Eustathe, soit à cause du merite de sa personne, soit à cause de la dignité de son siege, qui étant un des trônes Apostoliques, lui donnoit droit aux premieres places,

Les Eveques riennent des conferences fur les matieres de la foi. Philotophe Eveque,

V. Il se trouva aussi au Concile des hommes habiles (y) dans l'art de disputer, pour aider à disposer les matieres. Plusieurs Evêques qui regardoient le Concile comme un tribunal établi pour décider leurs affaires particulieres, présenterent (z) à l'Emvaincu par un pereur des memoires contenant le sujet de leurs plaintes. Ce Prince remit l'éxamen de toutes leurs requêtes à un certain jour : & quand il fut arrivé, il leur dit: Vous ne devez pas être jugez par les hommes, puisque Dieu vous a donné le pouvoir de nous juger nous-mêmes: remettez à son jugement vos differends, & unissez - yous pour yous appliquer à décider ce qui regarde la

sum principali subscriptione firmaverunt, Gregor, VII. apolog. cap. 3. pag. 319. tom. I. Concil.

( g ) Tom. 2. Concil. pag. 50.

(f) Blondel, de la primauté de l'Eglise, page 1195.

( r ) Facund, lib. 8. c. 1. & lib. 11. c. 1.

(y) Sozomen. lib. 1. cap. 17.

(z) Ibidem, & Socrat. lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup>p) Ipse etiam Osius ex Hispanis, nominis & fama celebritate insignis qui Sylvestri Episcori maxima Roma locum obtinebat, una cum Romanis Presbyteris Vitone & Vincensio, cum aliis multis in confessu illo adfuit. Gelal Cyzic. lib. 2. hist. Conc. Nic. cap. 5. 10m. 2. Conc. pag. 155. Sciendum eft autem hunc Osium inter CCCXVIII. Patres Nicani Concilii honorabilem fuisse, aique ab apostolica sede cum Victore & Vincentio Presbyteris destinatum. Adrianus Papa, in præfat. Can. Sardic. tom. 6. Conc. p. 1810. Cui Nicano Concilio ad vicem Sylvestri prasederune Osius Cordubensis Episcopus, Vicsor & Vincentius Presbyters. Hincmarus, in Opusculo contra Hinemarum Laudunensem, cap. 10. Magnus Osius Cordubensis Episcopus, Victor & Vincentius Presbyteri Romana Ecclesia, ex parte santli Sylvestri Papa, Nicano Concilio prafuerunt & ip-

<sup>(</sup>r) Caterum historia studiosis haud quaquam inutile fore arbitror si nomina Episcoporum qui Nicaam conveneruns . . . . hoc loco adjeripfero. Ofius Epifcopus Cordubæ Hifpaniæ : ita credo. Vito & Vincentius Presbyteri urbis Roma. Ægypti Alexander Episcopus. Magna Antiochia Eustathius, Gc. Socrat. lib. 1. cap. 13.

<sup>(</sup>u) Nicephor. in chronolog. pag. 146. (x) Theodoret. lib. 1. hift. cap. 6.

CONCILE DE NICEE. CHAP. XVII. 572 Foi. Alors il brûla tous ces memoires en leur présence; ajoûtant avec serment, qu'il n'en avoit pas lû un seul: parce que les fautes des Evêques ne devoient pas être publiées, sans necessité, depeur de scandaliser le peuple. Il marqua ensuite le jour auquel on commenceroit à examiner les difficultez qui occasionnoient le Concile. En attendant que ce jour arrivât, les Evêques (a) tinrent entre eux plusieurs conferences, où ils agiterent les questions de la Foi, n'osant rien déterminer sur une affaire d'aussi grande importance, qu'avec beaucoup de maturité & de précaution. Ils faisoient (b) souvent venir Arius à ces assemblées : car l'Empereur avoit ordonné (c) qu'il se trouvât au Concile. Il y eut un (d) grand nombre d'Evêques qui acquirent de la réputation dans ces disputes, & qui se firent connoître de l'Empereur & de la Cour. Athanase, Diacre de l'Eglise d'Alexandrie, qui quoiqu'encore jeune, étoit honoré très-particulierement de saint Alexandre son Evêque, eut dès-lors la principale part dans cette importante affaire. Quelques Philosophes (e) se mêlerent dans ces conferences, les uns par curiosité, pour sçavoir quelle étoit notre Doctrine, & la matiere dont il s'agissoit. Les autres par haine de notre Religion, qui faisoit perdre crédit à la leur, & par le desir d'augmenter le seu de la division & du schisme parmi les Chrétiens. Un d'entre eux, se consiant sur la force de son éloquence, étoit tous les jours aux mains avec les Evêques. & quelques raisons qu'ils alleguassent contre lui, il trouvoit toûjours le moyen de les éluder par ses subtilitez & ses artifices. Un faint Vieillard qui étoit du nombre des Confesseurs, mais très-simple de son naturel, & peu instruit dans les sciences humaines, voyant que ce Philosophe insultoit aux Prélats, demanda permission de parler. Les moins serieux qui connoissoient le Vieillard, s'en mocquerent, les plus graves-craignirent qu'il ne se rendît ridicule. Toutefois comme il persistoit à vouloir parler, on le lui permit, & commença en ces termes: Au nom de Jesus - Christ, écoutez - moi, Philosophe. Il n'y a qu'un Dieu qui a fait le ciel & la terre. Il a créé toutes les choses visibles & invisibles, par la vertu de son Verbe, & les a affermies par la sanctification de son esprit. Ce Verbe que nous appellons le Fils, ayant eu pitié de l'égarement des hommes,

<sup>(</sup>a) Sozomen lib. 1. cap. 17, Ruffin. lib. 1. hist. cap. 2. & 5.

<sup>(</sup>b) Sozomen, lib. 1, cap. 17,

<sup>(</sup>c) Ruffin. lib. 1. cap. 1.

<sup>(</sup>d) Sozomen. l.b. 1. cap. 17, (e) Idem, lib. 1. cap. 18.

Concile une de ses lettres (r), qui le convainquoit manifeste ment de blasphême, & découvroit la cabale du parti. L'indignation qu'elle excita, fit qu'on la déchira devant tout le monde, & son auteur fut couvert de confusion. Eusebe y disoit entre autres choses (/). Que si l'on reconnoissoit le Fils de Dieu incréé, il faudroit aussi le reconnoître consubstantiel au Pere. C'étoit apparemment sa lettre à Paulin de Tyr, où il dit la même chose, quoiqu'en d'autres termes. Les autres partisans d'Arius vouloient aussi le désendre: mais à peine avoient-ils commencé à parler, qu'ils se (t) combattoient eux-mêmes, & se faisoient condamner de tout le monde : ils demeuroient interdits, voyant l'abfurdité de leur heresie, & confessoient par leur silence la confusion qu'ils avoient de se trouver engagez dans de si mauvais sentimens. Les Evêques ( ") ayant détruit tous les termes qu'ils avoient inventez, expliquerent contre eux la saine Doctrine de l'Eglise. Constantin, spectateur de toutes ces disputes, les écoutoit (x) avec beaucoup de patience, s'appliquant attentivement aux propositions que l'on faisoit de part & d'autre : & appuyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, il tâchoit de réunir ceux qui s'échauffoient le plus dans la dispute. Il parloit à chacun d'eux avec une entiere bonté, se servant de la langue grecque, dont il avoit quelque connoissance. Il gagnoit les uns par la force de ses raisons, les autres par la douceur de ses remontrances, pour les amener tous à l'union. Mais il laissa à tous (y) une liberté entiere de décider ce qu'ils vouloient, & chacun d'eux (z) embrassa la verité volontairement & librement.

Les Eusetent une profethon de foi, qui est rejettée & lacerée. Ils inventent de nouveaux termes pour appuyer leurs erreurs,

VIII. Le desir de faire autoriser les erreurs d'Arius, porta. biens preien- ceux qui en étoient les défenseurs, à dresser (a) une profession de foi, qui les contenoit, & à la présenter au Concile. Mais (b) aussitôt qu'elle fut lûe, on la mit en pieces, en la nommant fausse & illegitime. Il s'excita un grand bruit contre ceux qui l'avoient composée, & tout le monde les accusa de trahir la verité. Le Concile voulant détruire les (c) termes impies dont ils s'éroient servis, & établir la Foi Catholique, dit, que le Fils

<sup>(</sup>r) Apud Thedoret. lib. 1. cap. 7. (f) Apud Ambrol. lib. 3, de fide, cap.

<sup>15.</sup> pag. 518. 1 m. 2. (1) Athanas. lib. de decret. Nic. Synodi, pag. 210.

u) Ibidem.

<sup>(</sup>x) Euleb. lib. 3. de vita Conft. cap. 13. (y) Ambrol. epift. 21. pag. 862, tom, 2,

<sup>(</sup>z) Athanas, epist. ad Episcopos Ægypti d Libyæ , pag. 182.

<sup>(</sup>a) Theodoret. lib. 1. cap. 6. (b) Ibidem.

<sup>(</sup>c) Athanas. de decret. Synodi Nicana; pag. 128. & spift. ad Afros Episcopos, pag. 895. O Theodoret. lib. 1. hift. cap. 8.

étoit de Dieu. Les Eusebiens croyant que cette façon de parler appuvoit leur erreur, se disoient l'un à l'autre : Accordons-le, puisque cela nous est commun avec lui : car il est écrit : Il n'y a qu'un Dieu de qui est tout. Et encore : fe fais toutes choses nouvelles ; & VIII. 6. tout est de Dien. Mais les Evêques voyant leur artifice, exprime- 17, 18. rent la même chose en des termes plus clairs, & dirent que le Fils étoit de la substance de Dieu, & de la substance du Pere, ce qui ne convient à aucune créature. Il est vrai néanmoins de dire qu'elles sont de Dieu, puisqu'il en est l'auteur: mais le Verbe seul est du Pere & de la substance du Pere. Le Concile croyant qu'il étoit necessaire d'établir diverses prérogatives du Fils, demanda au petit nombre des Eusebiens, s'ils confessoient que le Fils est la vertu du Pere, son unique sagesse, son image éternelle, qui lui est semblable en tout; immuable, subsistant toûjours en lui, enfin vrai Dieu? Ils n'oserent contredire ouvertement, de peur d'être convaincus. Mais on s'appercut qu'ils se parloient tout bas, & se faisoient signe des yeux, que ces termes de semblable & toùjours, & en lui, & le nom de vertu. n'avoient rien qui ne pût convenir aux hommes : nous pouvons, disoient-ils, accorder ces termes: celui de semblable, parce I. Cor. XI. qu'il est écrit que l'homme est l'image & la gloire de Dieu. 7. Celui de toujours, parce qu'il est écrit : Car nous qui vivons. fommes toûjours. En lui, parce qu'il est dit: En lui nous som- IV. 11. mes, & nous avons la vie & le mouvement. La vertu, parce Aa. XVII; qu'il est parlé de plusieurs vertus: & ailleurs: La chenille & le haneton sont appellez vertus & la grande vertu, & il y a d'au- 35. tres vertus celestes; car il est dit: Le Seigneur des vertus est I. Cor.XII. avec nous. Enfin, quand ils diront que le Fils est vrai Dieu, nous n'en serons point choquez : car il l'est vraiement, puisqu'il l'a été fait.

IX. Le Concile voyant (d) leur dissimulation & seur mauvaise foi, rassembla toutes les expressions de l'Ecriture à l'égard du approuve le terme de Con-Fils, comme celles qui l'appellent splendeur, fontaine, fleuve, substantel. figure de la substance, lumiere, qui disent qu'il n'est qu'un avec son Pere, & les renferma toutes sous le seul mot de Consubstanziel, se servant du terme grec homoonsios, qui marque que le Fils n'est pas seulement semblable au Pere, mais si semblable, qu'il est une même chose, une même substance avec le Pere, & qu'il en est inséparable; en sorte que le Pere & lui ne sont qu'un,

Rom. VIII.

Joël. XI. 25.

Le Concile

<sup>(</sup>d) Athanas. epist.ad Afros, pag. 895. 896. Tome IV.

comme il le dit lui-même : le Verbe est toûjours dans le Pere? & le Pere dans le Verbe, comme la splendeur est à l'égard du soleil. Voilà pourquoi les Peres de Nicée, après en avoir long-tems déliberé, s'arrêterent au mot de Consubstantiel, comme nous l'apprend (e) faint Athanase qui y sut present, & qui y (f) tint l'un des premiers rangs. Ils eurent encore une autre raison d'user de ce terme ; car ayant vû (g) par la lettre d'Eusebe de Nicomedie, qu'on avoit lûe en plein Concile, que cet Evêque trouvoit un grand inconvénient à reconnoître le Fils incréé, à cause qu'il faudroit aussi avouer qu'il est de la même substance que le Pere, ils se servirent contre lui de l'épée qu'il avoit tirée lui-même.

Les Eusebiens rejettent ce terme. Comment ils font refutez dans le Concile. Antiquité de ce terme.

X. Tous les Evêques agréerent (h) de cœur & de bouche le terme de Consubstantiel, & ils en firent un Decret solemnel d'un consentement unanime. Il y en eut (i) qui le rejetterent avec raillerie, sous prétexte qu'il ne se trouvoit point dans l'Ecriture, & qu'il enfermoit de mauvais sens. Car, disoient-ils, (k) ce qui est consubstantiel ou de même substance qu'un autre en vient de trois manieres: ou par division, ou par écoulement, ou par production. Par production, comme la plante de la racine; par écoulement, comme les enfans des peres; par division, comme deux ou trois coupes d'une seule masse d'or. Ils soutenoient que le Fils ne procéde de son Pere en aucune de ces manieres. Il se fit diverses (1) demandes & diverses réponses pour examiner ces sens qu'ils donnoient au terme de Consubstantiel: mais le Concile rejettant tous les mauvais sens qu'ils prétendoient y trouver, l'expliqua si bien que l'Empereur lui-même comprit qu'il n'enfermoit aucune idée corporelle, qu'il ne signifioit aucune division de la substance du Pere absolument immaterielle & spirituelle, & qu'il falloit l'entendre d'une maniere divine & ineffable. On fit voir encore qu'il y avoit de l'injustice de leur part à rejetter le terme de Consubstantiel, sous prétexte (m) qu'il n'est pas dans l'Ecriture; eux qui em-

<sup>(</sup>e) Ibidem.

<sup>(</sup>f) Gregor. Nazianz. orat. 21. p. 381.

<sup>(</sup>g) Nam quid est aliud cur homoousion Patrinolint Filium dici, nisi quia nolunt verum Dei Filium confiteri? Sicut author ipsorum Eusebius Nicomediensis epistola sua prodidit scribens : Si verum, inquit, Dei Filium & increatum dicimus, homoousion cum Patre incipimus confiteri. Hac cum letta effer epiflola in Concilio Nicano; hoc

verbum in traffatu fidei posuerunt Patres, quia id viderunt adversariis esse formidini ; ut tanquam evaginato ab ipsis gladio, ipsorum nefandæ caput hæreseos amputarent, Ambr. lib. 3. de Fide , c. 15. p. 518. tom. 2,

<sup>(</sup>h) Ruffin, lib. 1. cap. 5. (i) Ibid. & Sozomen, lib. 1. cap. 20,

<sup>(</sup> k) Socrat. lib. 1. cap. 8.

<sup>(1)</sup> Ibid. & Theodoret. lib. 1. cap. 13. (m) Athanas. epist. ad Afros, pag. 826,

CONCILE DE NICE'E. CHAP. XVII. ployoient tant de mots qui n'y sont point, comme lorsqu'ils disoient que le Fils de Dieu est tiré du néant, & n'a pas toujours été. Le Concile ajouta (n) que le terme de Consubstantiel n'étoit pas nouveau; que les deux saints Denys, l'un Evêque de Rome, l'autre d'Alexandrie, s'en étoient servis environ cent trente ans auparavant, pour condamner ceux qui disoient que le Fils est un ouvrage, & non pas consubstantiel au Pere. Eusebe de Césarée, qui s'étoit d'abord opposé à ce terme, le reçut, & avoua (0) que d'anciens Evêques & de sçavans écrivains en avoient usé pour expliquer la divinité du Pere & du Fils. Les partifans d'Arius objecterent que le mot de Consubstantiel avoit été rejetté comme impropre par le Concile d'Antioche contre Paul de Samosare. Mais c'est que Paul, en disant que le Fils est consubstantiel au Pere, ôtoit (p) la proprieté & la distinction des personnes en Dieu; le Fils n'étant, selon lui, que le Pere même. Il prenoit encore ce terme d'une maniere grossiere, prétendant que de ce que le Verbe étoit consubstantiel au Pere, il s'ensuivoit que la substance divine étoit coupée comme en deux parties, dont l'une étoit le Pere, l'autre le Fils; qu'ainsi il y avoit eu quelque substance divine anterieure au Pere & au Fils, qui a été ensuite partagée en deux. Il étoit donc question, contre Paul de Samosate, de marquer clairement la distinction des person-

XI. Les Peres du Concile de Nicée ayant ainsi levé toutes les difficultez que les Ariens formoient contre le mot de Con/ub- Nicées stantiel, qui leur fut toujours depuis un terme redoutable, ils en choisirent encore quelques autres qu'ils jugerent les plus propres pour exprimer la foi Catholique, & en dresserent le Sym-

toutes choses, & qu'étant Verbe il s'étoit fait chair.

nes, & que le Fils étoit de la substance du Pere, sans que cette substance ait été divisée, comme on divise une pièce de métail en plusieurs parties: c'est pourquoi les Peres du Concile d'Antioche ordonnerent, qu'au lieu de dire que le Fils est consubstantiel à son pere, dans le sens de Paul de Samosate, on diroit qu'il est d'une semblable substance; le mot de semblable marquant clairement la distinction; mais ils s'appliquerent en mêmetems à montrer contre cet heresiarque, que le Fils étoit avant

Symbole de

notre troisième tome, p 597. 598. 604. 605. Athanas. lib. de Synod. pag. 757. 759. 6. Bafil. epift. 52. pag. 145. com. 3.

<sup>(</sup>n) Ibidem.
(o) Apud Socrat. lib. 1. hift. cap. 2. & Athanal. epift. ad Afros , pag. 896. (p) Hilar. lib. de Synod. p. 1196. Voyez

bole. Offus (q) fut commis pour le dresser, & Hermogenes (r); depuis Evêque de Césarée en Cappadoce, pour l'écrire & le réciter dans le Concile. Il fut conçû en ces termes : [ Nous ( / ) croyons en un seul Dieu, Pere toutpuissant, Créateur de toutes choses visibles & invisibles; & en un seul Seigneur Jesus-Christ Fils unique de Dieu engendré du Pere, c'est-à-dire, de la substance du Pere. Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, vrai Dieu de vrai Dieu; engendré & non fait, consubstantiel au Pere; par qui toutes choses ont été faites au Ciel & en la terre. Qui, pour nous autres hommes & pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné & fait homme; a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux Cieux, & viendra juger les vivans & les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. Quant à ceux qui disent : 11 y a eu un tems où il n'étoit pas; & il n'étoit pas avant que d'être engendré; & il a été tiré du néant : ou qui prétendent que le Fils de Dieu est d'une autre hypostase, ou d'une autre substance, ou muable, ou alterable; la fainte Eglise Catholique & Apostolique leur dit anathême. ] Ce grand & invincible Symbole, comme le qualifie faint (t) Basile, seul capable (t) de ruiner toutes sortes d'impietez, a servi dans la suite de muraille (x) contre tous les efforts du diable, & de rocher (y) contre lequel toutes les vagues de l'heresie se sont brisées & réduites en écume. Il n'y a dans ce Symbole qu'un seul mot touchant le Saint-Esprit, parce que (z) jusqu'alors il ne s'étoit élevé aucune dispute, ni aucune heresie sur ce point: mais le peu qu'on y en lit, établit suffisamment sa divinité; puisque selon la remarque de saint (4) Basile,

(q) Athanas. hift. Arian. ad Monachos,

(r) Basil. epift. 81. ad Innocentium, pag. 174. tom. 3. novæedu. & Epift. 244. ad Patrophil. pag. 381.

(f) Euleb. apud Theodoret. lib. 1. cap. 122. Ruffin. lib. 1. cap. 6. Socrat. lib. 1. c. 8.

(t) Hermogene; magnam illam atque infuperabilem fidem scripsit in magna Synodo. B2sil. epsft. 81. pag. 174.

Basil. epist. 81. pag. 174.

(u) Litteras- autem ubique miserune, nulla ut deinceps in Ecclesia Catholica nominaretur Synodus prater unam Nicanam qua omnis haresis trophaum ost, atque imprimis Ariana, cuisus potissimum causa coacsa suit. Athanas. epist. ad Epistetum, pag. 901.

(x) Etenim cum primum vigere capit Hares:corum perversitas, sicut nunc ettam serpis Arianorum blasphemia, Patres nostri trecenti decem & ollo Episcosi, habito Nicaa trallatu, hunc murum adversus diaboli arma statuerunt, & hoc remedio letisera venena repulerunt, ut Pater & Filius unius substantia, unius divinitatis, unius virtutis credendus su. Conc. Rom. sub Damaso, apud Theodoret. lib. 2. cap. 17.

(y) Non enim tempus aliqued horum (Nicanorum Patrum) fidei fymbolum permutavit nec qualibet ars verborum corum fensus convertis. Sed velus in quamdam pertram Hareticorum impetus in hac verba percussis in spumam repente dissolvitur. Concil. Chalced. tom. 4. Conc. pag. 913.

(z) Basil. epist. 225. pag. 216.
(a) Proferatur & apud nos libere bona illa Patrum promulgatio infanem Aris harefim evertens, Ecclesias verò in sana doctrina adissicans, in qua Filium Patri consub-flantialem confitemur, atque Spiritus sanc-

on lui rend dans ce Symbole le même honneur & la même ado-

ration qu'au Pere & au Fils.

XII. Tous les Evêques du Concile fouscrivirent (b) à ce Symbole, excepté un petit nombre d'Ariens. D'abord il y en eut dixsept qui refuserent de l'approuver; ensuite ils se réduissrent à cinq, Eusebe de Nicomédie, Theognis de Nicée, Maris de Chalcedoine, Theonas & Second de Libye. Eusebe de Césarée (c), qui, la veille avoit combattu le terme de Consubstantiel, l'approuva & souscrivit au Symbole. Il écrivit (d) même à son Eglise pour apprendre à son peuple les motifs de sa signature, & lui envoya deux Symboles; l'un qu'il avoit dressé lui-même, & auquel il assure que le Concile n'eur rien à ajouter que le terme de Consubstantiel; l'autre du Concile avec l'explication de ce terme. Des cinq opposans (e), trois cedérent à la crainte d'être bannis, Eufebe de Nicomedie, Theognis & Maris: car la définition du Concile ayant été portée à Constantin, ce Prince reconnoissant que ce consentement unanime de tant d'Evêques étoit l'ouvrage de Dieu, il la reçût avec respect (f), & menaça d'éxil ceux qui refuseroient d'y souscrire. On dit (g) même qu'il avoit donné un ordre de bannir Eusebe de Nicomédie (h) & Theognis; mais il est certain qu'il ne fut éxecuté qu'après le Concile, en une autre. occasion. Eusebe de Nicomédie ne souscrivit qu'à la persuasion de Constantia sœur de l'Empereur, & il confessa de bouche la foi de l'Eglise sans l'avoir dans le cœur; ce qui parut en ce qu'en fouscrivant, il distingua la profession de foi de l'anathême qui étoit à la fin; persuadé, comme il le disoit, qu'Arius n'étoit pas tel que les Peres le croyoient, en ayant une connoissance plus particuliere par ses lettres & par ses conversations. Philostorge (·) auteur Arien, ne dissimule pas la fraude dont Eusebe & Theognis userent dans leurs souscriptions, & il dit nettement que dans le mot homoousios, ils insererent un tota, qui faisoit homotousios, c'est-à-dire, semblable en substance; au lieu que le premier signifie de même substance. Constantin se plaint dans une lettre que nous (k) avons encore, de s'être laissé honteusement sur-

rus pari honore simul & numératur & adoratur. Balil. epift. 90. pag. 182.

<sup>(</sup>b) Ruffin. lib. 1. cap. 5. Sozomen. lib. 1. cap. 20. Socrat. lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup>c) Eustathius apud Theodoret. lib. 1.

<sup>(</sup>d) Apud Theodoret. lib. 1. cap. 11.

<sup>(</sup>e) Epift. Synod. apud Socrat. lib. 1. c.9.

<sup>(</sup>f) Ruffin, lib. 1. cap. 5. Sozomen. lib. I. cap. 20.

<sup>(</sup>g) Socrat. lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup> h ) Athanal. lib. de decret. Nic. Synodi, pag. 210. 212. 223. Ruffin. lib. 1. cap. 5. Philostorg. lib. 1. cap. 9.

<sup>(</sup>i) Philostorg. ibid.

<sup>(</sup>k) Apud Theodoret. lib. 1. cap. 19.

prendre aux artifices d'Eusebe de Nicomédie, & d'avoir fait réussir toutes choses comme ce fourbe l'avoit souhaité. Ce Prince bannit Arius, & le relegua avec les Prêtres de son parti dans l'Illyrie, où il demeura jusqu'après la mort de Constantia, vers l'an 330. Outre sa personne, le Concile condamna aussi ses écrits, nommément sa Thalie & ses autres chansons; & l'Empereur joignant son autorité à celle de l'Eglise, (1) ordonna par un Edit que tous les écrits de cet heresiarque seroient brulez, & que ceux qui seroient convaincus de les avoir cachez subiroient la peine de mort. L'anathême prononcé contre Arius s'étendit à tous ceux qui avoient été excommuniez par saint Alexandre, du nombre desquels étoient (m) le Diacre Euzoïus, depuis Evêque Arien d'Antioche; & Piste, que les Ariens placerent sur le siège d'Alexandrie. Second (n) & Theonas eurent le même sort qu'Arius; ils furent anathematisez & déposez par un consentement universel, comme coupables de blasphêmes contre la doctrine de l'Evangile. Il n'y eut qu'eux deux qui refuserent constamment de souscrire au Symbole de Nicée; aussi furent-ils releguez en Illyrie avec leur chef. Second ayant depuis sa déposition, fait diverses (o) ordinations pour accroître son parti, elles furent rejettées par (p) le Pape Jule. Il est remarquable que le Concile de Nicée, en condamnant l'heresse Arienne. (q), anathematifa aussi toutes celles que l'on avoit vûes jusqueslà dans l'Eglise.

Le Concile reçoit les Méleciens. XIII. Après que les Evêques eurent terminé ce qui regardoit les Ariens, ils crurent qu'il falloit aussi faire cesser le schisme des Méleciens, qui divisoient l'Egypte depuis vingt-quatre
ans, & fortisioient le parti d'Arius par leur union. L'auteur de
ce schisme étoit Mélece, Evêque d'une ville d'Egypte nommée
Lycople, dans la Thebaide. Ayant été (r) convaincu de beaucoup de crimes, même d'avoir renoncé à la soi & sacrissé aux
idoles, saint Pierre d'Alexandrie sut obligé de le déposer dans
une assemblée d'Evêques qu'il tint vers l'an 305. Mélece resusa
de se soumettre à cette Sentence, & toutesois il n'en (f) appella point à un autre Concile, & ne se mit point en peine de
donner des preuves de son innocence: mais se voyant appuyé

<sup>(1)</sup> Apud Socrat. lib. 1. cap. 9.

<sup>(</sup>m) Apud Theodoret, lib. 4. cap. 19.

<sup>(</sup>n) Socrat. lib. 1. cap. 9. Theodoret. lib. 1. cap. 6. 7. Philostorg. lib. 1. cap. 9.

<sup>(</sup> o ) Apud Athanal. lib. de Synod. p. 726.

<sup>(</sup>p) Jul. epist. ad Eusebian. com. t. epist.

Decretal. pag. 362.
(q) Athanas, lib. de Synod. pag. 720.

<sup>(</sup>r) Athanai. apolog. cont. Arian. p. 177.
(f) Ibidem.

CONCILE DE NICE'E. CHAP. XVII. de beaucoup de personnes, il se sit chef de parti, se sépara de la communion de l'Eglise, & ne cessa de charger d'injures & de calomnies, saint Pierre d'Alexandrie & ses successeurs, pour couvrir la honte de sa déposition. Il disoit (t) qu'il s'étoit séparé de Pierre, pour l'avoir trouvé d'un avis opposé au sien touchant la réconciliation des apostats, & l'accusoit de trop d'indulgence. L'Egypte se trouva remplie de trouble & de tumulte, par la (x) tyrannie qu'il exerça contre l'Eglise d'Alexandrie; car il usurpa les Ordinations qui appartenoient à l'Evêque de cette Ville, comme on le voit par la liste des Evêques de sa communion, dont un est qualifié Evêque du territoire (x) d'Alexandric. Il essaya (y), mais inutilement, de répandre son schisme dans la Mareote; & il n'y eut (z) ni Prêtre, ni autres Clercs. On assure (a) que, quoique séparé de l'Eglise, il conserva la foi orthodoxe entierement pure & inviolable, jusqu'à ce que lui & ses disciples s'étant unis avec le parti d'Arius, quelques-uns d'entre eux en suivirent les erreurs. Le Concile usa (b) d'indulgence à l'égard de Mélece, car à la rigueur il ne méritoit aucune grace, on lui permit de demeurer dans sa ville de Lycople, mais sans aucun pouvoir ni d'élire, ni d'ordonner, ni de paroître pour ce sujet ou à la campagne, ou dans aucune autre Ville; en sorte qu'il n'avoit que le simple titre d'Evique. Quant à ceux qu'il avoit ordonnez, il fut dit qu'ils seroient réhabilitez (c) par une plus sainte imposition des mains, & admis à la communion avec l'honneur & les fonctions de leur ordre; mais à charge de céder le rang en chaque Diocèse & en chaque Eglise, à ceux qui avoient été ordonnez auparavant par l'Evêque Alexandre. Le Concile voulut encore que ceux qui avoient été ordonnez par Mélece, n'auroient aucun pouvoir d'élire ceux qu'il leur plairoit, ou d'en proposer les noms sans le consentement de l'Evêque

cussent fait pénitence. Ce qui étoit l'herehe des Novatiens. Mais, apparemment, ils ne tomberent dans cette erreur qu'après le le Concile de Nicée; car ils n'y furent repris que de leur ichisme & de la temerité de leurs Ordinations. Epiphan. hares. 68, num. 5. Augustin hares. 48. p. 17. com. 8.

<sup>(</sup>t) Fpiphan. haref. 68. num. 3. (u) Theodoret. lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup>x). Igathammon in Alexandi inorum terestorio (Episcopus). Apud Athanal. apolog. contra Arian. pag. 188.

<sup>(</sup>y) Athanai, apolog. cont. Arian. p. 181. (2) Ibid. pag. 188. (a) Epiphan. haref. 68. num. 1. & 5. Theodotet. hareticar, fabular. lib. 4. c. 7. Il paroit neanmoins par faint Epiphane & par taint Augustin, que les Meleciens ne vouloient pas communiquer avec ceux qui étoient tombez dans le peche, quoiqu'ils

<sup>(</sup>b) Apud Theodoret. lib. 1. cap. 8. (c) Leur Ordination n'étoit pas légitime, ctant faite sans le consentement de l'Evêque d'Alexandrie, contre l'ancienne coutume de la Province. Fleuri, tom, 3, liv. 11. num. 15. page 132.

foumis à Alexandre; ce qui (d) étoit nécessaire pour empêcher qu'ils ne se fortifiassent dans leur cabale. Au contraire, ceux qui n'avoient point pris de part au schisme, & qui étoient demeurez sans reproche dans l'Eglise Catholique, on leur conserva le pouvoir d'élire & de proposer les noms de ceux qui seront dignes d'entrer dans le Clergé, & generalement de faire toutes choses selon la Loi Ecclesiastique. Que si quelqu'un d'eux vient à mourir, on pourra faire monter à sa place un de ceux qui ont été reçûs de puis peu, pourvû qu'il en soit trouvé digne, que le peuple le choisisse, & que l'Evêque d'Alexandrie confirme l'élection. Tout cela fut accordé aux Méleciens: mais pour la personne de Mélece, on défendit de lui donner aucun pouvoir ni aucune autorité, à cause de son esprit indocile & entreprenant, de peur qu'il n'excitat de nouveaux troubles. Comme il y avoit encore quelque lieu de craindre, qu'abusant de l'indulgence du Concile, il ne (e) vendît de nouveaux titres, & n'augmentât par des Ordinations illicites le nombre des Clercs de son parti, faint Alexandre lui demanda une liste des Evêques qu'il disoit avoir en Egypte, & des Prêtres & des Diacres qu'il avoit tant à Alexandrie que dans le Diocèse. Nous avons (f) cette liste parmi les écrits de faint Athanase, & on y trouve au moins vingtneuf Evêques, & huit Prêtres ou Diacres. Ce Saint parle de la réception des Méleciens, comme (g) s'il l'eût desapprouvée, ajoutant qu'il n'étoit point necessaire de rapporter la raison que le Concile avoit eue de les recevoir. L'experience fit bien voir que leur réunion n'étoit qu'une feinte de leur part; car ils exciterent de nouveaux (h) troubles contre l'Eglife après la mort de S. Alexandre, & plus de fix vingts ans (i) depuis le Concile ils la troubloient encore. Mélece lui-même se (k) choisit un succesfeur dans le siège de Lycople, contre la défense du Concile; ce fut Jean, surnommé Arcaph, dont le nom se trouve dans la liste de ceux que Mélece ordonna pendant son schisme. Dans cette liste, Mélece se donne (1) le titre d'Archeveque, & il lui est aussi donné dans l'histoire des Méleciens, rapportée par saint (m) Epiphane.

(d) Idem, ibid.

(h) Ibid. pag. 178.

(k) Sozomen. lib. 2. cap. 21.
(l) Memphi Joannes justus ab Imperatore ut Archiepiscopo (Meletio) adesset. Apud Athanas. apolog. cont. Arian. pag. 188.

(m) Arque ille quidem (Melerius) cateris Ægypri Episcopis ansecellens Secundus

XIV.

<sup>(</sup>e) Athanal, apolog. cont. Arian. p. 187.

<sup>(</sup>g) Meletsani verò aliquo modo recepti funt: neque jam necessium est ejus rei causam proferre. Athanas. ibid. pag. 177.

<sup>(</sup>i) Theodoret. lib. 1. cap. 8.

XIV. La varieté qui se trouvoit dans les Eglises, au sujet de Decret pour la fête de Pâque, fut comme nous l'avons déja remarqué, un celebrer la des deux principaux motifs de la convocation du Concile de Pique en un meme jour, Nicée. Quelques Provinces d'Orient, comme (n) la Syrie, la Mesopotamie, & la Cilicie, celebroient cette sête avec les Juiss le quatorzième de la lune, sans examiner si c'étoit le Dimanche ou non: La pratique universelle de toutes les autres Eglises, tant de (0) l'Occident que du Midi, du Septentrion, & de quelques-unes de l'Orient même, étoit de ne la celebrer que le Dimanche. Cette diversité causoit beaucoup de trouble & de confusion, les (p) uns jeunant & demeurant dans l'affliction, tandis que les autres étoient dans le repos & dans la joie de la Réturrection du Sauveur. Il arrivoit (q) même quelquefois que l'on faisoit la Pâque en trois tems differens de l'année. ou qu'on la faisoit même deux fois dans un an, & quelquesois par conséquent, qu'on ne la faisoit point du tout : ce qui exposoit l'Eglife à la raillerie de ses ennemis. Les Papes saint Anicet & saint Victor, avoient sait leurs efforts pour établir une entiere uniformité sur ce point, dans toutes les Eglises du monde. On avoit ordonné dans le Concile d'Arles en 314, que cette sête seroit celebrée par toute la terre en un même jour. Osius avoit été chargé de la part de Constantin, de travailler dans le Concile d'Alexandrie, sous saint Alexandre, à terminer les differends qui troubloient l'Orient, sur le sujet de cette fête. Toutefois ces differends regnoient encore, & il fallut de nouveau agiter la question de la Pâque au Concile de Nicée. Elle y sut (r) mûrement examinée: & après une exacte supputation des tems. tous les Evêques convinrent d'observer la Paque en un même jour, & les Orientaux promirent de se conformer sur ce point à la pratique de Rome, de l'Egypte & de tout l'Occident. Maisle decret du Concile sur cette matiere, sut conçû en d'autres termes, que sur celle de la Foi. C'est saint Athanase (f) qui en

post Perrum ( Alexandrinum ) Archiepiscopasus dignitatem obtinebat. Epiphan. hæref. 68. num. 1. Mais il y a bien de l'apparence que Melece s'etoit lui - meme arrogé le titre d'Archevêque, & qu'on ne l'avoit donné à aucun de ceux qui avoient gou-verne avant lui l'Eglise de Lycople.

(r) Idem, ibid.

Ecec

<sup>(</sup>n) Athanal. de Synod. pag. 719. ( o ) Euseb. lib. 3. de vita Const. cap. 19.

<sup>(</sup>p) Ibid cap. 18.

<sup>(</sup>q) Epiphan. hæref. 70. num. 9. Tome IV.

<sup>(</sup>f) Non enim confulatum, vel mensem, vel diem proposuere : sed de Paschate quidem ita seripsere : Decreta sunt que sequuntur; tunc enim decretum eft ut omnes morem gererens: de fide verò nequaquam dixere, Decretum eit; sed, sic credit Ecclesia Catholica. Statimque confessi sunsquidnam crederent ut declararent non recentiorem sed apostolicam esse suam sentenuam. Athanas. de Synod. pag. 719.

remarque la difference : sur la Foi on dit : Voici quelle est la Foi de l'Eglise Catholique; Nous croyons en un seul Dieu; & le reste du Symbole, pour montrer que ce n'étoit pas un réglement nouveau, mais une tradition Apostolique. Aussi ne miron point à ce decret la date du jour ni de l'année. Sur la Pâque on dit : Nous avens résolu ... ce qui suit : pour marquer que c'étoit une nouvelle ordonnance, à laquelle tous devoient se soumettre. Le jour de la Pâque sut sixé au Dimanche d'après le. quatorziéme jour de la lune, qui suivoit de plus près l'équinoxe. du Printems : parce que Jesus-Christ étoit ressuscité le Dimanche qui avoit suivi de plus près la Pâque des Juiss: ensortenéanmoins, que si ce XIV. de la lune venoit à tomber un Dimanche, on devoit attendre huit jours après à l'autre Dimanche, pour ne pas se rencontrer avec les Juiss. Pour trouver plus aisément le premier de la lune, & ensuite son quatorziéme, le Concile ordonna que l'on se serviroit du cycle de dix-neuf ans, le plus commode de tous les cycles, parce que au bout de ce terme, les nouvelles lunes reviennent à quelque chose près, aux mêmes jours de l'année solaire. Ce cycle que l'on nommoit en grec Enneadecateride, avoit été proposé long-tems auparavant par saint Anatole de Laodicée, & inventé il y avoit environ sept cens cinquante ans, par un Athénien nommé Meton, qui l'avoit fait commencer avec la premiere année de la LXXXVII. olympiade, 432. ans avant la naissance de Jesus-Christ, l'année même du commencement de la guerre du Peloponele, entre les Républiques d'Athénes & de Lacedemone, C'est ce cycle lunaire que l'on a depuis nommé le nombre d'or, parce qu'après qu'il eut été mis en usage, on s'accoûtuma à marquer en lettres d'or dans les calendriers, les jours des nouvelles lunes. Saint Jerôme (t) attribue la composition de ce cycle à Eusebe de Cesarée, ajoûtant qu'il en avoit pris l'idée dans le Canon de saint Hipolyte, qui étoit de seize ans. Saint Ambroise (n) en fait honneur aux Peres du Concile de Nicée indistinctement. Mais il semble aisé d'accorder toutes ces contrarietez apparentes, en disant qu'Eusebe de Cesarée, qui avoit la réputation d'un des plus sçavans hommes de l'Eglise, fut chargé par le Concile d'examiner le cycle de XIX. ans, inventé par Meton, & de régler sur ce cycle le jour auquel on devoir gelebrer la fête de Pâque. Il fut aussi (x) ordonné dans le Con-

<sup>(</sup>x) Cyrill. Alexand. apud Bucherium, (u) Ambros. epist. 23. pag. 880. 881. de Cyclis Paschalibus, pag. 481..

cile, que l'Eglise d'Alexandrie feroit sçavoir tous les ans à celle de Rome, en quel jour il falloit celebrer la Pâque, & que de Rome, l'Eglise universelle, répandue par toute la terre, apprendroit le jour arrêté par l'autorité Apostolique, pour la celebration de cette fête. Ainsi l'Eglise (y) se trouva dans l'union & dans la paix sur ce point, aussi bien que sur celui de la Foi, & l'on vit tous les Chrétiens depuis une extrêmité de la terre, jusqu'à l'autre, se réconcilier avec Dieu, & entre eux-mêmes, s'unir ensemble pour veiller, pour chanter, pour jeuner, pour n'user que de viandes seches, pour vivre dans la continence. pour offrir à Dieu le même sacrifice, enfin pour toutes les autres choses par lesquelles nous tâchons de nous rendre agréables à Dieu dans l'auguste solemnité de ces saints jours. Il se trouva néanmoins dans la Mesopotamie (z) un Vieillard nommé Audius, qui s'opposa à la reception du réglement, touchant la Pâque dans son pays. Cet homme, estimé d'ailleurs (a) pour sa probité, la pureté de sa Foi & son zele pour Dieu (b), s'étoit rendu odieux à beaucoup d'Ecclesiastiques, à cause de la liberté avec laquelle il les reprenoit de leur luxe & de leur avarice. Les mauvais traitemens qu'ils lui firent le rebuterent, de telle sorte qu'il fit une espece de schisme, dont les sectateurs furent nommés Audiens. Attachez au rit des Juifs, pour la celebration de la Pâque, ils continuerent nonobstant la décision du Concile, à la solemniser le quatorzième jour de la lune, prétendant que c'étoit une tradition Apostolique, dont il n'étoit pas permis de se départir; & (c) accusant les Peres de Nicée de n'avoir changé l'ancienne pratique de l'Eglise, que par la complaisance qu'ils avoient eue pour Constantin : les Evêques le voyant obstiné dans son sentiment, le défererent à ce Prince, qui le bannit (d) en Scythie. Son absence n'ayant pas empêché que ses sectateurs ne continuassent dans leur entêtement, le Concile d'Antioche tenu en 341, les obligea sous peine d'excommunication à

& aquales dies pernoctando precandoque traducere summà concordià ae divini numinis obsequio, jejuniis, aridorum usu, castimonia aliisque pietatis ossicis quibus religiossissimum illum diem frequentare ac venerarisolent? Epiphan. hæres. 70. num. 14.

(z) Epiphan. heref. 70-num. 1.

(a) Ibidem.

<sup>(</sup>y) Sed cum ante Constantinum eadem illa divortia vigerent, & Gentiles tantam Ecclesia discordiam non sine ludibrio nobis exprobrarent, tandem verò sub Imperatore Constantino conspirantibus Episcopis dissidium illud pacisicatum, & ad concordiam redactium suerit; quid tandem utilius aus jucundius est quam ab extremis terra sinibus Christianos omnes populos in honorem Dei, sesti illius celebritate desungi ac communi consensione vigilias obire? Eosdem, inquam,

<sup>(</sup>b) Theodoret. lib. 4. hift. cap. 9; (c) Epiphan. hæref. 70. num. 9.

<sup>(</sup>d) Ibid. num. 14.

se conformer au decret de Nicée, touchant la celebration de la Pâque. Saint (d) Epiphane a réfuté amplement la calomnie des Audiens, & S.(e) Chryfostome a fait voir qu'un Concile, presque tout composé de Confesseurs du nom de Jesus-Christ, n'étoit pas capable d'abandonner une tradition apostolique, par une lâche complaisance pour Constantin.

Canons du Concile de Nicee. Canon couchant les Eunuques

XV. Le Concile de Nicée fit aussi plusieurs autres réglemens touchant la discipline de l'Eglise, mais dans une session posterieure à celle où Arius fut condamné. Nous les avons encore aujourd'hui au nombre de vingt, que Theodoret (g) appelle yingt loix de la police Ecclesiastique. Le premier de ces canons est conçû en ces termes. Si quelqu'un (h) a été fait eunuque ou par les Chirurgiens en maladie, ou par les barbares, qu'il demeure dans le Clergé: mais celui qui s'est mutilé lui-même étant en santé, doit être interdit s'il se trouve dans le Clergé, & désormais on n'en doit promouvoir aucun. La mutilation volontaire étoit également défendue (i) par les loix civiles, même sous peine de mort. Toutefois on vit paroître une secte entiere qui se distinguoit par cette cruelle operation. Ils se nommoient Valesiens, & rendoient eunuques, non-seulement leurs disciples, mais aussi leurs hôtes, soit de gré, soit de force. Saint (k) Epiphane dit qu'il y avoit de ces heretiques à Bachas, Ville de la Philadelphie, au-delà du Jourdain. Ils rejettoient la loi & les Prophétes, & avoient sur les Anges les mêmes principes que les Gnostiques. Ce fut en vertu de ce canon, que l'on (1) déposa de la Prêtrise Leonce, qui s'étoit mutilé lui-même, pour vivre plus librement avec une nommée Eustolie, dont il avoit abusé auparavant. Mais l'Empereur Constance (m) l'éleva quelque tems après sur le siege d'Antioche, à la persuasion des Ariens.

XVI. Le second canon (n) défend d'admettre au Baptême

II. Canon couchant les

(e) Epiphan. haref. 70. num. 9. (f) Chrysostom. som. 1. pag. 609. oras. 3. in ess qui in primo Paschate jejunant.

(m) Socrat. lib. 1. cap. 26.

<sup>(</sup>g) Theodoret. lib. 1. cap. 7. hist. Eccl,
(h) Tom. 2. Concell. Labb. pag. 27. Lcs Canons XX. XXI. & XXII. qu'on nomme Apostoliques, avoient deja ordonné la même

<sup>(</sup>i) Hieronym. in cap. 5. epift. ad Gela-2at, tom. 4. pag. 293. & lib. 4. ff. ad legem Corneliam, de Sicariis, pag. 1798. & Cod. (h) Epiphan, haref. 58. num. 1. & feq.

<sup>(1)</sup> Theodoret. isb. 2. hift. cap, 19,

<sup>(</sup>n) Quoniam multa vel neceffitate, vel ingentibus alioqui hominibus , prater Canonem ecclesiasticum facta sunt, ut homines qui è vita Gentili ad fidem nuper accesserunt, & exiguo tempore Catechumeni , id est, initiati fuere , statim ad lavacrum spiritale deducant. Et simul ac baptifati fuerint ad Epifcopatum, vel Presbyteratum provehant, recle habere visum est, ut deinceps nihil tale fiat. Nam & Catechumeno tempore opus est, & post baptismum probatione majore. Apertum est enim scriptum apostolicum, quod dicit , I. Timoth. 3. Non neophyrum , ne infla-

beux qui étant fortis du Paganisme, pour embrasser la Foi, n'a- Ordinations voient mis que peu de tems à s'instruire; & de promouvoir à des Néophyl'Episcopat ou à la Prêtrise, ceux qui n'étoient baptisez que depuis peu. Car il faut du tems pour préparer les Catechumenes au Baptême: & beaucoup plus pour éprouver le nouveau baptisé avant que de le recevoir dans l'état Ecclesiastique. Le Canon ajoûte: Que si dans la suite du tems, celui qu'on aura admis dans le Clergé, se trouve coupable de quelque peché de la chair, & en est convaincu par deux ou trois témoins, qu'il soit privé de son ministere. Qui s'opposera à la déposition du coupable, se mettra lui-même en danger d'être déposé, ayant la hardiesse de résister au grand Concile. Nous avons vû dans (\*) Fertullien que les heretiques de son tems, élevoient aux dignitez Ecclesiastiques des Neophytes, des gens engagez dans lesiecle, même des apostâts, afin de grossir leur parti. Les Ariens en (p) userent de même, mettant en la place des saints Evêques qu'ils avoient fait exiler, de jeunes débauchez encore payens, ou à peine catechumenes. L'Eglise au contraire n'a dérogé à cette ordonnance que dans des cas extraordinaires, lorsqu'il paroissoit clairement que Dieu appelloit le Neophyte au sacerdoce; comme il arriva dans l'élection de (q) saint Ambroise; ou lorsqu'il ne se trouvoit personne dans le Clergé digne de l'Episcopat : & de fut par cette derniere raison (r) que Nectaire fut élû Evêque de Constantinople, quoique laic, & encore Catechumene, parce que tous les Clercs de cette Eglise étoient infectez de l'heresse.

XVII. Par le troisième Canon, (/) il est défendu generale- III. Canona ment à tous les Ecclesartiques, d'avoir chez eux aucune semme, Célibat des excepté leur mere, leur sœur, leur tante ou quelqu'autre qui ques. Remons ne puisse causer aucun soupçon: ce que Ruffin (\*) entend des trance de plus proches parentes. On avoit déja essayé de réformer cet

tus in judicium incidat & diaboli laqueum. Si autem procedente tempore animale aliquod peccatum circa personam inventum fueru, 👉 à duabus vel tribus personis convincatur, cesset, quia talis est, à Clero. Quia autem præser hæc facit, ut qui magnæ Synodo adversus esse audeat, ipse de Clericatu in peri-

culum venies. Can. II. pag.

(o) Testull. de Præsc. cap. 41. pag. 217.

(p) Athanas. hist. Arian. ad Monachos, pag. 388.

<sup>(</sup>q) Paulinus, in vita Ambrofii, pag. 2.

Basilius , epist. 197. ad Ambrosium , tom 3. pag. 288. O Nicolaus I, epift. 6, ad Phot. som. 8. Concil. pag. 283.

<sup>(</sup>r) Idem, ibid.

<sup>(</sup>f) Vetuit omninò magna Synodus ne liceat Episcopo, nec Presbytero, nec Diacona, nec ulli penitus eorum qui sunt in Clero, introductam habere mulierem , praterquam utique matrem, vel sororem, vel amitam, vel ear solar personar que omnem suspicion nem effugiunt. Can. III. pag. 30.

<sup>( )</sup> Ruffin. leb. I. heft. cap. 6. Eeee iii

abus dans le Concile d'Elvire : & dans celui d'Antioche temu long-tems auparavant, il fut reproché à Paul de Samosate, d'avoir non-seulement entretenu chez lui des femmes qui ne lui étoient point parentes, mais d'avoir encore toleré ce désordre dans ses Prêtres & dans ses Diacres. Les Peres de Nicée donnent à ces femmes le nom de sousintroduites : & c'est ainsi qu'on les nommoit surtout à Antioche. D'autres les qualifioient sœurs ou compagnes, chacun selon les divers prétextes qu'il avoit d'en tenir chez soi : les uns sous prétexte de charité & d'amitié spirituelle ; les autres pour le soin de leurs affaires domestiques & de leur menage; ou enfin pour les soulager dans leurs maladies. Saint Basile (#) se servit de l'autorité de ce canon pour obliger un Prêtre, nommé Paregoire, à quitter une femme qu'il avoit chez lui pour le servir, quoique ce Prêtre fût âgé de soixante & dix ans, & qu'il n'y eût aucun danger pour lui. Il paroît qu'il l'avoit même suspendu des fonctions de son ministere, jusqu'à ce qu'il eût obéï. Il le menaçoit d'anathême, en cas qu'il refusat d'obéir, & soumettoit à la même peine ceux qui communiqueroient avec lui. On avoit eu dessein dans le Concile de faire une loi generale; qui défendît à tous ceux qui étoient dans le sacré ministère, c'est-à-dire, comme l'explique Socrate (x), aux Evêques, aux Prêtres & aux Diacres, d'habiter avec les femmes qu'ils avoient époufées étant laïques. Sozomene (y) y ajoûte les Soûdiacres. Mais le Confesseur Paphnuce, Evêque dans la haute Thebaïde, l'un des plus illustres & des plus saints d'entre les Prélats, & qui avoit toûjours vêcu dans la continence, se leva au milieu de l'assemblée & dit à haute voix: Qu'il ne falloit point imposer un joug si pesant aux Ministres sacrez: que le lit nuptial est honorable, & le mariage sans rache : que cet excès de rigueur nuiroit plûtôt à l'Eglise : que tous ne pouvoient porter une continence si parfaite, & que la chasteté conjugale en seroit peut-être moins bien gardée: qu'il sussificit que celui qui est une fois ordonné Clerc, n'eût plus la liberté de se marier, suivant l'ancienne tradition de l'Eglise; mais qu'il ne falloit pas le séparer de sa femme, qu'il avoit époufée étant encore laïque. Son avis fut suivi de tout le Concile: on ne fit sur ce sujet aucune nouvelle ordonnance, & on laissa à chaque Eglise la liberté de suivre les usages qui y étoient éta-

<sup>(</sup>u) Bafil. epift. 55. 10m. 3. pag. 149. (x) Socrat. lib. 1. cap. 11.

<sup>(</sup>y) Sozomen. lib. 1. cap. 23,-

blis. Car la discipline n'étoit point uniforme sur ce point. En Thesfalie (z), en Macedoine & en Grece on excommunioit un Clerc qui avoit habité avec sa femme, quoiqu'il l'eût épousée avant son ordination. Les Orientaux observoient la même régle, mais sans y être astreints par aucune loi, & il n'y en avoit pas même pour les Evêques, d'où vient que plusieurs avoient eu des enfans de leurs femmes legitimes pendant leur Episcopat. C'est Socrate qui rapporte ce fait. Mais saint Jerôme (a) assure que les Eglises d'Orient, d'Egypte & du saint Siege Apostolique, c'est-à-dire, les trois grands Patriarchats de Rome, d'Alexandrie & d'Antioche (b), prenoient pour Clercs des Vierges ou des Continens: ou que s'ils avoient des femmes, ils cessoient d'être leurs maris. Saint Epiphane (c) dit aussi, que dans les lieux où les Canons étoient observez, on n'admettoit point de bigames, & que ceux-mêmes qui n'avoient été mariez qu'une fois, n'étoient point admis dans le Clergé pour y être Evêque, Prêtre, Diacre ou Soudiacre, qu'ils ne s'abstinssent de leur semme, s'ils en avoient encore. Il ne dissimule point qu'en quelques endroits il y avoit des Prêtres, & autres Ministres inferieurs, qui usoient de la liberté du mariage; mais il ajoûte que cet usage n'étoit pas conforme aux loix de l'Eglise, qui ne le toleroit que dans la crainte de manquer de Ministres. On voit (d) par une lettre de Synesius Evêque de Ptolemaïde en Libye, que la loi du ce-

(a) Quid facient Orientis Ecclesia. quid Ægypti & sedis Apostolica qua au virgines Clericos accipiunt, aut continentes, aut si sexores habuerins, marui effe defistuns. Hic-

ronym. adv. Vigilant. pag. 281.
(b) Le Patriarchat d'Antioche, est ce que saint Jerome appelle l'Orient. Fleuri, livre 11. de l'histoire Ecclesiastique, page 137. num. 17.

(c) Quin eum insuper qui adhuc in matrimonio degit, ac liberis dat operam, sametst unius uxoris sit vir, nequaquam tamen

ad Diaconi, Tresbyteri, Episcopi, aut hypodiaconi ordinem admitti. Sed eum dumsaxat qui ab unius uxoris consuctudine sese continuerit, aus ea fit orbatus. Quod in illis locis pracipue fie ubi ecclesiastici Canenes accurate servantur. Atenim nonnullis adhuc in locis, Presbyteri, Diaconi & Hypodia-coni liberos suscipiuni : respondeo non illud ex Canonis authoritate fiers; sed propter hominum ignaviam que certis temporibus negligenter agere ac connivere solet; ob nimiam populi multitudinem : cum scilicet qui ad eas se functiones applicent non facile reperiuntur. Epiphan. haref. 59. num. 4.

(d) Mihi igutur & Deus ipse, & lex & facra Theophili manus uxorem dedit. Quare hoc omnibus pradico ac testor, neque me ab ea prorfus seiungi velle, neque adulteri inftar , cum ea clanculum confuescere. Alterum enim nequaquam pium est, alterum ellicum. Sed hoc unque cupiam ac precabor, plurimos mihi & quam optimos effe liberos.

Synchus , epift. 105. pag. 248.

<sup>(</sup>z) Aliam quoque consuetudinem in Thessalia esse cognovi. Clerwus ibi promoius, s post Clericatum dormierit cum uxore quam ante Clericaium legitimo mairimonio sibi copulaverat, abdicatur. Cim in Oriente cuncti sua sponte, etiam Episcopi ab uxoribus abstineant, nulli tamen lege aut necessirate adfricti id faciant. Mulis enim illorum Episcopatus ettam sui tempore liberos ex leguimo conjugio susceperunt..... eadem consuetudo Thessalonica & in Macedonia atque Achaïa observatur. Socrat. lib. 5. c. 22.

libat étoit à l'égard des Evêques, en vigueur dans cette Province: puisque lorsqu'on voulut l'obliger à accepter l'Episcopat; il opposa sa femme, comme un obstacle à son ordination, protestant devant tout le monde qu'il ne vouloit point s'en séparer; mais continuer à en avoir des ensans.

TV. Canon touchant l'ordination des Eveques.

XVIII. Selon le quatriéme ( e ) Canon, l'Evêque doit être ordonné par tous ceux de la Province, autant qu'il se peut. Mais si cela est difficile, ou à cause d'une necessité pressante, ou à cause de la longueur du chemin, il est du moins necessaire qu'il y en ait trois présens, qui fassent l'ordination avec le suffrage & le consentement par écrit des absens. Mais c'est au Metropolitain en chaque Province, à confirmer ce qui s'y fait; ensorte, selon Russin (f), que l'ordination est nulle, si elle n'est faire en présence ou par l'autorité du Metropolitain. On voit (g): ici la division des Provinces établies, & le nom de Metropolitain donné dès-lors à l'Evêque de la Capitale, que les Grecsnomment Metropole, comme qui diroit Mere-Ville: & ces Provinces étoient réglées suivant la division de l'empire Romain. Ce Canon est cité (h) dans le Concile de Constantinople en 382, avec cette addition : que les Evêques de la Province. pourront appeller leurs voisins à une élection, s'ils le jugent à propos.

V. Canon souchant la jurisdiction des Eveques.

XIX. On confirme dans le cinquiéme (i) Canon l'ancienne régle de l'Eglise violée par Eusebe de Nicomedie, & ceux de son parti en faveur d'Arius. Il est exprimé en ces termes: Touehant les excommuniez, Clercs ou Laïques, la Sentence doit

num. 19.

ejelli sunt non esse ab aliis admittendos. Examinetur autem numquid vel pusillanimitate, vel contentione, vel aliqua ejusmodi. Episcopi acerbitate, congregatione pulsi sint. Ut hoc ergo convenientem examinationem accipiat, reclè habere visam est ut singulis annis in unaquaque provincia bis in anno Synodi fiant: ut cum omnes provincia Epifcopi in eundem locum communiter conveniant ejusmodi quastiones examinentur; & fic quos Episcopum offendisse constiterit, juste effe à congregatione separati apud omne videantur, donec Episcoporum congregations videatur pro iis humaniorem proferre fententiam. Synodi autem fiant, una quidem. ante Quadragesimam ut omnibus anima. fordibus sublatis, purum munus Deo offeratur. Secunda autem , Autumni tempore. Can. V. pag. 30. 31.

être

<sup>(</sup>e) Episcopum oportet maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia, constitui: Si autein sit hoc dissicile, vel propter urgentem necessitatem, vel viæ longitudinem, tres omnino eumdem in locum congregatos, absentibus quoque suffragium serentibus, scriptisque assentientibus, tunc electionem sieri, eorum autem quæ siunt consirmationem in una quaque provincia à Metropolitano sieri. Can IV. pag. 30.

<sup>(</sup>f) Ruffin. lib. 1. hift. cap. 6. (g) Fleuri, liv. 11. hift. Eccl. pag. 149.

<sup>(</sup>h) Theodoret. lib. 5. cap. 9.

<sup>(</sup>i) De sis qui à communione segregati sunt, sive Clericorum, sive Laïcorum sint ordinis, ab Episcopis qui sunt in unaquaque provincia, valeat sententia secundum Canonem, qui prominiat cos qui ab alise

être observée par tous les Evêques de chaque Province : suivant le canon qui défend que les uns reçoivent ceux que les autres ont chassez. Mais il faut examiner, si l'Evêque ne les a point excommuniez par foiblesse, par animosité ou par quelque passion semblable. Afin que l'on puisse l'examiner dans l'ordre, il a été jugé à propos de tenir tous les ans deux Conciles en chaque Province, où tous les Evêques traiteront en commun ces fortes de questions; & tous déclareront legitimement excommuniez ceux qui seront reconnus avoir offensé leur Evêque, jusqu'à ce qu'il plaise à l'assemblée de prononcer un jugement plus favorable pour eux. Or ces Conciles se tiendront, l'un avant le Carême; afin qu'ayant banni toute animolité, on présente à Dieu une offrande pure : le second vers la saison de l'automne L'ancien Canon mentionné dans celui-ci, est le trentetroisième de ceux que l'on nomme Apostoliques, par lequel il est ordonné qu'un Prêtre ou un Diacre excommunié par son Evêque, ne peut être reçu par un autre. Celui de Nicée fut cité par les Evêques d'Afrique dans l'affaire d'Apiarius. Il étoit encore ordonné dans le trente-huitième Canon des Apôtres, que l'on tiendroit deux fois l'année un Concile dans chaque Province; & on ne manquoit gueres de le faire en Afrique du tems de saint Cyprien, lorsque l'Eglise étoit en paix. Le Concile de Nicée veut que le premier se tienne avant le Carême : ce qui montre que le tems du jeune qui précedoit la fête de Pâque, étoit fixé à quarante jours dans toute l'Eglife, quoiqu'en quelques endroits, la manière de jeuner en ces jours ne fur pas uniforme.

XX. On croit que Melece donna occasion au sixiéme Canon, par les entreprises qu'il avoit faites contre la jurisdiction de l'E-touchant les vêque d'Alexandrie. Ce Canon porte: Que (k) l'on observe les grands sieges. anciennes coûtumes établies dans l'Egypte, la Libye & la Pentapole: ensorte que l'Evêque d'Alexandrie ait l'autorité sur toutes ces Provinces : puisque l'Evêque de Rome a le même avantage, c'est-à-dire la même jurisdiction sur les Eglises suburbi-

Tome IV.

quòd si quis absque metropolitani sententia factus sir Episcopus, eum magna Synodus definivit non effe Episcopum. Quòd si quidem communi omnium electioni que & rationi consentanea, & ex regula ecclesiastica fatta est, duo vel tres propter suam, qua delectantur, contentionem contradicant, vincant plurium suffragia. Can, VI. pag. 31.

<sup>(</sup>k) Antiqui mores serventur qui sunt in Ægypto , Libya & Pentapoli ut Alexandrimus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem & Episcopo Romano hoc est consuetum. Similiter & in Antiochia, o in aliis provinciis sua privilegia ac sua dignitates & authoritates Ecclesiis serventur. Illud autem est omnino manischum,

caires, comme l'explique Ruffin (1). A Antioche aussi & dans les autres Provinces, que chaque Eglise conserve ses privileges. En general, qu'il soit notoire, que si quelqu'un est fait Evêque sans le consentement du Metropolitain; ce grand Concile déclare qu'il ne doit point être Evêque. Mais si l'élection étant raisonnable & conforme aux Canons, deux ou trois s'y opposent par une opiniâtreté particuliere : la pluralité des voix doit l'emporter. Les Evêques de Rome, d'Alexandrie, & d'Antioche, avoient donc jurisdiction sur plusieurs Provinces, en qualité de Patriarches; mais cette jurisdiction particuliere de l'Evêque de Rome sur certaines Provinces, ne préjudicion point à sa qualité de chef de l'Eglise universelle, qui ne lui a jamais été commune avec aucun autre Evêque, & qui lui est incontestable. On cite ( m ) un manuscrit du Vatican, où ce Canon a pour titre : De la primante de l'Eglise Romaine. D'où quelques (n) critiques ont conclu que nous ne l'avions pas entier: & ils appuyent leur opinion de l'autorité de Paschasin, Legat du Pape saint Leon, au Concile (0) de Chalcedoine, qui lisoit ainsi le commencement de ce Canon: L'Eglife Romsine a tousours eu la primanié. Mais il est à remarquer qu'aussitôt, que Paschasin eût fini la lecture de ce Canon, selon qu'il étoit dans son exemplaire, Constantin, Secretaire de l'Eglite de Constantinople, p) avant reçu des mains du Diac e Aëtius, un autre exemplaire que celui de Paschasin, lut ce même Canon, en la maniere que nous le lisons encore aujourd'hui dans l'original grec, & dans les vertions latines, où il n'est fait aucune mention de la primauté de l'Eglise Romaine. On n'en trouve rien non plus dans le code des Canons de l'Eglife Romaine, donné par Justel, ni dans la version de ces Canons, par Denys le Petit, que le même Justel fit imprimer à Paris en 1628, sur de très-anciens manuscrits. Il est donc à croire que ces paroles : L'Eglise Romaine a toujours en la prima de, ont été ajoûtées au texte dans quelque exemplaire de Rome, & cela par une personne peu habile. Car il ne s'agit nullement

(m) Baronius, ad an. 325. num. 123. & seq Labbaus, net. m hune Can. tom. 2. Concil.

(n) Idem, ibid.

<sup>(1)</sup> Et apud Alexandriam & in urbe Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel iste Ægypti, vel hic suburbicariarum Ecclesta-rum solucitudinem gerat. Rushin. lib. 1. hist.

<sup>(0)</sup> Conc Chalcedon. Aff. 16. p. 812.
(p) Ibidem. Voyez sur cette question
Launoi, diferiar de rella Nicani 6. Can.
intelligentia; Valesius, not. ad Socratem &
Sozomen. Marca, lib. de Concordia Sacerdotis & Imperii, cap. 3. Sirmond. de regionibus suburbicariis, c. 3. Schelstrat. part,
1. antiq. distertat, 2.

dans le Canon sixième de Nicée, de la primauté de l'Evêque de Rome, dans toute l'Eglite; mais de quelques droits qui lui étoient communs avec les Evêques d'Alexandrie & d'Antioche, semblables à celui que l'on a depuis appellé Patriarchal. Quant aux Eglises suburbicaires, dont parle Russin, nous croyons avec les plus habiles, qu'il faut entendre sous ce nom les dix Provinces, dont les Papes ordonnoient tous les Evêques, & qu'ils convoquoient à leurs Conciles: l'Italie depuis le Pô jusqu'au Talon. en faitoit sept. Les Isles de Sicile, de Corse & de Sardaigne, les trois autres. On voit par une lettre de saint Leon, que les Papes appelloient à leurs Conciles les Evêques de Sicile.

XXI. Le teptième maintient l'Evêque de Jerusalem dans les VII. Canox prérogatives d'honneur, dont il avoit joui jusqu'alors. Puisque touchant les suivant la coûtume, dit-il (q), & la tradition ancienne, l'Evêque de l'Evêque d'Elia ou de Jerusalem, est en possession d'être honoré: il con- de Jerusalem. tinuera à jouir de cet honneur : sans préjudice à la dignité du Metropolitain, qui étoit l'Evêque de Cesarée en Palestine. Cet honneur qui confissoit apparemment en la préseance sur les autres Evêques de la Province, lui étoit dû comme à l'Evêque d'un des sieges Apostoliques, comme l'appelle Sozomene (r): & en effet, nous avons vû ( / ) un Concile de Palestine au sujet de la Pâque, où saint Narcisse de Jerusalem présida avec Theophile de Cesarée. Dans l'histoire du Concile d'Antioche contre Paul de Samosate, Hymenée t) de Jerusalem est nommé après Helene de Tarse, & avant Theotecne de Cesarée: & nous verrons ci-après, que Juvenal de Jerusalem tint un des premiers rangs dans les deux Conciles d'Ephese & dans celui de Constantinople. Il est encore remarquable qu'Eusebe qui ne nous a point donné la suite des Evêques de son Eglise, a pris soin de marquer les noms des Evêques de Jerusalem, comme des autres fieges Apostoliques. Néanmoins il se trouve plusieurs Conciles où l'Evêque de Cesarée est mis avant celui de Jerusalem (u) comme dans celui de Diospolis en 415.

XXII. Dans le huitième (x) Canon, on régle la maniere VIII. Canon

touchant les Novations,

<sup>(9)</sup> Quoniam obtinuit consuetudo & anriqua traditio ut qui est in Elia Episcopus, honoretur; habeat honoris consequentiam, metropoli propria dignitate servata. Can.

VII. pag. 31. (r) Sozomen. lib. 1. cap. 17.

<sup>(</sup> s) Idem , lib. 7. cap. 30.

<sup>(</sup>f) Euleb. lib. 9. cap. 13.

<sup>(</sup>u) Augustin. lib. 1. in Julian. c. 5. 7. (x) De his qui se Catharos, id est, puros quandoque nominant ; ad Catholicam autem Or Apolloiseam Ecclesiam accodunt function magnæ Synodo visum est, ut impolitis eis manibus fic in Clero maneant ante omnia autem hoc in scriptis ipsos profiteri convenis " quod adharebunt & fequentur Catholica Es-

Ffff if

dont on devoit recevoir les Novatiens, qui revenoient à l'Eglise Catholique. Ils y étoient reçus en promettant par écrit de suivre tous les dogmes de l'Eglise, & de communiquer avec les bigames & avec ceux qui étant tombez pendant la persécution, avoient fait la penitence prescrite par les loix de l'Eglise. Car l'erreur des Novatiens qui se nommoient en grec Cathares, c'est-à-dire, purs, consistoit en ce qu'ils condamnoient la penitence que l'Eglife accordoit aux apostats, & les secondes nôces, traitant d'adulteres les veuves qui se remarioient. Il fut encore ordonné que ceux d'entre les Novatiens qui seroient dans les degrez Ecclesiastiques, y demeureroient après avoir reçû l'imposition des mains, c'est-à-dire la confirmation, que ces heretiques ne conferoient point; & que dans les lieux où il ne se trouveroit point d'autres Clercs, soit Villes, soit Villages, ils garderoient le rang qu'ils auroient reçu dans l'ordination. Mais, ajoûte le Canon, si quelques-uns viennent dans un lieu où il y ait un Evêque ou un Prêtre Catholique: il est évident que l'Evêque de l'Eglise Catholique, aura la dignité Episcopale: & celui qui porte le nom d'Evêque chez les prétendus purs, aura le nom de Prêtre : si ce n'est que l'Evêque Catholique, veuille bien lui faire part du nom d'Evêque. Autrement il lui trouvera une place de Chorevêque ou de Prêtre, afin qu'il paroisse effectivement dans le Clergé, & qu'il n'y ait pas deux Evêques dans la même Ville. Les Evêques Catholiques, tant en Afrique qu'à Rome, userent d'une semblable indulgence à l'égard des Donatistes, Contens d'avoir condamné l'auteur de leur schisme, ils conserverent les dignitez à ceux qui revinrent à l'unité de l'Eglise, quoiqu'ils les eussent obtenues étant dans le schisme. Le bien de la paix & de l'unité, de même que le salut des peuples engagerent l'Eglise à se relâcher en ces occasions de la severité de sa discipline, pour faire rentrer dans son sein, ceux qui en étoient sortis. Ce fut une playe (y), dit S. Augustin, que l'Eglise

elefia decreta, id est, qua & cum digamis communicabunt, & cum iis qui in persecutione lapsi sunt in quibus , & tempus conflitutum eft , & opportunitas prafinita ut ipsi sequantur in omnibus Ecclesiæ decreta. Übi ergo omnes sive in vicis, sive in urbibus, ipsi soli inveniuntur in Clero, erunt in godem ordine. Si autem Catholica Ecclesia Episcopo , vel Presbytero existente accedunt aliqui , clarum est quod Ecclesia quidem Episcopus Episcopi dignisatem habe-

bit : qui autem apud eos qui Cathari dicuntur , nominatur Episcopus , Presbyteri honorem habebit : nist utique Episcopo placeat ipsum nominis honorem impertire . . . . Si autem hoc illi nou placeas; vel Chorepiscopi. vel Presbyters locum excogstabit, ut effe omnino in clero videatur, ne in civitate duq fint Episcopi. Can. VIII. pag. 32. 33.
(y) Augustin. lib. ad Bonifacium, nuns.

44. pag. 660, 10m, 2.

fit à sa discipline, mais une playe salutaire, comme celle que l'on fait à un arbre pour le greffer. Constantin (z) dans la vue de réunir les Eglifes, avoit fait venir au Concile un Evêque Novatien; nommé Acesius, & apparemment il y avoit aussi appellé les chefs des autres heresies dans le même dessein. Après que le Concile eut arrêté & écrit le decret de la foi, & celui qui regardoit la fête de Pâque, l'Empereur demanda à Acetius s'il pensoit ainsi? Il répondit: Seigneur, le Concile n'a rien ordonné de nouveau: c'est, comme je l'ai appris, ce qui s'est observé depuis le commencement, & depuis les Apôtres, touchant la régle de la Foi & le tems de la Pâque. Pourquoi donc, dit l'Empereur. vous séparez - vous de la Communion des autres? Acesius lui expliqua ce qui étoit arrivé sous la persécution de Dece: & la severité du Canon qui défendoit, à ce que prétendoient les Novatiens, de recevoir à la participation des saints Mysteres. ceux qui après le Baptême avoient commis quelqu'un de ces pe- 1. Joan. Vi chez, que l'Ecriture appelle dignes de mort. Qu'il falloit les exci-16. ter à la penitence, sans leur faire esperer le pardon par le ministere des Prêtres: mais par la seule bonté de Dieu, qui a toute puissance de remettre les pechez Surquoi Constantin se moquant de ces personnes, qui se croyoient impeccables, lui fit cette réponse: Acesius, prenez une échelle & montez toutseul au Ciel.

XXIII. Le neuviéme (a) Canon prive du facerdoce celui qui y aura été élevé sans examen, ou qui dans l'examen se sera touchant l'oravoué coupable de quelques crimes: parce que l'Eglise Catho-di lation des Clercs. lique ne veut pour Ministres, que ceux dont la conduite est irrepréhensible. Ainsi on n'admettoit point aux ordres celui qui étoit tombé dans quelque faute considerable depuis son baptême, quelque penitence qu'il eut faite. Nous avons yû dans (b) faint Cyprien de quelles précautions on usoit pour ne recevoir dans le Clergé, que des personnes d'une vie pure & integre. On n'en prenoit pas moins du tems d'Origene (c) & de d) Tertullien, & l'exactitude des Evêques à cet égard, étoit admirée des payens mêmes: ensorte qu'Alexandre (e) Severe. croyant devoir les imiter dans le choix de ses Gouverneurs des

hensione alienum, defendit Ecclesia. Can. IX. pag. 34.

(b) Voyez 10m. 3. pag. 182. (c) Voyez 10m. 2. pag. 745.

Ffff iii

<sup>(</sup>z) Socrat. lib. 1. cap. 10. 6 13. Sozomen. lib. 1. cap. 22.

<sup>(</sup>a) Si qui citra examinationem promoti sun: Presbytert, vel examinati sua peccata cons ffi fant , esque confessis prater Canonem moss hommes manus impojuerunt, cos Canon non admittit. Quod est enim a repre-

<sup>(</sup>d) Tertull. lib. de Prescript. cap. 43,

<sup>(</sup>e) Lampridius, in Alexandro Severo, pag. 130.

Provinces, faisoit afficher les noms de ceux qu'il destinoit à ces emplois, ou à d'autres quelquefois moins importans, & exhortoit tout le monde à venir déclarer, si on les sçavoit coupables de quelques crimes. Le dixiéme Canon est une suite du précedent. Il ordonne (f) que ceux qui après être tombez durant la persécution, auront été pourvûs dans le Clergé, par ignorance, ou avec connoissance de la part des Ordinateurs, seront dépotez.

for le meme fujet.

X. Canon

XI. & XII. Canons touchant la penitence.

XXIV. L'onzième Canon régle en ces termes, la penitence de ceux qui sans aucune violence, avoient renoncé la Foi dans la persécution : ceux qui ont (g) apostasié sans contrainte, sans perte de leurs biens, sans peril, ou rien de semblable, comme il est arrivé sous la tyrannie de Licinius : le Concile a trouvé bon d'user envers eux d'indulgence, bien qu'ils en soient indignes. Ceux donc qui se repentiront sincerement, seront trois ans entre les auditeurs, quoique fideles: fix ans prosternez, & pendant deux ans ils participeront aux prieres du peuple, sans offrir. Outre ces degrez de penitence, dont nous avons parlé ailleurs, il y en avoit un (h) qui étoit le premier de tous, qui confistoit à pleurer pendant quelques années hors de la porte de l'Eglise. Comme le Concile n'en fait point ici mention, il est à croire qu'il en dispensoit les apostats penitens. Il est parlé dans le douzième Canon (i) d'une autre sorte d'apostats : c'étoit ceux qui après avoir montré de la fermeté dans la Foi, & quitté la ceinture militaire, plûtôt que de renoncer Jesus - Christ, étoient retournez aux emplois qu'ils avoient dans les armées, &

(f) Quicumque ex iis qui lapsi sunt, vel per ignorantiam, vel scientibus iis qui promoverunt, ordinate funt, hoc ecclesiastico Canone non prajudicat, ii enim cogniti deponuntur. Can. X pag. 34.

(g) De iis qui fine necessitate, vel fine

(h) Heuri, hv. 11. pag. 145. num. 21. (1) Qui autem à gratia quidem evocati

& primum suum ardorem ostenderunt, & cingula deposuerunt, posten autem ut canes ad fuum vomitum reversi sunt, ut nonulli etiam pecuniam perfunderent, & beneficiis militiam afequerentur, hi decem annis prosternaueur supplices etiam post eriennu auditionis temp us. In his autem omnibus examinare convenit consilium & speciem pani-tentia. Quicumque enim & metu, & lacrymis, & solerantia, & bonis operibus conversionem, & opere, & habitu oftendunt: hi impleto auditionis tempore quod prafinitum est, merito orationum communionem habebunt, cum eo quod liccat etiam Episcopa humamus aliquid de iis flatuere. Quicumque autem non adeo. graviter tulerunt, nec multum fua referre existimarunt , satisque esse purarunt in Ecclesias ingredi ad converfionem, tempus omnino impleant. Can. XII.

facultatum suarum ablatione, vel sine ulto periculo, vel aliquo hujufmodi transgiessi funt , quod fub Lacinii tyrannide factum eft , Synodo visum est, essi humanitate indigni funt , clementia tamen & benignitate in cos uti. Quicumque ergo germane, & verè panitentia ducuntur, tres annos inter auditores exigent : ut fideles , & septem annis prosternentur supplices : duebus autem annis absque chlatione erunt orationum cum populo participes. Can. XI. pag. 34.

même les avoient redemandez avec de grandes follicitations, infou'à donner de l'argent & des présens. Comme ils n'avoient pû faire cette démarche sous Licinius, qu'en renonçant la Foi: parce que ce Prince ne souffroit dans ses troupes aucun soldat, qui ne sacrifiât : le Concile ordonne qu'ils seront dix ans prosternez, après avoir été trois ans auditeurs. Mais il veut que l'on examine leur disposition & le genre de leur penitence. Car ceux, dit-il, qui vivent dans la crainte, les larmes, les souffrances, les bonnes œuvres, & qui montrent leur conversion, non par l'exterieur, mais par les effets: ceux-là ayant accompli leur tems d'auditeurs, pourront participer aux prieres; & il sera libre à l'Evêque d'user envers eux d'une plus grande indulgence. Mais ceux qui ont montré de l'indifference, & qui ont cru que de frequenter exterieurement l'Eglife, étoit une preuve suffisante de leur conversion, ceux-là accompliront tout le tems qui est prescrit pour la penitence. Nous avons remarqué (k) ailleurs que le Concile d'Arles séparoit de la communion les soldats; qui quittoient les armes pendant la paix. Celui de Nicée n'a rien de contraire à cette disposition, & ne défend le service de la guerre, qu'autant qu'on ne peut le faire sans s'exposer à l'idolâtrie.

XXV. Le treizième Canon porte (1): Qu'à l'égard des mourans, on gardera toûjours la loi ancienne & canonique, en forte non touchant que si quelqu'un décede, il ne sera point privé du dernier via- le Vianque q'on denno t tique si necessaire. Que si quelqu'un a reçû la communion étant aux mourans. à l'extrêmiré, & revient en santé: il sera avec ceux qui ne participent qu'à la priere. En general, à l'égard de tous les mourans qui demandent la participation de l'Eucharistie, l'Evêque l'accordera avec examen. Le Viatique dont il est parlé ici, étoit l'Eucharistie. Quelques uns (m) l'ont pris pour l'absolution 3 & rien n'empêche qu'on ne lui donne aussi ce sens ; l'absolution & la participation de l'Eucharistie, avant été dans les premiers siécles deux choses inséparables, & regardées comme necessaires aux mourans. Avant le (n) Concile de Nicée, les penitens ré-

XIII. Ca-

quolibet excedente & Eucharistia participationem petente, cum examinatione oblationem impertiat. Can. XIII.

<sup>(</sup>k) Tom. 3. pag. 705. (l, De sis qui excedunt, antiqua & canonica lex nunc quoque servabitur ut si quis vita excedat, ultimo o maxime necesario Viatico ne privetur. Si autem deploratus & communionem affecutus, ranfus in vivos relatus sit, cum us qui orationum funt tantum communionis participes. In summa autem de

<sup>(</sup> m ) Albaipinaus , not. in hunc Canon. som. 1. Concil. pag. 80. 81. Lupus, in hung Can. tom. 1. Scholier. in Canones.

<sup>(</sup>n) Voyez notre tome 3. pag. 197.

conciliez pendant la maladie, à cause du danger de mort, n'& toient pas remis de nouveau en penitence, lorsqu'ils revenoient en santé. Mais comme la plûpart abusoient de l'indulgence de l'Eglise à leur égard, les Peres de Nicée ordonnerent qu'ils seroient renvoyez avec ceux qui ne participoient qu'à la priere, c'est-à-dire, qu'ils seroient remis dans le degré des consistants: pour s'assurer davantage de la sincerité de leur conversion.

XIV. Canon touchant la penitence des Catechumenes.

XXVI. Le quatorziéme regarde les Catechumenes, qui étoient tombez dans quelque faute considerable. Le Concile (0) ordonne qu'ils seront trois ans entre les auditeurs, & qu'ensuite ils prieront avec ceux des Catechumenes que l'on appelloit Competens. Car il y avoit divers degrez de Catechumenes. Les auditeurs qui n'étoient admis qu'aux instructions. Les competens qui assistoient aux prieres qui précedoient le sacrifice. Ces derniers étoient en état de recevoir le Baptême.

XV. XVI. Canons touchant la translation des Pretres, Diacres & autres Clercs.

XXVII. Dans le quinzième, on défend en ces termes les translations des Evêques : à cause (p) des grands troubles & des séditions qui sont arrivées, il a été résolu d'abolir entiere-Evêques, des ment la coûtume, qui s'est introduite en quelques lieux contre la régle : ensorte que l'on ne transfere d'une Ville à une autre, ni Evêque, ni Prêtre, ni Diacre. Que si quelqu'un après la définition du faint Concile, entreprend rien de semblable, ou y confent: on cassera entierement cet attentât, & il sera rendu à l'Eglise dans laquelle il a été ordonné Evêque ou Prêtre. Eusebe de Nicomedie, qui paroît avoir donné occasion à ce decret en passant du siege de Beryte, à celui de Nicomedie, s'empara depuis de l'Eglife de Constantinople, sans respecter, dit (q) Theodoret, les régles qu'il avoit faites un peu auparavant avec les autres Prélats à Nicée. Comme il eut dans la suite beaucoup d'imitateurs, on fut contraint dans le Concile de Sardique de défendre ces sortes de translations, sous peine de privation de la communion larque, même à la mort. Saint Jerôme (r) les traite d'adulteres, & combat avec force, les vains prétextes dont

<sup>(</sup> o ) De, Catechumenis & qui lapsi, visum eft, & sancte & magne Synodo, ut ii tribus tantum annis audientes, postea orens cum Catechuments. Can. XIV. pag. 35.

<sup>(</sup>p) Propeer multum tumultum, & sediriones qua fiuns omnino visum est, su consuetudo, qua prater Canonem in nonnullis partibus invenitur, tollatur : ut à civitate in ervitatem nec Episcopus, nec Presbyter, nec Diaconus transeat. Si quis autem post fan-

Ela, & magna Synodi definitionem tale quidpiam aggressus fuerit, vel se rei ejusmodi dederit , quod factum erit , omnino infirmabitur, & Esclejia restauetur, cui Episcopus vel Presbyser ordinatus fuerit. Can. XV.

q) Theodoret lib. 1. hift. cap. 18. (r) Hieronym. epift. 82. ad Ocean. pag. 649, tom. 4.

les Evêques couvroient leur ambition & leur avarice, pour avoir lieu de passer d'une Eglise pauvre à une plus riche. Le Canon suivant traite la même matiere. Il défend (1) aux Prêtres, aux Diacres & aux Clercs d'une Eglise, de passer à une autre, & ordonne qu'ils retourneront dans leurs Diocèses, sous peine d'excommunication, s'ils refusent. Il ajoûte que si quelqu'un a la hardiesse d'enlever celui qui dépend d'un autre, & l'ordonner dans son Eglise, sans le consentement du propre Evêque, d'avec lequel le Clerc s'est retiré: l'ordination sera sans esset. La stabilité étoit donc également pour les Prêtres, & les Diacres. & autres Clercs, comme pour les Evêques: & comme il étoit juste d'attacher les Ecclesiastiques aux Eglises, pour lesquelles îls avoient été ordonnez, il ne l'étoit pas moins de régler les bornes des Diocètes, afin que les Evêques n'entreprissent pas sur les droits de leurs confreres.

XXVIII. Le dix leptième Canon renouvelle la défense, que xvii. Cale Concile d'Elvire avoit faite aux Clercs, de prêter à usure. Il non touchant l'usure. est conçu en ces termes : Parce (t) que plusieurs Ecclesiastiques s'adonnant à l'avarice & à l'interêt sordide, oublient l'Ecriture divine, qui dit : Il n'a point donné son argent à usure; & Pfal. XIV. 5: prêtent à douze pour cent : le saint & grand Concile a ordonné; que si après ce reglement, il se trouve quelqu'un qui prenne des usures d'un prêt, qui fasse quelque trafic semblable, qui exige une moitié au - delà du principal, ou qui use de quelque autre invention, pour faire un gain sordide : il sera déposé & mis hors du Clergé. Constantin (") avoit borné les usures du prêt en argent au centiéme denier par chaque mois: mais à l'égard des fruits qu'il appelle humides, comme le vin & l'huile, & ceux qu'il appelle secs, comme le bled & l'avoine; il permettoit d'en tirer jusqu'à la moitié, ensorte que celui qui prêtoit

<sup>(</sup>f) Quicumque terrere & inconsiderate, nec Dei inn rem pra oculis habentes, nec coclesiasticum Canin m Juentes Presbyteri, vel Diacom, vel quicumque omnino, & Canone recensentur, ab Ecclesius secesserint, is in aliena Ecclesia nullo modo recipi debene, fed omnino cogendi sunt in suas ipsorum parochias redire: vel si perseverent cos à com-munione separatos esse oportet. Sin autem anjus fuerit qui piam eum qui ad alum persmet surripere, & in Ecclesia , non confentiente proprio I piscopo, a quo recessit, qui en Canone cenfetur, urua su ordinatio. Can. 2. VI. pag. 35.

Tome IV.

<sup>(1)</sup> Quoniam multi qui in Canone recenfentur, piura habendi fludium, & turpe lucrum persequentes, divina scriptura oblità funt , que dien : Argentum juum non dedie ad usuram. Plal. XVI Et fenerantes centefimas exigunt; aquum cenfuu fantta & magna Synodus, ut si quis inventus suerit post statutum, usuras ex mutuo sumere, vel cam rem aluer persegui, vel sesqui-alteras exigere, vel aliquid alied excognare empis quastus gratia, è (lero depenatur, & sis alsenus a Canone. Can. XVII. gag. 38.

<sup>(11)</sup> Cod. Theodol, hiv. 2. 111. 33.

deux boisseaux de bled, pouvoit en exiger un troisième pour l'interêt. Il y a quelque lieu de croire que cette loi imperiale donna lieu aux Peres de Nicée de faire ce Canon, pour empêcher que les Ecclesiastiques ne s'autorisassent des loix du Prince, pour faire de leur argent ou de leurs denrées, un trasic qui ne convenoit pas à leur état.

XVIII. Canon touchant les Diacres.

XXIX. Il y avoit parmi les Diacres un autre abus. En quelques endroits, ils donnoient l'Eucharistie aux Prêtres, contre la disposition des Canons & de la coûtume, qui ne permettoient pas que ceux qui n'avoient pas le pouvoir d'offrir, donnaffent le Corps de Jesus-Christ à ceux qui l'offrent. Il y en avoit encore qui prenoient l'Eucharistie même avant les Evêques: & qui s'assevient entre les Prêtres, c'est-à-dire, qui s'asseoient dans l'Eglise, comme les Prêtres; ce qui étoit contre les Canons & contre l'ordre. Le Concile ayant reçu des plaintes touchant ces abus, ordonna (x) qu'on les abolit, voulant que les Diacres se continssent dans leurs bornes; qu'ils se regardassent comme les Ministres des Evêques, & inferieurs aux Prêtres; qu'ils regussent l'Eucharistie en leur rang, après les Prêtres, de la main de l'Evêque ou du Prêtre ; & qu'ils demeurassent debout dans l'Eglise. On voit par (y) saint Jerôme, qu'à Rome où les Diacres s'attribuoient beaucoup d'autorité, ils demeuroient néanmoins débout, tandis que les Prêtres étoient assis, quoiqu'ils violassent quelquefois cette régle, surtout lorsque l'Evêque n'étoit pas présent. Que si quelqu'un, dit le Concile, ne veut pas obéir, même après ce réglement, qu'il soit interdit des fonctions de son ministère. Elles consistoient à servir, surtout à l'Autel, à distribuer le Corps de Jesus-Christ aux assistans, sous les especes du pain & du vin, & à le porter aux absens; les pauvres recevoient d'eux les aumônes, & les Clercs leurs rétri-

in medio quidem Presbyterorum liceat Diaconis sedere. Id sit enim prater Canonem & ordinem. Si quis autem non vult obedire post has constitutiones, à Diaconatu desistat. Can. XVIII. pag. 38.

(y) Diaconos paucitas honorabiles, Prefbyteros turba contemptibiles facit. Caterum etiam in Ecclesia Roma, Presbyters sedens & stant Diaconi: licer paulatim increbrescentibus vitus, inter Presbyteros absente Episcopo sedere Diaconum viderim, & in domesticis convivius, benedictiones Presbyteris dare. Hieronym. epist. 101. ad Evangelum, pag. 803. 10m. 4.

<sup>(</sup>x) Pervenis ad sanctam Synodum quod in nonnullis locis, & civitatibus Diaconi dant Presbyteris Eucharistiam, quod nec Canon, nec consuetudo tradidit, ut qui offerends potestatem non habent, iis qui offerends potestatem non habent, iis qui offerunt Deo corpus Christi. Jam verò illud etiam cognitum est, quod jam quidam ex Diaconis etiam ante Episcopos Eucharistiam atimgunt. Hac ergo omnia auserantur, & Diaconi intra suas mensuras permaneant: scienzes quod sunt quidem Episcopi munistri, Presbyteris verò minores. Accipiant autem suo erdine Eucharistiam post Presbyteros, eis prabente Episcopo vel Presbytero. Sed nec

butions, Rufin lisoit (z) ce dix-huitième Canon de Nicée, autrement qu'il n'est dans les exemplaires grecs & latins. Selon lui, il défendoit aux Diacres de distribuer l'Eucharistie en présence des Prêtres, & leur permettoit de le faire en leurabsence. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce Canon, c'est qu'il y est dit en termes clairs & précis, que les Prêtres offroient le Corps de Jesus-Christ, à l'exclusion des Diacres. Ce qui montre que les Peres de Nicée, ne doutoient pas qu'on n'offrît dans l'Eglise un vrai Sacrifice, & que les Prêtres qui en étoient les Ministres, n'eussent un pouvoir au-dessus de celui des Diacres.

XXX. On traite dans le dix-neuviéme Canon, de la maniere de recevoir dans l'Eglise les sectateurs de Paul de Samosate : les Pauliaz Quant aux (a) Paulianistes qui reviennent à l'Eglise Catholique, nistes, dit le Concile, il est décidé qu'il faut absolument les rebaptiser. Que si quelques - uns ont été autrefois dans le Clergé, & sont trouvez sans reproche, étant rebaptisez, ils seront ordonnez par l'Evêque de l'Eglife Catholique: mais si dans l'examen on les trouve indignes, il faut les déposer. On gardera la même regle à l'égard des Diaconesses, & generalement de tous ceux out sont comptez dans le Clergé On parle des Diaconesses que l'on trouve portant l'habit: mais comme elles n'ont recù aucune imposition des mains, elles doivent être comptées absolument entre les laïques. Le Concile n'ordonna point de baptiser les Novatiens avant que de les reconcilier à l'Eglife, parce qu'ils n'erroient ni dans la foi de la Trinité, ni dans la forme du Baptême: mais parce que les Paulianistes erroient dans l'un & dans l'autre de ces points. Ils ne croyoient Jesus - Christ qu'un pur homme, & n'admettoient en Dieu qu'une seule personne, suivant la doctrine de leur maître. A l'égard de la forme essentielle au Baptême ils ne l'observoient pas, soit qu'ils ne baptisassent pas au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Esprit; soit qu'en

dem à culpa & reprehensione alieni visi suerint rebaptifati ordinentur à Catholica Ecclesia Episcopo. Si verò examinatio eos non esse apros deprehendit, deponi cos oporter. Similiter autem & de Diaconiffis, & omnino de omnibus qui inser Clericos annumerantur , eadem forma fervabuur. Diaconissarum autem meminimus que in habitu quidem censentur, quontam nec ullam habent manuum impositionem, ut cinnind inter laicor ipsa connumerentur. Can. XIX. pag. 38.

<sup>(</sup>z) Et ne Diaconi Presbyteris præferansur , nevè sedeant in consessu Presbyterorum , aut illis præsentibus Eucharistiam di-Vidant , sed illis agentibus solum ministrent. Si verò Presbyter nullus fit in præsenti, tunc demium etiam ipfis licere devidere. Aliter verd agentes abjici jubent. Ruffin. lib. 1.

<sup>(</sup>a) De Paulianissis, qui deinde ad Ecclesiam confugerunt, statutum est ut ii ommino rebaptisentur. Si qui verò tempore præserito in Clericorum numero erant, si qui-

nommant ces trois Personnes, ils ajoutassent certaines explications heretiques, qui ôtoient à ces paroles toute leur efficacité. Nous avons marqué ailleurs les fonctions des Diaconesses. Elles étoient choisies entre les vierges, ou entre les veuves qui n'avoient été mariées qu'une fois. L'Evêque les ordonnoit par l'imposition des mains & par la priere, en presence des Prêtres, des Diacres & des autres Diaconesses: elles étoient censées être du Clergé. Mais celles qui se trouvoient parmi les Paulianistes ne pouvoient avoir ce privilege, n'ayant point reçû l'imposition des mains de l'Evêque. Ainsi le Concile les réduisit au rang des laiques. Au reste, cette imposition des mains n'étoit qu'une simple ceremonie, qui ne leur donnoit aucune part au Sacerdoce.

XX. Canon touchant la posture qu'on priant en cergains jours,

XXXI. Le vingtiéme & dernier Canon (b) rétablit l'uniformité de l'usage où l'on étoit dans les siécles précedens de prier doit garder en debout & non à genoux, les Dimanches & les cinquante jours du tems de Pâque, parce qu'il y en a, dit-il, qui flechissent les genoux pendant le tems paschal, afin que tout soit uniforme dans tous les Diocèses, le saint Concile a ordonné que l'on fera débout les prieres que l'on doit à Dieu. Saint Irenée fait remonter cette ceremonie jusqu'aux Apôtres; & elle s'observoit exactement du tems de (c) Tertullien, & de saint Pierre (d) d'Alexandrie mort dans les commencemens du quatriéme siécle.

Autres Ordonnances du Concile de Nioce.

XXXII. Ce sont là les vingt Canons du Concile de Nicée, les seuls dont les anciens fassent mention, & qui soient venus jusqu'à nous. Ruffin (e) en compte vingt-deux, mais c'est qu'il en divise quelques-uns en deux. Ce Concile fit néanmoins plusieurs autres Decrets, qui ne sont point renfermez dans ces Canons; un en particulier pour celebrer la (f) Pâque en un même jour dans toute l'Eglise, & un autre pour la (g) réception des Méleciens. On voit outre cela par la lettre du Pape Jule, que le Concile confirma (h) par écrit une ancienne coûtume de l'Eglise, qui permettoit d'examiner dans un Concile posterieur, ce qui avoit été decidé dans un précedent. Saint Augustin çite (i) un Decret de Nicée, qui défendoit de donner un Evêque à une

(f) Epiphan. haref. 70. num. 9. (g) Athanal. apolog. cont. Arian. pag: 177. Theodoret. lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup>b) Quoniam sunt quidam, qui in die Dominico genu ficetant , & ipfis diebus Pensecostes, ut omnia similiter in omni parochia ferveniur, vijum eft fanttæ Synodo ut ftantes Deo orationes effundant. Can. XX. pag. 38. (c) Tertull. lib. de Corona, cap. 3.

<sup>(</sup>d) Petr. Alex. epift. Canon. Can. XV.

<sup>(</sup>e) Ruffin. lib. 1. hift. cap. 6.

<sup>(</sup>h) Julius apud Athanas, apolog. contra Arian. pag. 142.

<sup>(</sup>i) Augustin.epift, 213. pag. 790. tom, 2.

Eglise qui en avoit un vivant. Mais on croit que ce Decret est compris dans les dernieres paroles du huitième Canon, où l'on voit que quoique le Concile souhaitât qu'il n'y eût qu'un seul Evêque dans chaque Eglise, il toleroit néanmoins le contraire en faveur des Novatiens qui revenoient à l'unité, & pour le bien de la paix. Les Peres du douzième Concile de (k) Tolede citerent ce Canon, comme défendant qu'il y eut deux Evêques dans une ville. Saint Ambroise dit (1) que dans le Concile de Nicée on exclut les Bigames non seulement du Sacerdoce, mais aussi de la Clericature. On ne trouve rien de semblable dans ce qui nous reste de ce Concile: ainsi il faut dire, ou que ce Decret est perdu, ou que saint Ambroise lisant ce Decret touchant les Bigames à la suite de ceux de Nicée dans son exemplaire, a cité fous le nom de ce Concile, ce qui avoit été ordonné dans un autre. Au siécle de (m) Walafride Strabon, on attribuoit au Concile de Nicée le verset: Gloire an Pere, au Fils, & au Saint-+ sprit. Sozomene (n) semble favoriser ce sentiment, lorsqu'il dit que Leonce de Bysance, Evêque Arien, n'osa défendre de glorisser Dieu en des termes conformes à la doctrine de Nicce. Mais il peut s'expliquer de la doctrine de ce verset, aussi bien que des paroles. Theodoret, plus ancien que Sozomene, fait (o) remonter jusqu'aux Apôtres la pratique de glorifier le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit 3 & il nous apprend qu'Arius, qui trouvoit dans cette formule la condamnation de son heresie, y sit quelque changement, faisant chanter parmi ceux de sa secte: Gloire au Pere, par le Fils dans le Saint-Esprit. Saint Basile (p) dit aussi que ce verset étoit dans l'usage de l'Eglise depuis un tems immémorial; & il en allegue pour témoins non seulement Dianius, Evêque de Césarée, de qui il avoit reçû le Baptême, mais les plus anciens Docteurs de l'Eglise, comme S. Clement Romain, faint Irenée, faint Denys de Rome & plusieurs autres. Ces autres paroles: Comme il étoit au commencement, se disoient à la suite de ce verset dans le sixième siècle de l'Eglise (q) à Rome, dans tout l'Orient & en Afrique; & le Concile de (r) Vaison en 529.

(k) Concil. Tolet. XII. Can. IV. tom. 6. Concil pag. 1228.

<sup>(1)</sup> Sed prius cognoscamus non solum hoc Apestolum de Episcopo & Presbysero sta-tuisse, sed esiam Patres in Concile Nicani tractatus addidiffe , neque Clericum quemquam debere effe qui secunda conjugia sor-

Vercellenf. pag. 1037. (m) Strabo, de rebus Ecclesiast. cap. 25.

<sup>(</sup>n) Sozomen. lib. 3. cap. 10.

<sup>(</sup> o ) Theodoret. haveticor. fabul. c. t. (p) Bafil. lib. de Spiritu fancto , cap. 7. O 17.

<sup>(</sup>q) Tom. 4. Concil. pag. 1680,

<sup>(</sup>r) Ibidem.

ordonna qu'on les diroit aussi dans les Gaules, à cause des heretiques qui enseignoient que le Fils de Dieu n'avoit pas toûjours été avec son Pere; mais qu'il avoit commencé dans le tems.

Decrets suppotez au Conc.le de Nicée.

XXXIII. On attribue encore au Concile de Nicée un catalogue des livres canoniques, qu'on dit avoir été cité par saint Jerôme; mais nous ne trouvons rien de semblable dans les écrits de ce Pere: seulement il dit (f) avoir lû quesque part que ce Concile avoit mis le livre de Judith au rang des divines Ecritures; c'est-à-dire, qu'il l'avoit cité comme canonique dans quelques-uns de ses Decrets, ou dans les Actes de ce Concile. Nous ne connoissons point de Conciles qui ait fait un catalogue des livres canoniques de l'ancien & du nouveau Testament, avant celui de Laodicée. Saint Athanase, qui, dans ses épîtres festales, fait le dénombrement des livres saints, ne dit point que le Concile de Nicée ait traité cette matiere; & s'il l'eût fait, y auroit-il eu dans la suite des contestations sur ce point? C'est encore sans fondement qu'on fait honneur à ce Concile de l'institution de certaines lettres formées, appellées Ecclesiastiques. Ces sortes de lettres sont plus anciennes que ce Concile; & dès le second siécle de l'Eglise on en donnoit aux Chrétiens, sur tout aux Prêtres, aux Diacres & autres Ministres, pour être reçûs des Fideles dans les Eglises des villes & provinces où ils alloient, pour pouvoir communiquer avec eux. Saint Basile parle de ces lettres, & dit (1) que les Peres qui l'avoient précedé avoient institué certains petits caracteres, pour les former, par le moyen desquels la Communion se portoit jusqu'aux extremitez de la terre. Mais il ne dit point que les Peres, instituteurs de ces sortes de caracteres, fussent ceux de Nicée, il paroît au contraire qu'il les croyoit beaucoup plus anciens. On croit avec plus de vraisemblance que la formule que nous en avons dans le recueil des Conciles, est de l'invention d'Isidore le Marchand. On peut voir dans Baronius (u) avec quel art elle est composée. Il y a plusieurs autres choses (x) qui passent sous le nom du Concile de Nicée, & qui

(u) Baron. 10m. 3. pag. 325. (x) On peut voir fur ce sujet Lupus;

<sup>(</sup>f) Apud Hebræos liber Judith inter apocrypha legitur; cujus authorisas ad roboranda illa quæ in contentionem venium minus idonea judicatur. Chaldæo tamen fermone conferiptus inter historias computatur. Sed quia hunc librum Synodus Nicæna in numero fantfarum scripturarum legitur computasse, acquievi posiulationi tuæ. Hiesonym. prologo in librum Judith. p. 1170. som. 1.

<sup>(1)</sup> Nos autem ex illis orti Patribus, qui legem tulerunt, ut brevibus notis communionis signa à terminis orbis terrarum usque ad terminos circumserrentur, asque omnes omnibus cives & propinqui essen, nunc nos ipsi abscindimus ab orbe terrarum, nec nos pudet solitudinis. Basil. epist. 203. ad Maritimos Episcopos, pag. 301. tom. 3.

sont ou du Concile de Sardique, ou tirées de quelques monu-

mens supposez.

XXXIV. Les Eglises d'Orient ont pour fondement de leur Canons Aradiscipline certains Canons qu'elles croient être du Concile de biques suppo-Nicée. Ce sont ceux qu'on appelle Arabiques, inconnus en Eu-cile de Nicée. rope avant la traduction que Turrien en fit faire sur la fin du seiziéme siécle. Alfonse Pisani, à qui Turrien communiqua cette traduction, l'insera dans sa collection des Conciles. Celle que nous avons dans la collection du Pere Labbe, cst de la façon d'Abraham Echellensis Maronite, Professeur Royal en arabe & en syriaque, qui l'avoit auparavant fait imprimer. Turrien & Abraham Echellentis soutiennent également que ces Canons sont du Concile de Nicée; mais les preuves qu'ils en ont données n'ont persuadé presque personne, tant elles sont soibles. Le premier ne se sonde que sur la lettre d'Isidore le Marchand, sur une autre faussement attribuée au Pape Jule; & sur ce, les anciens ont cité plusieurs Decrets de Nicée, qui ne se trouvent pas dans les vingt Canons que nous en avons. Le second n'a ajouté à ces preuves que quelques témoignages des Orientaux du dernier âge, qui, en ce qui regarde l'histoire Ecclesiastique des premiers siécles, n'ont que peu ou point d'autorité. Tous ceux (y) d'entre eux qui ont écrit en arabe, Orthodoxes, Jacobites, Nestoriens, & même les Mahometans, se sont également trompezen ce qu'ils ont dit du Concile de Nicée, sçavoir qu'il s'y trouva deux mille quarante-huit Evéques, qu'ils tinrent leurs séances près de trois ans, & qu'ils composerent non seulement les vingt Canons reçûs dans toute l'Eglife, mais les autres & plutieurs Constitutions. Car la tradition constante de toutes les Eglises est qu'il n'y cût à ce Concile que trois cens dix-huit Evêques; & saint (z) Athanase qui y étoit present le dit en termes exprès. Il n'est pas moins certain que le Concile se termina la même année qu'il s'étoit assemblé, puisqu'au rapport (a) d'Eusebe témoin oculaire, la fête que Constantin fit après la fin de ce Concile, pour rendre graces à Dieu de ce que l'heresie Arienne y avoit été détruite, se rencontra avec le tems de la vingtiéme année de son regne, laquelle commençoit le 25. Juillet de l'an 325. un mois & quelques jours après le commencement du

<sup>10</sup>m. 1. pag. 113. O fuv. Le P. Alexandre, som. 8. hift. Ecclefiaft, pag. 233. 6 fur. Tille ont, 10m. 6. pag. 674. 751.

<sup>(</sup>y) Renaudor, dans le emquieme tome

de la Perpetuite de la foi , Ire. 9. cap. 6.

<sup>(2)</sup> Athanai, epift, ad Africs, p. 892.
(a) Euleb. in vita Confi. lib. 3. cap. 14.

Concile. A l'égard des Decrets faits à Nicée, il est vrai que l'on y en fit quelques-uns qui ne sont pas venus jusqu'à nous, comme nous venons de le remarquer; mais il est vrai aussi qu'on en a attribuez à ce Concile qui sont de celui de Sardique, les deux en particulier que le Pape Zozime allegua, pour montrer qu'il étoit permis aux Evêques, & même aux autres Ecclesiastiques, d'appeller au Pape. On en a cité d'autres sous le nom de Nicée, parce que dans le Code universel ils étoient à la suite des vingt Canons qui ont été faits dans ce Concile. Mais aucun auteur contemporain, ni ceux même qui ont écrit l'histoire de ce Concile dans les quatre siècles suivans, n'ont pas fait mention des Canons arabiques. A qui perfuadera - t'on qu'on n'ait conservé qu'en une langue qui n'étoit pas alors connue, hors du pays où elle n'étoit pas naturelle, des Decrets qui devoient avoir été faits originairement en grec & en latin; & qui n'interessoient pas moins les Eglises d'Occident que celles d'Orient? Les versions fyriaques des Canons de Nicée, plus anciennes que les arabes, ne contiennent que les vingt Canous ordinaires, sans faire aucune mention des arabiques, ni de l'histoire qui les accompagne: ce qui paroît entre autres par le manuscrit syriaque de la Bibliotheque (b) de Florence. A quoi il faut ajouter que l'on trouve dans les Canons arabiques plusieurs termes & plusieurs rits qui (c) n'ont été en usage qu'après le quatriéme siècle de l'Eglise,

Les Canons Arabiques font tirez de divers Conciles des premiers fiécles.

XXXV. Ces Canons sont au nombre de quatre-vingt. Le premier est le LXXIX. des Apôtres. Les suivans sont les XX. Canons veritables de Nicée, mais dans un ordre different. Les XXXVI. XLVII. XLVIII. XLIX. & L. sont tirez du premier Concile de Constantinople; le XXXVII. touchant la métropole de Chypre, est pris du Concile d'Ephese; les LI. & LII. sont formez sur les II. 111. & V. du Concile d'Antioche; le LIII. est le II. de Chalcedoine: ce qui est dit dans le XXXIV. de la dignité des Evêques de Seleucie, n'étoit pas en usage dans le tems du Concile de Nicée; mais ils obtinrent depuis, les prérogatives d'honneur marquées dans ces Canons. Dans le XXXVI.

des autres villes considerables a comme d'une dignité commune dans l'Eglise. Dans le XXXVI. on voir que l'on donnoit à certains Evêques le titre de Catholique a qui ne s'est donné à aucun Evêque des quatre premiers siècles.

<sup>(</sup>b) Renaudot, ubi suprà.

<sup>(</sup>c) On ne connoillois point de Patriarches au Concile de Nicée. Cependant il est parle dans les XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. Canons Arabiques du Patriarche d'Antioche, & des Patriarches

CONCILE DE NICE'E. CHAP. XVII. il est défendu aux Ethiopiens d'élire un Patriarche, & ordonné qu'ils se soumettront à celui d'Alexandrie. Or cette discipline n'est gueres plus ancienne que le Mahométisme, qui prit naisfance dans le septiéme siècle. Par là il paroît clairement que les Canons arabiques ne sont ni du Concile de Nicée, ni de celui de Constantinople, ou de Chalcedoine, ou d'Ephese, ou d'Antioche; mais une compilation de plusieurs Canons faits dans ces Conciles, autquels l'auteur a ajouté ce qui convenoit à la discipline de son tems. Il étoit Arabe, & ne sçavoit le grec (d) qu'imparfaitement : ce que l'on remarque en plusieurs endroits de sa traduction, particulierement dans la maniere qu'il a rendu le premier Canon de Nicée, qui est le second dans sa collection; car il entend de la circoncisson, ce qui y est dit de la mutilation: peut-être aussi a - t'il fait ce changement dans ce Canon avec connoissance. Car comme (e) il arrivoit souvent que des Chrétiens enlevez dans leur jeunesse par les Mahometans, étoient circoncis par force, l'interpréte le sera apparemment conformé autant que la matiere le permettoit, à ce qui avoit été décidé à Nicée touchant les Eunuques. Il paroît qu'il étoit Orthodoxe (f), ou Melchite: autrement il n'auroit pas inseré dans sa compilation, des Canons des Conciles d'Ephese & de Chalcedoine, que les Nestoriens & les Jacobites ne reçoivent pas. Comme les Canons arabiques ne se trouvent point dans la collection syriaque de Florence, faite, comme l'on croit (g) vers l'an 686, il y a toute apparence qu'ils n'étoient pas encore connus alors.

XXXVI. Après que le Concile de Nicée eut terminé toutes Lettre Syles contestations touchant la foi & reglé la discipline, il écrivit nodale du une lettre synodale adressée à l'Eglise d'Alexandrie, & à tous les Nicée. Fidéles de l'Egypte, de la Libye & de la Pentapole, comme les Ex Theodoplus interessez à tout ce qui s'y étoit fait. Elle étoit conçûe en ces termes: » Puisque par la grace de Dieu, & par ordre du très-» religieux Empereur Constantin, nous nous sommes assemblez » de différentes Provinces & de différentes Villes, il paroît néces-» saire de vous écrire au nom de tout le Concile pour vous infor-» mer de ce qui y a été propoté, éxaminé, résolu & décidé. Ayant » toutes choses, l'impieté d'Arius & de ses sectateurs a été examinée en presence de l'Empereur, & on a résolu tout d'une voix » de l'anathematiler, lui, sa doctrine impie, ses paroles & ses pen-

ret. lib. r. c.8.

(f) Ibidem. (g) Ibidem.

Tome IV.

Hhhh

<sup>(</sup>d) Renaudot, ubi supră, ( e ) Ibidem. ...

» sées, par lesquelles il blasphemoit contre le Fils de Dieu en di-» fant: qu'il est tiré du néant, qu'il n'étoit point avant que d'être » engendré, & qu'il y a eu un tems auquel il n'étoit pas; que par » fon libre arbitre il est capable du vice & de la vertu, & qu'il est » créature. Le saint Concile a anathematisé tout cela, souffrant " même avec peine d'entendre prononcer ces blasphêmes. Pour " ce qui regarde la personne d'Arius, vous avez déja appris, ou "vous apprendrez assez comment il a été traité. Nous ne voulons » pas paroître insulter à un homme, qui a reçû la digne récom-» pense de son crime, par l'éxil auquel l'Empereur l'a condamné. »Son impieté a eu la force de perdre avec lui Theonas de Mar-» marique, & Second de Ptolemaïde; & ils ont été traitez de même: ainsi par la misericorde de Dieu, vous êtes délivrez de l'im-» pieté & de la contagion de cette erreur & de ces blasphêmes, » & de ces hommes inquiets qui ont ofé troubler par leurs con-» testations la paix des Fidéles. Quant à Mélece & à ceux qui ont » reçû des Ordres de lui, le Concile témoigne avoir usé d'indul-» gence à leur égard, & leur avoir conservé leur rang en la ma-» niere & aux conditions que nous avons marquées plus haut. Puis il ajoûte : Quant à ceux qui soutenus de la grace de Dieu & "assistez de vos prieres, n'ont eu aucune part au schisme, & sont » demeurez dans l'Eglise Catholique sans avoir été flétris d'aucune » tache, qu'ils avent droit d'élire, & de proposer ceux qui méri-" tent d'être admis dans le Clergé, & de tout faire selon les loix de "l'Eglise. Que si quelqu'un de ceux qui sont dans les dignitez Ec-» clesiastiques vient à mourir, on pourra lui substituer un de ceux » qui ont été reçûs depuis peu, pourvû qu'il en soit jugé digne, " qu'il ait les suffrages du peuple, & que son élection soit confir-» mée par Alexandre Evêque d'Alexandrie. Et ensuite : Si on a re-» glé ou défini quelque autre chose, notre collegue Alexandre qui " y a eu la principale part vous en informera. Nous vous donnons " aussi avis que le differend touchant le jour auquel la fête de Pâ-» que doit être celebrée, a été heureusemnt terminé par le secours " de vos prieres, en sorte que tous nos freres d'Orient, qui fai-" soient autrefois la Pâque le même jour que les Juifs, la celebre-" ront à l'avenir le même jour que les Romains, & que les autres » qui la celebrent de tout tems avec nous. Réjouissez-vous donc \*de tant d'heureux fuccès, de la paix & de l'union de l'Eglise, & " de l'extirpation de toutes les héresies; & recevez avec beaucoup " d'honneur & de charité notre collegue votre Evêque Alexan-"dre, qui nous a réjouits par sa presence, & qui dans un âge si

» avancé a pris tant de peine pour vous procurer la paix. Offrez à Dieu vos prieres pour nous, afin que ce qui a été décidé & or-» donné demeure ferme & immuable.

XXXVII. Constantin écrivit aussi deux lettres qui peuvent en quelque maniere passer pour synodiques, puisqu'elles appren. Constantin à nent à divertes Eglises les définitions du Concile. La premiere Eglises, & en s'adresse à toutes les Eglises en general, & ce Prince l'écrivit particulier à pour apprendre aux Evêques qui n'avoient pû se trouver au Con-celle d'Alor cile, ce qui s'y étoit passe, principalement en ce qui regarde la ExTheod, célebration de la Pâque : Il dit qu'il y avoit été résolu tout d'une lib. 1. cap. 9. Ex Socrat. voix, que cette fête seroit par tout celebrée le même jour; n'é- lib. 1. cap. 9. tant pas convenable que les Chrétiens soient divisez dans cette grande solemnité, qui est, dit-il, la fête de notre délivrance. Il y dit aussi que la question de la foi a été examinée & si bien éclaircie, qu'il n'y est resté aucune difficulté. Il exhorte tout le monde à le soumettre aux décisions du Concile, comme à un ordre venu du ciel: car, dit-il, tout ce qui se fait dans les saints Conciles des Evêques, doit être rapporté à la volonté de Dieu. Il envoya des copies de cette lettre dans toutes les provinces, quoiqu'elle regardat particulierement les Eglises de Syrie, de Mésopotamie & quelques autres qui célebroient la Pâque avec les Juifs. La seconde est adressée en particulier à l'Eglise Catholique d'Alexandrie. Après avoir loué Dieu de la réunion des Chrétiens en une même foi, il ajoûte: [C'est pour y parvenir que par sa volonté j'ai assemblé à Nicée la plupart des Evêques, avec lesquels moi-meine comme un d'entre vous, car je me fais un souverain plaisir de servir le même Maître, je me suis appliqué à l'examen de la verité. On a donc discuté très-éxactement tout ce qui sembloit donner prêtexte à la division: & Dieu veuille nous le pardonner; quels horribles blaiphêmes a-t'on ofé avancer touchant notre Sauveur, notre esperance & notre vie; contre l'autorité de la sainte Ecriture, & contre la verité de notre foi! Plus de trois cens Evêques très-vertueux & très-éclairez, sont convenus de la même foi, qui est en esset celle de la loi divine. Arius seul a été convaincu d'avoir, par l'opération du démon, semé cette doctrine impie; premierement parmi vous, & ensuite ailleurs. Recevez donc la foi que Dieu toutpuissant nous a enseignée; retournons à nos freres dont un ministre impudent du démon nous a séparez. Car ce que (b) trois cens Evê-

<sup>(</sup>h) Nam quod trecentis Episcopis visum | tentia : præsertim cum in talium , & tam ost, non est aliud putandum quam Det jen- | praclarorum virorum mentitus facer insi-Hhhh ii

ques ont ordonné, n'est autre chose que la Sentence du Fils unique de Dieu: le Saint-Esprit a déclaré la volonté de Dieu par ces grands hommes qu'il inspiroit. Donc que personne ne doute; que personne ne differe: mais revenez tous de bon cœur dans le chemin de la verité, asin que quand je vous irai trouver je puisse rendre graces à Dieu de vous avoir réunis dans la verité par les liens de la charité.] Outre ces deux lettres, Constantin en écrivit d'autres contre Arius & contre ses sectateurs, par lesquelles il condamnoit & sa doctrine & ses écrits, ainsi que nous l'avons remarqué en parlant des Edits de ce Prince en faveur de l'Eglise Catholique.

Lettre supposée au Concile de Nicée.

XXXVIII. On a imprimé dans le recueil des (i) Conciles une lettre qui porte en tête les noms d'Osius de Cordoue, de Macaire de Jerusalem, & de Victor & Vincent Prêtres de Rome, & Légats du Pape saint Sylvestre, par laquelle ils le prierent au nom des trois cens Evêques assemblez à Nicée, de convoquer un Concile à Rome, & d'y confirmer tout ce qui avoit été fait & décidé dans celui de Nicée. On y a joint la réponse de saint Sylvestre à cette lettre, où ce Pape après avoir confirmé les Decrets de Nicée, y en ajoûte de nouveaux, qui regardoient ce semble la célebration de la Pâque, qu'il croyoit avoir été mal reglée par le cycle de Victorin. Mais on convient communément que ces deux piéces sont supposées. Le style en est barbare & inintelligible. On suppose contre toute apparence de verité, que la lettre à saint Sylvestre sut écrite cinq ou six jours après le commencement du Concile de Nicée. Paulin & Julien y sont appellez Consuls souverains, qualité que l'on n'a jamais donnée aux Consuls. Ce qui est dit dans celle qu'on attribue à saint Sylvestre, des cycles Paschals que Victorin assuroit être faux, est une preuve de sa supposition, puisqu'il n'y en eut jamais pour l'année 325. & que ce Victorin n'a fleuri qu'après la mort de ce saint Pape. Il y est dit encore que cette lettre sut écrite, Constantin étant Consul pour la septième fois, & Constantius César pour la quatriéme fois. Cependant le septiéme consulat de Gonstantin ne commença qu'en 326. l'année d'après la tenue du Concile de Nicée. Le Concile (k) que l'on fait assembler à Rome, est inconnu à toute l'antiquité. On veut qu'il s'y soit trouvé

deret Spiritus qui illis divinam voluntatem aperuerit. Constant, epist. ad Alexand. apud Theodoret. lib. 1. cap. y.

<sup>(</sup>i) Tom. 1. Concil. Binii, pag. 348. O. tom. 2. Concil. Labb. pag. 58.

deux cens soixante-quinze Evêques, & qu'il se soit tenu en préfence de Constantin. Or ce Prince ne vint point à Rome en 325. & une assemblée aussi nombreuse & pour une matiere si considerable, n'auroit pas été oubliée par saint Athanase, par faint Hilaire, & autres Ecrivains qui nous ont laissé l'histoire des Conciles de leur tems. Les Canons de ce prétendu Concile ne conviennent point à la discipline du quatriéme siécle de l'Eglise.

XXXIX. Socrate (1) cite un livre de saint Athanase, intitulé: Des Synodes, où on lisoit les noms de tous les Evêques qui cile de Nicce. avoient assisté au Concile de Nicée. Il n'y a rien de semblable dans le livre de saint Athanase, qui porte ce titre. Il n'y est parlé qu'en passant du Concile de Nicée; l'ouvrage regarde ceux de Seleucie & de Rimini. Peut-être Socrate vouloit-il parler d'un exemplaire des Decrets & des Canons de Nicée, que faint Athanase avoit eu en main, comme Evêque d'Alexandrie, ou qu'il avoit copié à son usage. Baronius (m) avance aussi sur l'autorité de saint Athanase, qu'il y avoit des actes du Concile de Nicée, & saint (n) Jerôme les cite en termes formels. Mais Baronius a été trompé par la version latine de l'endroit qu'il cite de saint Athanase. Dans le grec, il n'est rien dit des actes du Concile de Nicée; mais seulement, que l'on (0) a les écrits des Peres de ce Concile, scavoir le Symbole, les Canons, & les lettres Synodales. S'il y avoit eu d'autres actes de ce Concile, saint Athanase n'auroit pas manqué de les citer dans sa lettre touchant les Decrets de Nicée, dans laquelle il déclare (p) à son ami, qu'il lui a fait un récit fidele de ce qui s'y étoit passé. A l'égard de saint Jerôme, on voit par la suite, qu'il n'entend autre chose par les actes de Nicce, que les souscriptions des Evêques. Il y a donc tout lieu de douter de l'autenticité des actes de Nicée, extraits d'un manuscrit grec du Vatican, par Alphonse (q) Pisani; & de ceux que Belleforest (r) a traduits en latin, sur un manuscrit grec, que François de Noailles, Evêque d'Acqs & Ambassadeur à Constantinople, avoit fait ache-

Actes Sup-

<sup>(1)</sup> Socrat. lib. 1. cap. 13.

<sup>(</sup>m) Baron, ad an. 325. num. 62.

<sup>(</sup>n) Legamus Acta & nomina Episcoperum Synodi Nicana, & hos quos supra diximus fuisse susceptos, subscripsisse homoousion , inter cateros reperiemus. Hieronym. dialogo adv. Luciferian. pag. 301. som. 4.

<sup>( 0 )</sup> E ors The Day Marigar . . . . it Min 1994 syguyous com nados, Oc. Athanal. de

Synodis, pag. 720, (p) Idem, de Decretis Synodi Nicana, pag. 210.

<sup>(</sup>q) Tom. 1. Concil. Binii, pag. 300. r) Belleforest publia à Paris chez Morel l'histoire du Concile de Nicée par Gelase de Cyzique, avec une version latine & des notes.

ter des Moines Grecs, de l'Isle de Chio. Ces actes qui sont ceux-mêmes que nous avons sous le nom de Gelase de Cyzique, & qui selon lui avoient été autresois à Dalmace, Archevêque de Cyzique, ne sont qu'une compilation de ce qu'Eusebe, Theodoret, Ruffin, Socrate, Sozomene & quelques autres historiens, ont dit du Concile de Nicée. Néanmoins, pour leur donner autorité, cet auteur qui vivoit vers la fin du cinquiéme siécle, dit les avoir lûs dans sa jeunesse, chez son pere, donnant à entendre qu'ils avoient été recueillis en un corps, longtems auparavant. Mais il ne s'accorde pas avec lui-même: car il dit ensuite, que pour trouver ce qui s'étoit fait dans le Concile de Nicée, il s'étoit donné de grands mouvemens, & avoit employé pour cela toutes fortes de moyens. Le discours (/) sur les trois cens dix-huit Peres de Nicée, qui porte le nom de Gregoire, Prêtre de Cefarée en Cappadoce, & l'histoire (\*) de ce qui se passa dans le Concile, à l'occasion de la déposition d'Arius, tirée de Meraphraste, sont deux pieces sans authorité.

Conflantin fait un festin aux Evêques du Concile. Ils retournent à leurs Eglises...

XL. Avant que les Peres du Concile se séparassent, Constantin voulut qu'ils se ressentissent de la fête solemnelle de la vingtième année de son regne, qui commençoit le 25. Juillet de Pan 325. Il les (u) traita tous dans son palais: fit manger les principaux avec lui, les autres à des tables placées aux deux côtez de la sienne. Ce Prince ayant remarqué que quelques-uns de ces Evêques avoient l'œil droit arraché, & appris que ce supplice avoit été la récompense de la fermeté de leur foi, it baisa leurs playes, esperant tirer de cet attouchement une benediction particuliere. On le remarque particulierement de Paphnuce, que Constantin faisoit souvent venir dans son palais, par le respect qu'il lui portoit. Après le festin, il leur distribua (x) divers présens, à proportion de leur merite, & y ajoûta (y). des lettres, pour faire délivrer tous les ans dans chaque Eglife, une certaine quantité de blé aux Ecclesiastiques, & aux pauvres. Ensuite il les (z) exhorta à la paix & à l'union, leur demanda de prier Dieu pour lui, & les laissa retourner chacun à leur Eglise.

Le Concile de Nicée est seçà dans touses les Eglises. XLI. Ainsi finit le Concile de Nicée, devenu si celebre dans la suite. Comme il avoit été assemblé de toutes les parties du

<sup>(</sup>f) Agud Binium, tom. 1. Conc. p. 348. (t) lbid. pag. 349.

<sup>(</sup> u ) Euleb. de visa Confl. lib. 3, cap. 15. Theodoret. lib. 1. cap. 10.

<sup>(</sup>x) Euseb. lib. 3. de vita Const. cap. 16.

<sup>(</sup>y) Theodoret. lib. t. cap. 10. (z) Euseb. lib. 3. de vita Const. cap. 21.

monde, il n'y en eut aucune qui ne reçut ses decrets. Ils furent approuvez dans les Conciles qui se tinrent quelques tems après dans les (a) Gaules, dans les Espagnes, à Rome, dans la Dalmatie, dans la Dardanie, dans la Macedoine, dans l'Epire, dans la Grece, dans les Isles de Crete, de Sicile, de Cypre, dans la Pamphilie, dans la Lycie, dans l'Isaurie, dans l'Egypte, dans la Libye. Les Eglises de toute l'Afrique & de toute l'Italie, de la Bretagne, du Pont, de la Cappadoce, celles d'Orient, les reçurent; enfin tous les Chrétiens qui se trouverent dans les Indes, & les autres pays les plus barbares. Les Ariens seuls, & ils étoient en petit nombre, refuserent de s'y conformer. Comme la plûpart des Evêques de ces Provinces ne s'étoient pû trouver au Concile : ils crurent devoir témoigner par écrit, qu'ils n'avoient point d'autre foi que celle qu'on y avoit publiée, & faint Athanase dit expressément, qu'il avoit en (b) mains les lettres qu'ils avoient écrites à ce sujet. On voit (c) par les lettres Synodiques des Conciles tenus à Rome, dans les Gaules & dans les Espagnes, qu'ils regardoient celui de Nicée comme le seul qui meritat dans l'Eglise Catholique, le nom de Concile; qui a élevé (d) des trophées sur toutes les heresies, & qui suffit seul (e) au jugement de saint Athanase, pour les ruiner toutes & rétablir tous les points de la foi Chrétienne. Les Grecs font le 29. de Mai ou le Dimanche qui précede immédiatement la Pentecôte une (f) memoire general des trois cens dix-huit Evêques qui y assisterent.

fusfragio suo comprobare universas totius orbis Ecclesias, nempe Hispania, Britannia, Gallia, totius Italia, Dalmatia, Dacia, Mysia, Macedonia, Graciaque & Africa universa, necnon Sardinia, Cypri, Creta, Pamphilia, Lycia, Isauria, Ægypti, Libya, Ponti, Cappadocia, vicinas quoque nobis necnon Orientis Ecclesias, paucis exceptis qui Arii haresim sequuntur. Qua enim si illarum Ecclesiarum sententia, & experientia novimus & earum habemus litteras, Athanas. epist. ad Jovianum Imperatorem, pag. 781.

(b) Ahanal. ibid.

(c) Ibid. pag. 901. ubi supra,

(d) Ibidein.

e) Ibidem.

(f) Baron. ad an. 325. num. 185.

<sup>(</sup>a) Nam quæ illic (Nicææ) à Patribus ex divinis scripturis promulgata sides est, sum ad impietatem omnem evertendam, cum ad piam in Christo sidem asserendam sussicie. Quamobrem cum hoc tempore variæ Synods per Gallias, Hispanias & magnæ Romæ celebrata sint quotquot eð convenere, eos qui etiam nunc hæresim latenter sapiums Arianam... communi calculo quasi uno eodemque concitante stritu anathemate dammarunt. Litteras autem ubique miserunt, nulla ut deinceps in Ecclesia Catholica nominaretur Synodus præter unam Nicænam quæ omnis hæresis trophæum est. Athanas. epist. ad Epictetum, pag. 901. Scito enim, religiossssime Auguste, hæc ab omni ævo este prædicata hancaye ipsam sidem Patres qui Nicææ convenerant confessos suisse, eamque

## CHAPITRE XVIII.

Conciliabules d'Antioche, contre S. Eustathe; de Cesarée, de Tyr, de Jerusalem, contre S. Athanase; de Constantinople, contre Marcel d'Ancyre; autre de Constantinople, contre Paul Evêque de cette Ville; d'Antioche, contre S. Athanase.

Conciliabule d'Antioche en 331. contre S. Euftathe & Afelepas de Gaze.

I. T. USEBE & Theognis, ayant été rappellez de leur exil & rétablis dans leur dignité, vers l'an 329, formerent le dessein de chasser les Evêques qui s'opposoient à leur cabale, & d'en (g) mettre d'autres qui fussent de leur parti, afin de pouvoir assembler des Conciles, quand ils le jugeroient à propos, & d'en être les maîtres. Saint Eustathe, qui s'étoit déclaré un des premiers contre l'heresie Arienne, & qui l'avoit combattue avec beaucoup de force, de vive voix, & par écrit, fut aussi un des premiers qu'ils attaquerent. Ils se rendirent (h) à cet effet à Antioche l'an 331. accompagnez d'Eusebe de Cesarée, de Patrophile de Scytople, d'Aetius de Lydde, de Theodote de Laodicée, & de quelques autres de leur parti. Il se trouva en même tems dans la même Ville divers autres Evêques, qui n'avoient aucune part à leur faction, & qui ne connoissoient point leurs mauvais desseins. Une femme publique, que les Eusebiens avoient gagnée par argent (i), accusa saint Eustathe de l'avoir violée: & leur donna ainsi prétexte de tenir un Concile, pour examiner cette affaire. Ils y firent venir cette femme, qui portant un enfant entre ses bras, cria tout haut qu'elle l'avoit eu d'Eustathe. Le Saint qui étoit présent, lui demanda si elle avoit quelque témoin de ce qu'elle avançoit, & elle ayant avoué que non, les Eusebiens, sur le serment qu'elle fit que cet enfant étoit d'Eustathe, condamnerent (k) le Saint Evêque comme adultere, le déposerent & mirent en sa place un nommé Paulin. Les Evêques Catholiques qui se trouvoient au Concile, s'oppo-

(k) Theodoret. lib. 1. cap. 20.

Cyrus Evéque de Berée; mais celaiest sans apparence. Comment se teroit-il accordé dans ce Concile avec les Eurebiens, lui qui, au rapport de saint Arnanase, apolog, de suga sua, pag. 311. sut chassé de son Eglite par leurs intrigues?

ferent

<sup>(</sup>g) Athanal. hift. Ariamad Monachos, pag. 346. 437.

<sup>(</sup>i) Ibidem.

<sup>(</sup>k) George de Laodicée dit dans Socraze, liv. 1. chap. 24. que 5. Eustathe sut dépoté comme Sabellien, à la goursuite de

CONCILIABULE DE CESARE'E. CHAP. XVIII. 617

serent à une sentence si injuste (1) & exhorterent saint Eustathe, à ne point y acquiescer. Le peuple même ne put souffrir la déposition de son Evêque, & il se forma dans la Ville une sédition si violente, qu'on sut près d'en venir (m) aux armes. Les Eusebiens profiterent de ce tumulte, pour rendre Eustathe odieux à Constantin: avant persuadé à ce Prince qu'ils avoient eu raison de le déposer, ils obtinrent qu'il sûtrelegué à Philippes en Macedoine. Il y a apparence (n) qu'Asclepas de Gaze sut déposé dans le même Concile. Il n'étoit pas moins que saint Eustathe l'objet de la haine des Eusebiens, étant comme lui un zelé dé-

fenseur de la divinité de Jesus-Christ.

II. Ils avoient encore en la personne de saint Athanase, élû Conciliabule (0) Evêque d'Alexandrie, dès l'an 326, un redoutable ennemi, de Césarée en Ils scavoient par experience combien il avoit d'horreur de leur 333. heresie, & d'éloignement, pour admettre Arius à sa Communion. Ainsi ils tournerent contre lui toutes leurs machines: jusques à se (p) liguer avec les Meleciens, quelque contraire que fût leur croyance. Ceux-ci envoyerent trois des leurs à Constantin, accuser le Saint d'avoir voulu obliger les peuples à lui fournir des (q) robes de lin. A quoi ils ajoûterent, qu'il avoit envoyé une bourse (r) d'or à un rebelle nommé Philumene, qu'il avoit tué (f) Arsenne, Evêque Melecien, & lui avoir coupé une main pour s'en fervir à des operations magiques; qu'un de ses Prêtres nommé Macaire, avoit rompu (\*) le Calice d'Ischyras, & renversé l'Autel pendant qu'Ischyras offroit le Sacrifice. Quoique Constantin, après avoir examiné ces accusations à Psammachie, près de Nicomedie, eût reconnu l'innocence de saint Athanase & du Prêtre Macaire, il ne laissa pas d'accorder aux Eusebiens (u) un Concile à Cesarée en Palestine, pour les y examiner de nouveau. Ils proposerent la Ville de Cesarée, à cause d'Eusebe qui en étoit Evêque, & qui étoit de leur parti. Mais S. Athanase ne

liii

<sup>(1)</sup> Theodoret. lib. 1. cap. 20. 21.

<sup>(</sup>m) Euseb. de vita Const lib. 3. cap. 59. (n) On voit par la lettre du Concile de Sardique, qu'Asclepas y produisit des ac-tes saits à Antioche en presence de ses acculateurs & d'Eusebe de Celarce. Asclepas comminister noster monumenta protulit Antiochia, prasentibus accusatoribus & Eusebio Cafarea Episcopo edita. Concil. Sardic. apud Athanal. apolog. cont. Arian. p. 165. On ne peut gueres entendre par le Con-cile d'Antioche, que celui où S. Eustathe

Tome IV.

fut déposé par les Eusebiens l'an 331.

<sup>(</sup>o) Athanas, hift. Arian, ad Monachos,

<sup>(</sup>p) Athanal, epift. ad Episcopos Ægypti, pag. 291.

<sup>(</sup>q) Idem, apolog. cont. Arian. p. 178. (r) Theodoret. lib. 1. cap. 26. & Athanal. apolog. cont. Arian. pag. 179.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 18r. (1) Ibid. pag. 181.

<sup>(</sup> u ) Theodoret. lib. 1. cap. 27.

voulut (x) point s'y rendre, prévoyant qu'il n'y auroit point de liberté. Les Eusebiens lui firent un nouveau crime de son refus. Ils s'en plaignirent à l'Empereur, traitant Athanase de préfomptueux & de tyran. Ce Prince, aigri par leurs clameurs, lui (y) écrivit une lettre pleine d'indignation, par laquelle il lui ordonnoit de se rendre à Tyr, où le Concile se devoit tenir.

Conciliabule de Tyr en 335.

III. Il s'y tint en effet, au mois d'Août de l'an 335, la trentiéme année du regne de Constantin, sous le Consulat de Constantius & d'Albin: trente (z) mois depuis que celui de Cesarée avoit été indiqué. Il paroît par la lettre de ce Prince (a) au Concile de Tyr, qu'il ne l'assembla que dans la vûe de réunir les Evêques divisez, de faire cesser les disputes, & de rendre la paix aux Eglises. Il étoit encore bien aise d'assembler un grand nombre d'Evêques en Palestine, pour rendre plus solemnelle la (b) dédicace de l'Eglife, qu'il avoit fait bâtir à Jerusalem, Il se trouva à Tyr des Evêques de toutes les parties de l'Egypte, de la Libye, de l'Asie, de la Bithynie, de toutes les parties de l'Orient, de la Macedoine, de la Pannonie: mais ils tenoient pour la plûpart le parti d'Arius. Les plus connus étoient les deux Eusebes, Flaccile d'Antioche, Theognis de Nicée, Maris de Chalcedoine, Narcisse de Neroniade, Theodore d'Heraclée, Patrophile de Scytople, Ursace de Syngidon, Valens de Murse, Macedonius de Mopsueste, George de Laodicée. Il y vint aussi quelques Evêques qui n'étoient point dans le parti d'Arius: sçavoir, Maxime de Jerusalem, qui avoit souffert pour la Foi dans la pertécution de Maximien, Marcel d'Ancyre, Asclepas (c) de Gaze; & quelques autres qui étoient accusez d'erreurs contre la Foi. Ils étoient en tout (d) soixante Evêques, sans compter ceux d'Egypte, qui ne s'y rendirent pas d'abord. Car S. Athanase refusa quelque tems d'y aller, non (e) qu'il craignit d'être convaincu, étant affuré de son innocence, mais de peur que l'on n'y fit quelques décisions contraires à celles de Nicée. Il y alla (f) néanmoins, contraint par les menaces de l'Empereur, qui lui avoit mandé, que s'il n'y alloit volontairement, on l'y feroit aller de force (g). Il amena avec lui quarante-neuf Evêques

<sup>(</sup>x) Ibidem.

<sup>(</sup>y) Ibidem. (z) Sozomen. lib. 2. cap. 25.

a) Apud Theodoret. lib. 1. cap. \$8. (b) Socrat. lib. 1. cap, 28.

<sup>(</sup>c) Theodoret, lib. 1. cap. 28.

<sup>(</sup>d) Socrat. lib. 1, cap. 28.

<sup>(</sup>e) Ibidem.

<sup>(</sup>f) Ibidem.

<sup>(</sup>g) Epiphan. hæref. 68. num. 7. Athan. apolog. cont. Arian. pag. 196.

d'Egypte entre autres Paphnuce & Potamon, qui avoient tous deux confessé le nom de Jesus-Christ dans les persécutions précedentes. Le Prêtre Macaire y fur conduit ( b ) d'Alexandrie chargé de chaînes & traîné par des soldats. Flaccile, l'un des partisans d'Arius, présidoit au Concile, comme Evêque d'Antioche, capitale de tout l'Orient. Le Comte Denys, qui avoit été envoyé de l'Empereur pour maintenir le bon (i) ordre dominoit (k) dans le Concile, disposant de toutes choses à sa volonté, & toûjours en faveur des Ariens. Accompagné de Ministres de justice, d'appariteurs & de soldats, il faisoit les fonctions de Geolier, tenant la porte pour faire entrer les Evêques, ce que les Diacres auroient dû faire. Quand il parloit tout le monde demeuroit dans le silence, & tous lui obéissoient. Il empêchoit que l'on ne fit sortir de l'assemblée, des Evêques qui ne devoient pas y être présens: & ses soldats y traînoient, par ses ordres, ou plûtôt par les ordres d'Eusebe de Nicomedie & de ses adherans, les Evêques qui faisoient difficulté de s'y rendre. Archelaüs (1) Comte d'Orient, & Gouverneur de la Palestine. y étoit aussi & secondoit le Comte Denys.

le sit entrer dans le Concile, & demeurer debout comme un yestaccusé da accusé devant ses juges. Potamon (m) ne le put souffrir : il en répandit des larmes; & s'adressant à Eusebe de Cesarée, il lui dit tout haut: Quoi Eusebe, tu es assis pour juger Athanase qui est innocent? Le peut-on souffrir? Dis moi, n'étois-tu pas en prison avec moi, durant la persécution? Pour moi j'y perdis un œil: te voilà sain & entier: comment en es-tu sorti sans rien faire contre ta conscience? Eusebe se leva à l'instant. & sortit de l'assemblée en disant : Si vous avez la hardiesse de nous traiter ainsi en ce lieu, peut-on douter que vos accusateurs ne difent vrai? Et si vous exercez ici une telle tyrannie, que ne faites-vous point chez-vous? Paphnuce de son côté, s'addressa (n)

à Maxime de Jerusalem, & traversant l'assemblée, il le prit par la main, & lui dit: Puisque je porte les mêmes marques que vous, & que nous avons perdu chacun un œil pour Jesus-Christ: je ne puis souffrir de vous voir assis dans l'assemblée des méchans. Il le fit fortir, & l'instruisit de toute la conspiration qu'on-

(h) Socrat. lib. 1. cap. 28. (i) Constantin. epift. ad Synod. Tyri , apud Theodoret. lib. 1. cap. 28.

(1) Ruffin. lib. 1. cap. 16.

IV. Tout étant disposé pour condamner saint Athanase, on livers crimes.

<sup>(</sup>k) Athanal, apolog, contra Arian, pag.

<sup>(</sup>m) Epiphan. haref. 68. num. 17. (n) Ruffin, lib. 1. cap. 17.

Lill H

lui avoit dissimulée, & le joignit pour toûjours à la Communion de saint Athanase. Les autres Evêques (0) d'Egypte insistoient aussi à ne point reconnoître pour juges de leur Archevêque, ceux qui étoient ouvertement déclarez contre lui. Ils récufoient (p) nommément Eusebe, Narcisse, Flaccile, Theognis, Maris, Theodore, Patrophile, Theophile, Macedonius, George, Ursace & Valens. Ils reprochoient (q) à Eusebe de Cesarée son apostasse à George de Laodicée, qu'il avoit été déposé par saint Alexandre. Mais toutes ces remontrances furent sans effet. On proceda contre faint Athanase, & on le pressa de répondre aux accusations formées contre lui, de la part (r) de Jean Archaph, de Callinique de Peluse, d'Ischyras ou Ischiron, tous du parti des Meleciens. Ils l'accusoient d'avoir (f) rompu un vase qui fervoit à la celebration des saints Mysteres; fait mettre plusieurs fois cet Ischyras dans les fers, par Hygin gouverneur d'Egypte, l'accusant faussement d'avoir jetté des pierres aux statues de l'Empereur; d'avoir déposé Callinique, Evêque de Peluse, en haine de ce qu'il ne vouloit point communiquer avec lui, & donné le gouvernement de l'Eglise de Peluse, à un Prêtre nommé Marc, bien qu'il en fût indigne; d'avoir fait garder Callinique par des soldats, de lui avoir fait donner la question, & de l'avoir traduit devant divers tribunaux. Ils attaquoient encore l'ordination de saint Athanase, disant (t) que sept de ceux qui l'avoient élû, étoient coupables de parjure, ayant contrevenu à la convention que tous les Evêques d'Egypte avoient faite de ne point ordonner d'Evêque à Alexandrie, jusqu'à ce qu'il se fût justifié devant eux des crimes, dont il étoit accusé; que-c'est ce qui les avoit obligez à se séparer de la Communion d'Athanase, qui de son côté, avoit eu recours aux voies de fait, ayant fait emprisonner ceux qui lui ayoient résisté. Ils ajoûtoient qu'il avoit commis ( u ) de grandes violences, pendant la fête de Pâque, se faisant accompagner par de Comtes, qui pour obliger les peuples à communiquer avec lui, mettoient les uns en prison, faisoient battre, fouetter & tourmenter les autres. On (x) lût un écrit, qui portoit, que le peuple d'Alexandrie ne pouvoit à cause de lui, se résoudre à s'assembler dans l'Eglise selon la coûtume. On soûtint de nouveau, qu'il avoit coupé le (y) bras à Arsen-

<sup>(</sup>o) Athanas. apolog. cont. Arian. p.195.

<sup>(</sup>q) lbid. pag. 130.

<sup>(</sup>r) Sozomen. lib. 2 cap. 25.

<sup>(</sup>f) Ibidem,

<sup>(1)</sup> Ibid. cap. 17. & cap. 25.

<sup>(</sup>u) Epist. pseudo Synodi Sard.

<sup>(</sup>x) Sozomen. lib. 2. cap. 25,

<sup>(</sup>y) Ibidem.

ne, & violé (z) une Vierge consacrée à Dieu.

V. Saint Athanase, pressé de (4) répondre à tous ces chefs d'accusations, se justifia sur la plûpart, & demanda du tems pour touchant le répondre aux autres. Celles d'Ischyras (b) du Calice rompu, de fait d'Ischyla main coupée à Arsenne, & de la violence faite à une Vierge, furent agitées le plus vivement de toutes dans ce Concile. Mais par un effet de la Providence, le Prêtre Macaire, qu'on disoit avoir rompu le Calice, s'étant trouvé alors à Tyr: & Jean Archaph, celui qui accusoit le Saint d'avoir tué Arsenne, y étant aussi: tous deux servirent à faire connoître l'innocence du Saint & les calomnies de ses ennemis. Ischyras (c) se disoit Prêtre d'un Village de la Mareote, nommé la Paix de Secontarure, & soûtenoit qu'Athanase faisant la visite dans cette contrée, avoit voulu l'interdire; que Macaire, l'un de ses Prêtres, étant venu de sa part dans ce Village, & ayant trouvé Ischyras à l'Autel & offrant le Sacrifice, avoit rompu (d) le Calice, brisé l'Autel, renversé à terre les saints Mysteres, brûlé les livres sacrez, abattu la chair sacerdotale, & démoli l'Eglise jusqu'aux fondemens. Il ne fut pas difficile à saint Athanase de détruire cette accusation. Il fit voir (e) qu'Ischyras n'avoit jamais été Prêtre, n'ayant été ordonné, ni par Melece, puisqu'il ne se trouvoit point (f) dans la liste que Melece avoit donnée à l'Evêque d'Alexandrie, des Prêtres de sa Communion; ni par Colluthe, dont les ordinations avoient été déclarées nulles au Concile d'Alexandrie, où se trouva Osius. Il fit voir ensuite qu'il n'y avoit pas plus de raison à accuser Macaire d'avoir rompu le Calice, & renversé l'Autel sur lequel Ischyras offroit actuellement, puisque le jour qu'il envoya Macaire, n'étoit pas un Dimanche, ni conséquemment un jour d'assemblée pour les Chrétiens; que Macaire trouva Ischyras, non à l'Autel, mais malade au lit dans sa chambre; que le lieu où Ischyras tenoit des assemblées, n'éroit pas une Eglise, mais une petite chambre, appartenante à un orphelin, nommé Ision: qu'étant laïque, il n'avoit point de vases sacrez; enfin qu'en présence de l'Empereur, il n'avoit pu rien prouver, contre le Prêtre Macaire. Saint Athanase ajoûta (g): Depuis, le même Ischyras pressé par les réprimandes de ses

Il le justifie

<sup>(\*)</sup> Ibidem,

<sup>(</sup>a) Ibidem.

<sup>(</sup>b) Theodoret. lib. 1. cap. 30,

<sup>(</sup>e) Socrat. lib, 1. cap. 31.

<sup>(</sup>d) Sozomen. lib. 1. cap. 25.

<sup>(</sup>e) Athanas. apolog. contra Arian. pag. 133. 134. pag. 180. 181. 182.

<sup>(</sup>f) Apud Athanas. apolog. cont. Arian;

parens & les reproches de sa conscience, est venu fondant en larmes, se jetter à mes pieds, & me demander ma Communion. Il m'a donné même une déclaration par écrit, signée de sa main, par laquelle il proteste que ce n'est point de son mouvement, qu'il a parlé contre moi : mais à la suggestion de trois Evêques Meleciens, Isaac, Heraclide & Isaac de Lete, qui l'ont même frappé outrageusement pour l'y contraindre; déclarant au surplus que toute l'accusation est fausse, & qu'il n'y a eu ni Calice brité, ni Autel renversé. Cet écrit (b) que nous avons encore, étoit signé d'Ischyras, & donné en présence de six Prêtres & de sept Diacres, qui y sont nommez.

Députation dans la Ma-Boote.

VI. Toutes ces preuves mettoient la calomnie en évidence. Mais les Eusebiens, qui ne cherchoient que des prétextes de perdre le Saint, persuaderent (i) au Comte Denys, qu'il falloit envoyer à la Maréote, pour avoir des informations plus amples. Saint Athanase & les Evêques d'Egypte s'y (k) opposerent, difant que depuis trois ans, que certe acculation étoit intentée, on avoit eu le loisir d'en chercher toutes les preuves : ils demanderent (1) qu'au moins on n'y envoyât point de personnes suspectes ou recusées. Cette demande ayant paru raisonnable au Comte, on convint (m) que les députez seroient choisis d'un commun consentement. Mais les Eusebiens, sans avoir égard à cette convention, choisirent sécretement pour députez six des plus grands ennemis de saint Athanase, sçavoir Theognis, Maris, Macedonius, Theodore, Urface & Valens, tous gens, les (n) plus méchans & les plus perdus du monde. Les Meleciens ne doutant point que cette députation ne fût ordonnée, avoient quatre (0) jours auparavant envoyé quatre des leurs en Egypte, & le soir même ils dépêcherent des couriers à leurs partifans, dans toute l'Egypte, pour les faire venir dans la Mareote, où il n'y en avoit pas encore, & y assembles les Colluthiens & les Ariens. D'un autre côté, les Eusebiens faifoient signer à chaque Evêque du Concile, leur decret de députation. Les Evêques d'Egypte qui étoient venus à Tyravec saint Athanase, voyant toute cette cabale, firent (p) une protestation: par écrit, adressée à tous les Evêques, par laquelle, après avoir

<sup>(</sup>h Ibidem. (i Ibid. pag. 188. ( A) Ibidein

<sup>(1)</sup> Ibid. pag. 189,

<sup>(</sup>m) Ibidenia.

<sup>(</sup>n) Epift. Synod. Concil. Sardic. apud Athanal. pag. 156. apolog. contra Arianos.

<sup>(</sup>o) Athanal. apolog. cont. Arian. p. 194.

<sup>(</sup>p) Ibid. pag. 195. 196.

représenté la conspiration des Eusebiens, leurs intrigues & leurs violences, ils les exhortent à ne point souscrire à leur decret de députation, n'étant pas convenable que leurs ennemis fussent aussi leurs juges en cette affaire; à ne point entrer dans leurs desseins, & à n'avoir égard qu'à la verité, & non aux menaces de leurs ennemis, & à se souvenir qu'ils rendront compte à Dieu de tout ce qu'ils feront en cette occasion. Ils en firent une seconde & troisième, adressées au (q) Comte Denys, le priant d'empêcher qu'on n'envoyât des députez dans la Mareote, que de leur consentement; qu'on n'entreprît rien de nouveau dans le Concile touchant leurs affaires, & d'en réserver la connoissance à l'Empereur, à qui ils croyoient pouvoir confier la cause de l'Eglise & la justice de leurs droits. Ils ajoùterent qu'ils ont déclaré la même chose aux Evêques orthodoxes. Alexandre de Thessalonique, averti de ce qui se passoit, écrivit au Comte Denys sur le même sujet en ces termes. Je vois (r) une conspiration manifeste contre Athanase: car sans nous rien faire sçavoir, ils ont affecté de députer tous ceux qu'il avoit récusez : quoique l'on eût arrêté qu'il faudroit déliberer tous ensemble, qui on y envoyeroit. Prenez donc garde, que l'on ne précipite rien: depeur que l'on ne nous blâme de n'avoir pas fuivi dans ce jugement les régles de la justice. On craint que ces députez, parcourant les Églises, dont les Evêques sont ici, n'y jettent tellement l'épouvante, que toute l'Egypte en soit troublée; car ils sont tout-à-fait abandonnez aux Meleciens. Le Comte Denys qui respectoit beaucoup Alexandre, qu'il ( f ) appelle le Seigneur & le maître de son ame, fut touché de sa lettre & des plaintes que faisoit Athanase, de la nomination des députez. Il en (t) écrivit aux Eusebiens, les avertissant de prendre garde à ce qu'ils avoient à faire en cette rencontre, & leur représentant, que ce ne seroit pas un petit sujet de blâmer ce qu'ils auroient fait, s'ils n'avoient pas le suffrage d'Alexandre, dont il leur envoyoit la lettre : car ce Prélat étoit un des principaux de l'Eglise, & par son antiquité, & par la dignité de son siege qui le rendoit Metropolitain de la Macedoine.

VII. Les Eusebiens qui ne suivoient d'autres régles dans toute cette procedure que leur volonté, n'eurent d'égard, ni aux re- dans la Ma-

Information

<sup>(</sup>q) Ibid. pag. 196. (r) Apud Athanas. apolog. contra Arian. pag. 197.

<sup>( )</sup> Ibidem.

montrances du Comte Denvs & d'Alexandre, ni aux protestations des Evêques d'Egypte, contre la nomination des députez. Ceux ci partirent pour la Mareote, emmanant (u) avec eux Ischyras, qui étoit l'accusateur, afin qu'il sut présent à l'information : ce qui étoit une nouvelle injustice. Philagra, Prefet d'Egypte (x), s'y rendit avec eux, accompagné de ses Officiers & de ses soldats. C'étoit un homme de mauvaises mœurs, qui adoroit ouvertement les idoles, & grand ennemi de l'Eglife, mais favorable aux Eusebiens. Ses soldats étoient aussi payens. Etant arrivez dans la Mareote, ils logerent chez Ischyras, & firent leurs informations dans sa maison, & n'y ayant d'autres témoins qu'eux-mêmes, avec l'accusateur & le Préset Philagra. Les Prêtres d'Alexandrie & de la Mareote, demanderent d'y être prétens, s'offrant de les instruire de la verité: mais on les chassa avec injures. On recut la déposition des Ariens, & des parens d'Ischyras. On ouit même en témoignage des Catechumenes (y), des Juifs & des Payens, quoiqu'il fût question d'une affaire dont ils ne pouvoient avoir connoissance, & dont il n'étoit pas permis de parler devant eux, suivant la discipline de l'Eglise. Et quoique les députez ne recussent pour témoins, que ceux qu'ils jugeoient propres à favoriser leurs desseins, ils les intimidoient encore par leurs menaces & par la crainte de Philagra ; ils leur marquoient par signe ce qu'ils avoient à répondre: & lorsqu'ils refusoient de dire ce qu'on souhaitoit, les soldats les y contraignoient par force de coups & d'outrages. Nonobstant toutes ces violences, les témoins déposerent qu'Ischyras (z) étoit malade dans sa chambre & couché, lorsque Macaire entra chez lui; que ce jour n'étoit pas un Dimanche, & qu'il n'y avoit point eu de livres brûlez. Les Catechumenes (a) que l'on interrogea, où ils étoient lorsque Macaire renversa la table sacrée, répondirent qu'ils étoient dans l'assemblée: & cette réponfe seule, découvrit l'imposture de ceux qui accusoient Macaire d'avoir renversé l'Autel pendant qu'Ischyras y offroit les saints Mysteres, puisque les Carechumenes auroient dû dans ce tems-là être hors de l'assemblée. Le peu de succès de ces informations obligea les députez d'en cacher les (b) actes

(y) Ibid. pag. 198. 135-

cedens mensam subvertis? Ressonderunt illi: Intus eramus. Non ergo sieri tum poteras oblatio: si quidem Catechumeni intus erans. Athanal. ibid. pag. 198.

(b) Athanal. apolog. cons. Arian. p. 199.

autant

<sup>(</sup> u ) Athanas, apolog. cont. Arian. p. 135.

<sup>(</sup>z) Ibid. pag. 198. 199.
(a) Cum Catechumenos interrogarens;
whinam, atentes, eratis quando Macarius ac-

autant qu'ils purent. Ils n'en firent délivrer qu'une expedition, & défendirent au Greffier d'en donner des copies. Mais dans la suite ils devinrent publics, ayant été contraints eux-mêmes de les envoyer au Pape Jule, (c) qui en donna communication à saint Athanase. Le Greffier qui avoit servi dans cette information vivoit (d) encore, lorsque saint Athanase en écrivoit la re-

lation vers l'an 350.

VIII. Les Ecclesiastiques d'Alexandrie & de la Mareote, qui Protestations n'avoient pû obtenir d'assister à cette procedure, protesterent du Clergé d'Egypte conpar écrit contre tout ce qu'on y avoit fait. La protestation du tre les infor-Clergé de la Ville d'Alexandrie, étoit signée de seize Prêtres mations de la & de cinq Diacres, & adressée aux Evêques députez: ils leur disoient (e): "Vous deviez en venant ici, amener avec vous » le Prêtre Macaire, comme vous ameniez son accusateur: car » c'est l'ordre des jugemens, suivant les saintes Ecritures, que Ac.xxv.162 "l'accufateur paroisse avec l'accusé. Mais puisque vous n'avez » pas amené Macaire, & que notre réverendissime Evêque Atha-» nase, n'est pas venu avec vous; nous vous avons priez, que du » moins, nous pussions assister à la procedure, afin que notre » présence la rendit plus authentique, & que nous y pussions dé-" ferer. Vous nous l'avez refusé, & vous avez voulu agir seuls » avec le Prefet d'Egypte & l'accusateur: c'est pourquoi nous dé-» clarons que nous prenons un mauvais fonpçon de cette affaire, » & que votre voyage nous paroît une conspiration. Nous vous » donnons donc cette lettre, qui servira de témoignage à un ve-» ritable Concile: afin que tout le monde sçache que vous avez » fait ce que vous avez voulu en l'abience d'une des parties, & » que votre unique dessein a été de nous surprendre : nous en » avons donné copie à Pallade, Curieux (f) de l'Empereur, de " peur que vous ne la cachiez. Car votre conduite nous oblige » à nous défier & à aser de précaution avec yous. » Tous les Prêtres & tous les Diacres de la Mareote, adresserent une semblable protestation au Concile de l'Eglise Catholique, pour faire connoître les choses comme ils les avoient vues de leurs yeux. Ils y (g) déclaroient qu'Ischyras n'avoit jamais été du nombre des Ministres de l'Eglise; que quoiqu'il prétendit avoir

(g) Athanas, apolog. contra Arian. pag,

Kkkk

<sup>(</sup>c) Ibidem.

<sup>(</sup>d) Ibidem. (e) Ibid pag. 189.

<sup>(</sup>f) On appelloit Curieux, certains Conwoleurs qui avoient l'œil sur les voitures

Tome IV.

publiques, & en general sur tout ce qui regardoit le service de l'Empereur. Fleuri, heft. Ecclef. lev. 11. num. 51. pag. 229.

été ordonné par Colluthe, personne excepté ses parens, n'avoît reconnu son ordination; qu'ayant voulu se faire passer pour Prêtre au Concile d'Alexandrie, il avoit été réduit à la communion laïque en présence d'Osius; que jamais il n'avoit eu d'Eglise dans la Mareote, où on ne l'avoit pas même regardé comme Clerc; que tout ce que l'on disoit du Calice rompu & de l'Autel renversé par Athanase, ou par quelqu'un de ceux qui l'accompagnoient dans le cours de ses visites, étoit une pure calomnie; ce dont ils prenoient Dieu à témoin. Ils ajoûtoient: " Nous rendons ce témoignage, parce (h) que nous n sommes tous avec notre Evêque, quand il visite la Mareote; » car il ne fait jamais ses visites seul, mais avec tous nous autres » Prêtres & les Diacres, & beaucoup de peuple : » Et ensuite : Les » députez prévoyant que les embuches qu'ils dreffoient à Atha-» nase notre Evêque, seroient découvertes, ils ont sait dire ce » qu'ils ont voulu aux Ariens, & aux parens d'Ischyras: mais » aucun des Catholiques de la Mareote, n'a rien dit contre l'E-» vêque. " Ils finissoient ainsi leur protestation : » Nous voudrions betous vous aller trouver, mais nous avons cru qu'il suffisoit d'y » envoyer quelqu'un des nôtres avec ces lettres. » L'acte étoit signé de quinze Prêtres & de quinze Diacres, mais sans date, de même que celui du Clergé d'Alexandrie. Ils en adresserent un autre au Préfet (i) Philagra, à Pallade le Curieux, & à Antoine Biarque (k), Centenier des Préfets du Prétoire, datée du Consulat de Jules Constantius & de Rusin Albin, le dixiéme du mois Egyptien Thot, c'est-à-dire, le septiéme de Septembre de l'année 335. Il n'est point si détaillé que les précedens; & ils n'y insistent (1) que sur le fait d'Ischyras, qu'ils disent n'avoir jamais été Prêtre, & n'avoir point eu d'autre lieu pour tenir des assemblées, que la petite maison d'un orphelin, nommé Ision. Ils les conjurent au nom de Dieu, de Constantin & des Césars ses enfans, de donner avis de tout cela à l'Empereur.

S. Athanase résure les autres calomnies dont on le chargeoit. IX. Pendant que ces choses se passoient dans la Mareote, on poursuivoit à Tyr les autres chess d'accusation contre saint Athanase. Les Evêques qui l'avoient accusé d'avoir violé une Vierge

<sup>(</sup>h) Nos scilices hoc sestamur qui non procul Episcopo sumus, sed Mareotem perlustransem omnes comitamur: neque enim solus unquam est, sed nos omnes Presbyteri, Diaconi, populasque frequens loca visitandi adsumus. Ibidem.

<sup>(</sup>i) Ibid. pag. 192.

<sup>(</sup>h) Le Biarque étoit un Intendant des vivres.

<sup>(1)</sup> Apud Athanas. apolog. contra Arian.

consacrée à Dieu, firent (m) paroître au milieu de l'assemblée une femme debauchée, qui commença à crier qu'elle avoit voué à Dieu sa virginité, mais qu'ayant logé chez elle l'Evêque Athanase, il avoit abusé d'elle, malgré sa résistance. Saint Athanase qui étoit averti, avoit concerté avec un de ses Prêtres nommé Timothée, ce qu'ils devoient faire. Les juges lui avant donc ordonné de répondre à cette accusation, il se tut: feignant que cela ne le regardoit pas. Mais Timothée qui étoit entré avec lui, prenant la parole dit à cette femme : Quoi vous prétendez que j'ai logé chez vous, & que je vous ai deshonorée? Alors cette femme criant plus haut qu'auparavant, & étendant la main vers Timothée, & le montrant au doigt: Oui, c'est vous-même, lui dit-elle, qui m'avez fait cet outrage: & ajoûta tout ce qu'une femme qui n'a point de pudeur peut avancer en pareille occasion. Une accusation si mal concertée & si bien détruite, couvrit de confusion ceux qui en étoient les auteurs. Saint Athanase vovant qu'ils faisoient sortir cette semme, demanda qu'elle fut arrêtée & mise à la question, pour informer contre ceux qui l'avoient subornée. Mais les accusateurs s'écrierent qu'il y avoit des crimes de plus grande importance à examiner, dont il n'étoit pas possible à Athanase de se justifier. qu'il ne falloit que des veux pour l'en reconnoître coupable : il produisirent à l'heure même, la boëte dans laquelle ils conservoient depuis long-tems une main dessechée: & s'adressant à saint Athanase: Voilà, sui dirent-ils, en montrant cette main, votre accusateur, voilà la main droite de l'Evêque Arsenne: c'est à vous à dire comment & pourquoi vous l'avez coupée? A la vûe de cette main, il s'éleva de grands cris dans l'assemblée: les uns croyant que le crime étoit veritable, les autres ne doutant point qu'il ne fût faux. L'acculé avant obtenu de fes juges un peu de silence, demanda s'il y avoit quelqu'an de la compagnie qui connut Arsenne. Plusieurs avant répondu qu'ils l'avoient connu particulierement, faint Athanase demanda un de ses domestiques, & lui donna ordre de l'aller querir; car la Providence l'avoit amené à Tyr, & saint Athanase le tenoir caché dans sa maison. Quand il sut entré, il le montra à l'assemblée, lui faisant lever la tête & disant : Est-ce là cet Arsenne que j'ai tué, & à qui j'ai coupé une main après sa mort; cet homme que l'on a tant cherché? Ceux qui le connoissoient

<sup>(</sup>m) Sozomen. lib. 2. cap. 25. Theodoret. lib. 1. cap. 30. Russiu. lib. 1. cap 17.

furent extrêmement surpris de le voir : les uns, parce qu'ils le croyoient mort; les autres, parce qu'ils le croyoient éloigné; car Arsenne n'avoit point paru depuis la premiere accusation, & il étoit venu secretement à Tyr trouver saint Athanase. Arsenne s'étoit présenté à l'assemblée, couvert de son manteau, ensorte que ses mains ne paroissoient point. Saint Athanase en découvrit une en levant un côté du manteau; on attendoit s'il montreroit l'autre, lorsqu'il tira un peu Arsenne par derriere, comme pour lui dire de s'en aller: mais aussitôt il leva l'autre côté du manteau, & découvrit l'autre main. Alors il s'adressa à tout le Concile & dit : Voilà Arsenne avec ses deux mains : Dieu ne nous en a pas donné davantage : c'est à mes accusateurs à chercher où pourroit être placé la troisiéme; ou à vous à examiner d'où vient celle que l'on vous montre. Les accusateurs & les juges qui étoient complices de leur perfidie, s'écrierent qu'Athanase étoit un magicien, qui par ses prestiges, avoit trompé les yeux de l'assemblée : ils se jetterent sur lui en furie, & ils l'auroient mis en pieces, si ceux (n) que l'Empereur avoit envoyez au Concile, pour maintenir le bon ordre, ne l'eussent sauvé de leurs mains: pour plus grande sûreté, ils le firent embarquer la nuit suivante sur un vaisseau, qui le conduisit à Constantinople.

S. Athanale fe fauve de Tyr. Il est depote par le Concile, qui ferit par tout contre lui,

X. Il étoit déja sorti de Tyr, lorsque les députez de la Mareote y revinrent: & quoique par les informations qu'ils rapporterent, il ne sût convaincu d'aucun crime, les Eusebiens ne laisserent pas de faire prononcer contre lui une sentence de déposition, avec défense de demeurer dans Alexandrie, depeur que sa (o) présence n'y excitât des troubles & des séditions. Plusieurs Evêques souscrivirent à ce jugement. Mais quelquesuns (p) le resuserent, entre autres Marcel d'Ancyre. Le Concile donna avis (q) de la déposition d'Athanase à l'Empereur, & à tous les Evêques, les avertissant de ne le pas admettre dans leur Communion, & de ne pas même communiquer avec lui par lettres. Ils alleguoient pour raisons de sa condamnation, que l'année précedente il avoit resusé de se trouver au Concile que l'Empereur avoit sait assembler à Césarée, à cause de lui, qu'il étoit venu à Tyr avec une grande escorte, & avoit excité

<sup>(</sup>n) Sozomen, lib. 2. cap. 25. Theodor. (p) Ibidem. (d) Sozomen, ibid. (q) Ibidem.

du trouble & du tumulte dans le Concile, tantôt refusant de se justifier des crimes dont on l'accusoit, tantôt disant des injures à chaque Evêque en particulier, quelquefois refusant de leur obéir & de se soumettre à leur jugement. Ils ajoûtoient qu'il étoit suffisamment convaince par les informations faites dans la Mareote, d'avoir brisé un Calice, & ils citoient pour témoins Theognis & les autres députez. Ils marquoient (r) aussi en peu de mots les autres crimes dont ils vouloient qu'il fût coupable, ne rougissant pas même de lui attribuer encore la mort d'Arsenne. C'est ainsi que publiant ces calonnies par toute la terre, ils engagerent les autres Evêques dans leur prévarica-

tion, par l'autorité de l'Empereur.

XI. Le Concile, avant que de se séparer, reçut ( f ) à la Communion de l'Eglise Jean Archaph, chef des Meleciens, avec de Tyr reçoit tous ceux de son parti, en les conservant tous dans leurs degrez à la Commud'honneur, ajoûtant même qu'on les avoit injustement perse-nion de l'Ecutez. Ils y admirent aussi Arsenne (1) qui avoit autrefois été glite. Il donne de la secte des Meleciens. Socrate qui rapporte ce fait, ajoûte nom d'Evêque cet Arsenne souscrivit à la condamnation de saint Athanase, que. en qualité d'Evêque de la Ville des Hypselites; ensorte que celui qu'on disoit avoir été mis à mort parsaint Athanase, se trouva viyant pour le déposer. Mais nous ne voyons pas que saint Athanase, ni le Concile d'Alexandrie, reprochent aux Eusebiens une si étrange absurdité, & il paroît hors de vrai-semblance, qu'ils ayent fait souscrire à la condanmnation de saint Athanase, un homme, qu'ils faisoient passer pour mort dans l'acte de ce jugement. On (u) écrit, qu'il est bien plus probable, qu'Arsenne ne se sépara jamais de la Communion & de l'interêt de saint Athanase, depuis qu'il s'y fut une fois attaché. Ischyras reçût aussi dans le Concile la récompense de ses calomnies. Les Eusebiens lui donnerent (x) le nom d'Evêque, & ils obtinrent de l'Empereur, que le Trésorier general de l'Egypte lui seroit bâtir une Eglise à Secontarure, en la place de celle qu'ils prétendoient avoir été détruite par saint Athanase. Ils étoient encore tout prêts de recevoir Arius à la Communion de l'Eglise, mais ils n'en eurent pas le loisir; l'Empereur leur ayant ordonné de sortir (y) de Tyr, dans le moment qu'ils alloient faire cette nouvelle playe à la discipline de l'Eglise.

Le Concile

Kkkk iij

<sup>(</sup>r) Socrat. lib. 1. cap. 32, (f) Sozomen. lib. 2. cap. 25,

<sup>(</sup>t) Socrat. lib. 1. cap. 32. (11) Tillemont. hift. Eccl. tom. 8. p.666,

<sup>(</sup>x) Athanas. apolog. contra Arian. pag. 137. 157. 160. 200.

<sup>(</sup>y) Euleb. de vita Conft. lib. 4. cap. 43.

## 630 CONCILIABULE DE JERUSALEM. CHAP. XVIIL

3. Athanafe se plaint à l'Empereur du jugement renà Tyr. Il demande un time.

XII. Ce Prince n'étoit pas à Constantinople, lorsque saint Athanase y arriva, mais il y vint quelque tems après. Comme il entroit (z) dans la Ville, le Saint se présenta à lui, dans le du contre lui dessein de se plaindre des violences de ses ennemis, & lui demanda audience. Constantin ne le reconnoissant pas, la lui re-Concile légi- fusa d'abord : mais ayant sçu de ceux de sa suite, qui il étoit, & l'injustice qu'il avoit soufferte, il la lui accorda. Saint Athanase lui représenta la mauvaise conduite du Comte Denys dans le Concile de Tyr; les moyens iniques dont ses ennemis & ses juges s'étoient servis pour l'opprimer, & le supplia de faire assembler un (a) Concile legitime. L'Empereur le refusa, aimant mieux se persuader (b) qu'Athanase vouloit le tromper, que d'accuser ses juges d'injustice : & peu s'en fallit qu'il ne le fit chasser de devant lui. Le Saint sans s'émouvoir, lui dit en hausfant sa voix: Le Seigneur jugera entre vous & moi, puisque vous vous joignez à ceux qui m'oppriment par leurs calomnies. Il ajoûta avec la confiance que lui donnoit la justice de sa cause: Qu'il ne lui demandoit point de grace, mais seulement, qu'il fit venir (c ceux qui l'avoient condamné, afin qu'il pût se plaindre en leur présence des maux qu'ils lui avoient fait souffrir, & l'avoir lui-même (d) pour juge des crimes dont ils l'accufoient. Cette demande parut juste & raisonnable à Constantin: c'est pourquoi il écrivit (e) aux Evêques qui avoient composé le Concile de Tyr, de venir sans délai à Constantinople, lui rendre raison de leur jugement.

Conciliabule de Jerusalem e : 335. Il recoit Arius à la Communion de l'Eglise.

XIII. Ils étoient à Jerusalem pour la dédicace de l'Eglise du Saint Sepulchre, lorfque cette lettre leur fut rendue : ils y avoient trouvé un grand nombre d'autres Evêques, que Constantin y avoit fait venir de tous côtez, pour rendre cette ceremonie plus auguste. Arius y étoit (f) venu lui-même avec une confession de soi, qu'il avoit présentée à l'Empereur, & dont ce Prince avoit été satisfait, ne prenant pas garde que le mot de Consubstantiel n'y étoit point; qu'au contraire, il y étoit rejetté sous le nom general de paroles superflues, qu'il disoit avoir retranchées, pour ne s'en tenir qu'à ce qui étoit dans les faintes Ecritures. Il étoit encore muni d'une lettre, par laquelle Con-

<sup>(</sup>z) Athanaf. apolog. cont. Arian. p. 202.

<sup>(</sup>a) Idem, ibid. pag. 131. (b) I piphan. herej. 68. num. 2.

<sup>(</sup>c) Athanas. apolog. cont. Arian. p. 202.

<sup>(</sup>d) 11 id. gag. 131.

<sup>(</sup>e) Ibidem, pag. 132. & Socrat. lib. T.

cap. 34. (f) Socrat. lib. 1. cap. 25. Sozomen. lib. 2. cap. 27.

#### CONCILIABULE DE JERUSALEM, CHAP, XVIII, 621

frantin qui le croyoit revenu de bonne foi à la décision du Concile de Nicée, prioit les Evêques affemblez à Jerufalem, d'éxaminer sa profession de foi, & de juger en sa faveur, s'il paroissoit orthodoxe, & calomnié par envie. Les Eusebiens ravis de trouver cette occasion, qu'ils cherchoient depuis long-tems, recurent Arius à la Communion de l'Eglife, avec le Diacre Euzoïus, & tous ceux de son parti. La lettre (e) Synodale qu'ils écrivirent à cet effet, étoit adressée à l'Eglise d'Alexandrie, aux Evêques de l'Egypte, de la Thebaïde, de la Libye & à tous les Evêques, les Prêtres & les Diacres de tout le monde, en ces termes : » Nous avons été comblez de joie par les lettres que » l'Empereur nous a écrites, pour nous exhorter à bannir de l'Esiglife de Dieu, l'envie qui avoit séparé depuis si long-tems les membres de Jefus - Christ . & de recevoir avec un comr de · charité, ceux du parti d'Arius. L'Empereur rend témoignage à » la pureré de leur foi , dont il est informé , non-seulement par le » rapport d'autrui, mais pour les avoir ouis lui-même par leur » bouche, & avoir vû leur confession de foi par écrit, qu'il nous » a envoyée au bas de fes lettres, & que nous avons tous recon-» nue être orthodoxe & Ecclefiastique. Nous croyons que cette » réunion vous remplira de joie : lorfque vous recevrez vos freo res, vos peres, vos propres entrailles. Car il ne s'agit pas feu-» lement des Prêtres du parti d'Arius, mais de toute la multitu-» de , qui étoit féparée de vous à leur occasion. Puis donc que » vous ne pouvez douter qu'ils n'ayent été reçus par ce faint Con-» cile, recevez-les avec un esprit de paix : d'autant plus que leur "confession de foi montre clairement qu'ils conservent la tra-» dition & la doctrine Apostolique , reçue universellement de » tout le monde. » La confession de foi d'Arius, que les Evêques du Concile de Jerusalem déclament orthodoxe, supprimoit comme nous l'avons remarqué, le mot de Consubstantiel, & ne disoit rien touchant la divinité du Fils, que cet heresiarque ne put expliquer d'une maniere conforme à ses erreurs. La voici telle qu'il la présenta à l'Empereur : " ( b ) A Constantin, notre " Maitre, très-pieux & très-cheri de Dieu , Arius & Euzoius : fui-» vant vos ordres Seigneur, nous exposons notre foi, & nous déo clarons par écrit devant Dieu, que nous & ceux qui font avec " nous , croyons comme il s'ensuit : C'est à sçavoir , en un seul

<sup>(</sup>g) Apud Athanal. apolog. comt. Arian, (b) Apud Socrat. lib. 1. cap. 16. pag. 199. & lib. de Synodis, pag. 734.

### 632 CONCILIABULE DE JERUSALEM. CHAP. XVIII.

Dieu, Pere toutpuissant; & en notre Seigneur Jesus-Christson » Fils, produit de lui avant tous les siècles, Dieu Verbe, par qui » tout a été fait au Ciel & sur la terre. Qui est descendu, s'est in-» carné, a souffert, est ressuscité & monté aux Cieux, & doit » encore venir juger les vivans & les morts: Et au Saint-Esprit. » Nous croyons la réfurrection de la chair, la vie éternelle, le » Royaume des Cieux : & en une seule Eglise Catholique de "Dieu, étendue d'une extrémité à l'autre. C'est la foi que nous » avons prise dans les saints Evangiles, où le Seigneur dit à ses "Disciples: Allez, instruisez toutes les nations; & les baptisez au " nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Esprit. Si nous ne croyons » pas ainsi, & ne recevons pas veritablement le Pere, le Fils & le " Saint-Esprit, comme route l'Eglise Catholique, & comme l'en-» seignent les Ecritures, que nous croyons en toutes choses: » Dieu est notre juge, & maintenant & au jugement sutur. C'est 2º pourquoi nous vous supplions, très-pieux Empereur, puisque " nous sommes enfans de l'Eglise, & que nous tenons la foi de "l'Eglise & des saintes Ecritures; que vous nous fassiez réunir » à l'Eglise notre Mere, en retranchant toutes les questions & » les paroles superflues. Afin qu'étant en paix avec l'Eglise, nous » puissions tous ensemble, faire les prieres accoutumées, pour la » prosperité de votre empire & de votre famille.

Lettres du Concile de Jerufalem à l'Eglife d'Alexandrie & à l'Empereur.

XIV. Outre la lettre Synodale, les Evêques du Concile en écrivirent une particuliere à l'Eglise (i) d'Alexandrie, pour lui marquer qu'Athanase étoit déposé, & Arius reçu à la Communion de l'Eglise. Ils informerent l'Empereur (k; des mêmes saits: & parce que Marcel d'Ancyre n'avoit pas voulu souscrire à ce qu'ils avoient sait dans le Concile de Tyr, ni se trouver à celui de Jerusalem, de peur de prendre part à la réception d'Arius; ils lui sirent un crime auprès de (l) Constantin, de ce qu'il ne s'étoit point trouvé à la dédicace de l'Eglise du Saint Sepulchre: comme si en cela il eût eu dessein de lui faire injure. Ils le citerent pour comparoître au Concile de Jerusalem, l'accusant d'avoir (m) enseigné des erreurs, dans un livre qu'il avoit composé contre un Sophiste natif de Cappadoce, nommé Astere. Mais le Concile ayant été rompu avec précipitation, par l'ordre que les Evêques avoient reçû de revenir à Constantinople,

<sup>(</sup>i) Socrat. lib. 1. cap. 33. (k) Ibidem.

<sup>(1)</sup> Sozomen. lib. 2. cap. 33.

<sup>(</sup>m) Socrat. lib. 1. c. 36. & Sozomen; lib. 2. cap. 33.

pour rendre raison du jugement prononcé à Tyr contre saint Athanase, ils s'y rendirent, mais seulement au nombre de six, quoique l'Empereur les eût mandez tous expressément, les

autres s'en retournerent dans leurs Eglises.

XV. Ces six Evêques étoient, les deux (n) Eusebes, Theo- Conciliabile gnis, Patrophile, Ursace & Valens. Quand ils furent arrivez à Constantinople, ils ne parlerent, ni du Calice (o) rompu, ni contre Marcel d'Arienne, prévoyant bien qu'ils auroient peine à faire valoir d'Ancyre. ces anciennes calomnies, si souvent détruites: mais ils en inventerent une nouvelle plus capable que les autres d'irriter l'Empereur contre saint Athanase. Ils l'accuserent (p) d'avoir menacé d'empêcher à l'avenir que l'on ne transportat du bled d'Alexandrie à Constantinople. Constantin, qui avoit (q) fait mettre en piéces le Philosophe Sosopatre sur le soupçon d'un crime semblable, crut leur accusation veritable, & entra dans une colere étrange contre le Saint. Cinq Evêques d'Egypte qui étoient dans la chambre (r) avec Athanase, sçavoir Adamance (f), Anubien, Agathamnon, Arbethion & Pierre, qui tous avoient foutenu son innocence dans le Concile de Tyr, & qui apparemment l'avoient suivi lorsqu'il se retira à Constantinople, surent témoins ( ) tant de l'acculation des Eusebiens, que des menaces que lui sit l'Empereur en cette occasion. Le saint Evêque (u) gémit, & protesta que cette accusation étoit fausse: Car, disoit-il, comment aurois-je un tel pouvoir, moi qui ne suis qu'un simple particulier & un homme pauvre? Mais Eusebe de Nicomédie ne craignant pas de soutenir publiquement la calomnie, jura qu'Athanase étoit riche, puissant & capable de tout. Constantin ajoûta foi (x) à ces discours; & croyant faire grace à Athanase de ne le pas condamner à mort, il se contenta de l'éxiler, & le relegua à Tréves, qui étoit alors la capitale des Gaules. Les Eusebiens ayant obtenu ce qu'ils souhaitoient, poursuivirent l'accusation qu'ils avoient commencée à Jerusalem contre Marcel d'Ancyre, l'un des défenseurs de saint Athanase. Il y avoit alors à Constantinople un grand nombre d'Evêques assemblez de diverses provinces: de (y) Pont, de Cappadoce, d'Asie, de Phry-

de Constantinople en 336.

LILL

<sup>(</sup>n) Euleb. lib. 4. de vita Confl. cap. 46. Socrate y joint Maris de Chalcedoine. Socrate lib. 1. cap. 35.

<sup>(</sup>o) Athanas. apolog. com. Aruan. p. 132. (p) Ibid. & Socrat. lio. 1. cap. 35.

<sup>(</sup>q) Eunapius , m Aedefio , pag. 37.

<sup>(</sup>r) Athanal. ubi supra.

Tome IV.

<sup>(</sup>f) Socrat. ubi suprā. (1) Athanaf, ubi juprà. (u) Il idem.

<sup>(</sup>x) Theodoret. lib. 1. c. 31. & Socrat. ish. 1. cap. 35.

<sup>(</sup>y) Euleb. ub. 2. contra Marcell. cap. 45pag. 55.

gie, de Bithynie, de Thrace, & d'autres parties de l'Europe, par ordre (z) de Constantin. Saint Alexandre, Evêque de Constantinople, prévoyant que les suites de ce Concile ne pouvoient qu'être funestes à l'Eglise, fit tous (a) ses essorts pour empêcher qu'il ne se tînt, ou le dissiper: mais inutilement. Le livre de Marcel d'Ancyre contre le sophiste Astere, y fut éxaminé; les Evêques, qui la plûpart tenoient le parti d'Arius, crurent y trouver qu'il y enseignoit tellement l'unité de la nature divine, qu'il nioit la distinction des personnes : ainsi prétendant (b) l'avoir convaincu de Sabellianisme, ils lui dirent anathême, le déposerent, & mirent à sa place Basile, qui passoit pour éloquent & capable d'instruire. Ils dresserent (c) en même-tems une exposition de leur foi, opposée aux erreurs qu'ils attribuoient à Marcel, & l'envoyerent aux Evêques d'Orient, pour leur faire connoître en quel sens ils avoient reçû celle de Nicée. Ils renouvellerent de cette sorte des questions & des disputes qui étoient comme assoupies. Mais leur principal dessein dans ce Concile, étoit de rétablir entierement Arius dans la Communion de l'Eglise; car il paroît que les Evêques qui n'étoient point de leur complot, n'avoient eu aucun égard à ce qu'on avoit fait pour cet heresiarque dans le Concile de Jerusalem. Ils tâcherent d'abord d'obtenir de faint Alexandre qu'il l'admît à la Communion Ecclesiastique, & voyant qu'ils ne pouvoient le gagner par leurs fausses raisons ni par leurs prieres, ils le menacerent de le déposer lui-même, si dans un certain tems il ne recevoit Arius. Celui-ci s'étoit rendu à Constantinople par ordre de Constantin. Ce Prince, à qui les Eusebiens avoient persuadé qu'il tenoit la saine doctrine, le fit venir à son palais, voulant s'assurer par lui-même de la verité. Il lui demanda s'il suivoit la foi de Nicée & de l'Eglise Catholique: Arius répondit qu'oui. Constantin lui demanda sa profession de foi par écrit: Arius la lui donna aussitôt. Mais ce fourbe avoit eu soin de supprimer les termes impies qui l'avoient fait anathematiser dans le Concile de Nicée, & de cacher (d) le venin de son heresie sous la simplicité des paroles de (e) l'Ecriture fainte. Constantin lui demanda s'il n'avoit point d'autre créance, & ajoûta: Si vous (f) parlez fincerement, vous ne devez pas

(b) Socrat. lib. 1. cap. 36.

<sup>(2)</sup> Ruthn. lib. 1. cap. 12. & Concil. Alexand. in epift. Synodica, apud Athanaf. apolog. contra Arian. pag. 132.

<sup>(</sup>a Sozomen. lib. 2. cap. 19.

<sup>(</sup>c) Sozomen. lib. 2. cap. 31. (d , Apud Athanal. epift. ad Scrapion ,

e) Athan. epift. ad Epifc. Libya, p. 289. (f) Ibidem.

craindre de prendre Dieu à témoin de la verité: mais si vous faites un faux serment, vous devez craindre la vengeance divine. Arius jura qu'il n'avoit jamais pensé, ni dit, ni écrit autre chose que ce qui étoit dans son papier, & qu'il n'avoit point tenu les erreurs (g) pour lesquelles on l'avoit condamné à Alexandrie. On dit (b) que cet hereliarque ayant sous son bras une profession de foi où étoit la veritable doctrine, & en main celle de Nicée qu'il prélentoit à Constantin, il rapportoit à la premiere le serment de ne croire autre chose que ce qui y étoit contenu. L'Empereur trompé par ce serment manda l'Evêque Alexandre. & lui ordonna (1) de recevoir Arius à la Communion, disant qu'il falloit tendre la main à un homme qui cherchoit à se sauvec Ce saint Evêque allegua diverses raisons pour s'en excuser; mais l'Empereur les rejetta avec colere Saint Alexandre se retira sans lui répondre & accablé de douleur. Comme il s'en retournoit, il fut rencontré par les Eusebiens accompagnez d'A. rius, qu'ils avoient pris à la fortie du palais. Ils vouloient (k) à l'heure - même le faire entrer dans l'Eglife, mais faint Alexandre s'y opposa. Eutebe de Nicomédie le voyant infléxible, lut dit: Si (1) vous ne voulez pas le recevoir de gré, je le ferai entrer demain avec moi des le point du jour; & comment l'empêcherez-vous? Le faint vieillard eut (m) recours à Dieu, & Dieul'exauça. C'étoit le Samedi sur les trois heures après midi, & le lendemain Dimanche (n) étoit le jour pris pour faire entrer Arius dans l'Eglife. Celui-ci se comptant déja pour rétabli, se répandit en mille discours vains & impertinens, lorsque le Samedi même, vers le coucher du soleil, il le sentit tout d'un coup pressé de quelque necessité naturelle. Il étoit (0) alors près de la place de Constantin, où étoit la grande colomne de porphyre. Ayant demandé s'il n'y avoit point là auprès que que commodité publique, on lui en montra une & il s'y en alla, laissant à la porte un valet qui le suivoit. Là, tombant tout à coup en défaillance, il vuida en même-tems les boyaux, les intestins, le sang, la rate & le foie, & mourut crevé (p) par le milieu du corps comme sudas. Le bruit s'en étant répandu dans toute la ville.

<sup>(</sup>g) Idem, epist. ad Serapion. pag. 341. (h, Socrat. lib. 1. cap. 33.

<sup>(1)</sup> Theodoret. lib. 4. harenc. fabular.

<sup>(</sup> k ) Athanal. epift. ad Serapion. pag. 341. (1) Epiphan, haref. 68, num. 5.

<sup>(</sup>m) Apud Athanal. epift. ad Serapion.

n) Epiphan. haref. 68. num. 5.

<sup>(</sup>o Socrate l.b. I. cap 3h. (p) Epiphan. ubi suprà. Athana . epist.

ad Serapion, pag. 341. O epil. ad Epilop. Linya , pag. 209.

<sup>(9)</sup> Socrat. ub. 1. eug. 38.

les Fidéles accoururent à l'Eglise remercier Dieu d'une protection si visible en faveur de la verité. Constantin reconnut avec étonnement la vengeance si prompte que Dieu avoit tirée de ce parjure; & il s'attacha (q) plus que jamais à la foi de Nicée, à qui, selon qu'il le disoit lui-même, Dieu avoit rendu témoignage par cet accident: mais il n'ouvrit point les yeux sur l'innocence de saint Athanase, & ne le rappella point de son éxil.

Conciliabule de Constant;nople contre Paul Eveque en 338. ou 339-

XVI. Mais après la mort de ce Prince, Constantin le jeune fon fils rappella (r) les Evêques éxilez, & les renvoya à leurs Eglises vers le milieu de l'an 338. La même année mourut saint de cette ville, Alexandre de Constantinople, âgé de quatre-vingt-dix-huit ans. On lui donna pour successeur Paul, originaire de Thessalonique ( /), qui, quoique encore jeune, avoit la prudence des personnes les plus âgées, & joignoit à beaucoup de capacité une vie fort exemplaire. Les Ariens qui avoient repris vigueur à la mort de saint Alexandre, firent tous leurs efforts pour faire élire en sa place Macedonius, plus âgé & plus habile pour les affaires du dehors que-Paul, mais qui n'avoit pas tant de vertu. Mais les Catholiques l'emporterent, & Paul fut ordonné Eyêque de Constantinople dans l'Eglise de la Paix, qui étoit alors la Cathedrale. Macedonius forma (t) d'abord quelque accusation contre lui; mais en ayant reconnu lui-même la fausseré, il l'abandonna & communiqua avec Paul, servant sous lui en qualité de Prêtre. Il y a apparence que l'accufation de Macedonius regardoit les mœurs de Paul, puisque les Ariens qui, au rapport de saint (n) Athanase, ne la negligerent pas, quelque sausse qu'elle sût, accusoient (x) Paul de vivre dans les délices & même dans le déreglement. Ils l'accusoient (y) encore d'avoir été élevé à l'Episcopat sans le consentement des Evêques d'Heraclée & de Nicomédie, qui, comme voisins, prétendoient avoir droit d'élire & d'ordonner celui de Constantinople. Eusebe de Nicomédie menoit toute cette intrigue: l'ambition qui l'avoit déja porté du siège de Beryte sur celui de Nicomédie, lui (z) inspirant le desir de passer de ce dernier au trône Episcopal de Constantinople. L'arrivée de Constantius en cette ville lui fournit le moyen de se contenter. Ce Prince extrêmement irrité de ce qu'en son ab-

<sup>(</sup>r) Athanas. hift. Arian. ad Monachos, pag. 348. (u) Ibidem. (x) Sozomen. lib. 3. cap. 3. (f) Socrat. lib. 2. cap. 6. Sozomen. lib. 3. cap. 4.
(1) Athanal. hift. Arian, ad Monachos, (y) Idem, ibid. (z) Athanaf. ubi supra,

CONCILIABULE D'ANTIOCHE. CHAP. XVIIII. 637

fence, on avoit choisi Paul Evêque de Constantinople (a), prétendit qu'il étoit indigne de la dignité épiscopale, & par la faction des Eusebiens qui l'avoient sçû gagner, il assembla un Concile d'Evêques infectez de l'Arianisme & ennemis de Paul, qui le déposerent, & mirent à sa place Eusebe de Nicomédie, contre les regles de l'Ecriture (b), & la défense expresse du Concile de Nicée. Paul qui, sous Constantin, avoit (c) été relegué dans le Pont, fut envoyé chargé de chaînes à Singare dans la Mésopotamie, d'où il fut transferé à Emese dans la Phenicie, puis à Cucuse dans les déserts du mont Taurus, où les Ariens l'étranglerent, après lui avoir fait souffrir la faim & divers autres supplices. Par l'installation d'Eusebe de Nicomédie sur le siège de Constantinople, ils se rendirent les maîtres de cette Eglise, & ils la gouvernerent jusques vers l'an 379, que saint Gregoire de

Nazianze fut choisi Evêque de cette ville.

XVII. Les Eusebiens profiterent de l'accès qu'ils avoient au-, Conciliabule près de Constantius, le suivirent à Antioche, dans le dessein d'Antiocheen de travailler ouvertement à établir leur parti. Ils y tinrent un 33%. Pistus y est établi Eve-Concile, dont le résultat sut, que Pistus seroit ordonné Evêque que d'Aled'Alexandrie en la place de saint Athanase. Ce Pistus étoit ce xandrie, Prêtre de la Mareote, chassé (d) de l'Eglise comme Arien, par faint Alexandre, Second (e) de Ptolemaïde, qui avoit eu le même sort que lui, l'ordonna Evêque. Ceux qui lui avoit procuré cette dignité, voulurent engager le Pape Jule (f) à lui écrire, comme étant en sa Communion, mais inutilement. Jules ayant sçu que ce Piste étoit un des premiers disciples d'Arius, lui resusa des lettres de Communion: tous les Evêques (g) Catholiques, connoissant aussi l'impieté de Piste, lui dirent anathême; & il ne put même jamais obtenir de monter sur le siege pour lequel on l'avoit ordonné.

<sup>(</sup>g) Athanal. epift. encycla, pag. 116,



<sup>(</sup>a) Socrat. lib. 2. cap. 7. Sozomen. lib.

<sup>(</sup>b) Athanaf. apolog. cont. Arian. p. 149. (c) Athanas. lift. Arian. ad Monachos, pag. 148.

<sup>(</sup>d) Athanas. apolog. cont. Arian. p. 144.

<sup>(</sup>e) Idem, epistola encycla ad Episcopos,

pag. 116. (f) Julius, apud Athanas, apolog. cont, Arian. pag. 144.

### CHAPITRE XIX.

Conciles d'Alexandrie & de Rome, pour saint Athanase.

lexandric en 339-

Concile d'A- I. EPENDANT Saint Athanase, informé des mouvemens que les Eutebiens se donnoient à Rome pour faire réussir l'élection de Piste, prévoyant les maux que souffriroit l'Eglise d'Alexandrie, si elle venoit à tomber entre les mains d'un Evêque de la faction des Ariens, il y affembla un Concile d'environ cent (h) Evêques, de l'Egypte, de la Thebaïde, de la Libye, & de la Pentapole. Ils se réunirent tous à prendre hautement la défense de leur Patriarche, & composerent à cet effet fon apologie dans une excellente lettre qu'ils adresserent à tous les Evêques de l'Eglife Catholique, & qu'ils envoyerent en particulier au Pape Jule, pour animer son zele contre les Eusebiens, lui faire connoître leurs artifices, & l'innocence de saint Athanase Cette lettre apologetique que nous avons toute entiere, commence ainsi: » Dès le tems (1), nos très-chers Freres, que » l'on a dressé des embuches à Athanase notre confrere, ou de-» puis qu'il est rentré dans Alexandrie, nous pouvons entre-» prendre la défense, touchant les crimes que les Eusebiens ont » inventez contre lui, leur reprocher tous les excès qu'il a souf-» ferts par leur violence, & exposer aux yeux de tout le monde, » toutes les calomnies dont on l'a voulu noircir. Mais la conjonc-"ture des affaires, & la disposition du tems ne le permettoient » pas lorsqu'Athanase étoit dans les soustrances, ainsi que vous » sçavez vous-mêmes; & depuis ce tems-là, nous avions cru » que son retour les couvriroit de confusion, pour avoir exercé » contre lui des injustices si visibles. Ce sont ces considerations » qui nons ont portez à demeurer jusqu'à présent dans le silence. » Mais nous voyons aujourd'hui, qu'après que cet Evêque a » endurétant de maux; après qu'il a été contraint d'abandonner » son pays & sa maison, pour vivre dans une terre étrangere & » si éloignée; après qu'il s'en est failli très-peu qu'il n'ait même

» perdu la vie, & que la seule douceur de l'Empereur l'a ga-

Apud Ath maf. apolog. cont. Arian. pag. 125.

<sup>(</sup>h) Athanal. apolor. cont. Arien. pag. | 223. Le Concile de Sardique n'en compte que quatre-vingt.

<sup>(</sup>i) Apud Athanasium, apologetica cont. Arianos , pag. 125.

# CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XIX. 639

» ranti d'un si grand mal : Nous voyons, dis-je, que ce qui » seroit capable d'assouvir la haine & la fureur des ennemis les » plus cruels, ne peut faire rougir les Eusebiens; qu'au conraire, ils s'emportent plus que jamais contre l'Eglife, & con-» tre Athanase; & que ne pouvant soussrir sa liberté, ils ajoù-» tent tous les jours de nouveaux outrages, à leurs premieres » violences, & qu'ils mettent toute leur industrie à l'accuser, so sans avoir égard aux oracles de l'Ecriture, qui dit : Que le faux Prov. XIX. 5. » témoin ne demeurera pas impuni ; & que la bouche qui profere le Sap. I. 11. mensonge, fait mourir l'ame. C'est ce qui nous réduit mainte-» nant à la necessité de ne pouvoir plus demeurer dans le silence, » & ce qui nous sait admirer leur malice, & cette opiniatreté n insatiable, avec laquelle ils nous dressent des embuches. Car » ils ne cessent ni d'irriter contre nous les oreilles des Empe-» reurs, ni de leur écrire des lettres, qui tendent à perdre & à » exterminer un Evêque, dont le zele est ennemi de leur mau-» vaile doctrine, & de leur impieté. Car ils ont encore écrit » contre lui aux Empereurs, comme ils avoient fait autrefois. » Ils veulent de nouveau l'accabler de calomnies, en lui attri-» buant des homicides imaginaires. Ils veulent le faire perir » lui-même, en lui imposant des meurtres qui n'ont jamais été " commis, comme il est certain qu'ils l'auroient fait mourir la » premiere fois par leurs calomnies, si nous n'avions eu alors » un Prince doux & clement. Enfin, pour ne parler que du » moindre des maux qu'ils ont projettez, ils veulent le faire » bannir encore une fois, en feignant de déplorer les miseres » de tous ceux qui ont été bannis, comme si cet Evêque en » étoit la cause. Ils nous reprochent des maux qui ne sont ja-» mais arrivez par notre moyen, pendant que leur animosité " n'est pas latissaite de toutes les asslictions qui ont éxercé sa » patience. Ils veulent ajoûter de nouveaux outrages à leurs » premiers emportemens, & lui faire souffrir de plus grands » maux que par le passé; tant ils sont méchans & cruels; tant » ils aiment mieux se rendre redoutables par la terreur & par » les menaces, que se faire honorer par une pieté & une mo-» deration Epitcopale. Car ils ont eu l'insolence d'écrire aux Em-» pereurs avec des paroles si indignes de leur profession, que » les gens du monde n'auroient jamais voulu en employer de » semblables. Et ce n'est pas seulement à un General d'armée, » ni à des Officiers de la plus grande condition; mais c'est aux » trois Empereurs, qu'ils ont porté leurs accusations touchant

#### 640 CONCILE D'ALEXANDRIE, CHAP. XIX.

» ces homicides & ces meurtres. La distance des lieux n'a nul-» lement été capable de rallentir leur extrême passion; & ils ont » été satisfaits, lorsqu'ils ont vû que les plus grands & les plus » augustes tribunaux, étoient remplis des accusations dont ils » se sont rendus les auteurs. Certes, nos très-chers Freres, ce " qu'ils font n'est pas une plainte, mais une veritable & une » formelle dénonciation, contre l'honneur & la vie d'un Evê-» que, & une dénonciation, d'autant plus importante & plus » odieuse, qu'ils la porterent jusques devant les tribunaux les » plus relevez & les plus augustes. Car à quoi se peut terminer " tout le bruit qu'ils font, qu'à la mort de celui contre lequel » ils excitent les Empereurs? Ce n'est donc point la conduite » d'Athanase, mais c'est la leur qui nous doit paroître lamen-» table & digne de pitié; & si l'on veut verser des larmes, on » n'en peut trouver aucun sujet plus juste & plus legitime que Jer. XXII. » leur maniere d'agir, puisqu'il est écrit : Ne pleurez pas celui " qui est mort, & ne vous affligez point avec excès; mais abann donnez-vous à la douleur pour plaindre celui qui est parti, parce » au'il ne reviendra plus. Car toute leur lettre n'a point d'autre » but que la mort de celui contre lequef ils écrivent; & toute » leur prétention n'est que de faire mourir, s'ils peuvent, ou » du moins de faire bannir les personnes qui leur sont desagréa-» bles. C'est ce qu'ils ont fair auprès du très-Religieux pere des » Empereurs; qui pour satisfaire en quelque sorte leur fureur, » a été obligé, non de le faire mourir, comme ils l'eussent » bien voulu, mais de l'envoyer autre part. Quand même les » crimes qu'ils lui imposent seroient veritables, ils ne laisseroient » pas de se rendre eux-mêmes criminels, puisque contre la » régle du Christianisme, ils veulent encore accabler un Evêque » après qu'il a eu l'affliction de se voir banni; ils lui dressent » encore des embuches toutes nouvelles ; ils se rendent dénon-» ciateurs en matiere d'homicide, de meurtre & d'autres cri-" mes, & ils portent ces calomnies contre des Evêques, jus-» qu'aux oreilles des Empereurs. Mais puisque tout ce qu'ils di--» fent n'est que mensonge & qu'imposture, & qu'il n'y a pas un » seul mot de verité, ni dans leurs discours, ni dans leurs let-» tres; ne remarquez-vous pas vous-mêmes quelle est l'extrê-» mité de leur malice, & quels peuvent être des hommes qui

Suite de cutte lettre ... » agissent de la sorte?

Pag. 116.

11. Après avoir représenté en general, les diverses persécutions que les Eusebiens avoient fait souffrir à saint Athanase,

les

# CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XIX. 641

les Evêques du Concile d'Alexandrie entrent en justification de tous les chefs, dont ses ennemis le chargeoient, & en premier lieu des meurtres, qu'ils l'accusoient d'avoir commis à Alexandrie, depuis son retour des Gaules. » Les meurtres & les em-» prisonnemens, disent ces Evêques, sont éloignez de notre » Eglise. Athanase n'a livré personne au bourreau, ni mis per-» sonne en prison: notre sanctuaire est encore pur, comme il » l'a toûjours été; il ne se glorifie que du sang de Jesus-Christ. » Athanase n'a fait mourir ni Prêtre ni Diacre: Il n'est auteur » ni de meurtre ni de bannissement. Ses ennemis avouent clai-» rement dans leur lettre, que c'est le Préfet d'Egypte qui a con-» damné quelques particuliers; & ils n'ont pas honte d'attri-» buer ces condamnations à Athanase, qui n'étoit pas encore » rentré à Alexandrie, & qui se trouvoit alors en Syrie, au re-» tour de son exil. Ces procès n'ont été faits pour aucune cause » Ecclesiastique, comme vous verrez par les actes que nous » vous en envoyons, & que nous avons cherchez avec soin. 2 lorsque nous avons sçu ce que les Eusebiens ont écrit. Ainsi » loriqu'ils font tant de bruit pour des choses qu'il n'a jamais » faites, & qui même n'ont pas été faites à son occasion, lors-» qu'ils les assurent comme les choses qu'ils sçavent le plus cer-" tainement : qu'ils vous disent, quel est le Concile qui leur " en a donné connoissance? Quelles raisons convaincantes ils » en peuvent alleguer? Sur quel jugement ils se fondent? Et » quand vous verrez qu'ils se contentent d'assurer ces faits, sans » avoir de quoi les appuyer, nous vous laissons à examiner » quelle réalité avoient les crimes sur lesquels ils le condamnerent il y a quelques années, & si vous devez croire que ce " qu'ils en disoient, fut bien averé. Car ce ne sont que calom-» nies, que pieges d'ennemis, que fureur, que conspiration de " l'impieté des Ariens, contre la pieté des Fideles; & tout cela-, ne tend qu'à détruire les orthodoxes, afin que les partisans " de cette heresie, soutiennent avec liberté toutes les erreurs , qu'ils voudront.

III. Ils marquent ensuite les motifs de la haine que les Eubiens ont conçue contre saint Athanase, & disent qu'elle étoit meme lettre, aussi ancienne que la déposition d'Arius, parce que dès lors ce Saint qui n'étoit encore que Diacre, avoit beaucoup de crédit auprès de S. Alexandre, qui chassa cet heresiarque de l'Eglise. Ils ajoûtent que leur haine contre Athanase s'étoit accruë au Concile de Nicce, où ils avoient été témoins de son zele con-Tome IV. Mmmm.

### 642 CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XIX.

tre les Ariens; que le voyant élevé à l'Episcopat, & ennemi déclaré de l'herelie, Eusebe de Nicomedie, à la tête des partisans d'Arius, avoit conjuré sa ruine, & n'avoit point eu de repos qu'il n'eût fait assembler contre lui un Concile à Tyr. Delà ils passerent aux calomnies qu'Eusebe de Nicomedie & ses adherans, répandoient contre saint Athanase, dont la premiere regardoit son ordination, soutenant qu'elle avoit été faite secretement, en présence seulement de six ou de sept Evêques. " Au contraire, disent-ils, nous sommes témoins, nous, toute " la Ville & toute la Province, que tout le peuple de l'Eglise , Catholique demanda ! Athanase pour Evêque, tout d'une , voix, & que la plus grande partie de nous l'ordonnerent aux " yeux de tout le peuple : sur quoi nous sommes plus croyables que ceux qui n'y étoient pas. Comme c'étoit Eusebe de Ni-", comedie, qui reprenoit l'ordination de saint Athanase, ils lui " reprocherent les défauts de la sienne, qu'ils doutoient avoir ", été légitime, ajoûtant que quand il auroit été ordonné, sui-,, vant les régles, il avoit depuis anéanti son ordination, en , quittant l'Evêché de Beryte, pour passer à celui de Nicome-, die, & delà sur le siege de l'Eglise de Constantinople : met-, tant la Religion dans les richesses & dans la grandeur des 3, Villes, & ne comptant pour rien le partage que l'on a reçû " par l'ordre de Dieu. Il ne pense (k) pas, ajoûtent-ils, à ce I. Cor. XI., précepte de l'Apôtre : Si tu est lie avec une femme, ne cherche » point à te délier. Car si cela est dit d'une semme, combien ,, doit on plus l'entendre d'une Eglise? Quiconque y est une ", fois lié par l'Episcopat, ne doit plus en chercher d'autre : de ", peur d'être trouvé adultere, suivant les divines écritures. Ils condamnent son insolence & celle de Theognis, qui quoique déposez dans le Concile de Nicée, à cause de leur impieté, avoient ofé déposer Athanase, & lui reprocher ensuite sa déposition. Ils attaquent après cela l'autorité du Concile de Tyr, & soutiennent qu'on ne peut donner le nom de Concile à une assemblée (1) où présidoit un Ossicier de l'Empire: où les Evê-

ques étoient contraints de se trouver par ses ordres : où ses

¥7,

Pag. 129.

Pag. 130.

<sup>(</sup>k) Neque enim advertit Apostoli præceptum: Alligatus es uxori, noli quærere Solutionem. Quod si hoc de uxere diclum est, quanto magis de Ecclesia & de ipso Episcopatu cui alligatus quiffiam alium quarere non debet, ne adulter ex sacris litteris deprehendatur. Apud Athanal. pag. 129.

<sup>(1)</sup> Quomodo Synodum vocare audent in qua comes præsidebat & cui specula aderat, ac in quam commentarius vice Diaconorum nos introduxit? Cujus exitus eras exilium & cades si Imperatori placeret. Ibidem , pag. 130. 131.

#### CONCILE D'ALEXANDRIE, CHAP, XIX, 642

foldars commettoient des violences ; où les Eusebiens appuvez de la puillance féculiere dominoient ; où ceux qui y paroifloient comme Juges, étoient eux-mêmes accufez & convaincus de divers crimes; où les foldats, comme les fatellites d'Enfebe. avoient commis plusieurs violences. Ils justifient faint Athanase fur le meurtre d'Arsenne, par les lettres de ce dernier, & en difant qu'il vivoit encore , & demandoit d'être admis à leur Communion. Ils font voir qu'il n'étoit ni affez riche ni affez puissant, pour empêcher le transport des bleds d'Alexandrie à Constantinople : & à l'égard du Calice rompu , ils difent ces paroles remarquables : ., Puisqu'il (m) n'y avoit point-là d'Eglife , ni de Prêtre pour facrifier , & que le jour ne le de- 134 mandoit pas , n'étant pas un Dimanche : comment y auroit-" on brifé une coupe myftique? Il y a quantité de coupes dans ", les maitons & dans le marché; on les brife fans impieté.

., mais c'est une impieté de briser volontairement la coupe my-. flique. Elle ne se trouve que chez les Prêtres legitimes -

, Vous avez droit de la préfenter au peuple : vous l'avez recûe " fuivant la régle de l'Eglife, car c'est à vous seul à donner à ., boire le fang de Jefus-Chrift. Que si celui qui brise le Calice " est impie : celui-là l'est bien davantage , qui profane le sang " de Jesus-Christ. IV. Delà les Evêques du Concile d'Alexandrie passent aux

irrégularitez commités par les députez de Tyr, dans les infor-même lettre, mations de la Mareote; aux violences que le Préfet Philagre, & les Eufebiens avoient faites dans Alexandrie , jufqu'à releguer quatre Prêtres de cette Eglife , quoiqu'ils ne fuffent pas venus à Tyr. Ils fe plaignent de la nouvelle calomnie que les Eulebiens avoient inventée contre faint Athanafe, en lui impotant d'avoir vendu & détourné à fon profit, le bled que l'Empereur Constantin avoit destiné pour la nourriture des veuves

Pag: 1121

Pag. 13al

Suite de Ia Pag. 1354

Pag. 136;

(m) Erenim locus ille in quo fraclum effe poculum aiunt , non evat Ecclefia : Prethater non erat qui in illo loco habitabat : dees qua sa fecife Macarium volunt , non erat Dominica : cum igitur neque Ecclefia ibi effet . neque qui facra faceres , neque dies hoc ipfum requireres , quale , aut quando , aut ubinam myfiscum poculum frattum eft? Nam pocula effe multa per domos & in medio foro, pater, qua si quis frangat nullatenus impiè agit. Mysticum verò poculum, quod fi quis fregerit , pro tali aufu impiut efficitur , apud folos legitimos Ecclefia prafides inventur : hie enim folus hujus paculi ufus . o non alius ell hos vos leguime canula crapinaris : hor vor ab ecclefiaflico Canone accepifis : hoe ad eas folum Bellat qui Cathon lica Ecclefia prafunt : veftrum enim dumtaxat eft fanguinem Christi propinare, aliorum vero nullius. Sed ut impius eft qui myftieum peculum frangit, ita multo magis impius est qui sanguinem Christi consumelia afficis. Epist. Synod. Concil. Alexand. apud Athanal, apolog. cont. Arian. p. 133, 134, Mmmm ii

### 644 CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XIX.

de Libre & d'Egypte; quoiqu'en effet, on eût toûjours conti-

nué de le leur distribuer, comme elles l'avouoient elles-mêmes.

Ils ajoûtent: "Nous vous avons envoyé le témoignage des "Evêques de Libye, de Pentapole & d'Egypte, pour vous faire "connoître la calomnie. Les Eusebiens ne font tout cela que "pour établir l'hereste des Ariens, en retenant par la crainte "les désenseurs de la verité: mais graces à votre pieté, "vous avez écrit plusieurs fois anathême aux Ariens, & vous "ne leur avez point donné place dans l'Eglise. Quant aux Eu"sebiens, il est aisé de les convaincre: car après leurs premiers "écrits touchant les Ariens, dont nous vous avons envoyé des "copies, ils soulevent ouvertement contre l'Eglise Catholique, "ces mêmes Ariens, qu'elle a anathematisez: ils leur ont donné "un Evêque; ils divisent l'Eglise par les menaces & la terreur, "afin d'avoir partout des ministres de leur impieté: ils envoient même aux Ariens des Diacres, qui sont reçûs publiquement dans leurs assemblées "ils leur écrivent & recoivent leurs des places als leurs precivent leurs des leurs assemblées — ils leur écrivent » recoivent leurs des places places places places publiquement dans leurs assemblées — ils leur écrivent » recoivent leurs des places places

un Evêque; ils divisent l'Eglise par les menaces & la terreur, afin d'avoir partout des ministres de leur impieté: ils envoient même aux Ariens des Diacres, qui sont reçûs publiquement dans leurs assemblées, ils leur écrivent & reçoivent leurs, réponses; déchirant l'Eglise par cette communication. Ils envoient partout des lettres pour établir leur heresie, comme, vous pourrez apprendre de ce qu'ils ont écrit à l'Evêque de Rome, & peut-être à vous-mêmes. Vous comprenez aissement que des choses si horribles & si éloignées de la doctrine de Jesus-Christ, ne doivent point rester impunies. C'est pourquoi étant maintenant assemblez, nous vous écrivons & vous con-

" jurons de recevoir ce témoignage, de compatir à notre con-" frere Athanase, d'animer votre zele contre les Eusebiens, " auteurs de cette entreprise, afin qu'à l'avenir il n'arrive rien " de semblable; nous vous demandons justice de tant de cri-" mes, suivant cette parole de l'Apôtre: Otez le mauvais d'entre

I. Cor, V

#age, 140.

" vous: car leurs actions les rendent indignes de la Commu" nion des Fideles. Ne les écoutez donc point, s'ils vous écri" vent encore contre l'Evêque Athanase; car tout ce qui vient
" d'eux n'est que mensonge. Quand leurs lettres porteroient les
" noms de quelques Evêques d'Egypte, ce ne sera pas nous
" assurément, mais des Meleciens; toûjours schismatiques &
" toûjours séditieux: ils ordonnent sans raison des hommes
" presque payens, & sont des choses que nous avons honte
" d'écrire: mais vous pourrez les apprendre de ceux qui vous
" rendront cette lettre. " Ils joignirent à leur lettre (n) diver-

<sup>(</sup>n) Epist. Julii, apud Athanas. apolog. | Synod. Alexand. ibid. pag. 139.

# CONCILE DE ROME. CHAP. XIX. 645

les pieces justificatives de ce qu'ils y avançoient; sçavoir les procès de ceux que le Gouverneur d'Egypte avoit fait punir, avant que saint Athanase sût de retour de son exil; la lettre que Constantin écrivit à ce saint Evêque, lorsqu'il scut qu'Arsenne étoit en vie; celle d'Alexandre Evêque de Thessalonique au même; la rétractation d'Ischyras; les protestations du Clergé d'Alexandrie & de la Mareote; les attestations de divers Evêques d'Egypte & de Libye, que saint Athanase avoit distribué sidelement le bled des veuves : la lettre des Eusebiens en faveur des Ariens, c'est-à-dire, apparemment la lettre du Concile de Jerusalem, pour le rétablissement d'Arius & de ceux de son parti.

V. Toutes ces pieces servirent beaucoup pour la justification de saint Athanase, dans le Concile que le Pape Jules tint à Ro-Rome pour S. Athanase, me, vers le mois de Juin de l'an 341. Il étoit composé de (0) en 341, plus de cinquante Evêques. Saint Athanase y (p) sut présent avec beaucoup de Prêtres, tant d'Alexandrie que de divers autres endroits. Mais les Eusebiens qui en avoient demandé la convocation, au lieu de s'y rendre, pour proposer leurs accusations contre saint Athanase, s'en (q) excuserent sur divers saux prétextes. On les attendit néanmoins à Rome, jusqu'au jour que le Pape avoit marqué pour le Concile. Après quoi il s'assembla dans une Eglise de cette Ville, dont le Prêtre Viton avoit foin, & où il assembloit le peuple. La cause de (r) saint Athanase y sut examinée, & on proposa tous les chefs d'accusations alleguez contre lui, par ses ennemis. Comme il en sit voir la fausseté, le Concile reçut sa justification, le déclara innocent & le confirma dans la Communion de l'Eglise, comme Evêque legitime. Marcelle d'Ancyre qui avoit été condamné, comme heretique, & déposé dans le Concile de Constantinople, en 336. présenta au Pape ( f ) un Memoire contenant la déclaration de sa Foi. Le Concile l'ayant examiné, & voyant que ses accusateurs ne comparoissoient point, quelque sommation qui leur en eût été faite, depuis plus d'un an, le reçut à la Communion de l'Eglife, comme un Evêque orthodoxe, & le déclara mal condamné & mal déposé. Asclepas (\*) de Gaze sut aussi rétabli, & & apparemment tous les autres Evêques, qui étoient venus à

<sup>(</sup>o) Athanas. ibid. pag. 140, (p) Ibidem.

<sup>(</sup>q) Ibidem,

<sup>(</sup>r) Julius , in epift. ibid. p. 146. & seq.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 150. (f) Socrat. lib. 2. cap. 15. Mmmm iii

Rome se plaindre d'avoir été chassez de leurs sieges par les Ariens. Nous avons donné (u) ailleurs le précis de la lettre que le Pape Jules écrivit de l'avis de tous les Evêques du Concile, aux Orientaux, en réponse à celle qu'ils lui avoient écrite pour s'excuser de n'être pas venus à Rome.

# CHAPITRE XX.

Concile d'Antioche , dit de la Dédicace.

Concile d'Antioche en 341.

'E G L 1 S E magnifique que le grand Constantin avoit commencée à Antioche vers l'an 331, ayant été achevée dix ans après, l'Empereur Constantius voulant en faire la dédicace, assembla pour cet effet en cette ville un grand nombre d'Evêques. Car depuis que la paix avoit été rendue à l'Eglise, on avoit coûtume de célebrer ces sortes de céremonies avec beaucoup de pompe & de magnificence, & il s'y trouvoit toûjours beaucoup d Evêques. Il y en vint (x) quatre-vingt-dix-sept à celle-ci, dont la plûpart étoient (y) Catholiques; les autres au nombre de quarante (2) étoient Ariens. Ceux-ci avoient à leur tête Eusebe de Nicomédie ou plutôt de Constantinople, Dianée de Césarée en Cappadoce, Placcile d'Antioche, Theodore d'Heraclée, Narcisse de Neroniade, Macedonius de Mopsueste, Maris de Chalcedoine, Acace de Césarée en Palestine, Patrophile de Scytople, Eudoxe de Germanicie en Syrie, George de Laodicée en Syrie, & Theophrone de Thyanes en Cappadoce. Les Provinces dont les Evêques s'assemblerent étoient la Syrie, la Phenicie, la Palestine, l'Arabie, la Mesopotamie, la Cilicie, l'Ifaurie, la Cappadoce, la Bithynie & la Thrace. Un des plus illustres d'entre les Catholiques qui se trouverent à cette céremonie étoit saint Jacques (a) de Nisibe. Saint Maxime de Jerusalem ne voulut point y venir, se souvenant comment il avoit été surpris à Tyr pour souscrire à la condamnation de S. Athanase. Il n'y vint aucun Evêque d'Italie, ni du reste de l'Occident,

<sup>( # )</sup> Voyez l'article du Pape Jule.

<sup>(</sup>x) Hilar. de Synodis, pag. 1168. Saint Athanale, de Synod. pag. 737. & Socrate, bb. 2. cap. 8. n'en comptent que quarre-vingt-dix.

<sup>(</sup>y) Saint Hilaire l'appelle un Synode

de Saints, à cause du plus grand nombre qui étoient Catholiques. Voiens ignur congregata Sanctorum Synodus impietatem eam perimere. Hilat. de Synodis, pag. 1170.

<sup>(2)</sup> Pallad. in vita Chrysostom. cap. 9.

<sup>(</sup>a) Tom. 2. Concil. pag. 559.

ni personne de la part du Pape Jule, quoiqu'il y ait (6) un Canon qui défend aux Eglifes de faire aucune loi tans le confentement de l'Evêque de Rome. Mais Constantius y étoit present en personne. Les Eusebiens (c) qui ne cherchoient que des occasions de perfécuter faint Athanase, se failirent de celle-ci pour tenir un Concile, ne doutant pas que s'ils venoient à bout d'y communiquer avec les Evêques Orthodoxes, il ne leur fût facile après cela de le chasser de son siège.

II. Ils affecterent donc de paroître eux-mêmes Orthodoxes; Premiere & dresserent à cet effet (d) une formule de foi, que nous avons formule d'Antioche faite encore . & qui est conçue en ces termes: "Nous n'avons point par les feuls "été les fectateurs d'Arius : Comment fuiverions nous un Pré, Eufebiens, , tre, étant Evêques? Nous n'ayons recû aucune profession de , foi , que celle qui a été propotée dès le commencement ; mais

, nous avons examiné & éprouvé sa foi & nous l'avons recû. , plutôt que nous ne l'avons fuivi. Vous le verrez par ce que , nous allons dire : Nous avons appris dès le commencement , à croire en un feul Dieu, fouverain, créateur & conferva-, teur de toutes les chofes intelligibles & fenfibles. Et en un feul " Fils unique de Dieu, subsistant avant tous les siécles & coéxi-" flant au Pere qui l'a engendré; par qui ont été faites toutes . les chofes vifibles & invilibles, qui dans les derniers jours est , descendu selon le bon plaisir du Pere, a pris chair de la sainte .. Vierge . & a accompli toute la volonté de son Pere ; a souf-, fert , est ressuscité , est retourné au ciel ; qui est assis à la droite " du Pere , & qui doit venir juger les vivans & les morts , qui ., demeure Roi & Dieu dans rous les fiécles. Nous croyons auffi , au Saint-Esprit; & s'il faut l'ajoûter : Nous croyons encore la " réfurrection de la chair & la vie éternelle. " Ils envoyerent auffi cette formule dans une (e) lettre à tous les Evêques en chaque ville; & il y a lieu de croire qu'elle contenta au moins ceux qui se trouvoient au Concile d'Antioche, puisqu'on ne · voit pas qu'ils avent refusé de communiquer avec eux, ni qu'ils l'ayent rejettée. Aussi n'y avoit-on employé que les termes de l'Ecriture, & on n'y avoit mis que ce qui étoit avoué de part & d'autre : mais le terme de Consubstantiel ne s'y trouvoit pas . &c

<sup>(</sup>b) Socrat. lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup>c) Antischia Synodum obsentu encaniorum , ut vocant , coegerunt ; & quia semper ab omnibus de harefi accufabantur , alia

aliis divertifque modis seriosa edideruns in aliqua autem epiftolarum fuarum hec con-feripfere. Nos neque Aris fellaseres fumus , Cc. Athanaf, de Synod, pag. 735. ( e ) Idem , ibid,

le but des Eusebiens n'étoit autre que d'accoûtumer les peuples à ne plus lire ce terme dans leur symbole, & à leur faire avaler sous des mots tirez de l'Ecriture, le poison de leur erreur.

Seconde formule d'Antioche, premiere, du Concile.

III. Les Eusebiens ayant ainsi condamné l'heresie dont ils étoient accusez, il n'en fut point (f) question dans le Concile, d'autant qu'elle avoit déja été condamnée dans Arius, & rejettée avec anathême. Mais comme un des Evêques (g) qui étoit present, qu'on croit être Marcel d'Ancyre, se trouva soupçonné de renouveller l'erreur de Sabellius, on proposa (h) pour la condamner une profession de foi, composée autrefois par le martyr S. Lucien, & qu'on disoit avoir été trouvée écrite de sa main. L'éxistence & la distinction des trois Personnes y étoient clairement exprimées fous les termes de trois hypostases; & quoiqu'au jugement (i) de saint Hilaire la divinité du Fils n'y sût pas propotée d'une maniere si expresse, parce que ce saint Martyr Favoit dressée avant la naissance de l'heresie Arienne, elle y étoit néanmoins si bien marquée, que les Ariens s'y trouvoient condamnez. C'est saint Hilaire même (k) qui fait cette remarque, & il la fonde sur les propres paroles de cette formule, où nous lisons:,, Que le Verbe est Dieu de Dieu, tout de tout, parfait " de parfait, un d'un feul, Roi de Roi, Seigneur de Seigneur, Verbe vivant, fagesse, vie, lumiere veritable, immuable, in-" alterable, image invariable de la divinité, de l'essence, de la » puissance, de la volonté & de la gloire du Pere, par qui toutes " choses ont été faites, & en qui toutes choses subsistent. " Saint (1) Athanase trouvoit ces termes équivalens, au Consubstantiel. & reprochoit à Acace & à Eudoxe, de ce qu'ayant souscrit à cette formule, ils refusoient de dire le Fils consubstantiel & semblable en substance à son Pete. C'est cette formule de Lucien, que l'on appelle proprement la formule d'Antioche ou de la

que, virtutis & gloria incommutabilem imaginem. Hilar. contra Constant. Imperator. pag. 1254. num. 23.

<sup>(</sup>f) Hilar, de Synod. pag. 1170, mim. 31.

<sup>(</sup>g) Ibidem. (h) Voyez cette profession de soi, & se que nous en avons dit , pag. 49.

<sup>(</sup>i) Hilar. de Syned. pag. 1170. num. 3. (k) Ac ne me iniquum voluntatis tua judicem arguas, quid tibi in cadem encaniorum fide displueat renuntiabo. Ni me failis illud quod tuum est : qui generatus est ex Patre, Deum de Deo, totum de toto, unum de suio, perfectum à perfecto, regem de rege inconvertibilem divinitatis effentie-

<sup>(1)</sup> Si tu Acaci & Eudoni non refugitis in encanius promulgatum fidem , & in eascriptum est Filium substantia Patris nullatenus discrepantem imaginem esse, cur igitur in Isauria scribitis, rejicimus vocens consubstantialis. Si enim Filius secundum substantiam non est similis Patri, quomodo fine omni dissimilitudine imago Patris fuerit.? Athanai. de Synod. pag. 753.

Dédicace. Tous les Evêques du Concile l'approuverent, n'ayant en vûe que la condamnation de l'erreur, qui enseignoit que les trois Personnes étoient seulement trois non attribuées au Pere.

IV. Néanmoins comme sa longueur le rendoit moins intelligible, Theophrone Evêque (m) de Thyanes dans la Cappadoce, formule d'Antioche, secons en proposa une autre plus courte, mais qui n'étoit pas moins de du Conobscure, en ces termes:,, Dieuscait, & je le prens à témoin sur cile, " mon ame, que je crois ainsi: en Dieu Pere toutpuissant, créa-, teur de l'univers, de qui est tout; & en son Fils unique, Dieu , Verbe, puissant & sagesse notre Seigneur Jesus - Christ; par , qui est tout, engendré du Pere avant les siécles, Dieu parfait ", de Dieu parfait, qui est en Dieu en hypostase; & qui dans les " derniers jours est descendu & né de la Vierge selon les Ecritu-,, res, qui viendra encore une fois avec gloire & avec puissance , juger les vivans & les morts, & qui demeure dans tous les " siécles. Et au Saint-Esprit le consolateur, l'esprit de verité, que "Dieu par ses Prophétes a promis d'envoyer à ses Disciples, & " & l'a envoyé en effet. Que si quelqu'un enseigne ou pense quel-,, que chose contre cette foi, qu'il soit anathême : soit qu'il tienne , l'opinion de Marcel d'Ancyre, ou de Sabellius, ou de Paul de " Samosate, qu'il soit anathême, lui & tous ceux qui communi-" quent avec lui. " Tous les Evêques reçurent cette formule, & y souscrivirent. Elle est plus expresse que la précedente pour la divinité du Verbe, qu'elle appelle Dieu parfait, & qu'elle dit être en Dieu en hypostase, c'est-à-dire, subsister par lui-même: mais elle ne le dit point consubstantiel au Pere.

V. On lit dans (n) Cassien une autre formule de foi d'un Concile d'Antioche: mais comme le Fils y est dit consubstan- tioche sur ditiel au Pere, il n'y a pas lieu de douter qu'elle n'ait été faite en un autre tems que les trois dont nous venons de parler. Le Concile fit aussi vingr-cinq Canons de discipline, qui se sont conservez jusqu'aujourd'hui, & qui dès avant le Concile de Chalcedoine, avoient place dans le Code des Canons de l'Eglise. Ce fut sous l'autorité de ce Code qu'on en cita plusieurs dans ce Concile, & ils y furent reçus; depuis ce tems-là ils ont été en vigueur dans l'Eglise, & on les a inserez dans toutes les collections des Canons Ecclesiastiques.

Le premier ordonne (0) aux Laïques sous peine d'excom-

( o ) Can. I. tom. z. Concil. pag. 575.

N-n n no

(m) Athanas. de Synod. pag. 737. (\*) Callian. Inflit. lib. 6. cap. 33.

Tome IV.

Digitized by Google

Canons due

Conciled'An-

vers points do discipline.

munication, & aux Clercs sous peine de déposition & de privation de leurs dignitez, d'observer le Decret du Concile de Nicée touchant la sête de Pâques, & étend la même peine à ceux

qui communiqueront avec les coupables.

Le second condamne (p) ceux qui venant à l'Eglise pour y entendre les Ecritures, refusoient par un esprit de désobéissance ou par quelqu'autre mauvais principe, de prier avec le peuple, & de recevoir l'Eucharistie avec les autres. Il ordonne qu'ils seront chassez de l'Eglise jusqu'à ce qu'ils confessent leur peché, qu'ils supplient pour en obtenir le pardon, & qu'ils montrent des fruits de pénitence. Il défend aussi de communiquer avec les excommuniez, sous peine aux Clercs d'encourir aussi l'excommunication; & il ne veut pas qu'on s'assemble dans les maisons pour prier avec ceux qui ne prient pas avec l'Eglise. On croit (q) que ces deux Canons pourroient bien avoir été faits à l'occasion des Audiens schismatiques, qui avoient commencé en même-tems que les Ariens: car ils faisoient la Pâque avec les Juifs, sans se soucier de l'Ordonnance du Concile de Nicée; ils ne prioient point avec ceux qui n'étoient pas de leur secte ; & prétendoient remettre les pechez par une simple céremonie, fans observer le tems prescrit pour la pénitence, suivant les loix de l'Eglise.

Le troisième suspend (r) de leurs sonctions les Ecclesiastiques, qui, ayant quitté leur Eglise pour aller servir dans une autre, resusent de revenir, sur-tout lorsqu'ils sont rappellez par leur propre Evêque; ajoûtant que s'ils perseverent dans leur desobéssiance, ils seront déposez sans esperance d'être rétablis; & que

gulam confundas Ecclesia. Can. XII. ibid.

<sup>(</sup>p) Omnes qui ingrediuntur Ecclesiam Dei, & scripturas sacras auduuns, nec communicant in oratione cum populo, sed quadam intemperantia se à perceptione sanctae communionis avertunt, hi de Ecclesia removeautur, quandiu per consessionem pantientia frustus ossendant, & precibus indulgentiam consequantur. Cum excommunicatis autem, non licere communicare, nec cum his qui per domos conveniunt, devitantes orationes Ecclesia, simul orandum est: ab alia queque Ecclesia non suscipiendum, qui in alia minime congregatur. Si quis autem de Etiscopis, aut Presbyteris, vel Diaconis, seu quibbes ex Clero deprehensus suscipie privesur communicatis communicare, etiam isse privesur communicate, tanquam qui re-

<sup>(</sup>q) Fleuri, liv. 12. pag. 279.
(r) Si quis Presbyter, aut Diaconus, & omnino qusibet ex Clero, parochiam propriam deserns, ad aliam properaverit, vel omnino demigrans, in alia parochia per multa tempora nititur immorari, ulterius ibidem non ministret, maxime si vocanti suo Episcopo, & regredi ad propriam parochiam commonenti, obedire contempserit. Quod si in hac indisciplinatione perdurat, à ministerio modis, omnibus removeatur, ita ut nequaquam locum restituitenis inveniat. Si vero pro hac causa dumnatum alter Episcopus suscipitat, hic etiam à communi coèrceasur, vetut qui ecclesiastica constituita dissolvat. Can. 111. ibid.

l'Evêque qui les recevra sera puni par le Concile comme infrac-

teur des loix de l'Eglise.

Le quatriéme (/) porte, que si un Evêque déposé par un Concile, ou un Prêtre, ou un Diacre déposé par son Evêque, ose s'ingerer dans le ministere pour servir comme auparavant, il n'aura plus d'esperance d'être rétabli dans un autre Concile, & ses défenses ne seront plus écoutées; même tous ceux qui communiqueront avec lui seront chassez de l'Eglise, principalement s'ils sçavoient sa condamnation.

Il est dit dans le cinquiéme (t), que si un Prêtre ou un Diaz cre, au mépris de son Evêque, se sépare de l'Eglise, tient une assemblée à part & érige un Autel; & refuse d'obéir à l'Evêque étant rappellé une & deux fois, qu'il soit déposé absolument sans esperance d'être rétabli. S'il continue de troubler l'Eglise, qu'il soit réprimé par la puissance exterieure comme séditieux. C'estce que (#) nous appellons aujourd'hui implorer le secours du bras séculier.

Le sixième ordonne (x) que celui qui aura été excommunié par son Evêque, ne pourra être reçû que par son Evêque même,

ou par un Concile, devant lequel il se sera justifié.

Le septiéme défend (y) de recevoir aucun étranger sans lettres de paix, c'est-à-dire, qui portent témoignage qu'il n'est point séparé de la communion de l'Eglise; & le Concile dans le huitième, accorde (z) le pouvoir aux Chorévêques de donner ces lettres de paix; & même aux Prêtres de la campagne, c'est-

(f) Si quis Episcopus à Synodo depositus, vel Presbyter, vel Diaconus à proprio Epifcopo , sacrum celebrare ausus fueris , sive Episcopus secundiim præcedentem consuerudinem, sive Presbyter, sive Diaconus, nul-lam amplius stem restitutionis in alia Synodo , neque deffensionis locum es habere liceat. Sed & omnes qui ei communicant, ex Ecelesia ejiciantur, & maxime si cum sentensiam adversus pradictos prolatam didicefint, eis communicare aust fuerint. Can. IV.

pere. Sin autem perseverat perturbare, & Ecclesiam eversere, is per externam poten-tiam ut seditiosus castigesur. Can. V. ibid.

(y) Nullus externus fine pacificis sufci-

piatur. Can.VII. ibid.

<sup>(1)</sup> Si quis Presbyter vel Diaconus proprio contempto Episcopo, ab Ecclesia serpsum segregaverit & privatim congregationem effecerit, & altare erexerit, & Episcopo accersente non obedierit, nec velit et parere, nec morem gerere primo & secundo vocanti, is omnino deponasur; & non amplius curasionem affeque, nec suum possie honorem ca-

<sup>(</sup>u) Fleuri, liv. 12. pag. 280. (x) Si quis à proprio Episcopo suit excommunicatus, ne prius ab alus sujcipiatur, quam fuerit proprio Episcopo sujceptus, vel fatta Synodo accedens , se desfenderit , & persuasa Synodo aliam sententiam retuleris. Idem autem Decretum adversus Laicos & Presbyteros & Diaconos, & cos qui suns in cleri catalogo observetur. Can. VI. ibid.

<sup>(2)</sup> Nec Presbyteri qui sunt in pagis dent canonicas epistolas, vel ad solos vicinos Episcopos epistolas emitrant. Chorepiscopi autem nulli reprehensioni affines, deut paci-ficas. Can. VIII. ibid.

à-dire, aux Curez, pourvû que ceux-ci n'en écrivent qu'aux Evêques voisins.

Le neuvième (a) donne à l'Evêque de la ville capitale de chaque Province le droit de Métropolitain, qu'il explique en cette maniere: "Les Evêques de chaque Province doivent sça"voir, que l'Evêque de la Métropole prend aussi le soin de toute
"la Province, parce que tous ceux qui ont des affaires viennent
"à la Métropole de tous côtez: c'est pourquoi l'on a jugé qu'il
"devoit les préceder en honneur; & que les autres ne devoient
"rien faire de considerable sans lui, suivant l'ancienne regle ob"servée par nos Peres. Chaque Evêque n'a le pouvoir que sur
"son Diocèse, & il le doit gouverner selon sa conscience. Il peut
"sordonner des Prêtres & des Diacres, & juger les affaires parti"culieres: mais il ne sera rien au-delà sans l'avis du Métropoli"tain, ni le Métropolitain sans l'avis des autres Evêques de la
"Province.

Le dixième regarde les Chorévêques, & veut (b) que quoiqu'ils ayent reçû l'Ordination épiscopale par l'imposition des mains, ils se renferment dans les bornes de leur pouvoir, & se contentent de gouverner les Eglises qui leur sont soumises. Il leur permet d'ordonner des Lecteurs, des Soudiacres & des Exorcistes; mais non pas des Prêtres ou des Diacres, sans l'Evêque de la ville dont ils dépendent.

L'onzième (c) défend aux Evêques & autres Clercs, à peine

<sup>(</sup>a) Episcopos qui sunt in unaquaque provincia scire oportet Episcopum qui præst metropoli, etiam curam suscipere totius provincia, eo quod in metropolim undequaque concurrunt omnes qui habent negotia. Unde visum est eum quoque honore præcedere: reliquos autem Episcopos, nihil magni momenti aggredi sine spso, ut vult qui ab initio obtinuit Patrum canon: vel sola qua ad uniuscujusque parochiam conserunt, or regiones qua et subsunt. Ununquemque enim Episcopum habere sua parochia perestatem, or administrare pro unicuique conveniente religione, or totius regionis curam gerere, qua sua surbi subest, ut etiam ordinent Presbyteros or Diaconos, or unaquaque cum judicio tractent, nihil ultrà facere aggrediantur sine metropolis Episcopo: neque opse sine reliquorum sententia. Can. 1X. ibid.

<sup>(</sup>b) It qui funt in vicit vel pagis qui di-

nationem, manuamve impositionem acceperint, visum est ut suum modum sciant,
& sibi subjectas Ecclesias administrent, earumque cura & sollicitudine gerenda contents sint: constituant autem sectores, hypodiaconos & exorcistas, & corum promotionem sufficere existiment, nec Presbyterum
nec Diaconum ordinare audeant, absque
urbis Episcopo, cui subjicitur ipse & regio.
Si quis autem ea qua definita sunt, transgredi audeat, ipse quoque deponatur ab eo
honore quem habet. Fias autem Chorepiscopus
ab Episcopo civitatis cui subjicitur. Can. X,
ibidem.

<sup>(</sup>c) Si quis Episcopus, aus Presbyter, aus quilibet subjectus Ecclesia regula, prater consilium & litteras Episcoporum provincia & pracipuè metropoluani adierit Imperatorem, kunc reprobari & abjici opertere, non solum à communione, verum & ab honore cujus particept videtur existere, quia venerandi principis auribus molessiam ten-

de déposition & de privation de la Communion, d'aller à la Cour sans le consentement & les lettres des Evêques de la Province. fur-tout du Métropolitain : que si leurs affaires les obligent d'aller trouver l'Empereur, ils le pourront de l'avis & avec les lettres du Métropolitain & des Comprovinciaux.

Le douzième (d) déclare indigne de pardon & sans esperance de rétablissement, un Prêtre ou un Diacre déposé par son Evêque; ou un Evêque déposé par un Concile, qui se sera adressé à l'Empereur pour être rétabli, au lieu de s'adresser pour cet effet

à un Concile plus nombreux.

Le treizième (e) défend à un Evêque, sur peine de nullité & de déposition, de faire des Ordinations ou quelques affaires ecclesiastiques dans un autre Diocèse, à moins qu'il n'y soit appellé par les lettres du Métropolitain, ou des Evêques de la Province.

Le quatorziéme (f) ordonne qu'en cas que les Evêques d'une Province soient partagez sur le jugement d'un Evêque accusé, ensorte que les uns le jugent innocent, les autres coupables, le Métropolitain en appellera quelques-uns de la Province voisine, pour juger & décider l'affaire.

Mais il est ordonné dans le quinzième, que (g) si un Evêque

eavit inferre contra leges Ecclesia. Si igitur adire principem necessaria causa deposcit, hoc agatur cum tractatu & consilio metropolitani & caterorum Episcoporum, qui in eadem provincia commorantur, qui etiam proficiscentem suit prosequantur epistolis. Can. XI. pag. 577.

(d) Si quis à proprio Episcopo, Presby-ter, aut Diaconus, aus à Synodo sucris Episcopus sorte damnatus, & Imperatoris. auribus molestus extiterit, oporteat ad majus concilium Episcoporum conversi, & qua putaverint habere justa, plurimis Episcopis suggerant corumque discussiones ac judicia præstolentur. Si verò hæc parvi pendentes molesti fuerint Imperatori, hos nulla venia dignos effe, nec locum satisfactionis habere, nec frem futura restitutionis penitus opperiri judicamus. Can. XII. ibid.

(e) Nullus Episcopus ex alia provincia audeat ad aliam transgredi, & ad promotionem ministerii aliquos in Ecclesiis ordinare , lices confensum videantur præbere nonnulli,nisi litteris tam metropolitani quam caterorum qui cum co sunt Episcoporum rogasus advenias, & fic ad actionem ordinatiopis accedat, Si verò nullo vocante inordinato more deproperet super aliquibus ordinationibus & Ecclesiasticis negotiis, ad eum non pertinentibus componendis, irrita quidem quæ ab eo geruntur existant, ipse verd incompositi mottus sur , & irrationabilis audacia subeat ultionem, ex hoc jam damna-tut à sancto Concilio, Can. XII. pag. 578.

(f) Si quis Episcopus de certis criminibus judicetur, & contingat de co comprovinciales Episcopos dissidere, cum judicatus ab aliis innocens creditur, reus ab aliis existimatur, pro totius hujus ambiguitatis absolutione, placuit sancta Synodo, ut metropolitanus Episcopus à vicina provincia judices alios convoces, qui controversiam tollant, ut per eos simul & per comprovmciales Episcopos, quod justum visum fueris approbetur. Can. XIV. ibid.

(g) Si quis Episcopus de cersis criminibus accufatus, condemnetur ab omnibus Epifcopis ejusdem provincia, cuntsique consonanter eamdem contra eum formam Decreti protulerint, hunc apud alios nullo modo judicari, sed firmam concordantium Episcoporum provincia manere sententiam. Cana XV. ibid.

Nana iii

est condamné tout d'une voix par tous ses Comprovinciaux, il ne pourra plus être jugé par d'autres, & que ce jugement aura son entier esset.

Le seizième (h) veut qu'un Evêque qui n'ayant point d'Evêç ché, usurpe un siège vacant sans l'autorité d'un Concile légitime, soit chassé de l'Eglise dont il s'est emparé, quand même tout le peuple de cette Eglise le choisiroit pour Evêque. Ce Canon ajoûte que le Concile légitime ou entier est celui où le

Métropolitain de la Province est present.

Il est ordonné par le dix septiéme (i) qu'un Evêque qui a reçû l'imposition des mains pour une Eglise, doit aller la servir; & en cas de resus de sa part, être excommunié jusqu'à ce qu'il obéisse, ou que le Concile en ait dispoté autrement. Que s'il n'a pû prendre possession de son Eglise, sans qu'il y ait de sa faute, mais par le resus du peuple, ou par quelqu'autre cause qui ne vienne pas de lui, le Canon k) dix - huitième ordonne qu'il jouira de l'honneur & des sonctions de l'Episcopat dans l'Eglise où il assiste aux offices divins, à condition qu'il ne la troublera pas en s'ingerant dans les affaires qui la regardent, & qu'il se soumettra aux Ordonnances du Concile de la Province. Voilà (1) ce que le Canon seizième appelle un Evêque vacant; & on ne dit point que le peuple auquel il étoit destiné dût être contraint à le recevoir, tant le gouvernement des Eglises étoit doux & volontaire.

On établit dans le dix-neuvième (m) les regles que l'on doit

(h) Si quis Episcopus vacans in Ecclefiam vacantem projutat sedemque pervadat, absque integro perfectoque Concilio, hic abjectatur necesse est, essi cunctus populus quem diriquis eum habere detegeris, perfectum verò Concilium illud est ubrinterjuerit metropolitanus antistes. Can. XVI. ibid.

(i) Si quis Episcopus per manús impostionem Episcopaium acceperis & praesse populo constitutus, ministerium subire negiexeris, nec acquieveris ire ad Ecclesiam sibi commissam, hunc oportes communione privari, donec susceperis coactus officium, aus certé de eo aliquid integra decreveris esusdem provincia. Synodus Sacerdosum. Can. XVII. ibid.

(h) Si quis ordinatus Episcopus ad parochiam minime cui est cletius accesseris, non
suo visto, sed quod eum aut populus vetes,
aut propier aliam caujam, non samen, esus
visto perpetratam: luc & honoris su & mi-

nisterii particett, dummodo nihil molestus Ecclesia rebus existat, ubi ministrare cognoscitur. Quem etiam observare conveniet, quidquid Synodus persetta provincia quod visum suerit judicando decreverit. Can. XVIII. ibid.

(1) Fleuri , lev. 12. hift. Eccl. pag. 282.

num. 12.

(m) Episcopus præter Synodum & præsentiam Metropolisani nullatenus ordinetur.
Hoc autem modis omnibus coram posito,
melius quidem est ut omnes simul adsimt
ejusdem provinciæ Sacerdotes, quos metropolitanus Episcopus advocare debebit, & st
quidem omnes occurrerint, optime. Quod st
difficile suerit, saltem plures adesse omnind
convent, aut certe scriptis ejusdem sententiæ comprobari; & ita sub piurimorum vel
præsentia, vel decreto ordinatio celebretur. Quod si secus contra desinita salla suerit, nullas ordinatio vires habeas. Si ver

observer dans l'élection des Evêques., L'Evêque ne sera ordonné " que dans un Concile en la presence du Métropolitain & de tous , les Evêques de la Province, que le Métropolitain doit convo-, quer par ses lettres. Le mieux est qu'ils s'y trouvent tous; mais , s'il est difficile, du moins que la plus grande partie soit pre-" sente, ou donne son consentement par lettres, autrement elle "ne sera d'aucune valeur. Mais si l'ordination est faite suivant " cette regle, & que quelques-uns s'y opposent par opiniâtreté, , la pluralité des suffrages l'emportera.

Il est dit dans le vingtième (n) que l'on tiendra tous les ans deux Conciles de la Province pour les besoins de l'Eglise & la décision des différends: le premier dans la quatriéme semaine après Pâque; le second aux Ides d'Octobre, c'est-à-dire, le quinziéme de ce mois. Les Prêtres, les Diacres, & tous ceux qui croyoient avoir reçû quelque tort, pouvoient avoir recours à ces Conciles, & on devoit leur y rendre justice. Mais il n'étoit pas permis d'en assembler de particulier sans les Métropolitains.

Le vingt-uniéme (0) ne veut pas qu'un Evêque passe d'un Evêché à un autre, soit en s'y ingerant volontairement, soit en cédant à la violence du peuple, ou à la necessité imposée par les Evêques: il ordonne au contraire qu'il demeurera dans l'Eglise

qu'il a reçûe de Dieu la premiere pour son partage.

Le vingt-deuxième (p) défend à un Evêque de rien entreprendre, ni de faire aucune ordination dans le Diocèse d'un autre.

Le vingt-troisième (q) défend à un Evêque de se donner un

juxta definitam regulam f.at , & nonnulli pro contentione propria contradicant, obtineat fententia plurimorum. Can. XIX. pag.

( o ) Episcopus ab alia parochia nequaquam migret ad aliam nec sponte sua prorsus infiliens, nec vi coaltus à populis, nec ab Episcopis necessitate compulsus; maneas autem in Ecclesia quam primitus à Deo sortitus eft, nec inde transmigret secundiam pristinum de hac re terminum constitutum. Can. XXI. ibid.

(p) Episcopus alienam civitatem qua non est illi subjecta non adeat nec ad posessionem accedat quæ ad eum non pertinet super ordinationem cujusquam, nec constituat Presbyteros, aus Diaconos alteri subjectos Episcopo, nisi forte cum consilio & voluntate regionis Episcopi. Si quis autem tale aliquid facere sentaverit irrita fit ejus ordinatio, & ipse coërceatur à Synodo. Nam si ordinare non potuerit, nullatenus judicabit, Can.

(q) Episcopo non licere pro se alterum successorem sibi constauere, licet ad exitum

<sup>(</sup>n) Propter utilitates ecclesiasticas & absolutiones earum rerum qua dubitationem controversiamque recipiunt optime placuit ut per singulas quasque provincias bis in anno Episcoporum Concilia celebrentur. Semel quidem post tertiam septimanam festi Paschalis, ita ut in quarta septimana quæ confequitur, id est medio Pentecostes, convenias Synodus, metropolitano comprovinciales Episcopos admonente. Secunda verò Synodus fiat idibus Octobris. In ipsis autem Conciliis adfint Presbyteri & Diaconi, & omnes qui se lasos existimant, & Synods expersantur examen. Nullis verò liceat apud se celebrare Concilia prater eos quibus metropolitana jura videntur effe commissa. Can-XX. pag. 579. tom. 2. Concil.

fuccesseur, même à la mort; & déclare nulle toute nomination faite en cette maniere, voulant que conformément à la regle de l'Eglise on n'éleve à l'Episcopat que celui qui après le décès du dernier, sera trouvé digne par le jugement des Evêques assemblez en Concile.

Le vingt-quatriéme (r) pourvoit à la conservation du temporel des Eglises, en ces termes: "Que les biens de l'Eglise lui " soient conservez avec tout le soin & toute la fidelité possible, ", devant Dieu qui voit & juge tout. Ils doivent être gouvernez ", avec le jugement & l'autorité de l'Evêque, à qui tout le peu-», ple & les ames des fideles sont confiées. Ce qui appartient à " l'Eglise doit être connu, particulierement aux Prêtres & aux "Diacres, & rien ne leur doit être caché; en sorte que si l'Evê-,, que vient à déceder, on sçache clairement ce qui appartient " à l'Eglise, asin que rien n'en soit perdu ni dissipé; & que les " biens particuliers de l'Evêque ne soient point embarrassez, ", sous prétexte des affaires de l'Eglise : car il est juste devant Dieu 2, & devant les hommes, de laisser les biens propres de l'Evêque », à ceux pour lesquels il en aura disposé, & de garder à l'Eglise , ce qui est à elle. Il ne faut pas qu'elle souffre aucun dommage, a, ni que son interêt soit un prétexte pour confisquer les biens " de l'Evêque, embarrasser d'affaires ceux qui lui appartiennent, & rendre sa mémoire odieuse.

Le vingt-cinquiéme prescrit les regles que l'on doit observer dans l'usage des biens de l'Eglise. Il en laisse la disposition à l'Evêque pour les dispenser (f) à tous ceux qui en ont besoin, de con-

vitæ perveniat. Quod si rale aliquid sactum suerit, irritum esse hujusmodi est constitutum. Servetur autem jus ecclesiasticum, sa continens, oportere non aliter sieri, nisi cum Synodo & judicio Episcoporum, qui post obitum quiescentiz poiestaiem habent eum qui dignus extiterit promovere. Can. XXIII. ibidem.

(r) Quæ sint. Ecclesiæ sub omni sollicitudine, & conscientia bona, & side quæ in
Deum est, qui cuntta considerat judicatque
serventur: quæ ettam dispensanda sunt judicio & potestate Pontificis, cui commissu est
populus, & anima quæ in Ecclesia congrégantur. Manifesta verò sint quæ pertinere
videntur ad Ecclesiam, cum notitia Presbyserorum. O Diaconorum qui circa issum
sunt, ita ut agnoscant nec ignorent, quæ
sint Ecclesiæ propria, nec eos aliquid lateat;
ut si contigerit Episcopum migrare de sacu-

lo, cereis existensibus rebus, qua sum Ecclesia, nec ipsa collapsa depereant, nec qua propria probantur Episcopi, sub occasione rerum pervadantur Ecclesia. Justum namque & acceptum est coram Deo & hominibus, ut sua Episcopus quibus volueris derelimquat, & qua Ecclesia sunt eidem conserventur Ecclesia, ut nec Ecclesia aliquod patiatur incommodum, nec Episcopus sub occassione proscribatur Ecclesia, & in causat incidant qua ad eum persinent, & ipse postobitum maledictionibus ingravetur. Can. XXIV. ibid.

(f) Episcopus Ecclesiasticarum rerum habet potestatem, ad dispensandum erga omnes qui indigent, cum summa reverentia & timore Dei. Partiespet autem & ipse, quibus indiget, si tamen indiget, tam in suit quàm in fratrum qui ab eo suscipiumur, necessarits usibus prosuturis, ita ut in nulla

cert

cert avec les Prêtres & les Diacres; & d'en prendre lui-même pour ses besoins, & pour ceux des freres à qui il fait l'hospitalité, en sorte qu'ils ne manquent de rien. Le Canon ajoûte, que si l'Evêque, ne se contentant pas de ce qui lui est nécessaire, tourne les biens de l'Eglise à son usage particulier; s'il administre les revenus de l'Eglise, sans la participation des Prêtres & des Diacres, donnant l'authorité à ses domestiques, à ses parens, à ses freres ou à ses enfans, de maniere que les affaires de l'Eglise en foient secretement endommagées, il en rendra compte au Concile de la Province. Que si d'ailleurs l'Evêque ou ses Prêtres sont en mauvaile réputation, comme détournant à leur profit les biens de l'Eglise, ensorte que les pauvres en souffrent, & que la Religion en soit décriée, ils seront aussi corrigez suivant le jugement du Concile. Ce Canon (t) semble n'accorder à l'Evêque & par conséquent aux autres Clercs, l'usage des biens de l'Eglise, qu'en cas qu'ils en ayent besoin, & ne puissent subsister d'ailleurs.

VI. Ce sont là les vingt-cinq Canons d'Antioche, que quel- Authorité des ques uns (n) conjecturent avoir été faits dans divers Conciles Canons d'Antenus en cette Ville, & attribuez mal à propos à celui de l'an font tous du 341. Ils se fondent en premier lieu sur la conformité du XIII. & Concile tenur du XXII. Canon, & disent qu'il y a grand lieu de douter qu'ils en cette ville ayent été faits tous deux dans un même Concile, puisqu'ils contiennent la même chose, & ne sont differens que dans les termes & les expressions. Leur seconde raison est, que quelquesuns de ces Canons semblent trop purs pour venir de personnes aussi destituées de l'esprit de Dieu, qu'étoient les Eusebiens. Ils ne conçoivent pas non plus comment des Evêques aussi courtisans, que l'étoient ceux de ce parti, ayent pû faire un Canon aussi severe que le XI. pour empêcher les Evêques d'aller à

qualibet occasione fraudentur : juxta sanctum Apostolum sic dicentem : Habentes vicrum & tegumentum, his contenti funtus. 1. Timoth. 6. Quod si contentus istis minime fuerit, convertat autem res Ecclesia in suos usus domesticos, & ejus commodo vel agrosum fructus, non cum Presbyterorum conscientia, Diaconorumque pertrattet, sed horum potestasem domesticis suis, aut propinquit , aut fratribut , filtisque committat , ut per hujusmodi personas occulte catera ladansur Ecclesiæ, Synodo provinciæ pænas iste persolvat. Si autem & alater accusetur Episcopus, aut Presbyteri qui cum spso sunt, Tome IV.

quod ea que portinent ad Ecclesiam vel ex agris, vel ex alia qualibet ecclefiastica facultate sibimet ujurpent, ita ut ex hoc affigantur quidem pauperes; criminations verd & blasphemiis tam sermo pradicationis quam hi qui dispensant, taliter expenantur, & hos oportet corrigi, fantia Synodo id quod condoces approbante. Can. XXV. Antioch. tom. 2. (oncil. pag. 580.

( ; ) Fleuri, hv. 12. hift. Eccl. pag. 286.

(u) Natal. Alexand. secul. IV. different. 25. Tillemont, tom. 6. pag. 755. Hermant, vie de S. Athanase, tome 1. pag. 715.

0000

la Cour ; ni qu'Eusebe de Nicomedie ou de Constantinople ? qui avoit changé deux fois de siege, est consenti au Canon XXI. qui défend la translation des Evêques d'un siege à un autre. Mais il est à remarquer que quelque conformité qu'il y ait entre le XIII. & le XXII. Canon, il y a néanmoins cette difference essentielle, que dans le XIII. il est défendu à un Evêque de faire aucunes fonctions dans un autre Diocèse, vacant par mort, au lieu que le XXII. suppose visiblement un siege actuellement rempli. Il est encore à remarquer, que quoique les Eusebiens, qui, selon Pallade, étoient au nombre de quarante, ayent eu beaucoup d'autorité dans le Concile d'Antioche, à la faveur de Constantius, ils ne s'en servirent néanmoins, que pour opprimer saint Athanase & ceux de son parti. Quant aux matieres de la Foi, nous avons vû qu'ils affecterent de paroître Catholiques en tout, & que s'ils n'admirent pas le terme de Consubstantiel, ils souscrivirent à une formule, qui selon la remarque de saint Athanase, renfermoit implicitement la Foi de la Consubstantialité. Ils avoient moins d'interêt à s'opposer aux decrets que les Evêques Catholiques, qui se trouvoient en plus grand nombre qu'eux dans ce Concile, proposerent pour le réglement de la discipline. N'étoit-il pas avantageux à leur dessein, qu'on y ordonnât, qu'un Evêque déposé par un Concile, & qui depuis sa déposition, auroit osé s'ingerer dans le ministère, ne pourroit plus être rétabli, puisque dans la suite ils se prévalurent de l'autorité de ce Canon, qu'ils avoient néanmoins corrompu & alteré pour chasser saint Athanase de son Eglise ? N'étoit-il pas de l'interêt d'Eusebe de Constantinople, d'applaudir au Canon qui défendoit aux Evêques d'aller à la Cour? Il sçavoit que saint Athanase, en se sauvant de Tyr, s'étoit adressé à l'Empereur, & qu'il avoit pensé par ses remontrances résterées, renverser toute la cabale des Eusebiens: ainsi il avoit à craindre que quelques autres Evêques du nombre des Catholiques, ne tentassent la même chose. Pour lui il ne souffroit rien de la severité de ce Canon, étant Evêque de la Ville, où les Empereurs faisoient leur résidence. Que s'il ne s'opposa point au decret qui désend la translation des Evêques, c'est qu'il crut ne le devoir pas faire, étant apparemment bien aise, qu'après avoir satisfait son ambition, l'on mît des bornes à celle des autres. On pourroit encore objecter que le Pape Innocent (x) premier, & faint Chry-

<sup>(</sup>x) Innocent. I. epift. 7. ad Clerum & popul. Constantinop. pag. 799. edit. Contant.

CONCILE D'ANTIOCHE. CHAP. XX. 659 fostôme (y), ont rejetté le IV. & le XII. de ces Canons. comme ayant été composez par des Ariens. Mais cette objection tombe d'elle-même, quand on compare le contenu de ces deux Canons, avec celui dont parlent le Pape Innocent & faint Chrysostôme. Le Canon qu'ils rejettent, dit (z) en termes exprès, qu'un Evêque ou un Prêtre déposé, soit justement, foit injustement, qui osera sans le jugement d'un Synode, rentrer dans son Eglife, en seta chassé pour toujours, sans être plus admis à prouver son innocence. Or on ne trouve rien de semblable, ni dans le IV, ni dans le XII. Canon d'Antioche. Il n'y est question que d'un Evêque, que l'on suppose déposé pour de bonnes raitons, & non de celui qui l'auroit été injustement : & il y est ordonné qu'il se pourvoira non en general devant un autre Concile, mais devant un plus grand Concile, au lieu de s'adresser à l'Empereur. Quelque rapport qu'ait donc ce Canon. avec le IV. & le XII. d'Antioche, il est néanmoins essentiellement different, & il ne pourra jamais passer pour être du nombre des vingt einq que nous venons de rapporter, & qui dans la fuite ont été citez a) avec éloge, soit dans les Conciles, soit par les Souverains Pontifes. Pallade l'attribue (b) expressément aux quarante Ariens, qui assistoient au Concile d'Antioche: & nous ne doutons pas que ce ne soit celui-la même qu'ils forgerent dans leur Conciliabule, pour proceder plus sûfement à la condamnation de saint Athanase, comme Socrate (c) l'a remarqué.

VII. Les Evêques envoyerent ces vingt-cinq Canons, dans toutes les Provinces, accompagnez d'une lettre Synodale, dans dale du Conlaquelle ils prioient (d) les Evêques de les confirmer par leur che, consentement, dans la confiance qu'ils avoient de n'avoir rien

Epitre lynocile d'Antio-

Oooo ij:

<sup>(</sup>y) Pallad in vita Chryfost, cap. 8. pag.

<sup>(</sup>z) Si quis Episcopus, aut Presbyter sive juste, sive injuste deposuus, ex sers so absque Synodo in Ecclesiam redievit , hic jam excu-Sationis non habeat locum, sed omninò extellatur. Apud Pallad. ubi fupra.

<sup>(</sup>a) Volens igitur congregata sanctorum Synodus impieratem eam perimere, &c. Hilar. de Synod. pag. 1170. Obsignamus reliquos omnes Canones qui à fanctis & beaus nostris Patribus expositi sunt : id est à trecentis decem & ollo janthis ac desferis Patribus, qui Nicaa convenerunt, praterea & iis qui Antiochia Syrue. Conc. Trullan.

com. 6. Can. II. p.1140. Mox omnes Episcopi unanimier dixere, quid arbitrari aliud aus proferre valeamus , nefi ut fancts Patres qui Antiocheno Concilio residentes tertio capitulo promulgarunt? Conc. Rom. an. 853. som. 8. Concil. pag. 121. Vide & Zacharix epift. ad Pipinum majorem domus an. 744. ferip-

<sup>(</sup>b) Nullo modo daretur locus Joanni defensionis, allegatione Canonum à Theophilo. missorum quos composueras quadraginta do Arii communione. Pallad. ubi fupra.

<sup>(</sup>c) Socrat. lib. 2. cap. 8. (d) Tom, 2. Concil. pag. 560.

#### 660 CONCILIABULE D'ANTIOCHE, CHAP. XX.

statué que par l'inspiration de l'esprit de Dieu. Parmi les Evêques, qui souscrivirent à cette Epître Synodale, il y a un Theodore de Laodicée, qui étant mort dès l'an 335, ne peut s'être trouvé au Concile d'Antioche de l'an 341. Mais on convient qu'au lieu de Theodore, il faut lire George, comme on lit dans (e) Sozomene. Ces sortes de fautes ne sont pas rares dans les souscriptions des Conciles. Telle fut la fin de celui d'Antioche, qui avoit été assemblé sous le consulat de Marcellin & de Probin. Indiction quatorzième, dans les commencemens de l'année 341.

Conciliabule 341. 341.

VII. Après que les Evêques orthodoxes eurent réglé ce qui d'Antioche en regardoit la foi & la discipline, ils s'en retournerent à leurs Eglifes. Mais les Eusebiens qui avoient d'autres desseins, demeurerent à Antioche pour les executer, assurez de trouver auprès de Constantius tous les secours dont ils avoient besoin. Il s'agissoit de faire condamner de nouveau saint Athanase, & de le chasser pour toûjours de son siege. Ils forgerent (f) à cet effet le Canon dont nous venons-de parler, & qui jusques-là avoit été inconnu à tout le monde, en la maniere qu'ils le proposerent, & prétendirent qu'Athanase y avoit contrevenu, puisqu'ayant été déposé à Tyr, il étoit rentré dans son siege, sans avoir auparavant été absous dans un Concile. Ils renouvellerent aussi contre lui, les vieilles accusations qu'ils avoient proposées à Tyr, & y ajoûterent les meurtres & les desordres, qu'on prétendoit avoir été causez à Alexandrie par son retour. Comme ils étoient accusateurs & juges en même-tems, ils le condamnerent, & presserent l'ordination d'un autre Evêque à Alexandrie. Eusebe de Constantinople (g) proposa Eusebe, depuis Evêque d'Ameso, homme de naissance & de sçavoir. Mais celui-ci craignant d'encourir la haine du peuple d'Alexandrie, dont il sçavoit qu'Athanase étoit extrêmement aimé, refusa le parti qu'on lui offroit. Sur son refus les Eusebiens proposerent Gregoire, surnommé de Cappadoce, du pays où il étoit né, l'ordonnerent Evêque, & le mirent à mains armées sur le siege d'Alexandrie, quelques jours avant la fête de Pâque. Saint Athanase voyant les excès que l'on avoit commis en cette occasion, se déroba à son peuple & s'embarqua pour aller à Rome, asfister au Concile qui s'y devoit tenir.

<sup>(</sup>e) Sozomen. lib. 3. cap. 5. (f) Socrat, lib. 2. cap. 8. & Sozomen. (g) Socrat. lib. 2. cap. 9. & Sozomeni lib. 3. cap. 6, lib. 3. cap. 5.

# CHAPITRE XXI

Conciles d'Antioche, de Milan & de Cologne.

I. T E Pape Jule voyant que ni sa lettre aux Orientaux, ni l'autorité de son siege, ni celle du Concile qu'il venoit de des Orientaux vers Constant, tenir à Rome, n'avoient pas le pouvoir d'arrêter leur impuden- en 342. ce, sit connoître (b) à l'Empereur Constant l'injustice que l'on faisoit à saint Athanase, à saint Paul de Constantinople, & à quelques autres Evêques chassez de leurs sieges. Ce Prince en fut touché & écrivit à Constantius son frere, le priant de lui envoyer trois Evêques, pour lui rendre raison de ce qui s'étoit passé dans la déposition de Paul & d'Athanase. Les Eusebiens croyant avoir trouvé l'occasion de gagner l'esprit de Constant, comme ils avoient fait celui de Constantius, choisirent pour cette députation, ceux qu'ils croyoient les plus habiles d'entre eux, sçavoir Narcisse de Neroniade, Theodore d'Heraclée, Maris de Chalcedoine, & Marc d'Arethuse en Syrie. Ces quatre Evêques étant arrivez auprès de Constant, comme (i) députez du Concile d'Antioche, s'efforcerent de persuader à ce Prince, qu'on n'y avoit rien fait que de très-juste. S. Maximin de Treves ne voulut point les recevoir à sa Communion & eux refuserent d'entrer en conference avec saint Athanase. Constant leur demanda leur profession de Foi. Ils cacherent squs leurs habits celle qui avoit été proposée à Antioche dans le tems de la dédicace & lui en présenterent une autre qu'ils avoient faite euxmêmes (k) quelques mois après. Dans cette formule, qui est rapportée par saint Athanase & par Socrate, ils confessent que Jesus-Christ, Fils unique de Dieu, est engendré du Pere avant tous les siecles, qu'il est Dieu de Dieu, Verbe, Sagesse, Vie & vraie Lumiere, qu'il s'est fait Homme pour nous dans les derniers temps, & est né de la Vierge. Constant (1) reconnut clairement qu'ils persécutoient injustement de saints Evêques, & qu'ils

Députation

pour cela un Concile, mais plutôt qu'ils n'en avoient point assemblé.

Oooo iij

<sup>(</sup>h) Sozomen. lib. 3. cap. 10. Socrat. lib. 2. cap. 18.

<sup>(</sup>i) Qui quasi à Synodo legati hac beata memorie Constanti Augusto tradiderunt. Athanas, de Synod, pag. 737. Ces paroles ne marquent pas qu'ils ayent allemble

<sup>(</sup> k) Athanal. ibid. (1) Sozomen. lib. 3. cap. 10. Socrat. lib. 2, cap. 18,

#### CONCILE DE MILAN. CHAP. XXI.

les avoient déposez, non pour des crimes qu'on leur obje &oit mais parce qu'ils suivoient une doctrine contraire à la leur. Ainsi il renvoya ces députez, sans s'être laissé persuader à leurs discours. Socrate (m) remarque que jusqu'alors il n'y avoit pas eu de rupture de Communion entre les Occidentaux & les Orientaux: & nous avons vû dans la réponse du Pape Jule aux Eusebiens, qu'il leur parle comme à des Evêques de la Communion de l'Eglise.

Concile d'Antioche en 345.

II. Trois ans (n) après la legation dont nous venons de parler. les Eusebiens, comme s'ils se fussent repentis de tout ce qu'ils avoient fait jusqu'alors, s'assemblerent à Antioche, & y dresferent une nouvelle formule de foi, qui à cause de sa longueur, fut nommée (0) Machrostiche ou à longues lignes. On la trouve aussi bien que les autres dans saint Athanate, & dans Socrate. Elle est formée presque toute entiere des paroles de l'Ecriture; & on y fait protession de croire que Jeius-Christ est Dieu de Dieu, & qu'il est semblable en toutes choses à son Pere. Mais on n'y parle jamais de [ubstance (p) ni de Con'ubstantiel. Il y est dit anathême à ceux qui disent que le Fils n'est pas Dieu, ou qu'il a été tiré du néant, ou d'une autre hypostase & non de Dieu; & qu'il y a eu un tems, où il n'étoit point. Marcel d'Ancyre que les Eusebiens accusoient de Sabellianisme, y est condamné nommément, de même que Photin, dont l'heresie alloit à nier la Trinité & la distinction des Personnes divines, soutenant en parlant du Verbe de Dieu, qu'il n'avoit point de substance propre, & qu'il étoit dans une autre, tantôt comme parole proferée, tantôt comme parole conçue. A la fin de cette formule, les Eusebiens disoient qu'ils avoient été obligez de s'y étendre beaucoup, non par vanité, mais afin de faire connoître à tout l'Occident la pureté de leur foi, & les calomnies de leurs adversaires.

Concile de ou 346.

III. Dans cette confiance, ils l'envoyerent (q) en Italie par Bilan en 345. Eudoxe de Germanicie, Macedone de Mopsueste, Martyrius & quelques autres, du nombre desquels étoit Démophile de Berée. Ces députez ayant trouvé les Evêques d'Occident assemblez à Milan, leur présenterent cette formule. L'Empereur Constant (r) y étoit alors, & il y avoit fait venir saint Athanase. Les Occidentaux refuserent de souscrire à cette nouvelle for-

(p) Ibidem.

<sup>(</sup>q) Socrat. lib. 2. cap. 19. Athanas. de (n) Ibid. & Athanas. de Synod. p. 738. Synod. pag. 738. (r) Athanal. apolog. cont. Arian.

### CONCILE DE COLOGNE. CHAP. XXI. 663

mule, quelque instance qu'en fissent les députez, & dirent (f) qu'ils se contentoient de la Foi de Nicée, sans rien chercher au-delà: Socrate (t) ajoûte qu'ils resusserent de la recevoir, peut-être parce qu'ils ne sçavoient pas la langue grecque. Quoi qu'il en soit, non contens de rebuter la formule de soi des députez, ils les presserent encore de condamner l'heresie d'Arrius: ce qu'ils resuserent, & ils sortirent tout en colere de l'assemblée. C'est tout ce que nous sçavons de ce Concile de Milan. Saint Athanase qui n'y étoit venu que par ordre de Constant & sans sçavoir pourquoi on l'avoit assemblé, y apprit que quelques Evêques avoient prié ce Prince d'écrire à l'Empereur Constantius, pour demander la convocation d'un Concile Oecumenique, asin de réunir les Eglises divisées & de rétablir Paul & Athanase dans leurs sieges.

IV. On met vers le même-tems, c'est-à-dire en 346, un Concile à Cologne, dans lequel on prétend qu'Euphratas, Evêque de cette Ville, fut déposé par le suffrage de vingt-quatre Evêques des Gaules, pour avoir enseigné avec Photin, que Jesus-Christ n'étoit pas Dieu, mais un pur homme. Euphratas, si l'on en croit les (u) actes de ce Concile, avoit déja été déposé quelque tems auparavant par cinq Evêques, sur diverses accusations que le peuple de Cologne avoit formées contre lui, dans une lettre fouscrite de beaucoup de personnes, tant Ecclesiastiques que Laïques. Mais ne s'étant point corrigé pour cela, & ayant même osé depuis soûtenir son impieté devant Jessé, Evêque de Spire, Martin de Mayence & divers Ecclesiastiques qui étoient avec eux; & en une autre occasion, devant saint Servais de Tongres & saint Athanase, dans le tems qu'il se trouvoit dans les Gaules; les Evêques pour punir Euphratas de ses blasphêmes, s'assemblerent à Cologne à la priere des Fideles de cette Eglise. Le Concile se tint le quatriéme des ides de Mai, c'est-à-dire le douzième de ce mois, l'an 346. après le consulat d'Amantius & d'Albin. Il s'y trouva quatorze Prélats, sçavoir, saint Maximin de Treves, Valentin d'Arles, saint Donatien de Châlon sur Saone, Sevrin de Sens, Optatien de Troyes, Jessé de Spire, Victor de Vormes, Valerien d'Auxerre, faint Simplice d'Autun, Armand de Strasbourg, Justinien de Bâle, Euloge d'Amiens, faint Servais de Tongres & Dyscoles de Reims. Neuf autres

Concile de Cologne en 346. iuppolé:

<sup>(</sup>f) Socrat. lib. 2. eap. 20.

<sup>(</sup> n ) Tom, 2. Concil. pag. 615. 616,

## 664 CONCILE DE COLOGNE. CHAP. XXI.

Evêgues, qui étoient Martin de Mayence, Victor de Mets, Didier de Langres, Pancaire de Besançon, saint Saintin de Verdun, Victorin de Paris, Superieur de Cambrai, Mercure de Soissons, Eusebe de Rouen, n'ayant pû s'y rendre, envoyerent leur consentement par leurs députez. Mais Diospete d'Orleans donna son suffrage par une lettre qu'il écrivit. Celle de l'Eglise de Cologne fut lue en plein Concile, & les Evêques assemblez ayant déliberé & donné chacun leur avis, Euphratas fut condamné à être déposé. Quelques - uns même opinerent à le priver de la Communion laïque. Voilà ce que contiennent les actes du Concile de Cologne qui ont paru si authentiques, à quelques sçavans des derniers (x) fiecles, qu'un d'entre eux (y) n'a pas fait difficulté d'en tirer des preuves, pour montrer que dans le quatriéme siécle de l'Eglise, on n'appelloit pas d'une Sentence rendue dans les Conciles Provinciaux, quoiqu'on put en faire la révision, si le Prince l'ordonnoir. Cependant ces actes sont aujourd'hui rejettez presque de tout le monde, & les raisons qu'on en donne, paroissent sans réplique. La premiere est fondée sur le style de ces actes, particulierement des suffrages de chaque Evêque, qui sont exprimez en termes (z) barbares & peu convenables au quatriéme siécle de l'Eglise, où la décadence des belles lettres n'étoit pas encore portée si loin. On ne voit pas en second lieu, comment Euphratas, qui n'avoit pû débiter fon heresie en prétence de saint Athanase, qu'en 336 & 337. air continué à la répandre par tout, jusqu'en 346. sans que d'autres Evêques, que taint (a) Servais de Tongres, se soient mis en devoir d'en empêcher le cours. Il n'est pas moins surprenant que faint Athanase n'ait (b) rien dit de cette heresse, a qu'il ne l'ait pas combattue nommément dans ses écrits; lui qui s'est appliqué plus qu'aucun auteur de son siecle, à défendre la divinité de Jesus-Christ, & à marquer les variations des Ariens sur ce point. Saint Hilaire qui écrivoit dans les Gaules, & qui a parlé

nos omnes conseniores hie apud Agrippinam Des voluntate qui jumus adunati convenifsemus, suffecerat à quinque Episcopis Euphratam blasphemum pro meritis suis sententiari. Ibid. 616.

(a) Ibidem, pag. 617. 618. (b) Saint Athanase parle d'Euphratas & de sa legation en Orient, dans son histoire des Ariens aux Solitaires, pag. 355.

<sup>(\*)</sup> Marca, de Concordia, lib. 6. c. 17. num. 1. Blondel, de primatu, pag 81. Petavius, dogmat. Theolog. tom. 4. lib. 1. sap. 3. num. 13.

<sup>(</sup>y) Marca, lib. 7. cap. 2. num. 13.
(z) Maximinus Episcopus dixit: Quia voluntas Dei Patris & Domini nostri sesu Christi, voluit nos juxta postulatum fratrum ad hoc of pidum convenire. Tom. 2. Concil. pag. 615. Valerianus Episcopus dixit: Essi

plusieurs (c) fois de l'heresse de Photin, ne dit rien de celle d'Euphratas, qui y avoit tant de rapport. Il est vrai qu'il en est parlé dans (d) l'histoire de saint Maximin, par Loup de Ferrieres. Mais cet auteur n'écrivoit qu'en 839, plus de quatre cens cinquante ans après la mort d'Euphratas. Ce qui est encore de plus considerable, c'est qu'Euphratas, qu'on suppose avoir été déposé comme un heretique, & un homme coupable de divers crimes en 346. fut non-seulement admis comme Catholique, l'année suivante au Concile de Sardique, avec tous les Evêques qui l'avoient condamné à Cologne, si l'on en excepte faint Saintin de Verdun, dont le nom ne se lit pas dans les souscriptions de Sardique, mais encore député (e) par les Evêques de ce Concile, avec Vincent de Capoue, pour aller demander à l'Empereur Constantius le rétablissement de saint Athanase & de tous les Evêques chassez de leurs sieges, par la faction des Ariens. Un homme condamné pour ses mœurs & pour sa doctrine, jugé indigne de la Communion même laïque, étoit-il propre à une députation si honorable? On répond à cela, qu'il y a eu deux Euphratas, qui ont occupé successivement le siege de Cologne, l'un condamné en 346. l'autre député en 347. à Constantius par le Concile de Sardique. Mais ce fait, qui est avancé sans preuves, se trouve détruit par les monumens mêmes dont le servent ceux qui l'avancent. Car nous lisons dans les vies, tant de saint (f) Severin, que de saint Servais, que le premier de ces Saints fut mis en la place d'Euphratas déposé. & qu'il fut ordonné par le Concile (g) même de Cologne.

#### CHAPITRE XXII

Concile de Sardique, en l'an 347.

N (b) croit avec assez d'apparence que l'Empereur Constant assista au Concile de Milan, dont nous venons de Concile de Sardique. Les parler, & que ce fut-là qu'il se détermina enfin à écrire à son Eveques defrere Constantius, pour la convocation d'un Concile œcumeni-

Pppp

<sup>(</sup>c) Hilar. in fragment. pag. 1182, 1185. 1130.11296. Oc. (d) Apud Surium, ad 29. Maii, tom. 5.

<sup>(</sup>e) Athan. hift. Arian. ad Mon. p. 355. Tome IV.

<sup>(</sup>f) Apud Surium, ad diem 23. Octobris:

<sup>(8)</sup> Tom. 2. Concil. pag. 618.

<sup>(</sup>h) Hermant, vie de S. Athanase, liv. 5 - 19m . 1 . pag. 522 .-

PEmpereur Constant, qui ecrit à son frere pour ce lujet.

que, comme étant le seul moyen de remedier aux maux de l'Eglise. Ce qui est certain, c'est qu'il (i) étoit à Milan lorsqu'il écrivit sur ce sujet, quatre ans depuis que saint Athanase sur arrivé à Rome, c'est-à-dire en 345. & qu'il le fit par le conseil de divers Evêques qui s'y trouverent. Ceux qui contribuerent le plus à lui faire prendre cette résolution, furent (k) le Pape Jule, Maxime ou Maximin, Evêque de Treves, & le fameux Osius. Nous trouvons (1) dans les historiens de l'Eglise, que faint Athanase même & les autres Prélats déposez, lui en firent la demande, en lui répréfentant qu'il n'y alloit pas moins de la verité de la foi, que de leur propre interêt, puisque leur déposition ne tendoit qu'au renversement de la Foi & de la veritable Doctrine de l'Eglise. Il y a en effet beaucoup d'apparence qu'ils avoient sollicité leurs amis de demander ce Concile, comme les Eusebiens le reprochoient (m) à saint Athanase, ou qu'au moins ils contribuerent à l'execution de ce dessein; mais il est certain que Constant en avoit déja écrit à son frere avant que faint Athanase en eût aucune connoissance; puisque lui-même assure'(n) avec serment, qu'ayant reçu ordre de Constant de l'aller trouver à Milan, il ne sçut pourquoi on le mandoit; que lorsque s'en étant informé sur les lieux, il apprit que ce Prince avoit écrit & député à son frere pour le Concile.

Les deux Empereurs s'accordent pour la convocation d'un Concile, & l'indiquent à Sardique.

II. L'Empereur Constantius, n'ayant pu refuser à son frere Constant une demande si juste; ils (0) convinrent de part & d'autre de s'assembler, tant de l'Orient que de l'Occident, & (p) ordonnerent que le Concile se tiendroit dans Sardique? Cette Ville qui est dans l'Illyrie, & Metropole des Daces, étoit d'autant plus commode pour l'execution de leur dessein, qu'elle

(i) Athanas. apolog. ad Constantium,

apud Hilar. fragment. 3. pag. 1315.
(1) Theodoret. lib. 2. hift. Eccl. cap. 3. pag. 586. Socrat. lib. 2, cap. 20, pag. 101. Sozomen. lib. 3. cap. 11. pag. 511.

m) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1315. ( n ) Athanai. apolog. ad Conft. p. 297. ( e ) Theodoret. lib. 2. hift. Eccl. cap. 1;

pag. 586. Athanaf. hift. Arian. ad Monach.

<sup>(</sup>k) Namque quoniam Athanasius in Italiam & Galliam pergens fibi judicium comparavit; post moriem aliquorum accusatorum , tostium , judicumque , & credidit posse se denuo tempore audiri, quod ejus flagitia vetustas temporis obscurares : cus consensum commodances non recte Julius urbis Roma Episcopus, Maximus & Ofius, caterique complures ipsorum Concilium apud Sardicam sieri ex Imperatoris benignitate sumpserunt. Epist. pseudo Synod. Sardic.

<sup>(</sup>p) Hec postquam Synodus Roma congregata per Julium Romanum Episcopum scripsiffet , cum rursus Eusebiani impadenter se gererent , ac multis pararent insidias , religiosiffimi Imperatores Constantius & Constans de iis certiores facti, jusserunt Occidentis & Orientis Episcopos Sardicam convenire. Athanas, apolog. contra Arianos, pag. 154.

servoit comme de bornes aux deux Empires, étant située sur les confins de l'Orient, & de l'Occident. Nous avons diverses loix de Constantin qui en sont datées, & qui font voir qu'elle étoit déja considerable dès auparavant, & que ce Prince y faisoit assez souvent sa demeure. Le Concile (q) s'ouvrit sous le consulat de Ruffin & d'Eusebe, onze ans depuis la mort du Grand Constantin, c'est-à-dire en l'an 347, après le 22, de Mai; & il paroit que c'étoit dans le tems que Constantius étoit en campagne contre les Perses, c'est-à-dire, plûtôt vers la fin de l'année, qu'au commencement. Il étoit (r) composé d'Evêques de plus de trente-cinq Provinces, sans compter les Orientaux qui se retirerent; en les comprenant tous, (/) il s'en trouva d'Espagne, des Gaules, d'Italie, de Campanie, de Calabre, de la Pouille, d'Afrique, de Sardaigne, des Pannonies, des Mysies, des Daces, de Norique, de Siscie, de Dardanie, de Macedoine, de Thessalie, d'Achaïe, d'Epire, de Thrace, de Rhodope, qui étoit une partie de la Thrace, de Palestine, d'Arabie, de Candie, d'Egypte, d'Asie, de Carie, de Bithynie, de l'Hellespont, des deux Phrygies, de Pissidie, de Cappadoce, de Pont, de Cilicie, de Pamphilie, de Lydie, des Cyclades, de Galatie, de Thebaïde, de Libye, de Phenicie, de Syrie, de Mesoporamie, d'Isaurie, de Paphlagonie, d'Asie, d'Europe, de la Province de Thrace, appellée Heminont, & de la Massilie, que l'on ne connoît point entre les Provinces Romaines.

III. Pour le nombre des Evêques qui assisterent à ce Concile, quoiqu'on ne puisse douter qu'il ne fut considerable, eu Evéques qui égard à tant de disserentes Provinces, d'où ils étoient venus; il assistement aus Concile de n'est pas néanmoins aisé de le sçavoir au juste, les anciens ne Sardiques'accordant pas en ce point. Socrate (t) & Sozomene (u) en mettent environ trois cens de l'Occident, & soixante & seize de l'Orient, saint Athanase en compte (x) cent soixante & dix, tant de l'Orient que de l'Occident. Mais il paroît n'y avoir pas compris les Eusebiens, qui à la verité vinrent à Sardique au nombre de quatre-vingt, mais qui refuserent de se présenter au Concile. Ainsi il ne s'éloignoit gueres de Theodoret, qui en tout,

Nombre der

PPPP ij

<sup>(</sup>q) Socrat. hift. lib. 2. cap. 20. pag. 101. Sozomen. lib. 3. cap. 12. pag. 514. (r) Athanai. hift. Arian, ad Monachos,

pag. 353.
(f) Voyez Tillemont, tom, 8. Memoires Eccles. pag. 93.

<sup>(1)</sup> Socrat. hift. lib. 2. cap. 20. pag. 101. (u) Sozomen. hift. l.b. 3. cap. 12. p.514. (x) Athanas. hift. Arian, ad Monachos, pag. 352.

en compte (y) deux cens cinquante, comme on le trouve, dit il, dans les anciens monuments.

Osus Evêque de Cordone, préside au Concile; & après lui les Légats du Pape Jule.

IV. Le (z) grand Osius de Cordoue, a été consideré comme le pere & le chef de ce Concile. Saint Athanase l'en appelle, tantôt le (a) premier, en quoi il est suivi par (b) Theodoret. tantôt le (c) pere. Sozomene voulant marquer les Orthodoxes qui étoient dans ce Concile, dit (d) que c'étoient ceux qui étoient avec Osius; le Concile même releve (e) cet Evêque audessus de tous les autres par un éloge magnifique. Celui de Chalcedoine dit (f), qu'il étoit le chef des sentimens de cette assemblée. C'est lui aussi qui signe le premier la (g) lettre circulaire, & celle (h) que le Concile écrivit au Pape Jule; & la maniere dont les Eusebiens (i) parlent de lui, fait voir encore qu'il avoit présidé à ce Concile. Les Prêtres Archidame & Philoxene, sont nommez (k) après lui, comme ayant signé au nom du Pape Jule. On y joint avec eux un Diacre nommé (1) Leon, qui paroît par-là avoir aussi été Legat du Pape; néanmoins on ne voit pas qu'il ait eu séance au Concile en cette qualité, & le Cardinal Baronius ne (m) reconnoît point d'autres Legats qu'Archidame & Philoxene. Il femble (n) que le Pape Jule avoit été prié de se trouver à Sardique avec les autres Evêques; mais il s'en excusa sur la crainte des maux qui pourroient arriver à son Eglise, & le Concile témoigna être satisfait de ses raisons.

Protogene Evéque de Sardique, l'un des princicipaux chefs du Concile, V. Protogene, Evêque de Sardique, suit dans (0) saint Athanase, après les Legats du Pape. Il tenoit le premier rang parmi les Occidentaux, avec Osius, selon (p) Sozomene, & les Orientaux joignent (q) diverses sois Osius & Protogene, comme représentant le corps du Concile. Peut-être lui accorda-t'on cette

(z) Tillemont, Mem. ecclesiast. tom. 8.

pag. 93.

(a) Sacra Synodus Sardicensis cujus prafes erat magnus Osius. Athanas, hist. Arian. ad Monachos, pag. 353.

(b) Ossus autem hic Episcopus erat Corduba qui in magna Synodo Nicena enituerat, to inter eos qui Sardica convenerunt, primus tenuerat. Theodoret. lib. 2. hist. Eccl c. 12. pag. 606.

(c) Athanas. hift. Arian. ad Monachos,

pag. 352.
(d) Sozomen. hift. lib. 3. c. 12. p. 513.
(e) Apud Athanal, apolog. contra Arian.
pag. 163,

(f) Tom. 4. Conc. pag. 826.

(g) Apud Athanas. apolog. contra Arian; pag. 168.

(h) Apud Hilar. frag. 2. pag. 1292. (i) Ibid. fragment. 3. pag. 1315, 1327i (k) Apud Athanal. apolog. cont. Arian.

pag. 168. (1) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1290. (m) Baron. annal. ad ann. Christ. 347.

(n) Apud Hilar. frag. 2. pag. 1290. (o) Apud Athanal. apolog. contra Arian.

pag. 168.
( ) Sozomen. lib. 3. hift. cap. 12. pag.

513. 514. (q) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1315.

مند

<sup>(</sup>y) Theodoret, hift. Eccl. lib. 2. cap. 6. pag. 588.

prérogative, parce que le Concile se tenoit dans sa Ville; il pouvoit aussi être considerable par son antiquité de même qu'Osius; au moins Constantin lui avoit adressé un rescrit en faveur de l'Eglise, dès l'an 316, il avoit assisté (r) au Concile de Nicée où on prétend même qu'il avoit tenu un des premiers rangs. Les Eusebiens lui reprochent (f) des crimes aussi peu prouvez que le meurtre d'Arsenne, qui, disent-ils, avoient été cause que Jean de Thessalonique, n'avoit jamais voulu communiquer avec lui; mais son veritable crime étoit, qu'ayant d'abord signé, à ce qu'ils prétendent, la condamnation de Marcel d'Ancyre & de saint Paul de Constantinople, il les avoit depuis reçûs à sa Communion, & défendoit alors leur cause, avec celle de saint Athanale.

VI. A la tête des trente-quatre Evêques des Gaules, qui ont figné les decrets du Concile de Sardique, faint Athanase ( t ) met paux Evêques Maximin & Verissime, dont le second étoit (") Evêque de qui y assiste-Lyon, & le premier étoit indubitablement le celebre saint Maximin de Treves, qui sans doute vint soutenir la verité en cette rencontre, comme il avoit fait en tant d'autres. Les anathêmes lancez contre lui (x) par les Eusebiens, nous en fournissent une grande preuve. On peut remarquer entre les autres Evêques, qui assisterent à ce Concile, (y) saint Protais de Milan, Fortunation d'Aquilée, saint Severe de Ravenne, saint Lucille de Verone, Vincent de Capone, tous Evêques d'Italie; (z) Gratus de Carthage, chef de tous les Evêques d'Afrique, (a) Alexandre de Larisse, Metropole de la Thessalie, Aëce (b) de Thes-

Les princi-

(r) Conc. tom. 2. pag. 54. (f) Apud Hilar fragm. 3. pag. 1317. (t) Athanal. apolog. cont. Arian. p. 168. (u) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1293. (x) Ibid. fragm. 3. pag. 1312.

(y) Ibid. fragm. 2. pag. 1293,

(\*) Conc. 10m. 2. pag. 715. (a) Ibid. pag. 662. (b) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1293. & Concil. tom. 2. pag. 658. Il temble par la lettre des Orientaux du faux Concile de Sardique, que Jean fut alors Evéque de Thesialonique. Quia Joannes Thesialonicenfis, dilent-ils, Protogeni frequenter probra multa, criminaque objecit... cui communicare nunquam voluis munc verò in amicitiam receptus, quasi pejorum consortio ex-purgatus, apud ipsos habetur ut justus. Cependant les fignatures du Concile de Sardique, tant dans faint Hilaire que dans les

Conciles, portent expressément le nom d'Aece, Eveque de Thefialonique dans la Macedoine ; il faut donc , ou qu'il y air faute dans l'un de ces endroits, ou que ce Jean fut aussi appellé Aëce, ce qui est plus vraisemblable, puisque saint Athanase ne marque aucun Jean dans les souscriptions du Concile, que l'on puisse présumer être Jean de Theffalonique. On peut aussi donner ce sens aux paroles des Eusebiens : que quoique Jean, tant qu'il avoit veen, n'eut jamais voulu communiquer avec Protogene, à cause de ses crimes, le Concile de de Sardique n'avoit pas laitlé de recevoir Protogene comme innocent : ainsi Aece pourra avoir été succetleur de Jean. On voit dans le seizième Canon de Sardique. qu'Acce y parle de l'Eglise de Thessalonique avec éloge. Tillemont, note 51. sur S. Athanafe.

Pppp iij

salonique, Capitale de la Macedoine, (b) Gaudence de Naisse dans la Dace, qui (c) merita aussi les anathèmes des Eusebiens, parce qu'il n'avoit pas condamné leurs ennemis, comme Cyriaque son prédecesseur, & qu'il avoit même désendu avec beaucoup de generosité saint Paul de Constantinople. Les Grecs disent (e) que Rhegin Evêque de Scopele dans l'Archipelage, dont les Ariens sirent depuis un Martyr, assista au Concile de Sardique. Arsene, qu'on prétendoit avoir été tué par S. Athanase, paroît aussi (f) y être venu, pour rendre témoignage par sa vie même, contre les calomniateurs de ce Saint.

Tes Enfebiens viennent à Sardique au nombre de foixante-feize ou quatre-vingts. Noms des plus confidetables de leur parti.

VII. Outre les Evêques Orthodoxes, qui étoient presque tous d'Occident, il en vint à Sardique quatre-vingt ou soixante-seize (g) de diverses Provinces de l'Orient, mais attachez au parti de Eusebiens, partie par passion, partie par crainte, & peut-être quelques - uns par ignorance. Leurs noms se lisent, mais avec quelque corruption (b), à la fin de la lettre schismatique qu'ils écrivirent pour justifier leur retraite de Sardique. Les principaux (i) étoient Theodore d'Heraclée, Narcisse de Neroniade, Etienne d'Antioche, Acace de Cesarée en Palestine, Menophante d'Ephese, avec Ursace de Singidon en Messe, & Valens de Murse en Pannonie, qui quoiqu'Occidentaux, étoient toûjours liez avec les Eusebiens d'Orient. Il y faut joindre Maris de Chalcedoine & Macedone de Mopsueste, puisqu'ils avoient (k) été députez par le Concile de Tyr à la Mareote; car tous

(f) Apud Athanas. apolog. cont. Arian.

(h) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1323. Feq. La plupare des noms font alterez dans ces foufcriptions; & quoiqu'on en puific corriger une partie par l'hiltoire, il y en a beaucoup que l'on ne peut éclaireir.

Il y a même un Telaphe qualifié Evêque de Chalcedoine, quoique tout le monde sçache que Maris en étoit alors Eveque, & qu'il vivoit encore sous Julien l'Apostat. Il étoit meme à Sardique avec les autres, puilque tous les députez de la Maréote y etoient, à l'exception de Theognis de Nicée deja mort : ainsi il faut lire Chalcide en cet endroit, au lieu de Chalcedoine, ou dire qu'on a sauté du nom de Telaphe à l'Evéché de Maris. On trouve encore dans ces souscriptions deux Eveques de Troade Pilon & Nocome, & meme un Eulebe & un Euseme, tous deux de Pergame, quoiqu'on ne connoisse qu'une seule ville de Troade; car pour Pergame, outre celle qui est celebre en Asie, on en met une seconde em Theme. Tillemont, note 51. fur S. Athanafe.

(i) Athanas. apolog. cons. Arian. p. 155.

(k) Ibid. pag. 135. 189.

<sup>(</sup>c) Apud Hilar. fragm. pag. 1293.

<sup>(</sup>d) lbid fragm. 3. pag. 1311. (e) Bolland. 25. Febr. pag. 495.

gag. 157.

(g) Ces Eveques disent dans leur lettre, apud Hilar. fragm. 3. pag. 1315. qu'ils
étoient venus quatre - vingt à Sardique.
Leurs signatures ne se montent neanmoins
qu'à toixante-treize; mais il faut y ajoùser Maris de Chalcedoine Macedone de
Mopsueste. & Ursace de Singidon, que
Fon voit d'ailleurs y être venus: ainsi nous
trouverons soixante-seize Eusebiens à Sardique, & c'est justement le nombre qu'ils
étoient, selon Sabin d'Heraclée, cité par
Socrate, lib. 2. hist. cap. 20. pag. 101.

ces députez se trouverent à Sardique, hors le seul Theognis de Nicée, qui étoit mort. On peut encore remarquer dans leurs fouscriptions (1) Quintien, usurpateur du siege de Guta, Marc d'Arethuse (m), Eudoxe de Germanicie, Basile d'Ancyre, Dion de Cesarée, qui est le même que (\*) Dianée de Cesarée en Cappadoce, (0) Vital de Tyr, Prærese de Synope, Bythinique de Zelona en Armenie (p), Olympe de Dorique en Syrie, dont les trois derniers ont assisté, comme (q) on croit, au Concile de Gangres (r), Callinique de Peluse, ce grand Meletien, qui s'étoit déclaré accusateur de saint Athanase, dans le Concile de Tyr (1), Démophile de Coë ou de Berée, Eutyque de Philippopole, où ils étoient assemblez, lorsqu'ils écrivirent leur lettre, & le fameux (1) Isquiras, à qui en récompense de ses calomnies, l'on avoit donné le titre d'Evêque de la Mareote. Le Concile même témoigne ( u) assez clairement qu'il étoit venu à Sardique avec les Eusebiens.

VIII. Saint (x) Athanase se trouva aussi à Sardique, de même (y) que Marcel d'Ancyre, Asclepas de Gaza & divers autres, & les autres tant de ceux que les Eusebiens avoient accusez, que de ceux cusez se trouqui venoient pour les accuser eux-mêmes, des violences qu'ils vent au Conen avoient soussers. On (z) y voyoit non-seulement, ceux cile; on y porte de tous qu'ils avoient bannis, mais aussi les chaînes & les fers dont ils côtez des avoient chargé des innocens. Il y avoit encore des Evêques & plaintes cond'autres personnes qui y venoient porter les plaintes de leurs ces des Eules parents & de leurs amis qui étoient en exil, ou à qui l'animo-biens. sité des Eusebiens avoit fair perdre la vie, & procuré (a) en même tems l'honneur & la gloire du Martyre. Ils en étoient venus à un tel excès de fureur, qu'ils avoient attenté à la vie des Evêques mêmes. Theodule (b) de Trajanople étoit mort en fuyant pour éviter le supplice auquel ils l'avoient fait condamner par leurs calomnies. Entre (c) divers autres Evêques qu'ils avoient persécutez, il y en avoit un présent au Concile, qui

<sup>(1)</sup> Apud Hilar, fragm. 3. pag. 1323. (m) Ibid. pag. 1324.

<sup>(</sup>n) Ibid pag. 1323. in not.

<sup>(</sup>o) Ibid. pag. 1314.

<sup>(</sup>p) Ibid pag. 1323. (q) Blondel, de la primauré de l'Eglise, pag. 80. Genev. 1641.

<sup>(</sup>r) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1324. (f) Ibid. pag. 1326. (t) Socrat. lib. 2. hift. cap. 20. pag. 101. 101, Sozomen. lib. 3. cap. 12. pag. 514.

<sup>(</sup>u) Apud Athanas. apolog. cons. Arian. pag. 165.

<sup>(</sup>x) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1315.

<sup>(</sup>y) Apud Athanal. apolog. cons. Arian, pag. 163. (z) Ibidem.

<sup>(</sup>a) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1291. (b) Apud Athanas. apolog. cont. Arian; pag. 164.

<sup>(</sup>c) Ibidem.

montroit les chaînes & les fers qu'ils lui avoient fait porter; (ce pouvoit être saint Luce d'Andrinople) d'autres montroient les coups de couteaux qu'ils avoient reçûs, & d'autres se plaignoient d'être presque morts de faim. Diverses Eglises y avoient, député pour représenter les violences qu'elles avoient endurées, par l'épée des soldats, par les insultes d'une multitude armée de massues, par la terreur & les menaces des juges: & pour se plaindre des lettres qu'on leur avoit supposées; car Theognis en avoit supposé plusieurs, pour irriter les Empereurs contre faint Athanase, Marcel & Asclepas, comme on le verifia par ceux qui avoient été ses Diacres. On n'oublia pas non plus les Vierges dépouillées, les Eglises brûlées, les Ministres de l'Eglise emprisonnez, & tout cela sans autre sujet que parce qu'on ne vouloit pas communiquer avec l'heresie des Ariens & d'Eusebe, comme parle (d) le Concile. L'Eglise (e) d'Alexandrie avoit écrit au Concile sur ce sujet, & (f) s'on y vit venir diverses personnes, tant de la Ville que de la Mareote, & des autres endroits d'Egypte. On (g) y remarque particulierement deux Prêtres de cette Eglise, qui avoient été autresois dans le parti de Melece, mais qui ayant été reçûs par saint Alexandre, demeuroient unis à faint Athanase. C'est sans doute ce grand concours de personnes, que les Eusebiens veulent marquer, for f(u) is different (h) avec learns mensionges or dinaires, que l'on voyoit arriver d'Alexandrie & de Constantinople à Sardique, une multitude prodigieuse de scelerats & d'hommes perdus, coupables d'homicides, de mentres, de carnage, de brigandage, de pilleries, de voleries, & en un mot de tous les crimes & de tous les débordemens imaginables ; qui avoient rompu les Autels, brûlé les Eglises, pillé les maisons des particuliers, profané les Mystres de Dieu, foulé aux pieds les Sacremens de Jesus-Christ, & massacré cruellement les plus sages d'entre les Prêtres, les Diacres, & les Evêques, pour établir la Doctrine impie des heretiques, contre la foi de l'Eglife. Néanmoins, ajoûtent les Eusebiens, Osius & Protogene les reçoivent dans leurs assemblées, & les traitent avec honneur.

Ees Orientaux craigaent de va-

IX. On ne peut douter que les Eusebiens ne redoutassent fort le Concile de Sardique. La (i) crainte du succès qu'il pourroit

avoir

<sup>(</sup>d) Apud. Hilar. fragm. 2. pag. 1291. (e) Apud Athanal. apolog. cons. Arian. fag. 155. (f) Ibid. pag. 164, 165.

<sup>(</sup>g) Ibid. pag. 165. (b) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1317. (i) Apud Athanal. apolog. cons. Arian. pag. 167.

avoir, empêcha George de Laodicée d'y venir, & depuis ils nirà Sardique, (k) parlerent de la convocation de ce Concile, comme d'une ils ne laitlent, chose tout-à-fait criminelle, qui avoit troublé presque tout l'O- tre en chemin rient & l'Occident. Ils se plaignirent que l'on avoit contraint les dans l'espe-Evêques d'abandonner toutes les affaires Ecclesiastiques, le peuple de Dieu, & la prédication de la Doctrine; que l'on avoit fait Concile à leur faire un long voyage à des Vieillards chargez d'années, foibles mais voyant de corps, & accablez de maladie; qu'on les avoit traînez de queles choses côtez & d'autres, & qu'ils avoient été contraints d'abandonner le tournoient leurs freres qui étoient restez malades sur les chemins. Ils 1) se completent flatoient néanmoins que leurs adversaires n'oservient se préten- entreux de ter au Concile, & ils s'imaginoient même pouvoir y dominer Sardique aufà leur ordinaire, par la puissance & la protection du Comte sitot qu'ils y Musonien, & d'un Officier d'armée appellé Hesyque. Ils avoient leroient arrimené ces deux personnes avec eux pour leur servir de protecteurs, & pour défendre leur cause ; au lieu que les autres y étoient venus seuls, n'ayant à leur tête que l'Evêque Osius. Les Eusebiens flatez de ces esperances, partirent pour le Concile, & avec assez de promptitude. Mais ayant appris en chemin que ce seroit un jugement purement Ecclesiastique, où les soldats ni les Comtes n'auroient point de place; que leurs advertaires, au lieu de fuir, se présentoient avec joie, & que l'on envoyoit de toutes parts, pour les accuser & pour les convaincre, alors les remords de leur conscience, leur fit redouter un jugement qui devoit avoir pour régle, non leur fantaille & leur caprice, mais la loi de la verité. Ainsi ils se trouverent dans un étrange embarras (m) qui les obligea de tenir en divers endrous sur le chemin, des assemblées & des conferences. Ils (n) avoient honte d'avouer les crimes dont ils se sentoient coupables; ce qu'ils ne pouvoient éviter, s'ils venoient au Concile, parce qu'il n'y avoit plus moyen de les couvrir : & ils craignoient d'autre part de se reconnoître coupables, s'ils n'y venoient pas. Ils o convinrent donc ensemble qu'ils viendroient effectivement jusqu'à Sardique, mais sans comparoître au jugement, ni même venir dans le Concile, & qu'aussitot qu'ils servient arrivez, & qu'ils auroient comme pris acte de leur diligence, ils s'enfuiroient promptement. Ils ajoûterent de grandes menaces, d'exercer les

autrement, ils

Tome IV.

Qqqq

<sup>(</sup>k) Apud Hilar fragm. 3. pag. 1320. pag. 166. (1) Athanaf. hift. Arian. ad Monachos, (n) Ibid. pag. 164. pag. 352. & apolog. cont. Arian. pag. 154. (o) Ibid. pag. 166. (m) Apud Achanal. apolog. cont. Arian.

dernieres violences contre ceux qui se sépareroient d'avec eux; & pour leur en ôter toute occasion, ils obligerent tous les Evêques d'Orient de demeurer dans un même logis, ne souffrant pas qu'ils fussent jamais en particulier. Toutefois (p) plusieurs les quitterent sur les chemins, disant qu'ils étoient malades. Sozomene (q) rapporte que s'étant assemblez à Philippopole, avant que de venir à Sardique, ils écrivirent aux Occidentaux, que s'ils recevoient dans leur Communion Athanase & les autres condamnez, ils ne pouvoient se joindre à eux. Mais on ne lit pas ailleurs cette circonstance.

Ils se logent dans le palais, ne peris attant à aucun des au Concile; mais deux les abandonnerent, & decouvrent leurs mauvais del-Ceins.

X. Quand (r) ils furent arrivez à Sardique, ils se logerent dans le palais, & s'y tintent tellement renfermés, qu'ils ( f ) ne laisserent la liberté à aucun d'entre eux, ni de venir au Concile. leurs de venir ni même d'entrer dans l'Eglise, où (t) il est assez croyable que le Concile se tenoit. Il (u) y en eut deux néanmoins, qui plus genereux que les autres, abandonnerent leur impieté, & se joignirent au Concile, où après avoir déploré la violence qu'on leur avoit faite, ils découvrirent les mauvais desseins & la foiblesse des Eusebiens; ajoûtant qu'il y en avoit plusieurs venus aveceux qui étoient dans de très-bons sentimens, mais retenus par les menaces, qu'on leur faisoit. Ces (x) deux Evêques étoient Macaire de Palestine, & Astere d'Arabie. Ils (y) sont tous deux qualifiés Evêques de Petra ou des Pierres. En effet, (z) on met deux Villes de Petra, l'une dans la premiere Palestine, & l'autre dans la troisiéme, qui fait aussi quelquesois partie de l'Arabie. Macaire (a) est presque toujours nommé Arius, & on prétend que c'est son veritable nom. Astere (b) est aussi nommé Etienne dans saint Hilaire. La (c) generosité de ces deux Evêques leur fit meriter aussitôt après le Concile, d'être bannis dans la haute Libye, où ils furent extrêmement maltraitez, & (d) enfin d'être honorez par l'Eglise au nombre des Saints, Astere le 10. de Juin, Macaire le 20. du même mois.

<sup>(</sup>p) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1320. (q) Sozomen. lib. 3. hift. c. 11. p. 512.

<sup>(</sup>r) Athanas, hift. Arian. ad Monachos,

pag. 352. (f) Apud Athanas. apolog. contr. Arian. Pag. 166.

<sup>(1)</sup> Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1315. (u) Apud Athanas. apolog. cont. Arian. pag. 166. Idem , hift. Arian. ad Monachos , Pag. 352.

<sup>(</sup>x) Apud Athanas, apolog. cont. Arian.

pag. 166. (y) Apud Athanas, hift. Arian. ad Mon

nachos, pag. 354.
(2) Geog. Sacr. pag. 216. 217.
(a) Apud Athanai. hift. Arian. ad Mo-

nachos, p. 352. 354. O apud Hilar. fragm. 2. pag. 1268. 1293. (b) Ibid. pag. 1288.

<sup>(</sup>c) Athanai. hift. Arian. ad Monachos

<sup>(</sup>d) Baron. annal, ad ann. 348, 5. 3.

XI. Les Eusebiens, qui, comme nous avons dit, n'étoient venus à Sardique que pour s'en retourner aussitot, en cherchoient tous les prétextes imaginables. Les (e) Peres du Con-Athanate & cile avoient reçu dans leur assemblée saint Athanase & les au- les autres actres accusez, souffrant non-seulement qu'ils eussent séance avec exclus de l'aseux, mais aussi qu'ils celebrassent les saints Mysteres. Les Euse-semblée des biens en prirent occasion de dire, qu'ils ne pouvoient commu- le leur refuse, niquer avec le Concile, à moins qu'il ne se separât de ces Evê- & on les cite ques condamnez. Ils rebattoient à ce sujet leurs vieilles accu- de venir au fations contre faint Athanase, qu'ils accuserent (f) d'homicide, Concile, mais sans le pouvoir prouver. Aussi (g) le Concile rejetta leur proposition, comme non-recevable; après le jugement si authentique que le Pape avoit rendu en faveur de ce Saint, fondé sur le témoignage de quatre-vingts Evêques d'Egypte, qui l'avoient déclaré innocent. On devoit encore avoir d'autant moins d'égard à la demande des Eusebiens, que (b) les Empereurs avoient permis au Concile de discuter de nouveau toutes les matieres depuis leur origine; & ainsi elles devoient être remises au même état où elles s'étoient trouvées avant le commencement de la dispute, c'est-à-dire, avant le Concile de Tyr. C'est apparemment ce que vouloient dire les Peres, lorsqu'ils soutenoient. au (i) rapport des Eusebiens, qu'ils étoient les juges des juges mêmes, & qu'ils devoient examiner de nouveau ce que les autres avoient déja jugé. Sozomene dit (k) que le Concile déclara dans sa réponse, que l'Occident ne s'étoit jamais séparé de saint Athanase & des autres.

XII. Les (1) Orientaux ne demandoient pas feulement qu'on chassat Athanase & Marcel, mais ils vouloient aussi qu'on traitât de même Denys d'Edique ou peut-être d'Elide dans le Peloponese, & Basse de Diocletiane en Macedoine. Ils disoiene que le premier avoit été déposé par les Occidentaux mêmes; que le second qui avoit été fait Evêque par eux, après avoir été banni de Syrie pour des crimes dont on l'avoit convaincu, étoit tombé depuis dans des déreglemens encore plus grands, & avoit aussi été déposé par les Occidentaux. On ne scait si tous

Les Enfebiens demandent que faint Eveques; on

Suites

<sup>(</sup>e) Apud. Hilar. fragm. 3. pag. 1315. (f) Lucif. Calavit. apolog. pro Athanaf. ed Constantium, lib. 2. pag. 207. tom. 4. Biblioth. Patrum, & agud Athanas. apolog. contra Arian. pag. 157.

<sup>(</sup>g) Ibidem , pag. 156. & apud Hilar.

fragm. 2. pag. 1290. (h) Ibid. pag. 1291.

<sup>(</sup>i) Ibid pag. 1316.

<sup>(</sup> k ) Sozomen heft. lib. 3. c. 11. p. 512. (1) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1317. 0 fragm, 2. pag. 1292. 1293.

ces reproches étoient bien fondez; mais on sçait que ceux qui les faisoient étoient des menteurs à titre. Voilà les Prélats que les Eusebiens demandoient que l'on fit sortir du Concile, si l'on vouloit qu'ils y vinssent. Comme ils avoient besoin de ce prétexte, ils s'y tinrent obstinément, & (m) firent durant plusieurs jours la même demande. Les Peres fouhaitoient extrêmement qu'ils comparussent dans le Concile: & qu'ils entreprissent de prouver leurs accusations. Ils (n) les y exhorterent autant qu'ils purent, & de vive voix & par écrit, non une fois ni deux, mais fouvent. Ils (0) leur représentaient, qu'étant venus au lieu du jugement, ils ne pouvoient refuser de comparoître; qu'ils auroient dû ou n'y point venir du tout, ou ne point se cacher après y être venus; que c'étoit se condamner eux-mêmes ouvertement; qu'Athanase & les autres qu'ils accusoient en leur absence, étoient là présents; que s'ils avoient des preuves contre . eux, il étoit tems de les produire; que s'ils ne le faisoient pas, il ne leur serviroit de rien de dire qu'ils ne l'avoient point voulu, d'autant que l'on croiroit plûtôt que c'étoit par impuissance, & qu'ainsi ils passeroient pour des calomniateurs; enfin que le Concile ne pourroit en juger d'une autre maniere, & (p) qu'il seroit obligé de reconnoître pour innocents Athanase & les autres, & de prendre leur protection. Ils (q) ajoûtoient à cela, qu'ils violojent les ordres de l'Empereur, par leur refus, que (r) leur schisme étoit même honteux à la Ville de Sardique, & capable de faire soulever le peuple contre eux. Saint (f) Athanase de son côté, avec Marcel & Asclepas, prioit les Eusebiens de comparoître, il les en prioit, les en conjuroit avec larmes, & protestoit hardiment, que non-seulement il se purgeroit de toutes leurs calomnies, mais qu'il les convaincroit d'opprimer les Eglises par leurs violences. Osius (t) & les autres Evêques, leur déclaroient fort souvent ce défi d'Athanase & des autres, & (#) ils reconnoissoient eux-mêmes, que ces illustres accusez demandoient d'être jugez devant eux.

Prétextes des Eufebiens pour ne pas fe prefenter au Concile.

XIII. Ils ne firent pas apparemment de meilleures réponses; à tout cela, que celle qui se voit dans la lettre qu'ils écrivirent

<sup>(</sup>m) Ibid. fragm. 3. pag. 1316.
(n) Apud Athanaf. apolog. cont. Arian.
pag. 157. 163.
(o) Ibid. p. 2g. 154. & histor. Arian. ad
Monachos, pag. 353.
(p) Apud tillar. fragm. 3. pag. 1316.

<sup>(</sup>q) Ibid. pag. 1318. (r) Ibid. pag. 1317. (f) Apud Athanas. apolog. cons. Arian; pag 164. (e) Idem, hist. Arian. ad Monac. p. 353. (u) Apud Hilat. fragm. 3. pag. 1314.

aussitôt après, à Philippopole, dont les deux principaux points font, l'un (x) qu'on introduisoit une nouvelle loi dans l'Eglise, & qu'on faisoit injure à l'Orient, de vouloir que les jugemens qu'ils avoient rendus, fussent revûs & examinez par l'Occident. L'autre (y) que les témoins & les accusateurs étoient morts. Le Pape Jule avoit fort bien réponduau premier, & pour le second, ils en reconnoissent assez la nullité eux-mêmes, lorsqu'ils disent (z) que de six Evêques, qui avoient informé à la Mareote, il v en avoit encore cinq de reste, qui étoient à Sar-

dique même.

XIV. Ils (a) firent cette proposition: que des deux côtez on envoyeroit des Evêques sur les lieux, où on prétendoit qu'A- sent une nouthanase avoit commis les crimes dont il étoit accusé, pour faire tion dans la une information exacte de la verité des faits; à condition que Marcote; rais'ils se trouvoient faux, ils demeureroient eux-mêmes déposez, avoit de ne sans pouvoir s'en plaindre, ni à l'Empereur, ni au Concile, ni pas accepter aux Evêques ; & que si au contraire on prouvoit qu'ils fussent cette voie. veritables, ceux qui avoient communiqué avec Athanase & Marcel, & qui les défendoient, seroient traitez de la même sorte. Ils proposoient ce parti avec beaucoup d'assurance; car (b) ni Osius, ni Protogene, ni les autres, n'avoient garde d'accepter un parti, qui, par sa longueur, tendoit à dissoudre le Concile, & qui d'ailleurs étoit inutile, puisque toutes les personnes necessaires étoient présentes, & que saint Athanase n'en demandoit pas d'autres. Il y avoit même du danger à accepter cette voie, puisque dans le crédit que les Eusebiens avoient en Egypte, par la terreur de leur puissance, il leur eût été aisé de faire violence à la justice, & de faire faire une information à leur mode, comme ils avoient fair la premiere.

XV. S'ils n'avoient demandé que la paix, ils (c) auroient bien plutôt consenti à la proposition que seur sit Osius, lorsqu'ils le vinrent trouver dans l'Eglise, où il demeuroit; car il les exhorta preuves au en deux differentes fois à exposer sans crainte tout ce qu'ils avoient à dire contre saint Athanase. Il les assura qu'ils n'avoient offre même rien à apprehender, qu'on ne rendroit aucun jugement qui ne d'emmener fût juste: que s'ils ne vouloient pas proposer leurs accusations Athanase en en plein Concile, au moins ils le fissent devant lui seul; qu'il Espagne pour

Ils propo-

Ofius les presse de promoins devant lui feul; il leur avec lui faint le bien de la paix.

<sup>(</sup>x) Ibid. & pag. 1316. 1320.

<sup>(</sup>y) Ibid. pag. 1314.

<sup>(</sup>z) Ibid pag. 1316.

<sup>( # )</sup> Ibidem.

<sup>(</sup>c) Apud Athanas, hift. Arian. ad Monachos , pag. 370.

leur promettoit que si par cet examen, Athanase se trouvoir coupable, les Occidentaux mêmes l'abandonneroient & l'excommunieroient : que quand même il se trouveroit innocent & qu'il auroit convaincu ses adversaires d'être des calomniateurs, si néanmoins ils avoient trop de répugnance à le recevoir, il lui persuaderoit de venir avec lui en Espagne. Saint Athanase s'accordoit à cette proposition, montrant par-là qu'il ne cherchoit absolument que les interêts de Jesus-Christ, & de l'Eglise; mais ses adversaires resuserent tout. Leur conscience leur faisoit trop craindre cet examen, & (d) plus on les pressoit de justifier leurs plaintes, plus l'impossibilité où ils se voyoient de le faire, les confirmoit dans la résolution qu'ils avoient prise de se retirer, & (e) d'avouer par cette suite honteuse, qu'ils étoient des calomniateurs, plûtôt (f) que de s'en voir convaincre en présence de tout le Concile. Quant aux suites que pouvoit avoir leur retraite, ils sçavoient bien que quand on les auroit condamnez en leur absence, ils avoient en Constantius un puisfant protecteur, qui ne souffriroit pas que les peuples les chassassent de leurs Eglises, & qu'ainsi ils trouveroient toujours moven de défendre leur heresie.

Les Eusebiens s'enfuient de Sardique durant la nuit. Prétextes qu'ilsinvent-rent pour pallier leur fuite.

XVI. Après (g) donc que plusieurs jours se furent écoulez à disputer sur les Prélats que les Eusebiens vouloient exclure du Concile, & (h) le terme marqué pour décider les affaires étant déja passé, ils inventerent un prétexte pour ne point s'y trouver, plus ridicule encore que celui dont ils s'étoient servis à Antioche, pour ne pas venir au Concile de Rome. Ils (i) publierent que l'Empereur leur avoit mandé qu'il venoit de remporter une victoire considerable sur les Perses, & ils n'eurent pas de honte de faire dire au Concile par un Prêtre de Sardique, nommé Eusthate, que cette raison les obligeoit de se retièrer. Ils n'oserent néanmoins l'alleguer dans la lettre qu'ils écrivirent peu après pour leur justification, dans laquelle ils se contenterent de dire, qu'ils (k) avoient voulu se retirer à cause que les Peres retusoient de se séparer d'Athanase & des autres. Ils (l) ajoûterent qu'on avoit soulevé le peuple, & qu'on avoit

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 353.

<sup>(</sup>e) Apud Athanai, apolog, cont. Arian.

<sup>(</sup>f) Athanas hift. Arian. ad Monachos, pag. 352. 353.

<sup>(</sup>g) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1316.

<sup>(</sup>h) Sozomen, hift. lib. 3. c. 11. p. 512.

<sup>(1)</sup> Athanaf, hift. Arian, ad Monachos p.

<sup>(</sup>k) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1319. (l) Ibid. pag. 1317.

excité une fédition contre eux dans la Ville. Cependant (m) le Concile se mocqua de leur prétexte impertinent, & leur écrivit en termes précis, qu'ils eussent à venir se défendre des calomnies & des autres crimes dont on les accusoit, ou qu'il reconnoîtroit Athanase & les autres pour absous & entierement innocens. Mais la crainte que leur donnoit leur conscience, plus sorte que cette lettre; la frayeur que leur causoit la vûe de ceux qu'ils avoient traitez si indignement, ne leur laissa pas même la liberté de se tourner vers ceux qui leur parloient de la part du Concile, & ils n'eurent point d'autre pensée, que de s'enfuir en diligence durant (n) la nuit. Nous parlerons dans la suite des traits qu'ils lancerent en fuyant, contre l'innocence, & la verité; il faut voir ici ce qui se passa dans le Concile depuis leur fuite.

XVII. Il (0) y avoit trois points à traiter; le premier regardoit la Foi; le second les Prélats accusez par les Eusebiens, & passa au Conle troisième les crimes & les violences dont les Eusebiens eux- fuite des Eumêmes étoient accusez. Pour le premier (p), quelques personnes schiens. Il redemanderent qu'on traitât de nouveau de la Foi, comme si le faire de nou-Concile de Nicée ne l'eût pas affez éclaircie. Ils eurent même veautouchant la hardiesse d'y travailler; mais le Concile le trouva fort mau- la foi, voulant qu'on s'en tine vais, & déclara que sans plus rien écrire sur cette matiere, il au symbole falloit se contenter du Symbole de Nicée. Cela n'empêcha pas de Nicée. qu'on ne fit courir peu de tems après un écrit touchant la Foi, attribué au Concile de Nicée; mais saint Athanase & les autres Evêques assemblez au Concile d'Alexandrie l'an 362. déclarerent que cet écrit étoit supposé, & défendirent de le lire ou de s'en servir jamais. Saint Eusebe de Verceil, en souscrivant à ce Concile (q), fit un article exprès pour rejetter cet écrit. Il est étrange qu'après une déclaration si authentique, Theodoret (r), Socrate (f), Sozomene (r) & Vigile (u), n'ayent pas laissé de recevoir cette fausse piece. Le premier nous l'a con-Servée (x) toute entiere au bout de la lettre circulaire du Concile, & Sozomene (y) ajoûte, qu'Osius & Protogene écrivi-

Ce qui se cile après la

<sup>(</sup>m) Athanaf, hift. Arian. ad Monachos, pag. 595. (f) Socrat. lib. 2. cap. 20. pag. 102. (r) Sozomen, lib. 3. cap. 12. pag. 513. (n) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1294. (o) Ibid. pag. 1291. (u) Vigil. Taplentis, in Emych. lib. 5, (p) Athanal. som. ad Antiochenses , pag. pag. 58. 59.1 (x) Theodoret. loco citato, pag. 597. (y) Sozomen. loco citato, pag. 514. (q) Ibid. pag. 776. (r) Theodoret, lib, 1. hift. Eccl. cap. 6.

rent au Pape Jule, pour justifier cette confession de Foi, & faire voir qu'elle n'avoit été faite que par necessité. Il y a apparence que cette lettre est une piece encore plus supposée que l'autre, puisque nous avons encore la lettre du Concile au Pape, où il n'y a pas un mot sur ce sujet.

Le Concile éxamine la cause de faint l'ablour.

XVIII. La (z) fuite des Eusebiens étoit une grande conviction, & de la fausseté des crimes qu'ils imputoient à leurs Athanase, & adversaires, & de la verité de ceux dont on les accusoit euxmêmes. Néanmoins le Concile ne voulut pas s'en contenter, de peur qu'ils n'en prissent un nouveau prétexte de persécution & de calomnie. Il reçut donc Athanase & les autres Evêques accusez à prouver leur innocence. Il examina toutes choses avec les soins necessaires, pour en connoître la verité, & il lui fut facile de la trouver. La ( ) vie d'Ariene étoit une preuve bien manifeste de l'imposture de ceux qui disoient qu'Athanase l'avoit tué; car il semble; comme nous l'avons déja remarqué, qu'Arsene lui-même étoit présent au Concile. Il (b) étoit aisé de juger par cette accusation, de quelle nature étoient les autres. Mais le Concile fut particulierement convaincu de la fausseté de celle du Calice rompu; premierement, (c) par la déposition de diverses personnes venues d'Alexandrie, entre autres (d) des deux Prêtres de Melece, dont nous avons parlé, & ces témoins furent confrontez avec le Saint; secondement, (e par le témoignage que quatre-vingts Evêques en avoient rendu dans leur lettre au Pape Jule; troissémement, par l'information même de la Mareote, qui non-seulement ne pouvoit avoir d'autorité, puisqu'il n'y avoit eu qu'une partie préfente, que ceux qui en étoient les commissaires ne meritoient aucune croyance, & que les témoins étoient incapables de déposer du fait; mais qui se combattoit encore, & se détruisoit visiblement elle-même; quatriémement, par le refus que les Eusebiens avoient fait de venir à Rome, quoique le Pape leur eût écrit & envoyé des Prêtres pour les appeller. (f) Le Concile fut surpris d'une imposture si visible & si grossiere; il reconnut alors qu'en esset, les Eusebiens avoient eu quelque raison de s'enfuir, & (g) l'équité du jugement que le Pape avoit rendu en faveur d'Athanase,

<sup>(</sup>z) Apud Athanas, apolog. cont. Arian, pag. 164. & hift. Arian.ad Monach. p. 355.

<sup>(</sup>a) Apolog. contr. Arian. pag. 160.

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 164.

<sup>(</sup>c) Ibidem.

<sup>(</sup>d) Apud Hilar fragm. 2. pag. 1287.

<sup>(</sup>e) Apud Athanai, apolog. cont. Arian. pag. 156. 157.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 154.

<sup>(</sup>g) Ibid. pag. 156,

parut si claire & si manifeste, que tous les Evêques le confirmerent sans la moindre difficulté dans la Communion de l'Eglise. (b) Ils le recurent comme un Evêque injustement persécuté, avec qui ils affermirent plus que jamais la paix & la charité. Ainsi c'est avec raison que l'on soûtient dans l'affaire de saint Chrysostôme, (i) que le Canon d'Antioche, par lequel il étoit défendu d'écouter un Evêque, lorsqu'il seroit rétabli sans Concile, avoit été condamné & rejetté à Sardique, par les Eglises de Rome, d'Italie, d'Illyrie, de Macedoine & de Grece.

XIX. Les (k) Peres de Sardique recurent de même, & déclarerent innocents quatre Prêtres d'Alexandrie, qui avoient été même Marbannis par les Eusebiens, ou contraints de s'enfuir pour éviter & les autres la mort dont ils étoient menacez. Ces Prêtres étoient Aphtone, accusez, Athanaie fils de Capiton, Paul & Plotion, (1) dont les noms se trouvent parmi ceux qui protesterent contre l'information de la Mareote, excepté celui de Paul. Le (m) Concile les déclara heureux & dignes de louanges d'avoir mérité de souffrir quelque chose de la part des heretiques, pour l'honneur & le culte dûs à Jesus-Christ. On examina aussi la cause de Marcel d'Ancyre, (n) que ses adversaires réduisoient à un livre qu'il avoit composé contre eux long-tems auparavant. On ( ) lût ce livre, & le Concile n'y trouva rien que d'orthodoxe. Pour (p) Asclepas, nous sçavons seulement qu'il produisit des actes faits à Antioche en présence de ses accusateurs & d'Eusebe de Cesarée, & qu'il fit voir son innocence par les sentences de ceux qui l'avoient jugé. Ainsi le Concile déclara innocents ces trois Évêques & peutêtre encore quelques autres, que l'histoire n'a point remarquez.

XX. Les Evêques accusez ayant été aussi justifiez, il étoit juste de punir les Eulebiens aureurs de tant de calomnies. Mais ce anathematife ne fut pas la seule raison qui obligea le Concile à proceder con- Eusebiene. tre eux. (q) Ils étoient accusez de quantité d'autres crimes dont les Peres avoient les preuves devant les yeux, en la personne de ceux mêmes qu'ils avoient si cruellement persécutez, & qui étoient venus de tous côtez à Sardique pour s'en plaindre. On (r) fit voir de plus que Theognis avoit supposé des lettres pour

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 155.(i) Pallad. dialog. de Chrysoft. pag. 78. edit. Bigot. Lut. 1682.

<sup>(</sup>k) Apud Achanas, apolog, cons. Arian. pag. 158.

<sup>(1)</sup> Ibid. pag. 190. (m) Ibid pag. 158.

Tome IV.

<sup>(</sup>n) Apud Hilar. fragm. 3. p. 1308.1311.

<sup>(</sup>o) Ibid. fragm. 2. pag. 1287. & apud Athanaf. apolog. cont. Arian. pag. 165.

<sup>(</sup>p) Ibidem. (q) Apud Athanaf. apolog. cons. Arian.

pag. 163. (r) Ibid. pag. 164.

REFF

animer les Empereurs contre Athanase, Marcel & Asclepas, ce qui fut prouvé par ceux mêmes qui avoient été alors ses Diacres. Le ( / ) Concile ne put fouffrir non plus que les Eusebiens eussent non seulement reçû à la Communion ceux qui avoient été déposez & chassez à cause de l'heresie d'Arius, mais qu'ils eussent encore élevé les Diacres au Sacerdoce, & les Prêtres à l'Episcopat, sans autre raison que celle de répandre de plus en plus leur heresie, & de corrompre la foi. Il (t) crût ne pas devoir tolerer davantage tant de défordres, ni laisser sans punition les Evêques qui calomnioient leurs freres, qui emprisonnoient, qui bannisfoient, qui tuoient, qui battoient, qui supposoient de fausses lettres, qui outrageoient & dépouilloient les vierges, qui ruinoient & bruloient les Eglises, qui passoient d'un petit Evêché à un plus grand, comme avoit voulu faire Valens, & sur-tout qui s'efforçoient de relever l'heresie détestable d'Arius. Il ordonna donc à l'égard de Gregoire, de Basile & de Quintien. qui étoient entrez comme des loups dans les Eglises d'Alexandrie, d'Ancyre & de Gaze, qu'on n'auroit aucune communication avec eux, qu'on ne leur écriroit point & qu'on ne recevroit point de leurs lettres, qu'on ne les regarderoit point comme Evêques, ni même comme Chrétiens, & (") que leurs ordinations seroient cassées sans qu'on en parlât jamais. A l'égard (x) des principaux Eusebiens, sçavoir Theodore d'Heraclée, Narcisse de Neroniade, Acace de Cesarée en Palestine, Etienne d'Antioche, Urface de Singidon, Valens de Murfe, Menophante d'Ephese, & George de Laodicée, non seulement ils furent déposez tout d'une voix, mais aussi anathematisez, privez de la Communion des Fidéles, & entierement séparez de la Communion de l'Eglise, de même qu'ils séparoient le Fils de la substance & de la divinité du Pere. George n'étoit point venu à Sardique avec les autres, mais il avoit autrefois été déposé par faint Alexandre, & il n'étoit ni moins Arien, ni moins criminel que les autres. Saint (y) Athanase met en un endroit Patrophile de Scythople, entre ceux qui furent déposez à Sardique; mais son nom ne se trouve point dans le catalogue de ceux dont nous

353. 354. & apud Hilar, fragm. 2. p. 1289. & Theodoret, lib. 2. hist, cap. 6. pag. 594.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 166. (e) Ibid. pag. 166. 167. (u) Athanal. hift. Arian. ad Monachos,

<sup>(</sup>x) Apud Athanaf, apolog. cont. Arian. pag. 167. & hist. Arian, ad Monaches, pag,

<sup>(</sup>y) Athanaf. erat. 1. in Arian. p. 290. ut citatur à Tillemont, tom, 8. Mem. ecclef. pag. 106.

venons de parler. Theodoret (2) ajoute que Maris, Ursace & Valens presenterent des requêtes au Concile pour demander pardon de la fausse information qu'ils avoient faite contre saint Athanase dans la Mareote.

XXI. Après que le Concile eut jugé toutes choses de la maniere que nous venons de le rapporter, on fit divers Canons de Sardique condiscipline, qui furent proposez la plupart par Osius, & quelques- lations des uns par Gaudence de Naisse, Aece de Thessalonique, Alype Evêques. de Megare, & Olympe que nous croyons être celui d'Enos. Il (a) nous en reste vingt selon le texte grec, & vingt-un selon le latin, où l'on a suivi une autre division, & même un ordre different. Les deux premiers qui sont contre les translations des Evêques sont conçûs en ces termes: Osius Evêque de Cordoue » a dit: (b) Il faut déraciner absolument la pernicieuse coutume, & défendre à aucun Evêque de passer de sa ville à une au-» tre. Il ne s'en est point trouvé qui ait passé d'une grande ville » à une petite; ainsi il est maniseste qu'ils n'y sont poussez que par avarice & par ambition. Si vous l'approuvez tous, cet abus " sera puni plus severement, en sorte que celui qui l'aura com-» mis, n'ait pas même la Communion laïque. Tous répondirent : » Nous l'approuvons. » Ossus ajouta: » (c) S'il s'en trouve quel-" qu'un assez insensé pour vouloir s'excuser, & soutenir qu'il a » reçû des lettres du peuple ; il est manifeste que l'on aura pû-» corrompre par argent quelqu'un de ceux dont la foi n'est pas » fincere, pour les faire crier dans l'Eglise, & le demander pour Evêque. Il faut donc condamner absolument ces artifices, en » forte que celui-la ne reçoive pas même à la mort la Commu-» nion laïque : ordonnez le si vous l'approuvez. Tout le Con-» cile a répondu: Nous l'approuvons. Le (d) troisième Canon

Canons de

(z) Theodoret, hist. Eccles. lib. 2. cap. 13. pag. 608.

(a) Concil. 10m. 2. pag. 628. 644.

universi: Placet. Can.I. Sardic. Conc. tom.

v. pag. 644. grav. pag. 628.

(d) Usus Epsscopus dixit: Illud quoque necessario adjiciendum elt, ut Episcopi de-

<sup>(</sup>b) Osius Episcopus dixit: Non minus mala consuetudo, quam perniciosa corruprela fundicus eradicanda est; ne cui liceas Episcopo de civitate sua ad aliam transire eivitatem. Manifesta enim est causa qua id facere tentant; cum nullus in hac re invensus sit Episcopus qui de majore civitate ad minorem transirei. Unde apparet avaritia urdore eos inflammari, O ambitioni serzure, & ut dominationem agant. Si omnibus placet hujusmodi pernicies savius & austerius vindicetur, at nec laicam commumonem habeat qui tales est. Responderuns

<sup>(</sup>c) Osius Episcopus dixit : Etamsi talts aliquis exciterit temerarius, ur fortaffis excusaionem afferens, asserver quod populi listeras acceperit, eum manifestum su , po-tuif e paucos pramio & mercede certumpi, eos que finceram fidem non habent, ut clamarent in Ecclesia & infum petere viderentur Fpiscopum. Omnino has fraudes damnandas effe arbitror, ita ut nec laicam in fine communicaem talis accipias. Si vobis omnibus places, fratuite. Synodius respondis : Placer. Can. II.

défend à un Evêque de passèr de sa province dans une autre où if y a des Evêques, (ce que Zonare explique pour y faire les fonctions ecclesiastiques) » Si ce n'est, dit le Canon, qu'il y soit in-» vité par ses confreres; car nous ne voulons pas fermer la porte » à la charité. » Il ajoûte que si deux Evêques de même province ont un differend entr'eux, aucun des deux ne pourra prendre pour arbitre un Evêque d'une autre province.

On permet anx Eveques deposez dans la Province, d'en appeller

XXII. Le reste de ce Canon fait le quatriéme dans la version d'Isidore; & en effet, c'est une matiere qui n'a pas beaucoup un Concile de de rapport aux précedentes : c'est aussi le point le plus remarquable & le plus fameux du Concile de Sardique. Ossus le proà l'Eveque de posa en ces termes : (e) » Si un Evêque, ayant été condamné, » se tient si assuré de son bon droit, qu'il veuille être jugé de nou-" veau dans un Concile; honorons, si vous le trouvez bon, la » mémoire de faint Pierre; que ceux qui ont éxaminé la cause » écrivent à Jule Evêque de Rome; s'il juge à propos de renouveller le jugement, qu'il donne des Juges; s'il ne croit pas » qu'il y ait lieu d'y revenir, on s'en tiendra à ce qu'il aura or-» donné. « Ceci ne marque pas un nouveau droit que le Concile accorde au Pape, puisque dès auparavant saint Athanase avoit appellé à Jule même, & que ce Pape se plaignoit qu'on eût jugé Athanase sans lui en écrire. (f) L'Evêque Gaudence proposa le quatriéme Canon, qui porte que pendant cette appellation on n'ordonneroit point d'Evêque à la place de celui qui étoit déposé, jusqu'à ce que l'Evêque de Rome eût jugé sa cause. Ensuite, pour un plus grand éclaircissement, Osius dit : (g) » Quand

> fua provincia ad aliam provinciam in qua funt Episcopi non transeant, nist forte à fratribus suis invitati, ne videamus januam claudere charitatis. Qued si in aliqua pro-Vincia aliquis Episcopus contra frairem suum Episcopum litem habuerit, ne unus è duobus ex alia provincia advoces Episcopum cognitorem. Can. III. pag. 1.

(e) Quòd si aliquis Episcoporum judicasus fuerit, in aliqua caufa, & putat se bo-nam causam habere ut iterium Concilium renovetur ; si vobis places, santti Petri Apostoli memoriam honoremus, us scribatur ab his qui causam examinaruns, Julio Romano Episcopo: & si judicaverit renovandum effe judicium, renoverur, & det judices. Si autem probaverit salem causam esse, est non refricentur acta funt : que decreve-Fit confirmata erunt. Si hoc omnibus placet? Synodus restondit : Placet. Canon, III.

part. 2.

(f) Gaudentius Episcopus dixit : Addendum fi placet huic sententia quam plenam fanctitate protulifte , ut cum aliquis Episcopus depositus sucrit, corum Episcoporum judicio qui in vicinis locis commorantur, O proclamaverit agendum sibi negotium in urbe Roma, alter Episcopus in ejus cathedra post appellationem ejus qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nist causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata. Can. IV.

(g) Ofius Episcopus dixit : Placuit autem ut si Episcopus accusatus suerit , & judicaverins congregats Episcopi regionis ipsius, & de gradu suo dejecerint : si appellaverio qui dejettus est, & confugeris ad Episcopum Romana Ecclesia, O voluerit se au-

» un Evêque déposé par le Concile de la Province, aura appellé » & eu recours à l'Evêque de Rome, s'il juge à propos que l'af-» faire soit examinée de nouveau, il écrira aux Evêques de la » Province voisine, afin qu'ils en soient les Juges: & si l'Evêque » déposé persuade à l'Evêque de Rome d'envoyer un Prêtre o d'auprès de sa personne, il le pourra faire, & envoyer des Com-» missaires pour juger de son autorité avec les Evêques; mais a s'il croit que les Evêques suffisent pour terminer l'assaire, il • fera ce que sa sagesse lui suggerera.

XXIII. Le (h) sixième Canon selon le grec, porte que tous On doit pasles Evêques de la province se devant trouver à l'ordination d'un Evêque élû, si quelqu'un y manque par négligence, le d'un Eveque Métropolitain doit lui écrire sur cela, & l'attendre; que s'il ne élu, encore vient point, & n'écrit pas même pour dire les excuses, il faut un de la Propasser outre à l'ordination. Il ajoûte que pour élire le Métro- vince qui repolitain, il faut appeller les Evêques de la Province voisine. On (i) y défend aussi d'établir des Evêques dans les petites Villes, sense d'étiger & dans les lieux où il n'y en a pas eu d'antiquité, à moins que l'augmentation du lieu n'y oblige. Or il faut bien remarquer les petites quelles sont les Villes que le Concile trouve indignes d'un Evê-Villes. que; celles où un seul Prêtre peut suffire. Ainsi nous ne serons pas surpris de la multitude d'Evêchez que nous trouvons dans tous les pays qui étojent les mieux peuplez en ces premiers siécles de l'Eglise. On croit que l'ordination d'Ischyras en qualité d'Evêque de la Mareote peut avoir donné occasion à cette ordonnance, qui a toûjours été la pratique commune de l'Eglife, (k) quoiqu'on ne l'ait pas toûjours suivie dans l'Arabie & dans l'isle de Chypre. Ce Canon est divisé en deux dans Denys le Petit.

fer outre à l'Ordination qu'il y en ait fuie de s'y trouver; dede nouveaux Evechez dans

diri; si justum paraveris ur renoveeur judicium, vel discussionis examen, scribere his Episcopis dignetur qui in finitima & pro-pinqua provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant, & juxta fidem veritatis definiant. Quod si is qui rogat causam suam audirs iterium , deprecatione sua moverit Epifcopum Romanum, ut de latere suo Presbyterum mittat; erit in potestate Episcopi quid welit & quid aftimet. Et si decreverit mittendos esse qui prasentes cum Episcopis judicent, habentes ejus authoritatem à quo destinati funt ; erit in suo arbitrio. Si verò crediderit Episcopos sufficere ut negotio terminum imponant, facies quod sapientissimo consilio suo

judicaveris. Can. VII. lat. V. græc.

(h) Can. VI. græc. pag. 632. (i) Licentia verò danda non est ordinandi Episcopum aut in vico aliquo, aut in modica civitate cui sufficit unus Presbyter: quia non est necesse ibi Episcopum sieri , ne vilescas nomen Episcopi & authoritas. Non debent illi ex alia provincia invitati facere Episcopum , nist aut in his civitatibus que Episcopos habuerunt; aut si qua talis aus tam populosa est civitas qua morentur habere Episcopum. Si hoc omnibus places? Synodus respondit : Placet. Can. VI. lat. pag.

( A ) Sozomen. lib. 7. hift. c. 19. p. 734.

Rrrr iij

Contre les fréquents voyages des Eveques à la Cour.

XXIV. Le (1) septiéme se plaint des longs & fréquents voyages des Evêques à la Cour; & Osius le proposa ainsi: Notre » importunité, nos affiduitez & nos demandes injustes nous ótent » le crédit que nous devrions avoir ; car il y a des Evêques qui » ne cessent point de venir à la Cour, particulierement les Afri-» cains: ils méprisent, nous le sçavons, les salutaires conseils de » notre frere Gratus, (c'étoit l'Evêque de Carthage) present au » Concile. Ofius continue: Les affaires qu'ils portent à la Cour » ne sont d'aucune utilité pour l'Eglite; ce sont des emplois & » des dignitez seculieres qu'ils demandent pour d'autres per-» fonnes. Il est honnête aux Evêques d'interceder pour les veuves, ou pour les orphelins dépouillez; car fouvent ceux, » qui souffrent véxation ont recours à l'Eglise, ou les coupa-» bles condamnez à l'éxil, & à quelqu'autre peine. Ordonnez » donc s'il vous plaît que les Evêques n'aillent à la Cour que » pour ces causes, ou quand ils seront appellez par des lettres de " l'Empereur. " Ils dirent tous: " Nous le voulons; qu'il soit or-» donné. Osius ajoûta: (m) » Pour ôter aux Evêques les prétex-» tes d'aller à la Cour, il vaut mieux que ceux qui auront à sol-" liciter ces assaires de charité, le fassent par un Diacre, dont la

(1) Osius Episcopus dixit : Importunitases & nomia frequentia, & injufta petuiones fecei unt nos non tantam habere vel gratiam vel fiduciam, dum quidem non cessant ad comitatum ire Egiscopi, & maxime Afri ; qui ficuti cognovimus, fanttiffimi fratris & Colpifeopi noffri Grati fatutaria confilia fernunt asque contemnunt, ut non folum ad comitatum, multas & diversas Ecelejia non profuturas, perferant caufas, neque ut fiere folet aut of oriet , ut pauperibus aut viduis, aut pupillis subvematur ; sed & dignutates suculares & administrationes quibusdam postulent. Hac taque pravitas non foliem murmurationes, sed & scandala excitat. Honestum est autem ut Episcopi intercessionem his prastent qui iniqua vi opprimantur , aut fi vidua affligatur , aut pupillus expolietur : si tamen isthac nomina ju-stam habent causum aut petitionem. Si ergo wobis, fraires carissimi, placei, decennite ne Episcopi ad comitatum accedant, nisi forte hi qui religiosi Imperatoris litteris vel invi sati, vel evocati furrint. Sed quoniam fape contingis ut ad infericordiam Leclesia confugiant, qui inficriam patiuntur, aut qui peccantes in excho vel infulis damnantur, aut certe quameumque sententiam excipiunt: subveniendum est his, & sine dubitatione perenda indulgentia. Hoc ergo decernite si vobis placet. Universi dixerunt: Placet & constituatur. Canon. VIII. lat. VII. grac.

(m) Osius Episcopus dixit : Hoc quoque providentia vestra truttare debet , quia decrevistu ne Episcoporum improbutas nitatur ut ad comitatum pergant quicumque ergo quales superius memoravinius, preces habuerint vel acceperint, per Diaconum suum miteant; quia per ona mmistre invidiosa non est, & qua impetravit, celevius poterit referre, & hoc consequens effe viderur ut de qualibet provincia Exiscopi ad eum fratrem & Coepiscopum nostrum preces mittant, qui in Metropoli confistit, ut ilie & Diaconum ejus & jupplicationes destinet, tribuens commendaturas epistolas pari ratione ad fraires & Coëpiscopos nostros qui in illo tempore in his urbibus & regionibus morantur, in quibus Felix & beatus Augustus rempublicam gubernat. Si verò habet Episcopus amicos in palatio, qui cupit aliquid quod tamen honeflum est imperrare; non prohibetur per Diaconum suum rogare ac significare his quos scu benignam intercessionem sibs absenti posse praffare. Can. IX. lat. VIII. & IX. grac.

" presence sera moins odieuse, & qui pourra plus promptement » rapporter la réponse. On l'ordonna ainsi, » On ajoûta que les Evêques de chaque Province envoyeroient au Métropolitain les requêtes, & le Diacre qu'ils en auroient chargé, afin qu'il lui donnât des lettres de recommandation, adressées aux Evêques des Villes où se trouveroit l'Empereur. » Que si un Evêque à des » amis à la Cour, on ne l'empêche pas de leur recommander par » son Diacre quelque affaire honnête & convenable. (n) Ceux » qui viendront à Rome présenteront à l'Evêque de Rome les » requêtes dont ils seront chargez, afin qu'il éxamine si elles sont » justes & honnêtes, & qu'il prenne soin de les envoyer à la Cour. » Ces regles furent approuvées de tous. » Gaudence ( 0 ) Evêque de Naïsse en Mesie, ajoûta qu'il étoit nécessaire pour retenir par la crainte ceux qui n'observeroient pas ces regles, d'ordonner qu'ils seroient déposez de l'Episcopat avec connoissance de cause. " Et pour venir à l'éxecution, continua - t'il, il faut que cha-» cun de nous qui fommes sur le canal (ainsi nommoit-on les » grands chemins) que chacun, dis-je, quand il verra passer un » Eveque, s'enquierre où il va & des causes de son voyage. S'il » va à la Cour, qu'il voye s'il y est invité: mais s'il y va pour des » follicitations telles qu'il a été dit, qu'il ne souscrive point à ses » lettres, & ne le reçoive pas meme à sa communion. Cet avis » fut approuvé de tout le monde. » Seulement (p) Ossus y ajoûta

(n) Qui verò Romam venerint, sieut dicsum est, sanctissimo fratri & Coepiscopo no-stro Romanæ Ecclesiæ, preces quas habent, tradant, ut & ipse prius examinet, si ho-nesta & justa sunt, & prastet diligentiam aique sollicitudinem, ut ad comitatum per serantur. Universi dixerunt placere sibi & honestum esse consilium. Can. X. lat. in græc.

postrem. pare. Can, IX.

( o ) Gaudeneius Episcopus dixit : Ea quæ salubriter providissis, convenientia & astimationi omnium, & Deo placitura & hominibus, tenere haltenus firmitatem poffunt, si metus huic sententia conjungatur. Scimus enim & ipsi sapissime propier paucorum impudentiam , religiosum Sacerdotale nomen fuisse reprehensum. Si igitur aliquis contra omnium sententiam nisus, voluerit ambitioni magis servire quam Deo, is debet scire, causis redditis, honorem dignitatemque se amsfurum. Quod ita demum compleri poterit, si unusquisque nostrum, qui in canali constitus est, cum progredientem Episco-

pum viderit, inquirat transitum ejus, causas videat, quò tendat agnoscat; & si quidem eum invenerit ire ad comitatum, requirat & illud quod superius comprehensum est, ne forte invuatus su, ut ei facultas eundi permittatur. Si verò ut superius memoravis santittas vestra, propter desideria & ambitiones, ad comitatum pergat, neque in litteris ejus subscribatur, neque in communionem recipiatur. Si vobis placet, omnium sententià confirmari debes. Universi dixerune honestum effe & placere sibi hanc constituttionem. Can. XI. lat. XX. græc.

(p) Osius Episcopus dixit : Sed & moderatio necessaria est, dilectissimi fraires, ne adhue aliqui nescientes quod decretum sit in Synodo, subito veniant ad civitates eas qua in canali funt. Debet ergo Episcopus civitatis ipfius, admonere eum & instruere, ut ex eo loco Diaconum fuum mittat; admonitus ipse tamen, redeat in paræciam suam. Can.

XII. lat. deeft in grac.

une restriction: Que ceux qui avant de sçavoir ce Decret du » Concile, arriveroient aux Villes situées sur les grandes routes, » en seroient avertis par l'Eveque du lieu; & que celui qui seroit » ainsi averti, envoyeroit son Diacre de ce lieu-la, & retourne-» roit à son Diocèse.

Défense Pordonner Eveques ceux qui n'ont pas pailé par les amres Ordres; réglemens touchant la réfidence des Eveques dans

XXV. Le (q dixième Canon ordonne que ceux du barreau qui seront élûs Evêques, doivent être considerez comme Néophites, & n'être sacrez qu'après avoir exercé les fonctions de Lecteur, de Diacre & de Prêtre, & être demeurez long-tems dans chacun de ses degrez, afin que l'on s'assure de leur foi, de leurs bonnes mœurs, de leur fermeté & de leur douceur, (r) Les entreprises des Eusebiens peuvent avoir donné sujet à leur Diocèic, ce Canon. (/) Osius se plaignit ensuite d'un autre abus.,, Quel-" quefois, dit -il, un Evêque vient dans un autre Diocèse ou and dans une autre Province, & y demeure long-tems par ambi-, tion, parce que l'Evêque du lieu a peut-être moins de talents " pour instruire, & l'Evêque étranger se met à prêcher souvent " pour le faire mépriser, & se faire desirer & transferer à cette ¿ Eglite. Reglez donc le tems du féjour; car il y a de l'inhuma-, nité à ne pas recevoir un Evêque, & du danger à le souffrir " trop long-tems. Je me souviens que nos freres ont ordonné

> (q) Osius Episcopus dixis : Et hoc necessarium arbitror, ut diligentissime tractetis, si force aut deves, aut scholasticus de foro, aus ex administratore Episcopus fuerit po-Rulatus , ut non prius ordenerur , mfi ante O ielloris munere & officio Diaconi aut Presbyteri [ 1994 newart est ] fuerit per-functus; & ita per fingulos gradus, fi di-gnus fuerit, ascendat ad culmen Episcoparus. Potest enim per has promotiones qua habebunt utique prolixum tempus, probart qua fide sit, quave modestra, qua gravitate O verecundia. Et si dignus fuerit probatus, divino Sacer dotio situftretur ; quia conveniens non est, nec ratio vel disciplina paritur ut temere & leviter ordinetur, aut Episcopus, am Presbyter, aut Diaconus, qui neophytus est : maxime oum & magister genzum beatus Apostolus, ne hoc sieres denunstaffe , & prohibuife videatur ; fed hi quosum per longum tempus examinata fit vita, merita fuerint comprobata. Universi dixerunt placere fibi hec. Can. XIII latin.

(r) Fleuri, hift. Ecel. liv. 12, pag. 355. (f) Ofius Egycopus dixit : Et hec quoque statuere debetis ; ut Episcopus si ex alia civitate convenerit ad aliam civitatem, vel ex provincia sua ad aliam provinciam, & ambitioni magis quam desertioni serviens, voluerit in aliena civitate multo tempore residere: forte enim evenit Episcopum loci non effe tam instructum, neque tam doctum; is verò qui advenit, incipiat contemnere eum ... & frequenter facere fermonem , ut dehonestet illius personam; ita ut ex hac occasione,. non dubuet relinquere affignatam fibi Ecclesiam , & transcat ad alienam : definite. ergo tempus ; quia non recipi Episcopum in-humanum est ; & si diutius resideat , perniciosum est. Memini autem superiore Concilio fraires noftros confinuife, ut fi quis laicus in ea qua commoratur civitate, tres Dominicos dies , id est , per tres septimanas non celebraffet conventum, communione privaretur. Si ergo hac circa laicos constituta. funt ; mulio magis Episcopum nec licet , nec decet, si nulla su sam gravis necessisas que detineat, ut amplius à suprà scripto tempore absens sis ab Ecclesia sua. Universi dixeruns. placere fibi. Can. XIV. las. in grac. XI.

n ci-devant

#### CONCILE DE SARDIQUE. CHAP. XXII. 689 ; ci-devant dans un Concile, que si un larque passoit trois Di-, manches, c'est-à-dire, trois semaines sans venir à l'assemblée de la Ville où il demeure, il seroit privé de la Communion. Si , on l'a ordonné pour les laïques, il est bien plus à propos qu'un , Evêque ne s'absente pas plus long-tems de son Eglise, sans , une grande necessité. Cet avis sut approuvé de tous. On (t)croit que le Concile dont parle Osius, étoit celui d'Elvire, où il avoit assisté quarante-six ans auparavant; car nous y trouvons l'Ordonnance dont il parle ici. Il (#) ajoûta cet autre Canon, qui fut approuvé de tous: "Il y a des Evêques qui ont peu de » bien dans leur Diocèse & beaucoup ailleurs, dont ils peuvent » foulager les pauvres : on doit leur permettre de demeurer trois » femaines dans les lieux où leur bien est situé pour en recueillir » les fruits. Et afin que cet Evêque ne passe pas un Dimanche n fans venir à l'Eglise, qu'il fasse l'office dans l'Eglise la plus pro-» che où un Prêtre a coûtume de le faire; mais qu'il n'aille pas » trop souvent à l'Eglise de la Ville où réside l'Evêque, pour » éviter le soupçon d'ambition, sans préjudice de son interêt » domestique. » Cette (x) regle de n'être absent que trois semaines, fut étendue aux Prêtres & aux Diacres, sur ce qu'Aëce Evêque de Thessalonique, représenta que dans sa Ville qui étoir grande, & Métropole de la Macedoine, il en venoit souvent des autres pays, & qu'après un long séjour on avoit peine à les faire retourner chez eux. Mais (y) sur la remontrance d'Olympe

Tome IV.

(x) Actius Episcopus dixit: Non ignoratis quanta & qualis sit Thessalonicensium civitas. Sape ad cam venium ex alis regionibus Presbyteri & Diaconi, & non sunt contenti brevi tempore morari, sed aut resident ibi, aut certe vix post longa statia redire coguntur. Universi dixerunt: Ea tempora qua constituta sunt circa Episcopos, & circa has personas observari debent. Can. XX. lat. in grac. XVI.

(y) Osius Episcopus dixis: Suggerente fratre & Coëpiscopo nostro Olympio, esiami hoc placuit; ut si aliquis vim perpessus est, & inique expulsus pro disciplina & catholica confessione, vel pro desfensione veritatis, esfugiens pericula, innocens & devotus, adaliam venerit civitatem non prohibeatur immorari, quamdiu aut redire possi, aut injuria ejus remedium accepera: quia durum est eum qui persecutionem patitur, non recipi: etiam & larga benevolentia & humantas ei est exhibenda, Omnis Synodus dixir;

<sup>(</sup>t) Fleuri, hist. Eccl. liv. 12. pag. 358.
(n) Osius Episcopus dixit: Quia nihil pratermiti oportet, sunt quidam fratres & Coëpiscopi nostri, qui non in ea civitate resident, in qua videntur esse enstituti, vel quod parvam rem ibi habeant, albi autemidance evadie habea esse seconstantiano. idonea pradia habere cognoscuntur; vel certe affectione proximorum quibus indulgeant. Hactenus ois permitti oportes us accedant ad possessiones suas & disponant vel ordinent fruttum laboris sui ; ut post tres Dominicas, id eft post eres hebdomadas, fi morari necesse est, in suis potius fundis moventur. Aut si est proxima civitas in qua est Presbyter, no fine Ecclefia videatur facere Dominicum diem, illus accedat; us neque res domestica per absentiam ejus detrimensum sustineant, & non frequenter veniendo ad civitatem in qua Episcopus moratur, suspicionem jactantia & ambitionis evadat. Universi dixerunt placere sibit Can. XV. las. in grae. XII.

Evêque d'Enos en Thrace, on ajoûta cette exception en faveur des Evêques persecutez & chassez injustement de leur siége pour la défense de la verité, qu'on leur permettoit de demeurer ailleurs, jusqu'à ce qu'ils eussent la liberté de retourner chez eux, puisqu'ils méritoient toutes sortes de bons traitemens. L'injustice des Ariens ne rendoit ces cas que trop fréquents; & l'Evêque Olympe, qui proposa ce Canon par la bouche d'Ossus, en avoir éprouvé lui-même la necessité.

Défense de recevoir à la Communion un Clerc qui en a été privé par son Evéque. On permet à un Prere ou à un nie par fon Eveque, d'en Province.

XXVI. Le (x) treizième Canon défend aux Evêques de donner la Communion aux Clercs qu'ils sçauront en avoir été privez par leur Evêque, sur peine d'en répondre devant le Concile. Osius (a) ajoûta: » Si un Evêque se laissant aller à la » colere plus qu'il ne doit, s'emporte contre son Prêtre, ou » contre son Diacre, & l'excommunie, l'excommunié pourra Diacre dépose » s'adresser aux Evêques voisins, & il doit être écouté. L'Evêou excommu- » que qui l'a condamné doit trouver bon que l'affaire soit examinée par plusieurs; mais avant cet examen, personne ne appeller aux » doit avoir la hardiesse de communiquer avec le condamné. Evêques de la » Que si l'assemblée trouve de la part des Clercs du mépris pour » leur Evêque & de l'insolence, qu'on leur fasse une severe » réprimande; car comme l'Evêque doit témoigner à les Clercs » une charité sincere, aussi de leur part doivent-ils avoir pour » lui une veritable foumission. « Le (b) quinzième Canon renouvelle ceux qui avoient déja été faits, pour défendre aux Evêques, sous peine de nullité, d'ordonner un Clerc d'un autre Evêque. Nous ayons déja parlé du seiziéme & du dix-septiéme Canon; le dix-huitième & le dix-neuvième qui ne sont point dans Denys le Petit, regardent l'Eglise de Thessalonique, où

Universa qua constituta sunt, Catholica Ecclesia in universo orbe distissa custodiet.

Can. XXI. lat. in grac. XVII. (2) Can. XVI. lat. in grac. XIII.

tienter accipiat ut negotium discutiatur, ur vel probetur sententia ejus à plurimis, vel emendetur. Tamen prinsquam omnia diligenter ac fideliter examinentur, eum qui fuerit à communione separatus, ante cognimonem nullus alius debet prafumere ut communioni societ. Hi verò qui conveniume ad audiendum, si viderini Clericorum esse fa-Stidium & Superbiam , quia jam non deces ut Episcopus injuriam vel contumeliam patiatur, severioribus cos verbis castigent, us obediant honesta pracipienti Episcopo; quia sicut ille clericis sincerum exhibere debes amorem, ua quoque viciffim ministri infucasa debens Episcopo suo exhibere obsequia, Can. XVII. lat. in grac. XIV.

(b) Can. XV. grac, XIX. las,

<sup>(</sup>a) Ofius Episcopus dixit : Quod adhue me movet reticere non debeo. Si Episcopus quis , forte iracundus , quod effe non debet , citò & affere commoveatur adversus Prefbyterum, five Diaconum suum, & extermmare eum de Ecclesia voluerit ; providendum est ne innocens damnetur aut perdat communionem. Et ideo habeat potestatem is qui abjectus est, ut Episcopos sintimos in-terpellet, & causa ejus audiatur, ac diligentius traffetur; quia non oportet ei negari audientiam roganti. Et ille Episcopus qui aut juste, aut insuste eum abjecit, pa-

il v avoit eu de grands troubles. (c) On y voit qu'Eutichien & Musée s'étoient tous deux prétendus Evêques de Thessalonique, & y avoient ordonné diverses personnes. Ce trouble ayant été appaisé par l'ordination d'Aëce, le Concile ordonne que ni Eutichien ni Musée, ne pourront prendre le nom ou la qualité d'Evêque, & ne pourront être reçûs qu'à la Communion laïque, s'ils le demandent. Gaudence prie néanmoins Aèce de recevoir tous ceux qu'ils avoient ordonnez, afin d'ôter toutes les semences de division. Osius mêle à cela deux choses qui ne paroissent pas avoir de rapport aux troubles de Thessalonique, mais à ce qu'avoit dit Aëce dans le seizième Canon contre les Ecclesiastiques, qui quittoient leurs Eglises pour s'habituer dans d'autres Villes. Voilà quels sont les vingt ou vingt-un Canons du Concile de Sardique. Ils ont été écrits en latin, selon la présace de Denys le Petit, & en effet, les deux Canons alleguez par Zosime, sont presque mot à mot, comme dans Denys; au lieu que dans la version grecque de la lettre de Zosime, ils sont fort différents pour les termes, de ceux qui sont dans les Conciles & dans Zonare. Il y a aussi des endroits où le latin est plus complet & fait un meilleur sens que dans le grec; mais il y en a d'autres où l'on trouve tout le contraire, d'où l'on peut juger que l'une & l'autre copie a fouffert quelque alteration, & qu'on peut les corriger l'une par l'autre.

XXVII. Le Concile de Sardique voulant justifier devant tout le monde le jugement qu'il avoit rendu dans la cause de saint lettres syno-Athanase & des autres Evêques accusez, écrivit diverses lettres dales du Concile de Sardi-Synodales; (d) une aux Empereurs; (e) une seconde à tous les que. Evêques; (f) une troisième au Pape Jule; (g) & d'autres encore aux Eglises dont les Evêques avoient été rétablis ; c'est-à- écrivit à l'Edire à celle d'Alexandrie, d'Ancyre & de Gaze, afin de les affu- glife, d'Alorer de l'innocence de leur Evêque, & les exhorter à rejetter absolument ceux qui avoient usurpé leurs sieges. (b) Saint Athanase dit que le Concile manda la même chose à toutes ces Eglifes; c'est-à-dire que toutes ses lettres étoient fort semblables. (i) Il nous a conservé celle qui fut écrite à l'Eglise d'Alexandrie, (k) & qui devoit être commune pour toute l'Egypte

<sup>(</sup>c) Tom. 2. Conc. pag. 642. (d) Apud Hilar, fragm. 2. pag. 1291.

<sup>(</sup>e) Athanal. apolog. cons. Arian. p. 155.

<sup>(</sup>f) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1290. (g) Athanaf. apolog. cont. Arian. pag.

<sup>(</sup>h) Ibid. pag. 155-

<sup>(</sup>i) Ibidem.

<sup>(</sup> k) Ibid. pag. 159-

Apud Athan. & la Libye. Elle est conçue en ces termes: " Le Saint Concile Arian. p. 155.

apolog. cont. » assemblé par la grace de Dieu, dans la Ville de Sardique, & » composé d'Evêques envoyez de Rome, des Espagnes, des Gau-» les, &c. A nos chers Freres en Jesus-Christ, les Prêrres, les » Diacres, & tout le peuple de l'Eglise de Dieu, qui est à Ale-» xandrie, salut. Avant que de recevoir les lettres que votre » pieté nous a écrites, nous ne connoissions déja que trop clai-» rement, les excès si prodigieux & si horribles que les chess » de la malheureuse secte des Ariens, avoient commis, & qui » tendent encore plus à la perte de leurs propres ames, qu'à la » ruine de l'Eglise. Car on peut dire que leur artifice & leur » fourberie s'est toûjours proposé le but, & qu'ils ont toûjours » formé la pernicieule résolution de persécuter par leurs intri-» gues, & d'outrager par leurs violences tous ceux qui sont at-» tachez à la religion orthodoxe, en quelque lieu qu'ils puissent » être, & qui demeurent fermes dans la doctrine qu'ils ont recue » de l'EgliseCatholique. C'est pour ce sujet qu'ils ont imposé aux » uns de faux crimes, qu'ils ont fait bannir les autres, & qu'ils en ont fait perir plusieurs au milieu des supplices. Mais ils se sont » particulierement attachez à accabler l'innocence de notre frere » Athanase, par tous les efforts d'une violence tyrannique. C'est » ce qui les a empêché de prendre aucun soin de s'informer de » la verité des faits, ni de garder les régles de la Foi, ni d'ob-» server les formes de la justice, dans le jugement qu'ils ont » prononcé contre lui. Voyant donc maintenant qu'ils sont dans » l'impuissance de soûtenir leurs accusations par aucune preuve » solide & veritable, quoiqu'ils soient venus à Sardique, ils n'ont » pas voulu néanmoins comparoître au Concile, ni se trouver so dans la compagnie des saints Evêques qui le composent. En » cela on a reconnu visiblement combien le jugement de Jule » notre Frere & notre Collegue dans l'Episcopat, est legitime » & équitable; puisque ce n'a pas été par un mouvement incon-» sideré, mais avec toute la maturité dont on peut user dans une » affaire de cette importance, qu'il a décidé le differend. De » sorte qu'il ne reste plus aucune difficulté sur le fait de la Com-» munion de notre frere Athanase. Car il a eu de son côté vi quatre-vingts Evêques qui ont rendu témoignage à son inno-» cence, & elle a paru en cela même qu'il a fait voir par le témoignage des Prêtres nos chers Freres, & par ses lettres, que » les Eusebiens n'ont pas agi contre lui par les régles que l'on

o doit garder dans les jugemens Ecclesiastiques, n'ayant em-

» ployé pour le perdre que la force & la violence. Aussi tous » les Evêques qui se sont rendus ici de toutes parts, ont été » tellement persuadez de son innocence, qu'ils l'ont confirmé

» par leurs suffrages dans la communion de l'Eglise.

XXVIII. Les Peres du Concile racontent ensuite de quelle maniere les Eusebiens ayant été citez devant eux, avoient éludé l'assignation par des fuites & des chicanneries tout-à-fait honteuses. Ils font voir la nullité des informations faites dans la Mareote, les fourberies d'Ischyras qu'ils appellent un très-méchant homme & un scelerat, qui avoit reçû le titre apparent d'Evêque pour récompense de l'imposture dont il avoit été l'instrument. Ils disent ce qui s'étoit passé à l'égard d'Arsenne, qui s'étoit représenté en personne, pour montrer par sa vie même la calomnie de ceux qui accusoient Athanase de l'avoir tué. Après la relation de tous ces faits, ils continuent ainsi: " C'est pour-" quoi, nos très-chers Freres, nous vous avertissons & vous » exhortons avant toutes choses de conserver religieusement la » Foi orthodoxe de l'Eglise Catholique. Vous avez souffert de " même qu'elle, plusieurs maux, plusieurs injures, plusieurs in-» justices; mais quiconque perseverera jusqu'à la fin, sera sauvé. » Si donc ils exercent encore votre patience par quelque nou-» velle entreprise, cette affliction doit vous tenir lieu d'un sujet » de joie; car les souffrances sont une espece de Martyre. La » generosité avec laquelle vous confessez le nom de Dieu, & » les tourmens que vous endurez pour la Foi, ne seront pas » sans récompense. Combattez donc pour la vraie Foi, pour la » saine Doctrine, & pour l'innocence de notre frere l'Evêque » Athanase. De notre part nous ne sommes point demeurez » dans le silence, & nous n'avons point négligé les moyens de » pourvoir à votre sûreté, mais nous en avons pris un soin tout » particulier, & nous avons fait tout ce que la considération de » votre charité sembloit exiger de notre zele. Nous compatis-» sons aux afflictions de nos Freres, nous regardons leurs maux » comme nos propres fouffrances & nous mélons nos larmes » aux vôtres. « Après cela ils les exhortent à la patience, par l'éxemple de leurs Freres qui étoient venus apporter leurs plaintes au Concile; ils leur mandent la déposition de Gregoire, afin que ceux qui l'avoient reconnu pour Evêque, ou par crainte ou autrement, s'abstinssent de sa communion. Ils n'oublient point la justification d'Aphtone & des trois autres Prêtres d'Alexandrie, dont nous avons parlé, & ils témoignent qu'ils les ont reçûs, persua-Sfff iii

Suite.

Pag. 157.

dez que tout ce que les Eusebiens avoient fait contre eux, n'étoit fondé que sur des calomnies inventées par eux mêmes, pour couvrir leur mauvaise volonté, contre tous les défenseurs de la Foi orthodoxe. » Il eût été à propos, ajoûtent-ils, qu'A-» thanase notre Frere & votre Evêque, vous eût mandé lui-» même toutes ces choses qui le regardent particulierement; » mais comme il a souhaité que pour un témoignage plus con-» siderable & plus authentique de son innocence, le saint Con-» cile vous en écrivit aussi, nous n'avons point differé de lui » donner cette satisfaction, & nous avons pris le soin de vous » déclarer qu'il est juste que vous le receviez, lui & les au-» tres, comme des personnes qui meritent de grands éloges, » pour avoir été trouvez dignes de souffrir par la violence des » heretiques, qui ont persécuté en eux l'amour de Jesus-Christ » & de la veritable Religion. « Les Peres du Concile finissent en leur déclarant la déposition de Theodore d'Heraclée & des autres Evêques Eusebiens, dont ils leur envoyoient les actes, c'est-à-dire, la lettre circulaire adressée à tous les Evêques: \* Afin, disent-ils, que votre pieté joigne son suffrage au juge-» ment que nous avons rendu, & qu'elle sçache que l'Eglise » Catholique n'use point de dissimulation, lorsqu'il s'agit de pu-" nir ceux qui l'outragent.

Lettre circulaire à tous les Evéques. Apud Athan. pag. 162. XXIX. Cette lettre circulaire qui nous a été conservée en grec par (1) saint Athanase, & par (m) Theodoret, & en latin par (n) saint Hilaire, n'est presque qu'un récit de ce qui s'étoit passé à Sardique, dans la suite des Eusebiens, dans la justification de saint Athanase, de Marcel & d'Asclepas, & dans la condamnation des principaux protecteurs de l'Arianisme, de la même maniere que nous avons rapporté toutes ces choses. (o) Les Peres y disent expressément qu'ils ont été convoquez à Sardique par les ordres de l'Empereur; ils y sont un éloge magnisque d'Osius; la sin de seur lettre est remarquable, en ce qu'ils (p) prient tous les Evêques, en quelque lieu de la terre qu'ils puis-

(1) Apud Athanas, apolog. contra Arian.

(m) Apud Theodoret. lib. 2. hish Eccl. eap. 6. pag. 589.

dica celebrari concesserunt. Apud Athanas. apolog. adv. Arian. pag. 162.

<sup>(</sup>n) Apud Hilar, fragm. 2. pag. 1283.
(o) Itaque Dei gratia optiulante, ipfi religiosissimi Imperatores nos ex Diacesis provincus ac civitatibus in unum cocgerunt,
franctam hanc Synodum in civitate Sas-

<sup>(</sup>p) Quin patitis studete, fratres & commingstre, ut stiritu nostra Synodo prasentes, suffragium vostrum per vestram subscriptionem ipsi adjiciatis, ut ab omnibus ubsque comministris nostris concordia servetur. Loidem, pag. 167.

sent être. de s'unir avec eux, & de témoigner par leurs souscriptions qu'ils consentent aux decrets du Concile. Ossus signa le premier cette lettre, ensuite duquel saint Athanase met le Pape Jule par ses legats; Protogene de Sardique & les autres qui la signerent, soit dans le Concile même, soit depuis. Les plus remarquables outre ceux dont nous avons déja parlé, sont en Egypte, faint Paphnuce, faint Serapion de Thmuis, dans l'Isle de Chypre, faint Spiridion & Tryphille son Disciple, & en Palestine saint Maxime de Jerusalem. (q) Le Concile de Chalcedoine marque apparemment cette lettre, lorsqu'il dit que ceux qui avoient combattu à Sardique contre les restes des Ariens, avoient envoyé à ceux d'Orient, le jugement qu'ils avoient rendu.

XXX. Nous avons encore (r) dans les fragmens de faint Hilaire une autre lettre du Concile adressée au Pape Jule. Les Pape Jule. Peres lui mandent peu de particularités de ce qui s'étoit passé, ( f ) supposant qu'il les apprendroit par la bouche de ses Legats. par la lecture des actes du Concile, qui comprenoient tout ce qui s'y étoit fait & ordonné, (t) & par les lettres que l'on avoit écrites aux Empereurs. ( # ) Ils le prient de faire sçavoir aux Evêques de Sardaigne, de Sicile & d'Italie, ce qui avoit été ordonné, de peur qu'ils ne recussent par mégarde quelques lettres des Evêques déposez. On peut remarquer dans celle-ci, que le Concile déclare, (x) que ceux qui étoient morts par les persécutions des Eusebiens, avoient indubitablement acquis la gloire & l'honneur du martyre. (y) Ils y appellent l'heresie Arienne, l'heresie d'Eusebe. Il faut aussi remarquer qu'ils disent, (z) qu'il est très-bon & très-raisonnable, que de toutes

slio appellanda est, quod graves & acerbas injurias, incolerabiles enam & nefarias contumelias Ecclesus secissens, [Ariani] cum raperent Episcopos, Presbyteros, Diaconos. omnes Clericos in exilium mitterent ,'ad deserta loca transducerent, & fame, siti, nuditate & omni egestate necarent; alios clausos carcere & squalore & putore conficerent, nonnullos ferreis vinculis stringerent, ita ut cervices eis artiffimis circulis strangularentur. Denique ex ipfis quidam vincli, in eadem injuste desecerunt pana; quorum ambigi non potest martyrio gloriam mortem extitiffe. Ibid. pag. 1291.

(y) Ibidem.
(z) Hoe enim optimum, & valde con-

<sup>(</sup>q) Es illi quidem qui apud Sardicam contra reliquias Avis convenerunt, Oriensalibus direxerunt sui constituta judicii. Con-

cil. Chalced. tom. 4. Conc. pag. 825.

(r) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1290.

(f) Quoniam ergo universa qua gesta sunt, qua constituta, & charta continent, & viva voces charissimorum fratrum & Compresbyterorum nostrorum Archidami & Philoxenis, & chariffimi filii nostri Leonis Diaconi verissime & fideliter, exponere pozerunt , pene supervacuum videatur , his inserere litteris. Ibidem.

<sup>(</sup>t) Ibid. pag. 1291. (u) Ibid. pag. 1292.

<sup>(</sup>x) Tertia verò quaftio qua verè qua-

des Provinces, les Evêques rapportent ce qui s'y passe à leur Chef, c'est-à-dire, au siege de l'Apôtre saint Pierre. Blondet (a) prétend que cet endroit est suspect de supposition, mais il n'en allegue point d'autres preuves que la barbarie de quelques termes latins; ce qui n'est pas fort considerable en une lettre qui peut bien avoir été écrite originairement en grec. Ce qui pourroit faire plus de dissiculté, c'est que ces paroles n'ont aucune liaison avec ce qui précede, & en ont peu avec ce qui suit, rompant plûtôt la suite du discours, qu'elles ne l'éclaircissent. Il est vraisemblable que les Peres du Concile, voulant marquer par-là les réglemens qu'ils avoient faits touchant les appels à Rome, ne s'expliquent ainsi, que comme en passant, parce que les pieces-mêmes qu'ils envoyoient au Pape, parloient assez d'elles-mêmes.

Lettres aux Empercurs.

XXXI. Dans les lettres aux Empereurs, (b) le Concile ayant compassion de tant de Fideles & de tant d'Eglises opprimées par la tyrannie des Eusebiens, supplioit ces Princes, de mettre en libetté, ceux qui gemissoient encore sous l'oppression. (c) Il demandoit que la Foi fût libre; que les Eglises ne fussent plus infectées par la contagion des Ariens; que l'on ne parlât plus de chaînes, de bourreaux, de tribunaux, & de nouvelles tortures. (d) Mais il supplioit particulierement les Empereurs, de défendre aux Juges, qui ne devoient prendre connoissance que des affaires civiles, de se mêler de juger les Ecclessaftiques, ni de rien entreprendre contre les Fideles, sous prétexte de servir l'Eglise (1) Ils avoit mandé toutes les choses qui s'étoient passées dans ces lettres aux Empereurs, & nous y trouverions beaucoup de remarques importantes, si elles étoient venues jusqu'à nous, comme: nous l'apprenons de (f) saint Hilaire, qui avoit inseré pour ce sujet dans son traité sur le Concile de Rimini, celle qui avoit été écrite à Constantius. Le Concile ne se contenta pas de luit écrire, mais pour l'engager encore plus fortement à faire éxe-

gruentissimum esse videbitur, si ad caput, id est ad Petri Apostoli sedem, de singulis quibusque provinciis Dommi reserans Sacerdotas. Ibid. pag. 1290.

( a ) Blondel, de la primausé de l'Eglise, pag. 106.

(b) Apud Athanas. apolog. contra Arian.

(c) Hilar, lib, 1. ad Const. pag. 1221. (d.) Quocircà hac resultmus ad pussimos Dei amantissimos Imperatores, rogantes ecrum humanitatem, ut cos qui adhuc vexantur & affliguntur, dimitti jubeant, decernantque, ut ne quis judicum, quorum officium est popularia solum curare, Clericos judicet, aut ultarenus in postcrum, occasione, curandarum Ecclesiarum, adversus fratresquidvis moltatur. Apud Athanas. apolog... contra Arian. pag. 158.

(e) Apud Hilar. fragm. 2. pag. 1291-

(f) Ibid. pag. 1306,.

cuter

cuter ses decrets; c'est-à-dire, le rétablissement des Evêques chassez par les Eusebiens, (g) il lui députa Vincent, Evêque de Capoue, Metropole civile de la Campanie, & Euphratas de Cologne, Metropole de la Gaule Superieure, c'est-à-dire, de la Germanie inferieure. (h) Constant même confirma la députation du Concile, envoyant de sa part les mêmes Evêques, Vincent & Euphratas, aufquels il joignit le General Salien, que son

amour pour la pieté & la justice, rendoit illustre.

XXXII. Il paroît inutile de discuter, si le Concile de Sardique doit passer pour un Concile Oecumenique, puisque l'Eglise rité du Conqui est l'arbitre de ces sortes de questions, n'a point jugé à pro- que & de ses pos de lui donner rang parmi ceux qu'elle respecte sous ce titre. Canons. Ce que l'on en peut dire, c'est qu'il avoit été convoqué pour représenter toute l'Eglise, que ce qu'elle avoit alors de plus saint s'y trouva réuni, & que malgré l'opposition des Evêques Orientaux, il fut néanmoins reçû deux ans après par plusieurs Evêques d'Orient, & ensuite par toute l'Eglise, en ce qui regardoit la justification de saint Athanase. Ses Canons, qui, selon la prétention (i) de M. de Marca, ne devoient être confiderez que comme des statuts des Occidentaux, ne furent pas sitôt adoptez par l'Eglise Orientale. Il est vrai que dans l'affaire de saint Chrysostôme, (k) on opposa l'autorité du Concile de Sardique, aux Canons d'Antioche. Et que celui de Chalcedoine (1) parle ayec respect du jugement qui y avoir été rendu contre les restes de l'Arianisme, mais ces passages ne regardent point les Canons. dont on ne voit pas non plus, que les Historiens de ces tems-là ayent parlé. Ils furent depuis generalement approuvez par les Grecs (m) dans le Concile in Trullo; & une déclaration si authentique, suppose clairement qu'ils avoient auparavant beaucoup d'authorité parmi eux. (n) Ils étoient dans le code dont ils se servoient ordinairement, & encore dans une collection des Canons réduits sous cinquante titres, que quelques-uns (0) attribuent à Theodoret, & que d'autres (p) disent être de Jean. Patriarche de Constantinople sous Justinien; ce qui s'accorde

Sur l'autho? cile de Sardi-.

pag. 18. Conc. tom. 2. pag. 1303. (1) Conc. 10m. 4. pag. 826.

(m) Conc. tom. 6. pag. 1141.

5. 9. pag. 112.

(n) Marca, de Concord. lib. 2. cap. 15.

<sup>(</sup>g) Athanas. hift. Arian ad Monachos, (h) Theodoret. hift. Eccles. lib. cap. 6. pag. 597. (i) Marca, Conc. lib. 7. cap. 3.5.5. pag. 218. Paris. ann. 1669.

<sup>( )</sup> Palladius, dialog. de vita Chryfoftom. Tome IV.

<sup>(</sup> o ) Ibid. leb. 3. cap. 3. S. 8. pag. 152,. (p) Lup. com. 1. pag. 216, 218,

avec ce qu'on (q) remarque, que cet Empereur donne le tirre d'Oecumenique au Concile de Sardique. A l'égard des Occidentaux, quoique les Canons, dont il s'agit, fussent proprement leur ouvrage, il femble néanmoins, que bien loin d'y avoir été universellement reçûs, ils n'étoient point connus dans certaines Provinces d'Occident, & qu'on n'y connoissoit pas même le Concile qui les avoit faits. La chose paroît claire pour l'Afrique du tems de saint Augustin; Cresconius Donatiste, & Fortune Evêque du même parti, ayant objecté à ce Pere, que le Concile de Sardique avoit écrit à Donat de Carthage, ce qui est vrai du faux Concile de Sardique ou de Philippopole, dont nous parlerons bientôt; faint Augustin (r) répondit seulement sur la lettre qu'ils en produisoient, que c'étoit un Concile d'Ariens; & il le prouve, parce que ce Concile avoit condamné faint Athanase & le Pape Jule : sans jamais dire qu'il y en avoit eu un autre de Catholique, où Gratus, Evêque Catholique de Carthage, avoit assisté. (/) La dispute qui arriva entre saint Hilaire d'Arles & saint Leon, peut aussi donner quelque lieu de douter, si les Canons de Sardique qui permettent d'appeller au Pape, étoient alors connus ou reçus dans les Gaules; mais ce qui est surprenant, c'est qu'à Rome même où l'on ne pouvoit pas manquer de les connoître, & où on les a souvent employez, on ne sçût pas qu'ils étoient de Sardique; car les Papes, comme Zosime dans l'affaire d'Aspiarius, Prêtre d'Afrique, saint Leon, & les autres, les citent (t) sous le nom du Concile de Nicée; & comme on ne peut soupçonner S. Leon & d'autres, dont l'Eglise honore la sainteté, de l'avoir fait de mauvaise foi, pour tromper leurs freres; il y a toute apparence que dans le code dont ils se servoient, on les avoit mis tout de suite après ceux de Nicée, sans les en dinstiguer, & sans marquer qu'ils fussent du Concile de Sardique. C'est ce qui s'est enfin verifié par (u) le code de l'Eglise Romaine, trouvé par le Pere Quesnel, & donné au Public dans son édition de saint Leon. (x) Ce ne sut qu'au commencement du sixième siècle, que Denys le Petit, ayant inseré dans son code les Canons de Sardique, comme de Sardique,

(f) Leo Quesnel. disfertat. 5. apolog. pro S. Hilar. Arelas. cap. 14. pag. 253, & jeq. edit. Lugd. 1700.

<sup>(</sup>q) David, pag. 48. edit. Parif. 1671. (r) August. lib. 3. contra Crescon. c. 34. 4. pag. 454. 6 lib. 4. cap. 44. pag. 509.

<sup>(1)</sup> David, pag. 43. 57. (11) Leo Queinel. 10m. 2. p. 15. & feq. (x) Marca, de Concordia, cap. 4. 5. 7.

CONCILIABULE DE SARDIQUE. CHAP. XXIII. 699 ils furent reçus de même que ce code, dans tout l'Occident. (y) Fulgentius Ferrandus, Diacre d'Afrique, leur a aussi donné place dans sa collection, & les Grecs, comme nous l'avons dit, les ayant reçûs dans le Concile in Trullo, ils ont été adoptez d'un consentement general de toute l'Eglise.

# CHAPITRE XXIII.

Faux Concile de Sardique, ou Conciliabule des Eusebiens à Phinppopole.

I. T Es Eusebiens après s'être enfuis de Sardique, (z) s'arrêterent enfin à Philippopole dans la Thrace, qui obcifsoit à biens allem-Constantius. Ils y tinrent leur Concile particulier, composé de leurs soixante ou quatre-vingts Evêques, (a) ayant à leur tête tent leur let-Etienne d'Antioche, digne de présider à cette assemblée, plus encore par sa méchanceté, que par la dignité de son siege. (b) étoit le but de Ce fut dans ce Conciliabule qu'ils tâcherent de répandre leur cette fiction. venin par la lettre qu'ils envoyerent de tous côtez. Saint Augustin en parle en quelques endroits; Sozomene (c) en fait l'abregé, & saint (d) Hilaire en rapporte le formulaire de foi dans son traité des Synodes. (e) Nous l'avons même toute entiere dans les fragmens de ce Saint. (f) Les Eusebiens déclarent qu'ils l'écrivent de Sardique, & ils l'ont persuadé à (g) Sozomene. Mais ils font voir eux-mêmes que cela est faux, puisqu'ils parlent (b) de la lettre circulaire des Occidentaux, laquelle constamment n'a pû être écrite (i) qu'après qu'ils se furent enfuis de Sardique. Il est aisé de juger qu'ils n'userent de cette fiction, dans laquelle le Concile d'Ancyre montre (k) qu'ils ont continué, que pour couvrir la honte de leur suite, & effacer par-là l'autorité du Concile legitime de Sardique, comme ils essayerent quelques années après, d'essacer le grand Concile de Nicée, par l'équivoque de leur Conciliabule de Nicée en Thrace. On voit par saint Augustin, qu'ils ne réussirent pas mal à l'é-

Les Eufe blez à Philippopole, datre de Sardique ; quel

Tttt ij.

<sup>(</sup>y) Ibid, lib. 7. cap. 15. \$. 5. pag. 253. (z) Socrat. hist. lib. 2. cap. 20. p. 102.

<sup>(</sup>a) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1323. (b) Socrat. lib. 2. cap. 10. pag. 102.

<sup>(</sup>c) Sozomen. hift. lib. 3. c. 10. p. 510. (d) Hilar. lib. de Synod. pag. 1172.

<sup>(</sup> o ) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1307.

<sup>(</sup>f) Ibid. & pag. 1319.

<sup>(</sup>g) Sozomen. lib. 3. cap. 11. pag. 512. (h) Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1317.

<sup>(</sup>i) Apud Athanas. apolog. contra Ariani.

<sup>(</sup>k) Apud Epiphan. haref. 73. cap. 2. pag. 846.

700 CONCILIABULE DE SARDIQUE. CHAP. XXIII. gard du Concile de Sardique, le veritable étant inconnu de son tems en Afrique, où l'on ne connoissoit que le faux.

Ceux à qui ils l'adressetent.

II. Leur lettre, selon qu'elle est dans les fragmens de saint Hilaire, & qu'elle fut envoyée en Afrique, est (1) adressée à Gregoire d'Alexandrie, Amphion de Nicomedie, Donat de Carthage, Didier de Campanie, Fortunat de Naples en Campanie, Eutice de Rimini, Maxime de Salone en Dalmatie, & generalement à tous les Evêques, Prêtres, Diacres & Fideles de l'Eglise Catholique; ce qui étoit néanmoins faux de Donat, qui n'étoit Evêque de Carthage, que dans le parti schismatique des Donatistes. (m) Saint Augustin remarque qu'il y avoit des exemplaires, où on ne lisoit que les noms des Evêques, & non celui de leurs Evêchez. Il dit que c'étoit les plus communs, & il ajoûte même, que quand des Evêques écrivoient à des Evêques, ce n'étoit pas la contume de mettre le nom de leurs Evêchez, c'est pourquoi il demande aux Donatistes quelle preuve ils avoient que Donat, marqué dans le titre de cette lettre, fût leur Evêque de Carthage. Il le leur accorde néanmoins facilement, mais il leur montre en même-tems qu'ils ne peuvent tirer aucun avantage de ce que des Ariens condamnez / par toute l'Eglise, ont tâché d'attirer à leur parti Donat & les Donatistes. Ils ne réussirent pas même en ce dessein, (n) car quoique Donat en confessant la Consubstantialité, crût le Fils inferieur au Pere, & le Saint-Esprit au Fils, (0) les Donatistes ne suivoient point cette erreur, & ne faisoient nulle difficulté de reconnoître que les Ariens étoient des heretiques détestables,

Analyse de cette lettre.
Apud Hilar.
fragm. 3. pag.

Pag. 1308. \$309. 1310.

111. Le sujet de la lettre des Eusebiens, est de donner quelque couleur au resus qu'ils avoient fait de se joindre aux Occidentaux, & de stérir leurs ennemis par les calomnies les plus noires. Rien n'est plus insuportable que l'hypocrisie avec laquelle ils commencent cet ouvrage d'iniquité. Ils ne parlent que de paix, de charité & d'observation des loix de l'Eglise, eux qui étoient les perturbateurs de la paix, & les violateurs de tous les Canons. Ensuite de cette fausse déclaration, ils s'élevent tout d'un coup contre Marcel Evêque d'Ancyre, à qui ils attribuent les heresies de Sabellius, de Paul de Samosate & de Montan. Ils exhortent tous les Fideles à condamner ses blasphêmes; puis

<sup>(1)</sup> Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1307. (m) Augustin. lib. 3. cont. Crescon. cap. 34. pag. 454. & lib. 4. cap. 44. pag. 590.

<sup>(</sup>n) Idem, hæref. 69. cap. 6.(o) Idem, contra Crefcon. loce citato.

venant à la personne de saint Athanase, ils renouvellent contre lui leurs anciennes calomnies, si fortement ruinées en tant de rencontres, touchant le Calice rompu, l'Autel brisé dans la maison d'Ischyras, le meurtre d'Arsenne. Ils rappellent le refus qu'il avoit fait de comparoître au Concile indiqué contre lui à Céfarée en Palestine, sa condamnation dans celui de Tyr, & le chargent de mille violences, des brigandages, des meurtres, des sacrileges, qu'ils avoient eux-mêmes commis contre lui & contre son peuple, par les mains de Philagre son persécuteur, & le ministre de toutes leurs passions. Ils noircissent par de semblables calomnies, saint Paul de Constantinople, Marcel d'Ancyre, Asclepas de Gaze. Ils disent en termes vagues & generaux, qu'on ne peut ouir sans horreur, ce qu'avoit sait le premier, autrefois Evêque de Constantinople, au retour de son exil; que (p) Marcel avoit fait brûler plusieurs maisons dans Ancyre; qu'il avoit fait traîner des Prêtres nuds devant les juges, profané publiquement le Corps facré du Seigneur, attaché à leur cou; & dépouillé aux yeux de tout le peuple, au milieu de la Ville & de la place publique, des Vierges d'une vie très-sainte, consacrées à Dieus qu'Asclepas étant retourné à Gaze, y avoit rompu un Autel & excité plusieurs séditions; que (q) Luce après son retour dans Andrinople, avoit fait jetter aux chiens le saint Sacrifice, consacré par des Evêques très-saints & très-innocents; enfin, comme si tous ces crimes eussent été bien averez, ils s'emportent d'un faux zele, & demandent s'il est juste de confier plus long-tems les brebis de Jesus-Christà ces loups si furieux, de faire de ses membres saints, les membres d'une malheureuse prostituée; ce qu'ils protestent ne pouyoir fouffrir.

IV. Ils essayoient ensuite par diverses raisons, de montrer que le Concile de Sardique n'a pû ni dû recevoir à la Communion Athanase & les autres Evêques accusez, & le prétexte qu'ils alleguent pour excuser la maniere honteuse dont ils s'étoient retifez, c'est que ces Evêques quoique condamnez, ne laissoient

Pag. 1311.

Pag. 1311.

Pag. 1313.

Suite: Pag. 1313; 1314-1315,

simas Deo Christoque dicatas publice in foro, mediaque civitate, concurrentibus populis, abstractis vestibus horrenda fæditate nudabat. Anud Hilar, fram. 2, pag. 1212.

bat. Apud Hilar. fragm. 3. pag. 1313.

(q) Præterea Hadrianopoli Lucius post reditum suum, sacrificium à Sanclis & integris Presbyteris consectum, si sas est dicere, canibus projiciendum jubebat. Ibid.

Tttt iii

<sup>(</sup>p) Fuere namque & in Ancyra provincia Galatia post reditum Marcelli haretici, domorum incendia, & genera diversa bellerum. Nudi ab ipso ad forum trahebantur Presbyteri, & quod cum lachrymis luctuque est dicendum, consecratum Domini corpus ad Sacerdotum colla suspensum, palam publiceque profanabat, virginesque sanctif-

pas d'avoir pris séance dans le Concile, avec Osius & Protogene, de conferer avec eux, & de celebrer même les saints Mys-

Pag. 1316. teres. Ils se plaignent qu'on eût resusé le parti qu'ils avoient fairproposer au Concile, d'envoyer de part & d'autre des Evéques dans la Mareore, & aux lieux où les crimes avoient été commis, pour en informer de nouveau. Ils déclarent que pour ne pas se souiller par la Communion de ces criminels, qui avoient reçu à la participation des saints Mysteres, des Evêques con-

Pag. 1319. Vaincus de crimes, ils se sont résolus de s'en revenir chez eux. & qu'ils ont écrit de Sardique même toutes choses, comme elles s'étoient passées, exhortant tous les Fideles à le séparer de

la Communion d'Osius, de Protogene, d'Athanase, de Marcel, 1320. d'Asclepas, de Paul & de Jule. Ils ajoûtent que tout l'Orient & l'Occident sont renveriez, pour quelques scelerats, à l'occasion desquels il a fallu que tant d'Evêques chargez d'années & d'infirmitez, quittassent leurs Eglises, abandonnassent la prédication de l'Evangile, le soin de leurs troupeaux, & entreprissent un long & penible voyage, dont la fatigue en avoit obligé plusieurs de rester malades sur les chemins; que tout le monde est troublé pour un criminel ou deux, dans lesquels il ne reste plus aucune semence de religion, puisque s'ils en avoient le moindre sentiment, ils imiteroient le Prophéte Jonas, en disant comme lui: Jettez moi dans la mer, & cette tempète s'appaisera à l'instant. Mais que leurs adversaires sont fort éloignez d'imiter cette conduite, parce qu'ils ne prennent point l'exemple des Saints, pour régle de leurs actions, & que se rendant chefs & conducteurs de scelerats, ils ne recherchent le gouvernement de l'Egiise, que comme une domination temporelle & tyrannique. Que c'est par ce motif qu'ils s'efforcent de ruiner les loix divines & les régles de l'Eglise, & veulent établir un nouvel usage, en remertant au jugement des Evêques d'Occident l'exa-

Concile de Rome contre Novat, Sabellius, & Valentin heretiques avoit été rectifiée par les Prélats d'Orient. Après avoir confirmé de nouveau la condamnation de saint Athanase, de Marcel, d'Asclepas & de saint Paul de Constantinople, ils poussent encore leur emportement jusqu'à prononcer anathême contre Osius, Protogene, le Pape Jule, Gaudence de Name & saint Maximin de Treves. Ce fut cet anathême contre le Pape, & contre saint Athanase, qui sit reconnoître à saint Augustin, que

men & la décisson des choses que les Evêques d'Orient ont ordonnées ; au lieu que la sentence prononcée autrefois dans le

la lettre ne pouvoit venir que des Ariens. Le crime general qu'ils reprochent à tous ces Prélats, c'est d'avoir fait recevoir à la Communion, Marcel, Athanase & les autres scelerats, comme il leur plaît de les appeller; & ils rejettent particulierement sur le Pape Jule, ce crime si glorieux. Outre ce crime commun, ils reprochent à Olius d'avoir toûjours été l'ennemi & le perfécuteur d'un certain Marc, de très-heureuse memoire (qu'on ne connoît point) & le défenseur de tous les méchans, nommément de Paulin, Evêque de Dace, d'un Eustathe & d'un Quimasse, dont ils disent beaucoup de maux. (r) Sozomene l'enrend de Paulin & d'Eustathe, Evêques d'Antioche, ce qui ne fait point de difficulté pour le dernier, mais il se trompe pour Paulin, qui ne fut Evêque qu'en 362. & qui ne le fut jamais dans la Dace. A l'égard de Protogene, les Eusebiens prétendent qu'il s'étoit condamné lui-même en communiquant avec Marcel & avec saint Paul, après avoir signé plusieurs sois leur anathême. Ils font un crime à Gaudence de ce qu'il recevoit ceux que Cyriaque son prédecesseur avoit anathematisez, & encore de ce qu'il défendoit hautement saint Paul de Constantinople. Mais la faute de faint Maximin étoit bien plus noire, puisqu'il avoit communiqué le premier avec ce Saint, & avoit été cause de son rétablissement, outre qu'il n'avoit point voulu recevoir les Evêques que les Ariens avoient députez dans les Gaules en 342. Les Eusebiens excommunierent donc tous ces Prélats. dans leur faux Concile, priant tous les Fideles de n'avoir aucune liaison avec eux, ni avec ceux qui communiqueroient avec eux.

V. Ils ajoûterent à la fin une formule de foi, qu'ils prient tout le monde de signer. Ils n'y établissent point le Fils consub- foi du faux Concile de stantiel au Pere, mais aussi ils ne détruisent point ce dogme, Sardique. comme (f) Socrate l'a prétendu. Au contraire, ils condamnent ceux qui croyoient que le Fils est tiré du néant, ou qu'il est 1323. d'une autre substance que celle du Pere; mais leur Symbole ne laisse pas d'être dangereux & suspect, tant parce qu'ils s'y abstiennent du terme de Consubstantiel, que parce qu'il ne falloit point d'autre Symbole que celui de Nicée, si on n'avoit pas une autre foi. On ne sçait pourquoi saint Athanase l'a omis dans son recueil des divers Symboles des Ariens. On le trouve dans les fragments de saint Hilaire, à la fin de la lettre dont

Pag. 1317.

Pag. 1321.

Pag. 1322.

<sup>(</sup>r) Sozomen, lib. 3. cap. 11. pag. 511.

<sup>(</sup>f) Socrat. lib. 2, cap. 20. pag. 102.

704 CONCILE DE MILAN, CHAP, XXIV.

nous venons de parler, & il est encore d'une version plus correcte (1) dans son traité des Synodes.

#### CHAPITRE XXIV.

Concile de Milan en 347. & les autres jusqu'en 351.

Concile de Milan contre Photin en cet Herefiarque.

I. D' Eu de tems après le Concile de Sardique, & la même année 347. il s'en tint un à Milan (#) contre Photin, Evêque de Sirmium, qui renouvelloit les erreurs de Sabellius, Histoire de (x) & de Paul de Samosate. Il étoit (y) d'Ancyre en Galatie, disciple de l'Evêque Marcel, (2 sous lequel il avoit été quelque tems Diacre. Saint Hilaire, dont nous apprenons cette circonstance, infinue assez qu'il n'en avoit reçu que d'excellentes instructions, & il parut quelque tems digne (a) du choix qu'on fit de lui pour remplir le siege de Sirmium, qui étoit le premier d'Illyrie. Mais il commença par se corrompre dans les mœurs, (b) après quoi, comme il arrive souvent que l'accroissement des vices, en diminuant en l'ame l'amour de Dieu, y produit la folle pussion d'une science fausse & pernicieuse, il entreprit de troubler par de nouveaux dogmes, la verité de l'Evangile. Il nioit la Trinité des Personnes en Dieu, (c) n'en admettant qu'une seule & singuliere, à la maniere des Juiss; c'est-à-dire, le Pere, qui avoit bien son Verbe, ou sa raison éternelle, (d) mais comme nous avons la nôtre, sans subsistance distincte & personnelle, d'où vient que, selon lui, Dieu n'avoit (e) point engendré: il n'avoit (f) point de Fils, & Jesus-Christ (g) étoit un pur Homme qui avoit pris son commencement de Marie. Il nioit de même (n) que le Saint-Esprit subsistat personnellement. Il avoit déja été condamné par les Orientaux en 344. ou

(1) Lib. de Synod. pag. 1172.

& 340. edit. Baluz.

(b) Hilar. supra.

<sup>(#)</sup> Il fut allemble deux ans avant un autre Concile d'Occident, fort connu par la réconciliation d'Urface & de Valens en 349. comme on le dira ailleurs.

<sup>(</sup>x) Socrat, hift. lib. 11. cap. 29. Sozomen hift lib. 4. cap. 6. Epiphan, haref. 71. num. 1. Theodoret. hift. lib. 11. cap. 4.

<sup>(</sup>y) Apud Athanal Jib. de Synod. p. 740. (x) Hilar. exoper. hift. fragm. 11. n. 19.

<sup>(</sup>a) Vincent. Licin. Commonit. pag. 334.

<sup>(</sup>e) Vincent. Lirin. Commonis. pag. 341. (d) Epiphan. hares. 71. num. 2.

<sup>(</sup>e) Apud August. quaft. ex veter. Teft. quast. 23. 10m. 3. part. 2. in appendice.

(f) Epiphan. supra.

<sup>(</sup>g) Vincent. Lirin Common: pag. 341. Sulpic. Sever. hift. lib. 11. num. 52. edit. de Leide 1654.

<sup>(</sup>h) Ibidem.

CONCILE DE MILAN. CHAP. XXIV. 705

345. comme il paroît par la longue formule (i) d'Antioche, apportée vers ce tems-la, en Occident. (k) Mais soit qu'on s'y soit défié d'un jugement rendu, (1) par des Evêques Eusebiens pour la plûpart, & qui attaquoit également Marcel d'Ancyre ; ou pour quelqu'autre raison, comme, que les erreurs de Photin, étant connues de tout le monde, (m) c'étoit assez d'acquiescer à la Sentence des Evêques d'Orient, il ne s'étoit point encore agi de condamner Photin dans aucun Concile des Occidentaux ; pas même dans celui de Sardique, quoique Sirmium fût proche: & que l'Illyrie dont elle étoit Capitale, fût du district d'Occident.

II. Le Concile de Milan (n) déclara Photin heretique, & le Retranche retrancha de la Communion de l'Eglise. On ne peut croire que le Concile de ce ne fut pas sans l'avoir entendu: & saint Epiphane qui a con- Milan; il no fondu ce Concile avec celui de Sardique, trompé par la proxi- se soumet mité du tems & du lieu, dit positivement que Photin sut ap- confondu co pellé par les Evêques, pour rendre raison de la mauvaise doc- Concile avec trine qu'il enseignoit, (0) & qu'il essaya de se purger en leur dique. présence; mais que le Concile ayant horreur de ses blasphêmes le déposa. Il ne se soumit point, mais comme il étoit naturelle. ment éloquent, (p) qu'il avoit de l'esprit & du sçavoir, il se maintint (q) par l'affection de son peuple, que ces avantages lui avoient gagnée, & continua à attirer beaucoup de personnes à son sentiment.

III. C'est à peu près le tems que l'Empereur Constant envoya en Afrique deux personnages considerables, Paul & Ma-envoyées en caire, chargés d'aumônes (r) immenses pour les Eglises de ce l'Empereur pays-la. Il avoit pû apprendre leur besoin par un grand nombre Constant. d'Evêques Africains, qui étoient venus au Concile (/) de Sar- Gent l'occase dique, en particulier par Gratus, (1) Evêque de Carthage. Ces grande res

Tome IV.

tréfors. Il y avoit de l'argent pour les pauvres, & des ornemens pour les maisons de

Vuun

<sup>(</sup>i) Apud Athanas. lib. de Synod. p. 740.
(k) Au Concile de Milan de 346.
(l) La formule en elle-même sut rejet-

tée par les Eveques du Concile, qui dirent qu'ils se contentoient de la foi de Niece, ians vouloir rien rechercher au-delà.

<sup>(</sup>m) Sulp. Sever lib. 2. hift. num. 51. (n) Hilar. fragm. 2. num. 19. 21.

<sup>(</sup> o ) Epiphan. haref. 71. num. 1.

<sup>(</sup>p) Sozomen. hist. lib. 4. cap. 6. Epiph. Supra. Vinc. Lirin. Commonis. pag. 339.

<sup>(</sup>q) Hilar, fragm. 2. num. 19. (r) Saint Optat dit que c'étoient des

Dieu. Optat. Milev. lib. 3.

(f) Il est bien certain que Constant n'envoya en Afrique qu'après ce Concile', puifqu'il n'y cut point d'intervalle entre cet envoi, la reunion des Donatistes & le Concile de Carthage, où celui de Sardique

<sup>(1)</sup> Il avoit succedé à Rusus, qui sut Eveque après Cecilien, & assista au premier Concile de Rome sous Jule.

#### 706 CONCILE DE CARTHAGE. CHAP. XXIV.

natifics, & du premier Conchage.

union de Do- liberalitez, qu'il y avoit ordre de répandre, même parmi les Donatistes, ne pouvoient manquer d'être suspectes aux chess cile de Car- du schisme, d'autant plus qu'on les accompagnoit d'exhortations à sa réunion. (\*) Donat, faux Evêque de Carthage, envoya des lettres dans toute l'étendue de sa Communion, pour défendre de rien recevoir, & dit des injures à l'Empereur, en présence de Paul & de Macaire. Un autre Donat Evêque schismatique de Bagaïe, scachant qu'ils approchoient de sa Ville, assembla contre eux ses Circoncellions. C'étoient des furieux (x) qui n'ayant point de profession honnête, couroient les champs, tuant & commettant beaucoup d'autres crimes, d'autant plus cruels envers les autres, qu'ils étoient même ennemis de leur propre vie, & se précipitoient souvent : ou se faifoient mourir de quelqu'autre maniere. La necessité de manger les faisoit ordinairement roder autour des celles ou chaumieres qui étoient à la Campagne : & delà, leur étoit venu le nom de Circoncellions. Paul & Macaire, ne voyant point d'autre moyen de mettre en sureté leurs personnes & les thrésors qu'ils apportoient pour les pauvres, (y) demanderent des soldats au Comte Sylvestre, ne pensant qu'à se mettre à couvert de la violence, mais ceux de l'escorte qui étoient allez dans la Ville pour marquer les logis, en étant revenus maltraitez, cet incident mix leurs compagnons en telle colere, que malgré la résistance des Officiers, ils allerent attaquer la troupe des Circoncellions, qui étoit innombrable, en tuerent quelques-uns & mirent les autres en fuite; le tumulte passa de Bagaïe dans les autres Villes, (z) it y eut par tout des gens en armes de part & d'autre : la frayeur fut grande parmi les Schismatiques, dont les Evêques s'enfuirent tous avec leur Clergé, & donnerent ainsi lieu à une réunion presque generale des peuples, qui revinrent à l'Eglise Catholique.

Concile de Carthage en 348. OH 349. Canons.

IV. On vit alors les Evêques Orthodoxes, profitant de la liberté des chemins, s'assembler par les differentes Provinces, (a) à dessein d'affermir l'union, & corriger les abus que le schisme avoit introduits. Outre ces Conciles particuliers, il y

<sup>(</sup> w ) Optat. suprà.

<sup>(</sup>x) Quis enim nescit hoc genus hominum in horrendis facinoribus inquietum, ab utilibus operibus otiofum, crudelissimum in mortibus alienis, vilissimum in suis, maxime in agris territans & vietus sui causa cellas circumiens rusticanas, unde & circumcel-

lionum nomen accepis, universo mundo penè famolifimum Africani erroris opprobrium. Augustin. lib. 1. cons. Gaudentium, 10m. 9. pag. 652.

<sup>(</sup>y) Optat. Milev. lib. 3. (z) Idem, ibid.

<sup>(</sup>a) Infrd, in exerciso Conc. Carthagin,

CONCILE DE CARTHAGE. CHAP. XXIV. 707 en eut un general de toute l'Afrique, que l'on compte pour le premier de Carthage, non qu'il ne s'y en foit tenu beaucoup d'autres auparavant, particulierement fous faint Cyprien; mais parce que (b) c'est le plus ancien Concile Orthodoxe & approuvé, dont nous ayons des Canons. Il se tint du tems du Pape Jule premier, comme porte le titre, & lorsque la réunion procurée par l'Empereur Constant, étoit toute récente, c'està-dire en 348, ou 349, au plûtard. Gratus, le même Evêque Catholique de Carthage, qui avoit assisté au Concile de Sardique, (c) s'étant affis avec ses Collegues, qui étoient venus des differentes Provinces de l'Afrique, dit:,, Graces à Dieu tout-., puissant & à Jesus-Christ, qui a fini les mauvais schismes, & , a regardé son Eglise, pour réunir en son sein tous les membres dispersez, a inspiré au Très-Religieux Empereur Constant, ", le dessein de l'unité, & a éxecuté par ses serviteurs, Paul & "Macaire, dignes Ministres d'un si saint ouvrage, dont Dieu , ayant voulu que pour l'affermir nous celebrassions des Con-, ciles (d) par les différentes Provinces, & qu'en ce jour nous nous trouvions rassemblez de toute l'Afrique en cette Ville de , Carthage, traitons de concert les articles qui sont necessaires " & réglons toutes choses par rapport à ce tems de réunion ; , sans toutefois nous écarter des commandements de Dieu & " des divines Ecritures, ensorte qu'il ne soit rien statué de trop , dur pour le tems, & que Carthage conserve la vigueur de la " loi. " L'Evêque Gratus continua ainsi en proposant la matiere du premier Canon., Donc, s'il vous plaît, traitons d'abord l'ar-', ticle de la rebaptifation; sur quoi je prie vos Saintetez de dire ce qu'elles pensent de celui qui est descendu dans l'eau, a , été interrogé en la Trinité, felon la foi de l'Evangile, & la " doctrine des Apôtres, & a fait une bonne confession, tous, chant ce qu'il croit en conscience de Dieu & de la Résurrec-, tion de Jesus-Christ; est-il permis de l'interroger de nouveau. , en la même foi, & de le baptiser de nouveau? Tous les "Evêques dirent: A Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, (e) cela " est trop éloigné de la pureté de la Foi, & de la discipline Cantholique: nous statuons que les rebaptisations ne sont pas per-

braremus, &c. In exordio Conc. pag. 713. (e) Universi Episcopi dixerunt: Absit, absit, illicitas esse sancimus rebaptisaciones; Can. I. pag. 714.

<sup>(</sup>b) Baron. ad ann. 347. n. 42. Fleuri,

<sup>20</sup>m. 3. pag. 384.

(c) Tom. 2. Conc. pag. 713.

(d) Dei ergo nutu congregati ad unita20m ut per diversas provincias Concilia cele-

#### 708 CONCILE DE CARTHAGE. CHAP. XXIV.

" mises. "L'Evêque Gratus reprit en benissant Dieu, qui lui faisoit la grace de vivre en un tems, où il étoit permis de proposer la discipline Ecclesiastique dans sa pureté. Il remarqua que la matière de la rebaptifation étoit d'autant plus importante, qu'elle servoit principalement de voile à la rage schismatique, & que par le temperament qu'on y apportoit, la vigueur de la Loi & l'autorité de la Foi étoient maintenues. Les Donatistes ne faisoient tant de maux aux Catholiques, que parce qu'ils ne les regardoient pas comme baptisez, fondez sur le système de saint Cyprien, qu'ils entendoient en leur faveur : que l'Eglise seule a le vrai baptême. Par une semblable conséquence, on étoit en droit de les rebaptiser eux-mêmes à leur retour chez les Catholiques : ce qui eût pu les rebuter, & c'est pourquoi ce \*Canon qui défend de rebaptiser ceux qui l'ont été dans la foi de la Trinité, est appellé un temperament qui accommode leur interêt avec la loi, de ne pas recevoir indifferemment tout baptême donné hors de l'Eglise. Les Prélats d'Afrique vinrent donc enfin à ce juste milieu, qui est le seul & veritable système: cent cinquante ans ou environ après qu'il avoit été changé par Agrippin. Au reste, on ne peut s'empêcher de voir que l'Evêque Gratus craignoit encore de ne pas réussir à le leur faire agréer.

Les autres Canons sont au nombre de treize. On désend de prophaner la dignité des Martyrs, en honorant comme tels, ceux qui s'étoient précipitez ou tuez d'une autre maniere par solie, & à qui l'Eglise n'accorde la sepulture que par compassion. A plus forte raison ceux qui se tuent par desespoir & par malice (f). Il falloit prémunir les peuples, nouvellement réunis contre cet abus, sort commun chez les Donatistes. On renouvelle les désenses déja faites aux Clercs en tant de Conciles, (g) d'habiter avec des semmes, & on l'étend à toutes les

(g) Grasus Episcopus dixis : Et illud

præcipue, si videtur vestræ dilectioni cavendum est, ut pastoris cura, quantum debet & potest regularis providentia præmoneat, us nullis liceat, ab affectu abstinentibus carnali, apud extraneas partier commorari. Occasiones enim amputandæ sunt peccatorum, & tollendæ susticiones, quibus subsilitas diaboli, sub prætestu charitatis & dilectionis, incautas animas vel ignaras irretire consuevit. Nullus igitur, nullaque sanctimoniæ & virginitati deserviens, propter blasphemiam Ecclesiæ, si vobis places, in una domo cum

<sup>(</sup>f) Il y a une discrence remarquable dans la maniere dont ce Canon parle de punir les contrevenants; car il ordonne la penitence pour les Laics; & pour les Clercs la privation de leur grade, après un jugement pre cdé d'une monition. At si quis ad injuriam Martyrum, claritati eorum adjungat infamiam, placet eot, si Laïci sunt ad panitentiam redigi: si autem sunt Clerici, post commonitionem & post cognitionem, honore privari. Can. II.

# CONCILE DE CARTHAGE. CHAP. XXIV. 709

personnes de l'un & de l'autre sexe, qui ont embrassé la continence, même dans la (b) viduité: leur désendant d'habiter avec des personnes étrangeres, ni même de les visiter. On renouvelle la désense saite aux Clercs de prêter à usure; (i) comme étant un peché condamnable, même dans les laïcs, & contraire aux Prophétes & à l'Evangile. On désend aussi (k) aux Clercs de se charger de l'intendance des maisons & du maniement des affaires séculieres, suivant la régle de saint Paul. Par conséquent (l) on désend d'ordonner ceux qui sont intendants, agens des affaires, ou tuteurs exerçant en personne, jusqu'à ce que les affaires soient sinies & les comptes rendus: de peur que s'ils étoient ordonnez plûtôt, l'Eglise n'en reçût du deshonneur. On désend aux laïcs de choisir des Clercs pour garder leurs magazins ou tenir leurs comptes. Il est désendu (m) aux

extraneis penitus commorari debent. Universi dixerunt: Qui nolunt nubere, & pudicirix meliorem eligunt partem, hac vitare debent. Es non solum non habitare simul, sed nec habere ad se aliquem accessum. Hoc ergo & lex jubes, & sanchitas vestra commendat, ut in singulis conciliis statutum est. Gratus Episcopus dixit: Ergo persuasio interdum prudentes solet arcere à peccasis, dum imprudentes debet mesus hujuscemodi constringere, si sanum constium respuunt, & salutare mandatum. Si ergo laïci sunt, post commonitionem, si contempsezint, à communione separentur. Universi dixerunt: Placet. Can. 111.

(h) Si videtur vobis, pari sentencià teneantur etiam hi, qui cum viduis commorantur, & nulla secum germanitate conjun-Eli sunt. Universi dixerunt: Juxta viduos & viduas eadem lex maneat, & sententia. Can. IV.

(i) Abundantius Episcopus Adrumetinus dixit: In nostro Concilio statutum est, ut non liceat Clericis senerari. Quòd si & sanctitati tua & huic Concilio videatur prasenti placito designetur. Gratus Episcopus dixit: Novella suggestiones, qua vel obscura sunt, vel sub genere late inspecta à nobis, formam accipient. Caterum, de quibus apertissime divina scriptura sanxit, non dissernda sententia est, sed posius exequenda. Proinde quod in laïcis reprehenditur, id multò magis in Clericis oportes pradamnari. Universi dixerunt: Nemo contra Prophetas, nemo contra Evangelia sacis sine periculo. Canon. XIII.

(k) Necasius Episcopus Culusitanus di-

xis: Credo placere suggestionem meam sanctuati vestra, & displicare vobis, us qui serviunt Deo, & annexi sunt Clero, non accedant ad actus seu administrationem vel procurationem domorum. Gratus Episcopus dixit: Et Apostolorum statuta sunt, qua dicunt; Nemo militans Deo ingerit se negoriis sacularibus. Proinde aut Clerici sint sine actionibus domorum, aut actores sine officio Clericorum. Universi dixerunt: Hoc observemus. Can. VI.

(1) Metus Caunensis Episcopus dixit : Recte statutum est, ut obnoxii alienis negotiis non ordinentur. Tamen dimiffi, & gratias referre debent , & à Clericorum injuria temperare. Et ipsis non liceat, Clericos nostros eligere apothecarios, vel ratiocinatores. Grasus Episcopus dixis : Nulli dubium est, quod omnes vel Domini, vel Procuratores, vel quicumque prasunt, cum audierunt saluberrima instituta Concilii , 👉 sibi esse consultum , nec impeditum , propriam debebuns semperare injuriam in Clericis nostris. Quòd si injuria Constitutionis Imperatoriæ Clericos inquierandos putaverint, si defensio Ecclesiastica nos non deridet, pudor publicus vindicabitur. Universi dixerunt : Saluberrimæ professiones debueruns à santo concedi Concelio. Can. IX.

(m) Gratus Episcopus dixit: Avaritiæ cupiditatem, radisem omnium malorum esse, nemo est qui dubitet. Proinde inhibendum est, ne quis alienos sines usurpet, aut transcendat Episcopum collegam suum, aut usurpet alierius plebes, sine esus petitu, quia inde catera mala omnia generantur. Universi dixerunt: Placet, placet. Can, XI,

Vuuu iij

### 710 CONCILE DE CARTHAGE. CHAP. XXIV.

Evêques d'entreprendre les uns sur les autres. Aucun (n) ne doir recevoir le Clerc d'un autre, sans les lettres de son Evêque, ni le garder chez lui : ni ordonner un laïc d'un autre Diocèse, sans le consentement de son Evêque. Sur ce Canon, Gratus dit : " Cette pratique conserve la paix, & je me souviens que » dans le faint Concile de Sardique, il y a été défendu de sol-» liciter les Clercs d'un autre Diocèse. Antigone Evêque de » Madaure, se plaignit d'un autre Evêque nommé Optantius. Ils » avoient divisé leurs Diocèses d'un commun consentement, » dont il y avoit des actes signez de leur main : cependant Op-» tantius ne laissoit pas de visiter le peuple d'Antigone, & de » se l'attirer. (•) Le Concile ordonna que les conventions se-» roient observées pour maintenir la paix. « On étendit (p) aux laïcs la défense de communiquer avec le peuple d'un autre Diocèse, sans les lettres de son Evêque, pour empêcher les artifices de ceux, qui fuyant la communion de l'un, étoient admis par surprise à celle d'un autre. On ordonne de réprimer l'orgueil des Clercs (q) qui ne sont pas soumis à leurs superieurs, mais pour les juger il faut un certain nombre d'Evêques:

(n) Privatus Episcopus Vegeselitanus dizit: Suggero santitiati vestra, ut statuatis, non licere (tercium alienum ab aliquo suscipi sine litteris Episcopi sui, neque apud se retinere, nec Laicum usurpare sibi de plebe aliena, tut cum ordinet sine conscientia ejus Episcopi de cujus plebe est. Gratus Episcopus dixit: Hae observantia pacem custodivit. Nam o memini, in santissimo Concilio Sardicensi statuum [Can. XVIII.] ut nemo alterius plebis hominem usurpet. Sed si sortè eris necessarius, petat à collega suo, o per consensum habeat. Can. V.

(o) Antigonus Episcopus Madaurensis dixit: Gravem injuriam patior, & credo dolere sanctitatem vestram contumeliam meam, & computare communem injuriam. Optantius, cum se reprasentaret, pactum mecum habuit, & divisimus plebes. Manuscriptiones nostra tenentur & pittacia. Contra hoc pactum circuit plebes mihi attributas, & usurpat populos, ut illum Patrem, me nitrieum nominent. Gratus Episcopus dixit: Factum hoc dolendum est, ut in se illiciat populorum imperitorum animas contra disciplinam, contra evangelicam traditionem, contra pacis placita. Nam si sibi id posse consingere arbitraretur, numquam profecto in spatra suam obtineant symitatem, aut conpatra suam obtineant symitatem, aut con-

ventus, fi se non cohibuerit, ecclesiasticam sentiat disciplinam. Universi dixerunt: Pax servetur, facta custodiantur. Can. XII.

(p) Calianus Ujulensis Episcopus dixit: Statuas gravitas vestra, ut unusquisque Clericus, vel Laïcus non communicet in aliena plebe, sine litteris Episcopi sui. Gratus Episcopus dixis: Nisi hoc observatum suerit, communio siet passiva. Nam si cum litteris receptus suerit, & concordia inter Episcopos servatur, & nemo subsilis, alternis suegiens communionem, ad alterum latenter accedit. Universi dixerunt: Omnibus provides, & Clero & Laïcis consults. Canonivili.

(q) Elpidophorus Cuizitanus Episcopus dixit: Statuat sanclitas vestra ut Clerici, qui superbi vel contumaces sunt, coèrceantur ut qui minores majoribus irrogaverunt injurias, metum habeant. Gratus Episcopus dixit: Manifestum est illum non esse Dei, qui humilitatem contemnit, sed diaboli, qui superbia inventor o princeps est. Unde si quis tumidus vel contumelosus extiteris in majorem natu, vel aliquam causam habuevis, tribus vicinis Episcopis, si Diaconus est arguatur; Presbyter, à sex; si Episcopus, à duodecim Consacerdotibus audiatur. Universi dixerum Episcopi: Oc. Can. XI.

CONCILE DE JERUSALEM. CHAP. XXIV. 711

trois pour un Diacre, six pour un Prêtre, douze pour un Evêque; & ce nombre est remarquable. L'observation de tous ces Canons est recommandée (r) sous peine d'excommunication pour les laïcs, & de déposition pour les Clercs, le tout avec connoissance de cause.

V. L'Empereur Constant rendit un autre service très-considerable à l'Eglise, en procurant le retour de saint Athanase ( / ) Jerusalem en à Alexandrie, ce qui arriva dans le cours de l'année 349. après 349. la mort de l'usurpateur (t) Gregoire. Nous aurons lieu de par- S. Athanase à ler ailleurs des démarches que le zele de Constant pour la Alexandrie. cause de saint Athanase, lui sit saire en cette occasion auprès de Constantius son frere, des lettres pressantes (u) & résterées. que celui-ci écrivit & fit écrire à saint Athanase, pour l'engager à retourner, ainsi que de l'accueil favorable qu'il lui sit à son passage par Antioche. Il nous suffit de remarquer pour le présent que saint Athanase étant sorti d'auprès de ce Prince, muni de nouvelles lettres ou rescrits en sa faveur, aux Evêques & aux Clercs de l'Eglise Catholique, au peuple d'Alexandrie & au Préset d'Egypte, il traversa la Syrie, & arriva en Palestine. Quand il fut à Jerusalem, (x) il fit à Maxime Evêque de cette Ville, un récit fidele de tout ce qui s'étoit passé dans le Concile de Sardique, & de la manière dont l'Empereur Constantius avoit consenti à ce qui y avoit été ordonné, & lui persuada d'assembler des Evêques de la Province. Maxime ayant mandé sans differer quelques Evêques de Syrie & de Palestine, & ayant tenu avec eux un Concile, rendit à Athanase la Communion Ecclesiastique & sa premiere dignité. Le Concile écrivit au peuple d'Alexandrie, & aux Evêques de Syrie & d'Egypte pour les informer de ce qui avoit été résolu en faveur d'Athanase. Nous n'avons plus que la lettre au peuple d'Alexandrie, qui est en même-tems (y) pour les fideles d'Egypte & de Libye. Elle est pleine de témoignages de joie & de reconnoissance envers Dieu, pour le

Concile de Retour de

<sup>(</sup>r) Si quis statuta supergressus corruperit, vel pro vikilo habenda putaverit, si Lai-cus est, communione; si Clericus est, honore privetur. Universi dixerunt : Placet, placet. Gratus Episcopus dixit : Superest jam , ut placua omnium nostrorum, quæ ad consensum vestrum suns scripta, vestra quoque subscriptione sirmetis. Universi dixeruns : Et consensisse nos, Concilii hujus scripta sestansur , & subscriptione nostra consensus declarabitur nofter. Et fubscripserunt, Can. XIV.

<sup>(</sup>f) Socrat. lib. 2. cap. 18. Sozomen. lib. 3. cap. 19. Lucif. Cal. pro Athanasio, lib. I.

<sup>(1)</sup> Athanasius , epist. ad Solitar. tom. 1. pag. 356.

<sup>(</sup>u) Socrat. lib. 2. cap. 19. Athanafius. ibidem.

<sup>(</sup>x) Socrat. ibid.

<sup>(</sup>y) Sazomen, lib, z. cap. 22. & 10m. 2. Concil. pag. 726.

#### 712 CONCILE D'ALEXANDRIE. CHAP. XXIV.

retour inesperé de saint Athanase, avec qui les Evêques déclarent qu'ils sont en Communion, & invitent les Fideles à saire des prieres pour la prosperité des Très-pieux Empereurs, qui ont reconnu son innocence & l'ont renvoyé d'une maniere qui lui est fort honorable. Ils souscrivent seize à cette lettre, sçavoir Maxime, Aëtius, Arius, Theodore, Germain, Silvain, Paul, Patrice, Elpide, un autre Germain, Eusebe, Zenobe, Paul, Macrin, Pierre, Claude.

Concile d'Alexandrie en 349. ou 350. VI. Dès que S. (z) Athanase sut entré dans Alexandrie, il y tint avec des Evêques d'Egypte un Concile, où la doctrine qui avoit été établie à Sardique & depuis à Jerusalem, sut encore consirmée. Ce sut peut-être en cette rencontre, que les quatre-vingt-treize Evêques d'Egypte, qu'il nomme (a) lui-même, signerent la lettre circulaire de Sardique. Elle sut signée vers le même tems par dix Evêques de l'Isse de Chypre, qui rendirent par-là témoignage à l'innocence de saint Athanase.

Autre Concile de Milan contre Photin, en 3+9. Rétractation d'Urface & de Valens. VII. La verité & la justice ayant ainsi recouvré quelque liberté, les Evêques se (b) presserent de rechercher l'amitié de saint Athanase, & de lui faire des excuses de ce que la violence leur avoit sait saire contre lui. Il eut même la satisfaction sur la sint de cette année (c), de voir que l'injustice avec laquelle il avoit été condamné dans le Concile de Tyr, sut publiée par ceuxmêmes qui lui avoient été autresois les plus contraires. Valens & Ursace qui avoient été commis avec Theognis & quelques autres pour aller informer dans la Mareote, touchant le Calice qu'Ischirion l'accusoit d'avoir brisé; se rétracterent de toutes les calomnies dont ils l'avoient chargé, soit dans cette information, soit en d'autres occasions. Ils prirent pour cela le tems (d) que les Occidentaux tenoient (e) à Milan un nouveau Concile

(z) Socrat. lib. 2. cpa. x6.

(b) Athanai. epift. ad Solitar. pag. 358.

O 359. tom. 1.

crat. lib. II: cap. 24. His confpetiis de se jam desperantes Ursacius & Valens Roman prosecti peccata sua cum panitentia consessi sunt. Athanas. apolog. 2. pag. 775.

(d) Hilar. fragm. 1.

contre:

<sup>(</sup>a) Athanaf. apolog. cont. Arian. p. 168.

<sup>(</sup>c) Ibid. Sozomen. lib. III. eap. 23. Cet historien, Socrate, S. Athanase disent tous que cette rétractation d'Urlace & de Valens n'arriva qu'après le Concile de Jerusalem, & en consequence de ce qu'Athanase y avoit été rétabli dans la Communion & dans son Siège. His compertis squa de Athanasio à Maxino statuta judicataque erant d'Ursacius. Et Valens qui prius Arianorum dogmats mordicus adhaserant damnato priore studio Romam se conserunt. So-

<sup>(</sup>e) S. Hilaire ne dit point que ce Concile le tint à Milan; mais on n'en peut douter, après ce que nous lilons dans une lettre adressée à Constantius de la part des Orthodoxes qui étoient au Concile de Rimini: Quam communionem ut denuo recuparerent, [Ursacius & Valens] de peccatir suis, in quibus se conscios agnoscebant, panitentiam veniamque postularunt, ut corum sungrapha sessant : & ob id illis venia

## CONCILE DE MILAN. CHAP. XXIV.

contre Photin, qui y avoit été déja condamné il y avoit deux ans, mais ne s'étoit point soumis. (f) Ces Evêques affligez de ce qu'après tant de troubles que l'Arianisme avoit causez dans. l'Eglise, cet homme recommençoit à brouiller toutes choses, se rassemblerent donc en ce tems-ci à Milan, pour foutenir leur jugement & ôter Photin de l'Episcopat. Le Concile fut nombreux, composé des Prélats de beaucoup de (g) Provinces d'Occident: & des députez b) de l'Eglise Romaine. Urface & Valens y présenterent un écrit, où ils disoient anathême à Arius & à ses sectateurs. Ils venoient (i) de Rome où ils étoient allez solliciter leur pardon, sur la nouvelle du retour de saint Athanase à Alexandrie, qu'ils regardoient comme le triomphe du Concile de Sardique & de tout l'Occident (k). Ils craignoient donc de plier enfin sous l'autorité de ce Concile, qui les avoit déposez, d'autant qu'ils étoient situez (1) parmi les Occidentaux. Le Pape Jule & le Concile de Milan leur firent grace (m) & les rétablirent dans la Communion, croyant diminuer les forces des Ariens à l'avantage de l'Eglise. Mais ce ne fut qu'aux conditions de faire la rétractation, dont on a parlé, & qu'ils adresserent au Pape sule en cette forme (n): » Au Seigneur le bienheureux Pape Jule, Valens & Urface, » falut : Comme il est constant que nous avons ci-devant écrit » plusieurs choses fâcheuses touchant l'Evêque Athanase, & » qu'interpellez ( o ) par les lettres de votre Sainteté, nous

gratiaque delictorum facta eft. Hac autem per id temporis facta funt , cum Mediolani Synodus in concessum ibat, præsentibus ibidem Romana Ecclesia Presbyteris. Tom. 2. Concil. pag. 797. Ces Eveques memes, Urlace & Valens, le difent affez clairement dans la lettre au Pape Jule qui vient après, en ces termes : Hereticum verò Arium . . . . ficut per priorem libeilum nofrum quem apud Mediolanum porreximus, O nunc & semper anathematizasse hac manu noftra qua scripsimus profitemur. Apud Hilar. suprà.

(f) Ibid. apud Hilar. (g) Hilar. fragm. 2. (h) Epistol. Concil. Arimin. suprà.

des Peres de S. Maur sur tout ce fragment

( k) Athanas. apolog. 2. pag. 775. Voyez fon passage plus haut.

(1) Urlace étoit Evêque de Singidon, dans la haute Messe, & Valens de Murse dans la Pannonie.

(m) Concil. Arimin. & Hilar suprà. (n) S. Hilaire parle de cette retractation comme d'une lettre qu'ils envoyerent. Hac epistola post biennium missa est quam haresis Photini à Romanis damnata est. Co qui donne lieu de croire qu'ils l'écrivirent dans le Concile meme de Milan: mais ils l'avoient faite de vive voix a Rome dans l'Eglise, où la crainte des hommes n'a point lieu, mais celle de Dieu feul. Athanal. hift. Arian. ad Monachos.

( o ) Les Peres de Sardique écrivant au Pape Jule, font mention de lettres écrites par ce Pape à tous les Eveques qui étoient ennemis de S. Athanale, & qu'il accom-

Xxxx

<sup>(</sup>i) S. Hilaire insinue affez que cela se passa de cette sorte: Quam opportunitatem nacti Ursacius & Valens Romanæ piebis Episcopum adeunt, recipi se in Ecclesiam deprecantur, & in communionem per ventam admitti rogant, &c. suprà. Voyez les notes

#### CONCILE DE MILAN. CHAP. XXIV. 714

» n'avons pas rendu raison de ce que nous avons écrit; nons » déclarons devant votre Sainteré & en présence de tous les » Prêtres nos freres, que tout ce qui vous est revenu de notre » part touchant Athanase, a été faussement avancé par nous, » & n'a aucune force : c'est pourquoi nous embrassons très-vo-» lontiers sa Communion, vû principalement que votre Sain-» teté, par la bonté qui lui est naturelle, a daigné nous par-» donner notre faute. Nous déclarons de plus, que si les Orien-» taux ou Athanase (p) même nous appelloient à mauvais des-» sein en jugement, nous n'y comparoîtrions point sans votre » consentement, & quant à l'heretique Arius & à ses partisans, » qui disent, qu'il a été un tems que le Fils n'étoit point, & qu'il " est tiré du néant: & qui nient que le Fils de Dieu soit avant » les siecles, nous les anathematisons par ce présent écrit de " notre main, comme nous l'avons toûjours fait, & comme il » est contenu dans notre précédent écrit, que nous avons pré-» senté à Milan. Nous disons encore une fois, que la doctrine » d'Arius est une heresie, & nous condamnons à jamais ses au-» teurs. « C'étoit Valens qui écrivoit cette lettre, & à la fin étoit écrit de la main d'Urface: » Moi Urface Evêque, j'ai fou-» scrit cette profession. « C'est ce qui se passa au Concile de Milan, & à son occasion. Quant à l'affaire principale, qui étoit de déposseder Photin, il n'y a pas de doute qu'une assemblée si considerable n'air pris pour cela des mesures sures, mais qui auront été rompues par la mort de l'Empereur Constant, arrivée dès le mois (q) de Janvier de l'année 350, par la conjuration de Magnence.

Les Eveques d'Occident réduits à écritaux contre Photin.

VIII. Il se sit alors une séparation de l'Illyrie avec le reste de l'Occident, car Magnence (r) possedoit l'Italie, l'Afrique re aux Orien- & les Gaules, & Vetranion, qui étoit general de l'infanterie dans la Pannonie, se sit proclamer (f) Empereur à (t) Sirmium

> pagna d'une députation de Prêtres pour les engager à venir à un Concile qu'il tenoit à Rome, ce qu'ils resulerent de saire.

> Tom. 2. Concil pag. 661. (p) Il cit d'fficile d'expliquer la pro-mette que sont Ursace & Valens, que si les Orientaux, ou faint Athanase meme, les veulent appeller malicieulement en justice sur l'acte de leur retractution, ils n'iront point sans le consentement du Pape. Peutêtre les sourbes faisoient-ils semblant de graindre que faint Athanale ne les voulût poursuivre, afin de jetter quelque semence

de division entre le Pape & lui, & interesfer meme le Pape en leur caufe. Hermant, éclaircissement sur S. Athanase, tome 1. de la vie de ce l'ere.

(q) Idac. Fast. anno 350.

(r) Jul. orat. 1. pag. 47. Zozim. lib. 1. pag. 693.

(f) Zozim. ibid. Aurel. Victor, p. 527. Julius , pag. 59.

(1) Socrat. lib. 2. cap. 25. Sozomen; lib. 5. cap. 1. Chronic. Alexand. pag. 672. 676. Voyez le Pere Petau dans son traité fur l'hotin, tom. 2. Concil. pag. 736.

le premier jour de Mars. Les Evêques d'Occident n'ayant plus la communication libre de cette Ville, pour agir contre Photin, de Sirmium ne purent faire autre chose que d'écrire sur son sujet, (u) à ceux d'Orient à qui ce pays devenoit ouvert par la dépendance où Vetranion affecta de se conserver (x) à l'égard de la maison de Constantin. Ceux-ci se rendirent (y) à Sirmium, & c'est le troisième Concile qui se tint dans la cause de Photin. Il est bien marqué dans saint Hilaire: & saint Epiphane (z) parle de plusieurs conferences que les Evêques eurent avec cet heretique, entre sa premiere condamnation & sa derniere, qui lui fit perdre sa dignité, mais qui ne vint que l'année suivante. Car il en fut encore de ce Concile-ci, comme des autres; Photin (a) trouvé heretique & depuis si long - tems déclaré coupable. & retranché de la Communion des Fideles, ne put être ôté de fon fiege, par l'opposition du peuple. Mais il étoit arrivé qu'Athanase lui-même, jugeant Marcel (b) infecté de cette heresie, l'avoit séparé de sa Communion, & que lui acquiesçant s'étoit abstenu de l'entrée de l'Eglise. Cela paroît une histoire forgée par les Orientaux, d'autant que saint Athanase justifie Marcel dans tous ses écrits, nommément dans sa lettre (c) aux solitaires écrite vers 357. & saint Epiphane lui ayant un jour demandé ce qu'il pensoit de Marcel (d), il témoigna qu'il avoit eu des foupcons de sa doctrine, mais il ajoûta qu'il le mettoit au nombre de ceux qui s'étoient justifiez. Quoi qu'il en soit ces Evêques (e) d'un genie subtil & rusé, & qui depuis la mort de Constant ne respiroient plus que brouilleries, se servirent adroitement de cette histoire pour faire revivre en ce tems-ci les anciennes querelles, & récrivant aux Occidentaux, non seulement ils joignirent au crime de Photin le nom de Marcel, comme de son maître, mais ils donnerent un tour malin à cette prétendue rupture de saint Athanase avec lui, affectant de remarquer qu'elle étoit arrivée dès avant que Photin eût été condamné en Occident, c'est-à-dire en 347, toutefois après le Concile de Sardique, qui avoit été tenu la même année, ce qui laissoit très-peu d'intervalle entre l'absolution de Marcel en ce

I. Concile Arien en 3502

Xxxx ii

<sup>(</sup> u ) Hilar. fragm. 2. pag. 1300.

<sup>(</sup>x) Jul. orat. 1. pag. 47. 48. (y) Hilar. supra, pag. 1299. Sulp. Sev.

hift. lib. 2. pag. 422.

<sup>(</sup>z) Epiphan. haref. 71. num. 2.

<sup>(</sup>a) Hilar. Supra-

<sup>(</sup>b) Idem, ibid. Sulpic. Sever. lib. 112 pag. 411. 411.

<sup>(</sup>c) Pag. 347. som. 1. (d) Epiphan. haref. 72. num. 4. (e) Hilar. fragm. 1. pag. 1199. 1300.

Concile & sa condamnation par saint Athanase. C'étoit une couleur pour rendre ce Concile (f) suspect d'avoir absous Marcel, actuellement heretique, ruiner le plus sûr fondement du rétablissement de saint Athanase, qui étoit un decret du même Concile, & le ruiner par saint Athanase même. Car ne pouvoiton pas croire qu'il avoit été (g) aussi injustement rétabli, que Marcel de son aveu avoit été mal absous. Ce qu'il y eut ici de plus indigne dans le procedé des Evêques d'Orient, envers les Occidentaux, c'est (h) qu'ils commençoient leur lettre par une formule faite exprès, pour tromper, & qui cachoit sous des termes flateurs le venin secret de l'heresie, dont elle étoit pleine, en cette forte: Nous confessons un non engendré de Dieu, · Pere, & un qui est son Fils unique, Dieu de Dieu, Lumiere de » Lumiere, premier né de toute Créature, & un troisième le » Saint-Esprit Consolateur, » Tellement que de souscrire à cette lettre, comme il paroît qu'ils le demandoient, (i) c'étoit tout d'un coup punir legitimement Photin, reconnoître Athanase pour coupable & condamner la foi Catholique. Cependant quand les Occidentaux leur avoient écrit touchant Photin, ils l'avoient fait dans la simplicité, selon la coûtume qu'ont les Evêques d'avertir (k) tous leurs Confreres de ce qui merite leur connoissance, & non pour leur faire injure, en extorquant leur consentement, sur-tout ils n'avoient (1) rien écrit de Marcel.

Grand Concile de Sirmium, où Photiu est chaste, en 351. Formulaire de Foi. IX. En l'année 351. (m) qu'on data d'après le consulat de Serge & de Nigrinien, parce que la guerre civile allumée entre Magnence & l'Empereur Constance, sit qu'il n'y eût point de Consuls-reconnus par tout l'Empire; ce Prince étoit à Sirmium, où il attendoit quel seroit le succès de ses armes contre le Tyran. Photin (n) ayant publié alors plus ouvertement que jamais la doctrine qu'il avoit inventée, & plusieurs en ayant été scandalisez, l'Empereur y assembla de nouveau des Evêques. On encompte vingt deux (o), la plûpart venus d'Orient, sçavoir Narcisse de Neroniade, Theodore d'Heraclée, Basile d'Ancyre, par où il paroît qu'on avoit chassé Marcel, & Socrate (p) le dit expressément; Eudoxe de Germanicie, Démophile de Berée,

<sup>(</sup>f) Sulpic. Sever. hift. lib. 2. pag. 422.

Hilar, fragm. 2. pag. 1300. 1331. (g) Sulpic. Sever. sbid. (h) Hilar sbid. pag. 1331.

<sup>(</sup>i) Ibidem. (k) Pag. 3000.

<sup>(1)</sup> Pag. 1299.

<sup>(</sup>m) Socrat. lib. 2. cap. 28. 5 29. Sozomen. lib. 4. cap. 6.

<sup>(</sup>n) Socrat. ibid.

<sup>(</sup>o) Hilat. de Synod. pag. 1174. 1186. 🕏 fragm. 6. pag. 1337.

<sup>(</sup>p) Socrat. lib. 1. hift. cap. 29.

II. CONCILE DE SIRMIUM. CHAP. XXIV. 717 Cecropius de Nicomédie, Sylvain de Tharse, Macedone de Mopsueste, Marc d'Arethuse (q), qui sont les plus connus. Nous ne trouvons d'Occidentaux qu'Ursace & Valens, les autres n'ayant pas la même liberté de venir au Concile, à cause que Magnence occupoit l'Italie, & tout le pays de delà les Alpes. Les Evêques ayant reconnu que Photin (r) renouvelloit les erreurs de Sabellius de Libye & de Paul de Samosate, le dépoferent: après quoi ils compoterent un ( f ) formulaire celebre que nous mettrons ici tout entier, parce qu'il est très-important pour la suite de l'histoire. Il commence par une exposition de foi en ces termes: " Nous croyons en un seul Dieu Pere tout-, puissant Créateur, duquel prend son nom tout ce qui porte le , nom de Pere dans le Ciel & sur la terre; & en son Fils unique ,, notre Seigneur, qui est né du Pere avant tous les siécles; Dieu ", de Dieu, Lumiere de Lumiere, par qui toutes choses ont été " faites au Ciel & en la terre, visibles & invisibles. Qui est Verbe ., & Sagesse, Vertu, & Vie & vraie Lumiere; qui dans les derniers " tems a été fait chair pour nous; est né de la sainte Vierge, a été ", crucifié, est mort, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, " le troisième jour; est monté au Ciel, est assis à la droite du ». Pere, & viendra à la fin des siécles pour juger les vivants & les " morts, & rendre à chacun selon ses œuvres; dont le regne " n'ayant point de fin, demeure dans les siécles éternels : car ce ", n'est pas seulement pour ce tems-ci, mais aussi pour le tems , avenir qu'il doit être assis à la droite de son Pere. Et au Saint-"Esprit, c'est-à-dire, le Paraclet, qu'il a promis à ses Apôtres, " & leur a envoyé après son Ascension, afin qu'il les enseignat " & qu'il les avertit de tout; par qui les ames de ceux qui croient " sincerement en lui sont sanctifiées. » Ce symbole est suivi de vingt-sept anathêmes. » I. Ceux qui disent, le Fils est de ce qui

écrite en 367. par Germin'us Evêque' de Sirmium, pour le semblable en substance: Simplicius & junior; un manuscrit de saint Remi, apud Sirmond. lit à la place de junior, & cateri juniores. Baronius & alii. en forte qu'il faudroit dire que les Evéques du Concile de Sirmium étoient au-delà de vingt-deux.

<sup>(</sup>q) Outre ceux-la, S. Hilaire, suprà, pag. 1337. & 1338. marque un Evagre, peut - etre le meme Eveque de l'isse de Mitilene, qui, dans le Concile de Seleucie, le rangea dans le parti d'Acace, Hirenée, Exuperance, Terentien, Ballus; on en trouve un de ce nom qui signe Evéque de Car, parmi ceux qui souscrivirent au faux Concile de Sardique, Gaudence, Atticus, Julius, Surinus ou Severinus, que saint Epiphane met parmi ceux qui souscrivirent à la lettre du Concile d'Ancyre. Il est aussi nomme dans l'adrette d'une lettre

<sup>(</sup>r) Socrat. lib. 2. cap. 29.
(f) Il est dans S. Athanase, som. 2. lib. de Synod. pag. 742. dans S. Hilaire, lib. de Synod. pag. 1174. dans Socrate, lib. 2.

" n'étoit point, ou il est d'une autre substance & non de Dieu, " & il étoit un tems ou un siècle auquel il n'étoit point, la sainte " Eglise Catholique les tient éloignez d'elle. II. Si quelqu'un dit " que le Pere & le Fils sont deux dieux, qu'il soit anathême. 3, III. Et si quelqu'un confessant un seul Dieu, ne confesse pas , de même un Christ Dieu avant les siécles, qui étant Fils de " Dieu a aidé à son Pere dans la création du monde, qu'il soit " anathême. IV. Et si quelqu'un ose dire que Dieu innascible, " ou une partie de lui-même, est né de Marie, qu'il soit ana-", thême. V. Et si quelqu'un dit que le Fils est avant Marie seu-"lement felon la prescience & la prédestination, & qu'il n'est " pas né du Pere avant les siécles, suivant ce qui est écrit, qu'il , étoit dans Dieu, & qui nie que toutes choses ont été faites ", par lui, qu'il soit anathême. VI. Si quelqu'un dit que la sub-" stance de Dieu s'étend ou se racourcit, qu'il soit anathême. " VII. Si quelqu'un dit que l'extention de la substance de Dieu " fait le Fils, ou qu'il appelle Fils cette extension de substance, ", qu'il foit anathême. VIII. Si quelqu'un dit que le Verbe in-, terne ou prononcé est Fils de Dieu, qu'il soit anathême. IX. " Si quelqu'un dit que le Fils né de Marie est seulement hom-" me, qu'il soit anathême. X. Si quelqu'un confessant un Dieu " homme né de Marie, entend parler de Dieu innascible qu'il ", soit anathême. XI. Si quelqu'un entendant dire: le Verbe a été " fait chair, pense que le Verbe a été changé en chair, ou qu'en , prenant chair il a souffert quelque changement, qu'il soit ana-, thême. XII. Si entendant dire que le Fils unique de Dieu a été ", crucifié, il dit que sa Divinité a été sujette à la corruption & " aux souffrances, ou qu'elle a souffert quelque changement, , quelque diminution ou quelque perte, qu'il soit anathême. xIII. Si quelqu'un dit que ces paroles, faisons l'homme, ne sont , point celles du Pere au Fils, mais un discours que Dieu se , tient à lui-même, qu'il soit anathême. XIV. Si quelqu'un dit , que ce n'est point le Fils qui a apparu à Abraham; mais le " Dieu innascible ou une partie de lui-même, qu'il soit anathê-" me. XV. Si quelqu'un dit que ce n'étoit pas le Fils qui luttoit , comme un homme avec Jacob, mais le Dieu innascible ou " une partie de lui - même, qu'il foit anathême. XVI. Si quel-, qu'un n'entend pas du Pere & du Fils ces paroles : le Seigneur " a répandu la pluye de la part du Seigneur, mais qu'il dise que " le même a répandu la pluye de la part de soi-même, qu'il soit " anathême; car c'est le Seigneur Fils qui a répandu la pluye de

II. CONCILE DE SIRMIUM. CHAP. XXIV. 719 , la part du Seigneur Pere. XVII. Si de ce qu'il faut confesser " un Seigneur, & un Seigneur le Pere & le Fils; car le Seigneur , répandoit la pluye de la part du Seigneur, quelqu'un en prend " occasion de dire qu'il y a deux dieux, qu'il soit anathême; car , nous n'égalons pas le Fils au Pere, mais nous le concevons su-" jet; car il n'est pas descendu dans Sodome sans que le Pere l'ait , voulu, & il n'a pas répandu la pluye de lui-même, mais de la " part du Seigneur, c'est-à-dire, par autorité du Pere; & il ne " s'asseye pas de lui-même à sa droite, il l'entend qui lui dit: " Asseyez-vous à ma droite. XVIII. Si quelqu'un dit que le Pere, , le Fils, & le Saint-Esprit sont une seule personne, qu'il soit " anathême. XIX. Si quelqu'un confessant un Saint-Esprit con-" folateur, dit que c'est le Dieu innascible, qu'il soit anathême. "XX. Si quelqu'un dit que le Consolateur n'est point autre que ., le Fils, contre ce que le Fils nous a enseigné lui-même, quand ,, il a dit : Le Pere que je prierai vous envoyera un autre Consolateur, , qu'il soit anathême. XXI. Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit " est une partie du Pere ou du Fils, qu'il soit anathême. XXII. Si ", quelqu'un dit que le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit sont trois ", dieux, qu'il foit anathême. XXIII. Si quelqu'un lisant ces pa-, roles de la sainte Ecriture : Je suis le premier Dieu & le dernier " Dien, & il n'y a point d'autre Dien que moi, qui sont des paro-" les avancées pour ruiner les idoles & les faux dieux, les en-, tende à la façon des Juiss pour ruiner le Fils unique de Dieu, , qui est avant les siécles, qu'il soit anathème. XXIV. Si quel-" qu'un dit que le Fils a été fait par la volonté de Dieu, comme " quelqu'unes d'entre les créatures, qu'il soit anathême. XXV. " Si quelqu'un dit que le Fils est né du Pere sans sa volonté, ", qu'il soit anathême : car le Pere n'a point été contraint, ni poussé , par une necessité naturelle à engendrer son Fils, mais aussitôt ", qu'il l'a voulu, il l'a montré, engendré de soi-même sans aucun , tems, & fans souffrir aucune chose. XXVI. Si quelqu'un dit que " le Fils est innascible & qu'il n'a point de principe; parce qu'en " admettant deux êtres exempts de principe, & deux innasci-, bles & deux non engendrez, il introduit deux dieux, qu'il soit " anathême : car le Fils est le chef qui est principe de toutes cho-" ses; mais Dieu est le chef qui est principe de Jesus-Christ, " c'est ainsi que nous rapportons toutes choses par le Fils à un ", seul qui est sans principe, principe de tout. XXVII. Nous re-" pétons encore pour plus grand éclaircissement & confirma-, tion de la doctrine Chrétienne : si quelqu'un ne confesse point

", un Christ Dieu Fils de Dieu, qui subsiste avant les siécles, & ", a servi son Pere dans la création du monde, mais dit que c'est ", depuis qu'il est né de Marie qu'il a été appellé Christ & Fils, & ", a commencé d'être Dieu, qu'il soit anathême.

Ce qu'on a penfe de cette formule ; elle est Orthodoxe.

X. Tel est le premier formulaire de Sirmium, où S. Hilaire (t) a remarqué de la part des Evêques qui le composerent, une attention singuliere à chercher la vérité, beaucoup de netteté & d'exactitude dans l'exposition de leur croyance. Selon lui, leurs sentimens touchant le Verbe divin, son origine d'un principe existant & de la subftance de Dieu, son éternité, sont exposez d'une maniere sincere & propre à éloigner toutes les ambiguitez. Ils s'expliquent aussi nettement sur sa divinité, & même son identité d'essence avec le Pere. En parlant de son Incarnation, & des infirmitez de sa chair, ils lui conservent en tant que Dieu toute sa grandeur: s'ils disent dans un endroit qu'ils ne le comparent pas avec le Pere, c'est que la comparaison ne subsistant en rigueur qu'entre deux sujets séparez, ils craignoient de paroitre admettre diversité de deux divinitez dissemblables, comme il est aisé de voir par ce qui précede & ce qui fuit. Ils ajoûtent qu'ils conçoivent le Fils foumis; mais une preuve qu'ils parlent d'une soumission d'amour, & d'un office de religion, qui ne diminue rien de la majesté de l'essence, & n'ôte point l'égalité, c'est qu'ils accordent au Fils les mêmes noms de Dieu & de Seigneur qu'ils donnent au Pere, sans toutefois vouloir souffrir qu'on dife que ce sont deux dieux. Enfin ils établissent puissamment la difference entre les trois Personnes divines, & la réalité de leurs subsistances particulieres. Il est vrai qu'ils entrent dans un détail prodigieux de questions; mais outre que dans une matiere immense & infinie telle qu'est celle de Dieu, il est dangereux d'être concis, s'agissant de presenter à la raison qui y comprend peu de choses, des idées claires & distinctes, faute de quoi elle est sujette à prendre le change; les Evêques avoient en tête un heretique rulé, qui avoit quantité de conduits secrets par où il s'efforçoit d'entrer dans la maison de l'Eghse: il falloit donc le couper par autant d'articles d'une foi pure & inviolable. Ce sont les sentimens & presque les expressions de saint Hilaire dans le traité des Synodes, touchant la formule de Sirmium. Vigile de Tapse n'en a pas parlé en termes

<sup>(1)</sup> Hilar/ de Synod. pag. 1177. & seq. Il en fait une explication très - belle & très-

moins honorables dans son livre contre (#) Eutyches, où il appelle le Concile qui la publia, un Concile Catholique, assemblé de tout l'Orient: il en approuve les décisions, & dit qu'aucun fidele n'oseroit faire difficulté de les recevoir. On croit que c'est aussi de ce Concile que parle saint Philastre, quand il dit (x) que Photin fut chassé de l'Eglise par les Saints Evêques. En effet, il n'est pas necessaire de croire que plusieurs d'entre eux ayent été dès-lors aussi Ariens, qu'ils le parurent depuis. Macedonius & Cecrops de Nicomedie, le plus méchant des Ariens, au jugement de saint Athanase, passoient encore en 358. pour (y) être unis avec Basile d'Ancyre, dans la défense du semblable en substance. Ursace & Valens ne furent jamais constants dans leur Doctrine : nous avons vû qu'ils avoient embrassé la foi du Consubstantiel en 349. & peut-être n'étoientils pas encore retournez au réunissement. En 359, ils condamnerent le dissemblable. Mais pour ne parler que de ceux qui parurent comme l'ame du Concile de Sirmium, & à qui il faut principalement attribuer le formulaire qu'on y dressa; c'est-àdire de Basile d'Ancyre & de Silvain de Tarse; on sçait que la foi du premier a été approuvée, pour le fond, par saint (z) Athanase, & qu'il n'a pas fait difficulté de le regarder comme son frere. Theodoret (a) & saint (b) Basile ont donné au second de grands éloges; jusques-là, que l'un d'eux l'appelle un homme (c) admirable, & qu'il le compte parmi les défenseurs de la Consubstantialité. On voit (d) au moins que Silvain de Tarse, étant venu en députation en 366. vers le Pape Libere, il donna, tant en son nom, qu'au nom de beaucoup d'autres Evêques d'Orient, une déclaration de foi, où ils recevoient le Symbole de Nicée, & faisoient profession de ne s'en être point écartez auparavant. Enfin, Silvain de Tarfe étoit ami de (e) faint Cyrille de Jerusalem: & dans la Communion de l'Eglise de même que Basile d'Ancyre. Ce qui suffit pour faire regarder comme orthodoxe le Concile de Sirmium, dont ils étoient les chefs, d'autant qu'il n'y fut rien décidé contre la Foi. La plûpart néanmoins des Évêques qui y avoient assisté abuserent dans la suite de la formule qui y avoit été faite, soit pour faire tomber la

<sup>(</sup> u ) Vigil. Tapfenf. in Eutychem, cap. 5.

<sup>(</sup>x) Philaste de haref. cap. 65. (y) Sozomen. lib. 4. cap. 12. & 13.

<sup>(2)</sup> Achanas. lib. de Synodis, num. 43.

<sup>34</sup>g. 755.

Tome IV.

<sup>(</sup>a) Theodorer. lib. 2. hift. cap. 26. 17.

<sup>(</sup>b) Balil. epifl. 223. pag. 339. (c) Theodoret. ubi fuprà.

<sup>(</sup>d) Socrat. lib. 4. cap. 12. 13.

<sup>(</sup>e) Theodoret. lib. 2. cap. 16.

foi du Consubstantiel, qui n'y étoit pas exprimé, soit pour détacher des Evêques orthodoxes de la Communion de saint Athanase, comme le Pape Libere: c'est ce qui a donné matiere à saint Hilaire, dans l'endroit (f) où il parle de la chûte de ce Pape, de traiter tous les Evêques de Sirmium d'heretiques, & leur formule de persidie, en ce qu'elle en avoit sourni l'occasion, car il ne la croyoit pas mauvaise en elle-même, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut.

Photin obtient la permission de disputer contre les Evéques du Concile. Il est confondu.

Les Evêques du Concile ayant dressé leur formulaire (g), proposerent à Photin, tout déposé qu'il étoit, de renoncer à ses erreurs & de sousctire, au moyen de quoi ils lui promettoient de lui rendre son Evêché, mais au lieu d'accepter leur offre, il les provoqua à une dispute; & étant allé (h) trouver l'Empereur, comme pour se plaindre de l'injustice de leur procedé, il lui demanda une conference contre les Prélats, avec des juges qu'il lui plairoit de nommer pour y présider. L'Empereur députa (i) Thalasse, Dacien, Cereal, Taurus, Marcellin, Eranthe, qui étoient des (k) plus considerables de la Cour pour leur rang & leur sçavoir. Le jour ayant été pris, ces Senateurs & les Evêques se trouverent au lieu de l'assemblée. Basile Evêque d'Ancyre fut choisi pour soûtenir contre Photin (1), & il y eut des Notaires pour écrire ce qui se diroit de part & d'autre, scavoir Anisius qui servoit l'Empereur, Callicrate, Gressier du Préset Rufin, Olympe, Nicete & Basile, Secretaires, Eutyche & Theodule, Notaires de Basile. La dispute sut longue & opiniare. (m) parce que Photin jettoit souvent à travers des sentences mal afforties, & détournées à des significations fausses & dangereuses, semblable à ces semmes perdues, qui corrompent les couleurs par le fard; que par des subtilités & un grand flux de paroles, il ne cherchoit qu'à se tromper soi-même & les autres; & qu'il se vantoit impudemment d'avoir cent passages de l'Ecriture à alleguer pour son opinion, ce qui fut sans doute un aiguillon pour plusieurs qui voulurent aussi disputer contre lui, & tirerent ainsi la conference en longueur. Saint Epiphane nous a conservé quelques-unes des distinctions de cet heretique, par où l'on voit qu'il expliquoit, ou par anticipa-

<sup>(</sup>f) Hilar. fragm. 6. pag. 1337. 1338. (g) Socrat. lib. 2. cap. 30. Sozomen.

lib. 4. cap. 6.
(h) Epiphan, haref. 71. num. 1,
(i) Ibidein.

<sup>(</sup>k) Sozomen. suprà. Socrate dit qu'ils étoient de l'Ordre des Sénateurs, lib. 3.

<sup>(1)</sup> Epiphan. supra.

tion du Christ, qui devoit naître du Saint-Esprit & de Marie, ou plus litteralement du Verbe interne, qu'il ne disoit être dans Dieu que de la même maniere que la raison est dans nous. les endroits de l'Ecriture qui parlent d'un Verbe Dieu, engendré avant les siecles & existant avec le Pere : c'est ainsi qu'il tâchoit d'éluder les preuves de Basile d'Ancyre, (n) qui toutefois remporta sur lui une pleine victoire. On (0) fit trois copies de la conference, une fut envoyée cachetée à l'Empereur Constance; une autre demeura au Concile où Basile présidoit; la troisiéme aussi cachetée sut délivrée aux Comtes qui la garderent par devers eux.

XII. Photin condamné & confondu par les Evêques, sut enfin obligé de ceder à l'autorité de l'Empereur, qui le chassa; Sa secte finit depuis ce tems il demeura toûjours (p) banni jusqu'à sa mort, écrits, que saint Jerôme (q) met en 366. Saint Epiphane témoigne qu'il avoit vêcu jusqu'au tems (r) auquel il écrivoit son livre des heresies en 365, répandant de côté & d'autre la mauvaise semence de la sienne. On peut croire néanmoins que Julien, qui rappelloit tous ceux qui avoient été bannis par Constantius. le sit revenir à son Eglise d'autant plus qu'ayant de grands talents pour le mal, il étoit fort propre à la troubler, suivant les vûes de cet apostat, qui lui écrivit même pour le louer de ses blasphèmes contre Jesus - Christ. Mais en ce cas, il aura été chassé de nouveau par Valentinien; d'où vient que saint Jerôme dit absolument que ce fut ce Prince qui le chassa de l'Eglise. C'est ainsi que Dieu la délivra de ce faux Pasteur, dont l'éloquence soutenue d'un grand esprit & de beaucoup de scavoir, a été au jugement de Vincent de Lerins une vraie tentation pour les ouailles de Jesus-Christ, de laquelle aussi elles ne se délivrerent que difficilement, comme on a vû; mais enfin elles s'en délivrerent & fuirent depuis comme un loup celui qu'elles avoient suivi auparavant comme le belier du troupeau. Photin eut toutesois le miserable avantage, comme tous les inventeurs de nouveaux dogmes, de laisser une secte de son nom, mais qu'on fit aller de pair avec celle des Manichéens & des Eunomiens, les plus méchans d'entre les Ariens, tant elle

écrivoit vers 368, en parle encore comme d'un heretique de ce tems-la. Diclum est de Photino prafentis temporis haretico, Cre,

<sup>(</sup>n) Socrat. lib. 2. cap. 30.

<sup>(</sup> o ) Epiphan. haref. 71. num. 1.

<sup>(</sup>p) Socrat. supra. (q) Hieronym. in chronic.

<sup>(</sup>r) Epiphan, ubi fuprà. Saint Optat qui.

parut digne de l'execration publique. Cela est appuyé sur une loi de Gratien en 378, où permettant à toutes les autres la liberté de leur religion & de leurs assemblées, il excluoit néanmoins ces trois sectes. Mais la loi ayant été mal observée, les Peres du Concile d'Aquilée assemblez en 381. prierent l'Empereur Gratien d'y tenir la main, & de dissiper les assemblées secretes que les Photiniens tenoient dans Sirmium: par où il paroît que jusqu'alors ils étoient assez renfermés dans cette Ville. Ils se jetterent une grande partie dans la Dalmatie: le Pape saint Innocent obtint de nouveaux ordres pour les en chasset. En general, cette secte sut si peu considerable, sur-tout en Orient, que taint Epiphane (/) la regardoit déja comme éteinte de son tems. Outre le talent de la parole, Photin avoit celui d'écrire également bien t) en grec & en latin: il composa pendant son éxil un ou plusieurs ouvrages en ces deux langues (#), où atsaquant toutes les heresies, il prétendoit faire voir qu'il n'y avoit que sa doctrine qui fut veritable. Il écrivit à même fin sur le Symbole des Apôtres (x), & essaya d'expliquer en sa faveur ce qui y est dit d'une maniere simple & fidelle. Mais ses principaux écrits entre plusieurs autres étoient, au jugement y de S. Jerôme, ceux qu'il fit contre les Payens, & les livres qu'il adressa à l'Empereur Valentinien, nous n'en avons plus aucun.

# CHAPITRE XXV.

## Concile de Laodicée.

Concile de Laodicce entre l'an 341. & l'an 331.

I. N J O u s plaçons ici le Concile de Laodicée, celebre dans l'antiquité, moins pour en fixer l'époque, qui est trèsincertaine, que pour nous conformer à la disposition de l'ancien code (z) de l'Eglise Romaine, de la collection de Denys le Petit (a), & de quelques autres qui le mettent entre le Concile d'Antioche de l'an 342. & celui de Constantinople en 381;

<sup>(</sup>f) Facin. lib. 4. eap. 2. (r) Hieronym de vir. illustr. eap. 107.

<sup>(</sup>u) Vinc. Lirin. Common. pag. 339. 340. (x) Socrat. lib. c. cap. 2. Sozomen. lib.

<sup>7.</sup> cap. 1. Ruffin. in Symbol.

<sup>(</sup>y) Socrate ne parle que d'un livre, lib. 2. cap. 30. mais Sozomene parle au plurier, libros tum graco tum latino fermone

scriptos edidis quibus excepta opinione sua ; reuquas omnes falfas effe conabaiur oftendere. lib. 4. cap. 6. Hieronym. de vir. illuftr. pag. 107.

<sup>(</sup>z) Coder veius Ecclefia Romana, pag. 74. edit. Parif. an. 1609.

<sup>(</sup>a) Pag. 75. edit, Parif. an. 1628,

CONCILE DE LAODICE'E. CHAP. XXV. 725 Les Peres (b) du Concile, dit in Trullo (c), & le Pape Leon IV. (d) lui ont donné le même rang. Mais cela n'a pas empêché Baronius (e) de soûtenir qu'il étoit beaucoup plus ancien, & qu'il s'étoit tenu même avant le Concile de Nicée. Il en rend deux raisons: la premiere, c'est qu'on trouve quelques Canons parmi ceux de Laodicée, qui sont les mêmes que ceux de Nicée: or, quelle apparence y a-t'il que dans un Concile particulier on le soit mis en peine de régler ce qui l'auroit été par un Concile general? La seconde, c'est que dans le dernier Canon de Laodicée, le livre de Judith est mis au nombre des livres qui ne se trouvoient point dans le Canon des divines Ecritures: & il est hors de vraisemblance qu'on eût traité ainsi ce livre depuis le Concile de Nicée, qui au rapport (f) de faint Jerôme, l'avoit déclaré canonique. Mais n'avons-nous pas vû dans le Concile d'Antioche en 341, des Canons tout-à-fait semblables à ceux du Concile de Nicée, dont ils ne font néanmoins aucune mention? Et si saint Jerôme avoit vû un decret du Concile de Nicée, touchant la canonicité du livre de Judith, auroit-il parlé (q) de ce livre avec autant de liberté qu'il a fait, & auroit-il laissé à un chacun celle de le recevoir ou de le rejetter? Si ce que nous lisons touchant les Photiniens, dans le septiéme Canon de Laodicée, étoit bien certain, il n'y auroit aucun lieu de douter que ce Concile ne se soit tenu depuis que Photin s'étoit fait un grand nombre de sectateurs, c'est-àdire, yers l'an 350. Mais on croit que ce qui est dit des Photiniens dans ce Canon, y a été ajoûté; & cette opinion n'est pas sans fondement, comme on le verra ci après. Au reste, sans recourir à cette preuve, on peut tirer des Canons-mêmes, qu'ils ont été faits long-tems après ceux de Nicée. Car la plûpart ne tendent qu'à régler les rites & la vie Clericale. Ce qui ne s'est pû faire que plusieurs années après la paix rendue à l'Eglise par les Princes Chrétiens, & dans un tems où les questions de la Foi agitoient moins l'Eglise, que pendant les troubles de l'A. rianisme.

734. 0 735.

<sup>(</sup>b) Zonar comment. in Canon p. 336. (c) Concilium quinifextum, pag. 1140. tom. 6, Concil.

<sup>(</sup>d) Leo Papa IV. apud Gratian. dift. 10. pag. 95.

<sup>(</sup> e) Baron. som. 4. annal, in append. pag.

<sup>(</sup>f) Hunc librum [Judith] Synodus Nicana in numero fanttarum feripiurarum legitur computaffe, Hieronym. prafat. in librum Judith. tom. 1. pag, 1170.

<sup>(</sup>g) Legimus in Judith, fi cui tamen placet volumen recipere, &c. Hieronym. epift. 47. ad Furiam , par. 561. 10m. 4.

Canons de ec Concile. Tom 1. Conc. Labb. pag. 1495.

Can. 1.

Can. a.

Can. 3.

Can. 5.

Can. 4.

Can. 6.

Can. 7.

II. Ces Canons font au nombre de soixante. Le (h) premier admet à la Communion, mais par indulgence, & après quelque peu de tems de penitence, employé en jeûnes & en prieres, ceux qui ont contracté de secondes nôces, librement & legitimement, sans faire de mariage clandestin. Le (i) second admet pareillement à la Communion, en vûe de la misericorde de Dieu, les pecheurs qui ont perseveré dans la priere & dans les exercices de la penitence, & montré une parfaite conversion. Mais il veut qu'auparavant on leur prescrive un tems pour faire penitence, proportionné à leur faute. On défend (k) dans le troisième de promouvoir au Sacerdoce les nouveaux baptilez: & dans le cinquiême (1), de faire les Ordinations en présence des Auditeurs; c'est-à-dire, de ceux qui n'étoient admis dans l'Eglise qu'aux instructions & non aux prieres. Dans le quatriéme, (m) il est désendu aux Clercs de prêter à usure, notamment de prendre la moité du principal, outre le sort principal. Le sixiéme ne veut point (n) qu'on permette aux heretiques d'entrer dans l'Eglise, s'ils s'obstinent à demeurer dans leurs erreurs.

III. Le septiéme (o) regarde en particulier les Novatiens ou les Quartodecimans, qui se convertissent : il est ordonné qu'ils ne seront point reçus qu'ils n'athematisent toutes les heresies, specialement la leur, & qu'alors, ceux qu'ils nomment fideles, ayant appris le symbole de la Foi, & reçu l'onction sacrée, participeront aux saints Mysteres. Le nom des Photiniens se trouve ajoûté dans ce Canon, à celui des Novatiens, dans quelques exemplaires grecs, dans la version de Denys le Petit, dans Balsamon, Zonare & Aristene, & dans l'ancien code de

(1) Non oportere ordinationes fieri in præsentia corum qui audmint. Can. V.

(m) Non oportere hominem sacratum fanerari, & ufuras, & qua dicuntur sesquial-teras accipere. Can. IV.

(n) Non permittere hareticis us in domum Domini ingrediantur, fi in harefi per maneans. Can. VI.

<sup>(</sup> h ) Oportere ex ecclesiastico Canone eos, qui libere & legitime secundo matrimonio conjuncti funt, & non clam uxores duxerunt, cum exiguum tempus præterierit, & orationibus & jejunus vacaverins, eis ex penia dari communionem. Can. I. Laodicenus juxta versionem Gentiani Horveti, som. 1. Concil. pag. 1495.

<sup>(</sup>i) Eos qui in diversis delictis peccant, o in oratione, confessioneque & pantentia fortiter perseverant, & se à males persette convertunt, tempore pantentia eis pro delieli proportione dato, propter Det miserasiones & bonitatem , offerri communioni.

<sup>(</sup> k ) Non oportere eos qui sunt recens illuminari in ordinem Sacerdotalem promoveri. Can. IIL

<sup>(</sup> o ) Eos qui ab hareticis hoc est Novatianis [ five Photinianis ] vel Teffaradecaritts convertuntur, five Catechumenos, five qui apud illos fideles dicuntur, non admitti priufquam omnem harefim anathematizaverint ,. o pracipue eam in qua detinebantur ; o tunc deinceps cos, qui apud illos fideles dicebantur, fidei Symbola discentes & sancto Chrismate inunctor, sic sancto mysterio communicare, Can, VIL.

l'Eglise Romaine de Wendelstin, imprimé à Paris en 1609. Mais il n'en est rien dit dans celui que l'on a imprimé en la même Ville en 1675, avec les œuvres de saint Leon; ni dans la version d'Isidore, ni dans la collection abregée de Ferrand Diacre, ni dans une ancienne collection manuscrite de la Bibliotheque de saint Germain des Prez, que l'on dit avoir plus de mille ans. Il paroît en effet peu croyable que les Peres de Laodicée ayent ordonné, que les Photiniens qui enseignoient les mêmes erreurs que les Paulianistes, & qui par conséquent devoient, comme eux, être baptisez avant que d'être reçus dans l'Eglise, y seroient admis par la seule onction du saint Chrême. Le second Concile d'Arles (p), dont on met l'époque vers l'an 452, rejette en termes exprès le Baptême des Photiniens & des Paulianistes. & veut qu'on les baptise les uns & les autres : conformément aux anciens decrets, c'est-à-dire, suivant le Canon dix-neuviéme de Nicée, qui dans la version de Ruffin (q), dont on se servoit dans les Gaules, ordonne de baptiser les Paulianistes ou les Photiniens, lorsqu'ils viennent à l'Eglise.

IV. Le huitième (r) de Laodicée, rejette le baptême des Montanistes, & ordonne que quoiqu'ils soient au rang des Clercs, ou qu'ils ayent parmi eux le titre de très-grands, ils seront néanmoins instruits soigneusement & baptisez par les Prêtres & les Evêques de l'Eglite. Les Montanistes avoient parmi eux des Patriarches, qu'ils regardoient comme les premiers de leur hierarchie, & des Cenons qui étoient les seconds: les Evêques chez eux n'occupoient que la troisième place. Ils donnoient apparemment le titre de très-grands à leurs Patriarches, & à leurs Cenons. Dans le neuvième, (f) on désend aux Fideles d'aller aux Eglises ou aux Cimetieres des heretiques pour prier: autrement ils seront excommuniez pour un peu de tems, & ne seront reçûs qu'après avoir fait penitence. Par le dixième, il est (t) désendu aux Fideles de marier indisseremment leurs en-

Can. S.

Can. ..

Can. 79.

(q) Et ut Paulianisla qui sunt Photiniani rebaptizentur. Russinus, hist. eccles. cap. 6.

cantur; omnes cos cum omni studio casechi-

(r) Eos qui ab sorum haresi qui Phryges dicuntur, convertuntur, sive sint in Clerico qui apud illos existimatur, sive maximi dizari seu initiari, & baptizari ab Ecclesia Episcopis & Presbyteris. Can. VIII.

( ) Non oportere cos qui sunt Ecclesia,

<sup>(</sup>p) Photinianos, sive Paulianistas, secundum Patrum statuta baptizari oportere. Concil. Arelat. Can. XVI. tom. 4. Concil.

<sup>(</sup>f) Non concedendum este, ut in cameteria, vel in ea qua dicuntur martyria quorumvis hareticorum, abeant ii qui sunt Ecclesia, orationis vel venerationis gratià. Sed tales si sint sideles, esse aliquantisper excommunicatos: sin autem pantientia ducantur, & se deliquisse consiteantur, suscipi. Can. IX.

fans à des heretiques. Il étoit donc permis de contracter ces fortes de mariages en certains cas, & leCanon (u) trente & uniéme le permet expressément, lorsque ceux avec qui on les contractoit, promettoient de se faire Catholiques.

Can. 11.

V. ll est défendu dans le Canon (x) onzième, d'établir dans l'Eglise les semmes, que l'on nommoit anciennes ou présidentes. C'étoit (y) les plus anciennes Diaconesses, & qui avoient séance devant les autres. Le Concile désend cette distinction, apparemment parce que quelques-unes en abusoient. Car saint Epiphane (z) témoigne que le rang des Diaconesses est le plus haut où les semmes ayent été élevées dans l'Eglise, qu'il n'y a jamais eu de Prêtresses, & qu'elles ne peuvent avoir part au sacerdoce. On voit par les deux Canons suivants, que le peuple (a)

Can. 12. cerdoce. On voit par les deux Canons suivants, que le peuple (a) étoit exclu du choix de ceux qui devoient être élevez au sacerdoce: & que c'étoit (b) au Métropolitain & aux Evêques cir-

convoisins, à élire l'Evêque après de longues épreuves de sa foi & de ses mœurs. Dans le quatorzième (e) on abolit l'usage

d'envoyer à la fête de Pâque la sainte Eucharistie à d'autres Diocèses, comme Eulogie: c'est à-dire, comme le pain beni,

que l'on envoyoit en figne de Communion. Il n'étoit (d permis à personne de chanter dans l'Eglise, sinon aux Chantres ordonnez ou inscrits dans le Catalogue de l'Eglise, qui montoient sur l'Ambon ou Jubé, & chantoient sur le livre. Dans

les (e) prieres publiques, on ne devoit pas joindre les Pseaumes, mais faire une lecture entre chaque Pseaume. On obser-

Can. 18. voit (f) la même chose dans les Offices de Nones & de Vê-Can. 16. pres. Le samedi (g) on devoit lire l'Evangile avec les autres Ecritures.

indiscriminatim suos filios hareticis ma

indiscriminatim suos filios hareticis matrimonio conjungere. Can. X.

(u) Quod non oportes cum omni hæretico matrimonium contrahere, vel dare filios aus filias: fed magis accipere, fi fe Christianos futuros profiteantur. Can. XXXI.

(x) Non oportere eas, quæ dicuntur Prefbyteræ 🜣 præfidentes, in Ecclesiis constitui. Can. XI.

(y) Fleuri, liv. 16. hift. Eccles. num. 12. pag. 156.

(z) Epiphan. heres. 79. num. 4.

(a) Turbis non esse permittendum, eorum qui sunt in Sacerdotio constituendi, electionem facere. Can. XIII.

(b) Ut Episcopi Metropolitanorum & copum, qui sunt circumcirca, Episcoporum judicio, in Ecclesiastico magistratu constituantur, diu examinati, & in ratione sidei, & in retta rationis distensatione. Can. XII.

(c) Ne santta instar benedictionum, im festo Paschæ, in alias Parochias iransmittantur. Can. XIV.

(d) Non oportere præter canonicos Cantores, qui suggestum ascendunt, & ex membrana legunt, aliquos alios canore in Ecclesia. Can. XV.

(e) Non oportere Psalmos in convensibus contexere, sed in unoquoque Psalmo interjetto spatio, lettionem sieri. Can. XVII.

(f) Idem precum ministerium omnino debere fieri in Nonis & Vesperis. Can. XVIII. (g) Ut Evangelium cum aliis scripturis.

Sabbato legatur, Can. XVI.

VI.

VI. La priere (b) des Catechumenes suivoit le sermon de l'Evêque; & après qu'ils étoient sortis, on faisoit celle des penitens. Ils s'approchoient, recevoient l'imposition des mains, & se retiroient. Ensuite se faisoient les prieres des Fideles, au nombre de trois: la premiere tout bas, la seconde & la troisième à haute voix : puis on donnoit la paix; & après que les Prêtres l'avoient donnée à l'Evêque, les Laïques se la donnoient aussir. Alors on celebroit la sainte oblation, & il n'étoit permis qu'aux Ministres sacrez d'entrer dans le sanctuaire & d'y communier. Les Diacres (i) ne devoient point s'affeoir devant le Prêtre que par son ordre: les Soudiacres & autres Clercs inferieurs, étoient aussi obligez à rendre aux Diacres l'honneur convenable. Il n'étoit point permis aux (k) Soudiacres de prendre place parmi les Diacres, ni de toucher les vases sacrez, ni de porter l'orarium (1), ni de quitter les portes un moment, (m) mais il devoit vaquer à la priere. Les Lecteurs & les Chantres (n) n'avoient pas droit non plus de porter l'orarium, en lisant ou en chantant. Il étoit (o) défendu, tant aux Ministres sacrez, qu'aux Clercs inferieurs, sçavoir aux Soudiacres, aux Lecteurs, aux Chantres, aux Exorcistes, & aux Portiers, à ceux qui s'étoient engagez à vivre dans le célibat, & aux Moines d'entrer dans les cabarets. On voit ici les divers Ordres Ecclesiastiques, qui avoient lieu dans l'Eglise Grecque: & ce Canon distingue clairement les Soudiacres des Portiers, que le vingt-deuxiéme sembloit avoir confondus. L'orarium dont il est parlé dans le vingt-troisième, étoit un linge que l'on portoit autour du col, & dont est venu notre étole.

Tome IV.

Can. 19;

Can. 207

Can. 212

Can, 224

Can. 43.

Can, 23,

Can. 147

<sup>(</sup>k) Quod non oportet Ministros locumi habere in Diaconis & sacra vasa tangere. Can. XXI.

<sup>(1)</sup> Quod non oportes Ministrum serre orarium, neque sores relinquere. Canone XXII.

<sup>(</sup>m) Quod non oportes Ministros velbrevi tempore fores relinquere & orasioni vacare. Can. XLIII.

<sup>(</sup>n) Quod non oportes Lellores vel Cantores ferre orarium, & sic legere vel canere. Can. XXIII.

<sup>(</sup>e) Quad non oporter facratos à Presbyteris usque ad Diaconos & deinceps quemlibet Ecclosiastici ordinis usque ad Ministros, vel Lectores, vel Cantores, vel Exorcistas, vel Ostiarios, vel exercitatorum ordinis, ins cauponam ingredi. Can. XXIV.

<sup>(</sup>h) Oportere seorsum primum, post Episcoporum sermones, Catechumenorum orationem peragi; & postquam exierint Catechumeni, eorum qui panitentiam agunt, sieri orationem: & cum ii sub manum accesserint, & secsserint, sidelium preces sic ter sieri: sinam quidem, scilicet primam, silentio: secundam autem & tertiam per pronuntiationem impleri, deinde sic pacem dari. Es postquam Presbyteri pacem Episcopo dederint, sunc laïcos esiam pacem dare: & sic sanctam oblationem persici, & solis licere sacratis ad altare accedere, & communicare. Can. XIX.

<sup>(</sup>i) Quod non oportes Diaconum ante Presbyterum sedere, sed sedere cum justu Presbyteri. Similiter autem estam haberi honorem Diaconis à Ministris & omnibus Clepicis oportes. Can. XX.

Can. 25.

VII. Le vingt-cinquiéme (p) défend aux Soudiacres de donner le pain & de benir le Calice, c'est-à-dire, de faire les fonctions des Diacres, qui présentoient à l'Evêque ou au Prêtre celebrant le pain & le vin pour la Consécration, & qui après la Consécration distribuoient l'un & l'autre au peuple. Le vingt-sixiéme, ne veut pas que personne se mêle (q) d'exorciser, ni dans l'Eglise, ni dans les

Can. 16.

maisons, sans être ordonné par l'Evêque. Les Clercs (r) ou les Laïques invivez à l'agape, ne devoient point emporter leurs parts,

Can. 18,

pour ne pas troubler l'ordre de l'Eglise. Il étoit désendu de faire (f) les agapes dans l'Eglise, & de manger ou dresser des

Can. 29.

tables dans la maison du Seigneur: désense aux Chrétiens (1) de judaïser en chômant le samedi: mais ils doivent travailler ce

.

judaïser en chômant le samedi : mais ils doivent travailler ce jour-la, & lui preserer le Dimanche, le chômant, s'il est possible, en Chrétien. Ces paroles, s'il est possible, semblent mar-

ble, en Chrétien. Ces paroles, s'il est possible, semblent marquer que les Chrétiens ne s'abstenoient pas du travail avec autant de scrupule que les Juiss. Saint Augustin explique fort au long sur le Pseaume quatre-vingt-onziéme, ce que c'est que chô-

C44. 30.

mer ou fêter un jour en Chrétien. Défense ( w ) non-seulement aux Ministres de l'Eglise, & à ceux qui vivent dans le célibat, mais encore à tous les laïques qui portent le nom de Chrétien,

Can. 22.

de se baigner avec les semmes, d'autant que cela est même condamné parmi les Payens, chez qui toutesois cet abus étoit sort commun. Désense de recevoir (x) les eulogies de la main des hereriques, de (x) prier avec eux eu avec les schismatiques.

Can. 33.

des heretiques, de (y) prier avec eux ou avec les schismatiques; de quitter les (z) Martyrs de Jesus-Christ, pour s'adresser aux

Can. 34.

faux Martyrs des heretiques. Ce dernier point est désendu sous peine d'anathême. Les eulogies étoient de petits présens, que

(p) Quod non oportet Ministres panem dare, vel calicem benedicere. Can. XXV.

(q) Quod hi, qui ab Episcopis promoti non sunt, neque in Ecclessis: neque in adibus exorcizare non possint. Can. XXVI.

(r) Quod non oportes eos qui facrati funt ordinis, vel Clericos, vel Laïcos, ad agapas vocatos, partes tollere, eo quod ignominia inuratur ordini Sacerdotali. Can. XXVII.

(f) Quod non oportet in locis dominicis, vel :n Ecclessis, eas quæ dicuntur agapas facere, & in domo Dei comedere, & accu-

bitus sternere. Can, XXVIII.

(t) Quod non oportes Christianos judaïzare, & in Sabbato otiari; sed ipsos eo die operari: diem autem Dominicum praferentes otiari, si modo possint, ut Christianos. Quod si inventi suerint judaïzantes, sint

anathema apud Christum. Can. XXIX.

(u) Quod non oportet eum qui est sacratus, vel Clericus, vel Exercitator, in balnes cum mulieribus lavari, neque omnem penutus Christianum vel Laïcum. Hac est eum prima apud gentes condemnatio. Can. XXX.

(x) Quod non oportet hareticorum benedictiones accipere, quæ sunt positis maledictiones, quam benedictiones. Can. XXXII.

(y) Quod non oportet unà cum hareticis, vel schismaticis orare. Can. XXXIII.

(z) Quod non oportet omnem Christianum Christi Martyres relinquere & ad falsos martyres; hoc est, hareticos abire, vel eos qui prius haretici suere. Hi enim sunt à Deo alieni. Sint ergo anathema, qui ad cos abeunt. Can, XXXIV.

l'on se faisoit les uns aux autres le jour des sêtes solemnelles,

& quelquefois ce terme signifie l'Eucharistie.

VIII. Le trente-cinquiéme (a) Canon est conçu en ces termes: " Il ne faut pas que les Chrétiens quittent l'Eglise de » Dieu, pour aller invoquer des Anges & faire des assemblées » défendues : si donc on trouve quelqu'un adonné à cette ido-» lâtrie cachée, qu'il soit anathême : parce qu'il a laissé Notre-» Seigneur Jesus-Christ, Fils de Dieu, pour s'abandonner à l'i-» dolâtrie. « Ce Canon donne jusqu'à deux fois le nom d'idolâtrie au culte des Anges qu'il condamne, & suppose visiblement une espece d'apostasse dans ceux chez qui ce culte étoit en usage. Il semble dire qu'il consistoit à mêler dans leurs prieres des noms d'Anges; ce qui avoit rapport à certains enchantemens secrets des Payens, dans lesquels ils invoquoient les démons. Il n'y est donc point question (b) du culte religieux que l'on rend aux Anges dans l'Eglise Catholique, où on les invoque sans abandonner Jesus-Christ, & où ils sont honorez, noncomme des divinitez, mais comme nos intercesseurs auprès de Dieu. Ceux qui sont condamnez dans ce Canon, étoient au rapport de Theodoret (c), qui écrivoit environ soixante ans après le Concile de Laodicée, certains heretiques judaïsans, répandus en Phrygie & en Pisidie, qui vouloient que l'on adorât les Anges, comme ceux par qui la loi avoit été donnée. Cette heresie étoit fort ancienne dans cette partie de l'Asie, & nous ne doutons pas que saint Paul ne l'ait eue en vûe, lorsqu'il disoit aux Colossiens, voisins de Laodicée, (d) que personne ne vous séduise par un culte superstitieux des Anges. Ils adoroient encore les astres, comme nous l'apprenons de saint (e) Clement d'Alexandrie. Ce fut donc, ajoûte Theodoret (f), pour guerir

Can. 354

que nous en aurons le loisir.

(d) Epift. ad Coloff. cap. 2. v. 18. (e) Clemens Alexand. lib. 6. Stromat.

<sup>(</sup>a) Quod non oportet Christianos, relittà Dei Ecclesia, abire & Angelos nominare, vel congregationes facere; quod est prohibisum. Si quis ergo inventus fuerit huic ocsulta idololatria vacare, sit anathema, quia reliquit Dominum nostrum Jesum Christum & acceffit ad idololatriam. Can. XXXV.

<sup>(</sup>b) M. Barbeyrac, dans la réponse qu'il a faite à notre Apologie de la Morale des Peres de l'Eglise, imprimée à Paris en 1718, allegue l'autorité de ce Canon, pour décrier le culte que l'on rend aux Anges dans l'Eglife Romaine. Ce qui nous donnera lieu de l'éxaminer plus à fond dans la séplique que nous esperons lui faire lors-

<sup>(</sup> c ) Qui legem defendebant, cos etiam ad Angelos colendos inducebant, dicentes legem fuiffe per sos datam. Manfit autem perdiu hoc unium in Phrygia & Pisidia. Proinde Synodus que convenis apud Laodiceam Phrygie, lege prohibuis ne precarentur Angelos. Et in hodiernum usque diem oratoria ร็ลทธิโร Michaëlis apud illos illorumque fini-simos videre est. Theodoret. in cap. 2. 🖒 3. ad Coloff.

pag. 635. (f) Theodoret. ubi suprà.

cette ancienne maladie, que le Concile de Laodicée, défendit

de prier les Anges & d'abandonner Jesus-Christ. Le culte superstitieux qu'ils rendoient à ces Esprits celestes, leur sit donner le nom (g) d'Angeliques. Le Canon (h) trente-sixième désend aux Prêtres & aux Clercs d'être Magiciens, Enchanteurs, Mathematiciens ou Astrologues, de faire des ligatures ou characteres: & commande de chasser de l'Eglise ceux qui en sont usage.

Can. 37. Il est défendu dans les suivans, de recevoir (i) des Juiss ou des heretiques, les présens qu'ils envoyoient à leurs sêtes, ni

Can. 38. de les celebrer avec eux; de recevoir les (k) pains sans levain, que les Juiss donnent pendant leur Pâque; de celebrer les sêtes

Can. 39. (1) des Gentils avec eux.

Can. 36.

Can. 40. IX. Les Evêques (m) étant appellez au Concile, ne doivent pas le méprifer; mais y aller pour instruire les autres, ou s'instruire eux-mêmes de ce qui est necessaire pour la réformation de leur Eglise. Ils ne peuvent s'en dispenser que dans le cas de Can. 41. 42. maladie. Les Clercs (n) ne doivent point voyager sans lettres

Can. 44. Canoniques & sans ordre de l'Evêque. Il n'est (0) point permis aux semmes d'entrer dans le sanctuaire. On ne doit (p) admettre personne au nombre de ceux qui devoient être baptisez à Pâque, après la seconde semaine de Carême. C'est que le Carême entier étoit destiné à l'examen des Catechumenes. Les

Can. 46. competans (q), ou ceux qui sont admis au Baptême, doivent apprendre le Symbole par cœur, & le réciter devant l'Evêque ou

· ·

Can. 47. les Prêtres le Jeudi de la semaine Sainte. Ceux qui (r) sont

(g) Epiphan. haref. 60. n. 1, 2. August. de haresib. tom. 8. pag. 11,

(h) Quod non oportes eos qui sunt sacrati vel Clerici, esse magos, vel incanatores, vel mathematicos, vel astrologos, vel facere ea quæ dicuntur amuleta, quæ quidem sunt ipsarum animarum vincula: eos autem qui ferunt, esici ex Ecclesia jussimus. Canone XXXVI.

(i) Quod non oportes que à Judais, vel hereticis mittantur festiva accipere, neque una cum eis festum agere. Can. XXXVII.

(k) Quod non oportet à Judæis azima accipere, vel corum impietatibus communiçare. Can. XXXVIII.

(1) Quod non oportet cum Gentibus agere, & eorum impietati communicare. Can. XXXIX.

(m) Quod non oportet Episcopos qui vocantur ad Synodum, negligere, sed abire, docere vel doceri, ad corressionem Ecclesia & reliquorum. Si quis autem neglexerit, is seipsium accusabit; praterquam si propter intemperiem & agritudinem non veniat. Can. XL.

(n) Quod non oportet eum qui est sacratus, vel Clericus, sine canonicis listeris iteringredi. Can. XLI. XLII.

( o ) Quod non operter mulierem ad altare ingredi. Can. XLIV.

(p) Quod non oportes post duas hebdamadas Quadragesima ad illuminationem admitti. Can. XLV.

(q) Quod oportet eos qui illuminantur; fidem discere, & quinta hebdomadis seria Episcopo renuntiare vel Presbyteris. Cana XLVI.

(r) Quod oportet cos, qui in morbo baptismum accipiunt & deinde resurguns, sidena ediscere, & nosse quod divino munere digna habiti sunt. Can. XLVII.

baptisez en maladie, & qui en relevent, doivent apprendre le Symbole & connoître le don de Dieu qu'ils ont reçû. Ceux (f) qui sont baptisez doivent recevoir ensuite l'onction celeste, & participer à la royauté de Jesus-Christ; pendant le Carême (t) on ne doit offrir le pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, que le Samedi & le Dimanche. Il ne faut pas (\*) deshonorer le Carême, en rompant le jeûne le jeudi de la dernière semaine: mais on doit jeûner tout le Carême en xerophagies, c'est-à-dire, en ne mangeant que des viandes seches. Pendant le (x) Carême, on ne doit point celebrer les sêtes des Martyrs, mais en saire memoire le Samedi & le Dimanche. On ne doit (y) saire en Carême ni nôces ni sêtes pour la naissance.

X. Il est désendu (z) aux Chrétiens qui assistent aux nôces, d'y danser; seulement ils peuvent y faire un repas moderé, comme il convient à des Chrétiens. Les Clercs (a) ne doivent point assister aux spectacles qui accompagnent les nôces & les festins, & ils doivent se lever, & se retirer avant l'entrée des danseurs. Il leur est désendu, (b) & même aux laïques, de faire des festins au cabaret en payant chacun leur écot. Les Prêtres ne doivent (c) entrer & s'asseoir dans le sanctuaire, qu'avec l'Evêque: s'il n'est malade ou absent. Désense d'établir (d) des Evêques dans les Bourgs & les Villages, mais seulement des Visiteurs; & que ceux qui y sont déja établis, ne fassent rien sans l'ordre de l'Evêque de la Ville, non plus que les Prêtres. Ni les Evê-

.

Can. 49.

Can. 50.

Can sra

Can. 52.

\_

Can. 53.

Can. 54.

Can. yr.

Can. 36.

Can. 57.

ut decee Christianos, Can. LIII.

Zzzz iji

Can. 48.

<sup>(</sup>f) Quod oportes eos qui illuminantur, post baptisma inungi superculesti Chrismate, & esse regni Christi participes. Canone XLVIII.

<sup>(</sup>t) Quod non oportet in Quadragesima panem offerre, nisi Sabbato & Jolis Dominicis. Can. XLIX.

<sup>(</sup>u) Quod non oportet in Quadragesima postrema septimana jejunium solvere, & sotam Quadragesimam injuria assicere; sed oportet totam Quadragesimam jejunare aridis vescentes. Can. L.

<sup>(</sup>x) Quod non oportet in Quadragesima Martyrum natales peragere, sed sanctorum Martyrum facere commemorationes in Sabbatis & Dominicis. Can. LI.

<sup>(</sup>y) Quod non oportet in Quadragesima nuptiat, vel natalitia celebrare. Can. LII.

<sup>(</sup>z) Quod non oportet Christianos ad nuptias venientes, se turpiter & indecore gerere Vel saltare; sed modeste canare & prandere,

<sup>(</sup>a) Quod non oportee Sacratos & Clericos in nuptiis vel conviviis aliqua spectacula contemplari, sed priusquam ingrediantur thymelici, surgere & secedere. Can. LIV.

<sup>(</sup>b) Quod non oportet Sacratos & Clericos ex collatione convivia peragere, sed neque Lajcos. Can LV.

<sup>(</sup>c) Quod non oportes Presbyteros ante Episcopi introitum sacrum tribunal ingredi, & sedere in tribunali: sed cum Episcopo ingredi, praterquam si Episcopus sis mala valetudine, vel prosectus su peregre. Can.

<sup>(</sup>d) Quod non oportet in vicit & pagis Episcopos constitui, sed periodeutas, hoc est, circumcursatores: eos autem qui prius constituti suerunt, nihil agere sine mente Episcopi qui est in civitate. Similiter autem & Presbyteros nihil agere sine mente Episcopi, Can. LYII.

ques (e) ni les Prêtres, ne doivent offrir le Sacrifice dans leurs Can. 58. mailons.

XI. On ne doit (f) point dire dans l'Eglise des Cantiques par-Can. 19. ticuliers, ni lire d'autres livres que les écritures Canoniques de

l'ancien & du nouveau Testament; & afin qu'on sçût quelles étoient ces écritures Canoniques, le Concile en fit le dénombrement. C'est le premier Canon des livres de l'ancien & du nou-Can- 60. veau Testament, que l'on sçache avoir été fait dans un Concile. Il est le même que celui du Concile de Trente, excepté, que dans le catalogue des livres de l'ancien Testament, il omet Judith, Tobie, la Sagesse, l'Ecclesiastique & les Machabées, & dans le nouveau, seulement l'Apocalypse. Mais parce que tous ces livres se trouvoient dans le Canon que le Pape Innocent I. avoit dressé vers le commencement du cinquiéme siecle, Denys le Petit, pour ne point rendre sa collection odieuse à ceux de son Eglise, supprima celui de Laodicée, ensorte qu'au lieude soixante Canons, qui furent faits dans ce Concile, il n'en traduisit que cinquante-neuf: omettant le soixantième, qui contient le dénombrement des livres saints.

Le Concile de Laodicce étoit compolé des Eveques d'Asic.

XII. On ne lit à la suite de ces Canons aucune souscription d'Evêques, comme il est assez ordinaire dans les autres Conciles: ce qui fait que nous ne connoissons point ceux qui y assifterent, ni quels étoient leurs sieges. Nous sçavons seulement qu'ils étoient de diverses Provinces d'Asie, & que Laodicée où ils s'assemblerent, étoit située dans la Phrygie Pacatienne, & une des Villes de l'Asie Mineure. L'épitôme des Canons du Paper Adrien, au sixième (g) Tome des Conciles, marque que vingtdeux Evêques souscrivirent à ceux de Laodicée.

#### CHAPITRE XXVI

Concile de Gangres.

L'époque du Concile de Gangres est meertaige.

'Epoque du Concile de Gangres n'est pas moins incertaine que celle du Concile de Laodicée. Dans l'ancien code

(e) Quod non oportet in domibus fieri oblationes ab Episcopis vel Presbyteris. Can.

(f) Quod non oporter privatos & vulga-

res aliquos Psalmos dici in Ecclesia, nec libros non canonicos, sed solos canonicos vere. ris & novi Testamenti. Can. LIX.

(g) Pag. 1810,.

universel de l'Eglise Romaine, & dans plusieurs autres collections, On peut se il est placé après le Concile de Nicée, & avant celui d'Antioche l'an 380. en 341. d'où quelques-uns ont (b) inferé que ce Concile s'étoit tenu entre l'an 325. & 341. Ils confirment leur sentiment par le rapport des noms des Evêques qui y ont souscrit, avec ceux que nous lisons parmi les souscriptions du faux Concile de Sardique en 347. mais ces preuves paroissent bien foibles. Ne voyonsnous pas que dans cet ancien code, les Conciles d'Ephese & de Chalcedoine, sont placez avant celui de Sardique, celebré longtems auparavant? Le rapport entre les noms des Evêques de Gangres & du faux Concile de Sardique, auroit plus de force. s'ils y étoient désignez par le nom de leur siege; mais ils ne le sont que par leurs noms propres, qui pouvoient être communs à beaucoup d'autres. Osius est le seul qui y soit nommé avec le titre de son Evêché, c'est-à-dire, de Cordoue: encore cette addition ne se trouve-t'elle que dans quelques exemplaires latins, & jamais dans les grecs. Socrate (i) le plus ancien qui ait parlé du Concile de Gangres, le met après celui de Constantinople en 360. Sozomene (k) le place quelque tems auparavant. Mais nous croyons qu'il vaut mieux le reculer jusqu'après la mort de saint Basile, arrivée en 379. & cela pour deux raisons: la premiere, c'est que ce Pere, qui en plus d'un endroit (1) se plaint des excès commis par Eustathe de Sebaste dans le territoire de Gangres, & les pays circonvoisins, ne dit point, que pour cet ester, & les autres dérangemens de sa conduite & de sa doctrine, il ait été condamné par un Concile tenu en cette Ville. C'étoit néanmoins le lieu de le dire : & il n'y a point d'apparence qu'il s'en soit abstenu, pour épargner Eustathe, ou pour ne pas lui reprocher ses fautes: puisqu'il ne cesse d'invectiver contre lui dans ses lettres, même dans celles qu'il écrivit peu d'années avant sa mort. La seconde, c'est que nous voyons qu'en 380. saint Pierre, frere de saint Basile, occupoit le siege de Sebaste en Armenie, & comme nous n'avons aucune preuve, qu'Eustathe sut mort alors, il est à croire qu'ayant été déposé vers ce tems-la, par le Concile de Gangres, saint Pierre sut mis en sa place sur la fin de l'an 380.

II. Mais il s'agit de sçavoir si l'Eustathe condamné & déposé Eustathe qui

(k) Sozomen. lib. 4. cap. 29. (1) Balil. epift. 226. pag. 347. & epift,

<sup>(</sup>h) Tillemont, tom. 9. hift. Ecclef. pag. 650. Blondel. de Primatu , pag. 138. (i) Socrat. lib. 2. cap. 43. \$51. pag. 387,

cit celui de Schafter

y sut déposé, dans ce Concile, est celui de Sebaste? Socrate & (m) Sozomene le disent en termes exprès, & ils sont d'autant plus croyables en ce point, que non-seulement nous n'avons aucun auteur plus ancien qu'eux à leur opposer; mais que ce qu'ils disent d'Eustathe & de sa doctrine, est absolument conforme à ce que nous en lisons dans la lettre (n) Synodale du Concile de Gangres. Ils se rencontrent sur le nom d'Eustathe, sur ses disciples, sur ses erreurs ; & si la lettre Synodale ne le qualifie point Evêque de Sebaste, comme font Socrate & Sozomene, elle infinue au moins qu'il avoit répandu ses erreurs en Armenie, puisqu'elle s'adresse aux Evêques de ce pays-la Il faut ajoûter à Socrate & à Sozomene l'autorité de faint Basile. Ce Pere témoigne ( ) dans ses lettres, que les disciples d'Eustathe de Sebaste, rendoient la vie ascetique odieuse, par leur dissimulation & leur fausse pieté. Or nous voyons par les Canons du (p) Concile de Gangres, qu'Eustathe & ses disciples y furent condamnez, pour avoir introduit des nouveautez contre l'Ecriture & les Canons, & abusé des exercices de la vie ascetique, pour s'élever avec arrogance audessus de la vie plus simple. C'est donc inutilement, que quelques (q) critiques ont distingué l'Eustathe du Concile de Gangres, d'avec celui de Sebaste. En supposant que ce Concile ne s'est tenu qu'après la mort de saint Basile, ou au moins, après l'an 376, auguel il écrivit ses lettres contre Eustathe de Sebaste, il sera aisé de répondre aux raisons qu'ils apportent de cette distinction. Si le Pape Libere, lorsqu'Eustathe lui vint demander fa communion, les divers Conciles qui l'ont condamné, saint Basile, lorsqu'il a écrit contre lui, ne lui ont jamais rien reproché des choses qui sont dans le Concile de Gangres; c'est que ce Concile ne s'étoit pas encore tenu. C'est encore inutilement qu'on a voulu (r) substituer Eutarte, qui, selon saint Epiphane, étoit d'auprès de Satales, dans la petite Armenie, à Eustathe. condamné par le Concile de Gangres; puisque tous les exemplaires manuscrits & imprimez de ce Concile, portent uniformément Eustathe, & non pas Eutarte.

Qui étoir Buttathe de Sebaile.

III. Eustathe étoit originaire de Cappadoce. Il fit ses études à Alexandrie, où il eut pour maître (f) Arius. Il paroît (t) qu'au.

```
(m) Socrat. lib. 2: cap. 43. Sozomen.
                                                (q) Baron. ad ann. 364. n. 45. Blondel.
lib. 3. cap. 14.
                                             de Primatu, pag. 138.
  (n) Tom. 2. Concil. pag. 415.
                                                (r) Baron. ad an. 361. num. 53.
  ( o ) Bafil. epift. 119. pag. 211.
                                               (f) Basil. epift. 223. pag. 340.
  (p) Concil. Gang. som. 2. Concil. Can.
                                                ( ) Athanai. hift. Arran, ad Monachos ,
XXI. pag. 423,.
                                           pag. 347.
                                                                                Cortie.
```

fortir de cette Ville, il se présenta à saint Eustathe d'Antioche. pour être élevé à la Clericature ; mais ce Saint lui refusa cet honneur. Eulale que Socrate (#) appelle le pere d'Eustathe, l'y éleva dans la suite, mais il le chassa depuis de son Clergé, parce qu'il ne portoit pas un habit convenable à un Ecclesiastique. Eustathe de retour en son pays vers Hermogéne Evêque de Célarée en Cappadoce, le déclara (x) pour la foi de Nicée, à laquelle ce saint Evêque étoit très-attaché, & renonça aux erreurs d'Arius : ce qui engagea Hermogene ( v) à l'élever à un ordre Superjeur à celui qu'Eulale lui avoit interdit. Hermogene étant mort. Eustathe changeant de sentiment, se tourna (z) du côté d'Eusebe de Constantinople, le plus zelé partisan de l'Arianisme. Mais il eur lieu de se repentir bientôt de ce changement : car ayant manqué (a) de fidelité en certaines affaires qu'on lui avoit confiées, Eufebe le dépofa vers l'an 342. Il fut même excommunié (b) par un Concile tenu à Neocesarée dans le Pont , & c'est tout ce que nous scavons de ce Concile, que nous ne connoissons que par Sozomene. Ces mauvais traitemens l'obligerent à retourner une seconde fois dans son pays, vers l'an 356. Il y prétenta (c) une nouvelle apologie de ses erreurs, en des termes qui paroissoient orthodoxes , mais qui déguisoient la malignité de les intentions. On ne scait (a) par quel hazard il obtint l'Episcopat. Il y sur élevé (e) par les Ariens pour être l'un des complices de leur conjuration. & nous verrons (f) qu'il confentit à tout ce qu'ils proposerent à Constantinople. Saint Basile dit (g) qu'il fut condamné & déposé par un Concile de Melitene, fans marquer quel fujet on en eût. Mais il (b) ajoûte, que pour se faire rétablir, il s'adressa aux Evêques d'Occident, en particulier au Pape Libere, de qui il obtint une lettre pour son rétablissement, Cette lettre eut son effet, & sirôt qu'Eustathe l'eut présentée au Concile de Tyane, on le rétablit fur son siege. Dans un Concile d'Antioche, que l'on croit être celui de l'an 3 e 6, il fut convaincu (i) de parjure, & dans celui d'Ancyre en 358, il anathematifa (k) la Consubitantialité. Il s'y opposa néanmoins aux purs Ariens, avec ceux qui défendaient la ressemblance de sub-

```
purs Afreirs, avec ceux qui défendoient la reflemblance de lub;

(*) 800.11, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
```

stance, & fut député par ce Concile à Constantius, devant qui il défendit cette doctrine avec beaucoup de vigueur. Les purs Ariens ayant depuis repris le dessus, il signa le formulaire qu'ils avoient dressé à Rimini, ce qui n'empêcha pas qu'ils ne le déposassent dans le Concile qu'ils tinrent à Constantinople en 360. Après la mort (1) de Constantius, arrivée en 361. Eustathe & Sophronius de Pompeiopolis, qui étoient à la tête du parti des Macedoniens, avec Eleusius de Cysique, se trouvant en liberté, tinrent avec ceux de leur parti quelques Conciles, où ils condamnerent les partifans d'Acace & la doctrine confirmée dans le Concile de Rimini, & approuverent celle d'Antioche, qu'ils avoient déja confirmée à Seleucie. Eustathe s'étant encore assemblé avec eux à Lampsaque (m) en 365, il y ordonna de nouveau, que l'on suivroit la confession de Foi d'Antioche, approuvée à Seleucie, & annulla tout ce qui s'étoit passé, tant contre lui que contre les autres Evêques de son parti, à Constantinople en 360. On ne sçait s'il fut du nombre des députez, qui aussitôt après le Concile de Lampsaque vinrent trouver Valens, pour l'informer de ce qui s'y étoit passé; mais la même année, les Demi-Ariens ou Macedoniens, car c'est ainsi qu'on les nommoit depuis le regne de Julien, ayant tenu deux divers Conciles, à Smyrne en Pissidie, & à Isaurie en Pamphilie & en Lycie. Comme ils se trouvoient opprimez par les purs Ariens, qui avoient trouvé de l'appui auprès de Valens, ils jugerent à propos de recourir à Valentinien & au Pape Libere, disant qu'il valoit mieux embrasser la foi des Occidentaux, que de communiquer avec Eudoxe & ses adherans. Eustathe de Sebaste ( n ) sut député, avec ordre de ne point disputer sur la foi, mais de communiquer avec l'Eglise Romaine, & d'approuver la doctrine de la Consubstantialité. Il ne put parler à Valentinien, qui étoit parti pour aller en Gaule, faire la guerre aux Barbares. Mais il présenta à Libere les lettres dont il étoit chargé, & signa la Consubstantialité; le Pape ne l'ayant (0) voulu admettre à sa Communion, qu'après cette précaution. Nous avons encore la formule de foi qu'Eustathe & les autres qu'on avoit députez avec lui, présenterent en cette occasion. Au retour de Rome ils allerent (p) en Sicile & y firent assembler un Concile des Evêques

<sup>(1)</sup> Sozomen. lib. 5. cap. 14. (m) Socrat. lib. 4. cap. 4. Sozomen. lib. 6. cap. 7.

<sup>(</sup>n) Socrat. lib. 4. cap. 12. Sozomen.

lib. 6. cap. 10.

<sup>(</sup> o ) Socrat. lib. 4. cap. 12.

CONCILE DE GANGRES. CHAP. XXVI. 739 du pays, en présence desquels ils approuverent la foi de Nicée & le Consubstantiel, comme ils avoient fait à Rome. Eustathe (q) passa en Illyrie, & on croit que ce fut lui qui engagea Germinius de Sirmium à quitter le parti des Ariens. Depuis voyant (r) que Valens étoit ennemi déclaré des Catholiques, il signa (/) à Cyzique une nouvelle confession de foi, où sans parler de la Consubstantialité, on se contentoit de dire que le Fils est semblable au Pere en substance. On y renouvelloit aussi les blasphêmes d'Eunome contre le Saint-Esprit. Toutes ces variations le rendirent suspect aux Catholiques, en particulier à Theodote Evêque de Nicopolis, Capitale de la petite Armenie, où Sebaste étoit située. Mais saint Basile ne pouvant s'imaginer qu'Eustathe eût signé de mauvaise soi à Rome & à Tyane, ne pouvoit aussi le résoudre à l'abandonner. Il confera avec lui sur les chefs d'heresie dont Theodote l'accusoit: mais quoiqu'il ne s'appercût point qu'Eustathe s'écarta en rien de la saine Doctrine, il éxigea toutefois de lui une confession de foi (\*) où le Symbole de Nicée étoit rapporté tout entier, & où on disoit anathême à ceux qui disoient le Saint-Esprit créature. Eustathe signa en ces termes: » Moi Eustathe Evêque, je vous ai lû & notifié ceci, » à vous Basile, je l'ai approuvé & j'y ai souscrit en présence de » notre frere Fronton, du Chorevêque Severe, & de quelques » autres Clercs. « Saint Basile, entuite de cette souscription, convoqua (#) un Concile des Evêques de Cappadoce & d'Armenie, pour les réunir tous en la même communion. Eustathe promit de s'y rendre avec ses disciples. Mais après avoir été longtems attendu, il s'excusa (x) par lettres d'y venir, sans faire aucune mention de ce qu'il étoit convenu avec S Basile. On découvrit par-là son hypocrisie, & plus encore, lorsqu'on le vit se séparer de la communion & de l'amitié de saint Basile: car ilrenonça à l'une & à l'autre, dans la crainte que la profession de foi qu'il avoit signée, ne lui nuisssent auprès de l'Empereur. Ses mœurs étoient mieux réglées que sa foi, & Sozomene (y) compare sa conduite à celle des personnes les plus régulieres. Il (z) faisoit profession de la vie ascetique, & entretenoit à Sebaste un hôpital qu'il avoit bâti pour recevoir les étrangers & les pauvres infirmes. Ses discours soutenus d'un exterieur édifiant,

<sup>(</sup>q) Theodores. lib. 4. cap. 9. (r) Epiphan. haref. 75. num. 2.

<sup>(</sup>f) Basil. epift. 244. pag. 383. (s) Ibid. epift. 125. pag. 214. & seq.

<sup>(</sup>u) Ibid. epift. 244. pag. 377. & seq.

<sup>(</sup>x) Ibidem. (y) Sozomen. lib. 4. cap. 27.

<sup>(</sup> z ) Epiphan. haref. 75. num. 1. 2.

engagerent (a) beaucoup d'hommes & de femmes à embrasser une vie sainte & réglée: & ce sut lui qui persuada à (b) Marathonius, depuis Evêque de Nicomedie, & l'un des protecteurs de l'heresie des Macedoniens, de quitter les dignitez du siecle, pour vivre en solitaire. Mais sur la fin de sa vie, il poussa les choses à l'excès : il feignit (c) qu'il n'étoit point permis de se marier ni d'user de certaines viandes ; il sépara plusieurs personnes mariées; conseilla à ceux qui avoient de l'aversion pour les assemblées de l'Eglise, de communier dans leurs maisons particulieres; détourna sous prétexte de pieté, les domestiques du service de leurs maîtres; il porta aussi un habit de philosophe, & en sit porter un extraordinaire à ses sectateurs; il obligea les femmes à se couper les cheveux, & dit qu'il ne falloit point garder les jeunes prescrits, mais jeuner le Dimanche; il défendit de prier dans les maisons des personnes mariées, & soûtint qu'il falloit éviter, comme une profanation sacrilege la benediction & la communion d'un Prêtre qui vivoit avec une femme, avec laquelle il avoit contracté un mariage légitime, lorsqu'il n'étoit que laïque.

Canons du Concile de Gangres. Tom. 2. Concil. pag. #IS.

Can. 1.

Can. 3.

Can. 2.

Can, 4.

IV. Pour arrêter le cours de ces maximes dangereuses, les Evêques s'assemblerent dans la Ville de Gangres, Metropole de la Paphlagonie, & y firent vingt & un Canons, qui en renferment de toutes opposées. Quinze Evêques y souscrivirent & les adresserent avec une lettre Synodale, qui contient en abregé les motifs du Concile, aux Evêques d'Armenie. On y condamne d'anathême ceux qui blâment (d) le mariage, & qui disent qu'une femme vivant avec son mari ne peut être sauvée; ceux qui défendent (e) de manger de la chair, quand même on s'abstiendroit du sang, des viandes étoussées & immolées, suivant la discipline qui étoit encore alors en vigueur; ceux qui enseignent (f) aux esclaves à quitter leurs maîtres, & à se retirer du service sous prétexte de pieté; ceux qui (g) se séparent d'un Prê-

<sup>(</sup>a) Sozomen. lib. 3. cap. 19. (b) Idem, lib. 4. cap. 20. 27.

<sup>(</sup>c) Socrat. lib. 2. cap. 43.

<sup>(</sup>d) Si quis matrimonium vituperet, & eam quæ cum marito suo dormit, quæ est fidelis & religiofa, abhorreat & infimulet, · eanquam quæ non possit regnum Det ingredi, sit anathema, Can. I.

<sup>(</sup>e) Si quis eum qui carnem præter fanguinem, & idolochytum, & suffocatum, cum pierate & fide comedit, condemnat, tanquam

eo quod ea veseatur, spem non habeat, sio anathema. Can. II.

<sup>(</sup>f) Si quis doces servum, pietatis præ-textu, dominum contemnere, & à ministerio recedere, & non cum benevolentia & omni honore domino suo inservire, sit anathema. Can. III.

<sup>(</sup>g) Si quis de Presbytero qui uxorem duxit, contendat, non oportere eo sacra celebrante oblationi communicare, fit anathema,

CONCILE DE GANGRES. CHAP. XXVI. 741 tre qui a été marié, & ne veulent pas participer à l'oblation qu'il a celebrée; ceux qui (h) méprisent la maison de Dieu & les assemblées qui s'y font, & en tiennent (i) de particulieres, pour y faire les fonctions Ecclesiastiques, sans la présence d'un Prêtre & le consentement de l'Evêque; ceux qui prennent (k)à leur profit les oblations faites à l'Eglise, ou en disposent (1) sans le consentement de l'Evêque, & de ceux qu'il en a chargez; ceux qui embrassent (m) la virginité ou la continence, non pour la beauté de la vertu, mais par horreur pour le mariage, ou qui insultent (n) aux gens mariez; ceux qui méprisent (o) les agapes ou repas de charité, qui se faisoient en l'honneur de Dieu, & ne veulent point y participer; ceux qui sous prétexte de vie ascetique, portent (p) un habit singulier, & condamnent ceux qui portent des habits ordinaires; les femmes qui sous (q) le même prétexte s'habilloient en hommes; celles qui (r) abandonnent leurs maris par aversion pour le mariage; les parens (1) qui abandonnent leurs enfans, sous prétexte de vie ascetique, sans prendre soin de leur nourriture, ou de leur conversion; les enfans, (t) qui sous le même prétexte de pieté, quittent leurs parens sans leur rendre l'honneur qu'ils doivent; les femmes qui par un semblable motif, se coupoient (#) les che-

> m Dei esse contema congregationes, care, quod id quod sit vilipendat, sit anathema. Can. XI.

(p) Si quis vir propter eam quæ existimasur exercitationem amiculo utitur, & tanquam habens ex eo justitiam, eos condemnet qui cum pietate beros serunt, & aliâ communi, & consuesa veste utuntur, sis anathema. Can. XII. Can. s.

Can. 6.

Can. 7.

Can. 8.

Can. 9.

Can. 10

Can. II.

Can. 123

Can. 13.

Can. 14-

Can. 154

Can. 16;

Can. 174

(q) Si qua mulier propter eam, qua exiflimatur exercitationem vestem mutet, & pro consueto multebri indumento virile accipiat, sit anathema. Can. XIII.

(r) Si qua mulier relinquis maritum, & vult recedere, matrimonium abhorrens, su

anashema. Can. XIV.

(f) Si quis suos liberos relinquit, nec eos alit, nec quantum in se est ad convenientem pietasem religionemque adducit, sed exercitationis pratextu negligit, sit anathema. Can. XV.

(s) Si qui filii à parentibus, maxime fidelibus, prætextu pietatis recesserine, & parentibus quem par est honorem non tribuerint, apud eos scilices præposita in Deum pietate, sint anathema, Can. XVI.

(u) Ši qua mulier, propier eam qua A A a a a iij

(1) Si quis dat, vel accipit fructus oblatos prater Episcopum, vel eum qui est constitutus ad benesicentia dispensationem; O qui dat, sit anathema. Can, VIII.

(m) Si quis virgo sit, vel continent, à matrimonio tanquam abominando recedent, & non propter ipsam virginitatis pulchritudinem & sanctitusem, sit anathema. Can. IX.

(n) Si quis eorum qui sunt virgines propter Dominum, insultet in eos qui uxores duxerunt, anathema sit. Can. X.

( o ) Si quis contemnat eos qui agapas ex fide faciuns, & propter Dei honorem fratres

<sup>(</sup>h) Si quis docet domum Dei esse contemnendam, & qua fiunt in ea congregationes, sit anathema. Can. V.

<sup>(</sup>i) Si quis præter Ecclessam vult Ecclefiam habere, & contemnens Ecclessam, vult ea quæ sunt Ecclessa agere, non conveniente Presbytero de Episcopi sententia, sit anathema. Can. VI.

<sup>(</sup>k) Si quis vult fructus Ecclesia oblatos accipere, vel dare extra Ecclesiam, prater Episappi sententiam, vel ejus cui cura eorum tradita est, & non cum ejus sententia ea velit agere, sit anathema. Can. VII.

veux, que Dieu leur a donnez, comme un memorial de l'obéissance qu'elles doivent à leurs maris. L'Eglise (x) a approuvé depuis que les Religieules coupassent leurs cheveux, & les usages ont varié, selon les pays & les tems, sur ces choses indifferentes; mais la vanité & l'affectation opiniâtre, ont toûjours été condamnées. Le Concile défend aussi de jeûner (y) le Dimanche, de mépriser (z) les jeunes qui viennent de la tradition; & de blâmer les (a) memoires des Martyrs, les assemblées qui s'y tenoient, & les Offices qu'on y celebroit. Après quoi il ajoûte: » Nous ordonnons (b) ceci, non pour retrancher de l'Eglise ceux » qui veulent s'exercer à la pieté, selon les écritures: mais ceux » à qui ces exercices sont une occasion de s'élever avec arro-» gance au-dessus de la vie plus simple; & d'introduire des nou-» veautez contre l'écriture & les Canons. Nous admirons donc » la virgnité, nous approuvons la continence & la téparation » du monde, pourvû que l'humilité & la modestie les accompa-» gnent. Mais nous honorons le mariage & nous ne mépritons pas » les richesses accompagnées de justice & de liberalité. Nous » louons la simplicité des habits, qui sont pour le seul besoin du » corps: & nous n'y approuvons ni la mollesse ni la curiosité. » Nous honorons les maisons de Dieu & les assemblées qui s'y » font, sans toutefois renfermer la pieté dans les murailles. Nous » louons aussi les grandes liberalitez, que les freres font aux

Can. 21.

Can. 18.

Can. 19.

Can. 20.

existimatur pietatem, tondeat comam, quam Deus ei dedit ad recordationem subjectionis, ue qua subjectiones pracopeum defiolvat , fit anathema. Can, XVII.

(x) F.curi , hift. Ecclef. liv. 17. p. 335. (y) Si quis propier cam, qua existimatur, exercisationem in Dominico jejunet , fit ana-

zhema. Can. XVIII.

(z) Si quis corum qui exercentur, absque corporali necessitate se insolenter gerat, & tradita jejunia, que communiter servantur ab Ecclesia, dissolvat, persetta in eo resdente ratione, sit anathema. Can. XIX.

(a) Si quis arrogantiá utens, & marty-rum congregationes abhovrens, & sacra qua in eis celebrantur, & eorum memorias ac-enset, sit anathema. Can. XX.

(b) Hac autem scribimus, non eos abseindentes, qui in Dei Ecclesia volunt secundum scripturas in continentia & pietate extreeri : sed eos qui prætextum exercitationis ad arrogantiam affumunt, adversus eos que simpliceus vivunt se efferentes, & prasen feripeuras , ecclefiafticofque Canones no-

vitates inducunt. Virginitatem itaque unà cum humilitate admiramur & continentiam, qua cum pietate & gravitate exerceatur, admittimus : & à secutaribus negotis secefsum cum humilitate suspicimus : & honorabilem matrimonii conjunctionem honoramus, & divitias cum jufficia & beneficentia non viti pendinus, & vestium vilitatem poopter corporis fantum curam minime curiojam ac operofam laudamus : defoiutos autem & molles in vestibus incessus aversamur, & domos Des honoramus, & qui fiunt in iis conventus, ut Sancios & utiles recipimus, non pieratem in domibus includentes, fed omnem locum in Dei nomine adificatum honorantes, & qua fit in spfa Ecclesia, con-gressionem ad publici utilitatem recipimus, O insignes fratrum beneficentias quæ tanquam fecundam traditiones fiunt per Ecclefram in pauperes , laudamus : & ut semel dicamus, qua à devinis scripturis & Apostolicis traditionibus tradita funt, in Ecclefia. fieri optamus, Can. XXI.

CONCILE DE ROME. CHAP. XXVII. so pauvres par le ministere de l'Eglise. En un mot, nous souhaiv tons que l'on y pratique tout ce que nous avons appris par les » divines Ecritures, & par les traditions Apostoliques. « Le Pape Adrien dans son Epitome des Canons, dit que dix Evêques souscrivirent au Concile de Gangres, à la tête desquels il met Eusebe, & il se trouve placé ainsi presque dans tous les exemplaires. Mais il y en a qui marquent les souscriptions de douze Evêques, d'autres de quinze. Saint Gregoire de Tours (c) cite le quatorziéme Canon de ce Concile, comme étant de Nicée : ce qui vient apparemment, de ce que dans l'exemplaire qu'il avoit en main, les Canons de Gangres étoient joints à ceux de Nicée, sous un même titre. Il n'est parlé d'Eustathe ni de ses disciples dans aucun ancien catalogue des heretiques, & on ne voit par aucun endroit de l'histoire qu'ils ayent continué à dogmatifer depuis leur condamnation dans le Concile de Gangres. D'où il est naturel de conclure, qu'ils acquiescerent à ce qui y avoit été ordonné: ou au moins que leurs erreurs prirent fin avec eux.

# CHAPITRE XXVII

Conciles de Rome, d'Arles, de Milan & de Beziers.

I. TOus avons laissé l'Empereur Constantius en 351. em- Concile de L V barassé dans les préparatifs de la guerre contre Magnen-Rome en 3522 ce. La même année, au commencement de l'Automne, il gagna (d) fur lui une grande bataille, auprès de Murse, dans les plaines de Pannonie, & il auroit pû dès-lors recouvrer une partie des pays de deçà les Alpes, sans la circonstance de la saison qui étoit avancée. Mais cette victoire devint préjudiciable à l'Eglise, par une rencontre particuliere. L'Empereur n'osant pas risquer sa personne dans le combat, s'étoit retiré hors de Murse, dans un oratoire de Martyrs (e), ayant pris avec lui Valens Évêque du lieu, ce fameux Arien, dont nous avons vû la penitence avec celle d'Ursace en 349. Ils n'étoient peut-être pas encore retournez au parti, au moins publiquement. Mais ils

<sup>(</sup>c) Gregor. Turonens. hist. Franc. lib. | orat. 1. pag. 69. (e) Sulpic. Sever, hift, lib. 2. pag. 427. , cap. 35. (d) Zozim, lib. 11. pag. 700. Julianus,

## 744 CONCILE DE ROME. CHAP. XXVII.

ne tarderent pas. Valens craignant comme les autres l'évene ment de la bataille, avoit disposé adroitement toutes choses; par le secours de ses gens, pour en avoir le premier les nouvelles, & felon qu'elles seroient bonnes ou mauvaises, s'en faire un mérite auprès de l'Empereur, ou prendre son tems pour s'enfuir. Lors donc, que ce Prince étoit encore dans l'inquiétude de ce qui seroit arrivé, & que le peu de personnes qu'il avoit autour de lui, étoient saisse de crainte, Valens sut le premier à rapporter que les ennemis fuyoient. L'Empereur lui ayant demandé qu'il fit entrer celui qui lui avoit appris cette nouvelle, il répondit, voulant s'attirer de la veneration, que c'étoit un Ange. Constantius ajoûta foi à l'imposture, & il avoit coûtume de dire depuis, qu'il avoit vaincu plus par les merites de Valens, que par la valeur de ses soldats. (f) Ensorte que le crédit de cet Evêque, devint grand à la Cour. Le premier usage qu'ils en firent, lui & Ursace, sut de se joindre à Leonce d'Antioche (g), à George de Laodicée, à Acace de Césarée en Palestine, à Theodore d'Heraclée, à Narcisse de Neroniade, les heritiers des sentimens & de l'impieté d'Eusebe de Constantinople, pour faire un effort general en faveur de ce parti, qu'ils voyoient abattu & presque abandonné. Car le Pape, toute l'Italie, la Sicile & les autres Isles, toute l'Afrique, la Gaule, la grande Bretagne, l'Espagne & le grand Olius, la Pannonie, la Dalmatie, la Dacie, la Macedoine, la Grece, la plus grande partie de la Palestine, toute l'Egypte & la Libye, conservoient avec saint Athanale la paix & l'union Ecclesiastique. Valens & les autres que nous venons de nommer, allerent ensemble trouver l'Empereur (h) à qui ils représenterent le tort que leur avoit fait le rétablissement d'Athanase; qu'ils étoient à la veille de demeurer seuls de leur doctrine, & d'être traitez comme des heretiques & des Manichéens; que cela ne pourroit retomber que sur luimême, qui s'étoit déclaré leur protecteur; qu'enfin le seul remede à ces maux, étoit de traiter Athanale & ses sectateurs, comme il avoit fait du passé. On peut meure aussi en ces tems-ci, ce que dit Theodoret (i), qu'après la mort de l'Empereur Constant, ceux qui disposoient à leur gré de l'esprit de Constantius son frere, lui rappellerent dans la memoire le differend qui avoit

<sup>(</sup>p) Idem, pag. 426. (g) Athanaf. hift. Arian. ad Menaches, 2011. 1. pag. 360.

<sup>(</sup>h) Idem, pag. 361; (i) Theodoret, hift, lib. 2, cap. 20.

## CONCILE DE ROME. CHAP. XXVII. 745

été entre eux à l'occasion d'Athanase : & le peu qu'il s'en étoit failli qu'ils ne fussent venus à une rupture ouverte, & une guerre civile. L'Empereur échaussé par ces discours (k), & parce qu'en marchant contre Magnence, il avoit vû lui-même la multitude d'Evêques, qui communiquoient avec Athanase, changea entierement de disposition à son égard. Il oublia les promesses qu'il avoit faites, foit de vive voix, soit par écrit; ce qu'il devoit à la memoire de l'Empereur Constant son frere, & étant entré en Italie dès le printems de l'année 352. Il (1) obligea les Evêques dans toutes les Villes à se séparer de la Communion d'Athanase. Alors les Eusebiens s'imaginerent pouvoir aussi gagner quelque chose sur l'esprit (m) du Pape Jule, soit par la terreur de Constantius, soit en supposant quelques crimes nouveaux à faint Athanase. Nous voyons (n) par Sozomene, qu'on l'accusa d'avoir fait depuis son retour des ordinations dans les Villes où il n'avoit point de droit; c'est-à-dire, qu'y trouvant des Prêtres Ariens, il les en avoit chassez, pour mettre des Orthodoxes en leur place. La mort du Pape Jule arrivée le 12. d'Avril de cette année 352, le délivra des pieges que les Ariens lui avoient tendus. Leurs (0) lettres furent rendues à Libere son successeur, avec d'autres qu'ils avoient fait écrire par les Meleciens, ou les nouveaux Ariens d'Alexandrie, & qui ne contenoient en tout que les mêmes crimes contre S. Athanase. Apparemment qu'Eusebe, le celebre Eunuque de la Cour de Constantius, fut le porteur de ces lettres, & il les laissa à Rome en passant pour aller en Afrique, où il étoit envoyé. Dans le même-tems, arriverent celles que quatre-vingts Evêques d'Egypte écrivoient pour la défense de leur Archevêque. Le (p) Pape Libere les ayant reçûes toutes, affecta de les rendre publiques. Il les lût en présence de son Eglise, & ensuite dans un Concile des Evêques d'Italie. Ceux-ci voyant un plus grand nombre d'Evêques pour Athanase, jugerent (q) qu'il étoit contre les loix de Dieu, d'ajoûter foi aux accusations que les Evêques d'Orient formoient contre lui, & c'est ce qui régla la réponse que le Pape leur sit. Cependant (r) comme on prévoyoit qu'ils ne s'en tiendroient pas à ce

Tome IV.

(p) Ibidem.
(q) Contra divinam legem visum est,

(r) Ibid. pag. 1330.

BBbbb

<sup>(</sup>k) Athanal. hist. Arian. ad Monachos, pag. 361.

<sup>(1)</sup> Athan. suprà; & apud Hilar fragm. 5. pag. 1332.

<sup>(</sup>m) Apud Hilar. fragm. 4. pag. 1327. (n) Sozomen. lib. 3. hist. cap. 21. & Socrat, lib. 2. cap. 24.

<sup>(</sup>o) Apud Hilar. suprà; & frag. 5. p. 1330.

<sup>(</sup>q) Contra divinam legem visum est, etiam cum Episcoporum numerus pro Athanasio major existeret ut parte aliqua commodare confensum. Ibid. pag. 1331.

## 746 CONCILE D'ARLES. CHAP. XXVII.

jugement, & qu'outre l'affaire d'Athanase, il y en avoit encore d'autres à terminer avant que de parvenir à pacifier les Eglises, on convint dans ce Concile de Rome (/), de prier l'Empereur qu'il lui plût en faire assembler un à Aquilée, comme il l'avoit résolu depuis long-tems. La guerre continua toute cette année & ne finit que vers l'automne de la suivante 353, par la désaite entiere & la mort de Magnence, qui se tua à Lyon au mois d'Août.

Concile d'Arles, en

II. Des qu'on sçût cet évenement en Italie, les Evêques qui avoient affisté au Concile de Rome l'année précedente (1), se rassemblerent en grand nombre auprès du Pape Libere, pour reprendre l'affaire du Concile d'Aquilée, qui n'avoit point eu de suite, peut-être à cause de la guerre. On choisit pour l'aller folliciter à la Cour Vincent de Capoue, dont le Pape esperoit beaucoup, parce qu'il avoit une grande connoissance des matieres qui causoient la division, & qu'il avoit souvent été Juge dans ces contestations conjointement avec Osius, Cet endroit peut servir de preuve à ceux qui prétendent que Vincent présida avec Ossus dans le Concile de Nicée: on lui associa pour cette fois Marcel, qui étoit aussi Evêque en Campanie ("), & quelques autres; & le Pape ayant soin qu'il ne manquât rien pour obtenir le Concile, leur remit toutes les lettres tant des Eusebiens, que des Meleciens & des Evêques d'Egypte, touchant saint Athanase. Il ne sçavoit pas apparemment jusqu'à quel point les Eusebiens avoient aigri l'Empereur contre lui, en l'accufant faussement (x) d'avoir supprimé leurs lettres par amitié pour saint Athanase; & contre ce saint Evêque qu'ils avoient chargé de plusieurs crimes nouveaux, entre autres d'avoir écrit. à (y) Magnence, ce dont ils prétendoient avoir la preuve pardevers eux. D'ailleurs (z) ce n'étoit point par les regles de l'équité, ni par l'ordre de l'Église que l'Arianisme vouloit s'établir dans le monde; de forte que quand les députez arriverent à Are les, où Constantlus demeura long-tems depuis sa victoire, il ne fut plus question de Concile pour examiner l'affaire d'Athanase, l'Empereur avoit déja donné (a) un Edit qui condamnoit au bannissement rous ceux qui ne souscriroient point à sa condam-

<sup>(</sup>f) Liber. epist. 1. ad Ozium, inter epist. decret. pag. 421. (e) Ibidem.

<sup>(</sup>u) Apud Hilar. fragm. 5. pag. 1331.

<sup>(</sup>x) Ibid. pag. 1330

<sup>(</sup>y) Athanas. apolog. ad Constant. pag. 298. tom. 1.

<sup>(</sup>z) Hermant. vie de S. Athanase, to. 1. (a) Sulpic, Sever. lib. 2. pag. 428.

## CONCILE D'ARLES. CHAP. XXVII.

nation. Seulement les Eusebiens qui s'étoient emparez de toute l'autorité, assemblerent certain (b) nombre d'Evêques dans le dessein d'autoriser par quelque ombre de jugement ecclesiastique l'iniquité de cet Edit. Ce fut dans ce Conciliabule qu'on introduisit les Legats du Pape. Ils demanderent eux & ceux de l'assemblée qui étoient bien intentionnez (c), qu'avant que d'éxiger la condamnation d'Athanase, il sût libre de traiter de la foi, disant qu'il ne seroit plus tems d'examiner la doctrine quand une fois on auroit condamné la personne. Mais Valens & ses complices vouloient au contraire qu'on commençat par souscrire cette condamnation, n'étant point assez hardis pour disputer de la foi contre de tels désenseurs. Dans ce conflict des deux partis, faint Paulin de Treves fut envoyé en éxil; Vincent (d) de Capoue & les autres Evêques souffrirent des contraintes, des injures & des violences non communes. Enfin les Legats du Papé (e) cedant aux troubles de toutes les Eglises. proposerent un moyen d'accommodement, qui étoit que les Orientaux commençassent par condamner l'heresie d'Arius; après quoi ils promettoient d'acquiescer à la condamnation d'Athanafe. Ils donnerent même là-dessus leur écrit pour plus grande sureté. On alla aux avis, & après une mûre déliberation, on leur répondit qu'on ne pouvoit condamner la doctrine d'Arius. mais qu'on n'éxigeroit d'eux que de ne plus communiquer avec Athanase; & Vincent de Capoue se laissa entraîner à cette dissimulation (f), comme l'appelle Libere. Néanmoins il répara cette faute, qui n'a pas empêché qu'un celebre Concile ( c'est celui de Rome sous Damase en 372, où se trouverent quatrevingt - dix Evêques ) n'ait dit de lui qu'il a conservé inviolablement l'honneur de l'Episcopat jusques dans une grande vieillesse. & que le Concile de Rimini ne peut être légitime, en partie par da raison que Vincent n'y a pas consenti. Sulpice Severe ajoute (e) à ce que nous avons dit de saint Paulin de Treves, que lorsqu'on lui présenta à souscrire le résultat du Concile d'Arles, il déclara qu'il acquiesçoit à la condamnation de Photin & de Marcel, mais qu'il ne pouvoit signer celle de saint Athanate. D'où

Monachos, pag. 561, Hilar. ad Constant. lib. 1. pag. 1222. O fragm. 1. pag. 128 .

(b) Idem, pag. 429. Athanas. hift. ad , persona judicium constitisses. Sulpic. Sever. 40. 2. pug. 429.

(d) Athan. apol. ad (onft. p. 312.80. 1.

<sup>(</sup>c) l'e prinfquam in Athanajium sui firebere cogerentur, de fide potitis at cepturent : nec sum demum de se cognojcenaum, cum de

<sup>(</sup>e Hilar. frugm. 5. pag. 1332. (f) Idem . fragm. 6. pag. 1335. (g) Sulpic. sever lib. 1. hift pag. 424;

### CONCILE D'ARLES. CHAP. XXVII.

il paroît que les Eusebiens éxigerent aussi la condamnation de Marcel d'Ancyre, quoique le Concile n'eût point été assemblé contre lui. On avoit employé beaucoup de caresses pour gagner faint Paulin; mais une déclaration si libre & si genereuse le sit juger indigne de l'Eglise par les Evêques, & digne de l'éxil par l'Empereur. Saint Hilaire (b), qui l'appelle un homme bienheureux dans ses souffrances, remarque que Constantius s'efforça de lasser sa patience, en le faisant sans cesse changer d'exil jusqu'à sa mort; & qu'il le relegua même dans des lieux où on n'adoroit point le nom de Jesus-Christ, afin qu'il fût réduit ou à mourir de faim, ou à se nourrir de viandes corrompues & profances par l'heresie abominable de Montan & de Maximille : c'étoit en Phrygie, où il mourut l'an 358, ou 359.

Libere demande un Concile en 354.

III. Le Pape Libere quoique sensiblement affligé de la foiblesse avec laquelle Vincent de Capoue, son Legat au Concile d'Arles, avoit cedé aux Ariens, ne perdit pas néanmoins courage; & pour empêcher que la chûte de cet Evêque ne fût aux autres une occasion de prévarication, il les (i) exhorta à ne pas se décourager par cet exemple, mais à demeurer fermes. Nous parlerons ailleurs de la lettre qu'il écrivit pour ce sujet à Cecilien Evêque de Spolette. Cependant on avoit fommé(k) publiquement tous les Evêques d'Italie à se soumettre au jugement des Orientaux, & on employoit la force pour les y contraindre, sous le specieux prétexte de rétablir la paix (1) entre les Evêques d'Occident & d'Orient : comme si l'on eût pû faire une veritable paix avec ceux qui ne demandoient la condamnation d'Athanase, que pour soutenir ouvertement l'heresie d'Arius. Libere qui, dans de si tristes circonstances, avoit besoin de consolation, en reçût de la part de saint Eusebe de Verceil, & d'Ensebe de Cagliari, métropole de Sardaigne & des Isles voisines. Ce dernier qui s'étoit déja rendu illustre dans l'Eglise par la pureté de sa vie. sa constance dans la foi, & son amour pour les saintes lettres, vint trouver Libere, & (m) s'offrit d'aller à la Cour; d'expliquer toutes choses à l'Empereur, & d'obtenir de lui le Concile dont on lui avoit demandé la convocation l'année précedente. Le Pape accepta son offre avec joie, & envoya avec lui un Prêtre

pag. 368.

<sup>(</sup>h) Hilar. lib. 1. ad Conflant. pag. 1222. & fragm. 1. pag. 1282. 1283. & lib. contra

Constant. pag. 1246.
(i) Hilar. fragm. 6. pag. 1334.

<sup>(</sup> k ) Liber. epift. 3. ad Eusebium, tom, 1.

decretal. epift. pag. 411. (1) Hilar. fragm. 5. pag. 1331. 1332. (m) Athanai. hift. Arean. ad Monachos;

## CONCILE D'ARLES. CHAP. XXVII. nommé (n) Pancrace ou Eutrope, & Hilaire Diacre de Rome, qu'il chargea d'une lettre pour l'Empereur, également pleine de respect & de fermeté. Il demande d'abord à ce Prince une audience ( b) favorable, & ajoûte qu'il peut se la promettre de lui en qualité d'Empereur Chrétien & de fils de Constantin de sainte memoire. Ensuite après lui avoir témoigné son chagrin de n'avoir pû se réconcilier avec lui, ni le sléchir par ses prieres, il lui represente qu'il ne lui avoit pas demandé un Concile seulement. pour y examiner l'affaire d'Athanase, mais plusieurs autres, & avant toutes choses, la cause de la foi. Il répond au reproche que les Orientaux lui faisoient d'avoir supprimé leurs lettres contre Athanase, en disant qu'il les a lûes en presence de son Eglise & en plein Concile, & que s'il n'a point déferé à leur acculation, c'est qu'elle avoit été contredite en même-tems par soixante-quinze Evêques d'Egypte, dont il avoit aussi lû les lettres aux Evêques d'Italie : enforte que le plus grand nombre rendant témoignage à l'innocence d'Athanase, il auroit cru violer les loix de la justice, s'il avoit ajoûté foi à ses calomniateurs. Il ajonte que toutes les lettres des Evêques d'Orient ne l'avoient pas empêché de lui envoyer ses Legats pour obtenir un Concile; & quant à la paix que ces Evêques témoignoient vouloir avoir avec ceux d'Occident, il dit: » Quelle » paix, Seigneur, peut-il y avoir, puisqu'il y a quatre Evéques » du même parti, sçavoir Demophile, Macedonius, Eudoxe & " Martyrius, qui, à Milan il y a huir ans, c'est-à-dire, en 346. " n'ayant pas voulu condamner l'opinion heretique d'Arius, sor-» tirent en colere du Concile. » Il represente encore à l'Empereur ce qui s'étoit passé depuis à Arles, où ses Legats n'avoient pû engager les Orientaux à condamner l'heresie d'Arius, quelques offres qu'ils eussent faites de leur côté; c'est pourquoi, il le conjure de nouveau de faire examiner le tout dans une assemblée d'Evêques, où la foi de Nicée, étant reçue unanimement,

chacun soit convaincu dans la suite, qu'ils n'auront fait que la confirmer par leurs décisions. Libere écrivit (p) en même tems à saint Eusebe de Verceil, & à Fortunation d'Aquilée, les priant de seconder ses Legats, dans la défense de la soi Catholique.

& de l'innocence d'Athanale.

<sup>(</sup>n) Hilar. fragm. 5. pag. 1333, (o) lbid. pag. 1329.

<sup>(</sup>p) Liberius, epift. 5. & 6. inter epiftolas decretal. Constant. pag. 427. 429. BBbbb iii

## 750 CONCILE DE MILAN. CHAP. XXVII.

Concile de Milan, en 355-

IV. L'Empereur accorda le Concile, & il ordonna qu'il se tiendroit à Milan (q), où il faisoit sa résidence dans les commencemens de l'année 355. Il s'y trouva très-peu (r) d'Evêques d'Orient, les uns s'étant excusez sur leur grand âge & les autres sur la longueur & la difficulté des chemins. Mais il y en eut plus de trois cens d'Occident. Saint Eusebe de Verceil se fit beaucoup prier pour y venir. Le Concile, pour l'y engager, lui députa deux Evêques, Eustomius & Germinius, avec une lettre dans laquelle ( / ) il l'exhortoit à prendre confiance en eux, de se résoudre par leur conseil à conserver l'unité & le lien de la charité: c'est-à-dire, à juger touchant (1) les heretiques Marcel & Photin, & le facrilege Athanale, ce que presque tout le monde avoit jugé: ajoûtant que s'il croit devoir agir autrement, le Concile ne laissera pas de juger suivant les régles de l'Evangile. C'étoient des Evêques Ariens qui parloient ainsi, au nom du Concile, où ils étoient les maîtres, quoiqu'en plus petit nombre que les Evêques Catholiques. Mais ils osoient tout, soutenus de l'autorité de Constantius, dont ils disposoient à leur gré. Ce Prince écrivit ( ") lui-même à Eulebe, pour l'exhorter à être de même sentiment que les Evêques ses freres. Lucifer & les deux autres Legats du Pape, Pancrace & Hilaire, le presserent (x) aussi de leur côté, de venir au plûtôt dissiper par sa prétence les arrifices des Ariens, & résister à Valens, comme les bienheureux Apôtres faint Pierre, & faint Paul, à Simon le Magicien Saint Eulebe vint donc à Milan; mais quand il y fut arrivé, on le laissa dix jours (y) fans lui permettre l'entrée de l'Eglise où se tenoit le Concile. Etant ensuite mandé, il vint avec les trois Legats du Pape. On le pressa d'abord de souscrire à la condamnation de faint Athanase: mais il le refusa ( x ), disant qu'auparavant, il falloit être affuré de la foi des Evêques, parce qu'il scavoit certainement que quelques-uns de ceux qui étoient présens, étoient infectez de l'heresie. Il proposa le Symbole de Nicée, & promit que quand tous y auroient souscrit, il feroit ce qu'on demandoit de lui. Denys Evêque (a) de Milan, ayang pris le papier où ce Symbole étoit écrit, se mit le premier en

<sup>(</sup>q) Sulpic. Sever lib. 2. pag. 429. 430. (r) Sozomen. lib. 4. cap. 9.

I Tom. 2. Concil. pag. 773.

<sup>(1)</sup> Ibid. m.

<sup>(</sup> w ) Ibid. paz. 774.

<sup>(</sup>x) Ibidem.

<sup>(7)</sup> Hilar. lib. t. ad Conflant. pag. 1224.

<sup>(</sup>z) Ibid pag. 12:3.

<sup>(</sup>a) Ibid. pag. 1224-

CONCILE DE MILAN. CHAP. XXVII. devoir de le signer: mais Valens de Murse le lui arracha, & la plume d'entre les mains : s'écriant qu'on ne feroit jamais rien par cette voie. La contestation (b) fit tant de bruit, qu'elle vint à la connoissance du peuple : & tout le monde fut extrêmement affligé de voir la foi attaquée par les Evêques. Valens & ses adherans, craignant le jugement du peuple, passerent de l'Eglise au Palais, par ordre de l'Empereur. On y proposa sous le nom de ce Prince, un édit en forme de lettre, rempli d'impieté & du venin de l'heresse Arienne, pour sçavoir comment il seroit reçu, mais ayant été lû dans l'Eglise, le peuple en témoigna une extrême horreur, & le rejetta. Constantius ne laissa pas de vouloir obliger les Evêques à le signer, & en mêmetems la condamnation de saint Athanase. Denys de Milan, Eusebe de Verceil, Lucifer & les deux autres Legats du Pape. Pancrace & Hilaire s'y opposerent, insistant (c) sur la rétractation d'Ursace & de Valens, qui en reconnoissant l'innocence d'Athanase, avoient convaincu de faux tous ses ennemis, & s'étoient rendus eux-mêmes indignes d'être écoutez dans les accusations qu'ils formoient contre lui, puisqu'ils les avoient desavouées autrefois. Alors (d) Constantius se levant brusquement. dit: " C'est moi qui suis l'accusateur d'Athanase: croyez sur ma » parole ce que l'on dit contrelui.«Ils répondirent:»Quand vous » (e) seriez son accusateur, on ne peut le juger en son absence. » Il ne s'agit pas ici d'une affaire temporelle, pour vous en » croire comme Empereur: c'est le jugement d'un Evêque, où " l'on doit agir également envers l'accusateur & l'accusé. Mais » comment le pouvez-vous accuser? Vous êtes trop éloigné » pour sçavoir le fait par vous-même; & si vous dites ce que » vous avez appris de ses ennemis, il est juste que vous croyez » aussi ce qu'il dit. Si vous les croyez plûtôt que lui, on pourra » juger qu'ils n'accusent Athanase que pour vous plaire. « L'Empereur (f) se tint offensé de ce discours, & comme il les pressoit toûjours de signer la condamnation d'Athanase, & de communiquer avec les heretiques; ils lui dirent que ce n'étoit pas

judicari nequit: non judicium quippe Romanum instituitur ut tibi, quamvis Imperator, sides habeasur: sed cum de Episcopo sit controversia pari jure cum accujatore & cum reo agi oportet. Ibid.

(f) Ibid. pag. 363.

<sup>(</sup>b) Ibid. Sulpic. Sever. lib. 2. pag. 430, 431. 432.

<sup>(</sup>c) Athanas. hist. Arian. ad Monachos,

<sup>(</sup>d) Athanal. hift. Arian. ad Monachos, pag. 390.

<sup>(</sup>e) Et si sute sie accusator, de absente sane

## 752 CONCILE DE MILAN. CHAP. XXVII.

la régle de l'Eglise. Mais ce que je veux, dit-il, doit passer » pour régle : les Evêques de Syrie trouvant bon que je parle » ainsi: obéissez donc, ou vous serez éxilez. « Les Evêques étonnez, leverent les mains (g) au Ciel, & lui représenterent hardiment, que l'Empire ne lui appartenoit pas, mais à Dieu, de qui il l'avoit reçû, & qui pouvoit l'en priver : ils le menacerent du jour du Jugement, & lui conseillerent de ne pas corrompre la discipline de l'Eglise, en y mêlant la puissance Romaine. Mais il n'écouta rien, & sans parler davantage, il les menaça, il tira l'épèe contre eux, & commanda d'en mener quelques-uns au supplice: puis aussitôt changeant d'avis, il les condamna seulement au bannissement. Les Evêques s'offrirent d'aller à leurs frais à Alexandrie, entendre contre Athanase le témoignage des Catholiques, si toutesois il s'en trouvoit parmi eux qui déposassent contre lui, & de le juger ensuite dans toute l'équité. Mais on ne voulut point accepter cette offre. Les Legats du Pape, Pancrace & Hilaire, furent donc envoyez en exil, & avant que de les emmener, ce dernier fut fouetté sur le dos, pour satisfaire Ursace & Valens, qui pendant cette cruelle operation lui insultoient en disant : "Pourquoi (h) n'as-tu pas résisté à Libere; » pourquoi as-tu apporté ses lettres ? « Mais Hisaire sans leur répondre, benissoit Dieu. On ne sçait point en quel lieu ils furent exilez : saint Eusebe de Verceil sut relegué en Palestine à Scythopolis, dont l'Evêque étoit Patrophile, l'un des chefs de l'Arianisme. On envoya Lucifer à Germanicie en Syrie, où Eudoxe, autre zelé Arien, étoit Evêque. Saint Denys de Milan, quoiqu'il eût consenti à signer la condamnation de saint Athanase, pourvû qu'on examinât la cause de la foi, sut aussi éxilé, pour être demeuré ferme dans la défense de la foi de Nicée, & relegué en Cappadoce. La plûpart (i) des autres Evêques du Concile de Milan, ne penetrant pas dans les mauvais desseins des Ariens, fe laisserent tromper par leurs artifices; mais il y en eut plusieurs outre ceux que nous venons de nommer, du nombre des Evêques, des Prêtres & des Diacres, qui aimerent mieux souffrir. l'exil, que de souscrire à la condamnation de S. Athanase. Telle fut la fin du Concile de Milan, qui ne merite pas moins le nom de brigandage que celui d'Ephese.

<sup>(</sup>g) Ibidem. (h) Ibid. pag. 368.

<sup>(</sup>i) Augustin. lib. 1. cap. 20,

CONCILE DE BEZIERS. CHAP. XXVII. 753

V. En France, Saturnin Evêque d'Arles, favorisoit le parti des Ariens, & étoit lié de communion & d'amitié avec Ursace & Beziers, en Valens. Les autres Evêques conservoient la Foi dans sa pureté, 356. sans s'assujettir aux differentes formules de foi, que les Ariens avoient faites ou occasionnées depuis celle de Nicée. Saint Hilaire de Poitiers n'avoit pas (k) même oui parler de celle-ci, quoiqu'il en enfeignat la doctrine, qu'il avoit puifée dans les Evangiles, & les écrits des Apôtres. Mais il ne laissa pas de s'appercevoir, que tous les mouvemens que les Ariens se donnoient pour faire condamner saint Athanase, ne tendoient qu'à ruiger la foi de la divinité de Jesus-Christ. Il s'opposa donc à eux de tout son pouvoir, & voyant que la requête qu'il avoit présentée à l'Empereur, au nom de plusieurs Evêques des Gaules, pour le prier de rendre la paix à l'Eglise, & de rappeller les Evêques bannis, avoit été sans fruit, & craignant que l'Arianisme n'infestat les Eglises des Gaules, de concert avec ceux qui en étoient Evêques, il se sépara (1) de la communion de Saturnin, d'Ursace & de Valens: accordant à ceux que les Ariens avoient entraînez dans leur prévarication, la faculté de se repentir, pourvû que ce decret fût approuvé par les Confesseurs exilez pour la Foi. Saturnin qui, en qualité d'Arien, avoit du crédit auprès de l'Empereur, ne pouvant souffrir de se voir stêtrir par un decret qu'on avoit rendu public, obtint (m) de lui, que ceux-mêmes qui en étoient auteurs, & qui s'étoient féparez de sa communion, s'assembleroient avec lui en Concile, dans la Ville de Beziers en Languedoc. L'assemblée se tint dans les commencemens de l'an 356. Saint Hilaire s'y rendit avec quelques Evêques Catholiques, y dénonça les protecteurs de l'heresie, invita les Evêques qui étoient présens d'en prendre connoissance, & s'offrit de les convaincre d'heresie, & de les réfuter. Les Ariens ne le lui permirent point, dans la crainte de se (n) voir confondus publiquement, & ayant envoyez (0) à Constantius une fausse relation de ce qui s'étoit passé dans l'assemblée; ce Prince relegua S. Hilaire en Phrygie, avec Phodanius, Evêque de Toulouse.

(m) Ibid. pag. 1139.

Fin du quatrième Tome.

Tome IV.

CCccc



<sup>(</sup>k) Nicanam numquam nisi exulaturus audivi : sed mihi homoousii 👉 homwousii intelligentiam Evangelia & Apostoli intimaverunt. Hilar. ad reprehensores libri de Symodis , pag. 1205.

<sup>(1)</sup> Hilat. lib. contra Conflant. num. 23 pag. 1233.

<sup>(</sup>n) Ibidem.

<sup>( 0 )</sup> Ibid-lib. 2, ad Conft. 1. 2, pag. 1216,-



# TABLE DES MATIERES

## Contenues dans ce quatriéme Volume,

BDECHALAS ( saint ) Prêtre & Martyr de Perse, ABGARE Roi d'Edetle. Sa lettre à Jesus-Christ, 26; ABLAVIUS, Vicaire d'Afrique. Constantin lui écrit en 314. Abstinance du fang & des viandes immolées, 740 Acace (faint) Soldat & Martyr. Jugement de fes Actes, Acace, disciple d'Eusebe, avoit écrit la vie de fon maitre, Acessus, Evêque Novation, assiste au Concile de Nicée, en approuve les décisions, AFRIQUE seconde en Martyrs. Histoire des vingt Martyrs d'Afrique, 84. On la lisoit dans les al-84 femblées Ecclesiastiques, AGAPE, Evéque de Célarce, 101 AGAPES, ou festins dans les Eglises, défendus au Concile de Laodicée, 750. Le Concile de Gangres anathématife ceux qui méprisent les Agapes qui se faisoient en l'honneur de Dieu, 741 AGLAIDE, Payen, veut attenter à la pureté de sainte Justine, 89. se convertit, ALEXANDRE (saint) Evêque de Byzance, en 315. pag. 112. reçoit de saint Alexandre d'Alexandrie une lettre contre Arius & ses partisans, 112. & suiv. assiste au Concile de Nicée, 171. resiste aux Eusebiens & à Constantin pour ne pas recevoir Arius, 635. Sa mort, ALEXANDRE (faint) est fait Eveque d'Alexandrie vers l'an 313. ses vertus, 101. fait batir l'Eglise de Theonas; est accusé par les Méleciens; ses disputes avec Crescence, to: tient des Conférences pour convaincre Arius, 103. assemble un Concile à Alexandrie vers l'an 321. où Arius est chassé de l'Eglise; écrit aux Evéques contre Arius, 104. Réponses de ces Evêques; Eusebe de Nicomedie & Arius lui ecrivent aussi; chasse Ammon de l'Eglise, 105. compose un écrit pour ladéfense de la verité, 106. Lettre de

Constantin à ce Saint, 107. assiste au Concile de Nicee en 325. sa mort en 326. désigne saint Athanase pour son successeur, 108. Analyse de sa lettre à tous les Eveques, 109. 6 surv. Analyse de sa lettre à saint Alexandre de Constan-AMANCE, Gouverneur de la Pannonie, AME. Doctrine de faint Methode fur la nature de l'ame, 40. d'Eusebe de Césarée, 384. & 385. L'ame tient son être de Dieu seul qui l'inspire, 28. est immortelle, Ananias (faint) Prêtre & Martyre de Perfe, en Anges. Doctrine de saint Methode sur la nature des Anges & des démons, 42. d'Eusebe de Céfaree, 378. & Suiv. Tous les hommes, ceux memes qui sont nes d'adultere, ont des Anges tutelaires, 40. Culte des Anges défendu par le XXXV. Canon de Laodicée; explication de ce Canon, ANTHIME (saint) Evêque de Nicomédie, qualifié Pape par faint Lucien, ANTHIME (faint) Prétre & Martyr; jugement de les Actes, ANTIOCHE. L'empereur Julien fait fermer la grande porte de l'Eglise d'Antioche; le Comte Julien fait fermer les autres Eglises de la Ville, Antoine (faint) premier Pere des Solitaires d'Egypte; histoire de sa vie; sa naissance vers l'an 251. pag. 501. abandonne ses biens; les donne aux pauvres, 502. le retire dans le desert vers l'an 185. pag. 502. commence à former des Difciples vers l'an 305. pag. 503. visite ses Discipes, les exhorte à la vertu, 504. Sa vie ordinaire; cherche le martyre à Alexandrie vers l'an 311. pag. 505. se retire sur une montagne fort reculée vers l'an, 315. p. 506. Son respect pour les Ministres de l'Eglise; son éloignement pour les heretiques & les schismatiques, 507. va vifiter S. Paul Hermite, enterre

fon cotps vers l'an 340. pag. 508. & 509. va à Alexandrie combattre les Ariens vers l'an 355. confond divers Philosophes payens, 510. 511. Sa mort en 356. à l'âge de cent cinq ans, 513. & 514. Ecrits de saint Antoine; ses lettres au Grand Constantin, 515. aux Arsenoites, 516. & 517. au Duc Balacius vers l'an 341. à saint Theodore de Tabenne, vers l'an 353. ou 354. Ecrits qu'on lui suppose, 518. & 519. Son éloge; éditions de ses lettres, 520. ANULIN, Proconsul d'Afrique sous Constantin,

APOCALYPSE, citée sous le nom de Jean, 37
Apocryphes. Livres rejettez par Eusebe de Céfarée, 361

Apologie. Saint Lucien, Prêtre d'Antioche, prononce une Apologie de la doctrine Chrétienne,

APOLLONE, (faint) Diacre & Martyr. Les actes de son martyre sont sinceres, 5. Analyse de ses actes; convertit saint Philemon, 6. Ils sont tous deux délivrez miraculeusement du seu, 7

'Apollonius de Thyane, Philosophe, 216. n'a laissé aucune marque qu'il ait été Dieu. 217. Fausseté des miracles qui lui sont attribuez, 218. 219

Apostasin. Cas où l'on peut se rendre coupable d'apostasie,

Apornes. Ils ont vecu dans la continence depuis leur vocation; ont tous souffert le martyre,

APPEL. Constantin nomme folie & impieté l'appel que les Donatistes avoient interjetté du Concile à lui,

Appellation au Pape approuvée par le Concile de Sardique, 684. Permis à un Prêtre ou un Diacre excommunié par son Évéque, d'en appeller aux Évêques de la Province, 690

Apsepsimas, (faint) Evéque de Perfe, fouffre le martyre avec quelques autres Chrétiens, 451.

ARCHEVESQUE. Melece, Evêque de Licopole, prend ce titre, 584

Arius (herefiarque) lieu de sa naissance, 559. Ses commencemens; quitte le parti, de Melece, Eveque de Lycopole, 18. & 559. est sait Diacre par saint Pierre d'Alexandrie, 18. est chassé de l'Eglise par saint Pierre, la même. La vision qu'on attribue à ce saint Patriarche touchant Arius est supposée, 19. Achillas éleve Arius à la Pretrise, &c. la même. lui confie le soin d'expliquer au peuple les divines Ecritures, la même. & 560. sa doctrine impie, 560. ses condamné dans le premier Concile d'Alexandrie en 311. pag. 561. Noms de ses sectateurs, la même & 562. met le trouble par tout; Concile a d'Egypte à cette occasion; écrit à Eusebe de

Nicomédie, 563. noms des Evêques de Ion parti, 563. Lettres de saint Alexandre contre Arius, 564. écrit sa Thalie, 564. 6 565. engage Constancie dans ses erreurs, 565. Sa lettre à saint Alexandre, 565. Voyez Concile de Bythmie. Constantin écrit pour le reconcilier avec saint Alexandre, 587. assiste au Concile de Nicce, 575. Ses blasphêmes en plein Concile, resurez par Marcel d'Ancyre & S. Athanase, 575. est banni dans les Gaules par Constantin, 582. rappellé; reçù au Conciliabule de Jerusalem, 630. 631. Estorts des Eusebiens pour le faire rentrer dans la Communion de l'Eglise, 634. 635. Sa mort estroyable, 635.

ARIENS, voyez EUSEBIENS.

ARSENE. Saint Athanaie est accuse de l'avoir tué,
627. representé au Concile de Tyr; il consond
les accusateuts de saint Athanaie,
627. 628

ARUSPIEES, tolerez par Constantin,
132

ARTEME, Duc d'Egypte & Martyr à Antioche fous Julien,

Assumble'ss. Anathême contre ceux qui méprifent la maison de Dieu & les attemblées qui sy font & en tiennent de particulieres, 741

ASCLEPAS, Evêque de Gaze. Saint Alexandre lui écrit contre Arius, 105. Les Ariens le font chaffer de son Eglise, 209. est déposé dans le Conciliabule d'Antioche, 617. assiste au Concile de Sardique, 671.

ASTERE, (faint) Evêque d'Amalée, décrit le martyre de fainte Euphemie,

ATHANASE, (faint) Diacre d'Alexandrie, affifte au Concile de Nicée, 573. élu Eveque d'Alexandrie en 316. pag. 617. refule d'admettre Arius à la Communion, 617. Voyez Eusebiens, est accusé de divers crimes , 619. 610. se justifie touchant le fait d'Ischyras, 621, réfute les autres calomnies dont on le chargeoit, 616. 0. suiv. se sauve de Tyr; est dépose par le Conciliabule de cette Ville, qui terit par tout contre lui, 628, se plaint à l'Empereur du jugement rendu contre lui à Tyr; demande un Concile legitime, 630. est accusé devant Constantin qui le bannit dans les Gaules, 633. Voyez Conci-LES d'Alexandrie & de Rome. S. Athanase & les autres Eveques acculez: se trouvent au Concile de Sardique, 671. Sa caufe y est examinée & il y est absous, 680. Son retour à Alexandrie; 711. Il y tient un Concile en 349. ATHENOGENE, (laint) Martyr. Ses écrits .

Audiens, schismatiques, 650. faisoient la Pâque avec les Juiss, schismatique, 187.

Audiens, schismatique, 187.

Audiens, converges, en Afrique, par l'Empereur.

Aumônes envoyées en Afrique par l'Empereux Constant, 705

CCccc ij

## B

BABYLAS, (saint) Evêque d'Antioche & Martyr; son corps est à Antioche, 545 BADEME, (faint) Abbe & Martyr en Perse, vers BAIN. Defense aux Chrétiens de se baigner avec les femmes, BALAAM. Sa prophétie touchant l'étoile qui devoit sortir de Jacob, conservée par tradition jusqu'aux Mages, BALACIUS (le Duc) exerce des violences à Alexandrie contre des Vierges & des Moines; éprouve la colere de Dieu pour avoir meprité les remontrances de saint Antoine, BALSAME, (faint) prend le nom de Pierre au bapteme, BAPTESME, (Le) a pris la place des facrifices de l'ancienne Loi, 407. Son institution; sa forme; profession de foi & confession des pechez avant de le recevoir, 408. Ses effets, la même. Hi-Hoire d'une femme qui batila ses ensans dans la mer, 24. Autre histoire sur le Bapteme, 25. Ceux qui reçoivent le Bapteme sans la vraie foi sont des sacs scellez & vuides, 25. Le Baptême de saint Jean ne remettoit point les pechez, 330. Regles du Concile de Laodicée touchant l'administration du Bapteme, 732. BARLAAM, (faint) Martyr. Les actes de son martyre sont tirez de deux Homelies de S. Chrysoftome, 53. Analyse de ces actes, BASILE, (saint) Pretre d'Ancyre, confesse la foi devant Julien ; la préche par toute la Ville ; est mis en priton & tourmenté, 540. O sur. On lui fait souffrir de nouveaux tourmens, 542. Sa mort, en 362. Les actes de son martyre sont finceres, BERENICE, (sainte) se noie dans la riviere, BIENS de l'Eglife. Constantin en ordonne la restitution, 150. administrez par l'autorité de l'E-656. 0 657 BIGAMES exclus de la clericature, Bonose, (saint) Martyr à Antioche, 551. Les actes de son martyre sont sinceres; analyse de fes actes, Bourses, en latin Follis, somme de 104 livres 3 fols 4 deniers de notre monnoie, Bras séculier. Le Concile d'Antioche permet d'y avoir recours,

## C

C ABARETS. Défense aux Ecclehastiques d'entrer dans les Cabarets, 729 CAIN tua son frere avec une pierre, 331

| MATTERES.                                           |
|-----------------------------------------------------|
| CALICE. Saint Athanase acuse d'avoir rompu un       |
|                                                     |
|                                                     |
| CARESME destiné à l'examen des Catechumenes,        |
| 731. Regles du Concile de Laodicée touchant         |
| l'observation du Carème, 733                        |
| Cassien, (faint) Martyr à Imola. Analyse de         |
|                                                     |
| les actes, 67                                       |
| CATECHUMENES (Les) font avant leur batême           |
| comme des enfans dans le fein de leurs meres,       |
| jusqu'à ce que le Batéme leur donnant la nais-      |
| Care Chinally leaven to the dominant is many        |
| sance spitituelle, les mette en état de devenir     |
| des hommes parfaits, 41. Voyez Concile de           |
| Nicée. Prieres sur les Catechumenes, 729            |
| CECILIEN, Eveque de Carthage. Constantin lui        |
| Acris on and Acris of the an are acris of           |
| ecrit en 313. pag. 151. & en 315. pag. 154. est     |
| déclaré innocent au Concile d'Arles, 153.           |
| affilte au Concile de Nicée, 570                    |
| CELIBAT des Pretres , 416. Voyez Concile de         |
|                                                     |
| Nicée. Utages different sur ce sujet, 591           |
| CEREMONIES du tems des Patriarches; si elles        |
| juttificient, 407                                   |
| Cesare'e. Mauvais traitemens faits par Julien à     |
| 9 2 11                                              |
| cette Ville, 544                                    |
| CHANSONS impudiques condamnées, 413                 |
| CHANT des Picaumes dans les Eglises & dans          |
| les repas, 417                                      |
| CHANTER II n'était normis à personne de             |
| CHANTRES. Il n'étoit permis à personne de           |
| chanter dans l'Eglife, finon aux Chastres in-       |
| ferits dans le Catalogue de l'Eglife, 728           |
| CHARITE' envers les pauvres recommandée, 413        |
|                                                     |
| CHORE'VESQUES, Leur pouvoir, 652                    |
| CHREST OU CRESCENT, Eveque de Syracuse, 152         |
| CHRETIENS. Leurs affemblées & ce qui s'y paf-       |
| soit . 410. Leurs mœurs , 415. & surv. declarez     |
| infâmes & incapables d'etre écoutez en justice      |
| non la nomina tella de Disalesien, en dese la       |
| par le premier Edit de Diccletien, en date du       |
| 24 Fevrier de l'an 303.                             |
| CHAIST. En quel tens le nom de Christ ou d'Oins     |
| convient à Jefus-Christ, 245                        |
| Ciences allumen dans le semple des finn dieux       |
| Cienges allumez dans le temple des faux dieux .     |
| 72                                                  |
| CIMETIERES des Heretiques. Defense d'y aller        |
| pour prier, 727                                     |
| CIRCONCISION (La) n'étoit qu'un figne de distin-    |
| Circumstant ( 22 ) il ctoir qu'ain ingar de unitins |
| ction, elle n'a servi de rien à Abraham pour le     |
| juffifier, 407                                      |
| CIRTHE, capitale de Numidie. Constantin la          |
| rétablit, & la nomme Constantine de son nom,        |
|                                                     |
| 156                                                 |
| CLERCS. Constantin les exempte des charges pu-      |
| bliques, 150. 157. pourvoit à leur subsistance,     |
| 151. Voyez Canons du Concile de Nicée. De-          |
| fense aux Clercs de se charger de l'intendance      |
|                                                     |
| des mailons, &c. 709                                |
| COGNAT, Evêque d'Edesse, 98                         |
| COLLUTHE, un des Curez d'Alexandrie, tombe          |
| dans le schisme & l'heresie, 103.568                |
| man to commit of therent)                           |
|                                                     |

COLLUTHIENS. Leur secte a duré fort peu de COMMODIEN, Auteur Ecclesiastique, sleurissoit sous le Pape saint Sylvestre vers l'an 330. Ses instructions contre les Payens, 179. Ce que contient cet écrit; jugement qu'on en a porté,

COMPETANS, obligez d'apprendre le Symbole par cœur CONCILES. Ce qui se fait dans les Conciles des Evéques doit être rapporté à la volonté de Dieu, 159. Un Concile posterieur peut exa-miner ce qui a été décidé dans un precedent, 604. Les Evéques appellez au Concile, ne peuvent s'en dispenser qu'en cas de maladie,

#### CONCILES

I. Concile d'Alexandrie en 321. Arius & ses sectateurs y sont condamnez, De Bithynie & de Palestine en faveur d'A-566. 0 567 II. Concile d'Alexandrie en 324. contre Arius,

Concile œcumenique de Nice's. Occasion & convocation de ce Concile, 569. le tient en 321. nombre des Evéques qui s'y trouverent, 570. Pourquoi ailemblé de toutes les parties du monde, 171. Le Pape y préside par ses Légats, la même. Les Eveques tiennent des con-férences sur les matieres de la foi; Philosophe vaincu par un Eveque, 572. & 573. Ce Concile s'allemble dans le l'alais; l'Empereur y vient, 574. & 575. Commencement du Concile; on dispute contre Arius; lettre d'Eusebe de Nicomedie lacerée en plein Concile; mouvemens de Constantin pour la reunion des Eveques, 575. Voyez Eusebiens. Le Concile approuve le terme de Consubstantiel , 577. Voyez Consubstantiel. Symbole de Nicée, 679. O Juiv. Le Concile reçoit les Meleciens, 11. & Juiv. Decret du Concile pour célebrer la Paque en un meme jour, 585. & suiv. Ses Canons. L. Canon touchaut les Eunuques, 588. Canon touchant l'Ordination des Néophytes, 188. & 589, III. Canon touchant le célibat des Ecclesiastiques, 589. Remontrance de Paphnuce, 590. IV. Canon touchant l'ordination des Eveques, 592. V. Canon touchant la jutildiction des Eveques, 192. 6 593. VI, Canon touchant les privileges des grands sièges, 693. & Surv. VII. Canon touchant les prerogatives de l'Eveque de Jerusalem, 595. VIII. Canon touchant les Novatiens, 595. & 596, IX. & X. Canons touchant l'ordination des Clercs, 597. & 598. XI. & XII. Canons touchant la pénitence, 598. 6 599. XIII. Canon

MATIERES. touchant le Viatique qu'on donnoit aux mourans, 599. XIV. Canon touchant la pénitence des Catechumens; XV.& XVI. Canons touchant la translation des Evéques, des Prétres, Diacres & autres Clercs, 600, XVII. Canon touchant l'usure, 601. XVIII. Canon touchant les Diacres, 602. XIX. Canon touchant les Paulianistes, 603. XX. Canon touchant la posture qu'on doit garder en priant en certains jours, 604. Autres Ordonnances de ce Concile, 604. O suiv. Decrets supposez à ce Concile, 606. Canons Arabiques supposez à ce Concile, 607. tirez de divers Conciles des premiers fiécles, 608. 609. Lettre synodale de ce Concile, 609. & 610. Voyez CONSTANTIN. Lettre supposée à ce Concile, 612. Actes supposez à ce Concile, 613. Le Concile est reçu dans toutes les Eglifes,

d'Alexandrie en 339. pour faint Athanase, 638. O Suiv.

de Rome pour saint Athanase, 645 d'Antioche, dit de la Dedicace, 646 L Formule d'Antioche faite par les seuls Eusebiens, 647. II. Formule, premiere du Concile, 648. III. Formule, & IL du Concile, 649. Canons de ce Concile sur divers points de discipline, 649. & suiv. Autorité de ces Canons; ils sont tous du Concile tenu en cette Ville en 341. pag. 657. Epitre synodale de ce Concile, II. d'Antioche en 345. 662

de MILAN en 345. ou 346. de Cologne en 346. suppose, 663. & suiv. de Sardique en 347. Les Evêques demandent un Concile à l'Empereur Constant qui écrit à son frere pour ce sujet, 666. Les deux Empereurs s'accordent pour la convocation d'un Concile, & l'indiquent à Sardique, 666. Nombre des Eveques qui assisterent à ce Concile, 667. Ofius Eveque de Cordoue, préside au Concile; & après lui les Légats du Pape Jule, 668. Protogene Eveque de Sardique, l'un des principaux chefs du Concile, 668. Les principaux Eveques qui y affisterent, 669. Voyez Eusabiens. Athanase. (S.) Osius presse les Eusebiens de produire leurs preuves au moins devant lui seul ; il leur offre meme d'emmener avec lui S. Athanase en Espagne pour le bien de la paix, 677. Ce qui le palla au Concile après la fuite des Eusebiens; il refuse de rien faire de nouveau touchant la foi, voulant qu'on s'en tint au Symbole de Nicée, 679. Le Concile examine la cause de saint Athanase & l'absout, 680. Il absout même Marcel, Asclepas & les autres accusez; il dépose & anathematile les chefs des Eusebiens, 681. 6 682. Canons

CCccc iii

758 TABLE DES

de ce Concile, 683. & suiv. Diverses lettres de ce, Concile, 691. analyse de celle qu'il écrivit à l'Eglise d'Alexandrie, 691. & suiv. Letre circulaire à tous les Evêques, 694. Lettre au Pape Jule, 695. Lettres aux Empereurs, 696. Autorité de ce Concile & de ses Canons, 697. & suiv.

de MILAN contre Photin en 347. Histoire de cet héresiarque, 704. Photin est retranché & déposé dans ce Concile; il ne se soumet point; on a consondu ce Concile avec celui de Sardique.

de CARTHAGE en 348. Ses Canons, 706. & finiv. de Jerusalem en 349. pag. 711. Voyez ATHA-NASE (Saint).

d'Alexandrie en 349, ou 350-

II. de MILAN contre Photin en 349. Rétractation d'Urface & de Valens, 712. Ó 713. Les Evèques d'Occident reduits à écrire aux Orientaux contre Photin, 714

I. de Sirmium Arien en 350. pag. 715. Grand Concile de Sirmium, où Photin est chasse, en 451. Formulaire de soi, 716. O surv. ce qu'on a pense de cette formule; elle est orthodoxe, 720 Photin obtient la permission de disputer, contre les Evéques du Concile; est consondu, 722. Son éxil; sa secte sinit bientôt; ses écrita.

de LAODICE'S, 724, Canons de ce Concile, 726. & suiv.

de Gangres, l'époque en est incertaine, 734. Voyez Eustathe de Sebaste. Canons de ce Concile, 740. O suiv.

de Rome en 352.

d'Arles en 352. pag. 646. 647. Libere demande un Concile en 354.

III. de Milan en 355.

de Beziers en 356.

743

748

750. 6 fuiv.

#### CONCILIABULES.

«Анттоени en 331, contre saint Eustathe & Afclepas de Gaze, de Casard's en 333. contre S. Athanase, de Tyn en 335. pag. 618. Saint Athanase y est acculé de divers crimes, 619. 6 610. Voyez ATHANASE (Saint). Députation ordonnée par ce Conciliabule dans la Maréote, 622. 623. Information dans la Marcote, 624. Protestation du Clergé d'Egypte contre les informations de la Marcote, 625. & 626. Le Conci-Jiabule reçoit les Méleciens à la Communion de l'Eglise; donne à Ischyras le nom d'Eueque, de Jerusahem en 335. Voyen Arius. Lettres de ce Conciliabule à l'Eglife d'Alexandrie & à KEmpercur.

MATIERES.

de Constantinople en 436. contre Marcel d'Ancyre, 633. & fuiv.

II. de Constantinople contre Paul Evéque de cette Ville, en 338. on 339. 637

II. d'Antioche en 339. Pistus y est établi Evéque d'Alexandrie, 637

III. d'Antioche, en 341. 342. pag. 660. Députation des Orientaux en 342. vers Constant, 662

de Sandique, ou Conciliabule des Eusebiens à Philippopole, 699. Voyez Eusebiens. Formule de foi de ce Conciliabule, 703

Confession de faint Cyprien. Livre faussement attribué à S. Cyprien de Carthage, 87 Confession des pechez faite à Dieu, 409. Ce qu'Eusebe entend par cette confession, 410 Confirmation. Les Novatiens ne la donnoient

point,

596

Constance Chlore, pere du grand Constantin;
s'il a fait des Martyrs dans les Gaules, 3.

éprouve les Chrétiens,

Constancis sœur de Constantin; Arius l'engage
dans ses erreurs,

565

Constantin (Le Grand) premier Empereur Chretien-Histoire de sa vie ; sa naissance vers l'an 274. pag. 124. Son éducation; son mariage avec Minervine vers l'an 299, fort de Nicomèdie, & se rend auprès de Constance son pere , 125 déclare Auguste en 306, par les soldats; Galere s'y oppose, 126. Son attention pour le rétabliffement des Eglises, 127. Hercule lui donne le titre d'Auguste, & Fauste en mariage en 307, veut le trahir & lui ôter la vie; Constantin découvre ses intrigues & l'enpunit, en 308. & 310. pag. 127. le prépare à la guerre contre Maxence, a recours à Dieu; Jelus-Christ lui fair voir la Croix en 311-pag. 118. embrasse la religion Chrétienne, & defait Maxence auprès de Rome en 312, y entre victorieux, 129. & 130. fort de Rome & passe à Milan, de-là dans les Gaules où il défait les François; Loi en faveur des Chrétiens; son sejour à Tréves en 313. & 314. son voyage en Grece; sa Loi touchant la nourriture des pauvres en 315. pag. 131. célebre à Rome la dixième année de son regne en 315, juge l'affaire des Donatistes à Milan en 316, ses Loix touchant les Aruspices en 319, en saveur de la religion Chrétienne en 320. O 321. pag. 132. défait Licinius à Andrinople, à Bysance & à Chrysople proche de Chalcedoine en 313. Ses victoires étoient le fruit de les prieres, 132. 🖝 133. fait revivre l'abondance dans les provinces d'Orient; y fait adorer Dien : son Edit pour le rappel des Confesseurs; bâtit des Eglises; ruine l'idolatrie, travaille à éteindre l'Arianilme en 324. allemble le Concile de NiMATIERES

cée; s'y trouve en personne en 325. pag. 135. O 136. Suite de ses actions; dedicace de Constantinople en 330. pag. 137. & 138. Guerre qu'il eut contre les Gots & les Sarmates. Constantin écrit au Roi de Perse en faveur des Chrétiens en 333. pag. 138. assemble un Concile à Tyr, & un à Jerusalem en 325. pag. 139. veut faire recevoir Arius dans la Communion de l'Eglise, 139, se prépare à la guerre contre des Perses; seur accorde la paix; reçoit le Bapteme en 337. pag. 140. 6 141. Son Tellament; ordonne le rappel de saint Athanase; sa mort; ses sunerailles en 337. pag. 141. O 142. Il a compose grand nombre de Discours & les a recités en public; quelle étoit sa méthode, 143. avec quel respect il parloit de Dieu; ses discours ne produisoient point de fruit , 144. Analyse du Discours adresse à l'afsemblée des Saints, 145. & surv. Son Discours au Concile de Nicee en 325, pag. 148. Edit de Constantin & de Licinius en 313. pag. 148. & fuev. Ses Lettres à Anulin, Proconsul d'Afrique en 313. à Cecilien Evêque de Carthage en 313. pag. 150. & 151. au Pape saint Melchiade en 313. pag. 151. à Ablave Vicaire d'Afrique, & à Chrest Evêque de Syracuse en 314. pag. 152. aux Eveques Catholiques en 314. pag. 153. à Probien & à Verus ou Verin. en 314. pag. 154. à Cecilien & aux Evêques Donatistes en 315. pag. 154. à Celse Vicaire d'Afrique en 315. pag. 155. à Eumale Vicaire d'Afrique en 316, pag. 155, aux Eveques & au peuple d'Afrique en 316. aux Eveques de Numidie en 329. pag. 156. à Eulebe de Celaree en 323. à faint Alexandre & à Arius en 324. pag. 157. & 158. à toutes les Eglises, touchant les décisions du Concile de Nicée, 159. Ses deux Lettres contre Arius en 315. pag. 160. & 161. Sa Lettre à l'Eglise de Nicomedie en 315. pag. 161. Ses Lettres à l'Eglise de Laodicée en 325. pag. 163. à ceux d'Antioche en 331. à Eusebe de Lesarce, au Concile d'Antioche en 331. pag. 164. & 165. à Sapor Roi de Perse en 333. pag. 165. à Eulebe de Césarée, à saint Antoine vers 333. à faint Athanase l'an 335. pag. 166. à Jean chef des Meleciens, en 335. à Arius en 336, aux Evéques du Concile de Tyr en 335, aux Eusebiens, à Dalmace en 335. pag. 167. à Optatien, vers l'an 324. ou 325. pag. 167. Poemes d'Optatien, pag. 168, 169. Recueil des Lettres de Constantin, pag. 169. Edits de Constantin en 312. pour la liberté de la religion Chrétienne, 169, pour toutes sortes de religions en 313, pour la restitution des biens de l'Eglise & de l'immunité des Clercs, 170. Loix de Constantin en 315. touchant le supplice de la croix & les enfans des

pauvres; contre les Juifs; en faveur des etclaves en 316. & en 311, en faveur de la Virginité, 171. Loix pour le Dimanche & les Fetes en 321, contre les céremonies prophanes en 322. pour les Confesseurs en 322. pag. 172. pour le Comte Joseph, vers 313. pour la conversion des payens en 323, contre l'idolatrie en 325. pag. 174. contre l'usure en 325. en faveur des Catholiques en 326. contre les Juiss en 335. pag. 175. pour la jurisdiction des Evêques, vers 336. pag. 176. contre les écrits & la personne de Porphyre & d'Arius. Donation supposée à Constantin, 177. Jugement des écrits de Constantin, 178. Ses Lettres à toutes les Eglises & en particulier à celle d'Alexandrie, 611. fait un festin aux Eveques du Concile de Nicée.

Constantinople. Sa Dédicace en 330. pag. 137 CONSUBSTANTIEL. Antiquité de ce terme, 578. 579. Voyez Concile de Nica's. Eusebiens. & Eusebe de Césarée.

CONTINENCE des Fidèles dans le mariage, 328 CORNEILLE, disciple de S. Pacôme, 458 Cour. Canon du Concile de Sardique contre les

fréquents voyages de la Cour, 616. 0 687 CRISPR, fils de Constant, accusé d'inceste avec fa belle-mere , 136. de crime d'Etat & de rébellion; Constantin le fait mourir,

CROIX. Une croix de lumiere apparoît à Constantin & à ses soldats,

Constantin la porte sur son casque & ses soldats sur leurs écus, 129. il est averti en songe de faire mettre à les soldats sur leurs boucliers le caractere du nom de Jesus-Christ, 130, fait mettre la figure de la Croix fur divers ouvrages publics de la Ville,

Adoration de la Croix, 8. Invention de la fainte Croix,

Signe de la Croix, 15. 56. & 537. Le signe de la Croix rend inutiles les charmes du démon, 89. fait perdre à la magie toute sa force & au poison sa vertu, 521. Les Chrétiens obligez de faire hautement le signe de la Croix; en quelles occasions,

CULCIEN, Gouverneur d'Egypte en 307. pag. 12. condamne à mort saint Phileas & saint Philo-

CYCLE de dix-neuf ans approuvé au Concile de Nicee,

CYPRIEN, (saint) Eveque de Carthage confondis avec faint Cyprien d'Antioche,

CYPRIAN, (saint) d'Antioche. Histoire de sa vic, 87. & 88. sa conversion, 89. Son bateme;

son épiscopat, 90. Son martyre, CYRILLE, (faint) Diacre & Martyr à Heliopolis ious Julien,

537-0 538

## D.

A P H N E'. Temple de Daphné brûlé fous Julien, DARIE, (sainte) encourage saint Nicandre son mari au martyre, DE'MONIAQUES. Saint Antoine en guerit plusieurs par le signe de la Croix, 513. Il en est Demons ou mauvais anges. L'amour déregle des femmes a été la cause de leur chûte, 40. Démons ou mauvais genies auteurs des oracles, de l'idolâtrie, & de la magie, &c. 231. Puissance de Jesus-Christ sur les demons, témoignage remarquable de Porphyre à ce-fujet, 232. Le seul nom de Jesus-Christ met en suite les démons, 512. Le pouvoir de chaffer les démons fe perpetue dans l'Eglife, 327. Artifices du démon; moyen de les vaincre, DENYS, (faint) Eveque de Paris, jugement de DENYS, (Le Comte ) assiste au Concile de Tyr, 619 Destin. Eusebe de Césarée combat la necessité DIABLE. L'envie a été la cause de sa chûte, 40 DIACONESSES, DIACRES. Leur infolence réprimée; leurs fonctions, 602. Défense aux Diacres de s'ailcoir devant le Prêtre sans son ordre, DIANIUS, Evêque de Céfarée, 605 DIDYME l'aveugle est visité par S. Antoine, 510 Drau. Son existence; l'idee naturelle que nous en avons, 376. & 377. Ses attributs, DIMANCHE. Les Fideles le passoient en joie à cause de la Resurrection de Jesus-Christ, & ne fléchissorent point le genouil en ce saint jour, 21. 6 604. Antiquité de cette cérémonie, 604. Loi de Constantin qui preterit la célébration du Dimanche, 132. Dimanche jour d'affemblce, DION , Philosophe , Dissimulation en matiere de religion condam-56. 0 329 Domning, (fainte) se noie dans la riviere pour eviter les mauvais traitemens des perfécutcurs, Donothe's, Prêtre d'Antioche, 203 DROSIS, (fainte) Vierge & Martyre, 69

## F.

E CEBOLE Sophiste, Maître de Julien 1'Apostat, 531
EERITURE sainte. Doctrine de saint Methode sur l'Ecriture sainte, 37, d'Euseve de Cesarée,

## MATIERES.

357. O suiv. Inspiration des divines Ecritus res, 357. Elles sufficent pour notre instruction, 520. Regle necessaire pour étudier les saintes Ecritures, 358. Critique d'Eusebe sur ditterens passages de l'Ecriture, 364. & suiv. Maniere dont les Juiss l'interprétent, 234; Ils croient en avoir l'imelligence & ne l'ont pas, 13. Morte est auteur de la Genese, 197, du livre de Job, 37. Salomon est auteur du livre de la Sagetie, 37. & 197. Canon des livres de l'ancien & du nouveau Testament, Edesius. Philosophe magicien. Julien l'Apostas le va voir à Pergame, Egetse. Sa définition, 41. Elle est l'épouse de Jesus-Christ, la même & 398. fondée sur saint Pierre, & les Fidéles sont fondez sur cette pierre, 327. Son unité; fon indefectibilité, 399. est composée de pecheurs comme de juttes, 398. se conduit tant par les Loix politiques que par celles de l'Evangile, 399, répandée du tems d'Eusebe dans toutes les parties de la terre, 398. Ses ennemis punis, 398. Protection de Dieu fur son Eglise, EGRISES materielles rétablies par Constantin, 135. Dédicace des Eglises. Voyez EUSEBE de Césarée. Reflexions d'Eulebe de Césarée sur ceux qui font batir des Eglises, EGYPTIANS. Actes du martyre de trente - sept Egyptiens, 80. & 81. Les Egyptiens & les Pheniciens sont les premiers qui ont adoré le foleil, la lune & les aftres, EMILIEN, (faint) Martyr à Doroste, sous Julien, Ennobe, Evêque de Pavie, compose un Hymne en l'honneur de sainte Euphemie, ENERGUMENES (Les) n'ofent approcher du tombeau de saint Julien Martyr, ERREUR. Dien ne permet pas que les Justes restent long tems dans l'erreur, Eschaves. Defense aux ciclaves de quitter leurs maitres sous prétexte de pieté, Espras. Troisieme livre d'Esdras cité par Eu-Esse'ens. Leur genre de vie fort approchant de celui des Therapeutes, Eroile. Celle qui parut aux Mages étoit un aftre nouveau, selon Eusebe, EVANGILE. Saint Methode n'en recounoit que quatre, 37. Caractere de verité dans les Evangiles; bonne foi de ceux qui les ont écrits,

EUCHARISTIE (L') n'est point la figure, mais le Corps & le Sang de Jeius-Christ, 183. Voyez Eusi Bu de Césarée. Présence réelle & transubstantiation établie par Eusebe, 406. Témoignage du poète Juvencus touchant la présence reclie, 122. Les Fideles recevoient l'Eucha-

rillie

fistie tous les Dimanches; dispositions necessaires pour la recevoir, 405. Désense d'envoyer à la sète de Paque la fainte Eucharistie comme Eulogie; Canon du Concile de Laodicée,

Eupocis, (Imperatrice) femme de Theodose le Jeune, compose trois poemes en l'honneur de saint Cyprien d'Antioche; autres ouvrages de cette Imperatrice,

EVESCHEZ en grand nombre dans les premiers fiecles de l'Eglife, 685

Evesques. Ils tiennent la place de Jesus-Christ; font les Princes de l'Eglise en qualité de successeurs des Apôtres; sont établis de Jesus-Christ, qui leur prête une affistance particuliere; ne sont pas infaillibles dans leurs décifions chacun en particulier,

Leur Ordination, voyez Canons du Con-CILE de NICE'E, de SARDIQUE & d'ANTIOCHE.

Leur Jurissicion, 522. ne peuvent recevoir les excommuniez d'un autre, 593. ni les Clercs d'un autre, 650. & 710. Defenses aux Evêques de rien entreprendre les uns sur les autres, 710 Residence des Evêques, Canons du Concile de Sardique, 688. & 689

de Sardique,

Défente d'établir des Evêques dans les
Bourgs & Villages,

EULOGIES, ce que c'étoit,

733

EUNUQUES volontaires irréguliers, (88. EUPHEMIE, (fainte) Vierge & Martyre à Chalcedoine, divers aftes de cette Sainte; ceux que nous a donné faint Aftere d'Amafée font fin-

EUPHRATE, Philosophe, disciple d'Apollonius de Thyane,

EUPHRATION. Eusebe lui écrit que le Christ n'est pas le veritable Dieu,

Eupstque, (faint) Martyr à Céfarée en Cappadoce en 363. fons Julien, 544 Eusebe, (faint) Martyr à Gaze fous Julien, 538

Eusene magicien, adresse Julien à Maxime d'Ephese,

E u s B B B, Evêque de Césarée em Palestine. Histoire de sa vie, 202. né dans la Palestine vers l'an 264. pag. 203. vient à Antioche & y connoit Dorothèe, Prêtre de cette Eglise; est admis dans le Clergé avant l'an 306. pag. 203. Sa liaison avec saint Pamphile; ses occupations, 204. sait connoissance avec saint Melece; est mis en prison avec saint Pamphile vers l'an 307. pag. 204. Ses voyages durant la persecution de Diocletien; on lui reproche d'avoir sacrissé pour se tirer de prison, 204. Ét 205. sait Evêque vers l'an 315. prend la désense d'Arius vers l'an 320. & est frappé d'anathème par saint Alexandre d'Alexandrie, 206. Ét 207. assiste an Concile de Nicée en

Tome IV.

325. ou 326. écrit à son Eglise en quel sens il avoit reçu le Symbole de la consubstantialité du Fils, 207. & 179. Si c'est de lui - même qu'il parle quand il dit : que l'Eveque qui étoit affis à la droite de l'Empereur, lui fit un difcours à son entrée dans le Concile, 208. Ses liailons avec les Ariens; se trouve avec eux au Concile d'Antioche en 331. y depofent ensemble saint Eustathe, Eveque de cette Ville, 208. est favorable à Aselepas de Gaze, persecuté par les Ariens; refute l'Eveché d'Antioche, 200, est aimé de l'Empereur Constantin; affiste au Concile de Tyr en 335, contribue à opprimer faint Athanale, 210. & 211. Ses dernieres actions; fa mort en 339. pag. 212. Catalogue de ses ouvrages, 213. O 214. Sa réponse aux deux livres de Hierocle, écrite vers l'an 303. ce que c'étoit que ces livres, 215. Analyse des preuves de la Divinité de Jesus-Christ, 216. Voyez Apollonius de Thyanes Contrarietez qui se trouvent dans son histoire , 217. Faulletez des miracles atrribuez à Apollonius, 218. combat la necessité du destin 219. Sa Chronique composée avant l'an 313. il y en a eu deux éditions; elle étoit divitée en deux parties; ce qu'elles conteffoient, 220. Son dessein dans cet ouvrage, 221. Auteurs dont il s'est servi pour sa Chronique, 221. O 222. Estime que les anciens ont faite de cette Chronique, 222. Le texte grec en est perdu ; travail de Scaliger pour le rétablir, 223. Seconde partie de cette Chronique en grec, 123. Traduction de tout l'ouvrage par saint Jerôme, 224. Utage qu'en ont fait les Latins; jugement que Scaliger en a porté, 225. Sa Chronologie différente de celle des Hebreux, 216. compose ses livres de la Préparation & de la Démonstration évangelique; les publie vers l'an 313. pag. 226. Idée des livres de la Préparation évangelique; son dessein dans cet ouvrage, 117. Analyse des livres de la Préparation évangelique, 118. O suiv. de ses livres de la Démonstration évangelique ; ce qu'il s'y propose, 136. & suiv. Son Discours sur l'heureux état de l'Eglise, prononce à la Dédicace de l'Eglise de Tyr vers l'an 315. pag. 251. Analyte de ce difcours, 251. & Juiv. Son histoire Ecclesiastique sut composée vers l'an 325. pag. 255. Il est le premier qui ait entrepris ce travail; utilité de cet ouvrage; éloge qu'on en a fait, 256. Fautes qui s'y trouvent, 258. O suiv. Division de l'histoire d'Eusebe, ce qu'il y traite; la méthode qu'il y a suivie, 261. & suiv. Livre des Martyrs de la Palestine écrit après l'histoire Ecclesiastique, 279. fuiv. Sa lettre à son Eglise vers l'an 316. pag. 281, & fuiv. Son livre des Topiques, com-

TABLEDES pose vers l'an 330. pag. 283. Jugement de cet ouvrage, 284. Panegyrique de Constantin en 335. pag. 285. Ses divres contre Marcel . écrits vers l'an 337. pag. 286. Analyse de cet ouvrage, 287. 2 suiv. Ses livres de la Théologie Ecclesiastique contre Marcel d'Ancyre, 291. O suv. Ses quatre livres de la vie de Constantin, écrits vers l'an 338. ce qu'ils contiennent, 198. Jugement de cet ouvrage, 199. Il en est l'auteur, mais non pas des titres des Chapitres, 300. Ses Commentaires sur les Picaumes, citez par les anciens; pourquoi Photius n'en parle point, 301. Le P. de Montfaucon les a fait imprimer pour la premiere fois, 302. Preuves que ces Commentaires donnez au Public, sont ceux-memes qu'Eusebe a composez, 303. Jugement de cet ouvrage, 304. Il les a écrits dans les dernieres années de sa vie, 304. & 305. Ses Commentaires sur Isaie, citez par saint Jerôme & par quelques autres, & donnez au Public par le Pere de Montsaucon, 306. Preuves qu'ils sont de lui, & qu'il peut bien ne les avoir écrits que vers l'an 338. pag. 307. Methode qu'il a suivie dans ces Commentaires; faint Jerôme lui reproche de s'y érre écarté de son dessein; il s'en est servi pour ses Commentaires sur Isaie, 308. Les XIV. Opuscules donnez par le P. Sirmond sont de lui , 309. Analyse du L intitule : De la Foi , contre Sabelliut , 310. & Jun. II. Opufcule intitule : De la Foi contre Sabellins ; il est d'Eulebe & non pas d'Acace son disciple, écrit après l'an 336, pag. 312. & surv. III, Opuscule intitule : Le la Resurrection, 315. IV. Opuscule intitule: De la Resurrettion & de l'Assension, écrit après l'an 324. Analyse de cet ouvrage, 315. O suiv. V. Opuscule, sur ce que Dieu est incorporel & invisible, 319. VI. Opuscule intitule : De l'incorporel, 319. VII. Opulcule intitule : De l'ame incorporelle , 310. VIII. Opuicule intitulé : De la pensée spiruuelle de l'homme, 320. IX. & X. Opuscules, sur ce que Dieu le Pere est incorporel, 320. & 321. XI. Opuicule ; analyie de cet ouvrage, 321. 322. XII. Opuscule, 322, 6 323. XIII. Opuscule intitulé : Des bonnes & des mauvaises auures , 324. XIV. Opuscule intitulé : Des honnes auvres, 325. Ce qu'il y a de remarquable dans ces XIV. Opulcules, 325. & fuiv. Ses autres ouvrages : Canons Evangeliques ; à quel dessein il les a faits ; il est l'auteur de cette méthode, 331. Ses livres sur les contrarietez

apparentes des Evangiles; fragmens qui nous

en restent, 333. & Surv. Son livre des reponses à Marin, écrit avant la Démonstration évan-

gelique, c'est-à-dire, avant l'an 313. pag. 236. Ses Eclogues prophétiques, citées dans son

histoire, & par consequent écrites avant l'an 325. pag. 337. Ses ouvrages perdus, on que l'on n'a pas donnez au Public, 338. & 352. fuiv. Apologie pour Origene, composée vers l'an 309. pag. 338. Livre de la vie de S. Pamphile, vers l'an 310. Traité de la poligamie des anciens, composé avant la Démonstration, c'est-à-dire, avant l'an 313. pag. 339. Actes des anciens Martyrs, recueillis par Eusebe avant son histoire de l'Eglise, 340. & suiv. Ses écrits contre saint Eustathe d'Antioche, vers l'an 330. Livre de la Paque, vers l'an 334. pag. 344. Sa lettre à Constantia sur les Images, ecrite avant l'an 323. pag. 345. & suiv. à Eu-phration, 348. Ses trois Discours prononcez en presence de Constantin, 349. O fuiv. Sa doctrine, 356. fur l'Ecriture sainte, 357. 2 suiv. sur l'autorité de la Tradition, 375, sur l'existence de Dieu, & l'idée naturelle que nous, en avons, & fur la Trinité, 376. O fuiv. fur les bons Anges, 378. & Jurv. fur les démons, 381. & Jurv. fur l'homme, 384. & fuiv. fur le peché originel, 386. & furo. fur l'Incarnation & les deux natures en Jefus - Christ. 388. jufqu'à la page 392. fur la predestination & sur la grace , 392. & Juiv. fur l'Eglife , 397. & fuiv. sur la Hierarchie Ecclesiastique, 400, sur les affemblées des Chreriens, 401, fur la Priere publique & l'orailon, 402. 6 403. fur l'Euchariftie, 404. & fuiv. fur les céremonies des anciens & fur le Bapteme, 407. fur les pechez & fur la pénitence, 408. 😉 fuiv. fur le culte & l'intercession des Saints, 410. sur la priere pour les morts & fur le Purgatoire, 411. fur divers points de morale, 411. & surv. fur les mœurs des Chrétiens, 415. @ fuiv. fur l'Histoire, 419. 420. 6 421. Jugement de les écrits, 421, Examen de sa doctrine sur la Divinité du Fils; les raisons qui ont contribué à le rendre suspect sur ce point, 422. Sa conduite n'est pas une preuve suffisante pour le faire Arien, 423. 11 fouscrit au Symbole de Nicee; il y a de la temerité à l'accuser de l'avoir fait de mauvaile foi , 414. condamne formellement dans fes écrits les principales erreurs d'Arius, 425. & 426. donne au Fils les memes attributs qu'au Pere; conformité de la doctrine avec celle du Concile de Nicée, 427. 6 428. enseigne au fonds la Consubstantialité du Fils, 429. Keponses aux objections, 430. & suv. Eclaircisse-ment de quelques autres endroits disficiles qui le trouvent dans Eusebe, 434. 6 435. Diverfes éditions de ses ouvrages, 436. Co suiv. Eusene de Nicomédie, passe du siège de Beryte à celui de Nicomedie, 600. Sa lettre à Paulin de Tyr, 162. souscrit au Symbole de Nicée, non à l'anatheme, 581, est envoyé en éxil , 581,

rappelle, 637, fait éxiler saint Eustathe d'Antioche, 638, assiste au Concile d'Antioche, dit de la Dédicace, 646

Eusebiens presentent au Concile de Nicée une profession de foi qui est rejettee & lacerce; inventent de nouveaux termes pour appuyer leurs erreurs, 576, rejettent le terme de Consubstanceel; comment ils font refutez, 578. 46tembient plusieurs Conciliabules contre saint Athanaie, 617 & fuiv. députent dans la Mareore, 622. y informent contre faint Athanale, 624. reçoivent les Meleciens à la Communion de l'agule; donnent à lichyras le nom d'Eveque, 629, attemblent un Conciliabule à Jerusalem, ou ils reçoivent Arius à la Communion de l'Eglife, 630. & 631. accusent samt Athanate devant Constantin, 633, viennent au Concile de Sardique au nombre de foixante-feize; noms des plus confiderables de leur parti, 670. plainte contre leurs violences, 671, craignent de venir a Sardique; le mettent cependant en chemin dans l'esperance de dominer dans le Concile à leur ordinaire; mais voyant que les choles le tournoient autrement, ils complotent entre eux de s'enfuir auflitor qu'ils y seroient arrivez, 672. & 673. le logent dans le Palais, ne permettant à aucun des leurs de venir au Concile; mais deux les abandonnent & decouvrent leurs mauvais deileins, 674. demandent que faint Athanaie & les autres accusez soient exclus de l'attemblée des Eveques; on le leur refute & on les cite eux-memes de venir au Concile 675. @ 676. Leur pretexte pour ne pas se presenter au Concile, 676, proposent une nouvelle information dans la Mareote; railons du Concile de ne pas accepter cette voie, 677, s'enfuient de Sardique durant la nuit ; leurs prétextes pour pallier leur fuite , 678. s'aitemblent à Philippopole ; datent leur lettre de Sardique; but de leur fiction; 699. Ceux a qui ils l'adretlent; analyte de cette EUSTATHE, (faint) Eveque d'Antioche, confesseur du nom & de la divinité de Jesus-Christ; histoire de la vie; lieu de la naitiance; fait Eveque de Beree vers l'an 323. pag. 184. transferé à l'Eglife d'Antioche avant l'an 325. pag. 185. assitte au Concile de Nicee en 325, & tient un Concile à Antioche vers le meme-temps; ion zele contre les Ariens, 186, accuie & depoié quoiqu'innocent, dans le Concile d'Antioche vers l'an 331. pag. 187. relegué en Thrace, & . de là en Illyrie, vers l'an 331, pag. 188. Sa more vers l'an 337, pag. 188. Ses ecrits contre les Ariens, 189. & June. Son livre de l'Ame; ses difcours fur les Proverbes & jur les Pieau-

mes, 191. & fuev. Son livre de la Pythonile;

analyse de ce livre, 193. & suiv. Ecrits lupposez à saint Eustathe: un Commentaire sur l'Exameron, 199. & 200. Discours à l'Empereur
Constantin; Liturgie, 201. Jugement de ses
écrits, 201. & 202.
EUSTATHS de Sebaste, déposé dans le Concile de
Gangres, 736, Histoire de sa vie, 736, & suiv.

Excommuniez. Défendu de communiquer avec les excommuniez, 650, de recevoir à la Communion un Clerc qui en a été privé par son Evéque,

F

FACE, l'histoire de la translation de la fainte.

FAUSTA, seconde semme de Constantin, accuse Crispe d'inceste, 137, reconnue coupable & étoutre dans un bain chaud, 137 FAUSTE, (saint) Martyr à Cordoue, analyse de ses actes, 68

FIDENCE, (S.) Evêque & Martyr d'Afrique, 84
FLACILLE OU PLACILLE, Eveque d'Antioche.
Eufebe lui adresse se la Théologie
ecclesiastique contre Marcel d'Ancyre, 197.
preside au Concile de Tyr, 619

Foi. Elle est le premier fondement de toutes les bonnes œuvres :

Formules de Foi du Concile d'Antioche, dit de la Dédicace. I. Formule des Eusebieus, 647. II. attribuée à faint Lucien, 648. III. de Theophrone de Thyane, 649. IV. des Eusebiens.

Formule de Foi rapportée par Cassien, & attribuée au Concile d'Antioche, 649
Des Eusebiens, appellee Macrostiche, 662
Du faux Concile de Sardique, 703
Il. de Sirmium, dressée par Osius & par Potamius, 527
FORTUNE. Son temple est démoli par les habi-

FUNERALLES. Saint Antoine fair celles de faint Paul Hermite, & chante des Hymnes & des Plaumes, fuivant la tradition de l'Eglife, 509

G.

DDddd ij

| 764 TABLE DES                                                       | MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAUDENCE, Evéque de Nante en Mesie, assiste au Concile de Sardique, | HIEROCLE, Philosophe Platonicien. Son ouvrage<br>du destin & de la Providence, cité par Photius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GENE's, (faint) Grether à Arles, 70. fouhaite                       | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de recevoir le Bapteme d'un Evéque Catholi-                         | Homoroustos, femblable en substance, 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| que, la même.                                                       | Homoousios, Contubitantiel, 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GEORGE Arien , Evêque d'Alexandrie , dépouille                      | HONORE', Empereur, abolit les spectacles des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| les temples des faux dieux de leurs ornemens                        | Gladiateurs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| & de leurs richelles,                                               | HORMISDAS, Prince Persan, visite les saints Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GLADIATEURS. Constantin défend les spectacles                       | tyrs Bonose & Maximilien, sous Julien l'Apo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| des Gladiateurs, 135. sont abolis à Rome vers                       | flat, 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pan 403.                                                            | Ţ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GLOIRE au Pere, au Fils & au Saint-Esprit. In-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stitution de cette formule attribuée au Concile                     | TACOB. Sa Prophetie touchant la venue du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de Nicce, 605. Arius y fait quelque change-                         | J Meslie; comment expliquee par Eutebe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ment, 605                                                           | Gelarce, 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GONDIEN, (faint) Martyr; les actes de son mar-                      | JANVIER, (saine) Martyr à Cordoue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tyre sont tirez de saint Basile; analyse de ces                     | JANVIER, (faint) Eveque de Benevent & Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| actes, 11                                                           | tyr avec fes Compagnons, 95. 6 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gots (Les) embrassent la religion Chrétienne                        | JACQUES, (faint) premier Evêque de Jerusalem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en 332.                                                             | Histoire de sa vie rapportée par Hegesippe, 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRACE, voyez Eusebe de Céfarée. Necessité de                        | Sa chaire épitoopale confervee encore du tems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 228. pour connoître Dieu, 328. pour per-                            | JACQUES, (faint) Evéque de Nissbe. Sa naissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l'homme peut déchoir de l'état de fainteré, &                       | fur la fin du III. secle; embratle la vie des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de la qualité d'enfant adoptif de Dieu ; 118.                       | Anachoretes; visite les Chretiens de Perse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Les Marryrs ne s'attribuoient point la gloire                       | 478. fait Eveque de Nisibe; assiste au Concile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de leur victoire, sçachant qu'elle leur venoit                      | de Nicée en 325. & à celui d'Antioche quel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o de la grace de Dieu, 147                                          | que tems après, 479, obtient de Dieu le cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · GRATUS, Eveque de Carthage, affifte au Con-                       | - timent d'Arius en 336. obtient la levee du sié-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cile de Sardique, 669, au Concile de Carthage                       | ge de Nisibe, 480. & 481. Sa mort vers 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| en 348.                                                             | transport de son corps, 482. Ses cerits, 482,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GURIE, (saint) Martyr; jugement de ses actes,                       | 6 483. Liturgie qui lui est attribuce, 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97. 0 28                                                            | JEAN, disciple de tamt Pacome, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Н.                                                                  | Jean, Eveque Pertan, affithe au Concile de Ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | · cee , 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TTABIT. Anatheme contre les femmes qui                              | JERUSALEM. Prérogatives de son Evêque, 595,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| changent d'habit, & s'habillent en hom-                             | Eglife de Jerufalem fort nombreute juiqu'au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | tems d'Adrien, 420. Constantin allemble un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HEBREU. Etymologie de ce nom, 233. 6 369.                           | Concile à Jerulalem, où Arius & ses icetateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leur doctrine; en quoi ils sont ditinguez des                       | font reçus à la Communion de l'Eglife, 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juifs, Epitre aux Hebreux citée fous le nom de                      | 630. Concile de Jerusalem en faveur de saint Athanase,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epitre aux Menreux estee fous le sioni de                           | faint Athanaic, 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HELENE, femme de Constance Chlore & mere de                         | guage à fa divinité, 15. 16. 73. 75. 543 & 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 Constantin, 125. Lieu de sa naissance, 125                       | Preuves de sa divinité, 13. 6 216. Doctrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HERCULE, voyez CONSTANTIN.                                          | de S. Methode fur la divinité de Jelus - Christ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BERCULTEN, (faint) Martyr à Antioche sous                           | 39 de S. Pierre d'Alexandrie . 44. de S. Lucien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'Inlien l'Apoffat, 114                                             | At a second and the second of |
| HERETIQUIS Eloignement de faint Antoine pour                        | S. Eustathe d'Antioche; de l'Empereur Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| les Héretiques & Schilmatiques , 507. compa-                        | stantin, 146. de S. Antoine, 510. de l'auteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rez aux soldats qui mirent en pièces les vete-                      | des sermons attribuez à Eusebe de Césarée;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mens de Jelus-Christ pour le les parcager entre                     | 326. & 327. Distinction des deux natures en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3, cux,                                                             | Jesus-Christ, 24. 39. 192. 193. 198. 0 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HIBRARCHIE, voyen Eusenn de Céfarce. Hierar-                        | Voyez Eusabe de Celaree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| richie des Montanuftes                                              | JEUNES de la IV. & VI. Ferie, 22. L'Eglise ne se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HIEROCLE, Magistrat payen, écrit contre la reli-                    | relachoit de la séverité du jeune qu'en faveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gion Chretienne; est refute par Eulebe, 315                         | des malades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

DDddd iii

2 557- Lettre de Saint Phileas à la louange

des Martyrs, 10. Abregé de cette lettre, 11.

Divers Actes des Martyrs qui ne peuvent pal-

fer pour finceres , 92. & fuiv. Les Actes des

Martyrs faint Jean, faint Paul, faint Gordien

138

de les écrits, 44. Editions de les œuvres, 45

MICHEL, (faint) Archange. Constantin batit en

ifon honneur une Eglife fort celebre par des

METROPOLITAIN. Son élection,

miracles & des apparitions .

MILLE, (faint) Evêque & Martyr fous Sapor vers

L'an 345.

MILLE ans. Regne de mille ans enseigné par faint

Methode, 44. par Commodien, 180
MINERVINE, premiere femme de Constantin & mere de Crispe, 125

Miracles. Verité des miracles de Jesus-Christ qu'on ne peut attribuer à la magie. 242 Miracle singulier arrivé à Hyppone du tems de

Mirocle, (faint) Evêque de Milan, établi juge dans l'affaire de Cecilien, 15t Montanistes. Leur bapteme rejetté par le Con-

cile de Laodicée,
727
Morts. Coutume des Chrétiens de laver les corps
morts, 74. Les Egyptiens n'enterroient point
les corps des personnes vertueuses, 513. Saint
Pacôme empêche qu'on ne chante de Pseaumes pour un Moine mort, 461. Saint Jacques
de Nisse fait mourir puis ressurciter un homme

qui contrefaisoit le mort, 479. Prieres pour les morts.

Moines. Il y en avoit en Perse avant l'an 325.

pag. 445. persecutez par Julien, 135

MUTILATION volontaire défendue par les Loix civiles même fous peine de mort, 588

## N

TARCISSE de Neroniade, Evêque Arien, affilte au Concile de Nicée, NARSE, Roi de Perle, est défait par Maximien & Galete en 197. Nazare en Etymologie de ce nom selon Eusebe, NEOPHYTES. Leurs ordinations défendues au Concile de Nicée; dispense de cette regle, 589 NERON. S'il refluicitera avant la venue d'Elie, 180 NESTABE, (faint) Martyr à Gaza fous Julien, 538 Nestor, (faint) Martyr à Gaza en 362. sous Ju-NESTORIUS. Expressions de saint Eustathe d'Antioche qui semblent favoriser son heresse, 189. Facundus les excuse, NICANDRE, (saint) souffre le martyre dans la Nôces. Pénitence pour les secondes nôces; Canon du Concile de Laodicée, 726. Celles des Chrétiens, 233. Défense aux Clercs d'assister aux speciacles qui accompagnent les nôces, 233 Noms. Les Chrétiens en changeoient & prenoient ceux des anciens Patriarches, NOVATIENS OU CATARES. Comment reçus par le Concile de Nicée, 596. par le Concile de Laodicee, 726.

## O.

BLATIONS faites à l'Eglise. Anathème contre ceux qui prennent à leur profit les oblations faites à l'Eglise, &c. Office divin. Regles du Concile de Laodicée; l'office de Nones, de Vépres, & le chant des Pfaumes . ORACLES des faux dieux, cessez à la naissance de Jesus-Christ, 419. aucun de ces oracles n'ont prédit la naissance du Sauveur, 419 ORARIUM. Ce que c'étoit, 729 ORDINATIONS. Celles des Méleciens déclarées illegitimes, 583. Canons de Nicée touchant l'ordination des Clercs, 597. & 598. ceux du Concile de Laodicee, 726. 728. Defense à un Evêque de faire des ordinations dans un Diocèse étranger, ORDRES Ecclesiastiques; Ordre de la Liturgie, ORIGENE, son sentiment sur la Sythonisse résuté par saint Methode, 34. & par saint Eustathe d'Antioche, 193. 💇 O Juiv. Osius, Eveque de Cordoue & Confesseur. Sa naissance vers l'an 256. fait Evêque de Cordoue ; affiste au Concile d'Elvire en 301. confelle la foi en 303. pag. 521. aimé de Constantin; travaille à appailer les disputes touchant la Pâque & l'heresie d'Arius; assiste au Concile d'Alexandric en 324, pag. 521. conseille à à Constantin d'assembler le Concile de Nicée, en 325. dont il drefle le Symbole; preside au

à Constantin d'assembler le Concile de Nicée, en 325. dont il dresse le Symbole; préside au Concile de Sardique en 347. pag. 522. Constantius ne peut l'obliger à condamner saine Athanase en 355. pag. 523. Sa lettre à l'Empereur, 524. & suiv. conduir à Sirmich par ordre de Constantius, qui l'y retient comme en éxil en 356. & 357. Sa chute, 526. Sa justification, 527. & 528. Sa mort, 529. écrits qu'on lui attribue,

PACOSME, (faint) premier Abbé de Tabenne, & instituteur des Cénobites; histoire
de sa vie; sa naissance en 292. pag. 456. enrôlé
pour servir dans la guerre, 456. se fait Chrétien
& ensuite solitaire en 313. reçoit ordre de bâtir
un Monastere à Tabenne, 457. reçoit ceux qui
se présentent à son Monastere, 458. sait les sonstions de Lecteur dans une Eglise de la campagne; reçoit S. Athanase vers l'an 333. sonde
d'autres Monasteres vers l'an 336. pag. 452. Sa
sœur vient pour le voir, il sui bâtit un Monastere; son voyage à Pane; empeche qu'on ne
chante pour un mort, 460. 6 461. atsiste au
Concile de Latople en 348. Sa mort, 461. 6

768 MATIERES: TABLE 462. Graces surnaturelles qui lui sont accortinople contre lui, 636. 6 637 décs, 461. & 463. Sa Regle traduite en latin PAULIANISTES heretiques. Comment reçus par le Concile de Nicée, par laint Jerôme, 554. Varietez dans les diverses éditions qu'on en a faites, 464. Il n'y est PAULIN, Evêque de Tyr, protecteur d'Arius, 167 point parle des Vierges, 465. S'il a reçà sa PAULIN, Eveque d'Antioche; les Ensebiens le Regle d'un Ange, 465. & 466. Ce que contient font passer pour un magicien, la Regle donnée par l'Ange à ce Saint, 466. & PAUVRES. Loi de Constantin touchant la nourri-467. Analyse de cette Regle; distribution des ture des enfans & des pauvres, Monasteres en familles, 467. des Novices, 468. Peche'. Précautions de saint Antoine contre le peché, 507. On n'est pas excusé de peché pour des habits de ceux de Tabenne, 469. des Offices de jour & de nuir , des repas & des jeunes , n'en pas appercevoir la malice, 469. 6 470. des hôtes, des visites & des fune-Peche' original reconnu par faint Methode, 40. railles, 471. des travaux, des instructions & des par faint Retice Eveque d'Autun, 121. Doclectures, 471, du filence, de la pauvreré, & des trine d'Eufebe de Cétarée fur le peché origiaumônes, 473. Regle établie pour les Vierges, 386. € 387 473. Ses lettres aux Superieurs de ses Mona-Pacusa, disciple de saint Pacome, steres, 474. traduites par saint Jerôme, 475. Pelagie, (fainte) Vierge le précipite du toit de Ses predictions, 475. & 476. Editions de la fa maifon, PENITENCE Canons de saint Pierre d'Alexandrie vie & de les écrits, 476. Ses discours, PACOME, diteiple du grand laint Pacôme, 458 sur la pénitence, 20. & suiv. Canons de Nicée, 198. Regles du Concilé de Laodicée, 726 Paremon éleve faint Pacôme dans la vie foli-Penitent. Parfait modele d'un pénitent en la personne de David, 409. Saint Antoine & saint Theodore promettent l'indulgence aux vrais PAPIA. Constantin abroge la loi Papia, contraire à la virginité, PAPE. Ce nom communaux autres Evêques, 105 penitens, Pense. Etat de la religion Chrétienne en Perse PAPRICE, Eveque en Thebaide & Confesseur, assiste au Concile de Nicee, 570. Sa remonavant la perfécution, Persecution contre les Chrétiens commencée trance touchant le célibat des Pretres, 590. par Diocletien, continuée par Galere en 305. assiste au Concile de Tyr, pag. 1. Galere fait ceffer la persecution en 311. Pasque. Decret du Concile de Nicée pour célep. 2. Maximin la renouvelle en la même année brer la Paque en un même jour, 585. Censure 311. pag. 3. Il est obligé de la faire cesser en portée contre ceux qui n'observeront pas ce 312. pag. 3. Maxence fait cesser la persecution Decret, 650. Défense de prier à genoux penen 306. dant le temps pascal, PARADIS. Sentiment de s'aint Methode sur le Pa-De Licinius en 320. Persecution contre les Chrétiens de Perse radis terrestre, vers l'an 344. pag. 445. Edit general contre les Pareguire, (faint) Martyr en Lycie, Chrétiens de Perse en 345. 449. 0 450 PASIGRATE, (faint) Martyr, 76 PATRICE, (saint) Evêque de Prusse en Bythinie Pessinonte, ville de Galarie. Deux jeunes hommes y souffrent le martyre en presence de Ju-& Martyr, PATRIARCHES. Quand ils ont commencé chez lien, PHARISIENS. Leur lecte ne subsistoit plus du tems les Juifs, PATROPHILE, Evêque de Scytopole, protege d'Eusebe, PHILEAS, (saint) Evêque de Thmuis vers l'an Arius, 567. affille au Concile de Nicée, 571 307. ses écrits, 10. & 14. Les actes de son mar-PAUL, (faint) étoit un homme semblable à nous, tyre sont sinceres; analyse de ces actes, mais le Saint-Elprit étoit en lui, & par la vertu PHILOGONE, ( faint ) Eveque d'Antioche, du Saint-Esprit il faisoit des miracles, 13. Eu-PHILOROME, Intendant & Receveur general des sebe de Celarée lui donne le premier rang pardeniers imperiaux dans Alexandrie, souffre le mi les Apôtres quant à l'autorité qu'il avoit martyre avec faint Phileas, dans les Eglifes, 401. a été marié & transporté PHILOROME de Galatie, confette le nom de J. C. dans le Ciel plus d'une fois, selon saint Meen presence de Julien, thode, Philosophus paiens confondus par faint Antoine. 458 PAUL, disciple de saint Pacome, PAUL, (faint) premier Hermite, est visité & en-511. 6 512. assistent au Concile de Nicée, 108. 0 109 terre par faint Antoine, PHILOSTRATE, auteur de la vie d'Apollonius de PAUL, Evêque de Constantinople, 636. Les Ariens affemblent un Conciliabule à Conffan-Thyane, PHOCAS,

TABLE DES Proces, (faint) Jardinier & Martyr à Sinope dans le Pont; actes de son martyre, 81 Photin, Evéque de Sirmium, héresiarque; fon histoire, 704. retranché & déposé dans le Concile de Milan en 347. Autre Concile de Milan contre Photin, 713. Les Evêques d'Occident reduits à écrire aux Orientaux contre Photin, 715. Grand Concile de Sirmium où Photin est challe, 716 obtient la permission de disputer contre les Eveques du Concile; est confondu, 722. Son éxil; fa secte finit bientot; ses égres, 723. 0 724 PIERRE, (saint) a été crucissé à Rome la tête en bas, 331. 6 420. Sa primauté reconnue par Eulebe de Célarée, 104 PIERRE, (faint) Patriarche d'Alexandrie & Martyr, histoire de sa vie; fait Evéque en 300. pag. 17. dépose Mélece & excommunie ses partisans; son martyre en 311. pag. 17. Les actes de son martyre sont supposez, 18. La vision qu'on lui attribue touchant Arius est supposée, 19. Ses écrits; ses Canons sur la pénitence, 20. & suiv. Editions de ces reglemens, 23. Ses autres écrits ; écrits sur la Pâque qui lui sont supposez, 23. Sa Doctrine sur la divinité & les deux natures en Jesus-Christ, z4. Histoire d'une femme qui batila les enfans dans la mer, 34. Autre histoire sur le Baptéme ; jugement de ces histoires, Pierre Apfelant, (faint) Martyr de la Palestine confondu avec faint Pierre Balfame, Pierre Balfame, (faint) Martyr à Aulane, les actes de son martyre sont authentiques, 60. Analyse de ses actes. 60. O fuiv. PIERRES (Les) croiffent infensiblement comme les plantes, PELATE. Faux actes fous fon nonv, Piere Arien , anathématifé par le Concile de Nicee, 682. établi Evêque d'Alexandrie par les Eusebiens Porphyra, Philosophe platonicien, abregé de fon histoire, 31. Ses quinze livres contre la religion Chrétienne, refutez par S. Methode, 34 PORPHYRIENS Nom donné par Constantin aux Ariens, POTAMON, Evéque d'Heraclée & Confesseur, assiste au Concile de Nicée, 570, prend le parti de faint Athanafe au Concile de Tyr, Pre Destination. Sentiment d'Eusebe de Césarée sur la prédestination & la grace, 392. Pre'micus. Si les Fidéles donnoient aux Pretres les prémices de leurs biens, PRE'SIDENTE. Nom que l'on donneit à la plus ancienne Diaconelle; Canon du Concile de Laodicée, qui défend d'en établir dans l'Eglife, PRESTRESSES. Il n'y en a jamais eu dans l'Eglise,

MATIERES. PRIERE. Belle priere de saint Phileas avant son martyre, 14. & de faint Basile, Prêtre d'Ancyre, PRIERE publique dans les Eglises. S'il étoit permis de prier ailleurs, 402. Coutume des Fidéles de prier à genoux la tête contre terre; necessité de la prière; ce qu'il faut faire pour obtenis l'effet de nos prieres; differentes formules de prieres chez les Chretiens, 403. L'Oraison dominicale n'est que pour les veritables enfans de Dieu, 403. 0 404 PRIMAUTE'. Si dans le fixième Canon de Nicée il s'agit de la primauté de l'Eglise Romaine, 594 PRIME, (faint) Martyr; jugement de les actes, 93 PRISON (La) des Martyrs d'Antioche devient une Eglise sous Julien, PRIVILEGES des grands Sièges, Prospoce condamne au feu sainte Euphemie , 8.

PROSDOCE, (fainte) se noie dans la riviere, 59
PROTOGENE, Evêque de Sardique, 668
PSENTABSE, disciple de faint Pacôme, 458
PSEAUME. Etymologie de ce mot selon Eusebé de Césarée, 373. Les Pleaumes ne sont point tous de David, selon cet Auteur, 370
PSOIS, disciple de saint Pacôme, 458
PUBLIE, (fainte) veuve, Supérieure d'une communauté de Vierges, conselle Jesus-Christ sous Julien l'Apostas, 546. 6547
PURGATOIRE Preuves du Purgatoire dans Eusebe de Césarée, 414
PYTHOMESER, Si elle a évoqué essentiument l'ame.

Pythonissa. Si elle a évoqué effectivement l'ame de Samuel,

UARANTE Martyr's fous Licinfus ent 320. pag. 62. Analyse de leurs actes, 63. & fuiv. Guerison d'un soldat boiteux par leur intercession, 65 QUENTIN, (saint) Martyr; jugement de ses actes, 94. Ses Reliques découvertes par saint Eloi, 94. QUIRIN, (saint) Evôque de Sissie & Martyr; jugement de ses actes, 15

## R-

RELIGION Chrétienne. Preuves de la religion Chrétienne par les Prophéties de Jesus-Christ; par les Prophéties des Juss, 218. Préjugez favorables à la religion Chrétienne; 219. Les Pavens reprochent 2111 Chrétiens d'avoir pris leur religion des Barbares; resutation de cette objection, 235 Reliques Custe particulier rendu aux Reliques des Martyrs, 328. Soin des Fideles pour ramaster les Reliques des Martyrs, 67. Il y avoit des Reliques de sainte Euphemie dans l'Autel de S. Felix de Nole, 9. Celles de S. Lucien-

EEece

TABLE DES MATIERES Martyr étoient honorces à Drépane en Bythistantin qui lui écrit une lettre en faveur des Chretiens, 139. Persecute les Chrétiens, 446. nie du temps de l'Empereur Constantin, 137. & fuiv. Multitude innombrable de personnes Celles des XL. Martyrs honorces à Célarée en Cappadoce & ailleurs, 65. Celles des Marcontacrées à Dieu qu'il fait mourir vers l'an tyrs chaffent les demons, 92. guerifient les maladies des corps, 69. 70. & 82. Celles de Sarmque. Concile de Sardique, 665. 0 Juv. saint Phocas Martyr dispersées; il y en avoit à SATURNIN, Eveque d'Arles, protecteur des A-Amafée, à Rome & à Confrantinople, 82. Celriens, fait bannir faint Hilaire, Schisme. Rien ne peut l'exculer, 314. Point de les de S Cyprien d'Antioche & de fainte Justine falut dans le schitme, font portees a Rome, Repas des Payens. S'il étoit permis aux Chrétiens SEBASTIEN, (faint) Martyr, L'auteut de fes actes donne au l'ape le titre d'Eveque des Eveques, de s'y trouver, RESURRECTION. Preuves de la Resurrection de Jesus-Christ tirées du changement des Apôtres SECOND, payen, Préfet d'Orient. Saint Gregoire de Nazianze rend témoignage à la probité, 554 & du miracle des langues, 318. Autres preuves tirées de la prédication des Apôtres, de Saptante. Version des Septante corrigee par S. Lucien, 47. 6 48. Jugement d'Eusche de Cel'établissement de l'Eglise, 319. de la destruction de l'idolátrie, & de l'abandonnement de sarce touchant la version des Septante, 363. la Synagogue, 415. Voyez Methode. (Saint) Elle a foutfert quelque changement par la négligence des Copittes, 365. S. Paul s'est tervi S. Phileas la confelle devant un Juge payen, 12. S Methode accuse Origene de l'avoir nice, 32. de la version des Septante dans son Epure aux Origene juiblié fur cet article, Hebreux, RETICE, (faint) Eveque d'Autun, garde la con-SEPULCHRE. Eglise du saint Sepulchre bâtie par tinence avec la femme avant son Episcopat, Constantin, Serene, (faint) Martyr à Sirmich en 307. Les 119. choifi Eveque d'Autun avant l'an 313.pag. 119. donné pour Juge aux Donatifics ; ailifte aftes de son martyre sont sinceres; analyse de au Concile d'Arles en 314, fait le voyage de Rome par ordre de Constantin pour juger l'af-SERAPION, Evéque de Tantyre, veut faire ordonfaire de Cecilien, 120. Sa mort; les ecrits; ner faint Pacome Pretre & Superieur de tous jugement qu'en a porté & Jerome, 120. 6 121 les Solmaires du diocèle de l'antyre, ROMAIN, (tains, Soldat. Sa confession de foi, SERMONS. Le peuple etoit assis pendant les set-& celle de quelques autres soldats, 536. 6 537 mons Siege vacant. Défense à un Eveque qui n'a point d'Eveché, d'ulurper un siège vacant, sans l'autorite d'un Concile legitime, CABELLIEN. Arius accuse S. Alexandre SISINNE, Diacre d'Asie, (laint) Martyr, jugement de ses actes, de l'etre, SACRIFICE. Defense aux Evéques & aux Preires Sotade, compose des chansons infames pour les festins & pour les danses, d'offrir le facrifice dans leurs mailons, Soudiacres. Leurs fonctions, 729. Il leur cft Sacrifice de nos Autels. Celui de Melchiledetendu de donner le pain & de benir le calice, dech n'en étoit que la figure, 404. Beau pallage d'Eustibe touchant le sacrifice de la Messe, omis STATUE érigée en l'honneur de Constantin, 130 à dessein par les Editeurs de Geneve, Successeur. Defendu à un Eveque de le donner Sacrifices Judaiques. S'ils opéroient la rémilun succeileur meme à la mort, fion des pechez, SADOTH, (faint) Eveque de Seleucie, souffre le Sur, ditciple de saint Pacome, 458 SYMBOLE de Nicce, 179. par qui compose, 180. martyre avec 108 autres vers l'an 345. pag. 453 SALUT. Il est plus facile à un portion de vivre hors bloge qu'en fait faint Basile, 580. Quelques . de l'eau, qu'à une ame de le sauver sans Jesus-Ariens refusent d'y souscrire, SYMEON, (faint) Archeveque de Seleucie, con-Christ, Samedi. On lisoit en ce jour dans l'Eglise l'Efesse la foi devant Sapor Roi de Perse; conver-2 vangile avec les autres Ecritures, 728. Défense tit Ulthazad, 447. soutire le martyre avec plu-- aux Chretiens de judaiter en chomant le Sasieurs autres en 344. 448. 6 449 SYLVESTRE, (iaint) Pape, préside au Concile de

SAMONE, (faint) Martyr; jugement de ses actes,

SANCTUAIRE. Défense aux semmes d'y entrer,

Sapon, Roi de Perle, députe vers l'an 333. à Con-

TABENNE. Voyez Pacome. (Saint)

Nicee par les Légats,

\$75

| TABLE DES                                                                                      | MATIERES: 771.                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARBULA Ou PHERBUTA, (fainte) Vierge &                                                         | TRAVAIL des mains pratique par les Moines de                                                        |
| Martyre de Perie, 450                                                                          | Tabenne, 472                                                                                        |
| TATIEN, (faint) Martyr à Mere sous Julien, 539                                                 | TRINITE'. Les Martyrs la confessent devant les                                                      |
| TEMPOREL des Eglifes, 616                                                                      | Juges payens, 69. 69 154. Héretiques qui ont erré touchant le Mystere de la Trinité, 37-            |
| THALIE, Cantique d'Arius, 564. condamné au Concile de Nicée, 582                               | Doctrine de S. Methode sur la Trinite, la meine.                                                    |
| THEODORE, confesse Jesus-Christ sous Julien en                                                 | Quelques expressions de ce Pere un peu dures,                                                       |
| 361. 545                                                                                       | expliquees favorablement, 38. @ 39. Diftinc-                                                        |
| THEODORE, Eveque d'Heraclee Arien, affiste au                                                  | tion des trois Personnes, établie par S. Lucien,                                                    |
| Concile d'Antioche en 341. p. 646. est déposé                                                  | 49. par S. Methode, 37. S Martial de Cordoue                                                        |
| par celui de Sardique , 682                                                                    | la confelle devant un Juge payen, 69. Doctrine                                                      |
| THEODORET , (faint) Martyr à Antioche fous                                                     | d'Eusebe de Cétarée sur la Trinité, 139. de l'auteur des sermons attribuez à cet auteur, 316        |
| Julien; les actes de son martyre sont sinceres,                                                | TRINITE' Confubitantielle. Orphée a reconnu que                                                     |
| THEODULE, (5.) Martyre à Mere fous Julien, 539                                                 | routes choles ont été faites par la Trinite con-                                                    |
| THEOLOGIE des Payens, 229, réfutée par Eulebe                                                  | fuoftantielle, 223                                                                                  |
| de Célarée,                                                                                    | Tyn. Constantin y assemble un Concile en 335.                                                       |
| THEOGNIS, Eveque Arien, souscrit le Symbole de                                                 | contre S. Athanale, 139. & Jun. Description                                                         |
| Nicée, 581. Fraude de Theognis dans la soul-                                                   | de l'Eglite de Tyr, 253. 6 214                                                                      |
| THEONAS. Eglise de ce Saint bâtie sous S. Ale-                                                 | ·V•                                                                                                 |
| kandre, 19                                                                                     | <b>Y</b> 7                                                                                          |
| THEOPHRONE, Eveque de Thyane, auteur de la                                                     | V ALENTION, (faint) Martyr, 76                                                                      |
| roisième Formule d'Antioche, 649                                                               | VALENTINIEN, (L'Empereur) avoit confedé J.C.                                                        |
| THEOTOCOS, Mere de Dieu: mot employé par                                                       | fous Julien, 557                                                                                    |
| faint Alexandre, Eveque d'Alexandrie, 116                                                      | VALERIENNE, (sainte) Marryre d'Afri-                                                                |
| THEOCTISTE, (faint) Martyr & Nicomedie, 91 THERAPEUTES. Vie des Therapeutes tirce de Phi-      | VALE-IENS, heretiques, 588                                                                          |
| lon, 26y. O fuiv. La conformité de leurs mœurs                                                 | VENDREDI-SAINT, appellé Paque. On recevoit                                                          |
| avec celles des premiers Chrétiens n'est pas                                                   | l'Eucharittie; mais on ne mangcoit point en ce                                                      |
| une preuve qu'ils fussent de notre religion;                                                   | jour, 42                                                                                            |
| genre de vie des Elleens, fort approchant de                                                   | VERBE divin. S. Alexandre prouve la divinité du                                                     |
| celle des Therapeutes, 271. Leurs uiages con-                                                  | Verbe par le temoignage des faintes Ecritures;                                                      |
| traires à l'esprit & aux pratiques du Christianisme, 274. & 275. La maniere dont Philon parle  | 113. O furv. Sentiment d'Eulebe de Célarée fur la nature du Verbe, 243. Erreurs d'Arius             |
| des Therapeutes, prouve qu'ils étoient Juits &                                                 | fur la nature du Verbe, 243. Liteurs d Attus                                                        |
| non pas Chrétiens, 274. & 575. Le filence des                                                  | VERSIONS de l'Ecriture. Jugement d'Eusebe de                                                        |
| premiers Peres de l'Eglise fur leur sujet, prouve                                              | Cetarée sur les différentes versions de l'Ecri-                                                     |
| qu'ils n'etoient pas Chretiens, 277. Le temoi-                                                 | ture, 363. O surv.                                                                                  |
| gnage d'Eutebe de Cétarée & des autres Peres                                                   | VIATIQUE. Canon du Concile de Nicce touchant                                                        |
| qui l'ont luivi, ne suffit pas pour ceablir leur<br>Christianisme, 278, Ils etoient une espèce | le dernier Viatique qu'on donnoit aux mou-                                                          |
| · d'Effeens, 278. 6 279                                                                        | VICTOIRE, (fainte) Martyre d'Afrique, 84                                                            |
| TOMBLAU. Celui de faint Phocas charge de riches<br>pretens. 84                                 | VIERGE Marie. Sainte Justine implore son secours<br>dans le péril, 89                               |
| TRADITION. L'autorité de l'Ecriture & de la Tra-                                               | Vierges confacrées à Dieu. Il y en avoit beau-                                                      |
| dition rejettée par les Heretiques, 119. Auto-                                                 | coup en Perse en 325, pag. 445. Saint Antoine                                                       |
| rité de la Tradition felon Eufebe de Céferée,                                                  | met sa sœur dans un Monastere de Vierges, 502                                                       |
| Transcritore des Evéques très rares dans les                                                   | Regle de S. Pacôme pour les Vierges, 473                                                            |
| TRANSLATIONS des Evéques très-rares dans les premiers siecles de l'Eglite, 26. Eusebe de Ni-   | VIN en ulage des avant le déluge, lelon S. Me-<br>thode, 43. Cain étoit surpris de vin lorsqu'il    |
| comédie patle du fiége de Berite à celui de Ni-                                                | tua fon frere Abel,                                                                                 |
| comédie, &c. 600. faint Euttathe est transferé                                                 | VINCENT, Pretre, Légat du Pape au Concile de                                                        |
| de l'Eglife de Berée à celle d'Antioche, 185.                                                  | Nicce, 573                                                                                          |
| Translations des Eveques, des Pretres, Diacres                                                 | VINCENT, Eveque de Capoue, assiste au Concile                                                       |
| & autres Clercs, condamnées dans le Concile<br>de Nicée, 600. & 601. dans celui d'Antioche,    | de Sardique, 669                                                                                    |
| • 655. dans le Concile de Sardique, 683. & dans                                                | Virginitu. Elle est le plus grand don qu'on puisse<br>faire à Dieu, & le plus excellent de tous les |
| le Concile d'Antioche. 655                                                                     | youx, & ne conside pas moins dans la purere                                                         |
| *                                                                                              |                                                                                                     |

EEcee ij

TABLE DES

de l'ame que dans celle du corps; les peines qu'il y a de conferver la virginité, 42. Le moyen de se conserver dans la pureté est de méditer l'Ecriture sainte,

VISION, voyez PIERRE d'Alexandrie, (faint) & ANTOINE. (faint)

VITE ou VITON, Prêtre, Lêgat du Pape S. Sylvestre au Concile de Nicée, 572. Le Concile de Rome en 341. se tint dans son Eglise, 486 Usura défendue aux Clercs, 601. 709. 726. &

MATIERES.

aux laics, 709. Loi de Constantin touchant l'uf sure, 602

 $\mathbf{Z}\cdot$ 

ZENON, (saint) Martyr à Gaze, sous Julien, 538 ZENON, Evêque de Tyr. Saint Alexandre sui écrit contre Arius, 105 Zotique accompagne & encourage S. Nicandre au martyre, 78

Fin de la Table des Matieres du Quatrieme Volume.

## 

## APPROBATION.

J'A I lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, le quatriéme Tome d'un Ouvrage qui a pour titre: Histoire Generale des Auteurs Sacres & Ecclesiastiques, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, &c. par le R. P. Dom Remi Ceiller, Religieux Benedictin de la Congrégation de S. Vanne & de S. Hydulphe; & je n'y ai rien trouvé qui doive empêcher d'en continuer l'impression. A Paris, ce vingt-huitième de Mai mil sept cens trente-trois.

Signé, DU RESNEL:

#### ERRATA.

PAGE 25. note (p) Tillemont, tom. 3. lisez tom. 5. pag. 45 t. Pag. 23. ligne 16. discours de Saint Gregoire, lifez de S. Pierre. Page 27. ligne 22. Cubulium, lisez Eubulium. Page 30. ligne 21. la même. Page 31. ligne 26. Cubale, lisez Eubale. Page 70. note (r) servi Dei in utramque, lisez ut urramque Page 24. note ( 6 ) qui semper, lisez cui semper, &c. Page 89. note (p) pellobat orationes, lisez oratione. Page 227. ligne 5. d'autant plus vrais, lisez d'autant plus vraisemblable. Page 227. note (u) cum tamen, lifez eum tamen. La même, omnibus selectis, lifez seelestis. Pago 242. ligne 12. des antiquités de Judée, lifez des antiquités Judaiques. Page 266. ligne 1. l'evénement du Sauveur, lifez l'avenement. Page 175. ligne 13. les Chrétiens Judaiques, lifez judairans. Page 277. ligne 28. qui s'exilent : effacez sc. Page 312, ligne 21. nioient l'hipostase, lifez la distinction. Page 318, ligne 12, autant, lifez au tems. Page 326. note (g) semina focui lifez foni. Page 369. ligne 15. d'Hébreux on d'Heber , effacez ou. Page 371 ligne 10. ayant des titres , lifez qui ont. La même , ligne 12. l'appelle , effucez l'. Page 376. ligne 1 dogmatilant des chotes, lifez fur des choles. Page 391. ligne 4 qu'il prie, lisez qu'il a prié. Page 421. ligne 24, ne fait, lisez n'eullent fait. Page 430. ligne 2. contre Origene, lifez compte. Pag. 499. ligne 8. qui favorisoient, lifez savorisent. Page 102. ligne 16. ouvrés, lifez arures. Page 522. ligne 18. Colluche, lifez Colluthe. Page 548. ligne 6. Euftachiens, lifez Euftatiens. Page 561. ligne 26. trouvent, lifez trouveroient. Page 57% ligne 34. envoie, lifez envoya-Page 624. ligne 5. Philigra, li ex l'hilagre. Page 637. ligne 16. profiterent, lifex profitans Page 68t. ligne 5. que l'on sourient, liftz sourint. La même, ligne 18. aussi, lifez ainsi Page 685, note (g) quo, lifez quod. Page 498. ligne 24. d'Alpiarius, lifez Dappiarius. Page 706. ligne 4. à sa réunion, lifez à la réunion. Page 741. note ( & ) agare, lifez agere. Page 753. note ( & ) exulaturus, lifez extultaturus.

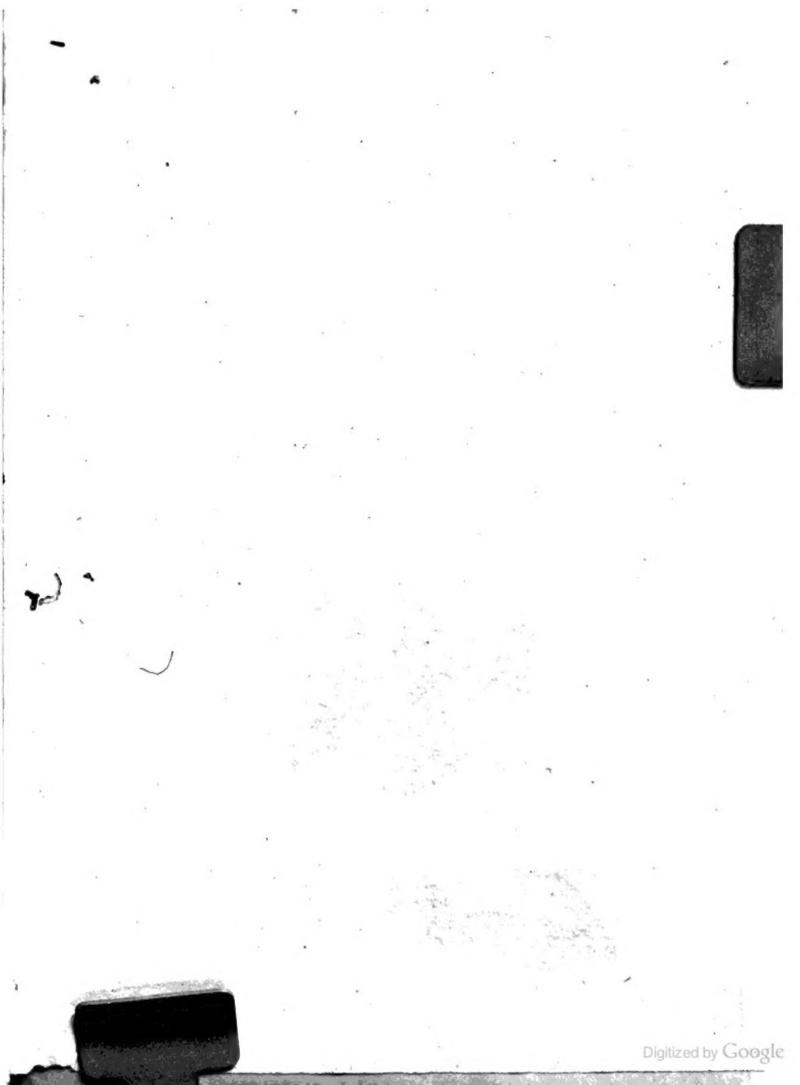

